



## (96836 HISTOIRE

# GÉNÉRALE DES VOYAGES.

### NOUVELLE COLLECTION

### DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues :

CONTENANT

CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE ET DE MIEUX AVERE DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE'.

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE. leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

### AVEC LFS MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LAURS SQUENCES LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

TOUR BORMER UN STSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE MODERNE. · qui representera l'état actuel de toutes les Nations ;

### ENRICHI

### DE CARTES GÉOGRAPHIOUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

E PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, Habits, Antiquités, &cc.

TOME SECOND.



PARIS.

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

M. DCC. XLVI. AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.





# LETTRE

D E

### M. BELLIN,

INGENIEUR DE LA MARINE,

A

M. L'ABBÉ PREVOST.



VOICI des Epreuves de toutes les Cartes qui doivent entrer dans le sécond Volume de votre Recueil des Voyages. Quoique j'aye employé tous mes soins pour répondre à l'empressifement que le Public a marqué pour cet Ouvrage, je n'osérois assurer qu'il ne me soit échappé quelque chosé; & je crains, masser toute ma bonne volomé, de me pas faits sire dist par faitement aux engagemens que vous m'avet fait prendre dans la Présuce de votre premier Volume, Cependant je vous Tome II. un succès plus brillant que dans les miennes.

Vous serce peut-érie surpris que je n'aye pas toujours suivi les Caries & tes Plans que les Auteurs Anglois nous ont donnés pour ce second Volume; mais je ne leur ai pas trouvé l'exaditude nécessaire. Il me paroit qu'ils ont pris de côté & d'autre sant beaucoup de choix & que leur critique s'ess bonnée à la narration. Ils n'ont pas même remarqué qu'il sur manquoit beaucoup de Cartes pour l'intelligence de leur Colléction, & qu'il étoit impossible, avec celles qu'ils donnoient, de saivre les Navigateurs dans toutes les Parties de leurs Foyages; que ces Cartes étoient mal distribuées, & fatiguoient un Lecleur attentif qui veut tout avoir sous sets yeux.

Ces défisus se remarquen aifement dans le premier Volume. Mais il n a pas de possible d'y emedier affer promptement. Cette entreprife me demandoit un tems qui auroit empéché le Libraire de faitsfaire aux engagemens qui vivenoit de prendre avec le Public: mais comme vous féavez auffi-bien que moi qu'il n'eparge, rien de tout ce qui peut contribure à la perfection de l'Ouvrage, ja fuis convenu avec lui de donner un Supplement de Carte, pour le premier Volume, qui feront finies & délivrees au mois de Décembre prochain avec le troiséeme Volume, (lans autem augmentation de prix pour ce nouveau travail.

Parmi ces Cartes, on en wouvera une génerale de tout l'Univer, qui m'a paru abfolument esfentielle daus un pareil Recueil. Cette Carte ne fiera pas une Mappemonde telle qu'on nous les préfente ordinairement. Cette Projection circulture embarraffe b' les yeux b' l'éforit du plus grand nombre, & ne leur permet pas de comparer les grandeurs b' les diffunces des diverfes l'arties de la Terre b' des Mors. Le me férvirai de la Projection ujûte pour nos Cartes marines, qui repréfente les Méridens b' les Paralleles par des lignes droites, en fyinant du Globe de la Terre un Cylindre, qui devent alors un jurjace plane, dont le développement ne préfente aux yeux de tout le monde qu'une Carte femblable à celles aufquelles ne fla accounté, b' d'un ujûge facile, tant pour fuivre les Journaux des Navigateurs, b' pointer jur la Carte les mêmes routes qu'il son faites à la mer, que pour marquer celles qu'il convient de faire pour toutes les Parties connues de norre Globe :

<sup>(\*)</sup> Le Dépôt des Cartes , Plans & Journaux de la Marine,

A M. L'ABBE PREVOST.

A l'égard de l'ordre dans lequel les Cartes du premier Volume sont distribuees, & dons i ne suiss sonctions, je sens qu'il ne séroit guédistribuées, & dons je ne suis pas contents, je sens qu'il ne séroit guétes solfible d'y remedier, si l'on vouloit justive dans la distribution 
des Cartes le cours hisforique du Recueil; car on trouve differens 
Voyages & en disserses tems pour les mêmes Parties du monde, ce qui 
met le Léctur dans la nécessité de revenir aux mêmes Cartes. Ainsi 
dans quelque endroit qu'on les plaçats par présence, on trouveroit 
qu'elles manquent dans d'autres, où elles sont auss siréclaires.

On ne peut éviter cet inconvenient, qu'en retirant toutes les Carces Géographiques (& c'eft le confeil que je donne à mes amis y don on formera un Polume feparé, qui aura l'avanan que doffir un corps de Géographic affez fingulier & curieux, d'autant que dans la fuite pe puis donner des morceaux qui ne font pas communs. Il fera aife d'y arranger toutes les Parties de proche en proche, au moyen de la Care generale dont onous venons de parler. Nous ferons plus; sous donnerons à la fin de l'Ourvage une Lifte de toutes les Carees, dans l'orde qu' on les doit ranger, et l'on ajoûtera un Frontifipiec convenable pour un tel Volume. C'est là l'unique moyen de lever toute difficulté qu'en maiere d'arranger d'assifivieux les Carees; mais il est indispinsable de continuer à les mettre dans chaque l'olume qui paroitra, en y apportant le plus d'orke qu'i s'se possible (a).

Voilà, Monsseur, les observations dont j'ai cru devoir vous faire part, pour répondre à la constance que vous avez eue en moi, en me chargeant de la Partie Géographique de votre Ouvrage, & je ne se-

rois pas faché que le Public en eut connoissance.

Il ne me reste plus qu'à vous prier de saire quelque attention aux additions & aux changemens que j'ai saits dans les Cartes destinées

pour ce second Volume.

- 1º. Tai fait cinq Cartes de parties affer confidérables, 6º qui manquient dant a Coldelion Angolis; la premiere contient le Golfe de Bengule, c'est-à-dire, l'Isle de Ceylan, les Cases de Coromandel, de Golconde, d'Orixa, de Bengale, d'Aracan, d'Ava, de Pegu; celles de Ienasserm, 6º de Queda, jusqu' à la prespu Isle de Malaca, avec la partie speratrionale de Sumatra, 6º les Isles qui en son au Nord. La sconde comprend les Isles de Sumatra, Java, Borneo;
- (a) Par la même raifon, quelques naturelle de chaque Région què tout ce Frantes parieuters d'Animants & de qui apparitient à la Phylique off recutil-Plantes, qui fitrouvoient differfetes fans li, fuivant la méthode annoncée dans ordre à l'occasion de quelque incident les Préfaces, publique, font retrovyées à l'Hillioire

LETTRE DE M. BELLIN

les Détroits de la Sonde & de Banca, cetui de Malaca & fa prefigi Ifle, avec le Golfe de Stam. Cette Care e fl extrémement nicesflaire pour l'intelligence de plufieur Pouvages rapportés dans ce fevond Volume. La troissime contient les Côtes de la Cochinchine, celles de l'Iunquin, 5 partie de célet de la Chine 1914 à Canton. La quarriem comprend la fuite des Côtes de la Chine, 1a Coré & les Ifles du Japon. La ciraquième ronfierne les Ifles Philippines, les Moluques, 17/16 Célobes, 6 C. I ai dreffe ces Cartes avec tout le soin puffible: les latitudes & les Congiundes de beaucoup d'endroits font determincies par des objervations affronomiques; de lorfqu'elles me manquoient, les remarques des plus habites Navigeatures mont ferri de guide pour nem point égarre dans la position, le gissement & les dissertes de ce grand nombre à Illes.

Ces cinq Cartes, avec les spr que les Anglois ont mises dants priese Volume, & qui sont virées des Cartes hyrdographiques que s'ai dresses drouis quelques années pour le sérvice des Vaisseaux du Roi, s sommen une suire de Côtes depuis le Déroit de Gibralter jusqu'aux Parties les plus orientales de l'Asse; au moyen de laquelle il sera facile de suivre les Voyageurs dans les divers Pays qu'ils ont parcounus; & pour rendre cette suite complette, nous jointdons une Carte des Cotes depuis le Nord de l'Europe jusqu'a un Déroit de Gibralten.

2°. Fai dresse une Carre des Isles Canaries. Si vous la comparez avec toutes celles qui ont paru, vous serez étonné des erreurs dans lesquelles leurs Auteurs sont tombés. Ils n'ont pas placé ces Isles dans leurs latitudes. On ne trouve aucune vérité dans les distances & les gissemens. Les contours & la grandeur des Isles sont sans aucunes proportions. En voici quelques exemples. Ces Cartes placent l'Isle Canarie Est & Ouest, avec l'Isle Fortavanture, au lieu qu'elles gissent Nord-Est & Sud-Ouest; Palme & Gomere à 14 lieues l'une de l'ausre, au lieu de 8 à 9 lieues au plus ; Sainte Croix dans l'Isle de Tenerife , & la Gate dans l'Isle de Canarie , Nord-Ouest quart de Nord, & Sud-Est quart de Sud, à 16 lieues de distance; au lieu que les relevemens faits par les Navigaieurs à la vue de ces deux lieux, donnent 10 lieues de distance de l'un à l'autre, & leur gissement Sud-Est & Nord Ouest. Je ne finirois point si je voulois entrer dans la discussion de tous les points. C'est des Journaux de Navigation qui sont au Dépôt de la Marine, tant des Vaisseaux du Roi, que de ceux de la Compagnie des Indes, que j'ai tiré le nombre prodigieux de remurques necessaires pour constater ma Carte, & me donner la hardiesse de m'éloigner ainsi de tous ceux qui m'ont précedé dans ce genre de travail.

A M. L'ABBE PREVOST.

3°. I ai donné une Carte particuliere de l'Ifle de Tenerife, toute différente de celle des Anglois, qui n'el qu'un morceau très informe, 6° duquel on ne peut tirer aucune lumiere, tann pour lag randeur, que pour la forme de cette Ifle. Les Bayes 6 la configuration des Coites y font fans aucunes proportions, de même que le Pic 6 les autres Montagnes de l'Ifle. Pour en être convaincu, il fuffit de remarquer qu'ils n'y on mis ni Graduation ni Echelle.

Ils ont traité de même l'Iste de Madere. J'en ai fait aussi une petite Carte, où j'ai tâché de rassembler routes les connoissances que l'on en a. J'y ai ajoûté l'Iste de Porto-Santo, que les Anglois avoient oubliée; B' j'ai donné aux Istes Déseres la grandeur B' la possition qui

leur convient.

4°. J'ai fait beaucoup de corrections & de changemens à la Carte des Isles du Cap-Verd, & à presque toutes les diverses Parties de la

Côte Occidentale d'Afrique.

5°. I'ai refait en entie la Carte du cours du Senegal que les Anglois ont tirée de ce qui en a été publié par le Pere Labas, mais qu'ils n'avoient pas bien executée. J'y ai ajoûné les degrés de latitude & de longitude, pour plus de précision, & j'ai retranché des Plans partieutiers, pour les placer ailleurs. Les Anglois en avoient charge la méme Carte, ce qui faisoit une éspece de consuson qu'on ne s'auroit trop éviter en Gographie.

6°. J'ai donné une petite Carte de l'Isle d'Arguim & de la Côte voisine, avec un détail assez précis des bancs de sable & des sonds què

l'environnent.

7°. J'ai donné un Plan de la Ville & du mouillage de S. Jago, ou Ribeiro Grande, Capitale des Ifles du Cap-Verd, qui a été levée fur les lieux par un Ingenieur François; & je le mets ict avec d'autant plus de platfir, que les Anglois ont donné une mauvaife petite Vie ou Plan de la Rade Ville de S. Jago, qu'il ton titré des Voyages de Dampierre, & que j'ai laiffe fubfifter, pour que l'on puisffe faire la comparaifon & fe convaincre de la nécessité où nous nous trouvons de ne les pas copier aveuglément.

8° Jai donné un Plan de l'Isle de Gorée & de ses fortifications. On peut y avoir quelque constance. Il m'a été communqué par Mésficurs ses Directeurs de la Compagnie des Indes. On le trouvera disférent de celui que les Anglois ont donné, que j'ai laigle subsisser le même esprit de comparatson dont je viens de parler. J'ai ajoûté à mon Plan, les détaits de la Mer, c'est-à-dire, les Sondes & les mon Plan, les détaits de la Mer, c'est-à-dire, les Sondes & les

Mouillages, qui sont autour de l'Isle.

LETTRE DE M. BELLIN, &c.

Je pourrois pousser ce détail beaucoup plus loin, mais ceci me paroît suffisant pour prouver que je tâche d'entrer dans vos vues , & que je n'épargne ni travail ni soins pour approcher de ce degré de perfedion si desirable, & dont je sens que je suis encore fort éloigné.

### APPRORATION.

l'Ai lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, le second Volume de l'Histoire génerale des Voyages, &c. A Paris, ce 6 Juin 1746. SOUCHAY.

On trouvera le, Privilege au premiet Volume.

### FAUTES A CORRIGER.

Age 1. ligne 3. Increase , lifez Increase , & de même dans quelques endroits où l'on treuvera

Page 8. lig. 5. il parut, lif. il partit. Page 13. lig. 7. & 14. Tayen, lif. Tayes. Page 31. lig. 11. Babal-Mandul, lif. Bal-al Mandul, ou Mandel.

Page 41. lig. 20. Dellascha, Isf. Dellischa.

Page 116. lig. 10. moins que, lif. moins de. Page 121. lig. 14. Saragaffo, lif. Sargoffo.

Page 134. lig. 19. Rofafolis, ajontez on de Roffolis,

Page 149, lig. 16. Motir , ajositez en Motteres. Page 213, au perù titre , lif. Pilote d'un Navire Hollandois.

Page 177, lig. 30. Supposer du moins, effacez du moins. Page 185, lig. 15. du Senegal, ajentez 8. de la Gambra.

Page 453, lig. 24. l'artillerie, lif. le feu de l'artillerie.

Page 552. lig. 14. qu'ils ne pouvoient, luf. qu'elles ne pouvoient.

Nota. On avoit cru, fur l'autorité de quelques gens de mer, que l'expression Angleise by Est, by Welt, Se, qu'on a traduite par Eft, par Oucit, Se, étoit un langage ufire, d'amant plus que le terme François de quatt fembloit trop preits, pour exprimer la cousse d'un Vaisseau, ou la dire fron d'un vent, qui est quelquesets dans l'intervalle d'un quart à l'autre. Cependant plusieurs perfo nes intelligentes ayant reprefente qu'il fallou se conformer à l'usage de France . en avertir que dans tous les endroits où l'on a mis, par exemple, Noid Ouest par Ouest, esc. il faut supplier Nord-Ouest quart d'Ouest , &c. Dans les Volumes survans , on se fera une loi de suivre le meme ufage : & jour l'expliquer mieux , on donnera une Lifte des aires de vent dans les deux Langues.

HISTOIRE



# HISTOIRE

GENERALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE QUATRIÉME.

PREMIERS VOYAGES DES ANGLOIS aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnie de Marchands.

CHAPITRE PREMIER.

Voyage de Sir Henri Middleton à la Mer Rouge & à Surate, en 1610.

L feroit inutile de supposer à l'Auteur de ce Voyage des vûes

Sir Herri
plus mysterieuses qu'il ne s'en attribue lui - même. Il étoit Middleton. homme de naissance; mais assez mal avec la Fortune, pour ne pas rougir, à l'exemple de fon frere, d'employer fon habileré & son courage au service de la Compagnie des Indes

Orientales. Il fut nommé pour commander, avec le titre d'Amiral, trois Vaisseaux que la Compagnie envoyoit aux Indes, & lui-même s'est fait l'His-Tome II.

Sir HENRI MIDDLETON. 1610.

de son entreprise. Les trois Vailleaux se nommoient The Trade's Inercase, c'est-à-dire, l'Ac-Norm des Vais. croissement du Commerce ; le Pepper-Corn , & le Darling. Le premier , comf. aux de la Flotmandé par l'Amiral, étoit de mille ronneaux; le second de deux cens cinquante, & le troisième de cent nonante. Ils avoient à leur suite une Pinace de cent cinquante tonneaux, nommée le Samuel, qui étoit chargée de vivres.

Elle reläche au Cap Vard, & fe

& d'autres provisions. La Flotte mouilla le premiet de Juin 1610 dans la rade du Cap Verd, fous. fournit de mitt, une Isle où l'Equipage d'un Bâtiment François de Dieppe travailloit avec beaucoup d'ardeur à frètet une petite Pinace. Le grand mât de l'Amiral paroiffant demander quelque réparation, les Charpentiers qui s'y employerent furent surptis de le trouver si vermoulu, ttois pieds au-deilus du pont, que si le tems. eut été plus mauvais, il n'auroit pu réfuter au moindre orage. Sir Henri fit descendre quelques-uns de ses gens au rivage, avec ordre de chercher des arbres qui convinssent à ses besoins. Il s'en trouva de si bons, qu'il en sit couper plufieuts, pour les occasions pressantes. Mais il fallut obtenir la permisfion du Chef des Négres, qui vint dinet à bord avec l'Amiral. On lui fit pré-

les ordres furent donnés pour levet l'ancre le lendemain. Sir Henri con-

fent d'une piece de drap & de quelques bagatelles. Le 15, après avoir calfeutré soigneusement les Chalonpes & les Esquiss,

Le fejour du Cap Verd oft regardé comme un préfervant contre le frotbut.

fulta Dounton, Capitaine du Pepper-Corn, & ses autres Officiers, sut la route qu'il devoit tenir jusqu'au passage de la Ligne. La plupart frappés de la beauté du Pays, de l'excellence de la Rade, & de l'abondance des provisions, panchoient à demeurer plus long-rems dans un lieu où l'on prétendoit que les Matelots acqueroient de la force pour télister à l'air & aux maladies. Les Négres mêmes racontoient là - dessus des choses presqu'incroyables. Ils. prétendoient avoir appris par le témoignage d'un grand nombre de Vaisseaux Éspagnols & Portugais, que ceux que leurs nécessités ou d'autres raisons avoient fait demeurer plus d'un mois sut leur Côte, s'y étoient tellement familiarisés. avec l'ait d'Aftique, qu'ils n'avoient jamais connu le scorbut & les autres maladies de mer. Quoiqu'ils fussent peu capables d'en expliquer la raison. ils assuroient que leurs eaux avoient des proprietés excellentes, non-seulement dans l'usage actuel, mais long-tems après en avoir bû, sur-tout en y mêlant la poudre d'une racine qui leur servoit communément de nourriture. Sir Henri conçut fort bien qu'on pouvoit tirer quelque avantage de s'être accoutumé au climat d'Afrique par un séjour de plusieurs semaines; mais nevoyant aucun rapport entre la racine des Négres & les causes ordinaires du scorbut, qui sont les viandes salées & l'acreté de l'ait marin, il n'entra dans ces idées que pour faire renouveller entiérement sa provision d'eau. Il s'imagina même que la vûe des Négres étoir de le retenir dans leur Rade, par l'utilité qu'ils tiroient du séjout de trois Vaisseaux étrangers. Cependant le départ fut differé jusqu'au 18, pour satisfaire les Marelots, sur qui les discours des Négres avoient fait beaucoup d'impression; & l'Amiral ne refusa pas même d'acheter une provision de racines seches, pour en faite du moins l'experience. Le plus grand avantage que la Flotte tita de ce délai , fut d'é-

viter une affreule tempère, qui s'eleva la nuit du seize, & qui dura dix-

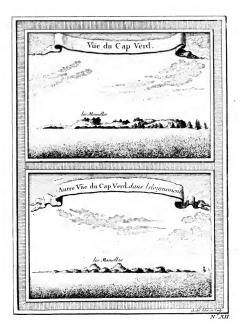



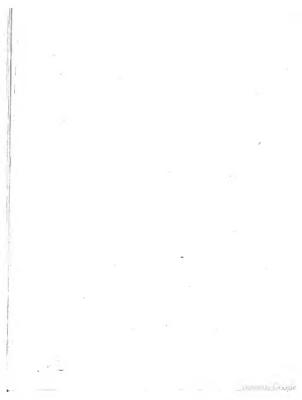

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

heures entieres avec la même violence. Mais elle se sit peu sentir dans la Rade; & tandis que la mer étoit dans une agitation extraordinaire, le tems

ne perdit presque rien de sa sérenité sur la terre.

Il arriva le 17 un Bâtiment Hollandois, qui avoit été forcé de coupet ses mâts, & qui venoit se radoubet au Cap après avoir évité le naufrage. L'image de la mort sembloit peinte encore dans les yeux de tout l'Equipage. Le Capitaine, qui se nommoit Van Tryden, avoit fait jetter une partie de sa cargaifon dans la met; & faifant eau de toutes parts, il n'auroit pas conferyé un seul ballot si la tempête avoit duré deux heures de plus. Dans le besoin où il étoit de toutes sortes de provisions, les Anglois sui fournirent ce qu'ils avoient de prêt pour eux-mêmes. Ils aiderent même au travail de són Vaisseau.

Sir HENRI

MIDDLETON,

Vaiffcau Hol-

traité par la Met-

Cependant ils furent mal payés de leurs bienfaits & de leurs services. Quoi- Différent entre Que la nécessité justifie certains excès, ils ne purent souffrir que les HollanHollandon pour dois abusassent de la facilité qu'ils avoient à les recevoir sur la Flotte, pour queiques voite y enlever tout ce qui leur paroiffoit utile à leurs besoins. Sut les premieres plaintes, l'Amital ordonna de fermer les yeux, & défendit même qu'on redemandat plusieurs instrumens qui avoient été détobés. Mais cette indulgence même augmenta tellement le défordre, que plusieurs Matelots Anglois qui s'étoient vû enlever jusqu'à leurs ustenciles, employerent ouvertement la violence. Quatre Hollandois qui avoient été pris sur le fait dans le Pepper-Corn, futent jettes brusquement dans la mer. Van Tryden porta ses plaintes à l'Amiral. Les Marelots Anglois futent punis, moins pour s'être défendus contre le vol, que pour avoit manqué d'obéissance, & s'être attribué le droit d'exetcer la Justice. Mais l'Equipage des trois Vaisseaux goûta si peu cette distinction, que s'étant soulevé ouvertement, il menaça de tailler les Hollandois en pieces & de brûler leur Vaisseau. Van Tryden prit le parti de venir demander grace pour les Matelots Anglois, & de faite restituer tout ce que ses gens avoient enlevé.

Quelques Anglois, qui s'étoient exercés à la chasse, apporterent sur la Flotte Espece de licosune espece de Licotne; du moins si tous les animaux qui n'ont qu'une corne doivent porter ce nom. Elle avoit d'ailleurs plus de ressemblance avec le Cheval qu'avec toute autre sorte de bêtes à quatre pieds. Sa couleur étoit brune, ses dents pointues & sa queue fort courre. Sir Henri conserva précieusement sa corne, qui étoit de la longueur de trois pieds & demi, sur sept pouces de tour dans la plus grande épaisseut.

Avant que de lever l'ancre, on revint à déliberer sur la route que la Flotte devoit tenir jusqu'au passage de la Ligne. Il fut résolu de porter pendant quarante lieues au Sud-Sud-Ouest, & puis au Sud-Sud-Est, jusqu'à ce qu'on se fut approché de la Ligne; ensuite d'avancer directement à l'Est. On ren-

voya de-là le Samuel.

Le 24 de Juillet, la Flotte entra dans la Baye de Saldanna, où elle trou-Baye de Saldanva trois Vaisfeaux Hollandois qu'elle salua de cinq coups de canon. Ils y nai ce qu'ils y étoient pour y faire de l'huile de Veau marin , dont ils avoient déja rempli trouvest. trois cens pipes. Les Anglois prirent terre le même jout. Le nom du Capitaine Keeling, qu'ils apperçurent fur les rocs, avec la datte du mois de Janvier 1609, qui étoit celle de son retour, & celui de David Middleton, frete

#### HISTOIRE GENERALE

Sir HENRI MIDDLETON.

de l'Amiral, qui étoit parti de Saldanna au mois d'Aout de la même année, leur firent chercher quelque Lettre aux environs, comme on étoit convenu à Londres d'en laisser pour l'instruction mutuelle. Il s'en trouva une, ense-1610. velie dans la terre, directement au-dessous du nom de Keeling; mais le ca-

ractere en étoit si alteré, qu'il sut impossible d'en lire un seul mot. Pendant le séjour qu'on sit dans la Baye, il n'arriva rien de plus remarquable que la

guerison des Malades.

Dirficulté de trouver des viwees dans la Bave de Saint - Augus

Le 6 de Septembre, à 23 dégrés 30 minutes de latitude, on eut la vûe de Madagafcar, & l'on jetta l'ancre avant la nuit dans la Baye de S. Augustin. On y trouva l'Union, qui étoit dans une grande disette de vivres. L'Amiral ayant gagné le rivage dans la Pinace, ne fut pas plus heureux à se procurer des

provisions. On n'emporta de cette Côte que de l'eau & du bois.

Le 10, après avoir suivi long-tems la terre avec un bon vent Sud-Est, on compta d'avoir fait au moins vingt-six lieues; mais on ne se trouva guéres plus avancé que de vingt, parce qu'on avoit été porté vers le Sud par les courans. On eut à les combattre, avec une défiance & des efforts continuels, jusqu'au 19e dégré de latitude, où l'on trouva d'autres ennemis dans les calmes. Le 20 à midi, la latitude se trouva d'onze dégrés 40 minutes; & la variation, de 12 dégrés 40 minutes. Dans le cours de l'après midi, on appercut les Isles de Queriba, qui font basses, & dangereuses par la quantité de

petits rocs & de bas-fonds dont elles font environnées.

Avec des vents assez favorables, les combats furent continuels contre les courans, & les erreurs fréquentes, jusqu'au 6 d'Octobre, qu'on se trouva à 2 dégrés 30 minutes de latitude du Nord. La variation y étoit de 14 dégrés 2 minures. On ne cessa point jusqu'au 16 d'essuyer encore les mêmes difficultés, avec des erreurs & des variations perpetuelles. Le 17, ayant porté droit au Nord, on fit dix-sept lieues, & l'on découvrit le matin les Isles duas Hermanas, ou les deux Saurs, Enfin, le 18 au foir, on entra dans une Baye fort fabloneuse de l'Isle de Socotra, au 12º dégré 25 minutes de laritude. Il n'y avoit que la nécessité de faire de l'eau qui pût arrêter les Anglois dans un lieu fi desert & si stérile. Aussi leverent-ils l'ancre le 21, pour gagner la rade de Tamerin, principale Ville de l'Isle. Cependant le vent, qui étoit à l'Est, les empêcha d'y arriver jusqu'au 25. La latitude de Tamesin dans l'ille de rin est de 12 dégrés 30 minutes; & la variation de 19 dégrés 18 minutes.

Kedr le Tame Secotia-

La Ville est située au pied d'une montagne fort haute & fort escarpée, La Rade s'ouvre entre Est par Nord & Ouest par Nord - Ouest. On y mouilla fur dix brasses d'eau & sur un excellent fond. Le 25, l'Amiral sit descendre Femel, avec un correge honorable, pour offrir au Roi quelques préfens. Ils consistoient dans une piece de drap, un gobelet d'argent, & une lame d'épêe, qui furent reçus avec des témoignages de reconnoissance & des offres de fervice.

I 'Amical vif-

Sir Henri se rendit lui-même à terre, le jour suivant, accompagné de ses principaux Marchands, & d'une Garde bien armée. Quelques Infulaires, qui s'étoient présentés pour le recevoir, le conduisirent au Palais du Roi. Ce Prince parut à la porte de sa chambre, à l'arrivée des Anglois; & les faisant entrer fort civilement, il pressa l'Amiral de s'asseoir près de lui. Après d'autres complimens, Sir Henri lui fit diverses questions sur le commerce de la

MIDDLETON

Mer rouge, aufquels il répondit par de grands éloges du Pays & des Habitans, mais sur-tout d'Aden & de Mocka. Il ajoûta que le Vaisseau Anglois l'Ascension, ayant porté ses marchandises dans ces deux lieux, s'en étoit défait avec tant d'avantage, qu'il étoit revenu entiétement à vuide, & qu'à son retour il avoit été obligé, pour la sureté de sa navigation, de se lester à So- de cette visite. cotra ; ce qui n'avoit point empêché qu'il n'eût peri malheureusement. On peut donc compter cette raifon entre celles qui causerent son naufrage. L'Amiral, échauffé par les esperances qu'on lui donnoit pour le Commerce, demanda au Roi la permission de calfeutrer sa Pinace. Elle lui sut resusée dans la Rade où il étoit, parce que le Roi ctaignoit beaucoup que la presence d'une Flotte Angloise n'éloignat les Etrangers de sa Capitale; mais la premiere Rade où il étoit entré lui fut offerte, avec l'assurance de toutes sortes de secours. Enfin ce Prince voyant l'Amital peu disposé à profiter de cette offre, s'efforça d'adoucir son refus par d'autres fayeurs. Il lui accorda de l'eau, sans la lui faire payer, quoique tous les Etrangers la payassent fort cher. Il lui dit qu'il ne lui restoit point d'aloes à lui offrir , parce qu'il avoit envoyé toute sa provision à son pere, qui étoit Roi de Fartak dans l'Ara- Fartak dans l'Arabie heureuse, & qui faisoit sa residence à Kuschem; mais lui faisant appré- table heureuse. hender de n'y être pas reçu favorablement, il lui conseilla de tourner ses vues de Commerce du côté de la Mer rouge. L'Amiral & tout son cortege

eurent l'honneut de dîner avec le Roi.

Le 7 de Novembre, la Flotte ayant levé l'ancre, prit à l'Ouest par Sud & à l'Ouest Sud-Ouest en suivant la Côte. A peine étoit il dix heures du matin, lotsqu'elle apperçut une terre haute, qu'elle prit pour Aden. C'étoit dans l'éloignement une fotte de Promontoire, qui s'élevoit comme Alba del Curia. Le foir, à six heures, on jetta l'ancre sur vingt brasses de fond, à la vue d'une Ville située dans une Vallée au pied d'une montagne ; ce qui forme une perspective fort agréable. On fut assuré dès le même jour que c'étoit Aden. Une Barque, partie du port, vint s'informer des intentions de l'Amirat, & lui offrir tout ce qui convenoit à ses besoins s'il étoit amené pat le gloife se rend à Commerce, Mais tandis qu'il écoutoit ces offres, le vent qui s'éleva à l'Est-Sud-Est, & la force extraordinaire du courant, l'emporterent à plus de vingt lieues. Cependant s'étant rapptoché le 8, il lui vint une seconde Barque » montée par trois Arabes, qui portoient le Pavillon du Gouverneur, & qui lui demanderent, de sa part, de quelle Nation il étoit, quelles vûes l'avoient amené, & s'il se proposoit de s'artêter long-tems dans le Pays. Ils ajoûterent, que s'il étoit Anglois, il feroit reçu volontiers; que l'année d'auparavant le Capitaine Sharpey étoit venu dans leur Port, & que de-là il s'étoit rendu à Mocka, où il avoit trouvé à se défaire de toutes ses matchandifes.

La Flore An-

L'Amiral leur demanda le nom & le caractete du Bacha. Ils répondirent Bachas Tures & que son nom étoit Jaffer; que son Prédecesseur avoit été un fort méchant leur caracters. homme; que celui - ci n'étoit pas beaucoup meilleur, & qu'en géneral les . Turcs ne valoient rien.

Sir Henri envoya sa Pinace au rivage, sous les ordres de Jean Williams, un de ses Facteurs, qui parloit Arabe. Elle fut reque civilement; mais on refusa au Facteur un Pilote qu'il demandoit pour conduire la Flotte jusqu'à

A iii

Sir HENRI MIDDLETON. 1610.

Moka. On voulut du moins qu'il restât trois Marchands Anglois pour ôtages. Cependant cette difficulté fut terminée par une autre voye. A la vûe des rrois Vaisseaux qui levoient l'ancre pour se rendre à Mocka, les Marchands de la Ville demanderent en grace à l'Amiral de leur en laisser un; promertant d'en acheter toutes les marchandises, & d'accorder aux Anglois tou-Les Anglols tes les faveurs qu'ils pouvoient desirer. Il consentit à leur laisser se Pepper-Corn, sans abandonner le dessein qu'il avoit de se rendre à Mocka. Mais le Pilote qu'il atrendoit ne paroissant point aussi-tôt qu'il l'auroit souhaité pour

Sau a Moura.

profiter du venr, il mit à la voile le 12 sans ce secours. Son esperance étoit de suivre un petit Bâtiment Indien , qui faisoit la même route. Après avoir cotoyé le rivage pendant le reste du jour , tantôt Onest-Sud-Ouest, tantôt Ouest par Nord, en trouvant toujours vingt-huit à trente brasses de fond, vers le soir il perdit de vue son guide. Le 13 il continua de suivre la Côte, portant entre Ouest par Nord, & Sud, quoique son véritable point dût être l'Ouest, Le jour suivant, il découvrir de grand matin,

Entrée de la Mer Kongeà trente lieues d'Aden, le Promonroite qui est à l'entrée de la Mer rouge, & qui s'éleve avec l'apparence d'une Isle. A l'opposite est une Isle basse & platte, qui se nomme Babelmandel. Elle a du côté du Sud un Canal affez latge, qui sert d'entrée. L'Amiral passa ce Détroir. Ensuite il envoya sa Pinace pour demander un Pilote, dans un Village qui est sur la Côte du Nord, à l'entrée d'une Baye sabloneuse. Il lui vint deux Arabes, dont on lui vanta beaucoup l'habileté. La profondeur de l'eau dans le Détroir est entre huit & onze brasses. Ayant suivi la Côte, Nord par Ouest & Nord-Nord-Ouest, fur dix-huit & vingt braffes de fond, il découvrit vers quatre heures après midi la Ville de Mocka; & dans l'espace d'une heure il arriva proche du Port; mais le vent devint si gros, que ses deux grands mâts se fendirent. & que le Pilote Arabe qui conquisoir le Trade's Inercase, le fit échouer, avec autant d'imprudence que de malheur, sur un grand banc de sable. Comme

Un Vaiffeau Anglos échoue près de Mocka

l'orage ne diminuoit pas, & que les flots étoient fort agités, on craignit beaucoup de ne pouvoir se délivrer d'un embarras si pressant. Au milieu du péril , & lorsque l'arrivée des ténébres sembloit devoir l'augmenter, on vit paroître une Barque qui venoit du Port, avec un Turc de fort bonne mine, que le Gouverneur envoyoit à la découverte. L'Amiral répondir à ses questions, qu'il étoit Anglois, & qu'il venoir pour le commer-

es Tures.

ce. On l'assura qu'il seroit vû de bon œil à ces deux tirres, & que pour l'accident du Navire échoué, il devoit peu s'allarmer, parce qu'il n'arrivoir guéres de grand Bâtiment à Mocka, qui ne courût le même péril & qui n'en fortir heureusement. Après ces explications, le Turc se hâta de retourner au Port, dans l'imparience d'informer l'Aga de ce qu'il avoit appris; mais il promit de revenir le lendemain avec des Barques, pour soulager le Vaisseau. On le nommoit en Arabe Amir al Bahr, c'est-à-dire, Seigneur de la Mer . & son Office consistoir à visiter les Vaisseaux , pour empêcher les fraudes du Commerce, & pour faire décharger les marchandises. Malgré le faste de son titre, ses appointemens se réduisoient à certains droits d'entrée & de fortie.

Il revint le 14, avec trois ou quatre autres Turcs, deux desquels parloient la Langue Italienne. Ils apporterent à l'Amiral un présent de la part de l'Aga,

& l'offre de tout ce qui pouvoit être utile à ses besoins. Il pouvoit s'assurer, lui dirent ils, de trouver à Mocka les mêmes commmodités qu'on vante à Constantinople, à Alep & dans les meilleurs Ports de l'Empire Ottoman. Quarre ou cinq Barques legeres, dont ils furent fuivis, s'approcherent du Vaiffeau échoué pour recevoir les marchandifes qu'on y voudroit décharger. Les Anglois y jetterent d'abord tout ce qui se trouva sous leurs mains : Femel, sans consulter l'Amiral, y mit tout ce qui lui appartenoit, & prit le parti de se rendre au rivage avec les Turcs. L'argent, les dents d'éléphans, la poudre & le plomb furent transportés sur le Darling. Ensuite, on employa toute la soirée à donner quelque mouvement au Vaisseau, en le tirant à force de bras avec tous les cables; mais tous les efforts furent inutiles.

On continua le lendemain de décharger tout ce qui pouvoit augmenter le poids d'une si grosse masse, & d'envoyer successivement les ballots & les tonneaux au rivage. L'Amiral reçut une lettre de Femel, qui lui rendoit compte des civilités qu'il avoit reçues de l'Aga, & d'un Traité qu'il avoit fait avec lui, suivant lequel les Anglois devoient payer cinq pour cent de tout ce qui Turcs. seroit vendu, avec la liberré de remporter à bord les marchandises dont ils ne pourroient se défaire. L'Aga lui écrivit aussi, pour lui renouveller ses offres par une lettre de sa propre main, & signée de son sceau. La fin de cette journée fur heureuse. On réussit enfin, par le secours des Cabestans, à tirer le Vaisseau du sable; & l'on eut avant la nuit la satisfaction de le voir à flot.

Le 19, on vit arriver deux Barques avec une lettre de Femel, qui deman- remis à flot, doit du fer à l'Amiral. En lui envoyant ce qu'il défiroit, Sir Henri lui déclara par écrit qu'il ne permettroit plus qu'on transportat des marchandises à terre, avant que celles qui s'y trouvoient déja fussent entiérement vendues. A cette réponse, Femel en fit une autre qui surprit beaucoup tous les Anglois de la Florte. Il marquoit à l'Amiral que s'il pensoit à faire quelque commerce, il L'Aga existe orte falloit, suivant l'usage du Pays, qu'il descendit lui-même au rivage; sans de. quoi les Infidéles ne se persuaderoient jamais qu'il ne sût pas venu avec de mauvailes intentions. L'Interpréte étoit chargé de lui déclarer auffi par l'Ordre de l'Aga, que s'il étoir ami des Turcs & disposé à commercer de bonnefoi, il ne devoit pas faire difficulté de descendre. Il lui cita l'exemple de Sharpey & de tous les Capitaines Indiens, qui n'avoient pas refusé aux Turcs ce rémoignage d'estime & de confiance, Malgré la rélistance de son · propre cœur & les allarmes de ses gens, Sir Henri se détermina le 20 à se rendre à terre avec une suite moins nombreuse que choisse. Il trouva sur le sivage plusieurs personnes de distinction assemblées pour le recevoir, & des Musiciens qui le conduisirent au bruit de leurs instrumens jusqu'à la maison de l'Aga. Il y fut reçu avec toutes les marques possibles d'amitié & de considération. On le fit affeoir près de l'Aga, tandis que tout le reste de l'Assemblée y tequite étoit debout. Il présenta la Lettre du Roi, avec un présent qu'il avoit apporté pour le Bacha, & qu'il pria qu'on lui fit remettre incessamment. Il fit aussi un présent à l'Aga, qui le reçut avec beaucoup de satisfaction, en l'assurant qu'il ne seroit pas troublé dans l'exercice de son commerce, & que ceux qui entreprendroient de le chagriner seroient punis séverement. Après ces complimens, l'Aga le pria de se lever, & l'ayant fait revêtir d'une robbe de soye pourpte, brochée d'argent, il lui protesta qu'étant désormais sous la protec-

SIR HENRI MIDDLETON.

On décharge la Varifican échoué.

Traité avec les

Le Vaiffean eft

SIR HENRI MIDDLETON. 1610. rivage où il s'ar-

tion du Grand-Seigneur, il n'avoit à craindre aucune infulte. En fortant de l'Audience, on lui présenta un beau cheval, richement paré, & conduit par un homme d'apparence. Il monta dessus, pour se rendre au logement des 11 retourne au Anglois, couvert de sa nouvelle robbe, & toujours escorté par les Musiciens de la Ville. Après avoir diné avec les gens de sa Nation, il parut pour se rendre à bord. Mais l'Aga le fit presser fort instamment de s'arrêter fur le rivage. Il y consentit pour voir calfeutrer sa Pinace, d'autant plus que le tems devint fort mauvais.

Il ne se passa point un jour où l'Aga ne sit quelque civilité ou quelque présent à l'Amiral. Le 28 il le fit prier deux fois de se rejouir, & de le préparer.

après le jeune des Turcs, qui éjoit prêt d'expirer, à l'accompagner dans une promenade qu'il vouloit faire à fa maison de campagne & dans d'autres lieux de plaisir. Le même jour, Pemberton, qui étoir logé dans la Ville, étant venu se promener au rivage, Sir Henri le retint à souper; après quoi l'en-Les Turcs come vie leut prit à tous deux de retourner à bord. Les Turcs qui leur servoient de mencent à l'incorrège, les prierent de remeure leur départ au lendemain, sous prétexte que la nuit étoit trop avancée. L'Amiral, quoiqu'offensé de cet obstacle, n'en concut aucune défiance; & supposant qu'ils agissoient sans ordre, il réfolut d'en faire le lendemain ses plaintes à l'Aga. Le matin, tandis qu'il prenoit l'air à sa porte avec Femel & Pemberton , il lui vint un Janissaire avec quelque commission de l'Aga. Comme il ignoroir la langue Turque, il fallut attendre quelques momens, jusqu'à l'arrivée de l'Interpréte. Le sujet du Message étoit un nouveau compliment. L'Aga le prioit de se livrer à la joie. fur les réponfes favorables qu'il avoit recues du Bacha, à qui il avoit envoyé les présens. Au même instant un Anglois de la suite de l'Amiral accourut avec effroi , pour l'avertir qu'il étoit trahi , & que les Turcs étoient aux mains avec les Anglois de l'autre côté de la maison. Le Messager de l'Aga, . qui étoit encore présent feignit beaucoup de surprise, & se fit montrer le lieu

tes Auglors.

quicter.

rassembler autour de lui, pour se défendre dans la maison, Tandis qu'il parloit avec cette chaleut il reçut de quelques Turcs, qui s'avancerent près de lui, un coup furieux qui le fit tomber sans connoissance. Mais la douleur qu'on fui sit souffrir, en lui liant les mains derrière le dos, lui fit bientôr rappeller ses esprits, Lorsqu'on le crut capable de marcher, deux Turcs, l'escorrant de chaque côté, le conduisirent dans cet état à la Ville, où il trouva plusieurs de ses Compagnons traités avec la même barbarie. En chemin on lui prit son argent & trois bagues de prix, dont l'une étoit son cachet. Il fur enfermé dans une érroire prison avec sept autres Anglois qui étoient échappés au carnage, & chargé de chaînes fort incommodes & fort pefantes. Pense des An- Ses gens lui apprirent qu'ayant été surpris sans désense, par une troupe de Turcs bien armés, huit d'entre eux avoient été tués des premiers coups,

du combat. Il s'y rendit auffi-tôt. Les Anglois le suivirent ; & l'Amiral s'avanca lui-même, en appellant ses gens à hause voix, & les exhortant à se

closs . & traitement qu'ils elfurent.

Après le fuccès de cette premiere trahifon, les Infidéles chercherent le moyen de se faisir des Vaisseaux & des marchandises. Ils mirent dans trois grandes Barques, cent cinquante Soldars, pour surprendre d'abord le Darling, qui étoit à peu de distance du rivage. Ils ôterent leur turban, dans l'es-

quatorze blessés dangereusement, & le reste fait prisonnier.

perance

perance de n'être pas reconnus & de passer pour des Chrétiens. A la faveur de cette rufe, ils aborderent en effet le Bâtiment; & la plupart y étant montés ayant que les Anglois se fussent désiés du péril, ils firent main-basse sur les premiers. Cependant les autres fautant fur leuts armes, se mirent en état de disputer courageusement leur vie, Un Matelot eur la présence d'esprit de quent un Vasiprendre un baril de poudre, qu'il jetta au milieu des traitres, avec une méche allumée si juste, que plusieurs furent brûlés sans pouvoir être secourus. Les autres effrayés de cette execution, se retiretent vers la poupe pour se reconnoître. Mais la mousqueterie & d'autres barils de poudre qui furent jettés parmi eux avec le même fuccès, augmenterent tellement leur conflernation, que la plupart se précipiterent dans les flots, tandis que le reste descendant autour du Vaiiseau pour regagner leurs Barques , demandoient quartier avec de grands cris. Ils se flattoient en vain de l'obtenir. Les Anglois massacroient sans pitié tout ce qui tomba sous leurs coups. Il n'en échappa qu'un, qui avoit en l'adresse de se cacher, & qui obtint grace après la fin du carnage.

Sir HENRE MIDDLETON. Les Torcs atta-

Pendant cette futiense action, une des Barques, qui sur quelques ordres mal conçus étoit retournée d'abord au rivage , y avoit déja publié que l'Emir al Bahr s'étoit faisi du Vaisseau. On y fit de grandes réjouissances , & l'Aga fit partir ausli-tôt d'autres Barques pour amener une si belle prise jusqu'à la Ville. La surprise de ses gens sur extrême, en voyant venir à leur rencontre quelque reste de Turcs qui étoient échappés à la vengeance des Anglois. Malgré le chagtin que l'Aga ressentit de cette nouvelle, il sit dire à l'Amiral, par son Interpréte, que les Musulmans avoient jugé à propos de s'emparer d'un de ses Vaisseaux, & le lendemain il se le fir amener avec les fept autres prisonniers.

En les voyant paroître, il s'avança au-devant d'eux d'un air irrité; &, L'Aga fe fait d'un ton qui ne l'étoit pas moins, il demanda à l'Amiral comment il avoit & les autres l'eteu la hardiesse de venir dans le Port de Mocka, si voisin de la sainte Ville sonniers de la Mecque ? L'Amiral répondit que son arrivée n'avoit pas été inconnue, puisqu'il avoit pris soin d'en donner avis aux Turcs, & qu'il n'avoit consenri d'ailleurs à descendre au rivage qu'après des instances redoublées & sur l'engagement qu'ils avoient pris de traiter favorablement les Anglois. L'Aga. reprit, qu'il n'etoit pas permis aux Chrétiens d'approcher de la fainte Ville . dont Mocka étoit le Port ou la Clé; & que le Bacha avoit ordre du ga, Grand-Seigneur de faire esclaves tous ceux qui oseroient entrer dans cette Mer. Sir Henri répliqua que c'étoit sa propre faute, puisqu'il avoit arrété les Anglois par fes instances & par de belles promesses. Alors l'Aga le pria d'écrire à bord du Darling, pour sçavoir combien il y restoit de Turcs prisonniers. L'Amiral lui dit que c'étoit prendre un soin fort inutile, puisque ce Vaisseau étoit entre les mains des Tures. Il est vrai , répondit l'Aga , que mes gens s'en sont sais, mais votte grand Vaisseau est venu me l'enlever. Cet artifice, par lequel il s'efforçoit de déguiser la verité, servit du moins à consoler Sir Henri de la premiere nouvelle. Après avoir varié plus d'une fois dans ses discours, l'Aga lui proposa ensin d'envoyer par écrit au grand Vaisseau l'ordre de se rendre, & lui promit de lui accorder l'autre pour se setirer avec tous ses gens. Une proposition si ridicule ne pouvoit causer que

Tome II.

MIDDLETON. 1610. Confiance de L'Ameral.

de l'indignation à l'Amiral. Il se sit violence pour répondre tranquillement, que ses gens n'étoient pas des insensés, qui fussent capables sur un ordre simple, de venir se précipiter volontairement dans l'esclavage. Je suis sur, reprit l'Aga, que si vous leur écrivez, ils n'oseront pas vous desobéir. Eh bienrépondit Sir Henri d'un ton ferme, je ne veux pas leur écrire.

L'Aga voyant toutes ses instances inutiles, lui demanda quelle somme d'argent il avoit sur ses Vaisseaux. L'Amiral répondit qu'il avoir peu d'argent, & que ce qu'il avoit apporté étoit moins pour acheter des marchandifes que des vivres. L'Aga continua de demander fi les deux Vaisseaux avoient à bord beaucoup d'eau & de provisions. L'Amiral répondit qu'ils en avoient assez pour deux ans. Certe réponse étoir peu vraisemblable; mais il parut qu'elle n'en faifoit pas moins d'impression sur les Turcs, car avec beaucoup de mauvaife-foi ils étoient affez groffiets pour croire les autres plus finceres. Helteraine avec Enfin l'Aga revenant à ses premieres vues, menaça l'Amiral de lui faire couper besucoup de bar- la rête, s'il refusoit d'écrire au grand Vaisseau. J'y consens, lui répondit Sir-

bacc

Henri. Les fatigues de la mer & les délagrémens, du Commerce me rendent la vie fort ennuyeuse. Les offres faifant aussi pen d'impression sur lui que les menaces, l'Aga donna ordre qu'il fût féparé de ses compagnons, & chargé de nouvelles chaînes, avec les fers aux pieds & aux mains. On le logea pendant le reste du jour, dans une étable à chiens, fort obscure & fort sale. La nuir, sur les instances de Schermal, Consul des Banians, il sur conduir dans un lieu plus commode, avec un de ses Matelors qui parloit la Langue Turque. Cependant il n'eut que la tetre pour lit, & qu'une pierre pour

Vers le milieu de la nuit, il reçur la visite du Lieutenant de l'Aga, & du Drogueman, ou de l'Interprére, qui le prierent avec beaucoup de donceur d'écrire à bord, pour scavoir le nombre & les noms des prisonniers Tures. Mais ils lui recommanderent absolument de ne rien dire dans sa Lettre dela propre fituation, & des violences qu'il avoir effuyées. Au contraire ils exigerent qu'il se louit du traitement qu'il avoit recu, & que pour colorer son retardement, il leur écrivit qu'il attendoit la réponse du Bacha dans une maison où l'on prenoit soin qu'il ne lui manquât rien. Il consentit à fairecette Lettre; mais il y donnoit ordre à ses gens de veiller sur les deux Vaisture une Leure feaux, & de n'en laisser sortir personne pour venir au rivage. Elle fut montrée séparément à plusieurs des prisonniers, avec des observations pour reconnoître si elle étoit conforme aux instructions du Lieutenant.

On l'engage à faire une Lettie

> Il se passa quelque tems, sans qu'elle pût être envoyée à bord, parce qu'il ne se trouvoit personne qui cur la hardiesse de la porter. A la fin, un homme de Tunis en Barbarie, qui parloit fort bien la Langue Italienne, s'offrit pour cette entreprise, à condition que l'Amiral écrivit à ses gens de le bien rraiter. Sit Henri ne se fir pas presser pour y consentit. Cette seconde Lettre fur examinée avec autant de soin que la premiere, & partit le jour suivant. On reçut pour réponse que rous les Turcs avoient été tués ou novés, à la résetve d'un seul, qui se nommoit Rusuan; & que les Anglois des deux Vaisseaux apprenoient avec d'autant plus de joye des nouvelles de leur Amiral, que Ruluan les avoit affurés de sa mort & de celle de tous les gens de su

gentale l'Augual- fuite. Ce prisonnier Turc étoit un Soldat du commun.

Sir Henri & les sept Anglois de sa suite demeurerent dans cette miserable situation jusqu'au 15 de Décembre, sans recevoir aucune nouvelle des MIDDLETON. deux Vailseaux, & sans pouvoir les informer de leur misere. L'Aga visita plusieurs fois l'Amiral, en renouvellant toujours ses promesses ou ses menaces, pour tirer de lui l'ordre qu'il destroit. Ses réponses furent les mêmes. On le pressoit particuliérement sur la quantité des provisions, parce que l'Aga comprenant enfin que les deux Vailleaux n'en pouvoient être fournis pour deux ans, se promettoir que la nécessité forceroit les Anglois de se rendre. Le vent ne leur permettoit pas de quitter cette mer avant le mois de Mai, & les Côtes sont si steriles qu'ils avoient peu de secours à tirer des lieux voifins. En effet, quoiqu'ils fussent libres dans une Rade fort large & fort ouverte, l'eau commençoit à leur manquer; d'autant plus qu'ils avoient été forcés de se défaire de cinquante tonneaux , pour soulager les deux Bâtimens dans leur premiere disgrace. D'ailleurs ne recevant aucune nouvelle de la terre, ils avoient autant d'embarras sur la conduite que sur la course qu'ils devoient tenir. Après beaucoup d'incertitudes, un Matelot, nommé Jean Shambert, entreprit de se rendre à terre, pour éclaireir aux risques de sa vie le fort de ses compagnons & le sien. Il se mit dans une Chaloupe, avec un Indien de son Vaisseau pour lui servir d'Interpréte; & gagnant à la rame une petite Isle qui est à la vue de la Ville, il y arbora le Pavillon de paix. Une Barque Turque vint le prendre au même moment. L'Aga, qui se le sit amener, lui demanda brufquement d'où lui venoir l'audace d'approcher du rivage sans sa permission. Il répondit qu'il étoit chargé d'une Commission; & qu'avec la qualité de Messager & l'Enseigne de paix qu'il avoir arborée, il se croyoir en droit de pénétrer jusqu'au milieu de ses Ennemis. On l'interrogea beaucoup sur l'érat des deux Vaisseaux. Ses réponses s'accorderent heureusement avec celles de l'Amiral; & pour le sujet de sa Commission, il protesta qu'il n'en avoit point d'autre que de s'informer par ses propres yeux

1610.

Hardieffe d'un

de la situation de l'Amiral. On ne fir pas difficulté de le conduire dans la chambre obscure où Sir Henri n'avoit pas cesse d'être lie fort étroitement. Sortant du grand jour, il fon. fur long-tems sans pouvoir le distinguer. Il lui remit les, larmes aux yeux, une Lettre qu'il avoit apportée pour lui. L'Amiral apprenant de quelle maniere il étoit venu & toutes les interrogations qu'il avoit essuyées, douta beaucoup qu'on lui permît de retourner à bord. Quelques jours auparavant le Capitaine du Pepper-Corn lni avoit envoyé d'Aden un Messager, que l'Aga avoit retenu dans les fers. Shambert repondit que si l'on portoir la perfidie sufqu'à l'arrêter, lui qui s'étoit mis à convert sous le droit des gens, il étoit venu dans la réfolution de partager les fouffrances de fon Maitre & de fon Amiral. Cependant, contre son attente, il obtint, le 16, la liberté de retourner à son Vaisseau, & même la permission de revenir le lendemain, si Sir Henri demandoit quelque chose qu'on lui voulût envoyer. C'étoit un artifice pour se saisir de quelques bagarelles dont l'Amiral avoit besoin. Shambert les ayant apportées le jour fravant, elles lui furent enlevées à son approche, & l'Aga les prit pour son usage,

Il sembloir que cette tyrannie dut être perpetuelle, lorsqu'on vit arriver connotllance de de Zenan un Aga, Chef des Chaoux, avec des ordres du Bacha, pour éclaireir profonners Au-

Le Pacha prend

MIDDLETON. 1610. matl Aga,

l'affaire des Prifonniers Anglois. A peine fut-il entré dans la Ville, qu'il se fit amener l'Amiral & ses compagnons. Il avoit sait placer dans sa chambre trois sièges, sut lesquels deux autres Agas, Reghis & Jaffar, parurent avec lui. Il se nommoir Ismael. Sa premiere question sur celle qui avoit été re-Difeonts d'If- nouvellée tant de fois. Il voulut sçavoir comment les Anglois avoient été affez hardis pour venit si près de la fainre Ville sans un passeport du Grand-

Seigneur. L'Amiral répondit que le Roi son Maître avoit un Ttaité d'alliance avec la Turquie, suivant lequel il étoit permis aux Anglois d'exercet le Commerce dans rous les Etats du Grand-Seigneur, dont Mocka faifoit une partie. Il ne faut que les lumieres de la raifon, lui dit l'Aga, pour excepter de toutes fortes de Traités la sainte Ville, dont les Profancs ne doivent jamais approcher. Ne fçaviez-vous pas, reprit-il, que l'épée du Grand-Seigneur est fort longue. Vons ne m'avez pas pris par l'épée, repliqua l'Amiral, mais par trahison; sans quoi je n'aurois craint ni vos épées ni celles de personne. L'Aga se plaignit qu'il parloit avec trop d'orgueil. Ensuite il le pressa, comme Jaffar, d'envoyer à ses gens l'ordre de livrer les deux Vais-

Tous ces discours avant produit peu d'effet, Ismael les interrompir, pour

déclarer à l'Amital qu'il étoit venu de la part du Bacha, avec l'ordre exprès de le conduire à Zenan. En même rems il lui conscilla de faire venir de ton L'Amiral & les autres Prifonmers font condusts att dacht.

Vaiiscau des habits plus épais, parce qu'il sentiroit le froid en traversant les Monragnes. Sir Henri ne marqua point d'éloignement pour ce voyage; mais offrant de se contenter d'un fort perit correge, il demanda en grace que fes gens sussent renvoyés à bord. Ismael répondit qu'il doutoit it cette laveur ne surpassoit pas son pouvoir, parce que l'ordre du Bacha étoir de le conduire avec rous ses gens; mais qu'il prenoit sur lui de le satisfaire en partie, & qu'il ne l'obligeoit à se saire accompagner que de cinq Anglois, tandis que les aurtes demeureroient à Mocka jusqu'à nouvel ordre. Ainsi quelques malades qui n'étoient point en état de supporter le voyage, furent dispensés de cette satigue. Avant le départ , Sit Henri reçur une Lettre de Dounton, Capitaine du Pepper-Corn, qui lui apprenoit son arrivée dans la Rade de Mocka. Il lui fit réponte aufii-tor , pour lui donner des ordres

& des confeils propres aux circonflances.

Ifmael fit partir ses Prisonniers à cheval, le 22 de Décembre. La Cara-Pembertons 6- vane étoit de trente-quatre hommes. Dès le foir du même jour, Pemberton trouva le moyen de s'échapper, fans avoir communiqué fon dessein à l'Achappe dans la 1.055 miral. Il s'étoit imaginé que le rerme d'un tel voyage ne pouvoit être que la mort ou la servitude. Le lendemain, en montant à cheval, l'Aga fit la revue de sa Troupe, & croyant trouver un Anglois de moins, il demanda ce qu'il étoit devenu. L'Amiral lui répondit que n'ayant pas compté ses gens à

fon départ, il ne sçavoit s'il lui manquoir quelqu'un. Honoites cons

Malgré les injustices des Turcs, Sir Henra avoit trouvé à Mocka plusieurs pannales June. honnêtes-gens qui l'avoient trairé avec amitié. Un Aga, nommé Hamed, lui avoit fait divers préfens dans sa prison, en l'exhorrant à ne pas se décourager, parce que sa cause étoir bonne. Le jour de son départ, le même Aga lui avoit envoyé, pout lui & pout ses compagnons, une provision de pain, avec des Lettres de recommandation adrellees à Chelabi - Abdallah , un des

principaux Officiers du Bacha. Le Conful des Banisans n'avoit pas laiff paire un jour fans le viliter dans sa prison, & se vilites avoient toujours été accompagnées de quelque présent. Toukeur, riche Négociant, avoit aussi marqué de la considération pour les Anglois & de la pitré pour leurs peines. Etant parti de Mocka pour Zenan, deux jours avant eux, il leur avoit promis de leur rendre service auprès du Bacha, & l'Amiral rend témoignage qu'il excura. Bédellement ses promelles.

Rotte des An-

La Caravane artiva le jour de Noel dans une Ville nommée Tayen , à quatre journées de Mocka. L'Amiral & ses gens furent regardés avec admi- glouration d'une foule de Peuple, qui vint affez loin au-devant d'eux; & l'Aga prenant un air de triomphe, les fit ranger deux à deux en entrant dans la Ville, comme s'il eût voulu les faire paller pour des Prisonniers de guerre. Il observa la même méthode dans toutes les Villes qui se trouvoient sur la route. Un jeune homme qui servoit de Sécretaire à l'Amiral, étant tombe malade à Tayen, fut laisse à la garde du Gouverneur, & cet accident fit interrompre pendant plufieurs jours le Journal de la route. Mais Sir Henri se souvient qu'il trouva l'air très-froid jusqu'à Zenan, & que dans tous les lieux où l'on passa la nuit, il n'eut point d'autre lit que la rerre. Comme la plupart de ses gens avoient des habits fort legers, il fut obligé de leur acheter des robbes fourrées, fans quoi ils seroient morts de froid. Il étoit luimême affez mal couvert, parce qu'ayant pris à Mocka le confeil de l'Aga pour une raillerie, il n'avoit pû le perfuader que l'air fût si rude dans les Montagnes. Chaque jour au matin, la terre étoit couvette de frimats; & dans les environs de Zenan, qui est à 16 dégrés 15 minutes de la Ligne, la place avoit chaque nuit l'épaisseur d'un doigt. Sir Henri ne l'auroit pas cru, s'il ne l'avoit éprouvé.

> 1611. Ils accivent 1

Il y a quinze journées de route entre Mocka & Zenan. Le 5 de Janvier 1611, on arriva deux heures avant le jour à deux mille de cerre Ville, où les Anglois furent gardés à terre jusqu'au lever du Soleil, & souffrirent un zepan, froid it vif, qu'au départ ils pouvoient à peine se remuer. A quelque distance de la Ville, ils rencontrerent un Officier du Bacha, à la tète de deux cens hommes, avec leurs trompettes & leurs tymbales. On s'arrêta quelque tems encore, pour former l'ordre de la Marche. La Tronpe de Zenan se divisa en deux parties, dans l'intervalle desquelles les Anglois furent placés. On leur ôta leurs robbes & leurs chevaux , pour les faire marcher à pied. L'Amiral & Femel furent les seuls qui conserverent leurs montures, mais ils furent forcés de suivre l'ordre de la Marche. Ils traverserent ainsi toute la Ville jusqu'au Château, en essnyant les regards d'une foule d'Habitans qui rendoient le passage fort étroit. A la premiere porte, ils trouverent une Garde nombreuse. La seconde étoit défendue par deux grosses pieces d'artillerie sur leurs affurs, & la cour qui étoit entre deux leur parut fort spacieuse. Les Soldats qui les avoient escortés firent une décharge de leurs monsquets à la premiere porte ; après quoi ils se mélerent avec le reste de la Garde, L'Amiral & Femel furent avertis de mettre pied à terre, en entrant dans la cour, & de se placer à la tête de leurs gens. Ils n'y furent pas long-tems sans êrre appellés par quelques Officiers qui les conduifirent devant le Bacha. C'étoit un jour de Diyan, ou de Conseil. On leur fit monter à l'extré-

Reception die ngloss deserts

3 111

Sir HENRI MIDDLITON. 1611. 1'Amiral oft conduit devant le

Bacing.

mité de la cour un escalier de douze marches, au soumet duquel deux hommes d'une taille extraordinaire prirent l'Amiral par les bras, en les serrant de toute leur force, & l'introduisirent dans une longue gallerie où le Confeil étoit affemblé. Il y avoit de chaque côté un grand nombre de spectateurs ailis; mais le Bacha étoit dans l'enfoncement, feul sur un sopha, avec un certain nombre de Conseillers qui étoient à quelque distance de lui. Le plancher étoit couvert de tapis fort riches; & tous ces objets ensemble formoient

une affez belle perspective.

A cinq ou six pas du Bacha, les deux Guides de l'Amiral l'arrêterent brus-Circonflances de l'Aussense

quement. Il demeura pendant quelques minutes exposé aux regards de l'Assemblée. Enfin le Bacha lui demanda d'un air sombre & dédaigneux de quel Pays il étoit & ce qu'il venoit chercher dans celui des Turcs. L'Amiral répondit qu'il étoit un Marchand Anglois , & que se croyant ami du Grand-Seigneur en vertu des Traités du Roi son Maître, il étoit venu pour exercer le Commerce. Il n'est permis à aucun Chrétien, lui dit gravement le Bacha, de mettre le pied dans cette Contrée; & j'ai moi-même averti le Capiraine Sharpey de déclarer là-dellus les ordres du Grand-Seigneur aux Marchands de sa Nation. L'Amiral réplique que le Capitaine Sharpey avant eu le malheur de périr par un naufrage fur la Côte de l'Inde, n'avoit pù communiquer cet avis aux Marchands d'Angleterre; & que pour lui, s'il eût été mieux informé, il n'auroit pas pris plaisir à se précipiter dans la situation où fon malheur l'avoir conduit. Il ajoûta que l'Aga de Mocka l'avoit trompé, en l'assurant que les Anglois seroient vus de bon œil dans le Pays, & qu'ils y seroient aufi libres que dans rout autre lieu de la Turquie ; qu'il leur avoit fait quantité d'autres promesses par rapport à leur surcté; mais que violant aussi-tot sa parole, il les avoit fait attaquer par des gens armés, il en avoir massacré plusieurs, & l'avoir fait prisonnier lui-même avec le reste. Le Bacha répondit que l'Aga n'étoit que son Esclave, & n'avoit pas eu

droit de prendre des engagemens sans sa participation : mais que tout ce qu'il avoir entrepris contre les Anglois s'étoit fait par ses ordres, ou plutôt suivant ceux du Grand-Seigneur même, qui vouloir que les Chrétiens susfent charjes lorfqu'ils ofoient approcher de la fainte Ville. Nous ne le fommes que trop, repartir l'Amiral; & si vous nous accordez la liberté de renionter fur nos Vailfeaux, cette avanture nous servira de leçon pour l'avenir. Non, lui dit le Bacha, vous demeurerez ici, d'où vous pourrez écrire à l'Ambassadeur que vous avez à Constantinople ; & de mon côté j'écrirai au Grand-Seigneur, pour consulter ses volontes sur votre sort, & scavoir s'il

vous permet ici le Commerce. Les Anglois centeent en pri-

L'Amiral fut congedié après cette explication, & conduit avec cinq ou fix de ses gens dans une prison assez commode, tandis que tous les autres futent précipités dans un noir cachot & chargés de chaînes. Un jeune homme de sa suite, s'étant imaginé en le voyant conduire devant le Bacha, qu'il y alloit recevoir la mort, & qu'on ne lui seroit pas attendre long-temps le même fort après son Maître, tomba dans un évanouissement si profond qu'il n'en revint que pour expirer peu de jours après.

Faveurs qu'ils Le 6 de Janvier , Sir Henri fut étonné de recevoir un Messager du Kiahia, reconvent du Kighta. ou du Lieutenant Géneral du Bacha, qui l'invitoit à déjeuner avec lui. Les

Sir Hynrr MIDDLETON. 1611.

portes de sa prison lui furent ouvertes. Après avoir déjeuné familiérement avec ce Seigneur, il lui raconta dans des termes fort touchans les trahifons & les injustices qu'il avoit essuyées à Mocka. Le Kiahia l'exhorta beaucoup à prendre courage, en lui faifant esperer que ses affaires prendroient bientot une meilleure face, & lui promettant du moins tous ses services. Shermal, Consul des Banians de Mocka, avoit mis cet honnère Turc dans les interêts de l'Angletetre. L'Amiral s'en apperçut encore plus aux civilités qu'il recut de son Geolier, & aux nouvelles commodités qu'on lui fournit dans sa ptifon.

Deux jours après, il fut invité par le Kiahia à l'accompagner avec Femel , dans une promenade à fa maison de campagne. Là , ce génereux Mufulman l'affura fans reftriction qu'il obtiendroit bientôt la liberté avec tous Eferrances qu'en fes compagnons, & qu'il feroit renvoyé à Mocka, où ses Ennemis seroient forcés de réparer tous les outrages qu'il en avoit reçus. Il lui promit que son courait de plus amitié pour les Anglois se soutiendroit avec constance; & prenant à témoins quelques Turcs & quelques Arabes, qui composoient son correge, il protesta que tout ce qu'il avoit fait jusqu'alors n'étoit que dans la vue de plaire à Dieu. Sir Henri n'en jugea pas moins que son premier motif étoit l'esperance d'un présent considérable. Hamed Aga, qui avoit écrit en faveur des Anglois, les avoit prévenus sur les principes de la Cour de Zenan. Le niême jour il y arriva un Mote du Caste, qui étoit ancien ami du Bacha, & qui lui avoit prêté des sommes considérables avant sa fortune. Ce More avoit eu dans la Rade de Mocka un Vaisseau prêt à faire voile pour les Indes lorsque les Anglois avoient été trahis; & s'attendant à quelque effet de leur reffentiment, il n'avoît pas douté que la vengeance ne les portat d'abord à se saisir de son Bâtiment. Mais ils l'avoient laisse partir avec tant de liberté, que dans la reconnoissance qu'il avoit cru leur devoir, il leur avoit offert solemnellement son amitié. Il avoit écrit en leur faveur au Bacha; & , ne ménageant point les termes, il lui avoit représenté qu'il s'exposoit au tifque de ruiner le Pays, en y detruisant le Commerce. Dans la visite qu'il lui faifoit à Zenan, il joignit toutes fortes d'instances à cette raison; &, personne n'osant parler avec la même liberté, il lui conseilla de renvoyer les Anglois avec toutes leurs marchandiles, L'Amiral confesse dans sa Relation qu'il fut redevable de son salut à de si puissantes sollicitations. Il apprit enfuite de Shermal & de Hamed que le dessein du Bacha, en le faisant amener à Zenan, avoit été de lui faire couper la tête, & de réduire tous ses gens à l'esclavage. Hamed, surnommé Vaddi, étoit un riche Négociant d'Arabie, qui faisoit sa demeure ordinaire à Zenan, & qu'on appelloit le Marchand du Bacha. Son amitié se soutint avec la même fidélité jusqu'au départ des Anglois.

L'Amiral encouragé par tant de motifs, fit présenter au Bacha une Re- Requête haelle quête affez hardie. Il exposoit qu'en se rendant à Mocka il avoit donné ordre aux Commandans de ses Vailleaux de suspendre les hostilités pendant vingt-cinq jours, & d'en user ensuite à leur gré, si dans cet espace ils ne recevoient aucune nouvelle de lui. Le tems étant expiré, il prenoit la liberté d'en avertir le Bacha, afin qu'il daignat se hater de terminer son affaire, ou de lai donner quelques favorables allurances qu'il put communiquer à ses

Sir Henry MIDDLETON. 1611.

gens; sans quoi il ne pouvoit répondre que se voyant sans Chef ils ne se portassent à la violence. Cette ruse produisit tant d'effet, que deux jours après on déclara positivement à l'Amiral que toutes les difficultés étoient finies; & que s'il étoit encore retenu à Zenan , c'étoit pour attendre l'arrivée de quelques Anglois qui avoient été arrêtés aussi à Aden, & que le Bacha faisoit venir, dans le dessein de les renvoyer tous ensemble à Mocka.

Les Prifonniers Anglor d'Aden Zenau.

En effet on vit arriver le 17 M. Fowler & dix-huit autres Anglois, qui font envoyer a fortoient des prisons d'Aden. Ils furent présentés au Bacha, qui leur fit les mêmes questions qu'à l'Amiral, & qui ses envoya dans une prison sans les y faire maltraiter, Quelques jours après, le Kiahia fit inviter l'Amiral à l'accompagner dans ses Jardins. Il lui dit que le Bacha avoit dessein de le voir auffi dans fa maifon de plaifance, & qu'il lui confeilloit d'employer des termes doux & foumis pour l'appaifer entiérement. Sir Henri lui demanda s'il croyoit que le Bacha lui rendit ses marchandises & sa Pinace. Il répondit qu'il l'ignoroit; mais que si les Auglois suivoient son conseil, ils ne toucheroient point à cet article, pendant leur séjour à Zenan. Ecrivez-moi de Mocka, ajoùta-t'il, & je vous fervirai de tout mon crédir. On a déja fait remarquer que le motif du Kiahia étoit l'esperance d'une grosse somme d'argent. C'étoit dans cette vite qu'il avoit engagé Schermal à prévenir l'Amiral par fes bienfaits, & l'on avoit déja déliberé à quoi la fomme devoit montet, Le Kiahia ne fit aucune difficulté d'en parler ouvertement. Il exigea une promesse de 500 écus Vénitiens; & l'ayant obtenue, il partit à cheval, après avoir chargé l'Interpréte d'amener sur ses traces l'Amiral & Femel au Jardin du Bacha.

On les fit attendre une heure à la porte. Enfin l'Interpréte avant reçu ordre de les introduire, ils trouverent le Bacha dans un cabinet d'Eté avec le

Kiahia debout à sa droite, & dix ou douze autres Turcs derriere lui. L'Amiral fur conduir par deux hommes, qui tenoient les deux côtés de son habit; & Femel, qui le suivoit, eut la liberté de s'avancer sans Guide. Le Bacha, les voyant à deux pas de lui, leur fit signe de s'arrêter : mais prenant un visage riant, il fit diverses questions à l'Amiral, sur sa santé, sur la vie qu'il menoit à Zenan, & fur le goût qu'il avoit pour les usages du Pays. Enfin il Promefirs que l'affura que dans peu de jours il feroit renvoyé à Mocka avec tous fes gens. & que Le fracha fait aux la plus grande partie auroit la liberté de retourner à bord, tandis qu'il attendroit dans la Ville, avec les autres, que les Vaiifeaux de l'Inde fussent entrés dans le Port : après quoi il seroit libre lui - même de remonter sur les siens , & de tourner ses voiles où il voudroit. L'Amiral, malgré le conseil du Kiahia, voulut sçavoit si ses marchandifes & sa Pinace lui seroient rendues. On lui répondit qu'elles ne le seroient pas, parce qu'elles avoient été confisquées au profit du Grand-Seigneur. Il demanda si quelques materiaux du moins qu'il avoit à Mocka, & qui lui étoient nécessaires pour la navigation, seroient reititués. On lui promit de les rendre ; & l'on s'engagea par de nouvelles promeiles à lui accorder la liberté de rentret dans sou Vaiiseau lorsque ceux de l'Inde servient arrivés.

Floge qu'il fait de lu meine,

Anglest.

Enfuite le Bacha prétendant justifier ce qui s'étoit pailé, loua beaucoup fon propre caractere & la douceur avec laquelle il avoit traité les Anglois. Il les félicita même du bonheur qu'ils avoient eu de tomber entre ses mains, les assurant que sous un Gouverneur audi rigide que son prédécesseur, il leur

en auroit coûté la tête pour s'être approchés de la fainte Ville. Il leur déclara qu'il ne leur étoit tien arrivé que par l'ordre exprès du Grand-Seigneur, MIDDLETON. à qui les Bachas du Caire & de Swaken, aussi-bien que le Cherif de la Mecque, avoient représenté que le Vaisseau Anglois l'Ascension avoit achesé à Mocka les plus fines marchandises de l'Inde; ce qui avoit fait un tort considérable au Commerce de la Turquie ; sur quoi le Grand-Seigneur avoit envoyé à tous ses Commandans l'ordre de confisquer tous les Vaisseaux Anglois ou des autres Pays Chrétiens, qui viendroient dans cette Mer, & de tuer ou faire Esclaves tous les hommes qui tomberoient entre leurs mains. Le Bacha voulut persuader à l'Amiral que c'étoit le traiter avec beaucoup de bonté, malgré des ordres si séveres, que de lui accorder la permission de retourner fur ses Vaisseaux. Il ajoûta que les Anglois & les autres Nations Chrétiennes apprendroient sans doute à ne pas s'approcher desormais de la sainte

1611.

Le premier de Février, l'Amiral fur averti par le Kiahia que les Anglois Le Bacha de Zenancif cuté Videvoient un compliment au Bacha fur le choix que le Grand-Seigneur avoit in fair de lui pour son Visir. En effer ce Gouverneur venoit de recevoir les plus haures marques de distinction & de faveur. Outre la Lettre du Grand-Seigneur, qui étoit dans des termes fort honorables, on lui avoit apporté de Constantinople une épée fort riche & les autres marques de sa nouvelle dignité. Il reçut ces présens avec beaucoup de solemniré. Etant allé au-devant, 11 reçoit les préjusqu'à deux lieues de la Ville, on y dressa une tenne où il se revetit du Cafferan & des autres ornemens qu'on lui apportoit. Il revint ensuite à la Ville, accompagné de tout ce qui pouvoir donner de l'éclat à sa marche. L'Amiral & ses principaux compagnons eurenr des places marquées pour assister à ce spectacle. De-là, ils furent conduits par leur Interpréte au Palais du Visir, où ils furent admis à l'Audience sans l'avoir long-tems attendue. Sir Henri lui protesta qu'il n'avoit point d'autre vûe dans cette visite que de prendre une vive part à sa joye & de lui souhaiter toutes sortes de prosperités. Le Visir le remercia fort affectueusement, & l'assura que toutes ses promesses servient bientôt remplies. Il parut si sensible au compliment des Anglois , qu'il leur accorda, comme une infigne faveur, la permifion de baifer la main.

Cependant la plus grande partie des Prisonniers se ressentaient de la mi- tes Anglois sons sere de leur situation. L'ennui, le froid, la pesanteur des fers, le mauvais air & la mauvaise nourriture en avoient fait tomber plusieurs dans des maladies dangereuses. A force de sollicitations, Sir Henri obtint qu'ils fussent délivtés de cette affreuse prison. On lui donna dans la Ville une assez grande maison, pour les y rassemblet tous, avec la permission de prendre l'air & de se promener. Pour comble de faveurs le Kiahia lui envoya six bœuss,

& d'autres rafraîchissemens, qui rendirent la santé & les forces aux Malades. Ils obtiennent Enfin l'ordre, ou la permission du départ arriva le 17. Le Kiahia se char-tournet 1 Mocka. gea lui-même de conduire l'Amiral & Femel à l'Audience du Bacha. Ils en furent reçus avec des marques extraordinaires de bonté, mais qui furent accompagnées d'avis & de menaces. Il leut répeta qu'ils ne devoient leur salur qu'à fa clémence ; que l'épée du Grand-Seigneur ésoit longue , & qu'il lui avoit rigourensement défendu de souffrir les Chrétiens dans ces Mers : que La porte seroit sermée desormais au pardon, & que c'étoit aux Anglois à

Tome II.

Sir HINRE MIDDLITON. 1611.

donner cet avis aux autres Narions Chrétiennes. L'Amiral le supplia du moins que s'il arrivoit quelques Vaisseaux Anglois dans le Pays avant qu'il eût le tems d'avertir sa nation des ordres du Grand-Seigneur, on ne les trahît point par de fausses promeiles, & qu'on leur déclarat nettement qu'ils ne devoient esperer aucun commerce avec les Turcs. Cette priere fut rejerrée. Il se réduisit à demander que le Bacha prit la peine d'écrire à Mocka, pour donner plus de fotce à ses ordres ; dans la crainte que l'Aga , dont la haine étoit connue pour les Anglois, ne recommençat ses injustices. Tout l'orgueil du Vizir s'émut à cette proposition. Un mor de ma bouche, répondit-il, n'estil pas suffisant pour renverser une Ville de fond en comble ? Si l'Aga vous

Occupilleuse the ponie du Bacha, fait tort, je le ferai écorcher jusqu'aux oreilles, & je vous ferai présent de

> Cependant, après ce transport d'orgueil & de colere, il donna ordre au Kiahia d'écrire quelques mots favorables à l'Amiral; mais il fut plus conftant dans le refus qu'il fit de répondre à la Lettre du Roi d'Angleterre. En fortant de l'Audience, l'Amiral dir au Kiahia qu'il étoit sans épée, & qu'il demandoit la permission d'en acheter une , afin de ne pas retourner dans. la condition d'un Prisonnier, comme il étoit venu. Cette demande alla jusqu'aux oreilles du Bacha, qui lui envoya une de ses propres épées. Le Kiahia jugeant que sa bourse étoit mal remplie après un si long séjour à Zenan, lui prêta cent sequins d'or, pour payer les frais de sa prison & d'autres detres. Ce qu'on a dit des vues intereffées du Kiahia n'empêchoit point qu'il nefür capable d'une action liberale; au lieu que l'avarice du Bacha étoit extrême. Les riches Négocians avoient besoin de s'observer beaucoup pour ne lui donner sur eux aucune prise. Il avoit fait tuer depuis peu un Aga qui avoit amasse d'immenses trefors; &, sans aucune forme de Justice, il s'e-

Enfin l'Amiral prit congé de ses Bienfaiteurs, & recut deux Lettres du Kiahia; l'une pour le Gouverneur d'Aden, qui lui ordonnoit de restituer la

toit mis en possession de ses richesses.

fa tête. N'est-il pas mon Esclave?

Chaloupe du Pepper-Corn, l'autre pour celui de Tayes, qui portoit ordre de rendre aux Anglois le seune homme qu'ils avoient laisse malade dans cette Ville, & qui avoit été forcé d'embrasser le Mahomérisme, Quoique le chagrin de leur situation ne seur eût pas laissé beaucoup de goût pour les objets de curiofité, ils avoient fait quelques observations qu'ils nous ont conservées. Zenan, que d'autres nomment Sina, leur parur un peu plus grand que Briftol. Les maisons y sont de pierres lices avec du ciment. Il ne s'y trouve quede l'eau de puits, & le bois y est fort cher, parce qu'il y est apporté de loin... La Ville est entourée de murs; & pour Forreresse, elle n'a qu'un Château à l'Est, où le Bacha fait sa demeure. Au long des murs, & fort près de la prison où l'Amiral avoit été enfermé, on a menagé un grand enclos, dans. lequel on tient, sous une sure Garde, les femmes, les enfans & les proches parens de ceux dont la fidélité est suspecte au Gouverneur. Les femmes-& les enfans ont la liberté de courir dans cet espace; mais si les raisons qu'on a de les retenir durent affez long-tems pour laisser aux enfans le tems de croître, on les mer alors aux fers dans une prison plus étroite, pour y demeurer

aussi long-tems qu'il plaît au Bacha. Les Anglois partirent de Zenan le 18 de Février, montés sur des ânes ou eigis I Mocks

for la Ville de Zo-

des chameaux, à l'exception de l'Amiral & de Femel qui obtinrent des chevaux. Ils avoient pour Conducteurs deux Chaoux, l'un à cheval l'autre à pied. Dans une si longue route, ils ne rencontrerent que treize lieux habités, dont l'Amiral écrivit les noms. Siam, petite Ville avec un Château sur le revers d'une montagne, à 16 milles de Zenan. Surago, Village, 18 milles plus loin. Damare, petite Ville, 20 milles au de-là. Ermin, Village, 15 milles. Nakhel Sammar, Caranyanferas ou Hotellerie, fur une montagne du même nom, 14 milles. Mohader, Village, 13 milles. Rabatamaine, Caravanseras, 16 milles. Merfadin, 16 milles. Tayes, Ville moins grande que Zenan de la moirié. Eufras, Ville, 16 milles. Assambine, Caravanseras, 11 milles. Akkamot, Caravanseras, 13 milles. Mousa, Ville, 17 milles. Mocka.

Sir HENRI

MIDDLETON.

1611.

On s'arrêta deux jours à Damare, par l'ordre d'Abdalla Chelabi, Lieutenant du Bacha dans cette Province. Les montagnes escarpées qu'on traverse dans cette route, ont pour habitans des Arabes qui ne peuvent souffrir l'orgueil & l'infolence des Turcs, & qui ne les laisseroient pas voyager sans infulte, s'ils n'apportoient un passeport de la Province d'où ils sont partis. A Mohader, un des Chaoux ayant pris quelques ânes pour suppléer à ceux qui étoient fatigués du voyage, les Arabes s'attrouperent aussitôt à la suite de la Caravane, & reprirent ces animaux, fans qu'aucun Turc eût la hardiesse de s'y opposer. On passa deux jours à Tayes, pendant lesquels Sir Henri n'épargna rien pour délivrer le jeune Anglois des mains du Gouverneur. On l'avoit forcé par toutes fortes de menaces d'embrasser la Religion de Mahomet. Un Marelot Anglois, qui parloit la langue du Pays, obtint la permitsion de le voir dans une chambre où il étoit avec plusieurs jeunes gens de son âge. Ce malheureux jeune homme versa beaucoup de larmes à la vûe de son Compatriore, & protesta qu'il n'étoit pas Mahométan dans le cœur. Il ajouta qu'il avoit été trompé par de fausses assurances de la mort des Anglois à Zenan, & qu'on ne lui avoir laissé que le choix du Turban pour sauver sa vie; ce qui ne l'auroit pas même ébranlé, si plusieurs Domestiques de l'Aga ne l'eussent mené malgré lui dans un bain chaud, où l'ayant dépouillé avec violence, ils l'avoient circoncis. L'Amiral eut en vain recours à la Lettre du Kiahia. Elle portoit bien qu'on eût à rendre le jeune Anglois, mais supposé qu'il n'eût pas changé de Religion. Ainsi dans l'état où il se trouvoit, elle devenoit au contraite un ordre pour le retenir. Sir Henri s'étoit défié en la recevant, qu'elle étoit concue dans ces termes; & cette raison l'avoit porté à ne la montrer qu'après avoir employé inutilement toutes les autres voyes.

Hainedes Ara-

Un jeune An-

L'Amital avoit été traité fort civilement à son premier passage par le Gouverneur d'Eufras, qui étoit néanmoins Turc de naissance & de Religion. Il Turc en reçut les mêmes civilités à son retour, jusqu'à trouver à six milles de ce lieu un Messager de sa part, qui venoit le féliciter de la fin de ses peines, & qui ne le quitta point jusqu'à la Ville, où les Anglois furent bien logés & bien servis. Ils mirent seize jours dans cette pénible route. Le 5 de Mars ils arriverent à Mocka vers huit heures du matin, au milieu d'une foule d'Habitans Arabes, qui marquerent beaucoup de joie de leur retour. Quelques Anglois qui y étoient restés prisonniers, avoient été mis en liberté le jour d'auparavaut, & ne manquerent point de venir au devant de leurs Compa-

Sir HENRI MIDDLETON. 1511.

Les Angloirartivene a Mecka. Diffimulation de l'Aga. .

gnons & de leurs Chefs. L'Amiral apprit d'eux que le Ciel avoit favorisé l'a hardiesse de Pemberton. Il étoit rentré heureusement dans Mocka, où il avoit trouvé le moyen de se saisir sur le rivage d'un Canot, dans lequel il étoit rerourné à bord.

La Caravane alla descendre à la porte de l'Aga, qui consentit sur le champ à recevoir l'Amiral & ses principaux Compagnons. Après avoir lû les Lettres qu'ils lui avoient apportées, il composa son visage à la dissimulation. & ses complimeus furent aussi vifs que l'amitié les auroit pû dicter. Il protestaqu'il étoit charmé de leur retour, qu'il en remercioit le ciel, & qu'il avoit aurant de chagrin que de honre de tout ce qui s'étoit passé. Il pria l'Amiral de lui pardonner, & de le mettre au nombre de s'es amis. Enfin rejettant sa conduire fur l'ordre de ses Maîrres, il jura qu'il avoir fair violence à son inelination. Sir Henri feignit de le croire fincere, & lui demanda si les ordres du Bacha seroient executés. Les protestations recommencerent avec la même chaleur. Elles furent même soutenues d'un déjeuner, que l'Aga le força d'accepter & qu'il prit avec lui. Entuite le faisant conduire avec tous ses gens dans une maison voisine du rivage, il lui laissa aurant de liberté que de repos pendant le reste du jour. Mais soit qu'il eût manqué de bonne-soi dès le premier moment, ou qu'il sût échappé quelqu'indiscrétion aux Anglois, il les mit le lendemain dans un lieu plus éloigné du Port, & presqu'au centre de la Ville, comme s'il eut craint qu'ils ne pensassent à s'échapper. Il leur donna des Soldars pour gardes pendant la nuit; & lui-même, il le promenoit autour de leur maifon pendant le jour, comme s'il ne s'étoit fié qu'à

Grandeur & G. tuation de Moc-

scs propres yeux pour les observer. Mocka eft d'un riers moins grand que Tayes. Ce n'est point une Ville défendue par des fortifications, mais elle est extrémement peuplée. Sa situation est fur le bord de la Mer, dans un terrain fort sabloneux. La maison du-Gouverneur touche au rivage, & n'a plus loin qu'une groffe jertée qui s'avauce beaucoup dans la Mer. C'est où les Vaisseaux sont obligés d'aborder pour empêcher la contrebande. La tête de la jettée est une plate-forme , sur laquelle on a placé une douzaine de cauons. Du côté de l'Ouest on a rebâti un Fort qui avoir été détruit par les Anglois dans le premier voyage qu'ils firent dans cerre Mer; & , dans l'état même où l'on s'est efforcé de le rétablir. il n'est pas capable d'une longue défense.

L'après-midi du 5, le Darling entra audaciensement dans la Rade , & vint affez près de la jettée pour faire affurer l'Amiral par quelques Anglois: qui se trouvoicut sur le rivage, que tout étoit en bon état sur les trois bords. Le lendemain, Nakada Malek Ambar, Capitaine d'un grand Vaisseau de Dabul, qui étoit arrivé dans la Rade deux jours avant les Anglois, pritrerre avec un grand nombre de Marchands, & fut conduit folenmellement dans la Ville. L'Aga s'étant préparé à letraiter, invita l'Amiral à cette fête... bennem de l'A. Là, devant route l'Affemblee, il fe fit apporter l'Alcoran, qu'il baifa d'abord avec beaucoup de respect; & de son propre mouvement il jura qu'ilne fouhaitoit pas de mal aux Anglois , qu'il feroit tout ce qui dépendoit de lui pour le fuccès de leurs affaires, & qu'il avoit beaucoup de regrer des peines qu'ils avoient essuyées. L'Amiral lui fit des remercimens fort vifs ...

en laiffant au Ciel à juger de sa bonne-foi. Le jour suivant, l'Aga donna

ga en faveur des Attalous,

Le huit, rous les Anglois qui étoient à Mocka, reçurent ordre de s'assembler chez l'Aga. Ils étoient au nombre de foixante-six, dont trente furent voyécabord. refervés avec l'Amiral pour attendre l'arrivée des Vaisseaux de l'Inde , & le reste eur la liberté de retourner à bord. Le Darling qui les vint prendre au rivage, obtint la permission d'acheter diverses commodités; & mettant aussisôt à la voile, il alla rejoindre les deux autres Bâtimens qui s'étoient retirés dans une fort bonne Rade, nommée Allab, fur la Côte des Abvilins, Ils y avoient trouvé du bois & de l'eau en abondance. Les Habitans du Pays sont aussi noirs que les Négres de Guinée. Sur les bords de la Mer, ils font tous Mahométans; mais dans l'intérieur des rerres il ne se trouve que des Chrétiens, Sujets du Prêre-Jean. Ils vont nuds jusqu'à la ceinture, où ils sonr couverts d'une sorte de pagne qui leur tombe sur les genoux. L'arrivée des Anglois leur caula d'abord beaucoup de frayeur. Mais lorsqu'on feur formé quelque liaison, & qu'elle sur ensuite confirmée par des sermens à Aslate, serveut mutuels, ils s'empresserent de paroître avec des bœufs, des moutons & des ehevres. Les pavemens se firent pendant quelques jours en argent. A la fin ils demanderent eux-mêmes, pour échange, de la toile groffiere que les Anglois avoient acherée à Mocka, & ce commerce devint fort avantageux aux trois Vaisseaux. Le Prince du Pays, sous l'autorité du Monarque des Abysfins, fait sa résidence dans une Ville peu éloignée de la Côte, à quarante milles au Sud d'Assab; c'est-à-dire, assez proche du Détroir. Cette Ville se nomme Rahaita, & passe pour une des plus peuplées du Canton. La Langue qu'on y parle n'elt point entendue des Arabes, quoique tous les gens au dellus du commun entendent celle d'Arabie. Les Commandans des trois Vailleaux furent surpris de voir arriver des Députés du Prince qui leur envoyoit des présens, avec l'offre de tour ce que le Pays produisoit. Ils témoignerent une protonde vénération pour un Prince si généreux, & leur reconnoissance se signala par diverses galanteries dont ils chargetent ses

Messagers. En partant de Mocka, le Darling avoit obtenu la permission d'y retour- miral pour se ner tous les dix jours , pour donner aux yeux des Infidéles , cette marque chapper, de respect & d'attachement à l'Amiral. Il ne parut point impossible aux. Ptisonniers Anglois de profiter de cette occasion pour se mettre en liberté. Tandis qu'ils s'occupoient d'un projet si hardi , ils eurent le spectacle continuel d'un grand nombre de Barimens, qui arrivoient de toutes les parties de l'Afrique & de l'Inde. Ce détail peur faire prendre quelque idée du commetce de Mocka. Il arriva le 2 d'Avril , un second Vaisseau de Dabul , extrémement chargé d'hommes & de marchandifes. Le Capitaine ou le Nakada, fit une marche folemnelle dans la Ville, en robbe peinte, fuivant l'ufage. Ces robbes qui se gardent à Mocka pour ces occasions, sont louces un certain prix, & rendues fidélement après la fète. Le 3, il arriva d'Aden une forre de Bâtiment nommée Jelba, qui amenoit la Chaloupe du Pepper Corn. Le 4, on vir entrer dans le Port un troisième Vaisseau de Dabul, qui re-

MIDDLETON. 1611.

venoit d'Achin avec sa cargaison de poivre. Ces trois gros Bâtimens de la même Ville appartenoient au Gouverneur, qui étoit Perfan, & fort célébre par l'étendue & le succès de son commerce. Capitaines & Matelots tous les hommes qu'il employoit à son service étoient ses Esclaves. Maleck Ambar qui commandoit les trois Vaisseaux, & que l'Aga reaitoit avec tant de distinction, n'éroit pas d'une condition plus relevée. Il n'avoit pas coûté plus de quinze ou seize pieces de huit à son Maître : mais avant mérité son amitié & sa confiance, il disposoir de toutes ses richesses, & jamais on ne le voyoit partir fans une suite aussi nombreuse que celle d'un Bacha. Le 7 il arriva de l'Inde un Vaisseau chargé de coton. Le 10, deux grandes & riches Barques des Maldives, dont le Commandant rendit plusieurs visites à l'Amiral. Le 12, deux autres Barques de la Côte de Malabar. Le 14, une Barque chargée de cotton, pour les Bannians, & le lendemain une autre Barque de Ballanor-Le 17, il vint par terre une nombreuse Caravane de Marchands de Damas. de Suez & de la Mecque, pour commercer avec ceux de l'Inde. Le 19, un Vaisseau & une Barque de Cananor. Le Capitaine de ce Vaisseau ayant marqué de l'empressement pour voir l'Amiral Anglois, cette politesse déplût si fort à l'Aga qu'au milieu de la visite il leur sit défendre par un de ses gens de continuer leur correspondance. Le 20, il arriva un Vaisseau de Calecut; le 23, une grande Barque qui appartenoit au Roi de Sokotra, & qui revenoit de Goa.

L'Amirai se sere d'un Guzarate pour écrire en Angleserre.

Sir Henri cherchoit depuis long-tems l'occasion, de faire passer des Letttes en Angleterre, pour informer sa Compagnie du traitement qu'il avoit recu a Mocka. Le 2 de May, un Guzarate qui entreprenoit le voyage du Caire, se chargea des deux copies de la même Lettre, l'une pour le Consul François du Caire, l'autre pour le Consul Anglois d'Alep. Son esperance étoit que l'un ou l'autre passeroit heureusement : mais c'étoit se fier beaucoup au hazard. Le 10 il arriva un Barque de Suabell ou Magadoxa, chargé de dents d'éléphans, d'ambre & d'autres richesses de l'Afrique, Chaque année il venoit quatre Barques du même Pays; mais il étoit alors troublé par la guerre, & les Portugais y avoient brûlé tant de Bâtimens que le courage avoit manqué aux Marchands pour en faire partir un plus grand nombre. L'ambre venoit de Kankamara dans l'Isle de Madagascar, c'est-à-dire, du même lieu où le Capitaine Rowles, qui commandoit l'Union, avoit été lâchement trahi. L'Amiral s'informa de son sort, mais sans pouvoir obtenir d'éclaircissement.

Le Darling étoit déia venu au Port de Mocka, dans l'unique vûe d'en reconnoître la situation, & de recevoir les ordres de l'Amiral. Il y revint le 10 de May vers midi; & suivant sa coutume, il tira un coup de canon, pout avertir qu'on lui envoyât une Chaloupe à bord. Le boulet glissa sur l'eau, du côté de la Ville ; ce qui déplût beaucoup à l'Aga. Cependant il ne refusa point à Sir Henri la permission d'envoyer au Vaisseau. Mais il sit porter au Capitaine Pemberton la défense de revenir dans la Rade, & celle même d'envoyer sa Chaloupe au rivage, sans avoir reçu de nouveaux ordres. Le lendemain au point du jour , l'Aga étant parti pour sa maison de cam-

glois peule fe. eufement à fe Quyer.

pagne avec les principaux Habitans de la Ville, Sir Henri résolut de saisir cette occasion pour executer le projet qu'il méditoit depuis long-tems de se

Sir HLNEI MIDDLETON. 1611.

Metimes qu'il

mettre en liberté. Hamed Aga , & d'autres Turcs aussi-bien disposés pour les Anglois, lui avoient dit plus d'une fois que le Bacha n'executeroit point ses promesses s'il n'y étoit forcé. Enfin , l'ennui de sa prison fortifiant son courage, il écrivit à Pemberton qu'il croyoit pouvoir se sauvet dans un coffre vuide, & qu'il le prioit de lui envoyer promptement la Chalonpe, avec quelques Matelots téfolus, & des liqueurs fortes pour enivter ses Gardes. Avant que de communiquer son dessein à Femel, il le fit juter, non-seulement de garder le secret, mais de ne faire aucune objection contre une prend pour lou entreprise à laquelle il étoit déterminé. Ensuite lui avant lû ce qu'il écrivoit à Pemberton, il le chargea de faire la garde, avec quelques autres, dans un certain endtoit du rivage; avec promesse de les attendte, s'il ponvoit gagner la Chaloupe, & de les prendre avec lui. D'un autre côté, il donna ordre à ses Charpentiers & à d'autres Artisans de sa suite, de se saisir d'une Batque qui étoit au Sud de la Ville, & qui ne manquoit de rien pour mettre. à la voile; mais il leur défendit absolument de s'y embarquet avant qu'ils eussent vû la Chaloupe s'éloignet de la jettée.

Tout parut d'accord à favoriser l'entreprise de l'Amiral. L'Officier qui le gardoit s'arrêta long-tems à boire dans un cabaret de la Ville; ce qui étoit fans exemple, car les yeux de cet incommode Géolier ne s'étoient pas fermés un moment sut le Chef des Anglois. On laissoit aux autres la liberté de se promenet & d'aller jusqu'au rivage sans être observés; mais Sit Henri l'étoit si continuellement que le tems de son sommeil n'étoit pas excepté. Il profita de l'absence de l'Officier pout distribuer entre ses autres Gardes les liqueurs fortes qu'il avoit reçues de Pemberton. Ils ne furent pas long-tems à s'envyrer. L'Oficier étant revenu à minuit se retira dans sa chambre, qui n'étoit séparée de celle de l'Amiral que par un mur. Ce fut alors que les Anglois du complot fortirent deux à deux pout se rendre aux lieux que Sir Henri leur avoit matqués. Pour lui, se mettant dans le coffre qu'il renoit prêt. il fut porté directement au rivage, où il fortit de cette cage pour entter un contre heureusement dans la Chaloupe. Onze personnes qui l'avoient suivi avec le même bonheur, & qui avoient servi à le porter y entrerent avec lui. Mais Femel & ceux de sa troupe perdirent trop de tems à vouloir se charger demille choses moins précieuses qu'embarrassantes. Le bruit de leur fuite se répandit dans la Ville, & mit en mouvement quantité de Turcs pour les poutinivre. Cependant les Traîneurs auroient pu se szuver, si se harant moins de gagner la Chaloupe, ils eussent été l'attendre à la pointe de la jettée; mais avant qu'elle pût se mettre en état de les recevoir , les Turcs eurent le tems de s'approcher.

L'Amiral désesperé de voir ses gens à la merci des Infidéles, fit tous les efforts imaginables pour les secourir , jusqu'à tetourner fort près du rivage. Leur malheur voulut que dans cette précipitation, il heurta rudement contre le sable : ce qui l'empêcha de s'avancer plus loin : mais il fit mettre quelques-uns de ses gens à la nage, pour sauver du moins Femel. Ils n'étoient remet flants ques-uns de ses gens à la nage, pour sauver du moins Femel. Ils n'étoient le tent flants que la fait de la company de la comp plus éloignés de la terre de la longueur d'une picque, lorsqu'ils virent les pegons. Turcs qui se saisssoient de lui & de ses Compagnons, Femel, vivement poutfuivi par un homme fort vigoureux , lui tira au visage un coup de pistolet, qui le blessa mortellement. Sir Henri concut alors qu'il n'y avoit rien à se promettre.

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

de la fotce ni de l'adrellé. Il voyoir toute la Ville en allatme & le rivage \*\*

18. couvert de gens armés. D'alleurs, il avoir encore à traverfre un espace dan
10. de l'adrellé s'arrèter plus la petite îlle qui partage le Port, qu'il y auroir eu

de la foite à s'arrèter plus long-tems. Il donna ordre à fes kameurs de ga
gore le grand Canal; & fe trouvant bientôt en pleine eau, il ne lui rella

plus rien à craindre de fes ennemis.

L'Amiral & d'antres Augloir fahappent aux Torca,

Pendant ce tems là, on veilloit exacement fur le Darling; & lorfqu'on vir approcher la Chaloupe, on femit ent act de la fecourit fie leif étoit pour-fiaivet. Les Artifans qui s'étoient faifs de la Barque, ayant conduit leut enterprise avec beaucoup de bonheur, parateur, perqu'en même tems, & n'eutent pas plus de peime àgagner le Vailleau. Tolbot fut le feul qui pétit à la vide éeux qui s'éloujonient du triuge, Il s'évoir arrêté trop long-tems; & les nautres ayant mis à la voile, sans s'etre apperçu qu'il manquoir, il n'eit pas d'autre tréfloure que de fe jetter à la nage pour les rejoindes. Mais sies habits, ou d'autres obliacles, caulerent sa petre & le firent disparoître en un moment.

Sir Henri ne laissa pas de conserver jusqu'au jour l'esperance de voir arriver quelquer-uns des malheureux qu'il laissoit derriere lui. On découvre en effet un Canor qui s'avançoit lenement, & qui portoit deux hommes : mais c'étoient deux pauvres Arabes , & la crainte causoit leur lenteur. Ils partrent balance loug-tems à Approchec du Vaissea. Ensi le plus hardi s'étant déterminé à montre à bord , presenta une Lettre, dont on reconnu aussilio le caractèere. Elle éroit de Femel, qui exprimoit avec beaucoup de force le péril qu'il avoit essuit é, & celui dont il se ctopoit encore menacé. Ceux qui l'avoient arrêté, avoient voulu d'àbord lui ofer la vie; mais quelques Soldats, qui avoient été carellés par les Anglois , s'étoient empresses de le secoutir, & l'avoient conduit avec s'es Compagnons dans la maisso de

Trifte fituation de Fernel & des autres Prifonnicis-

l'Aga, dont il attendoit le retour en tremblant.

On apprit enfuier que l'Aga trouvant à lon arrivée cette troupe de Prifonnieris, devint auffi pile que fon Turban, & que dans le premier tranfport de fa colere, i pirocelia qu'il leur en coiscriori la ête. Il leur demanda comment ils avoient eu la hardiesse de vouloir le tromper. Femel répondre qu'ent venu d'Anglectre fous l'autorité de leur Amiral, ils n'avoient
rien entrepris que par les ordres, ausquels il ne leur étois pas pennis de dofobérie. Cette réponde ne l'avant point appatie, il les fix charge de chafebérie. Cette réponde ne l'avant point appatie, il les fix charge de chafebérie. Cette réponde ne l'avant point appatie, il les fix charge de chafeberie. Cette réponde ne l'avant point appatie, il les fix charge de chademain, à la priter de Nikada Maleck Ambar, & des autres Capitaines
fem alurs Vaisseur les proniers à fervir les Anglois pas la crainte qu'ils n'autaqualfent leurs Vaisseux dans la Rade. Cependant ils futent gardés plus étroitement que jamair.

Fierré de l'A. miral Anglois.

D'un autre côté l'Amiral fit déclater à l'Aga que s'il continuoir malgré l'ordre du Bacha, de retenir fes gens, & ce qui appartenoir à fes Vailfeaux, il brideroir rous les Bàtimens qui évoient dans le Port, & qu'il érendroir fa vengeance judqu'à la Ville. Il fit avertir en même tenns tous les Capitaines étrangers de n'envoyer aueune Chaloupe à l'eurs Vailfeaux qui ne le préfencir au fien, pour y rendre compte de leur commillion, & de n'en rien faire grait fan spon confermement ou fans fon order. Un procédé if fereme jerts

le trouble & la consternation dans la Ville. L'Aga fort embarrasse lui-même craignit qu'il ne lui en coûtât la tête. L'Officier, qui avoit été chargé de la garde de l'Amiral, étoit encore plus allarmé. L'Emir al Bahr accusé d'avoir confenti à la fuire des Anglois, fut obligé de se mettre à couvert; & leur Geolier ne trouva point d'autre azile qu'une Mosquée, d'où il ne voulut sortir qu'après avoir obtenu sa grace. La plupart des Capitaines & les Marchands, fort inquiets pour leurs Navires, envoyerent des vivres & d'autres présens à Femel.

Sir HENRI MIDDLETON

La nuit suivante, Sir Henri envoya sa Chaloupe à la Rade d'Assab, pour La Flotte Anfaire venir les deux autres Vaisseaux. Ils arriverent le lendemain dans celle glois ferend dode Mocka; & dès la premiere marée, toute la Flotte s'approcha du Port. Le 12, Port. Mohammed, Capitaine d'un Vaisseau de Cananor, vint à bord de l'Amiral, avec des Lettres de Femel, & l'ordre de l'Aga, pour lui déclarer que l'Aga étoit extrémement affligé de la maniere dont il étoit parti ; que son dessein avoit été de lui rendre la liberté; qu'il étoit encore disposé à lui restituer ce qui appartenoit à ses Vaisseaux ; mais qu'il ne pouvoit lui envoyer le reste de ses gens sans la permission du Bacha; qu'il sui demandoit quinze jours de délai, & que si dans cet intervalle tous les Prisonniers n'étoient pas à bord, il ne fouhaitoir aucune grace. L'Amiral répondit qu'il vouloit d'a- Convenion robord sa Pinace, parce qu'il ne pouvoit s'éloigner autrement de la Rade. Ce- Turch pendant il se rendit aux instances du Nakada pour accorder le terme qu'on lui demandoit; & sans s'expliquer sur ses desseins, il remit à prétendre des satisfactions après qu'on lui auroit rendu ses gens & sa Pinace.

Mohammed étant retourné à la Ville rassura les Habitans par la réponse des Anglois. Cependant l'Aga parut fort irrité de se voir redemander la Pinace. Il se sit amener Femel, pour apprendre de sa bouche quelles pou-voient être les intentions de l'Amiral, lorsque par ses conventions avec le Bacha, la Pinace & ses marchandises devoient rester au Grand-Seigneur, Femel répeta ce qu'il scavoir que l'Amiral avoit répondu ; c'est-à-dire , que les Anglois ne pouvoient partir sans leur Pinace : mais il ajoûta que jamais ils ne redemanderoient les matchandises. L'Aga consentit le lendemain à faire transporter sur la Flotte les cables, les ancres, le godron & d'autres biens qui appartenoient au Darling. Enfuite affectant de marquer plus de satisfaction, il laissa passer peu de jours sans envoyer à l'Amiral des vivres & d'autres rafraîchissemens : ce qui n'empêcha point qu'une Chaloupe partie du rivage ayant voulu se rendre à quelque bord étranger sans s'approcher des Anglois, l'Amiral ne lui fit tirer deux coups de canon qui la forcerent de venir prendre ses ordres. Il menaça les Matelots de les faire pendre, s'ils avoient la hardielle de tetomber dans la même faute.

Il arriva le 18 un Vaitseau de Diu, chargé de marchandises des Indes, Hauteur avec qui appartenoient à ce même Schermal, dont les Anglois avoient reçu plusieurs glois se conduiservices. L'Amiral le força de jerter l'ancre près de la Flotte; mais respec- sente tant le nom de son ami, il traita l'Equipage avec douceur, & laissa la liberté de gagner la terre à ceux qui la demanderent. Cette fermeté fit sans doute une vive impression sur les Insidéles; car Mohammed sut envoyé le 25 pour déclarer que le Bacha confentoit à restituer les Prisonniers & la Pinace. Il s'engagea même à cette restitution pour le lendemain. Cependant les Anglois

Tome II.

Sir HENRI MIDDLITON. 1611.

qui étoient à terre furent enchaînés le soir du même jour par le col, & délivrés le lendemain de leurs chaînes, sans qu'on ait pû sçavoir la cause de cetre bizarrerie.

Navelle propolitions de la part de l'Aga.

Dans le cours du 26, Mohammed fut renvoyé à l'Amiral, pour lui dire que la Pinace étoit prête à partir du rivage, mais que l'Aga ne pouvoit la rendre, non plus que les Prisonniers, sans un écrit signé de l'Amiral & dequatre ou cinq des principaux Anglois, par lequel ils s'engageassent à conferver la paix avec les Turcs, fujers de l'Aga, & avec les Indiens du Port ; à ne troubler la navigation d'aucun Vaisseau qui arriveroit à Mocka, ou le repos de ceux qui étoient déja dans le Port & dans la Rade; enfin, à ne demander aucune fatisfaction pour les peines qu'ils avoient effuices, ni pour

Conduite de l'Amucal

les marchandifes qu'on leur avoient enlevées. Cette promesse devoit êtreconfirmée par un serment solemnel. L'Amiral répondit qu'il se trouvoit fort offensé de cerre variation continuelle, qui l'exposoit tous les jours à recevoir de nouvelles demandes; qu'après l'engagement où l'on s'étoit mis, la veille, de lui renvoyer ses gens & sa Pinace, il avoit du s'attendre à plus de fidélité; mais que Mohammed observant si mal ses promesses, les Anglois pour leur surere, prenoient le parti de l'arrêter avec rout son cortége, sans aucun deslein de leur nuire, mais comme autant d'Otages jusqu'à l'execution du Traité. Il lui conseilla là-dessus de donner avis à l'Aga de la résolution des Anglois. Mohammed, après avoir marqué autant de confusion que d'embarras, eut recours aux supplications. Il représenta qu'étant entrédans certe affaire par le seul désir d'obliger l'Amiral, il ne devoit pas porter la peine des infidélités de l'Aga; qu'il ne pouvoit donner l'avis qu'on lui confeilloit, sans s'exposer à la raillerie du Public. Enfin, qu'il n'y avoit point de perils ni de mauvais traitemens qui pussent l'y faire consentir : mais que si l'Amiral vouloit donner l'écrit qu'il lui demandoit & le renvoyer à terre ,. il promettoit de lui amener sa Pinace & ses gens avant la nuit. Après quelque délibération, Sir Henri, n'esperant pas d'autre fruit de la vio-

Il employe l'as vter les gens.

lence que de nouvelles longueurs, prit le parti d'employer l'artifice. Il feignit de céder aux raifons de Mohammed, & de confentir à lui donner l'écrit : mais, au lieu de la promesse qu'on exigeoir, il fit l'exposé des outrages & des sujets de plainte qu'il avoit reçus des Turcs. Ce Mémoire fut figné de sa main, & de celle de quatre ou cinq Anglois, qui prirent la qualité de Témoins. En mêmetems il écrivit à Femel ce qu'il avoit à dire pour l'expliquer. A l'égard du ferment, il rejetta une proposition dont il se plaignit d'être offense, en difant que sa parole valoit mieux que tous les sermens des Turcs. Mohammed re:ourna au rivage; mais il laissa les principales personnes de sa suite en ôtage; & renouvellant sa promesse, il dit à l'Amiral qu'il étoit le maître de les. faire pendre, s'il ne lui ramenoit pas ses Compagnons avant la nuit.

Le refle des prifouriers Anglois miral

En effet il pressa si vivement l'Aga, que vers la fin du jour il obtint la liest i myogé al'A. berté des Prisonniers, & la permission de les conduire lui-même sur la Flotte. Ils étoient au nombre de neuf. Femel , William & Cunningham reçurent de l'Aga chacun leur cafferan. Mohammed fur chargé d'en potter un à l'Amiral, & lui dit, en le présentant, qu'il venoit de la part du Bacha. Mais l'Amiral, ne se contentant pas de le refuser, protesta d'un ton méprisant qu'il ne vouloit rien de la part d'un misérable, sans foi & sans honneur,

ennemi de sa Nation, par l'ordre duquel il avoit essuié tant d'outrages. Mo- hammed prit le parti de laisser le casteran à quelques gens de l'Equipage. On MIDDLETON. lui rendir le Prisonnier Turc, qui avoit été gardé jusqu'alors sur l'Inercase. Il ne restoit à restituer que la Pinace, qu'il promit d'amener lui-même le lendemain.

Elle parut enfin le 27. Mohammed fort satisfait de sa négociation demanda aux Anglois s'il n'étoit pas fidéle à ses promesses. L'Amiral répondit qu'il il restemande le lui manquoit encore un jeune homme qui éroit resté à Tayes, & que les Turcs feuse pri onnuce avoient forcé de changer de Religion. En même rems il déclara que fi ce Prisonnier n'étoit pas rendu, les Anglois ne relâcheroient pas les Vaisseaux dont ils s'étoient faiss. La réponse de Mohammed fut qu'il en parletoit à l'Aga, & qu'il reviendroir avec des explications. Après son départ, Sir Henri assembla son Conseil & mit en delibération s'il rendroit la liberté aux Vaisseaux Indiens, ou s'il les retiendroir jusqu'à la restitution du jeune Prisonnier. On conclur de relâcher les Vaisseaux des Indes, parce qu'ils appartenoient aux amis de la Narion Angloise, & de se dédommager par la prife du Vaisseau que les Turcs attendoient de Suez. On examina aussi quelle étoir la meilleure voie pour hâter la restitution du jeune homme. Les uns per suadés que toures les instances seroient inutiles, proposerent d'arrêter quelque Turc de distinction , dont on offriroit de faire une échange. L'Amiral fut d'un avis opposé, & jugea qu'il valoir mieux prendre le parti des sollicitations dans un tems où les Anglois avoient à Mocka des amis qui les secondoient. On s'arrêta donc à la résolution d'insister sur le retout du jeune Prisonnier, & de ne pas parler de la restitution des marchandises.

Le 28, on apporta, de la part de l'Aga, un Ecrir par lequel Nakada Mohammed & Schermal confentoient à la perte de leurs Vaisseaux & de leur Tuscicargaison, si le jeune homme n'étoit pas délivré dans douze jours, à la seule condition que les Vaisseaux fussent relâchés sur le champ. Sur certe promesse l'Amiral leur permit de décharger le Vaisseau de Diu , & de visiter librement les aurres. La nuir fuivante Femel mourur de la calenture, ou fuivant l'opi- Mort de Femelnion des Chirurgiens, de quelque dose de poison que les Turcs lui avoient fait avaller par furprife.

Promelle des

Au commencement du mois de Juin , le vent devint si chaud , que les Anglois ne pouvant le supporter, furent obligés pendant plusieurs jours de se renir renfermés sous leurs écoutilles. On raconre d'étranges effets de ces vents enflammés, qui regnent quelquefois assez longrems sur cetre Mer. Ils coupent la respiration & portent dans les entrailles une chaleur que rous les rafraîchissemens ne sont pas capables d'éteindre. Après avoir évité ce danger . Sir Henri écrivit en Iralien une Lettre au Bacha. Il lui demandoir la restitution des marchandises Angloises, & des sarisfactions pour tant de dommages qu'il avoit essuiés. On lui repondit que faute d'Interpréte le Bacha ne ponvoit enrendre sa Lettre. Mais il crur cetre réponse peu sincere, & n'é- Les Anglois decourant plus que son ressentent, il sit reprendre le Vaisseau de Diu, dont mandent ales la on n'avoir encore déchargé que quelques ballors de corron, en déclarant qu'il n'en fortiroit plus rien avant que le Bacha eût payé aux Anglois, pour dédommagement, soixante dix milles pieces de huit. Il s'étoir persuadé qu'il a'y avoir plus d'autre voie pour obtenir quelque satisfaction, & qu'il y avoit

Sir HENRI MIDDLETON. 1611. Députation d'Aby Hankms.

peu de fond à faire sur le Vaisseau de Suez, parce qu'au moindre avis qui pouvoir être donné par terre, il ne falloit plus compter sur son arrivée.

Aly Kakins, qui avois fervi d'Interpréte à l'Anital pendant fon féjour à Zenan, vint un jour à bord, avoc des complimens de la part du Bacha. Il procelt que fon Maûtre avoit été fort affligé de la fuite pécipirée de l'Amital, parce qu'il s'éoir proposé de lai donnet rouses forre de fairfactions & de le congédier avec honneur. Aly apportoit audit des complimens di Kishia, qui faifoir pries l'il Henri de ne pas employer la violence, & d'avoir plûtôr recours à la Jultice de Conflantinople, parce qu'ayant rendu ant de fervices aux Anglois, il appréhendoit lesacoup qu'on ne lis fir payer leurs hofillités de fa éte. Enfin le même Aly déclara qu'il avoit amend de Tayes, par ordre du Bacha, le jeune Pritonnier Anglois ; & que fi l'Anital laifoit av Vaiffeau de Diu la liberté de décharger fes marchandifes, ce jeune homme féroit amend à bord le jour fuivant. Sit Henri it une réponte civile aux polises [is mais il affura le Député que les marchandifes de Diu ne feroient retlichées qu'appels la refluturion des frennes.

Deux jours après on reçut un autre Mellager de la part de l'Aga, qui faifoit demander un trève de douze jours, pour communiquer au Bacha les précentions de l'Amiral; & le lendemain, Aly Kaskim accompagné d'un Bamian nommé Tokoff, & de plutieurs autres, vint prier les Anglois de lui donner un Momoire de leux doomnages, fuir lequel on pit fairet des reflexions dans la Ville. Il leur accorda leur demande, & dans le Mémoire qu'il leur donna, al lációt montre les petres à 70 mille plicées de huit. Mais les dourze

Monaces des Augloss pottées à l'Aga-

jours étant expirés, fars qu'il eût 'reçul a moindre répons's, list dire de son circé Arga, qu'après avoir été capable de le trahir, magife sis mistaions de se promeiles, de teur plusieurs de se gens qui ne l'avoient point offensé, de l'empeionnet lui-même avec les deniers outrages, et de l'asifie de sem archandises jusqu'à la valeur de 70 milles pieces de huit, & de lui causs'er d'autres dommages, dans sesquels un comprenont point la perte du tenns, il ne devoit pas être furpris que far le restia qu'il faisoit aux Anglois de leur accord es faistafachons, il per fidien la relolution de barter la Ville à s'es yeux, d'enlever les marchandises du Vaisseau de Diu, & de bruler tous les Vaisseaux qui s'entrouvionet dans la Rade. Il s'a poister que les Tures ne l'accuferoient pas d'avoit violes faparole, pusque le tens de la tréve ctoit expire, de qu'il de voicin examines s'et personne d'avoit mai templi leus pro-

néponte fiere da l'AgaTous les Anglois attendirent avec impatience comment cette déclaration ferroit reçue. La réponfe fut beaucoup plus ferme qu'îls ne l'avoient jugé. L'Aga leur fit demander d'où leur venoit le droit d'entere dans ces Mers; à ce récendant qu'îls n'avoient pui le recevoir de perionne, il fit ajourer netrement qu'îl ne leur doit arrivé aucune difgrace qu'îls n'euffent bien métride. A l'égard der amerhandifes qu'îls fe plaignoient d'avoir perdues, il déclara de l'égant des marchandifes qu'îls fe plaignoient d'avoir perdues, il déclara bleffes, ils n'avoient qu'il porter leurs plaintes à Confianninople. Evoienteils récloits de batter la Ville i il ne manquoir pas d'artilleire pour batter aufficeurs Vaiffeaux. Les flàtimens & les marchandifes qui civoient dans la Rade n'apparencionent ni su Bacha in à lui. Mais fi a Flotte Angloité atraquoir.

la Ville on les biens qui étoient sous la protection des Turcs, le Grand-Seigneur, qui en seroii bieniôt informé, irouvetoit mille moyens de s'en faire raifon.

SIT HENRI MIDDLETON.

1611.

L'Amiral repliqua que pour entrer dans ces Mers il ne lui fallois pas d'autre permission que celle de Dieu & de son Roi: mais que pour descendre sur mital Anglossla Côre, l'Aga lui avoit donné la sienne en y joignant les plus fortes prieres : qu'à l'égard des marchandifes , ne devant rien au Bacha , n'étant point fon Facteur, ne lui ayant fair aucun tort, & n'ayant jamais rien reçu de lui, il ne voyoit pas quelle raifon il avoit eue pour se saisir de son bien par voie de réparation : qu'il devoit par consequent redemander ses maichandises dans le lieu où elles étoient, & se faire rendre justice où il avoir reçu l'outrage ; qu'il douioit d'ailleurs que le Bacha ou l'Aga ofassent paroître à Conftantinople quand leurs injustices y seroient connucs, & répondre à ses plaintes devant le Sultan: mais que s'ils se croyoient offenses l'un ou l'autre, il leut conseilloit de porter leurs griefs à la Cour d'Angleterre.

Dans l'intervalle de ces déclarations, Sir Henri envoya le Capitaine Pemberton dans la Rade d'Assab, pour en apporter des rafraîchissemens. La plûpart de ses gens étoient malades à botd, & les amis qu'il avoir à Mocka l'avoient averti de se défier des provisions de la Ville, qui pouvoient être empoifonnecs.

Enfin le 18 de Juin , Schermal , Aly , Tokorfi & plufieurs Chef des Ban- Accommente. nians vintent à bord de l'Amiral , pour lui proposer des voies d'accommodement. Ils amenoient le Prisonnier de Tayes, décemment vêtu à la Chrétienne, par la générofité de Schermal qui avoir fait volontairement la dépenfe de ses habits. Après quelques honnéteies mutuelles, Schermal pria Sir Henri de se rappeller les matques d'estime & d'affection qu'il avoit toujours donnces à la Nation Angloife. Il avoir vu les chagrins des Anglois avec aurant de douleur que s'il eut été question de ses propres gens. Mais c'étoit de cesentiment même, & des services qu'il leur avoit rendus, qu'on lui faisoit un crime. Le Bacha lui avoir ordonné de trouver quelque moyen de les fatisfaite, & l'avoir menacé de le faire étrangler s'il ne réuflissoit pas dans cette entreprife. Il se remit là-dessus à la générosité de Sir Henri, en lui prosestant que les vues étotent finceres & qu'il n'y entroit aucune feinte. Enfin il le fupplia de lui déclarer ses vérirables intentions, avec plus d'ouverture & de bonne-foi

qu'il n'en devoit avoir pour le commun des Turcs. L'Amiral, après l'avoir remercié des femimens qu'il avoir pour lui & pour l'éta accepté.

fa Nation, lui répondit qu'il ne devoit pas ignorer ses demandes, puisqu'el-discussions. les avoient été portées au rivage en Langue d'Arabie. Je les connois, lui dit Schermal; mais si vous insistez sur des prétentions si excessives, il faut donc tenoncer à toute esperance d'accommodement; car il est impossible qu'elles foient accordées. Sir Henri 100ché de la triftesse consentit à faire avec luimême un second état de ses perres, & une nouvelle estimation des marchandifes dont les Turcs s'étoient faisis. La somme totale fur réduite à 18 mille pieces de huir, avec une stipulation particuliere pour le fer & le plomb, qui devoit être restitué en nature. On conclut sur ces fondemens, une paix de deux ans entre les Anglois & les Turcs, depuis Mocka, jusqu'à Cananor sur la Côse de l'Inde; mais à condition que le Bacha la confirmerois par un

Sir HENRI MIDDLETON. 1611.

Ecrit figné de sa main & scellé de son sceau. Schermal partit fort satisfait de ce Traité; & pendant quelques jours, qui furent employés, sans doute à le communiquer au Bacha, les apparences fureut si passibles du côté de la

Ville, que l'Amiral ne doura plus du fuccès de fes articles. Les Anglois commençoient à sentir vivement la nécessité de quitter une Côte si pernicieuse à leur Nation. Il s'étoir répandu sur les trois Vaisseaux une maladie dange-Maladie danreuse, dont presque personne ne sur exempt. Elle commençoit par de violentes douleurs de tère & d'estomac, & par une insomnie qui duroit nuit & jour. La fiévre, qui ne tarda point à succeder, achevoit d'abbatre les Malades. Cependant il en mourut peu; mais ceux qui n'avoient pas recours d'abord aux vomitifs & à la faignce, languirent long-tems dans un état fort trifte.

Condusion du d füren i det Analors avec les Zutes.

geneute

Le 2 de Juiller, Sir Henri reçut de Schermal le dernier payement de La fomme dont on étoit convenu, & termina tous les comptes avec lui. On ne manqua pas de lui faire demander les mille écus Vénitiens qu'il avoit promis au Kiahia, Mais il se crut dispensé de sa parole par les infidélités pertuelles des Turcs. Schermal & son corrège l'ayant quitté vers la nuit, il les falua de trois coups de canon pendant qu'ils retournoient au rivage. Le lendemain Tokorfi & Aly revintent à bord, pour acheter du vermillon, qu'on ne sit pas difficulté de leur donner à crédit. Ils promirent de se rendre sur la Flotte avant quinze jours, dans la Rade d'Aisab, où elle se proposoit de retourner, & d'y porter, avec l'argent qu'ils devoient, une petite provision de grain que l'Amiral les avoir charges de lui acherer à Mocka, & la rarification du Traité par le Bacha. Dans le cours de l'après midi, on leva l'ancre pour retourner à la Rade d'Affab; mais on n'y pur arriver que le ç au quelques avis que l'Amiral avoit reçus que les Tures avoient proposé aux Ha-

the quittent la marin. Le jour suivant on commença par vuider & nettoyer les puits, sur Rade de Mocka. birans de cerre Rade d'empoisonner les eaux.

Pendant que les Anglois profitoient d'une station si commode, pour se fournir de toutes fortes de provisions, le Prince du Pays qui n'avoit point ignoré les injustices des Turcs, envoya trois de ses principaux Officiers à l'Amiral, avec une escorte de trente Soldats, pour le féliciter de son heu-reuse délivrance & lui porter divers présens. Il lui faisoit offrir toutes les Politeffe d'un productions de son Pays, sans que les Anglois pussent juger s'ils devoient tant de politesse & de générosité à la haine des Abyssins pour les Turcs, ou à la qualité de Chrétiens, que le Prince faisoit profession de respecter. L'Amiral traira les Messagers avec autant d'affection que de magnificence, & les charges

> Le 17, on vit arriver de Mocka, Tokorsi avec un autre Bannian, qui apportoit à l'Amiral la provision qu'il leur avoit demandé & l'argent qu'ils lui devoient; mais n'ayant point la ratification du Bacha, ils s'excuferent fur la multitude de ses affaires, qui ne lui avoir pas laissé le tems d'écrire. Les Anglois en conclurent qu'il ne vouloit garder aucune mesure avec leur Nation.

pour leur Maître d'un habit de fort beau drap & d'un grand miroir.

Projet des Ans Il n'y en eut pas un qui n'applaudit au dessein de l'Amiral, lorsqu'il leur proposa le 24 de s'avancer jusqu'à l'Isle de Camaran, & d'y attendre le grand Vaisseau qui vient tous les ans de Suez, dans cette saison, avec une riche cargaifon pour Mocka. C'étoit la plus sûre vengeance qu'ils pussent tirer de sons les outrages des Turcs; & leur emprellement augmentoit par la certi-

get des Tures.

Pause Abytlin-

mde que l'Amiral même avoit eue à Zenan & à Mocka, que le Bacha & l'Aga écoient intéresses dans la meilleure partie de cette cargaison. Ils s'employerent jusqu'à la fin du mois à l'execution de leur projet. Mais le vent leur fut toujours si contraire que dans une Met fort étroite, ils eurent sans cesse à se défendre contre toutes sorres de dangers. S'ils faisoient voile pendant le jour, ils étoient obligés de mouiller l'ancre à l'entrée de chaque nuit ; & fort souvent, dans les lieux mêmes qu'ils avoient crû les plus surs, ils se trouvoient exposés dans les ténébres à quelques malheurs qu'ils n'avoient pas prévus. Enfin, reconnoissant qu'ils n'avoient que des disgraces à se promettre sans un Pilote du Pays, ils retournerent vers les Détroits, où ils jetterent l'ancre le 9 d'Août, à trois lieues de Babal-Mandul. Le 10, le Darling & l'Inercase sortirent par le Canal de l'Ouest, qui est beaucoup plus commode & plus profond que les Turcs & les Indiens ne le publient, dans la vûe de porter tous les Navigateurs à prendre l'autre pallage, parce qu'il est si étroir qu'en le fortifiant, ils pourroient le commander par leur artillerie. En effet il n'a pas plus d'un mille & demi de largeur depuis le rivage d'Arabie jusqu'à l'Isle; & du côté de la terre il est parsemé de rocs & de basses, qui s'étendent affez loin. Cependant l'Inercase & le Pepper-Corn prirent cette voie , de concert avec les deux autres Bâtimens, & pour se mettre en état de juger des deux passages. Ils se rejoignirent rous hors des Détroits, à quatre heures après midi, sur dix-neuf brasses de fond, sans être à plus de quatre milles de la Côte d'Arabie. Pendant la nuit suivante, ils firent voile au long de la terre. Depuis le 12 jusqu'au 27, ils eurent beaucoup de vent, mais presque roujours contraire; & souvent des calmes, avec un courant si rapide que dans le calme mome il les emportoit quelquefois au Sud-Ouest l'espace de quatre milles en moins d'une lieure : ce qui retarda extrémement leur navigation. Le 27, un vent favorable les servit si bien qu'à six heures du soir ils eurent la vue du Mont Felix, Promontoire à l'Ouest du Cap de Guardafu.

Sir HENRI MIDDLETCH. 1611.

1le repaffent les

A dix heures ils furent arrêrés par un calme qui dura deux heures, quoique la Mer fut fort groffe ; d'où ils conclurent qu'ils avoient passé la hauteur du Cap de Guardafu, car ils n'avoient pas trouvé de Mer si forte tandis qu'ils

avoient été couverts de ce côté là par la terre.

Le 30, ils entrerent dans la Rade de Dellischa, où ils jetterent l'ancre vets midi. Il s'y trouvoit un grand Navire de Diu, & deux petits Bârimens dans la R. de l'Inde, qui étoient partis pour la Mer Rouge, mais qui avoient manqué la Mousson. Le Capitaine de Diu vint à bord de l'Amiral, & lui raconta que les Anglois étoient fort bien traités à Surate ; qu'on y attendoit de jour en jour plusieurs Vaisseaux d'Angleterre ; que le Capitaine Hawkins étoit dans une grande distinction à la Cour, où le Roi le considéroir beaucoup & lui avoit fait une groffe pension; enfin que ce Prince avoit donné au Capitaine Sharpey une somme d'argent pour se construire un Vaisseau qui devoit être lancé au premier jour. Quoique ces nouvelles fussent trop agréables pour être crues légérement, l'Amiral accepta les civilités & les offres du Capitaine. Il employa même ses services, pour se procurer de l'eau, & pour former quelque liaison avec le Prince du Pays, dont il esperoit de rirer de l'aloes. Mais il le paya plus cher que le Capitaine Keeling, parce que les Indiens en avoient enlevé de grosses provisions, & que la rareté en

La Flotte corre

## HISTOIRE GENERALE

Sir HENRI

augmentoit le prix. Il laissa une Lettre au Prince pour le premier Navire Anglois qui relacheroit dans cette Rade.

MIDDLETON. 1611.

Les politesses & les services du Capitaine de Diu n'avoient pas d'autre motif que de faire hâter leur départ aux Anglois; mais l'Amiral, qui pénétroit ses intentions, en profita fort adroitement pour obtenir de lui un Pilote Indien. Ce secours, dont il sentoit le besoin depuis long-tems, le fit par-

şw.acc.

tir avec beaucoup de joie le 3 de Septembre. Il arriva heureutement le 26 dans la Rade de Surare, où il jetta l'ancre sur sept brasses de fond, à côté de trois Vaisseaux de l'Inde. Il voyoit dans la même Rade, à la distance d'un mille, sept autres Barimens qu'il reconnut bientôt pour des Vaisseaux de l'Europe. Mais sa surprise sut extrême en apprenant qu'ils étoient Portu-

SHE

une nombreuse gais, & qu'il y en avoit actuellement treize autres dans la riviere de Surate. Dom Francisco de Soto-Major, Commandant Portugais, qui portoit le titre de Grand Amiral du Nord, avoit appris depuis long-tems que les Anglois étoient dans la Mer Rouge, & s'étoit rendu à Surate dans le seul dessein de s'y oppofer à leur commerce. Il y tiroit de grands avantages du droit qu'il s'attribuoir de visirer tous les Bâtimens étrangers, & de configuer ceux qui Sir Henri écrit entroient dans la Rade sans passeport. Cependant Sir Henri se ctoyant à couvert de toute insulte dans un tems où l'Espagne n'avoit pas de guerre avec les Anglois, prit le parti de lui écrire une lettre civile, dont il chargea fon Pilote Indien. Il lui donna aussi quelque commission pour les Anglois de Surate; car ayant pris peu de confiance au récit du Capitaine de Diu , il fouhaitoit impariemment de scavoir quel étoit leur nombre & leur

à l'Amiral de cette Nation.

Rivonie qu'il en record.

fituation dans cette Ville. Le 29, il vit venir de l'Armada une perire Fregare, chargée de plusieurs Portugais, qui lui apportoient la réponse de leur Chef à sa lettre. Après quelques complimens, elle portoit en substance que le Grand Amiral se rejouissoit beaucoup de l'arrivée d'une Flotte Angloise, & qu'il étoit disposé à lui rendre routes sortes de services ; à condition néanmoins qu'étant venue pour le commerce, elle eût quelque patleport ou quelque otdre du Roi d'Espagne; sans quoi il étoit obligé de garder un Port dont la désense étoit commise à ses soins, parce que le Roi son Maître y entretenoit un Comptoir,

Replique de Sir Menri.

Sir Henri répondit de bouche qu'il n'avoit aucun passeport du Roi d'Espagne ni de ses Vice-Rojs; mais qu'il ne croyoir pas en avoir besoin, parce qu'il étoit envoyé au Grand Mogol, de la part du Roi d'Angleterre, avec des Lettres & de riches présens, pour établir dans ces Régions un commerce que les Anglois y avoient déja commencé; qu'il ne pensoit pas à nuire au Comproir Portugais, mais qu'il ne connoissoir point aussi de raison qui dur porter les Portugais à traverser l'établissement des Anglois, puisque l'Inde étoit un Pays libre, & que le Grand Mogol ni ses Sujets n'avoient aucune dépendance du Portugal. Sir Henri ajoûta qu'il demandoit au Grand Amiral, pour les Anglois qui étoient à Surate, la liberté de venir sur la Florte de leur Nation, & qu'il se flattoit qu'on ne le mettroit point dans la nccessité d'employer la force pour se procurer une satisfaction si juste, parce qu'à toute forte de prix il étoit résolu de les voir. Ensuite il sit présent au Messager Portugais, d'un habit de drap d'Angleterre.

Lc

Le soir du même jour, il reçut une Lettre de Nicolas Bangham, Anglois de Sutate, qui lui apprit que la Nation Angloife n'avoit pas de Comptoit dans cette Ville. Bangham y avoit été envoyé d'Agra par le Capitaine Hawkins, pour y recevoir quelques sommes qui lui étoient dues. Il ne patloit point des marchandises Angloises, ni de ce qu'étoient devenus les anciens formations de Su-Facteurs; mais il ajouroir qu'étant chargé de quelques Lettres du Capitaine Hawkins, il n'ofoit les envoyer fur la Flotte, dans la crainte qu'elles ne fussent interceptées par les Portugais. Sir Henri lui répondit sur le champ qu'il pouvoit envoyer les Lettres, parce que n'ayant aucun dessein de nuire aux Portugais, il comproit de les trouver dans la même disposition. Le 3 d'Octobre, Koja Nassan Gouverneur de Surate & frere du Gouverneur de Cambaye, envoya un Mogol à l'Amiral Anglois avec des rafraîchissemens & des offres de service. Il fit ajoûter que du côté de son Pays on défiroit beaucoup d'actret en commetce avec les Anglois, mais qu'il y avoit peu d'apparence de le pouvoir, aussi long-tems que l'Armada Portugaise seroit si près de leur Flotte ; qu'il leur conseilloit par cette raison de se ren- On conseilleane dre à Gogo, qui étoit un lieu plus commode & plus voisin de Cambaye, Angiousdei où les Negocians étoient en plus grand nombre qu'à Surate, les marchandises de meilleure qualité, & le débarquement plus sur. Après cette explication, le Messager souhaita de scavoir à quel parti les Anglois vouloient s'arrêter. L'Amiral répondit qu'il n'avoit point encote reçu les Lettres qu'il attendoit du rivage, & qu'ignotant ce qu'étoient devenus ses Compatriotes, & les marchandises Angloises qu'il y avoit laissces dans un autre rems, il ne pouvoit former aucune résolution; mais que si le Mogol vouloit con-

MIDDLETON. Il reçoit des in-

duire les Vailleaux près de la Ville, & faciliter à quelque Anglois de Su-

Deux jours après, l'Interpréte qui étoit un Bramine, c'est-à-dire, un Prêtte des Bannians, reparut dans une Chaloupe, avec des Lettres de Nicolas Bangham, & celle du Capitaine Hawkins, écrire d'Agra au mois d'Avril, qui contenoit la maniere dont il étoit parvenu à la faveur du Grand Mogol, qu'il avoit perdue ensuite par l'inconstance de ce Monarque, & par l'adrelle des Portugais à se procurer rous les droits du commerce. Le même sir Henri reçoit Messager apporta deux autres Lettres d'une datte plus récente, écrite de Lahor, par William Finch; l'une au Commandant du premier Vaisseau Anglois qui artiveroit à Surate ; l'autre à la Compagnie en Angleterre. Finch y rendoit compte de sa conduite & de l'entreprise qu'il avoit formée de retoutner pat terre en Europe; de l'inconstance du Roi & de la Nation; des intrigues des Portugais, & de quantité d'autres circonstances. Il avertissoit les Capitaines de ne pas débarquer leurs marchandises, & de prendre peu de confiance au commetce dans tous ces Cantons, parce que le Roi & le Peuple, qui étoient également legers & inconstant, craignoient beaucoup d'offenser les Portugais.

rare la liberté de venir à bord, il s'expliqueroit plus positivement. Ce Mesfager & son Interpréte furent tenvoyés avec un petit présent.

Sir Henri, après avoir lû ces Lettres, perdit l'esperance de faire aucun commerce à Surate. Cependant il résolut de tout tenter dans cette vûe, avant que de quitter la Rade. Il avoit appris par les Letttes de Bangham, que le Capitaine Sharpey, Jordayne, & d'autres Anglois qui étoient à Cam-Tome II.

MIDDLETON. 1611. prend contre les Portugais.

baye, s'étoient mis en chemin pour le venir voir à bord. Il se promit du moins la satisfaction de les y recevoir. Ce fut pour s'en assurer plus facilement qu'il refusa au Bramine la liberté de faire rentrer dans la riviere les Précautions qu'il trois Vaisseaux Indiens auprès desquels il avoit jetté l'ancre, & qui ayant manqué la Moullon s'étoient déterminés à renoncer au voyage du Sud. Il le chargea de dire au Gouverneur que sans aucun dessein de leur nuire, il étoit important pour lui de les retenir près de sa Flotte, parce que les Portugais interceptant ses Messagers & ses Lettres, l'éloignement de ces trois Vaisseaux lui feroit perdre tous les moyens de recevoir des nouvelles de Surate & d'y donner des fiennes.

Mais le dessein des Portugais n'étoit pas de se borner à de si legers outrages. Le 22, ayant vû partir une Frégate Angloise pour gagner la terre, deux de leurs Vaisseaux qui se tenoient en embuscade l'attaquetent avant que tous les Anglois fussent débarqués. A juger du nombrelles Ennemis par le Les Anglois bruit de leur mousqueterie, ils devoient être plus de trois cens. Les Anglois. font attaqués & qui étoient déja descendus & ceux de la Frégate leur rendirent leur déchars'échappent heuge. De part & d'autre il n'y eut aucun coup mortel. La Frégate Angloise rejoignit la Flotte, en suivant de fort près le rivage; & l'Ennemi se retira vets le gros de la fienne. Mais cinq autres Vaisseaux Portugais, cachés derriere une perite montagne qui s'avançoit en forme de Cap, s'approcherent bien-tôt pour canoner les Anglois qui étoient demeurés à terre ; entreprise inutile, & tentée uniquement pour leur inspirer de la frayeur. Aussi ne leur

fur-il pas difficile d'éviter les coups, & de gagner au long de la Côte un

Le 8 de Novembre, Bangham vint de Surare dans une Barque Indienne, pour visiter l'Amiral, & lui apporter quelques rafraîchissemens. On apprie

endroit où leur Frégate vint les reprendre, & d'où elle rejoignit heuteusement la Flotte.

ran-l nombre de Frégates Marelianas à Surate.

sculement.

de lui que Moghreb Kam, Gouverneur de Cambaye étoit attendu dans peu-Arrivée d'un de jours à Surare. Avant la nuit, on vit entrer dans la riviere environ cent petites Fregates, dont la plupart étoient Marchandes & faifoient voile à Cambave. Elles avoient à leur tête le Fils du Vice-Roi. Quoiqu'elles n'eussent menacé les Anglois d'aucune infulte, Sir Henri rappella autour de lui un de ses Bâtimens qui avoit jetté l'ancre à quelque distance, dans la crainte qu'il n'eûr quelque chose à souffrir dans l'obscurité. Le lendemain, Koja Natsan parut sur le bord du rivage; & Sir Henri se détermina aussi-tôt à s'approcher de lui avec deux Chaloupes foutenues d'une Frégate. Leur conférence fur courte, mais civile. Le Gouverneur promit aux Anglois d'envoyer, dans deux ou trois jouts au plus tard, des marchandises sur le rivage, pout y commencer le commerce, & de faite apporter aux Anglois par les gens du Pays tous les rafraîchissemens dont la Flotte avoit besoin. Cependant il ne vint rien jusqu'au 18, que l'Amiral reçut une Lettre de Bangham, dans laquelle il trouva de nouveaux avis sur l'inutilité de ses esperances. Cette confirmation, jointe à l'oubli que Nassan marquoit de ses promesses, lui fit conclure qu'on n'avoir pense jusqu'alors qu'à l'amuser, dans la double crainte d'offenser les Portugais, en lui permettant le commetce, & de le désobliger hii-même par un refus trop ouvert. Après cette téflexion , il résolut de partir; & dans cette vûe il écrivit à Bangham de se rendre à bord. Mais Koja

L'Amiral eft amuté par le Goupetiticar.

Nassan lui en refusa la permission. Bangham, après l'avoir envoyé solliciter, se déroba sécretement & trouva le moyen de sortir de la Ville. Une démarche de cette nature faisant connoître au Gouverneur que le départ des Anglois étoir certain, il se hâta d'envoyer à l'Amiral un Marchand Indien, nommé Jadda, avec deux Lettres, l'une de sa propre main, l'autre de Moghreb Kam son frere, pat lesquelles ils lui promettoient tous deux de lui rendre bientôt une visite sur son bord. L'offre d'une faveur si extraordinaire eut la force de faire suspendre sa résolution à l'Amiral, quoiqu'il eût appris à compter peu sur la parole des deux Freres.

Dans l'intervalle, les Portugais qui étoient entrés dans la riviere n'ayant pière que les point entrepris d'insulter les Anglois sur leut Flotte, s'efforcerent de leur fentaux Angloisdreffer un piège sur le rivage. Ils se cacherent derriere quelques monts de fable, proche du lieu où ils les voyoient fouvent aborder; & paroiffant tout d'un coup, au moment qu'ils touchoient la terte, ils se flatterent de les sutprendre & de les accabler. Mais ils furent reçus de si bonne gtace pat des Ennemis bien atmés, & préparés à tout événement, qu'ayant été forcés de prendre la fuite, ils laisserent sut le sable un de leurs gens blesse à mort,

que les Anglois transporterent sur leur Flotte.

Le 24, qui étoit un Dimanche, Jadda vint à bord de l'Amiral. & lui annonça que Moghreb Kam étoit dans la Rade. Auslitôt les Anglois firent Constitute divers préparatifs; & Sir Henti, se mettant dans sa Frégate avec un corté le trage entre l'Amital Arylon ge honnête & quelques présens, se hâta de se rendre au rivage. Il y trouva & les Gouverneur de Cambaye & celui de Surate, qui attendoient tous deux baye de Guard son arrivée. On s'embrassa de part & d'autre, avec de grands témoignages un d'estime & d'amitié. Les Vaisseaux Anglois firent en même tems une décharge de toute leur artillerie, & les deux Freres parurent fort sensibles à cet honneur. L'Amiral leur ayant offert ses présens, ils s'assirent tous sur un grand tapis, étendu pat terre. La conférence dura jusqu'au soir. Enfin. Sir Henri voyant le Soleil prêt à se cacher , leur proposa de venir passer cette nuit fur fon botd. Morbreb Kam v confentit, avec fon fils & celui de Koia Nassan, accompagnés tous trois de plusieurs personnes de distinction : mais Nassan déclara que ses affaites le rappelloient à la Ville. Les Anglois furent charmés de tecevoir une si glorieuse marque de constance de la part d'un homme auffi diftingué que le Gouverneur de Cambaye. Ils le traiterent avec toute la magnificence dont ils furent capables dans un espace si court. Les passes la passes de la Indiens fitent honneur au festin par leur bonne humeur & leur appetit. La Flotte Angloi-Après qu'ils eurent cesse de boire & de manget, l'Amiral présenta au Gouverneur une Lettre du Roi d'Angleterre qui lui étoit adressée, & lui en expliqua le sens. Il parut extrémement flatté de l'honneur qu'il recevoit d'un grand Roi; & dans le mouvement de sa teconnoissance, il promit de rendre toute forte de services aux Anglois, non-seulement dans les affaires présentes du commerce, mais pour leur procurer même une établissement dans la Ville ou le Port qu'ils voudroient choisir, avec la permission d'y bâtir un Fort. Enfin , l'Amiral n'auroit fait , dans ce moment de faveur , aucune demande qui ne lui eût été accordée. Mais il comprit ce qu'il devoit rabattre de cet excès d'offres & de promesses. La nuir étant fort avancée, il laissa au Gouverneur la liberté de se reposer.

Sir HENRI MIDDLETON. 1611. y teçnit, & fon

Le 25 au matin, Moghreb Kam se sit un agréable amusement d'acheter des coureaux, des miroirs, & d'aurres bijoux qui se trouvoient entre les Anglois de l'Equipage. L'Amiral lui fit voir routes les parties du Vaiifeau, dont Caroffes qu'il il admira l'ordre & la propreté. Tour ce qui parut lui plaire lui fut offert gratuitement; & quoique de lui-même il fut allez porré à marquer du goût pour quantité de bagatelles, Sir Henri qui vouloir aller au devant de tous fes defirs, achera de fes gens plusieurs choses de cette nature qu'il lui fit accepter. Il lui montra des essais de toutes ses marchandises; &, pour satisfaire fa curiofiré; il fallut ouvrir toutes les armoires & tous les coffres. On lui servit ensuite un grand dîner, après lequel il souhaita de visiter de même les autres Vaisseaux.

Les Anglois font nal técompen-

Il sembloit que sans former des prétentions téméraires, on pouvoit se flatter, fur de fi belles apparences, d'obtenir du moins les avantages ordinaires du commerce. Le 30 & le 31, Sir Henri envoya Fowler, Jordayne, & d'autres Facteurs de sa Flotte pour examiner les marchandises que les deux Gouverneurs avoient promis de mettre en vente. Ils rapporterent des effais , ausquels tous les prix étoient attachés. Les Anglois marquerent leurs choix , & jusqu'où ils vouloient aller pour la quantité & pour le prix. Ils presserent les Marchands Indiens de faire la même chose pour les marchandises de la Flotte. Mais ils s'apperçurent bientôt qu'en les remettant d'un jour à l'autre on ne pensoit point à conclure. On n'offroir rien pour leurs marchandises, & l'on ne vouloir rien rabatre du prix de celles de l'Inde. Les Anglois avoient vendu à Moghreb Kam un grand nombre de lames d'épées, & les avoienr laissées à fort bon marché, parce qu'ils se slattoient que dans la multitude, les médiocres passeroient avec les bonnes. Mais après les avoir reçues , il eut grand soin de les faire examiner rigoureusement & de renvoyer les mauvailes; ce qui rendit presque sans valeur celles qui furent renvoyées; & loin. de les faire payer sur le champ, il ne fixa même aucun terme pour le payement. Enfuire, paroiffant lui - même choqué de la lenteur des Anglois, il fir remporter à Surate les marchandifes qu'ils avoient préfentées : & pour comble d'infidélité, il publia, fous de grosses peines, une défense de porrer des vivres ou d'autres commodités à l'Amiral. Tel fut le salaire de routes ses libéralités & ses politesses.

te commerce fo fait for le rivage,

Cependant, le 8 de Décembre au marin, Moghreb Kam revint au rivage avec une suite nombreuse & quarante balles de marchandises. L'Amirals'y rendit, bien escorté, & fur conduir sous sa tente. Les civilités & les caresses ne lui furent point épargnées; mais il abrégea les siennes pour traiter sérieusement. On convint de prix pour le plomb, le vif-argent & le vermillon. Il fut reglé de même pour les marchandises qui devoient se prendre en échange. Celles de Surare n'appartenoient pas uniquement aux deux Gouverneurs : le Scha Bandar & divers autres Négocians y avoient beaucoup de part; mais Koja Nassan ne laissoit pas de se rendre l'arbitre de tous les prix, parce que sa permission étoit nécessaire pour acheter & pour vendre. Il abusoit de cette autorité pour hausser à son gré le prix des marchandises de la Ville, & pour diminuer celui des Anglois, sans paroître ému des murmures mêmes de ses gens, qui voyoient à regret combien cette tyrannic étoit nuifible à la vente.

L'Amiral ne laissa pas de faire débarquer le 9, une partie de son plomb. Il recut aussi quelques marchandises dont les échanges avoient été reglées. MIDDLETON, Moghreb Kam affiltoir à ce commerce, avec une ardeur & des rémoignages de joie qui faisoient assez connoître combien il croyoit y trouver d'avantages; Disgrace des lorfqu'on lui apporta, de la part de son Roi, une Lettre qui changea rour d'un Gambaye & de coup sa bonne humeur dans une profonde tristesse. Il s'assir d'un air pensit. Surate, Enfuite s'étant levé brufquement, il quitta Sir Henri qui étoit affis à son côté, sans lui dire un mot, ni jerrer les yeux sur lui. Cependant avant que de monter à cheval, il parut revenir à lui-même; & se tournant vers le Géneral, il l'embrassa en lui disant qu'il étoit son frere, & qu'il le ptioit d'excuser un départ si brusque, parce qu'il étoit appellé par des affaires de la derniere importance. Il ajouta qu'il laissoir Koja Naslan, pour recevoir & delivrer les marchandises sur lesquelles on étoit déja d'accord , & pour faire de nouveaux marchés. Peu de jours après, les Anglois furent informés qu'il avoit été dépouillé de son Gouvernement de Cambaye, comme Nassan son frere le fut bientôt aussi de celui de Surare; ce qui leur fit juger que c'étoit la nouvelle de sa disgrace qu'il avoir reçue pendant la conférence qu'ils avoient avec lui. Dans ces Pais barbares, rien n'est si glissant que la faveur. Moghreb Kam, qui s'éroir vû Gouverneut d'une grande Province, se trouva reduir à l'Office de Directeur de la Douanne à Sutate.

Le nouveau Gouverneur de Surate eur la curiofité de se rendre à bord Gouverneur de \*du Pepper-Corn, pour visirer la Florte Angloise. Pendant qu'il s'occupoit surate visite la de ce foin avec l'Amiral qui lui fervoit de Guide, les Facteurs Anglois étoient Flotte Angloife. au rivage pour y faire pefer le plomb, dont une partie étoit déja débarquée, & l'autre prête à l'êrre, dans les Chaloupes qui l'avoient apporré. Ils demandoient qu'on se servit des poids Anglois; mais Koja Naslan, qui paroissoir conserver encore la même autorité dans le commerce , ne vousoit pas d'autres poids que ceux de Surate, & les avoit fair apporter dans cerre vue. Ils furent obligés d'y consentir ; mais après quelques essais , ils souhaiterent du moins qu'on leur accordat la liberté d'examiner la différence des poids, parce que rien ne les obligeoit de se sier aux Indiens, qui pouvoient donner les noms qu'il leur plaifoir à leurs propres poids. En effet ayant pefé avec les poids Anglois ce qui l'avoit déja été avec ceux de Surare, ils trouverent dans cinq quintaux une différence de dix ou onze mandes , c'està-dire de plus de trente-trois livres Angloifes. Nassan qui avoir ses avanta- Chicanet de Roges à tirer de cette inégalité, commença d'autres chicanes, & demanda commerce. d'être payé, moitié en argent, moitié en échanges de marchandifes, fans quoi il protesta que les Anglois n'avoient rien à prétendre. Il donnoit déja ordre aux Voituriers de retourner à la Ville avec leurs charges, en déclarant qu'il ne vouloir rien non plus de ce qui appartenoit aux Anglois. Les Facteurs se hârerent de faire avertir l'Amiral, qui étoit encore à bord avec le Gouverneur & le Scha Bandar, L'expétience avoit déja fait connoître à Sir Henri que Nassan étoit capable d'executer ses menaces. Il sçavoit aussi que l'usage du Pays, & d'une grande partie de l'Inde, est que les Traités de commerce peuvent être revoqués dans l'espace de vingt-quatre heures, en rendant les arrhes, & même les marchandises après qu'elles ont été livrées. C'étoit dans la crainte de ce traitement qu'il avoit envoyé Fowler & d'au-

SIR HENRI MIDDLETON. 1611.

tres Facteurs au rivage, pour sçavoir de Nassans'il vouloit se tenir aux conditions, & pour lui déclarer que les Chaloupes ne partiroient pas sans cet-te certitude. Nassan s'étoit engagé devant plusieurs Témoins à remplir toutes ses promesses, & n'avoit marqué d'empressement que pour l'arrivée des Chaloupes.

Les Anglois at-

Dans le chagrin d'être trompé, Sir Henri, après avoir confulté les Anrecent fur leur glois qui restoient autour de lui , ne vit pas de moyen plus sur pour nout de Surate. mettre les Indiens à la raison, que d'arrêter sur son Vaisseau le Gouverneur de Surate & le Scha Bandar. Il leur expliqua civilement les sujers de plainte qu'il recevoit de Nassan, & le regret qu'il avoit de se voir force, par tant d'injustices, de les retenir pour garans du Trairé. Le Gouverneur, sans condamner la conduite des Anglois, les pria d'envoyer ordre de sa part à Koja Nassan de le venir trouver sur la Flotte. Il n'osa refuser d'obéir. Austitôt qu'il fut arrivé, le Gouverneur s'adressant à l'Amiral, lui dit qu'il avoit. entre les mains l'Auteur des difficultés , & qu'il lui conseilloit de se faire rendre justice. Le sens de ce discours ne parut obscur à personne. L'Amiral laissa au Gouverneur & au Scha Bandar la liberté de retourner à terre. après lui avoir fait un présent, & garda pour ôtages, sur le Pepper-Corn,

fiste reißchent & gardent Nafian pour Ougge-

Koja Nassan & plusieurs personnes de son corrége. Quelques jours après, le Scha Bandar, qui se nommoir Hassan Aly, vint à bord de l'Amiral, & lui montra deux Lettres du Vice-Roi de Goa; l'une adressée à lui-même, l'autre qui étoit venue sous son enveloppe, & qui \*

Leures du Vicoroi de Goa lues A l'Amical Aug'ais

étoit pour le Grand Amiral du Nord, commandant la Flotte Portugaife. Le Vice-Roi écrivoit dans celle-ci au Grand Amiral, qu'il avoit reçu la fienne, où il avoit lu avec beaucoup de fatisfaction le fervice qu'il venoit de rendre à l'Espagne, en forçant l'Amiral Anglois & ses gens de se jetter à la nage pour regagner leurs Vaisseaux, sans quoi il les autoit sait prisonniers. Il relevoit cette action par de grands éloges ; & pour la recompenser avec éclat, il lui faifoir présent de quelques Frégates qu'il avoit enlevées depuis peu sur la Côte de Malabar. En même tems il lui donnoit avis qu'il avoit envoyé son Fils sur sa Flotte, pour y apprendre le métier des armes; & le recommandant à ses soins, il le prioit de lui enseigner le chemin de la gloire. Cette Lettre, que le Scha Bandar prenoit plaifir à faire lire aux Anglois avant que de la remettre au Grand Amiral, marquoir combien le Vice-Roi étoit trompé par les fausses relations & les vaines bravades de ses Officiers. Dans celle qui étoit adressée au Scha Bandar, il le remercioit d'avoir employé fes foins pour empêcher le commerce des Anglois à Surate, & le prioit de les continuer avec le même zèle, en l'assurant que la Cour de Portugal le récompenseroir libéralement de ses services.

La fermeté plus stile sur An glois yet la poli-

La fermeté de Sir Henri avoit produit plus d'effet que ses civilités & ses présens. Il vint le même jour au rivage plusieurs chariots de provisions que Bangham avoit eu la liberté d'acheter à Surate, Toutes les affaires du commerce furent terminées le 24, & les comptes reglés à la satisfaction des Parries. Alors Sir Henri ne fit pas difficulté de renvoyer ses Otages, qui lui promirent plus de fidélité.

Attivée de Plo-

Le 17, il vint à bord un Juif de Massulipatan, qui en apportoit une Lettre, datrée le 8 de Septembre, d'un Danzikois, nommé Peter Floris, qui érant employé par la Compagnie d'Angleterre, donnoit avis à l'Amiral de fon heureuse arrivée au commencement de Septembre. Il étoit parti de Lon- MIRRITONdres au mois de Février.

Il y avoit long-tems que Sharpey étoit arrivé sur la Flotte. Sir Henri le sharpey est enchargea, avec Hugues Fraine & Hugues Greet, de faire le voyage d'Agra, voré à Agra par pour rendre au Capitaine Hawkins une Lettre qu'il se crut obligé de lui écrire. Il étoit peu fatisfait de la conduite d'Hawkins , & sa qualité d'Amiral le mettoit en droit de lui expliquer ses sentimens. Sharpey partit le 2 de Janvier, avec ordre aussi d'acheter quelques étosses des Indes, & d'au-

Il revint plutôt qu'on ne s'y étoit attendu, & la surprise des Anglois sut son retour aves extrême de le voir sur le rivage, avec le Capitaine Hawkins. Ils avoient le Capitaine laissé leurs voitures à cinq milles de la mer , dans la crainte qu'elles ne fussent enlevées par les Portugais. Sir Henri se rendit lui-même à rerre avec deux cens hommes armés, pour les mettre à couvert. Elles furent amenées jusqu'au rivage, & transportées sur les Vaisseaux, sans que les Portugais s'en appercussent.

tres commodités s'il s'en trouvoit à des prix raisonnables.

Moghreb Kam avoir conservé depuis sa chûte, une sorte d'autorité qui le faisoit encore respecter de ceux qui avoient été témoins de sa grandeur. Etant forti de la Ville pour aller au devant d'un Géneral qui revenoit des guerres du Dekan, & qui devoit passer par Surate, il avoit chargé à son départ Jordayne de faire des civilités de sa part à Sir Henri, & de lui dire qu'il partox pour revenir incessamment, disposé à remplir avec fidélité les promesses ou'il avoit faites aux Anglois pour leur Comptoir. A son retour il changea Moghreb change qu'il avoit faites aux ringios pers. de la appeller Jordayne, il lui demanda pour les Anglois al. & les force de d'un air sombre, ce qu'il faisoit à Surare, & pourquoi tous les Anglois n'é- parus, toient pas partis. Jordayne répondit qu'ils étoient arrêtés par la confiance qu'ils avoient à sa parole, & par l'esperance d'établir un Comptoir, sans quoi ils n'auroient pas tardé à mettre à la voile. Moghreb protesta qu'ils n'obtiendroient jamais de Comptoir à Sutate, & se plaignit que le long féjour qu'ils avoient fait dans la Rade, avoit fait perdre à sa Douane plus d'un million de manureys; après quoi il leur ordonna de la part du Roi. de partir immédiatement. Cet ordre surprit l'Amiral sans lui causer beaucoup de chagrin. Il rappella auffitôt tous les Facteurs qu'il avoit à Surate.

dans la réfolution de mettre promptement à la voile. La Rade où les Anglois étoient depuis si longtems n'étoit pas celle de Su-Radé de Sourtes qu'ile avoient qu'itre après avoir vu arriver le Fils du Vice Roi. He by Mis latiques. rate, qu'ils avoient quittée après avoir vû arriver le Fils du Vice-Roi. Ils s'étoient retirés dans celle de Soually au 20 degré 57 minutes de latitude. 16 degrés 30 minutes de variation. Mais étant déterminés à partir, ils leverent l'ancre le 11 de Février, & se rapprochant de la Rade de Surate pour faire connoître que la crainte n'avoit point de part à leur résolution, ils mouillerent le foir , près d'un Vaisseau de la Ville qui avoit été lancé nouvellement, & qui étoit sorti le même jour de la riviere, pour faire voile vers la Mer Rouge. La latitude de cette Rade, est de 20 degrés 42 minutes. Rade de Sultite. Enfin s'étant mis en mer le 12, ils allerent jetter l'ancre à deux lieues de la Rade, près d'un Vaisseau de Calecut, qui arrivoit à Surate, & qui leur accorda un Pilore pour les conduire à Dabul. Le 13 ils avancerent avec toutes

Latitude de la

SIR HENRI MIDDLETON. 1612.

leurs voiles Ouest par Sud, l'espace d'environ dix licues; mais alors le vent leur manquant tout-à-fair, ils demeurerent immobiles pendant trois heures fur un fond de vingt brasses. A peine l'air eut-il recommencé à s'agiter que portant au Sud-Sud-Oueft, ils découvrirent la terre, avec deux petites montagnes, qui leur firent juger qu'ils étoient proches de Daman. A fix heures du foir, un calme qui les surprit encore, leur fit passer une partie de la nuit dans l'immobilité. Ils employerent plus heureusement le rette en se laissant conduire par le vent qui les portoit au Sud par Ouest. Le matin ils se trouverent à 19 degrés 50 minutes de latitude, éloignés d'environ cinq lieucs du rivage. Le vent les scrvit peu jusqu'à midi; mais il devint plus favorable jusqu'au soir, que se trouvant sur treize brasses de fond à quatre ou cinq lieues du rivage, ils jugerent à l'entrée de la nuit qu'ils étoient vis-à-vis de Chaul. Ils porrerent au Sud pendant toute la nuit avec un fort bon vent. Le 16, ils dirigerent leur course au long de la Côte, Sud, & par Est, jusqu'à fix heures après midi, ne trouvant nulle part moins de dix brasses; enfin ils riveut à Dabul, entrerent avant la nuit dans la Rade de Dabul, qui est à 17 degrés 42 mi-

Les Anglois ar-& y funt bien te-

nutes de latitude; 16 degrés 30 minutes de variation. Le jour suivant, l'Amiral envoya au rivage, dans une Barque de Pêcheur, le Pilote qu'il avoit reçu du Vaiileau de Calecut, avec une Lettre pour le Gouverneur, qu'il avoit obtenue à Mocka, de Maleck Amber, Capitaine d'un grand Vaisseau de Dabul. Il se trouva heureusement que ce Capitaine étoit arrivé depuis quelque tems avec son Vaisseau. Dans le cours de l'après-

midi , l'Amiral recur de sa part & de celle du Gouverneur quelques rafraîchillemens, avec des assurances d'amirié, des offres de service, & la permisfion d'envoyer au rivage, s'il avoit dessein d'y faire quelque commerce. Les Anglois ne balancerent point à faire descendre deux Facteurs, qui furent reçus avec beaucoup de caresses, & traités fort civilement pendant le sejour Les trois jours suivans furent employés à vendre une petite quantiré de

qu'ils firent dans la Ville.

Il v font reade godnings.c.

marchandifes; mais l'Amiral s'appercevant qu'il ne pouvoit se promettre un commerce plus confidérable, prit dès le 24 la réfolution de partir. Il affembla le Conseil pour délibérer s'il feroit voile à Priaman, à Bantam, & dans d'autres parties de l'Inde ; ou s'il devoit retourner dans la Mer Rouge , dans l'esperance d'y faire un commerce plus utile avec les Vaisseaux Indiens. Il représenta qu'avant trouvé jusqu'alors si peu de facilité à se défaire des marchandifes que la Florte avoit apportées, il ne falloit pas compter qu'on en trouvât davantage dans des lieux plus éloignés; & que perfonne ne les accuseroit d'injustice, lorsque pour prix d'un si long & si pénible voyage ils forcerojent les Vaisseaux Indions de leur donner en échange les marchandi-Raifon qui les ses de l'Inde, pour celles qu'ils leur offriroient. Ce raisonnement parut si bien fondé, qu'on se détermina pour la Mer Rouge par cette seule raison, à laquelle néanmoins Sir Henri voulut qu'on joignit l'obligation de tirer yengeance des outrages des Turcs. C'étoit déclaret ouvertement qu'on alloit prendre la qualité de Pyrates avec celle de Marchands. Mais pour la déguifer un peu, on apprit par la voie de Massuliparan, que le Vaisseau Anglois qui y étoit arrivé quatre mois auparavant sous la conduite du Capitaine Flo-Lis, étoit parti dans le dessein de gagner aussi la Mer Rouge, & l'on se crut

altiermine 4 reconsence dans la Mar Rouge,

autorisé à ne rien épargner pour le sauver de la trahison des Tutes, entre les mains desquels il alloit se jettet imprudemment.

qu'il leur avoit enlevé.

Depuis ce jout susqu'au 17, on ne s'occupa qu'à renouveller la provision d'eau. Le soir du 26, on apperçut un Vaisseau à quelque distance; & deux 11s prennent un ou trois petits Bârimens Malabares qui étoient venus du même côté, affurerent l'Amiral que c'étoit un Vaisseau Portugais de Cochin, qui étoit parti moient de set pour Chaul. Le Peppet-Corn, le Darling, & la Frégate furent envoyés auf. Prorusons. fi-tôt à sa rencontte, & n'eutent pas de peine à s'en saisir. Mais les gens de la Frégate excedant leurs ordres, pillerent l'Equipage Portugais. L'Amiral fit restituer aux Matelots ce qui leur avoit été enlevé, & se contenta de prendre ce qu'ils avoient de meilleur & de plus frais dans leurs provisions, pour se dédommager un peu des perres que la Flotte Portugaise de Surate avoit fait essuier à la sienne. La Lettre du Vice-Roi, dont le Scha Bandar avoit procuré la lecture aux Anglois, leur avoit fait affez connoître que si l'Amiral Soto Major ne leur avoir pas caufé plus de mal, c'étoir moins l'inclination que le pouvoir qui lui avoit manqué. Cependant Sir Henri eut soin de faire figner aux Commandans de l'Equipage, un Mémoire exact de ce

Le 25 Mars, la Flotte Angloise eut la vûe de l'Isse de Sokotra. A quatre Calmer & denou cinq lieues de la pointe de Dellascha, la variation settouva de 16 degrés. Prés de Soarota. Depuis midi jusqu'à quatre heures au marin du jour suivant, on sujvit la Côte avec fort peu de vent; & le calme survenant tout d'un coup, on fut emporté par le courant sur un Roc qui est à quatre ou cinq lieues de la parrie Occidentale de l'Isle, où l'on sur sorcé de mouiller, pour attendre le vent. Il se leva deux heutes après à l'Est; de sorte que vers midi on se trouva éloigné du Roc d'environ quatre lieues, après lesquelles on retomba dans un autre courant, qui n'éroit pas moins impétueux vers le Nord. Le 27, en portant à l'Ouest-Sud-Ouest, on trouva encore un courant, dont la direcrion étoit aufli vers le Nord. Mais après s'en être dégagé aufli heureusement que des deux autres, on se trouva le matin, vis-à-vis d'Abba del Kuria, & le foir, on eut la vue du Cap de Guardafu, à sept ou huit lieues de distance. Depuis le midi du jour précédent jusqu'à l'heure où l'on étoit , on avoit fait environ vingt-huit lieues, Ouest-Sud-Ouest, quoique la véritable direction für à l'Ouest, en rirant beaucoup moins vets le Sud. L'Amiral fit jetter l'ancre jusqu'à minuit. Le lendemain à huit heures, il se trouva entre les deux Caps de Guardafu & Felix.

Le Darling s'étoit atrêté à Sokotra, avec les ordres de Sir Henri. Pemberton qui commandoit ce Vaisseau, revint le 2 d'Avril, & rapporta qu'il avoit touchant l'artivu entre les mains du Roi un Ecrit de Jean Saris, Commandant de trois le flotte Angloivaisseaux Anglois, qui contenoir le tems de son départ d'Angleterre, le se dans la Mar nom des lieux où il avoit relâché dans sa route, son arrivée à Sokotra & le dessein dans lequel il éroit parti de pénétrer dans la Mer Rouge , pour y exercer le commerce. Pemberton ajoura qu'on avoit fait lire à Saris l'Ecrit que Sir Henri avoir laissé dans la même Isle, & les raisons qui devoient le faire renoncer au voyage de la Mer Rouge; mais que se fiant au Passeport qu'il avoit du Grand Seigneur, il esperoit d'être reçu plus favorablement que Sir Henri. Sut ce récit, le Conseil fut assemblé; &, sans la moindre

Tome II.

Sir HENRI MIDDLETON. 1612. Résolution de PAmeral.

opposition de sentimens, on se confirma dans la résolution d'executer le dessein qu'on s'étoit proposé. D'ailleurs, il autoit été difficile d'en former un autre. Le vent ne permettoit plus de retoutner en arriere , jusqu'à la Mousfon de l'Ouest qui ne devoir revenir qu'au mois de May. Ainsi l'Amiral prir le parti de laisset le Capitaine Dounton avec le Pepper-Corn, pour croifer aux environs d'Aden; tandis qu'avec l'Inercase & le Darling, il s'avanceroit lui-même jusqu'aux Détroits de Babalmandel. Ils allerent ensemble jusqu'à sept lieues du Promontoire d'Aden, & lorsqu'ils se crutent vis-àvis de cette Ville, à 12 degrés 47 minutes de latitude, Pemberton demeura detriere l'Amiral qui continua fa navigation. La variation fut, cet après-midi, de 13 degrès 40 minures.

Depuis quatre heures du foit jusqu'à trois heures du matin, l'Amiral eut eu de vent. Il fuivir le Canal en portant à l'Ouest par Nord & à l'Ouest-Nord-Ouest. Vers le milieu du jour, un bon vent, qui se leva tout d'un coup, le fit avancer si légerement jusqu'au soir, qu'au soleil couchant il jetta l'ancre à quarre lieues de Babalmandel. Le 4, à huir heures du marin, il remit à la voile pour entrer dans le Dérroir. Deux heures après, il se trouva dans Babalmandel même, entre l'Isle de ce nom & l'Arabie. Il y mouilla fur un fond de huit brasses. Le Canal n'a pas plus d'une demie lieue de largeur. A peine y fut-il arrêté qu'il vit venir à son botd une Barque conduite par un Tute & trois ou quatre Soldats Arabes. Ce Tute étoit le Commandant d'un Chareau voisin, sous l'autorité de l'Aga de Mocka. Il offrit à l'Amiral de se charger de ses Lettres pour Mocka, s'il y vouloit écrire; & de lui remettre les réponses dans l'espace de trois jours. L'occasion étoit trop belle, par quelque motif qu'elle fur offerre. L'Anitral prit le parti d'écrire au Capitaine Saris, pour lui communiquer les raisons qui le ramenoient dans cette Mer.

at recoit des tet-Sares, alors à MOCKE.

Le 6, il lui vint de Zeyla, Ville maritime du Détroir, fur la Côte d'Abyssinie, une Jelbe qui alloir à Mocka, chargée de nattes. Il acheta du Patron douze moutons; & loin de l'arrêter dans sa route, il lui recommanda de publier qu'il avoit rencontré des Anglois. Le 7 avant le jour , il vit paffer un Vailleau de Bafanor, qui fembloit fort emptelle pour l'éviter. Il le forca de jetter l'ancre près de lui , en le menacant de le couler à fond , s'il rélistoit à ses ordres. Le même jour , Richard Wickam , un des Capitaines de Saris, lui apporta des Lettres dont le sujet n'est pas marqué dans la Relation. Mais l'Amiral retint Wickam, de peur que les Turcs ne se crussent en droit de l'arrêter lotíqu'ils apprendtoient à son tetour que les Vaisseaux Indiens ne passoient plus librement dans le Détroit. Il ne saissa pas de faire réponse à Saris, mais par un Turc qui avoit accompagné Wickam. Le huir, après midi, il arriva un Vaisseau de Diu, qui fut fort sutpris de tecevoir des Anglois, l'ordre de jetter l'ancre auprès d'eux. C'étoit le même Bâtiment que Sir Henri avoir arrêté l'année précédente dans la Rade de Mocka. Il fir prendre fur les deux Navires Indiens routes les marchandifes qui convenoient à ses vues, & les sit transportet à bord de l'Inercase. Le 9, il se saissit d'une mence à le taint des Vanificaux In- petire Frégate atrivée de Sael, & chargée d'Ollibanum, dont les Anglois acheterent une partie, qu'ils payerent à la satisfaction des Infidelles. Deux jours après, ils arrêterent une Barque de Sinde.

L'Amiral commence à se faise

Il est remarquable que depuis le jour qu'ils étoient entrés dans les Détroits jusqu'au 12, le vent demeura constamment au quart du Sud-Est, & qu'enfuire il changea au Nord-Ouest. L'année d'auparavant, il avoit tourné aussi le même jour au Nord-Ouest, où il étoit demeuré trois jours. Ce change- observation sur ment arrive tous les ans avec la même régulariré.

Sir HENRE MIDDLETON. 1612.

le vent dans les Détroits. Saris joint l'A. miral Middle-

Le 14. Saris arriva sur les huit heures du marin à la vue de Sir Henri avec ses trois Bâtimens. Après qu'ils se futent salués de toute leur artillerie, Saris, accompagné du Capitaine Towfon, & de Cox fon principal Facteur, se rendit à bord de l'Inercase, où il passa tout le jour avec l'Amiral, Il l'invita, pour le jour suivant, à diner sur son Vaisseau, qui se nommoit le Clove. Sir Henri s'y étant rendu avec ses meilleurs amis, pria le Capitaine de lui faire lire le Passeport du Grand Seigneur; sur quoi Saris lui déclara que s'étant promis un heureux Commerce à Mocka, il n'attribuoit la perte de ses esperances qu'à la détention des Vaisseaux Indiens. L'Amiral, quoique fort perfuadé qu'il s'étoit flatté mal - à - propos, crut devoir le consoler par une offre dont les avantages devoient surpasser beaucoup ceux du commerce ordinaire. Il convint par un Ecrit formel que le Capitaine auroit respective le tiers de routes les marchandises qui seroient prises aux Indiens, en payant pour d'autout. comme lui le prix en argent ou par des échanges, & que les Bâtimens demeureroient ensuite à la disposition de celui qui avoit cru devoit cette conduite à sa vengeance. Etrange Traité, par lequel ils disposoient du bien d'autrui sans aucun droit. Saris ne se crut point obligé d'en examiner la justice , parce qu'il regarda les fruits qu'il en devoit tirer , comme un falaire bien, acquis par les services qu'il alloit rendre à l'Amiral.

Ee effer, deux Vaisseaux ayant paru le 16, l'un de Calecut, chargé de de Vaisseaux inriz, l'autre de Karapatan près de Dabul, chargé de poivre, Saris fut le plus diens aritits par ardent à les forcer de jetter l'ancre. Le 18, il en vint un de Cananor, à les diux Cueta Mocka. Le lendemain, on en arrêta deux de Surate, l'un nommé le Hassani qui appartenoit à Abdal Hassan, & qui alloit à Joddah; l'autre à Koja Nassan, cet ancien ami de l'Amiral. Ils furent forcés de mouillet près de son Vaisseau, sur lequel il fit monter les Commandans Indiens, pour les faire garder fous ses yeux. Il apprit d'eux que le principal Navire du grand Mogol, nommé le Rhemi, devoit bientôt arriver. Le 20, il prit un Vaisseau de Diu, chargé de marchandises Indiennes; & le même jour, une grande Barque de Dabul qui lui autoit échappé si la Pinace n'eût fait beaucoup de diligence pour la joindre. L'Amiral fit conduire à terre, le lendemain, tous les Passagers des deux Vaisseaux de Surate. Vets midi, il atriva un Vaisseau de Calecut, qui fut atrêté avec tons les autres. Le 22, on arrêta une Frégate de Sael, qui apportoit à Joddah de l'ollibanum, qu'elle avoit été charger à Goa. Dans le même rems, le Darling poursuivit un grand Vaisseau de Diu, chargé de marchandises Indiennes pour Suaken, qui avoit pris sa route par le grand Canal, mais que cette précaution ne put garantir du sort commun.

Enfin le 23, on vit arrivet le Rhemi de Surate, Vailleau du Grand Mo-Artheedu vice gol, qui étoit chargé pour la Reine, Mere de ce puissant Monarque. Il com- Mogol. ptoit de se rendre à Joddah; mais il fut arrêté avec tous les autres. Son Equipage étoit de quinze cens personnes. Sir Henri, satisfait d'une proie si riche, donna ordre à cette multitude de Captifs de se préparer pour le

Sir HENRI MIDDLETON. 1612. L'Amiral fere ire avecia proye dans la Baye a Rilab. suivre le lendemain dans la Rade d'Assab, où il se proposoit de faire la distribution de son butin. Il partir en esset le 24, en laissant derriere lui le Darling, & le Thomas, Vaisseau de Saris, pour croisser dans les Détroits.

L'Amitale et Il jetta l'ancre, à l'entrée de la nuit, sous l'Isle des Crabbes; & le jour ite ancel proye suivant il entra dans la Rade, accompagné de rous ses Capris.

On doir trouver fort étrange que l'Amiral interrompe jei fa Relation, a mous apprendre comment il ula de l'afendam qu'il avoir fur les Indiens, & quelles bornes il mir à fa vengeance. On ne competend pas mieux fat quels principes il 6 crooviet en drout de punit les Indiens des outrages qu'il avoir reçu des Tures. Mais le voyage fuivant étant lié au fien, par la dépendance où le Capitaine Dounton étoir de fes ordres en qualité de fon Lieutenant, on fair remonter ici le Lecteur jusqu'à l'année de leur départ commun, pour tiret du Journal de Dounton quantité d'édaistiefinents qui manquent à la Relation de l'Amiral. Ce n'est pas néanmoins fans avoir eu l'attention de receutifit les latinudes.

## LATITUDES.

| Isles de Queriba           | 11 | 10 S. | Rade de Surare | 20 | 42  |
|----------------------------|----|-------|----------------|----|-----|
| Baye fabloneuse de Sokorra |    |       | Rade de Dabul  | 17 | 42. |
| ·····                      | 12 | 25 N. | Variation      | 16 | 30. |
| Ville de Tamarin           | 12 | 30    | Aden en Arabie |    |     |
| Variation                  | 19 | 18    | Variation      | 13 | 49  |
| Ville de Zenan             | 16 | 15    |                |    |     |
| Rade de Soually            | 20 | 57    |                |    |     |
| Variation                  | 16 | 10    |                |    |     |

## JOURNAL

De NICOLAS DOUNTON, Capitaine du Pepper-Corn, dans la Flotte de Sir HENRI MIDDLETON.

POUNTON. 1610. Vovage hé avec le procédente Le 22 de Juillet, 1610, à quatte heures aptès-midi, on cat la vite de la Tabée, Montagne fort élevée, & celle de la Baye de Saldanna, à la dillance d'environ douze lieues. Mais les calmes & la variaté des vents ne permitent point d'entrer dans la Rade avant le 24. On y trouva trois Baimens Hollandosi, dont l'un faioli voile à Bantam, commandé par Peter-Car, qui étoit parti de Hollande avec treize Vailfeaux que la tempéte avoit disperies, & qu'al ateredioit dans cette Baye. Les deux autres cionein venus faire leur provision d'huile dans l'îlle des Pengouins, & devoient retournen direchement en Europe.

Situation de la Paye de SaldanLa Baye de Saldanna est à (a) quatre lieues, Nord-Nord-Est, du Cap de Bonne Esperance; &, Nord par Ouet, à dix lieues du Cap Fassa. Ces deux Caps qui peuven étre vus de Saldanna, sont divisés par une autre grande Baye, (a) Les Relations se s'accordent pas sur cette distance; mais voyez la Care.

DOUNTON. 1610.

entre laquelle & celle de Saldanna, il n'y a qu'un espace de trois lieues, d'un terrain bas & matécageux, qui s'étend Sud & Nord, & qui des deux côtés est environné de hautes montagnes. Quand on est assez avancé pour avoir la pointe de la Baye de Saldanna à l'Ouest-Nord-Ouest, au Nord-Ouest & par Ouest, vis-à-vis la terre qui est entre les deux hautes montagnes de la Table, & du Sugar Loaf, ou du pain de sucre, on se ttouve dans une figuation fure & commode, fur un fond de fix, cinq, & quatre braffes, fuivant l'eau que prend le Batiment. L'Isle des Pengouins en est à trois lieues, portant Nord-Nord-Ouest, demi-Ouest, & s'étendant au Nord pat Ouest de l'endroit de la Rade où vous êtes. (a) Le Continent du fond de la Baye, quoiqu'éloigné de 1 à lieues, sert aussi à couvrir cette station, parce que tirant sur le Nord, Quest par Quest, il ne laisse guères plus de trois points ouverts du côté de la Met du Nord-Ouest, d'où viennent les plus grandes rempêtes.

La Baye de Saldanna avoit été jusqu'alors une retraite favorable pour les Anglois. Outre la bonté de l'ait, qui les retablissoit de toutes leuts maladies, ils y avoient toujours trouvé une grande abondance de bœufs & de moutons, qu'ils acheroient à fort bon compte. Un bœuf ne leur coûtois qu'un crochet de fer de douze ou quinze pouces de longueur. Mais le Capitaine Dounron trouva beaucoup de changement, sans pouvoit en pénétrer Baye, la cause, parce que la Flotte Angloise n'avoit personne qui entendit les langues du Pays. Ses conjectures sont, que le mal avoit pu venir des Hollan- Causes du chandois, qui, sans faire attention à l'avenir, ravageoient & détruisoient tout, geneut. dans les lieux où le hazard les faisoit arrivet : ou que les bestiaux qu'on y avoit vûs en si grand nombre, n'étoient pas une production du Pays; mais qu'érant pris dans les guerres que les Habitans avoient alors, & qui leur faisoient rechercher avec tant d'avidité les moindres morceaux de fer, pour armer leurs dards & leurs lances, la paix qui avoit peut-être succedé à leurs divisions, leur avoit fair perdre tour à la fois le goût du ser & l'occasion d'enlever des bestiaux. Ils ne laissoient pas de venir chaque jour aux tentes des Anglois; mais les prieres & les préfens ne purent tirer d'eux que quarte vaches & fix brebis, pour le foulagement des Malades de la Flotte. Ces vaches étoient même si vieilles & si maigres, que leur chair ne faisoit point un mets fort picquant. Et ce ne fut pas du fer que les Sauvages demanderent en payement; ils ne voulurent prendre que de petites plaques de cuivre, de six pouces quarrés; pour chacune desquelles ils donnoient volontiers une brebis. On fut obligé de couper en pieces un chaudron de cuivre, dont ils regardoient les morceaux avec admiration. Ils s'en font des ornemens pour

leur parure, avec un soin extrême de les rendte claits & luisans; & Dounton en vit plusieurs qui portoient six ou sept de ces précieux bijoux au long des bras. Ces Afriquains sont les plus sales Créatures que l'Auteut ait jamais vues. A la malpropreté naturelle de leuts corps, qui vient de la sueur ou d'autres causes, ils joignent une onction, qui est apparemment le jus de quelques rattes des Atriherbes, mais qui ressemble beaucoup à la siente de vache; & leur chevelure, ou plirôt la laine de leur tête, qu'ils ont soin de bien enduire de certe affreu-

se pomade, a l'air d'une pare composée d'herbes pilées. Pour habits, ils ont (4) L'Editeur Anglois remarque qu'il faut qu'il y ait ici quelque erreur, & que cette Defcription ne peut convenir qu'à la Baye de la Table. Elle est d'ailleurs fort obscure & semble se contredire.

DOUNTON.

des peaux de bêres, qui leur tombent jusqu'au milieu des cuiffes, mais fans tre liées par aucune couture; & leurs parties naturelles font couvertes, dans les deux fexes, d'une queue de char, on de quelque autre peit animal. Leurs moutons, au lieu de laine, ont une forte de poil qui reflemble à ce-lui des yeaux, & qui est aufil de diverfes couleux. Ils ont les jambes plus longues, & le corps plus gros que les moutons d'Angletetre; mais ils font beaucoup moins gras.

Les Chefs de la Nation sont distingués par une plaque d'yvoire mince & fort poli, d'environ seize pouces de grandeur, qui leur couvre le bras au dessus du coude ; & depuis le coude jusqu'au poignet, ils portent six, huit, & jusqu'à douze petites pieces de cuivre, qui sont ou separées, ou jointes ensemble, suivant la facilité qu'ils trouvent à les ajuster, avec des bracelets de verre bleu, & de nacre de perles, qui leur viennent des échanges qu'ils font avec les Marelots Hollandois pour des œufs d'autruche & des pore - épics. Ils ont une autre forte de parure, qui est peut - être ce qu'il y a de plus dégourant dans l'univers'; ce sont les boyaux des Bêtes qu'ils ont tuées, ou qu'ils voyent tuer aux Anglois. Ils se les passent autour du col, en les faisant descendre jusqu'à la ceinture au long de l'estomac; ce qui joint à l'horreur du spectacle une odeur que les Européens ont peine à supporter. Ils ont l'usage des sicches & des arcs; mais lorsqu'ils s'approchent des Voyageurs de l'Europe, ils laissent ces armes dans quelque buisson, pour ne conserver qu'une sorte de lance fort courte, ou de dard armé d'une perite poinde fer ; & quelques plumes d'autruche, dont ils se servent comme d'évantails, contre la chalcur du Soleil. Ils ont la taille fort belle, & le corps extrémement dégagé. On croit avoit remarqué qu'ils changent de tems en tems d'Habitations, pour la commodité des pâturages. Les lieux qu'ils préférent sont les vallées entre les montagnes. De la Baye, on découvre dans l'éloignement, des sommets chargés de neige; mais les monts qui sont vers la

Monte chargés de nerge, en Attique. Observations de Dounton sur les ansmaux.

Côte, n'ont rien qui sente l'Hiver, malgré leur extrême hauteur. Dounton , plus capable d'obtervations que la plupart des Marchands Anglois , remarqua distérentes espéces de serpens & d'ariagnées, mais sans enterpendre d'en laisse la destroine. Il vit quantité de bêtes farouches. Les Hollandois l'assurent qu'ils avoient và des lyons; mais il chercha inutilement l'occasion d'en voir. Les chevreuils, les annilopes, les potec-épies, les rottues de terre, les singres, les oyes, les canards , les pélicans de la crec, qu'on ne peut s'eremet sans en faite partir un grand nombre. Les comorans non en troupes au long des côtes , & ne l'emportent pas néamonis par la multitude, s'ur certains oiseaux gris, avec les alles noites, que les Portugais appellent adécant-cuffis.

Le poilson ny eft pas moins abondant. On y trouve la plupart des especes qui sont connues en Europe. Mais Dounton parle avec étonnement de la multitude des veaux marins, & des petites baleines qu'il vit plussurs più autour de l'Isle des Pengouins. L'air, sur toute la côte, est fort fain, & l'eau excellente, O nois descende des montagnes un infinité de petits russeus.







T.II.N. 4.

qui se réunissent dans plusieurs endroits, & qui sournissent abondamment à la provision des Vaisseaux. Un jour au marin, le Capitaine Dounton & l'Amiral accompagnés de treize

DOUNTON 1610. Veryage thin 6-

hommes, entreprirent de chercher quelque lieu d'où ils pussent faite appor- raire & m rer du bois. Après avoir fait trois milles fans en découvrir aucune apparence, toeux de l'Annià la réferve de quelques feuilles vertes, que la nécessité fit couper aux gens du Pepper-Corn. Sir Henri qui cherchoit en même rems quelques rafraichissemens pour ses malades, prit la résolution de s'avancer autour de la Table, dans l'espérance d'y trouver quelques bestiaux qu'il se proposoit d'acheter. Il ne prévoyoit pas dans quelles difficultés il alloit s'engager. Ils traverserent d'abord un grand terrain pierreux, inégal, sans aucune trace de chemin, obligés fort souvent de descendre & de remonter, pour franchir un grand nombre de ravines que les torrens, formés par la pluie, n'avoient pas celfé de former depuis un grand nombre de siécles, en se précipitant du sommet de la Table. Enfin, ils trouverent un fentier battu, au long duquel ils marcherent quelque tems, guidés par quelques plumes qu'ils rencontroient d'espace en espace & par d'autres traces d'oiseau ou de bétail. Cependant, en ayant rrouvé la fin , ils jugerent que cette route avoit été frayée par les équipages de divers Vaisscaux. Ils la quitterent, pour prendre sur la droite, où ils recommencerent à marcher dans un lieu trifte & fatiguant , jusqu'à ce qu'ils découvrirent un autre sentier, qui sembloit conduire vers la rade au long des montagnes. Ils le suivirent assez long-tems, au travers des rocs & des ravines ; & se trouvant avec beaucoup de surprise entre le Pain-de-sucre & la Table, ils découvrirent le rivage, au long duquel ils avoient marché, entre des monts qui leur en déroboient la vûe. Ils continuerent d'avancer entre le Nord du Pain-de-fucre & la Table, sans qu'on nous dise quelle étoit leur ressource contre la faim & la fraîcheur de la nuit. Enfin, après s'être fortifiés le matin, en faisant un peu de feu, ils marcherent encore une partie du jour, & vers le foir ils arriverent à leurs tentes. Une si longue absence y avoit deja répandu l'allarme. Pemberton, inquiet pour le fort de son Amiral, se disposoit à partir avec un corps d'Anglois bien armés, pour le chercher d'un côté de la Montagne, tandis que Thornton en feroit le tour du côte opposé avec une autre troupe. La joye de le son retour, & voir arriver fur si vive qu'elle éclatta dans toute la Flotte par une sète publique. Sir Henri, dans cette marche, avoit eu pendant rout le jour la Table à sa droite; & sur sa gauche, des marais, qui étant près des montagnes, se trouvoient remplis de rocs, tombés en divers tems du fommet. Le fond en est humide, & paroît propre à faire d'excellens pâturages. On y voir par intervalles des arbres fort bas, quoique larges & rouffus par leurs branches, qui portent un fruit de la figure & de la grotfeur des pommes de pin, mais dont la peau n'est pas si rude : les oiseaux se nourrissent de la semence. Les seuilles ont à peu près la forme de celles du Houx; mais elles sont moins épaisses,

Cette saison étant le printems du pays, l'herbe & les arbres étoient en utilité de potfleurs de tous côtés. Dounton, charmé de ce spectacle, regreta de n'avoir pas dans les voyages apporté les meilleures semences de nos jardins, pour les laisser dans une terre de mer, qui lui paroissoit fort propre à les recevoir. Quoique les Sauvages eussenr pû ruiner une partie de son travail, il jugea qu'il s'en seroit sauvé quelque partie; & que les Commandans de chaque vaisseau, qui seroit entré dans la baye,

48

DOUNTON. 1610. Dipatt des An-

recueillant le fruir de ses soins, auroient été portés par son exemple à soutenir & à perfectionner son enrreprise.

Après avoir renouvellé la provision d'eau, & rétabli les malades avec des rafraîchissemens d'une bonté médiocre, puisqu'ils consistoient principalement dans l'abondance du poisson & dans une prodigieuse quantité de moules, on se disposa le 9 d'Août, à remettre à la voile. Mais le vent devint contraire jusqu'au 13, que soufflant au Sud-Sud-Est il fit doubler avant la nuit le Cap de Bonne-Espérance. On ne passa pas moins heureusement celui das Agulhas

tutes.

ou des Aiguilles. Les jours suivans surent variés par des rems fort divers, jusqu'au 6 de Septembre qu'on découvrir à trois heures après midi l'Isle de Mada-Pump a Mada. gascar, ou de Saint Laurent, à 23 dégrez 38 minures de laritude. Vers le soir. grican Sesavan- on jetta l'ancre dans la Baye de Saint Augustin, où l'on trouva l'Union de Londres, Vice-Amiral du quatriéme voyage, que le défaur de provisions retenoit dans cerre Baye avec beaucoup d'embarras & d'inquiétude. On apprir du Capitaine qu'il avoir été féparé de son Amiral & de la Pinace eurre le Cap de Bonne-Esperance & la Baye de Saldanna, sans avoir pû se procurer la moindre information fur leur fort, & qu'il étoit entré dans cette Baye, pour les chercher. Ensuire avant fait voile vers l'Isle de Zanzibar, il s'éroit laissé engager par les fausses caresses des Portugais à tenter le commerce dans cette Isle; mais quelques-uns de ses gens, qu'il leur avoir envoyés, avoient eu beaucoup de peine à se sauver de leurs mains, & n'avoient pu regagner leur Chaloupe qu'en perdant trois de leurs compagnons. Les vents contraires ne lui permettant point de choisir un port commode, il avoit été forcé par le besoin d'eau, de retourner vers Madagascar, dans le dessein de gagner la Baye d'Anrongile, qui est sur la côte Est-Nord-Est : divers obstacles l'avoient nuis dans la nécessité d'entrer dans celle de Konguomorro au coin Nord-Ouest de l'Isse. Il s'y éroit arrêté quelques jours, excité à la confiance par les caresses & les offres du Roi. Le principal Facteur du Vaiifeau avoir conçu une fi bonne opinion de ce Prince barbare, que dans l'espérance d'en tirer de l'ambre-gris & d'autres richesses, il s'éroit déterminé à descendre au rivage avec plusieurs Marchands du Vaisseau, Il s'éroir présenté au Roi qui avoit souhaité de voir aussi le Chirurgien, le Trompette, & le Tambour, Mais cestrois houmes, qui avoient accompagné les Marchands dans la Chaloupe ayant refusé d'en sortir, on vit auffitôt paroître un grand nombre de Sauvages armés de dards, de fléches & de lances, qui entreprirent de forcer la Chaloupe. Les Matelots Anglois repousserent ces furieux à coups d'arquebuses, mais il en sortir d'autres de la riviere dans une multitude de Canors, qui eurent la hardiesse de s'avancer jusqu'au Vaisseau, d'où le bruit de l'artillerie les éloigna bientôt. Cependant, ils formerent le dessein, quelques jours après, d'attaquer le Vaisseau même, qui arrendoit des nouvelles de son Capitaine & de ses Marchands. Plus de cent Canors s'approcherent en forme de croissant, & mirent les Anglois dans la nécessité de se retirer. Ils avoient repris leur course vers l'Inde ; & n'ayant pù gagner Sokotra, ils avoient fait voile au Port d'Achin, où ils avoient rrouvé quelque avantage à commercer avec les Guzarares. De-là, ils s'étoient rendus à Priaman, pour y charger du poivre; mais après y avoir fait leur convention pour le prix, à treize pièces de huit le bahar, on leur avoit livré la marchandise dans l'Isse de Tékou, qui est à trois lieurs de Priaman.

Sir Henti se chargea volontiers de procurer des vivres à l'Union, par les mêmes moyens qu'il employa pour lui-même, & cette entreprise rendit son sciour plus long dans la Rade. Il accorda aussi les differends qui s'étoient élevés dans l'Equipage, Pendant quatre jours qu'il passa dans cette Baye, il ob- dés à l'Union. ferva que l'eau y est partout fort profonde, mais inégale dans sa profondeur, qui surpasse quelquesois deux cens brasses. Tout le rivage du Sud, depuis la pointe de l'Ouest jusqu'aux montagnes, est parsemé de rocs & de basses, que le retour de la marée laisse à découvert. L'Amiral avoit fait jetter l'ancre à l'extrémité de ces rocs proche des montagnes, sur douze brasses de fond; mais il la have de Sain auroit pu s'approcher encore plus de la terre, sur sept brasses. Il étoit entré Augustus dans la Baye avec un vent très-fort qui fouffloit au Sud-Sud-Oueft, & qui cessa tout d'un coup lorsqu'on fut près de la terre. Cependant il recommença tous les jours, jusqu'à la nuir, qui étoit toujours fort calme. L'Auteur remarque qu'on avoit alors la nouvelle Lune, ce qui reud le tems plus difficile dans ces contrées; de forte qu'il ne put juger de ce qu'il est dans un autre cas. Il lui parut que la chaleur est toujours extrême sur ces terres, surtout lorsque le Soleil est au Sud de la ligne.

Les Anglois trouverent, dans cette partie de l'Isle, des arbres aussi réfineux Aibres & planque le sapin jaune. Ayant essayé d'y mettre le feu, ils furent surpris de le voir tes. gagner avec une vîtesse prodigieuse de la racine jusqu'aux branches. Le bois de ces arbres est aussi fort tendre; mais ils en trouverent une autre espèce dont le bois est aussi dur que le lignum vitæ, & la couleur très-blanche jusqu'au cœur, qui tire un peu fur le brun. Les arbres qu'on coupa pour le chauffage des Vailleaux, furent de ceux qui parurent les plus communs, & dont les branches font chargées d'un fruit qu'on appelle tamarin. Il est dans des cosses, de la grandeur de celle de nos féves. Le goût en est fort aigre, & les Apothiquaires le croyent bon contre le scorbut. On trouve aussi dans le même lieu une grande quantité de cette herbe, dont on fait l'espèce d'aloes qu'on appelle Solotrine. Pour la forme, on auroit peine à la distinguer de la Semper-vive. Mais l'Auteur ne put être informé si les Habitans de l'Isle la connoissent, & s'ils en font usage. Il ne découvrit pas mieux pourquoi ils marquoient tant d'éloignement à converser avec les Anglois. On eut beaucoup de peine à se procurer des rafraîchissemens. Un bœuf se donnoit autrefois dans cette Baye pour une piéce de huir; & l'Amiral en pouvoir à peine obtenir pour le dou-ble. Il y a beaucoup d'apparence que c'étoit l'Union même qui avoir caufé ce de manueres sans changement, depuis qu'étant sans Chef, & cherchant peut-êrre à se venger, les Habitans. tout l'Equipage avoit commis divers désordres sur la Côte. On prétend que les Infulaires de Madagascar sont naturellement perfides; mais leur entremise à Konkomorre, & l'ordre dans lequel ils s'étoient avancés pour combattre, doit faire juger aussi qu'ils sont braves , & qu'ils n'ignorent pas la discipline militaire. Leurs armes sont l'arc & les fleches, la lance & de petits dards qu'ils

Le 9 de Septembre, à quatre heures après midi, la Flotte leva l'ancre; & Popet de la laiffant l'Union dans la Baye, elle en fortit avec un fort bon vent. Le 21, entre 10 & 11 dégrez de latitude, le vent étant à l'Est-Sud-Est, & les Courans au Sud-Ouest, on se trouva fort près d'une Côte très-basse au milieu d'une infinité de petits rocs, qui ne s'apperçoivent que par le battement de la mer, Tome II.

portent en faisceaux, & qu'ils jettent fort adroitement.

## HISTOIRE GENERALE

On distingua plusieurs petites Isles, qui sont celles de Quériba, & l'on employa six jours à s'en dégager. La Côte, dont on avoir été surpris de se trouver si Mer de Queriba. proche, est, au jugement de Dounton, environ 70 lieues au Nord de Mozambique. Comme le foin d'éviter les tocs occupoit uniquement les Anglois, mu dangereux. ils ne firent point d'observations sur la terre qu'ils avoient devant les yeux,

ni sur la distance des Isles entr'elles. Le plus grand danger venoit des Courans, qui étant d'une grande violence, empêchoient de jetter l'ancre au milieu des tocs, & même d'approchet du tivage quoiqu'ils n'en fussent qu'à deux lieucs. Tous les soirs ils voyoient des seux allumés pat les Habitans; mais ces foibles secours ne diminuoient pas le péril, & ne leur inspiroient pas l'envie de s'approcher. Ce qui leur causa un nouvel étonnement, ce sut qu'après s'être dégagés des rocs, ils se trouverent jettés au Nord par les Cou-

rans, presqu'au même point d'où ils étoient venus.

Enfin les Courans cesserent le 9, ou du moins la Flotte s'en trouvant délivrée, sans pouvoir distinguer de quel côté ils prenoient leur direction, le 17, au lever du Soleil, on découvrit les Isles qui se nomment duas Hermanas, ou les deux Sœurs, & qui tirent ce nom de leur parfaite ressemblance. Leur situation, l'une à l'égard de l'autre, est Ouest par Sud, & Est par Nord. Elles sont à sept ou huit lieues de la pointe Ouest de Sokotra, vers laquelle on continua de s'avancer. La fonde fit trouvet, à trois lieues & demie de cette pointe, vingt-trois, vingt-quatre & vingt-fix braffes d'eau. Mais le vent, qui avoit été très-favorable dans cet espace, venant tout d'un coup à manquer,

l'Ife de Sokotra-

on ne put surmonter le Courant pour s'approchet des Côtes. L'Amiral & le Darling jetterent l'ancre sur douze brasses de fond, près d'une Ville nommée Gallanza. A la fraîcheur du foir , le Capitaine Dounton gagna dans la Pinace une pointe sabloneuse, pour en tirer quelques rafraîchissemens de poisson ou d'autres vivres. Il y apprit, comme il le craignoit déja, que la Mousson de l'Est étoit arrivée, & par conséquent qu'il falloit renoncer pour neuf mois à l'espérance de se rendre à Cambaie. Cependant il leur restoit celle de recevoir à Tamarin des informations plus certaines de la bouche du Roi.

Villet de Gallanza & de Tamann.

Le 10, qui éroit un samedi, ils alserent mouiller le soir contre une pointe, à six lieues de Tamarin , & cinq de Gallanza. Mais au lieu d'y passer sa nuit , s'étant flatrés de pouvoir avancer à la faveur d'un petit vent frais de terre, ils furent entraînés avec tant de force par le Courant, que le lendemain ils se rettouverent vis-à-vis de Gallanza, mais à beaucoup de distance du rivage. Le 22, l'Amiral & le Darling se rapprocherent de la terre dans un lieu que les rocs & les basses rendoient assez dangereux; & vers midi, le Pepper-Corn qui avoit failli d'être tout-à-fait écarté de l'Isle, mouilla aussi dans la Baye, à l'Ouest de Gallanza sur un fond de six brasses. Dounton se rendit aussi-tôt au rivage dans la Pinace, où il avoit mis quantité de barrils pour rapporter de l'eau. Il s'étoit muni d'une enseigne de paix, dans l'espérance que les Habitans viendroient à lui avec quelques boucs & d'autres rafraîchissemens. Il en vit effectivement plusieurs troupes, qui s'étoient rassemblées à quelque distance : mais personne n'osant s'approcher, il jugea que ces pauvres Insulaires étoient artêtés par la crainte de déplaire au Roi, qui ne vouloit pas que ses Sujets eussene la moindre intelligence avec les Etrangers, ni qu'ils leur fournissent aucun secours de vivres sans sa permission. Dounton se contenta de remplir d'eau

treize de ses barrils, & revint tranquillement à bord.

La Lune étant pleine & la marée haute à neuf heures du foir, on trouva par diverses observations que l'eau s'étoit élevée de douze pieds. Elle se retira directement au Nord, c'est-à-dire, en suivant le rivage. Un vent frais, qui prit le même cours, servit encore à faire avancer les Anglois au long des Côtes, jusqu'à l'entrée d'une Baye sabloneuse , où ils employerent le reste de la nuit à la peche; & s'appercevant que le Courant les repouffoit à l'Ouest, ils mouillerent l'ancre, pour attendre la marée suivante ou le secours d'un autre vent. Le 25, ils obtinrent le vent qu'ils avoient défiré; & vers le milieu du jour ils jetterent l'ancre à moins d'un mille du rivage, vis-à-vis de Tamarin, où le Palais teul ancre à Tamarin du Roi se fait voir sur une éminence au-dessus de la Ville. L'Amiral salua ce marin, Prince de six coups de canon, le Pepper-Corn de trois, & le Darling d'un seul. Femel, un des principaux Marchands de la Flotte, fut envoyé au rivage dans Vifite qu'ils foet la Pinace, avec un présent, qui consistoit dans une coupe d'argent doré du nons qu'ils en repoids de dix onces, une lame d'épée & trois aunes de beau drap. Le Roi le corrent. reçut fur le bord de la met, dans une tente couleur d'orange, où il étoit assis avec ses principaux Courtifans & une garde de quelques Arquebusiers. Il entretint Femel pendant plus d'une heure. Il marqua beauconp d'envie de voir l'Amiral, en promettant de lui accorder gratuitement de l'eau, & la liberté du Commerce ; quoique la sécheresse & la stériliré qui regnoient depuis deux ans dans fon Isle, en eussenr tellement banni l'abondance, qu'ayant envoyé dans la Mer rouge, sur sa propre Fregate, tout ce qu'il avoit pû recueillir

d'aloës, il ne lui en restoit pas une livre. Il ajouta que le Vaisseau Anglois, l'Ascension, étoit arrivé pout la premiere fois sur sa Côte au mois de Février ; & qu'ayant trouvé dans la Rade de Tamarin un Bâtiment Guzarate, il étoit parti avec lui pour la Mer rouge; que sa Pinace, qui étoit arrivée quelques ours après, avoit suivi la même route; qu'au mois de Juillet, l'Ascension & la Pinace étoient revenus de la Mer rouge, & qu'après avoir fait de l'eau à Sokotra, ils avoient fait voile vers Cambaye; mais que sa Fregate se trouvant au Port de Bazain, près de Daman, avoit été informée que pour s'être rrop hârés d'arriver fur cette Côte avant la fin de l'Hyver & du mauvais tems, ces

DOUNTON. 1612.

deux malheureux Bâtimens avoient péri, sans qu'on en cût pu sauver autre chose que l'Equipage. Le Roi joignir à ses civilités un présent pour l'Amiral, qui ne sit pas disticulté de descendre le lendemain avec une bonne Escorte, au bruit de son artillerie. Il fut recu de ce Prince avec des marques particulieres de distincrion; mais on lui fit entendre que sa Flotte étant capable d'effrayer les Vaisseaux Indiens qui étoient attendus dans le Port, il n'y devoit pas faire un trop long séjour. Dounton s'imagina que cet avis pouvoit venir d'une autre cause. Le Roi, qui vouloit donner une haute idée de sa puissance aux Anglois, avoit fait assembler de toutes les parties de l'Isle, un grand nombre de glois ses Sujets, qu'il étoit obligé d'entretenir à ses frais, pendant qu'il les retenoit près de lui; & le retardement des Anglois lui auroit rendu cette dépense fort incommode. Ils acheverent, deux jours après, de se fournir d'eau, d'un étang formé par quantiré de ruisseaux qui descendent des montagnes. & le 7, qui étoit un dimanche, la plus grande partie des Matelots eut la permission de descendre à terre pour s'y réjouir.

EOUNTON. 1612. Nom & naiffan er de ee Prince. Le nom du Roi de Sokotra étoit Muley Amar Eken Sayd. Ce Prince n'étoit proprement que le Lieutenant de son pere, qui regnoit à Tartack en Arabie, vers le Cannon d'Aden, & dont les terres touchionen à la Met au coicé de Cardon, autrement nommé Kushem ou Calfan. Il raconta aux Anglois que le Roi son pere étoit alors en guerter avec les Tures d'Aden; & ce sur l'excusé qu'il leur apporta pour se dispensée de les recommander par une Lettre au Couverneur de cette Ville. Il n'a que des Arabes pour se garde & pour la défensée de pour la défensée de pour la chément de l'une de l'Isle. Les anciens Habitans du Pays, qui sont des Chrétiens Jacobites, vivent dans le dernier éclavage.

Principales propriétés de l'Isle de Sokotra,

Les principales Marchandifes de l'îlle font les Sokortines, qui fe font au mois d'Août, du fie d'une herbe fort (mibhlable à la Samper-vive d'Étigagne : mais re qu'on en fabrique tous les ann ne va guéres plus loit qu'un tonneau. On y trouve audit une peirie quantité de Sampé D'magon, dont les Anglois achetrent quelques livres, à douze fols de leur monnoye; des dattes, dont les Habitans composent leur pain, ét que le Roi vend aux Etrangers cinq reaux de huit; le quintal; des beurfs & des vaches, qui se vendent jusqu'à douze reaux de huit; des boux de schevres, pour une trale; des mounons & des poules, pour une demine réale. Touses ces espéces d'animaux sont de petite fautre, à caus de la l'échereil du terroit. Le bois y ét li cher que la charge d'un homme revient à douze sols d'Angleterre. Dounton ne put découvrir l'Ille produit d'autres richeffes; mais tout ce qui s'offiri à se vyeux lai syant fait juger qu'elle n'est composite que de rochers & de pierres, il prit fort mauvaite opinion de fa s'écondrié.

Difgrace de cette life au Cap de Guardafu-

La Flotre Anglosife partit de Sokotra le 7 d'Odobre, sk tourna fes volles vers Aden, dan si Mer touge, Elle pris fa courtle par Abba del Kuria, pour gagner le Cap de Guardafis, qui fait la pointe la plus Orientale de l'Abyfinie, e i rente-quatre lieues de la pointe Occidentale de Sokotra. On compte de cette extrémité de Sokotra jusqu'ai la pointe Orientale de Sokotra. On compte de cette extrémité de Sokotra jusqu'ai la pointe Orientale d'Abba del Kuria quatorre lieues de la Flit il 'Duelt', s' de cette pointe Ovelt jusqu'au Cap de Guardafu; al 1 n'y a pas moint de quinte lieusis. Le Roi de Sokotra ; a dans l'Illé d'Abba del Kuri, quadque le l'entre qui la nouvillent des troupeaux de fortes. Il sur la compara de contre, en voir de deux gendre chetre blancs, cherres. Il un constitue le contre en voir de la grand e che fu pràture qui les a rendus blancs; mais la fiente d'un produgeux nombre d'oifeaux dont ils fonte couverts.

Koute des Anglois palqu'au Port n'Aden,

Le 31, à dix heures, on étoit vis-à-vis la pointe Occidentale de Sokorta. A deux heures après midi on lailla le rocher blance, qui se nomme Saborza, quarre lieures Nord-Ouest par Ouest de cette pointe. À trois heures on avoit a fit lieures, Ouel-Sud-Ouest, la deux plus hautes montagenes d'Abba del Kuria. Le 3 de Novembre au lever du Soleil, on étoit entre Abba del Kuria & Les deux rocs. A midi, a la intende étoit de la dégree 17 minutes du Nord, & la vatriation de 17 dégree 25 minutes. Dans l'apres-mids, on découvris le Capa finary poetrois finite autune oblet-revition. Le 1, au marin, on se rouva vis-à-vis d'une haute montagne, nouf licurés à l'Ouest du Capa; entre laquelle & une autre pointe qui en en êt à ring licurés, Ouel în 24 du, on appetojt une balse

DOUNTON.

langue de sable qui s'avance environ cinq quarts de lieuës dans la Mer. On jetta l'ancre trois lieuës plus loin à l'Ouest, & les Chaloupes furent envoyées à terre pour couper du bois. Les Ouvriers y trouverent quelques Habitans, de Baba-Feloc, on qui ils apprirent que le dernier mont qu'ils avoient passe se nommoit Baba- Mont felix. Felue, quoique les Portugais l'ayent nommé le mont Felix. Mais ces Barbares prirent la fuite en apprenant qu'ils parloient à des Chrétiens.

Le 3, on descendit encore au rivage, & l'on y trouva le bois en plus grande abondance, L'après-midi, on tourna les voiles vers la Met rouge. Le 5, à dix heures, on découvrit à douze lieues la Côte d'Arabie, Nord-Nord-Ouest & Nord par Est. A midi. la laritude étoit de 13 dégrez 28 minutes. On se trouva le soir à douze lieuës du rivage. Toutes les montagnes dans les terres, paroiffoient fort hautes, & fort eléarpées, fans aucune trace d'herbe, de bois & d'autre verdure. On prit alors au long de la Côte, Quest par Sud, dans l'attente de découvrir bientôt Aden. Lorique Dounton recommença à s'approcher de la terre, il compta de n'être pas à plus de vingt-quatre lieues de certe Ville, supposant que la course de son Vaisseau dans le Golphe étoit Nord-Ouest par Nord; mais la force imperceptible des Courans l'avoit porté presqu'entièrement au Nord, de forte qu'en tombant vers la terre on se trouvoit encore à foixante lieues d'Aden. On continua de fuivre la Côte pendant tout le jour ; &, vers la nuit, on serra les voiles, de peur de manquer le Port dans l'obscutité. On eut dans la plus grande partie de cet espace vingt-cinq, vingt,

quinze, douze, dix, & huit brasses d'eau.

Le mercredi au foit; on se trouva fort près de la montagne d'Aden, d'où le la striveur l'on apperçut tout d'un coup la Ville, qui est située au pied. Cette montagne est si rude & si stérile qu'on ne s'imagineroit pas qu'il y eut une Ville si près; mais

on a choisi apparemment cette situation pour en faire un lieu de défense. En effet la Place est très-forte; & Dounton ne croit pas qu'elle puisse être prise aifément du côté de la Mer, quoique les environs foient à fec dans les basses marées. Elle est défendue par un rocher fort haut, qui n'est pas beaucoup simmiondeces-plus gros que la Tour de Londres; mais dont l'approche est très-difficile. Comme il n'y a point d'autre ouverture, pour gagner le Fort, qu'un chemin fort étroit & composé de dégrez tortueux, quatre hommes seroient capables d'y arrêter une Armée. Ce rocher est taillé avec tant d'avantage, & muni d'une si bonne attillerie, qu'il paroît commander la Ville & la Rade. Cependant on peut jetter l'ancre sur neuf brasses, hots de la portée du canon. Un peu au Nord de ce roc, la nature en a placé un autre presqu'à seur d'eau, où l'on a bâri un Fort. Dounton ne pur être informé quelle étoit la Garnison d'Aden; mais il apprit que suivant les besoins, on y tire des gens de guerre des Villes qui font dans les terres. Elle reçoit ses provisions, partie des Cantons voisins, partie de Barbara, qui est une Ville à l'opposite, sur la Côte d'Abyssinie. ses provincasd'où elle se fair apporter dans ses Barques, des bestiaux & des fruits, outre de la myrrhe, de l'encens & d'autres marchandifes. Aden est à 12 degrés 35 minutes de latitude. La variation de 12 degrés 40 minutes, Ouest. Dans les

marées, l'eau s'éleve entre six & sept pieds, le jour du changement de la Lune. La montagne au pied de laquelle Aden est située est une Peninsule, qui s'avance affez dans la Mer. L'Ifthme, qui la joint à la terre, n'est qu'une langue

de fable, au bout de laquelle on trouve un vaste espace de marais sabloneux, G iii

DOUNTON.
1611,
Acceptil que les
Anglois reçoi-

qui s'étendent jusqu'aux monragnes, c'est-à-dire, l'espace de 18 ou 10 milles. Audit-tôt que les Anglois eurent mouillé l'ancre, ils virent approcher, dans

un Canot, un Arabe qui observa leurs Vaisseaux, mais qui refusa de venir à bord. Le jeudi au matin, le même Arabe vint se présenter à l'Amiral, de la part de l'Emir, ou du Gouverneur, pour lui demander qui il étoit, & lui déclarer que s'il étoir ami des Turcs il seroit bien reçu au rivage. L'Amiral fit préparer auffitôt un présent, qui consistoit dans un mousquet curieusement rravaillé & une lame d'épée. William & Walter , qui sçavoient les langues Turques & Arabes, furent chargés de la députation. Ils n'obtinrent point la permission d'entrer dans la Ville; mais l'accueil qu'ils recurent sur le rivage fut civil & plein d'affection. Les Turcs firent l'éloge de la Nation Angloise, avec laquelle ils témoignerent qu'ils étoient fort liés à Constantinople, à Alep, & dans d'autres Villes. Cependant, au lieu de parler de commerce, ils firent entendre adroitement qu'ils attendoient bientôt dans Aden un Corps de trente mille hommes. Il parut si peu vraisemblable aux Anglois qu'un lieu tel qu'Aden put recevoir une Armée si nombreuse, que prenant ce discours pour une marque de crainte, ils se hâterent de répondre, qu'ils demandoient pour toute grace, au Gouverneur, un Pilote qui fût capable de les conduire à Mocka, & qui seroit payé liberalement. Les Turcs s'excuserent sur l'absence du Gouverneur. Il étoit forti de la Ville & n'y devoit retourner que le lendemain. Ils promirent d'envoyer sa réponse à l'Amiral; & , pour présent, ils lui

Artifices que les Turcs emplovent pout les trompet.

firent porter deux moutons, avec quelques fruits. Le lendemain l'Amiel a renvoya de bonne heure les deux Interprétes, pour demander un Pilote. Ils furent conduits à la Maifon de l'Emir; mais le Goutemanne proprent point encore revenu à la Ville, on les amus la para de belles promelles, & l'Emir faché que la Flotte eut fes voiles tendues, comme fi elle eit marqué de l'emprellement pour partir, envoya prier l'Amiral de laiffer du moins un de fes Vaiffeaux dans la Rade, pour fournir la Ville de Juficeus commodirés dont elle avoit befoin. Quoiqui'in paratri point de Pilote, cette amorce prit merveilleufement parmi les Anglois, qui évoient chanffés par l'efferance d'obsenit de l'indigo, de l'Oliblanum, de la Inytine & d'autres richefles. Cependant, avant que le Député de l'Emir artivis fui a Flotte, elle avoit dépl doublé la pointe de la Rade; & le Courann ne lui permetrant point de revenir, elle jetta l'ancre vis-à-vis la Baye, au Sud de la Ville.

L'Emit s'offenfe de la hardieffe de l'Auntrals

L'Amital découvrit de ce lieu pluseurs personnes de diffinction qui l'obfevoient. Il ne în pat difficult de se mettre dans la Pinace, & che se rondre au rivage, pour leur demander quand le Courant changeroir, dant la vie de retouner à fon premier polte. L'Emir parur mécontent de cette hardiesse, & présendit que le dessin des Anglois étoit de reconnitre les forces de la Ville. Mais le Gouverneur, qui évoit enfortement, prit leur caroidét dans un sens plus favorable; ou du moins, employant la dissimulation, il s'enre tens il les pria de laisser un de leurs Vaisseux dans la Rade, en se plaime tens il les pria de laisser un de leurs Vaisseux dans la Rade, en se plaignant de se prédécesse qu'en voient unite les Commerces d'Aden par la rigueur avec laquelle ils avoient traité les Etrangers, & témoignant beaucoup d'envie de le rétabli, il ajouta que se la Florez Anglosse par soit passeurs de la present de la p quelque commerce avec la Ville, il seroit blâmé par le Bacha, son Supérieur, qui l'accuseroit d'avoir maltraité les Anglois.

L'Amiral qui n'ignoroit pas que la premiere partie de ce discours éroit vraie, s'imagina facilement que la derniere l'étoit aussi, & ne fir pas d'autre confenent à lairobjection à la demande du Gouverneur, que de représenter la nécessité d'un vaisseaux dans la ancrage für pour ses Vaisseaux contre la Mousson de l'Est qui est fort dange- Raisreuse au long de cette Côte. Comme on pensoit bien moins à sa sûreté qu'à sa ruine, on s'efforça de le guérir de ses craintes. Le Pilote n'étoir pas venu, malgré l'ordre du Gouverneur. Williams ayant été renvoyé, pour presser son arrivée, on lui répondit que la femme du Pilote refusoit de Jaisser partir son mari, à moins que les Anglois ne laissassent pour caution jusqu'à son rerour quatre de leurs principaux Marchands. Ce changement leur donna quelque défiance de l'inconstance des Turcs; cependant l'Amiral, plus sidele à ses promesses, résolut de laisser le Pepper-Corn dans la Rade. Mais au lieu de permettre qu'il déchargeat une partie de ses Marchandises au rivage, pour la facilité du Commerce ; il déclara que les Turcs manquant de confiance pour sa bonne foi jusqu'à lui refuser un Pilote, il n'en auroit pas plus pour eux. En l'Amualeffet il donna ordre sur le Pepper-Corn, que si les Turcs étoient sérieusement disposés à faire quelque commerce, on attendit leurs Marchands à bord, & qu'on ne leur livrât rien qui ne fût payé fur le champ; avec une recommandation expresse au Capitaine Dounton de lever l'ancre immédiatement pour suivre la Flotte à Mocka, s'il se voyoit chagriné par quelque mauvaise objection.

demander un Pilore; mais sans être plus heureux à l'obtenir. Ainsi Dounton demeura seul dans la Baye d'Aden, exposé à toutes les persidies des Turcs. Il eut d'abord beaucoup de peine à se rapprocher de la Rade, Doumen demeut contre la double opposition du vent & du courant. Enfin, ces deux obstacles Rade d'Adea. étant surmontés, l'Émir d'Aden lui sir témoigner qu'il souhaitoit de parlet aux Marchands du Vaisseau, pour apprendre d'eux-mêmes quelle sorte de Commerce ils vouloient faire avec la Ville, Trois Marchands, Fowler, Williams, & le Trésorier se rendirent à terre, & déclarerent leurs intenrions. L'Emir parut peu fatisfait de la méthode qu'ils lui proposerent. Tant de précautions lui faifant connoître qu'on étoir en garde contre ses artifices, il ne douta point qu'au premier sujet de plainte le Vaisseau ne levat l'ancre; & dans cette crainte il résolut d'arrêter les trois Marchands pour tirer du moins quelque avantage de leur captivité. Son prétexte fut le droit d'ancrage & quelques aurres droits qu'il fit monter à cinq cens venctianos d'or ; chaque pièce de cette monnoye va-

Il partit enfuite avec ses deux autres Vailleaux. En mettant à la voile il apperçut un Bâtiment qui entroit dans la Baye, & qu'il prit pour un Guzarate. Il lui fit

lant une réale & demie de huit. La surprise de Dounton sut extrême. Cependant comme on ne le menaçoit d'aucune violence, il continua de recevoir civilement plusieurs Turcs, qui venoient l'exhorter à faire décharger ses marchandises au rivage. L'Emir , loin de paroître choqué de ses refus, affectoit d'envoyer à Mocka Messager sur Mellager, pour obtenir la permission de l'Amiral. Il lui faisoir dire qu'Aden se remplissoit de Marchands qui venoient de rous les Cantons voifins dans cette espérance, & que l'opiniâtreté de Dounton faisoit perdre aux Anglois des avantages confidérables. Dounton, qui n'esperoit plus de bonne foi ni d'hon-

Les Anglois

L'Emir priête trois Marchands

DOUNTON.

nêteré de la part des Turcs, ne laissoit pas de tenir ses marchandises prêtes pour ceux qui viendroient les acheter à bord, & ne manquoit de les faire 1612. voir à ceux qui le visitoient; mais l'expérience prouva qu'ils ne pensoient à rien moins qu'au commerce.

Embarras de Dounton.

Avec la défiance continuelle de quelque trahifon, il eut à craindre jufqu'au 16 de Décembre, les orages qui font fréquens dans toutes les parties de cette Mer pendant cette Moullon. Il envoyoit, de deux jours l'un, sa Pinace à terre, avec deux hommes, pour s'informer de la situation & de la santé de ses Marchands. Ils étoient toujours reçus civilement. Les gens de guerre, furtour, s'empressoient de les bien traiter; & si, dans le besoin qu'ils avoient d'acheter des rafraîchissemens, quelque Juif ou quelque Bannian entreprenoit de leur surfaire ou de les tromper, on étoit toujours disposé à leur rendre justice. Dounton jugea que ces apparences de fincerité étoient autant d'artifices pour le faire tomber dans le piege. Les Marchands prisonniers n'étoient pas moins careffes. Ils recevoient continuellement les vilites des Turcs, mais c'étoit de ceux que l'Emir avoit chargés de conduire son intrigue. D'un autre côté il avoit expressement défendu qu'aucun Arabe s'approchât du Vaisseau Anglois, depeur que le Capitaine n'en tirât des informations.

Observations fur l'élat de la Ville d'Aden.

Les deux Matelots, qui alloient à terre dans la Pinace, observerent que la Ville d'Aden avoit été beaucoup plus grande & plus peuplée, mais qu'elle étoit alors affez déserte, & qu'une partie des maisons tomboit en ruine dans tous les quartiers. Il n'y avoit pas même de boutiques où l'on trouvât des marchandifes de prix , ni le moindre Négociant qui entendit le Commerce. L'atgent y étoit si rare, que si les Anglois avoient besoin de changer une piéce de huit pour des âpres, il falloit qu'elle courût longtems dans la Ville, où rout le monde la regardoit avec admiration.

A freste de l'Eper les Auglois.

Le Gouverneur, qui étoit à la veille de quitter son emploi, souhaittoit beaucoup, avant fon départ, de rromper les Ânglois par quelque artifice. Il leur faisoit souvent l'éloge du Capitaine Sharpey, qui avoit abordé au même lieu, six mois auparavant, & qui s'étoit sié sans réserve à la bonne soi des Turcs. Il avoit fait débarquet ses marchandises, disoir-il, sans aucune précaution. Il avoit pris plaisir à faire retentir de ses trompettes les murs de sa Ville. Ses gens étoient descendus librement au rivage , comme des Marchands qui n'ont pas d'autre vûe que le Commerce; & puisque les Anglois qui étoient alors dans la Rade faisoient difficulté de les imiter, on devoit conclure qu'ils n'étoient pas venus avec les mêmes intentions. Le Capitaine ne cessa point de regarder ces discours comme autant de pièges. Il ne put se persuader que Sharpey eut été plus imprudent que lui ; & s'il avoit eu le malheur de l'être, il jugea qu'il avoit eu sujet de s'en repentir. Les circonstances lui avoient déja Riperances des fait pénétrer le dessein des Turcs. Ils s'étoient flattés d'abord, non-seulement de pouvoir acheter les marchandises Angloises sans argent & par des échanges avantageux, mais qu'aussitôt qu'elles seroient débarquées ils se rendroient maîtres de toutes les conditions. Enfuire voyant que les Anglois répondoient mal à leurs espérances, ils avoienr souhaite qu'un de leurs Vaisseaux demeu-

rât dans la Rade, parce qu'ils se promettoient plus de facilité contre un seul . & que les Turcs de Mocka en maltraiteroient deux plus facilement que trois;

Tatel.

car les deux Villes étoient d'intelligence pour le profit du Bacha, dont elles dépendoient

dépendoient également. L'Emir étoit persuadé d'ailleurs, que des Etrangers, rels que les Anglois, ne pouvoient sçavoir que cette Mer est fort dangereuse, & fi peu favorable au Commerce pendant l'Hyver, que les Vaitleaux n'y peuvent paller cette saison sans le secours des Turcs, ne fut-ce que pour en recevoir de l'eau, qu'on ne peut s'y procurer qu'avec leur consentement. Ils s'attendoient que dans l'endroit où le Pepper-Corn avoit jetté l'ancre, quelque coup de vent le forceroit tôt ou tard de s'approcher fous le canon du Château, d'où il lui seroir impossible de se retirer sans s'exposer à sa perre. Cependant, comme toutes ces suppositions dépendoient d'un avenir incertain, il avoit pris le parti de caresser les Anglois, dans la vue d'en artirer un grand nom-bre au rivage, & de s'en saisir, pour les mettre dans la nécessiré de se racherer avec les marchandises de leur Vaisseau. Dounron confesse qu'il auroit évité difficilement quelqu'un de ces dangers, si l'Emir ne s'étoit pas trahi lui-même

en se hâtant trop de faire arrêter les trois Marchands.

1612.

Le Gouverneur d'Aden fortir de la Ville & fut absent jusqu'au premier jour de Feimes careffes Décembre. Après son départ, les Prisonniers Anglois furent resservés plus étroirement & rraités avec plus de rigueur. Ils demandetent la liberté de porter leurs plaintes à l'Emir. On leur répondit qu'il étoir aussi à la campagne. Cependant il parut deux jours après, & se transportant à leur prison, il leur rint un langage forr civil. Il leur accorda la permission de se procurer toutes fortes de foulagemens à leurs propres frais. Il leur promit qu'auflitôt que le Commerce setoit commence, les Anglois n'auroient qu'à se louer de ses manieres, & qu'il les rendroit rous libres, fans autre condition que le payement de quinze cens Venetianos. Il ajouta que les droits de la Douane n'itoient qu'à cinq pour cent, que toutes les autres charges seroient aussi modérées, & que routes les marchandises seroient payées argent comptant. Enfin il les pria d'écrire à l'Amiral, en les assurant qu'il l'avoit déja fait lui-même sans en recevoir de réponfe, mais qu'un Melfager de leur part seroit sans doute plus heureux.

Dounton feignoir de se préparer au départ , lorsqu'il fut informé de ce dé- Les Anglois rail par une lettre des Prifonniers, Ils le pressoient de prendre fur lui-même donner dans le le foin d'écrire à l'Amiral, & de lui demander la permission de débarquer les Prégemarchandifes. Quoiqu'il fur persuadé que les discours & la conduite de l'Emir convroient quelque nouvel artifice, il fit réflexion que la Mousson de l'Est durant julqu'au mois de Mai il ne pouvoit se rendre plutôt à Mocka; & comme il ne souhaitoir pas moins d'apprendre des nouvelles de l'Amiral que de lui donner des siennes, il lui dépêcha par terre un de ses Anglois qui se nommoit Caulker, avec une lettre, qui devoit être pour lui, dit-il dans son Journal, une nouvelle source de peines. Pendant l'absence du Courrier, les Turcs redoublerent leurs carelles, & marquerent un extrême empressement de le voir revenir, pout commencer auflitor un heureux Commerce.

Malgré tant de réflexions & de défiance, Dounton fut enfin trompé par 11s son trabés cette distimulation. Il manquoit de gros & de petits cordages. Ses gens hui & petitut viert représenterent que dans leur oissveré ils pouvoient en faire eux-mêmes sur le audit par les rivage, au long des murs de la Ville, & que ce travail n'ayant point de rapport avec les affaires du Commerce, les Turcs n'auroient aucun prétexte pour s'y opposer. Il en fit demander la permission à l'Emir, qui assigna lui-même

Tome II.

1612.

un lieu commode pour les Ouvriers, & qui leur donna, dans le voilinage, une maison, où leurs instrumens devoieur être à couvert pendant la nuir. Ils descendirent l'après-midi avec une parfaite confiance. Mais à peine furent-ils à terre qu'ils se virent saiss par un grand nombre de Soldats. Ils furent maltraités, pillés, chargés de fers, & conduits dans une obseure prison. La Pinace tomba aussi entre les mains des Turcs. Il y eut vingt Anglois de pris dans cette occasion, entre lesquels se trouvoient deux Marchands, le Trésorier, & l'Apothiquaire, qui étoient descendus par curiosité, ou par amusement. Les autres étoient les Ouvriers les plus nécessaires au Vaisseau, tels que le Charpentier, le Canonier, &c.

Dounton fort de la Rade d'Adeq.

Une si rriste avanture sit prendre au Capitaine la résolution de lever l'ancre. Il fortit de la Rade, du côté le plus Méridional, pour tourner ses voiles vers Mocka par les détroits de Bab-al-mandel, qui forment l'entrée de la Mer Rouge à trente-deux lieues d'Aden.

Deux jours après, vets quatre heures du matin, il y eut une éclipse de Lune. On passa le Détroit dans l'après-midi du même jour. La longueur du Canal est d'environ deux milles. Comme il ne se trouvoit personne à bord qui scût combien Mocka en est éloigné & qui connût sa situation, on prit au long de la Côte d'Arabie sur neuf & dix brasses de fond. Le soir on jetta l'ancre sur huit brasses, à neuf lieues du Détroit, vis-à-vis un petit mont qui se présente seul

fur le rivage.

Le lendemain on s'approcha de Mocka, qui n'est qu'à dix-huit lieues des Bartire à Mos- Détroits, fitué dans un terrain bas, fabloneux & stérile. Dounton découvrit ka & joint l'A- bientôt l'Amiral, qui étoit seul à l'ancre, environ quatre milles en mer, avec sa Pinace au long de son Vaisseau. Le tems étoit si mauvais que Thornton, qui commandoit la Pinace, n'osa s'éloigner de son poste, dans la crainte de ne pouvoir regagner le dessus du vent & des courans. Mais à la vue du Pepper-Corn, qui continuoit de s'approcher, les gens de l'Amiral baisserent leur pavillon; ce qui fit comprendre à Dounton qu'ils avoient essuyé quelque disgrace. Austitôt qu'il eut jetté l'ancre, Thornton vint à bord. Leurs premiers discours furent des témoignages de douleur. Je ne répéterai point ici ce qu'on a lu dans la Relation de Sir Henri; mais il se trouve dans celleci diverfes circonstances qui peuvent jetter du jour sur la premiere.

Récit que Thornten lus fait des difgraces de l'A-

Thornton raconta que le passage de l'Inercase & du Darling avoit été fort prompt depuis Aden jusqu'à Mocka; ils n'y avoient mis que trente heures. Mais un de ces deux Vaisseaux avant eu le malheur de donner sur le banc de fable, à l'entrée de la Rade, & le secours du vent, joint à tous les efforts de l'Equipage, n'ayant point été capable de le dégager, il avoit fallu le foulager d'une pattie de sa cargaison, & se fier aux Turcs, qui n'avoient rien épargné pour inspiter de la confiance aux Anglois. Femel, aveuglé par la crainte, avoit été le plus ardent à transporter à terre tour ce qu'il avoit de précieux sur le Vaisseau. Cette partie de l'Arabie, depuis l'Est d'Aden jusqu'à Camaran dans la Mer Rouge, c'est-à-dire, environ soixante-dix lieues au-delà du Détroit de Bab-al-mandel, s'appelle la Terre d'Yaman, & se trouvoir alors gouvernée par un Bacha, qui faisoit sa résidence à Zenan, Ville dans les terres à quinze journées de Mocka. C'est ce Bacha qui choisit annuellement les Gouverneurs particuliers de Mocka & d'Aden. Regib Aga, qui l'étoit alors de Mocka, l'avoit été d'Aden l'année d'auparavant, lorsque le Capitaine Sharpey y étoit venu avec l'Ascension. Il étoit esclave du Bacha; mais ayant obtenu son affection & sa confiance par routes sortes de làchetés, il s'élevoit ainsi chaque année à quelque nouveau dégré de puissance & de considération.

DOUNTON. 1612.

A l'arrivée des Anglois, Regib Aga avoit dépêché à Zenan, pour sçavoir les intentions de son Mairre, Dans l'intervalle, il avoit dretse ses batteries contre des Etrangers dont son avidité lui faisoit déja dévorer en idée toutes les marchandises. Ayant fait venir des Cantons voisins un nombre de Soldats convenable à ses vues, il les avoit remplis des plus odieuses préventions, en leur représentant les Anglois comme des Pyrates & des Chrétiens ennemis de la Religion de Mahomet, qui n'étoient venus que pour dérruire les Temples de la Mecque & de Médine. Il leur avoit persuade que la destruction d'une Flotte Chretienne étoit un service qu'ils devoient à Dieu & à leur Parrie. Enfin , pour exciter leur avarice avec leur haine, il les avoit affurés que les deux Vailleaux Anglois étant remplis de richelles, il y auroit de quoi payer libéralement ceux qui contribueroient à leur ruine.

Pendant ce tems-là, les Anglois qui ne se défioient de rien, avoient loué une Maison, & préparoient toutes leurs marchandises pour le retour du Courrier qui avoit été dépêché à Zenan. L'Aga les flattoit de toutes fortes d'espérances, & leur promettoit des facilités extraordinaires pour le Commerce. Cependant il employoit aussi l'adresse, pour leur faire débarquer de jour en jour quelque nouvelle partie de leurs richesses. Il paroissoit étonné que deux Vais-seaux si grands ne consinssent pas plus de marchandises qu'il n'en avoit vû transporter au rivage, & lorsqu'on lui répondoit que le nombre en étoit beaucoup plus grand, il se plaignoit de la crainte qui empêchoit l'Amiral de les débarquer. Pour soutenir cette comédie, il déclara, de son propte mouvement, que c'étoit l'usage du Grand-Seigneur, lorsqu'il vouloit favoriser les Etrangers, de leur donner par les mains de ses Gouverneurs, une robbe, que les Turcs nomment Caffetan; & que c'étoit en effet la seule marque de prorection qui pût les mettre à couvert des infultes du Peuple. Enfuite faifant entendre qu'il étoir résolu d'accorder cette faveur à l'Amiral, il feignoir d'être diés & bien confurpris qu'il ne pensat pas lui-même à la folliciter. Il ajouta qu'elle ne pou- Tuto. voit êrre accordée qu'à terre, & qu'apparemment l'Amiral avoir peu d'affection pour les Turcs, puisqu'il ne daignoit pas descendre pour la recevoir; que sa froideur sur un point de cette importance devoit faire douter de ses intentions; enfin qu'il sentoit quelque scrupule à lui accorder la liberté du Commerce, parce que répondant, sur sa tête, de tous les maux qui pouvoient arriver aux Sujets du Grand-Seigneur, il ne scavoit si la prudence lui permetroit de se fier aux Anglois.

L'Amiral ne se laissa pas persuader tout d'un coup par cet attificieux langage. Cependant ses Vaisseaux étoient engagés dans un lieu, d'où il y avoit peu d'apparence qu'ils pullent fortir avant sept ou huit mois. Il ne s'en appercevoit point encore, par une autre imprudence, qui avoit été jusqu'alors commune aux Anglois, & qui les avoit amenés dans cette Mer sans être bien informés de la direction des vents & des courans. D'un autre côté Femel, qui étoit dans la Ville, où l'on n'épargnoit rien pour gagner son esprit, lui rendoit compte de tous les discours de l'Aga, & le sollicitoit même de profiter de ses

DOUNTON. 1612.

offres, Sur toutes ces raisons, l'Amiral, quoique bien informé du caractere des Turcs & de leur haine pour les Chrétiens, le crut obligé, pour l'intérêr du Commerce, de descendre à terre, où sa présence lui paroissoit nécessaire. Ainsi, Dounton s'efforca de justifier Sir Henri, sur le témoignage de ses Compagnons mêmes, qui n'auroient pas été li ardens à faire l'apologie de sa conduite s'ils l'avoient cru coupable de leurs perres & de leurs infortunes. Il y avoit alors environ trois semaines qu'ayant été arrêté pat les Turcs, avec les violences qu'on a lues dans sa propre Relation, il étoit prisonnier à Mocka, où Chambers, Matelot de son Vaisseau, avoit eu la hardiesse de le visiter depuis peu, & d'où il étoit revenu le 17, c'est-à-dite, deux jours avant l'arrivée du Pepper-Corn.

Portnton envoye de fes nouvelles à l'Asnical.

Le 21, Dounton renvoya Chambers à Mocka, pout apprendre à l'Amiral toutes les disgraces qu'il venoit d'effuier à Aden. Sir Henri lui fit aussi le récit des siennes, dans une Lettre fort courte. Il lui conseilloit en même-tems de fortir, à toutes fortes de prix de la Mer Rouge, & de se revirer aux environs d'Aden , où il le croyoit moins en danger. Il ajoûtoit que devant partir pour Zenan avec quelques autres Anglois, il lui avoit envoyé le Dar-

ling, dans la feule vûe de prévenir son arrivée à Mocka.

Ce fut dès le lendemain, que l'Amiral fut conduit à Zenan. Il étoit gar-

tion de Pember-

dé par un grand nombre de Soldats, qui avoient ordre de veiller soigneuserespectifole. ment fur lui & fur les gens de sa suite. Cependant toute leur attention n'empêcha point que le même foir , Pemberton ne se dérobât de la Caravane , & que foible & malade comme il étoit, il n'eût le bonheur de regagner furtivement le rivage, où il rrouva encore plus heureusement un Canot, dans lequel il ne fit pas difficulté de s'abandonner aux flots. Il employa toutes ses forces à s'éloignet de la terre avec la rame : & ce pénible exercice , qui l'occupa toute la nuir, le jetta dans un tel abbatement, que n'ayant rien pour se remettre, il ne trouva point d'autre ressource que d'avaller son urine. A la pointe du jour, les gens de l'Inercase appercurent le Canor, qui sembloir venir vers eux; & le vent étant affez doux, ils envoyerent la Pinace, qui leur causa une surprise extrême en leur amenant Pemberton. Il étoit si foible, qu'il passa pluseurs heures sans pouvoir ouvrir la bouche pout leur raconter

le départ de l'Amiral & sa propre avanture. Depuis ce jour julqu'au 17, le tems fut sans cesse orageux. Le Darling.

Les trois vair- qui avoit eu beaucoup à souffrir en s'efforçant d'executer les ordres du Génepêic.

ral, revint dans la Rade de Mocka, après avoit perdu une de ses ancres tonnient peru- avec le cable. Mais l'air devint fi tranquille au commencement de Janvier. que les trois Vaisseaux prirent la résolution de retourner vers Bab-al-mandel. Ils avoient deux vues, l'une de chercher de l'eau, qui commençoir à leur manquer; l'autre d'arrêter les Vaisseaux Indiens qui arriveroient dans cette Mer, pour forcer les Turcs de relâcher leur Amiral & leurs marchandiscs. Ils s'arrêterent d'abord fur la Côte des Abyssins, Ensuite laissant derriere eux le Darling, qui vouloit chercher fon ancre & fon cable dans le lieu où il l'avoit perdu , l'Inercase & le Pepper-Corn passerent de l'autre côté vers. le rivage de l'Arabie, où ils mouillerent à trois lieues de Mocka, & quatre milles en mer. Le 3 au matin , ils remirent à la voile avec la marée ; & s'avançant jusqu'au soir, ils s'arrêterent pour attendre le Darling. Mais le

vent devint si violent pendant la nuit, que l'Inercase avant été enlevé de dessus ses ancres fut séparé du Pepper-Corn, & courur les derniers dangers. Le 4 de Janvier, le Pepper-Corn fut poussé lui-même avec tant de violence, qu'il perdit aufli une de ses ancres. Il apperçut dans l'après-midi l'Inercase qui étoit entrainé vers Mocka; & vers le soit, le Datling qui étoit tranquille à l'ancre, dans le premier lieu où il l'avoir laissé. Il ne lui auroit pas été difficile de se rapprocher du Darling ; mais jugeant que l'Inercase pouvoit avoir besoin de son secours, il s'esforça de le suivre, avec des vents si furieux qu'une de ses voiles sur presqu'emportée. Il arriva ainsi, à the resolution l'entrée de la nuit, dans la Rade de Mocka, où il trouva effectivement l'Inercase si maltraité, qu'il sut obligé de lui envoyer la plupart de ses Ouvriers. Depuis le 6 jusqu'au 12, les deux Vaisseaux reçurent conrinuellement des nouvelles de la Ville, par quelques Canors que les Prisonniers Anglois

DOUNTON. 1612.

leur envoyerent avec la permillion de l'Aga.

Le Darling profita d'un vent favorable pour revenir le 12 dans la Rade de Mocka, Il brûlojt d'informer les deux autres Birimens qu'il avoir nonseulement retrouvé son cable & son ancre, mais découvert une Rade extrémement commode, avec un lieu pour faire de l'eau. Tandis qu'il contribuoit auffi à réparer les défordres de l'Inercase, il leur vint de la Ville quelques rafraîchillemens, mais fans la moindre nouvelle de l'Amiral, qui étoit toujours à Zenan. Ils se déterminerent encote à lever l'ancre pour retourner sur la Côte des Abyssins; & le foir, ils mouillerent à trois lieues de cette Co- ensemble à la te, sous une Isle qu'ils nommerent l'Isle des Crabbes, parce qu'ils y en appercurent un grand nombre. Le 19 ils entrerent dans la Baye d'Affab, qui étoit celle que le Darling leur avoit vantée, & les trois Vaitleaux y jetterent l'ancre à un mille du rivage, vis-à-vis le lieu même d'où ils esperoient de l'eau. Dounton envoya quelques-uns de ses gens au rivage, pour tenter quelque liaifon avec les Habitans. A peine eurent-ils touché la terre, qu'ils virent paroître environ cent hommes, armés de lances. Un de ces Barbares s'étant approché sans aucune marque de crainte, parla civilement aux Anglois & demanda d'être conduit sur leur Flotte. En montant à bord , il apprit au Capitaine, que les Tures avoient fait informer tous les Habitans du Canton de la maniere dont ils avoient traité les Anglois, avec des exhortations à ne pas traiter mieux tous ceux qui tomberoient entre leurs mains. Cer Abyllin étoir un jeune homme de distinction, qui ne relâcha rien de ses civilités & de ses bons offices pendant le sejour que les trois Vaisseaux firent dans la Baye. Il paffa cette nuir à bord de l'Inercase, où l'on n'éparena rien pour le confirmer dans les fentimens qu'il avoit déclarés.

Civiliné d'an

Le 21 , Dounton descendit au rivage avec la plus grande partie de ses gens. Les uns furent employés à creufer des puits, & d'autres à couper du bois, tandis que le reste faisoit la garde autour d'eux sous les armes. Il leur vint un Prêtre Abyslin , avec le pere & les freres du jeune homme qui marquoit tant d'inclination à les servir. Ils présenterent un boue au Capitaine . qui leur offrit en retour quatre chemises. Ils promirent de revenir le lendemain & d'apporter d'autres rafraich: llemens. Dounton trop bien instruit par sa propre experience & par celle de l'Amiral, pour se sier légérement aux apparences, fit continuer la garde pendant la nuit, & veiller fur-tout à la

Dounton 1613. fiterent d'un vent Nord - Nord - Ouest pour tourner leurs voiles vers les Dé-

La l'éotre ne peut gagner les lactions.

Lettre Je l'Ami

troits, dans le dessein d'arrêter rous les Barimens Indiens qui entreroient cette année dans la Mer Rouge: mais à la hauteur de l'Isle des Crabbes. ils furent surpris par le calme. Dans l'après-midi , ils apperçurent deux Jelbes qui traversoient le Golphe; & lorsqu'ils se disposoient à faire quelque mouvement pour les arrêter, ils en virent une qui venoit directement vers l'Inercate. Elle apportoit à la Flotte une Lettre de l'Amiral, datée le 15 de Janvier, qui contenoit le récit de son voyage à Zenan. Il parloit de son élargissement avec beaucoup d'incertitude, malgré les promesses qu'on ne cessoit pas de lui faire tous les jours. Mais il ajoutoit que Fowler & les autres Anglois du Pepper-Corn, qui avoient été retenus par l'Emir d'Aden, étoit arrivés à Zenan, & que le Ciel au milieu de tant de disgraces, lui avoit procuré quelques amis puilsans, dont il esperoit beaucoup de services auprès du Bacha. Il prioit aussi les Commandans de la Flotte de suspendre leurs enrreptifes contre les Vaisseaux Indiens, parce qu'il étoit encore important pour fa sureté & pour l'ayantage même du commerce d'Angleterre dans la Méditerranée, de ne pas donner aux Turcs de justes sujets de plainte avant qu'ils eussent confirmé ouvertement leurs injustices. Enfin il apprenoit à ses Commandans que le Bacha de Zenan avoit justifié l'Aga, en déclarant qu'il n'étoit rien arrivé à Mocka que par ses propres ordres. Dounton écrivir, pour réponse à cette Lettte , que la Flotte avoit trouvé une Rade commode & de l'eau sur la Côte des Abyssins, vis-à-vis de Mocka, à treize lieues de distance.

File regoit d'heute sies sutorina-

Le 7 de Fevrier, Thornton, qui avoit été envoyé vers l'Aga pour lui demander des nouvelles de l'Amiral, revint avec une Lettre de l'Amiral même. Il recommandoit encore à Dounton de suspendre sa vengeance, & lui apprenant enfin que ses affaires étoient dans une situation plus heureuse, il paroissoit compter de quitter Zenan peu de jours après, pour retourner à Mocka. Il se passa néanmoins jusqu'au 5 de Mars avant qu'on reçûr la nouvelle de son retour. Le Darling sur envoyé exprès dans la Rade de cette Ville , pour éclaireir les raisons d'un si long silence. Il y trouva un grand Vaisfeau de Dabul, nommé le Mohammed, & les civilités qu'il reçur des Turcs, apprirent bientôt aux Anglois que les dispositions étoient changées en leur faveur. Cependant l'avis qu'il en fit donner aux deux autres Vaisseaux ne les empêcha point de le fuivre, dans la crainte qu'il ne fût menacé de quelque nouvelle perfidie. Mais avant qu'ils eussent doublé l'îsle des Crabbes, ils l'appercurent à la voile; & retournant ensemble à la Baye d'Assab, ils resolurent d'y attendre de nouveaux ordres de l'Amiral. Thornton sut envoyé dans la Pinace pour observer les environs de la Ville. On le vit revenir le soir, avec vingt-deux des Prisonniers de Mocka & quatorze du Pep-

pet-Corn. La surprise des Anglois sut aussi grande que leur joie. Thornton leur offrit avec les Prisonniers, une Lettre de l'Amital, qui parloir des nouvelles assurances que les Turcs lui avoient données de le rendre libre, aussuor que les Vaisseaux annuels de l'Inde seroient entrés dans la Rade. Il confulroit aussi Dounron sur le dessein qu'il avoit formé de s'échapper par la misalpeutétau fuire; en le priant, s'il l'approuvoit, d'envoyer le Pepper-Corn dans la Rade de Mocka, pour favoriser son évasion. Dounton ne balança point à louer son projet. Il mit à la voile aussi-tôt pour Mocka; mais un calme qui le surprit à trois lieues de la Baye d'Assab, & la marée qui se trouvoir contraire à sa course, l'obligerent de jetrer l'ancre contre un banc où il passa la nuit.

Le 19 au marin, il enrra dans la Rade, où il n'étoit encore arrivé que le grand Vaisseau de Dabul. Mais sans avoir eu le tems de jetter l'ancre, il proche de Minreçut une Lettre de l'Amiral qui lui conseilloit de retourner sur le champ per Corn. à la Baye d'Affab , parce que son arrivée ayant effrayé les Dabuliens . l'Aga même en paroissoit mécontent. Cer ordre déplut à Dounton, qui étoit parti avec de meilleures esperances. Il prit le parti d'écrire deux Lettres, qu'il envoya par un de ses gens dans sa Pinace. L'une qui éroit pour l'Ami-double temral, exposoit non-seulement les besoins de la Flotte, mais l'opinion que les Anglois devoient prendre des Turcs, après tant de trahisons & d'infidélités. L'autre, composée dans une autre sens, devoit être montrée à l'Aga, Dounton feignoir de ne vouloir plus reconnoître l'autorité de l'Amiral. Il lui déclaroit qu'étant prisonnier, son pouvoir ne pouvoit plus s'étendre sur des hommes libres. & par conféquent que tous ses ordres n'empécheroient point la Florre Angloife d'entrer dans la Rade de Mocka & dans tout autre lieu où elle feroit appellée par les affaires ou par les beloins. L'Amiral fit la réponse suivanie à ces deux Lettres.

1613. Projet de l'A.

DOUNTON.

Deux ferres 4

Apitaine Dounton, l'excès de votre prudence peut vous causer beau- Réponde de l'A-mital à bounton coup de mal fans m'apporter aucun avantage. Ne poussez done pas " vos foins au-delà du nécessaire. Je n'ai eu jusqu'à présent que trop de pei-» nes, & je n'en suis point encore délivré. Vous seriez faché, dires-vous, " de quitter cette Rade (ans moi : mais vous ne devez pas doutet qu'il ne fut » bien plus trifte pour moi d'y rester après vous, si ce malheur devenoir né-» cessaire. Je me suis vû forcé de convenir avec le Bacha de Zenan , que » notre Flotte ne demeureroit point à l'ancre trop proche de Mocka jusqu'à » l'arrivée des Vaisseaux de l'Inde ; & qu'à la Mousson de l'Ouest je serois » mis en liberté avec tous mes Compagnons, Si l'on manque à l'observation » de ce Traité, je vous demande alors secours & vengeance. Mais jusqu'au rems de l'execution, il faut que vous preniez patience comme moi. Je se-» rois faché qu'un engagement si solemnel sut violé de notre part , sans » que les Turcs nous y eussent autorisés par leur exemple. Ne soyez pas " furpris de n'avoir pas reçu les provisions que l'Aga vous a fair esperet. " C'est ma faute de ne l'avoir pas presse, & j'aurai soin de la reparer. Enin je ne doute pas que les Turcs ne remplissent leurs promesses, parce » que mon Trairé est avec le Bacha, & non avec l'Aga. Si je me défiois » de quelque nouveau stratagême, j'entreprendrois de m'échapper avant le » tems. J'en ai trouvé plusieurs moyens, que je pourrois tenter encore, si je

DOUNTON.

- " ne craignois de laisser la vie de mes gens fort en danger. Mais si la pa-" role du Bacha demeure sans execution après l'arrivée des vents de l'Ouest,
- » je vous assure que je profiterai des occasions. Et je vous confesse même que » je l'aurois déja tenté, si j'avois pû faire entrer dans mon projet Femel, qui
- » ne veur rien hazarder jufqu'au tetme, parce qu'il est persuadé qu'on nous » rendra libres à la Mousson de l'Ouest, Jorsque vous viendrez nous rede-
- " mander. Vous pouvez demeurer tranquillement à l'ancre dans votre Rade " jufqu'à cet heureux jour, à moins que le vent ne vous permette d'envoyer
- " un de vos Bârimens jusqu'aux Dérroits, pour observer ce qui s'y passe. Je
- comprends que vous manquez de quantité de choies; mais j'espère que je
   nue trouverai bientôt en état de vous les procurer.

Raffon qui em s procor i Amital de s'échapper.

On a eru devoir ici rapporter cette Lettre, pour faiter voir qu'au milien et outre fess épérantes, l'Amital avoir des fouppons qui lui auroient fait prendre tout d'un coup le parti de la fuite s'il n'avoir été retenu par les craises et les repréficantions de fremel. Le 27, Dounon reteurna dans la Rade d'Aifab, où il trouva des provitions affez abondantes, par le foin que le Habitans du Paya avoiene ut den apporter dans fon ablence. Le Darling continus d'aller à Mocks, de deux jours l'un, fuivant l'accord qu'on avoir fait avec les Tures; et pendant plus du mois les Anglois demeurent entran-frait avec les Tures; et pendant plus du mois les Anglois demeurent en apport de la continue de l'accord qu'on avoir et avoir le la continue de l'accord qu'on avoir et avoir de l'accord qu'on avoir d'apporter funs que les Tures maquallent plus d'empréfiement pour l'exception du Traité, l'Amitral pric noin le part de échosper le 11 de Mai, dans le Darling, avec quinze de les Compagnons ; & le jour fuivant, il envoya le Pinace à Dounton, pour le prefifer de le veute journée dans la Rade de

11 s'v Marmine polin.

Mocka, avec les deux airres Vailfeaux.

Cet événement fic hanger de face aux affaires. Les Anglois étant rendur maîtres de la Mer, jusqu'à défendre aux Vailfeaux Indiens, qui évoient arrivés dans la Rade, d'entectenir aucune comunication avec la Ville. Reta-Tunt four reconsilier avec les Anglois. Il employa in didation du Nackada Mohamproposition aux.

1 en reconsilier avec les Anglois. Il employa le notifaction du Nackada Mohamproposition aux.

2 et al. (2) et al. (2) et al. (2) et al. (2) et al. (3) et al. (3) et al. (4) et a

de de Julieurs autres Errangen. Il envoys des préfons à l'Anirel, avec despréseirans. Le prometie de lair endre invectiment Fernel, qui n'avoir pas en le nième bonheur dans fa fisie. S'il le rettin pendair quédiques jours, ce fin pour le rainer à fa maison de canapsus, où li ne dédairon a plus de boire & de manager avec lui. A fon départ, l'Aga lui die nofortian, rail so ourroient le revoir à Conflantinople. Ce difocurs femblois le cappener à la mennec qua femel lui avoir faite auréclois, de porret es plainers à la Cour de Grand Seigneur, mais l'eller montres benoît qu'il evicientont une noire & fanchle ironie. Femél caur recourné à bond partie extrémement pyeux les deux pre-

miers jours. Le troitième an matin, il mourat prefique fubitement; se les Chirurgiens, qui ouvrirent fon corps, jugerent qu'il avoit été empoifonné. Dans la douleur d'un fi cruel foupçon, l'Amiral fe faifit aufli-tôt de tous les Vaiffeaux Indiens qui étoient dans la Rade.

Mégociations des Turus avec l'Autual. Le 2 de Juin, on vit arriver à bord quelques Députés de l'Aga, qui venoient demander aux Anglois quelles étoient leurs intentions. L'un étoit Aly Haskins, Portugais d'origine, qui avoit abandonné le Christianisme pour obtenir la dignité de Capitaine, Comme il avoit servi d'Interpréte à l'Ami-

DOUNTON. 1613.

ral pendant son séjour à Zenan, & qu'il avoir fair avec lui une liaison forr étroite, l'Aga l'avoit choisi pour négocier la paix. Il étoit accompagné d'un jeune Bannian nommé Tokorfi. L'Amiral leur déclara que pour réparation de toutes les pertes qu'il avoit essuyées, il demandoir aux Turcs la somme de cent mille pieces de huit. Le 19, Schermal, Scha Bandar de Mocka, accompagné d'Aly Haskins, de Tokorsi & de plusieurs riches Marchands Indiens, s'approcha de l'Increase dans une Barque fort ornée, au bruit des instrumens de musique, pour terminer l'affaire des satisfactions. On conclur enfin qu'outre la restitution du plomb & du ser, qui avoient été saiss, & celle des présens mêmes qui avoient été faits à l'Aga, les Turcs payeroient aux Anglois la fomme dix-huit mille pièces de huit. L'Amiral se rédussit à cette somme, parce qu'il n'ignoroit pas qu'elle devoit fortir de la bourse du Scha Bandar des Bannians, de qui il avoit reçu beaucoup de secours & de consolation dans sa convention qui caprivité. Comme une si grosse somme ne put être payée rout d'un coup, termine leurs sufl'Aga fit prier les Anglois de prendre dans le Vaisseau de Diu une certaine quantité de marchandifes pour caution , & promit de les racheter par dégrés, à mesure qu'il pourroit faire de l'argent dans l'espace de quarorze jours. L'Amiral facilità beaucoup le payement, en prenant pour les Vaisseaux une grosse provision de riz & d'autres grains. Après cet heureux accommodement, il se rendit le 3 de Juillet avec ses trois Vaisseaux & sa Pinace, dans la Rade d'Affab, où la bonté de l'eau & les rafraîchissemens, qu'il acheta des Badwis servirent à rétablir un grand nombre de ses gens, parmi lesquels il s'étoir répandu de facheuses maladies. Les civilités & les présens qu'il reçut du Roi de Rahayta, pays voisin de la Baye, & du Prince Abdalla son neveu, contribuerent aussi à lui rendre ce séjour fort agréable jusqu'à la fin du mois.

Il mit à la voile, le 14, vers Camaran, Isle sur la Côre d'Arabie, à quarante La Flotte Aulieues au Nord de Mocka, vers le 15° dégré de latitude. Comme elle a une glore met à la Ville & une Forteresse, les Anglois s'imaginerent que le Vaisseau de Suez, qui de Camaran. vient chaque année à Mocka, auroir choisi cette retraire pour attendre le départ de leur Flotte. Il y a peu de Bâtimens qui ofent faire voile dans cette Mer,

vers le Nord, pendant la Mousson de l'Ouest. L'Amiral avançoit pendant le jour, & ne manquoit pas de jetter l'ancre à l'entrée de la nuit. Cette précaurion ne l'empêcha point de donner fur des basses fort dangereuses, dont il ne se dégagea qu'avec une peine extrême. Il passa deux jours dans cette allarme. La Flotte n'avoit pas de Pilotes qui connussent ces Mers, & le Courant étant incertain, on ne pouvoit avancer sans témérité pendant la nuir. L'Amiral que tous ses gens avoient prié plusieurs fois d'abandonner la poursuite du Vaisscau Turc , se crut obligé lui-même de re-

noncer à cette entreprise.

Tome II.

On prit vers l'Isle de Jubal Suckar, qui est assez grande & fort élevée. Elle a 1864 de Jubal au Sud une autre grande Isle, qui n'est pas moins haute, & qui se nomme Ju- Sackar & de Jubal Arry. Toutes deux font environnées d'un grand nombre de petites Isles du côté du Sud, &, dans plusieurs endroits, par des chaînes de petits rocs qui ne se découvrent que par le battement de la met. Cetre rangée d'Isles peut avoir dix lieues de longueur. Elles sont au Nord-Nord-Ouest de Mocka, d'où elles peuvent être facilement apperçues dans le beau tems. Mais rarement l'est-il assez

DOUNTON. 1613.

pour cela. Depuis la partie Ouest de Jubal Suckar jusqu'à Beloula, la distance est de douze lieues, Sud-Ouest par Sud, au long des mêmes Isles. Il se rrouve dans cette direction deux rochers abîmés, que le battement des flots fait reconnoître. Au Sud par Ouest de Jubal Arry, on apperçoit deux Isles & un roc, entre lequel & la Côte d'Afrique, au Sud-Ouest, sont quarre autres perits rocs plats, éloignés du premier d'enviton quatre milles & demi. Il n'y a point de péril à s'en approcher, parce que l'eau est fort profonde jusqu'à celui qui est le plus Sud-Ouest & le plus proche de la Côte d'Afrique.

Les Anglois reviennent dans la Rade de Mocka-

Le 6 d'Août, à quatre heures du matin, on revint jetter l'ancre dans la Rade de Mocka, où l'on apperçut le Vaisseau de Suez, qui avoit trouvé le moyen de passer fort heureulement. Il étoit amatré fort proche de la Ville, & déja déchargé. Dounton apprit qu'il étoit arrivé cinq jours auparavant, accompagné d'une Galere, & qu'au premier jour il devoit en arriver trois autres. La Flotte Angloise s'approcha le 7, aussi près de la Ville qu'il fut possible, pour terminer quelques reftes d'affaires & pour se mettre à portée de commander tous les Vaiiseaux qui étojent dans la Rade, Tokorsi, l'ancien ami des Anglois, & Sabrago vinrent à bord, avec un préfent de la part de Schermal.

11s repaffent les

Et 10, vers once neures au matte, in the lendemain on découvrit la tournet à soko mandel, en se divisant par les deux Canaux. Le lendemain on découvrit la Le 10, vers onze heures du matin, la Flotte repassa le Détroit de Bab-al haute tour d'Aden, à la distance d'onze lieues; & suivant les calculs, on se crut à trente-six lieues des Détroits. On avança peu jusqu'au 21, puisqu'on n'apperçut que ce jour-là le Mont Felix qui se présentoit Est par Nord à dix lieues de distance. Les calmes retarderent la Flotte jusqu'au 16, qu'un vent frais de terre lui servit à remettre à la voile.

Le 17, on fit quatorze lieues Est-Nord-Est, & vets guarre heures après midi on se trouva seize lieues à l'Ouest du Cap de Guardasu. Le soir, en s'approchant de la pointe du Cap, on remarqua dans le mouvement de la met une différence fentible, qui annonçoit l'ouverture de l'Occan Méridional. Le 29, on decouvrit l'Isle de Sokotra. Dans ce passage d'Aden à Sokotra, les Conrans ne ceffent pas de rendre la navigation fort incertaine, car on se trouve entraîné en arrière lorsqu'on croit avancer.

avis peur les Capresents Anglois.

L'Amiral fit relâcher à Sokotra, pour y prendre des rafraîchissemens & tout ils y kissentes l'aloes qu'on y avoit ramassé depuis son passage. Il laissa entre les mains du Roi des Lettres d'avis pour tous les Capitaines Anglois, qui viendroient dans cette Isle avec le dessein de pénétrer dans la Mer Rouge. Le 4 de Septembre , il partit de la Rade de Delischa; mais étant arrêté presqu'aussi-tôt par un calme, qui fut suivi d'une continuelle varieté de vents, il n'arriva que le 23 à la hauteur de Soually. La vûe des arbres, qui se présentent au Nord & au Sud de la Baye, lui servit de direction pour ayancer avec la marée; & s'approchant roujours de la terre au Nord, il se garantir de plusieurs écueils dangereux. Enfin il jetta l'ancre sur un fond limoneux. Pendant les mois de Juin, de Juiller, & d'Août, qui font l'hyver de ce Pays, Dounton est persuadé qu'il n'y a point d'ancres ni de cables, qui puissent y résister à la violence des marces.

I a Plotte prend vers Surate

L'Amiral envoya auffi-tôt fa Pinace au rivage; mais elle rencontra une Barque, qui venoit de Surare, chargée de riz pour Gogo; & l'ayant amenée à l'Amiral il apprit de ceux qui la conduisoient qu'il avoit passé de sept ou huit lieues le Port de Surate. Îl retint cette Barque, pour se servir du Patron

en qualité de Pilote. Le 24, il lui vint du rivage une autre Barque, dont le Patron ne confentit pas moins volontairement à lui rendre le même service. Les Anglois apprirent de ces deux Indiens qu'il se trouvoit actuellement à la Barre de Surate, quinze Fregates Portugailes, dans le dessein apparemment d'interrompre le Commerce de toutes les autres Nations, car la paix qui regnoit entre l'Angleterre & l'Espagne ne permettoit pas de croire que cet armement regardat directement les Anglois. Cependant l'Amiral se croyant obligé de garder des précautions, employa jusqu'au 25 à s'approcher de Surate; & vers sept heures du soir il mouilla tranquillement à une liene de la Rade, au Sud de la Barre, où il découvrit trois Vaisseaux Indiens à l'ancre, Le 26 au matin, il entra dans la Rade avec la marée, & il jetta l'ancre fort près des trois Indiens. C'étoient des Bâtimens de Sutate même, qui avoient été chargés pour Sumatra, mais qui fur le bruit & par la crainte de l'approche des Anglois, autant que par la tirannie des Portugais, avec lesquels ils n'avoient pu s'accorder pour les passeports, avoient abandonné le dessein de leur voyage. L'Amiral reconnut, suivant l'information de ses nouveaux Pilotes, qu'il y avoit dans la Rade jusqu'à dix-huit Fregates, qui se faisoient voir en plus ou moins grand nombre. Elles avoient pour Commandant Dom Francisco de Soto Major, Amiral de Daman & de Chaul, accompagné de l'Amiral & des forces de Diu. Cette armée fit pendant quelque tems une garde fort exacte à l'embouchure de la Riviere, pour empêcher qu'il ne vînt aux Anglois des togaté. lettres ou des provisions; & sous prétexte de visiter les Barques, else pilloit indifféremment tout ce que les Indiens y apportoient sans une permission par éctit de l'Amiral Soto.

DOUNTON. 1613.

Elle entre dans

Elle y tret

Cette inaction, où les Anglois furent long-tems, sans pouvoir se procurer aucune forte de rafraîchissemens, fit naître parmi eux des maladies dangereuses. Le scorbut devint celle de tout le monde sut les trois Bords. Enfin la Chaloupe d'un des Vailseaux de Surate leur apporta de la Ville des informarions fort obscures, dans une lettre de Nicolas Bangham, que l'Hectot y avoit laissé pour veiller à la conservation de quelques marchandises Angloises. Quelques jours après, ils reçurent par lui deux autres lettres; l'une du Capitaine Hawkins qui étoit alors à Agra ; l'autre de William Finch à Lahor. L'Amiral apprit par ces deux voies qu'il n'y avoit pas beaucoup d'esperance pour le Commerce, dans une Nation qui avoit peu de fidélité pour ses engagemens. Bangham lui écrivoit encore que le Capitaine Sharpey, Jean Jordayne & quelques autres Anglois étoient attendus de jour en jour à Surate, par la voie de Cambaye, qu'ils avoient prise pour revenir d'Agra. Cette nouvelle jetta beaucoup de joie dans la Flotte.

Maladies qu

Le 30 , Dounton , par l'ordre de l'Amiral s'avança avec le Pepper-Corn & invitement et le Darling vers l'embouchure de la Riviere, dans la vue de chercher le passage passe la Batte de de la Barre; mais la vigilance des Portugais à couper les Chaloupes qui fondoient devant les deux Vaisseaux, & la multitude des bas-fonds, que les Anglois ne connoissoient pas, firent manquer cette entreprise. Dounton pensant retourner dans la Rade, fut jetté vers l'Ouest à quatre milles, par le vent & la marée; de forte qu'il ne put rejoindre l'Amiral que le 3 d'Octobre. Le Conseil s'assembla pour délibéret sur les embarras d'une si facheuse situation. On résolut d'écrire à l'Amiral Portugais, pour lui demander du moins la per-

DOUNTON. 1613.

mission de prendre à bord les Anglois qui étoient à Surate, en lui promettane de quitter aussi-tôt la Côte. Mais les Portugais rejetterent même cette priere, & repondirent qu'ils se chargeoient de conduire ces Anglois à Goa, d'où ils auroient la liberté de retourner eu Europe. Dans le tems qu'ils affectoient tant de fierté, le Capitaine Sharpey, qui étoit arrivé à Surate, s'étoit adressé dans cette Ville à quelques-uns de leurs principaux Négocians, pour obtenir Réponse mos les de l'Amiral Soto Major un sauf-conduit jusqu'à la Flotte. Cette grace lui sur accordée, mais à condition qu'il seroit transporté sur une Galiotte Portugaise. Sharpey auroit pu se sier à certe proposition, si l'on n'y eut ajouté l'offre de le mener à Goa, en lui promettant d'un ton ironique qu'il y seroit regardé d'aussi bon œil que les Turcs, les Mores & les Juifs. Il comprit à quoi il devoit s'attendre, s'il se livroit à des ennemis qui ne cherchoient pas même à déguiser leur mépris & leur haine.

Postugais font au Capitaine Shar-Pry.

> L'Amital Anglois, dans l'impatience de procurer la liberté à fes compatriores, leur écrivit de se mettre en chemin par terre, & de le venit joindre à Dabul. Mais cette route éroit trop pénible, sans compter que les guerres du Dekan la rendoient fort dangereule. Le tems se perdoit ainsi, avec aurant d'incommodiré que de chagrin pour les Anglois. L'eau & les vivres leur manquoient, sans aucune espérance d'en envoyer prendre ou de s'en faire apporter, Sharpey avoit acheré pour eux à Surate diverses sortes de rafraîchissemens; mais il n'osoit en risquer le transport à la vue des Portugais, qui obfervoient continuellement le passage. L'ayant tente néanmoins, il eut le chagrin de voir enlever sa Barque; & Soto Major, joignant l'insulte à l'injustice, fit dire aux Anglois qu'il les remercioit beaucoup de lui avoir procuré des provisions si fraîches.

La Florre Angloife cherche à s'approchet de la serre-

Sir Henri Middleton, fort inquiet de la situation de sa Flotte, seva l'ancre pour chercher vers le Nord, au long de la Côte, quelqu'endroit où non-seulement il pût se faire une retraite commode, mais d'où il pût commander assez la terre pour assurer le passage de ses Chaloupes jusqu'au rivage. Il fut forcé par le vent de s'arrêter vers la fin du jour à la pointe du Nord, vis-à-vis la Barre. Le matin, il remit à la voile avec la marée. Comme le Courant étoir fort rapide, & qu'il ne connoissoit pas la Côte, il fit toujours avancer devant lui le Bâriment qui prenoit le moins d'eau, avec ordre de tenir les ancres prêtes, pour les jetter à la premiere apparence de bas-fond. Il s'apperçut bientor que la Flotte Portugaise avoit mis aussi à la voile, & qu'elle le suivoit avec tous ses pavillons déployés, & faisant entendre quelquefois son artillerie, comme fi elle s'étoit préparée à l'attaque. On découvrit Soto Major qui alloit de Vaifresis combaroù seau en Vaisseau dans une perire Fregare, pour encourager ses gens. Enfin, les Anglois fefair la Chaloupe du Darling étant à fonder vers la terre à quelque distance de son

fillent d'une Frégate.

Bâtiment, deux Fregates Portugaifes des plus légeres, entreprirent de lui couper le passage dans sa retraire. Le Capitaine du Darling, qui vit sa Chaloupe & ses gens en danger, ne balança point à faire feu. Une des Fregares se retira heureusement; mais la seconde, ayant essuyé quelques coups qui la mirent en desordre, se sit échouer sur le rivage, & ses gens ne résistant point à leur frayeur sauterent à terre pour se sauver par la fuite. L'Armada parut faire quelque mouvement, dans le dessein de s'approcher à leur secours. Cependant comme ses forces ne consistoient point en artillerie, elle n'osa s'exposer à celle des Anglois, & la Fregate demeura ainsi entre leurs mains. Ils y trouverent une petite quantité d'indigo, de canelle, de cotton, de mirabolans, dépouilles d'une Barque Baniane dont les Portugais s'étoient faisis nouvellement. Cet avantage en procura un autre aux Anglois, par l'occasion qu'ils en prirent de s'avancer julqu'à l'embouchure de la Riviere de Surate, & si près de la terre qu'ils jetterent l'ancre fut cinq brasses, à la portée du mousquet.

DOUNTON. 161,.

Le 13 au matin, s'érant encore avancés plus près du rivage, sur six brasses Bravadede queb de fond, ils apperçurent à terre plusieurs personnes vers lesquelles ils ne firent ques Portugue, pas difficulté d'envoyer une Chaloupe avec le pavillon de paix. Jeffe & Bagge, qui furent charges de cette députation, reconnurent en s'approchant que c'étoient des Portugais, & s'en crutent encore plus certains loriqu'ils leur virent rirer l'épée avec des signes fort menaçans. Ces bravades furent si mal soutenues, qu'à l'arrivée des Anglois, qui n'en parurent point effrayés, leurs ennemis prirent le parti de se retirer. L'Increase étant resté à quelque distance, dans la Rade, Sir Henri lui envoya ses ordres par le Darling, qui revint presqu'austitôt avec une Barque Indienne qu'il avoit rencontrée, & sur laquelle dix-sept Indiens, qui avoient éré envoyés successivement à Surate avec des lettres pour le Capitaine Sharpey, avoient eu la hardiesse de risquer le passage à la vite des Portugais. Sir Henri les récompensa noblement, & leur promit, à son retour, d'autres marques de sa reconnoissance.

Le 20 au matin, il envoya au rivage, dans la Pinace, Thomas Glenam, pour engager les Paysans du Canton à lui apporter des vivres. Glenam avoit procurer des vivres. ordre de faire tirer trois coups de mousquet, pour avertir la Florte du succès viet. de sa négociation. En abordant, il sit monter un de ses gens sur la hauteur. dans la vue d'affuret sa marche par de sages observations. Elles étoient si nécessaires, que des la premiere vue l'espion découvrit une troupe de Portugais. qui fortirent tumultueusement de leur embuscade. Il eut besoin d'employer toute sa légereté pour regagner la Pinace, qui s'éloignant aussi-tôt, jetta l'ancre à quelque distance du rivage. Les Portugais n'accoururent pas moins jusqu'au bord de l'eau, d'où ils firent leur décharge sur la Pinace; mais elle sur moins heureuse que celle des Anglois, qui leur blesserent quelques hommes. Les Ennemis s'étant retirés, on apperçut de la Pinace un homme à cheval, qu'on prit pour un Indien. On lui fir quelques fignes, qui le firent avancer rompus par les jusqu'au rivage; & Glenam persuade que c'étoir l'occasion qu'il cherchoit pour se procurer des vivres, sit tirer les trois coups dont il étoit convenu avec l'Amiral. La Fregate dont les Anglois s'étoient saiss, & qu'ils avoient renduc propre à leurs usages, fut envoyée aussi-tôt pour seconder la Pinace. Mais le Cavalier Indien se retira dans cet intervalle, sans qu'on pût juger du motif qui l'avoir amené. Sculement, vers le foir, il se presenta quelques pauvres Habirans du Canton, avec certains fruits que l'Amiral fit acheter. Tandis que les Anglois rentroient dans la Fregare, il leur vint trois Déserteurs de l'Armée Portugaife; l'un né à Lisbonne, mais Hollandois d'origine; les deux aurres. Portugais & méconrens de leurs Chefs.

Ils font inter-

L'Amiral s'étant approché de la terre , le jour suivant , y reçur , par le ministere d'un Indien, une lettre du Capitaine Sharpey, qui lui donnoit ve de sharey, avis que le 22 il étoit résolu de faire transporter toutes les marchandises Angloifes au rivage, sous une escorte de cent Cavaliers bien armés. Il le prioit

Avk qu'ils re-

1613.

de seconder son entreprise par l'adresse ou par la force, car il ne doutoit pas qu'étant observé par les Portugais, il ne dût trouver quelqu'obstacle du côté de la terre ou de la met. Un jeune Malabare, qui avoit été cinq ou fix ans leur esclave, vint se rendre aux Anglois dans le même lieu, & leur deman-Le 22, à la pointe du jour, Sir Henti se rapprocha du rivage avec la Fre-

gare & la Pinace, pour arrendre Sharpey & les marchandises. Il débarqua

der la liberté ou des Maîtres plus humains.

trente hommes, armés de sabres & de mousquets, dont l'un fut placé d'abord au sommet de la hauteur pour n'y pas interrompre un moment ses observations, tandis que tous les autres se posterent avantageusement sur le rivage. L'Espion découvrit bientôt deux Banians, qui venoient du côté du Nord. Ils apportoient à vendre, du tabac & d'autres bagarelles. Erant conduits à l'Amiral, ils lui apprirent que la nuit précédente cinq Anglois s'étoient rendus de Surate dans un Village à quatre milles de la mer, & que vraisemblablement ils arriveroient dans le cours de l'après-midi. Pendant que l'Amiral recevoir ces informations, sept Compagnies Portugáises se firent voir entre deux Collines, enfeignes déployées. À cette vûe les Anglois fe dispoferent au combat. Mais l'inégalité du nombre porta Sir Henri à les faire rentter dans leuts Bâtimens ; & les Portugais, qui s'étoient d'abord atrêtés, ne balancerent point alors à s'approcher du rivage. Ils avoient avec eux cinq ou fix petites pièces de campagne, dont ils firent quelques décharges inutiles. Les Anglois à qui il étoit plus facile d'ajuster leurs coups, firent plus de ravage dans leurs tangs, & les forcerent enfin de se mettre à couvert : l'inquiétude de l'Amiral n'en fut pas moindre pour le convoi qu'il attendoit. Après avoir passé plusieurs heures dans l'impatience, il jugea que l'arrivée des Portugais auroit fait abandonner fon dessein au Capitaine Sharpey; & retournant a bord du Pepper-Corn, il pensoit à remettre le soit à la voile pour rejoindre l'Increase. Mais lorsqu'on se disposoit à lever l'ancre, on découvrit quelques hommes, qui venoient du cô:é du Nord. L'Amiral se rapprocha aussi-tôt de la terre, où sans voir paroître les Portugais il eut la fatisfaction de recevoir trois Anglois qui lui annoncerent, pour le lendemain, l'arrivée de Sharpey & de son convoi. En effet, sharpeyamene on apperçut, le jeudi, cent Cavaliers armés d'arcs & d'épées, qui conduibeureatement les foient les marchandises au centre de leur Troupe; & Sharpey, qui faisoit l'arriere-garde avec quelques autres Anglois. Le convoi fut transporté à bord sans

Normalla attaa te des Portugate.

marchandifes 4 betd.

aucune opposition.

Avec les marchandifes & quelques provisions, Sharpey apportoit à Sir Henri l'heureuse nouvelle d'un changement fort imprévu dans les dispositions du Gouverneur de Surare. Khoja Nasian , qui occupoir cet emploi , avoit promis de se rendre lui-même au rivage pour conférer avec l'Amiral Anglois sur Le Gouverneur les interêts du Commerce. Cette faveur n'étant remise qu'au lendemain, on de une constituir fit des préparatifs pour la recevoir avec éclat. L'Amiral se mit dans la Fregate, avec ses principaux Oshciers, & s'approcha de la terre au bruit des instrumens. Khoja Nassan, qui s'y étoit déja tendu, l'envoya prendre à la descente du Vaisseau, par quatre de ses gens, qui le transporterent sur leurs épaules dans un Palanquin. Un superbe tapis, que les Indiens avoient étendu dans un lieu

commode, servit de siège pour la conférence. Après quelques discours, sur les motifs qui avoient amené l'Amiral à Surare, & fur le chagrin que les Habitans.

se aux Anglois.

ressentoient de se voir tirannisés dans leur propre Ville par les forces supérieures des Portugais, Khoja Nassan conseilla aux Anglois de se rendre à Gogo, Port de la partie Occidentale du Golphe, & plus voilin de Cambaye, en leur offrant des Pilotes pour les conduire. Il leur restoit à se faire expliquer les motifs de ce conseil, sorsou'une pluve violente, qui survint tout d'un coup, mit Khoja Nassan dans la nécessité de se retirer. La conférence sut remise au jour faivant.

1613.

Le 26, Khoja Nassan envoya au Général Anglois, dans une de ses Chaloupes, un préfent de quelques provisions, & deux Pilotes pour le conduire à Gogo. On se rejoignit sur le rivage, pour recommencer la conférence. Les Pilotes mêmes ayant repréfenté que Gogo n'étoit pas un Port aussi commode pour les Anglois que Nassan l'avoit prétendu, on convint qu'ils mettroient les Anglois set en mer pendant cinq ou fix jours, en feignant de quitter tout-à-fait la Côte, pour tompe les dans l'espérance que les Portugais la quitteroient aussi après leur départ ; & lorigan-Nassan promit de les faire avertir. Suivant cette résolution, l'Amiral fit lever l'ancte pour rejoindre l'Increase, & partit dès le lendemain dans ce Bâtiment : Mais s'étant arrêté au-dessus de la Rade, pour attendre le reste de sa Flotte, il écrivit dans cette intervalle à Dom Francisco de Soto Major. En faisant comprendre aux Portugais qu'il étoit prêt à s'éloigner, il rappelloit dans sa lettre tous les sujets de plaintes qu'il avoit reçûs d'eux, tels que de s'être oppofés à son débarquement, d'avoir empêché les Anglois qui étoient à Surate de se rendre sur sa Flotte, d'avoir intercepté ses lettres & sais ses provisions. Il leur reprochoit particulierement d'avoit coupé le passage à ses Chaloupes & de Reproches qu'ils les avoir forcées d'employer la violence pour s'échapper de leurs mains. Il ajou-mandant toit qu'ayant terminé toutes ses affaires , il étoit dispose à leur restituer leur Fregate, s'ils vouloient envoyer quelqu'un à qui les Anglois pussent la remettre.

Après avoir attendu inutilement leur réponse, il mit à la voile le 20; mais il fut surpris de se voir suivi à quelque distance par l'Armée Portugaise; ce qui ne l'empêcha point d'arrêter une Barque chargée de cocos pour Cambave. Il en achera soixante-dix mille, qu'il distribua entre ses gens. Le 31, s'appercevant que les Portugais ne cessoient pas de le suivre, il prit la résolution de ne pas pousser plus loin sa course, & de retourner, en dépir d'eux, pour achever (es affaires. En effer, il reprit brusquement vers le Nord; & gagnant la Rade de Soually il descendit aussi-tôr au rivage; mais sans pouvoir s'y procuter aucunes nouvelles de Surate. Les Portugais, qui s'étoient rapprochés en même tems de la Riviere, firent entendre la même nuit un grand bruit 4 500 utily. d'artillerie, & publierent parmi les Indiens que c'étoit pour se réjouir de l'approche d'une nouvelle Flotte qui venoit à leur secours. Ils se flattoient d'inspiret de la frayeur aux Anglois, dont ils avoient jusqu'alors éprouvé la résolution, & qui étoient mieux disposés que jamais à les recevoir.

Le (, Sir Henri ayant envoyé Pemberton, Capitaine du Darling, avec fon Vaisseau & la Fregate pour chercher une autre Rade vers le Notd, eut Autre Rade qu'ils la satisfaction d'apprendre à son retout qu'il en avoit trouvé une, avec une Barre, sur laquelle non-seulement les petits Vaisseaux, mais l'Increase même, en le soulageant un pen, pouvoient passer surement dans la haute marce, &c jetter l'ancre à dix toifes du rivage. Toute la Flotte partit le 6 pour gagner cette nouvelle Rade, & passa heureusement la Barre avec la marée. Elle suc

DOUNTON. 1614.

immédiatement suivie par douze Fregates Portugaises, qui mouillerent vis-àvis d'eux, mais hors de la portée du canon. Sir Henri, accompagné du Capitaine Dounton & de quarante Fusiliers, descendit à terre dans le cours de l'après-midi, pour chercher de l'eau fraîche. Il fut obligé de parcourir un terrain marécageux, dans lequel il découvrit enfin une forte d'eau mêlée, dont la nécellité le força de se contenter. Mais ce désagrément sut compensé par l'occasion qu'il trouva d'acheter cinq ou six chevres, une brebis, & quelques fruits pour le foulagement de ses malades. Comme il étoit résolu de ne rien épargner pour les rétablir, & que sa Pinace demandoit d'ailleurs des réparations qui ne pouvoient se faire que sur le rivage, , il y fit élever une rente, où le Capitaine Dounton s'établit avec une garde nombreuse, pour se précautionner contre les Portugais. Il y reçut de Surate des rafraîchissemens

nouvelle Flotte Postugaife.

que l'Amiral y fit acheter par Bangham. Les Paysans du Canton s'empresserent aussi de lui apporter tout ce qu'ils pouvoient retrancher à leurs propres besoins. Arrivée d'une Quelques jours après, on reçut avis, par la Flotte, qu'il étoit arrivé dans la Riviere deux Galeres & huit Fregates. Cette nouvelle fit changer de réfolution à l'Amiral, qui se ctut obligé, pour sa sureté, de réunir routes ses forces. Il fit rentrer tous fes gens à bord , & les réparations de la Pinace furent différées. On repalla aufli-tôt la Barre, pour retourner dans la Rade de Soually, où la réfolution de l'Amiral étoit de reconnoître les intentions de la nouvelle Flotte Portugaife. Il y entra le premier; & dès le lendemain il vir arriver de Surare Khoja Nassan, au-devant duquel il s'empressa de descendre fur le rivage. Cette entrevûe fut remplie d'affection & de civilité, Le Gouverneur Indien lui promit qu'aussirôt que ses autres Vaisseaux seroient entrés dans la Rade, les Négocians de la Ville apporteroient des marchandises sur le bord de la Mer, & qu'ils y établiroient un Marché où les Anglois pourroient se fournir de toutes fortes de commodités. Il apprit aussi à l'Amiral que les Fregates qui étoient arrivées dans la Riviere, étoient un Kaffilath, c'est-àdire, une Flotte de Marchands Portugais, qui faisoit voile à Cambaye. Pour confirmation de ses promesses, le Gouverneur emmena Bangham avec lui jusqu'à Surate.

File n'eft compofée que de

Marché ou Foire des Indiens fur le rivage.

viennent l'intersompte.

Trois jours après, on vit naître en effet sur le rivage un Marché de toutes les provisions qui font propres au Pays. Les Anglois descendirent librement . pour satisfaire leurs besoins ou leurs goûts à des prix fort raisonnables. Mais Les Portuguis la tranquillité de ce commerce fut interrompue par un Espion qu'ils avoient placé sur une hauteur, & qui ayant découvert environ cinq cens Portugais, vint répandre l'allarme dans le Marché. On ne pensa plus qu'à regagner les Chaloupes, pendant que l'Ennemi désesperé d'avoir été reconnu, s'avançoit rumultueusement pour couper la retraite à ceux qu'il voyoit fuir. Cependant, comme la plupart étoient bien armés, ils ne rentrerent point dans leurs Chaloupes sans avoir fait une décharge, qui devint funeste à plusieurs Portugais. Quelques uns furent blesses, & ne penserent qu'à se retirer. Les autres se trouvant arrêtés par une ravine, qui leur sit craindre d'essuyer une seconde grêle de mousqueterie, se hâterent aussi de retourner sur leurs pas. Dans une retraite si précipitée ils laisserent derrière eux Antonio de Souza. Gentilhomme de Chaul, qui étoir tombé d'un coup mortel à la tête : les Anglois, plus pitoyables que les compatriotes , ne virent pas plutôt le champ libre, qu'ils allerent le relever; & l'ayant transporté à bord, tous leurs secours ne l'empêchetent point de mourir avant la nuit. Ils l'enterrerent honorablement fur le rivage. On apprit ensuire du Mockadan, ou du Gouverneur de Soually, que les Portugais avoient eu neuf de leurs gens tués ou blessés dans certe occasion.

1613.

Les Indiens prenoient si peu de part à toutes ces violences, que le 24, après-midi, Mokrib Kham, Gouverneur de Cambaye, vinr au rivage avec Le Couverneur cent chevaux, & de l'Infanterie en plus grand nombre, cinq éléphans, plu- de Cambayerend fieurs chameaux & des chariots pour le transport de ses provisions. Il avoit Anglois. aussi plusieurs leopards dressés à la chasse, pour faire montre de sa grandeur. On vit ausli-tôt élevet une Ville de tentes. Sir Henti, qui descendit à terre pour

faire honneur à Mokrib, y fut reçu avec une décharge de la monsquererie Indienne, tandis que l'artilletie de ses Vaisseaux faisoit retentit aussi le rivage. Enfuire l'Amiral préfenta au Gouverneur de Cambaye la Lettre & les présens du Roi d'Angleterre, qui furent acceptés avec de grandes apparences d'amirié. Il le pressa de lui faire l'honneur de monter sur son Vaisseau. Mokrib y confentit sans aucune marque de défiance; & laissant sur le bordde la Mer Khoja Nassan , Khoja Arsan Aly , & les autres Seigneurs de son corrège, il se rendit hardiment sur l'Increase avec six hommes choisis. Les Anglois s'efforcerent de le bien traiter. Il y passa la nuit & la moitié du jour suivant, occupé à considerer les bijoux & les bagatelles qui pouvoient plaire au Roi son maître, mais écarrant les propositions serieuses de commerce, ou les remettant à d'autres occasions. Après avoir satisfait sa curiofiré fur le Vaisseau de l'Amiral, il souhaira aussi de visiter les autres, sur lesquels il continua de jouer le même rolle. Cependant il y acheta toutes les caisses de lames d'épées, & son ardeur sur si grande pour s'en assurer la possession, qu'il les sit transporter sur le champ au rivage. Quelques jours après , ayanr mis à part celles qui lui parurent moins belles , il les renvoya procédes foccéd'un air dédaigneux, suivant l'usage de ces Nations, où l'on ne fair pas dif- se ficulté de rompre un marché après l'avoir conclu. L'Amiral lui renouvella ses propositions de commerce, qu'il remit encore à d'autres tems, sous divers prétextes. Enfin, dans l'incertitude de ce qu'on devoit s'en promettre, le Conseil s'assembla sur l'Increase, & l'on prir la résolution de s'expliquer avec autant de force que de netteté. Le 26 , l'Amiral retourna au rivage dans cette vûe; mais il y apprit que Mokrib étoit parti; & que pour garder quelque ménagement avec les Anglois, il avoit déclaré qu'il alloit travailler à les mettre en bonne intelligence avec les Portugais. Sir Henri jugea fort bien que c'étoit une comedie, & qu'après avoir tiré des présens de la Florte Angloife, il alloit employer les mêmes artifices fur la Florte Portugaife. Cependant, comme Nasian étoit demeuré au rivage, & qu'il témoignoit quelque envie d'acheter les marchandises, on y mir le prix. Le reste du jour fut employé à cet arrangement, & le commencement du commerce fut remis au lendemain, Le 27, au matin, Mokrib envoya au Général Anglois un de ses princi- Incentiudes de

paux Officiers & fon Facteut, avec une Lettre, pour le prier de lui accor- pour le commerder quelques bijoux qu'il avoit vus à bord & qu'il regretoit de n'avoir pas esemportés. Il demandoit aussi que les Serruriers de la Flotte fissent pour lui

Tome II.

1613.

le modele d'une chaîne de pompe. Sir Henri refusa honnêrement la premiere de ces deux demandes, & se rendit volontiers à la seconde. Il se passa plusieurs jours, pendant lesquels Sharpey & Jordayne conférerent souvent avec les l'acteurs Indiens sur le prix des marchandises. Mokrib & Nassan firent plusieurs fois le voyage de Surare, allant & revenant avec diverses marques de mécontentement ou d'incertitude. Enfin, le 8 de Décembre, ils arriverent tous deux au rivage, suivis d'un grand nombre de chariots, qui déchargerent d'abord quarante ou cinquante balles de calicots. Ils en étalerent ensuite jusqu'à cent vingt. Les Marchands Indiens marquerent beaucoup d'empressement pour le vif-argent & le vermillon des Anglois ; & Mokrib Kam', pour leur velours. Mais ne pouvant obtenir que ces marchandises fus-

aux Anglois.

fent vendues séparément, ils consentirent à prendre en même rems du plomb. Let Indices foot Leur injustice fut telle, qu'ils s'obstinerent à vouloir gagner cinquante pour cent sur les biens qu'ils metroient en vente à leur porre, tandis qu'ils n'accordoient aux Anglois qu'un profit médiocre pour ceux qu'ils avoient apportés de si loin. Cependant le 9 au matin, Sir Henri revint à terre ; & s'étant fait confirmer par les Indiens qu'ils s'en tiendroient du moins aux prix convenus, il commença férieusement à faire décharger son plomb. Mais, vers midi, Mokrib Kam recut des Lettres du Grand Mogol, qui le jetterent dans une profonde consternation. A peine lui échappa-t'il une parole; & partant presqu'aussi-tôt, il laissa Khoja Nassan & les Facteurs pour achever le commerce. L'Amiral , à qui cet incident fit naître de facheux foupçons, ne retourna sur son bord que pour se donner plus de liberté à faire demander encore à Koja Nassan s'il étoit fidéle à ses engagemens. La réponse fut si nette & si positive que les Anglois ne pouvant plus conserver de défiance s'empresserent de décharger leurs marchandises. Le nouveau Gouverneur de Surate se rendit le lendemain sur la Flotte

avec Khoja Arfan Aly, pour satisfaire leur curiosité. Tandis qu'ils étoient

à bord de l'Increase, l'Amiral fut averti par un Exprès dépêché du rivage, que Khoja Nassan, après avoir reçu le velours & quelques autres marchandifes qu'il avoit desirées, avoit commencé à faire de nouvelles chicanes aux Anglois; qu'il avoit entrepris de les tromper sur les poids; & que pour réponse à leurs plaintes, il les avoit menacés de faire remporter ses mar-L'Amiralarte chandises à la Ville. Cette conduite causa tant d'indignation à l'Amiral, verneur de Sura- que n'écoutant plus que son ressentiment, il arrêta sur le champ le Gouverneur de Surare & Khoja Arfan Aly. Cependant il continua de les traiter fi civilement, que le Gouverneut entrant dans ses intérêts, lni conseilla d'envoyer de sa part au rivage, pour y porter à Nassan l'ordre de le venir joindre fur la Florte Angloife. Nassan n'osa désobéir. Mais à peine fur-il arrivé que le Gouverneur s'adressant à l'Amiral, lui dir qu'il pouvoit garder pour caution celui qu'il accusoit d'injustice, & ne lui rendre la liberte qu'après l'execution des articles. Ainsi Nassan fut humilié jusqu'à demeurer captif fur l'Increase, du consentement même de son Gouverneur, à qui les Anglois permirent auffi-tôt de retourner au rivage. On continua la vente des marchandifes avec plus de tranquillité & de succès. Cependant, pour ne refufer aucune farisfaction aux Indiens, l'Amiral leur donna de son côté deux Orages, qui furent Jean Williams & Henri Boothly.

Les Portugais ne purent ignorer longrems que le commerce s'exercoit enfin avec beaucoup de franchise entre les Négocians de Surate & la Flotte Angloise. N'ayant pu l'empêcher , ils résolurent de l'interrompre. L'Amiral , qui ne quittoit plus son bord, reçut avis qu'on découvroit du côté du Sud, en interromps cinq Compagnies Portugaifes, qui s'approchoient avec leurs enseignes déployées. Il ne put douter que leur dessein ne fut de s'approcher de la Mer, pour se saisir de ses marchandises & brûler les Chaloupes. Il sit transporter aussi-tôt sur le rivage, dans la Frégare & la Pinace, deux cens hommes armés de moufquers & de piques, avec ordre de ménager si peu les Ennemis, que cette avanture devînt pour eux une leçon. Mais à la vue de tant Hafe retites a de monde, qui étoir disposé à les recevoir, ils prirent le parti de se retirer. décordre, Les Anglois, ayant marché quelque rems à leur poutsuite, rencontrerent près de Soually plusieurs Négocians de Surare, qui venoient à la Mer avec vingt nouvelles balles de marchandifes.

1613. Le commerce

Le 19, Sir Henri reçut, par un Juif, une Lettre de Peter Floris, Capitaine Hollandois au service de la Compagnie d'Angleterre. Elle étoit dartée de Masuliparan, où la Compagnie avoit un Comptoir; & Floris y donnoit avis à l'Amiral qu'il étoit parti trois Vaisseaux d'Angleterre, dont l'un étoit destiné pour la Mer Rouge. Cette nouvelle lui causa d'autant plus de chagrin, qu'après les différens qu'il avoit eus avec les Turcs, esperant peu de faveur de leur Nation pour tout ce qui paroîtroit dans cette Mer avec le nom Anglois, il craignoit que la Compagnie d'Angleterre ne lui reprochât d'avoir attiré la tempête sur son commerce. Cependant, comme il ne doutoir point que le Capitaine ne relâchât dans l'Isle de Sokotra, il le crut assez averti du peril par la Lettre qu'il avoit laissée entre les mains du Roi.

Quoique le commerce eût été pousse avec assez d'avantage sur le bord de la Mer, Jordayne fut envoyé à Surare, pour engager les Indiens à mettre en vente une plus grande quantité de leurs étoffes, & pour leur faire prendre d'autres marchandises de la Flotte. Il avoit l'esprit insinuant; & le long séjour qu'il avoit fait dans les Indes, depuis le naufrage de l'Ascension, lui chand d'Estaves, ayant donné l'occasion d'apprendre la langue du pays, il se lia fort étroitement avec un Marchand d'Esclaves, qui s'éroit fort enrichi par ce commerce. Dounton, Auteur de certe Relation, & depuis long-tems ami de Jordayne, regrere qu'il n'eûr point employé le talent qu'il avoit de plaire, à se mettre aussi-bien dans l'esprit de quelques Négocians, dont l'amitié pût être plus utile aux Anglois. Il raconte, sur le témoignage de son ami, que le Marchand d'Esclaves porta la confiance & l'affection jusqu'à vouloir l'asfocier à son commerce, & qu'il lui en découvrit tous les ressorts. Il avoit à Détail decrees Surare une fort grande maifon, qui ressembloit par la distribution des lo-meter. gemens, aux Couvents de l'Eglise Romaine, dans laquelle il entretenoit plus de cent jeunes filles , qu'il achetoir en fortant du berceau , & qu'il faifoir élever suivant le jugement qu'il portoit de leur beauté, à mesure qu'elles avançoient en âge. Les Esclaves de l'autre sexe étoient en beaucoup plus grand nombre, mais logés & nourris comme il convenoit à leur miférable fort ; au lieu qu'il ne manquoir rien aux filles pour les commodités de la vie & pour l'instruction. Le Marchand fournissoit non-seulement les principaux Serrails d'Agra & des plus grandes Villes de l'Indostan; mais quantité de

DOUNTON. 1614.

Turcs qui venoient prendre rous les ans, dans son seminaire, de quoi fournir eux-mêmes les Serrails du Caire & de Constantinople. Il fit voir à Jordayne des beautés de divers prix, depuis cent piéces de huir jusqu'à douze & quinze mille. Mais, ce qui doit paroître assez étrange, il en tiroit des Marchands Turcs pour les divers pays de l'Inde, comme il vendoit celles de l'Inde pour la Turquie.

Hayrkins oft centé de paffer à Cal.

1614.

L'Amiral reçut une Lettre du Capiraine Hawkins, qui étoit retourné à Cambaye, & qui lui marquoit qu'après avoir fair des réflexions férieuses sur les offres des Portugais, il étoit réfolu de se rendre à Goa avec toute sa famille, pour retourner de-là en Angletetre. De quelque source que pûr venir ce desscin, Sir Henri se crut obligé de lui représenter avec force qu'une entreprise si téméraire l'exposoit à perdre ses biens & sa vie. En lui faisant certe réponse par le même Messager, il l'exhortoit à prendre l'occasion de sa Flotte, pour retourner dans sa Parrie avec plus de douceur & de sureté. Ce ne fut néanmoins qu'après des instances redoublées, qu'Hawkins prit cette résolution. Il arriva le 26 de Janvier, à Soually, avec le Capitaine Sharpey, Fragne & quelques autres Anglois qui l'avoient accompagné à Cambave 1 & l'Amiral alla rrois milles audevant de lui avec un cotos de deux cens hommes, pour le garantir de l'infulte des Portugais, qui n'étoient pas

éloignés de son passage avec leur armée.

Les Anglois fe flattent en vais d'obtenit un

Pendant le séjour de Jordayne à Surate, ses manieres douces & insinuantes sembloient avoir disposé le Gouverneur à lui accorder pour sa Nation un Comptoir dans cette Ville. Il donna lui-même cette esperance à l'Amiral, qui avoir déja nommé ceux qui devoient être chargés de cet établisse-Comptote à Su. ment. Mais ayant envoyé le 26 Jean Williams, pour scavoir les dernieres réfolutions du Gouverneur, il le vir revenir le 29 avec un refus & des marques d'éloignement qui ne regardoient pas moins le fond du commerce que la proposition du Comptoir. Ce changement ne put être attribué qu'à la jalousie & aux pratiques des Portugais. Après une déclaration si rigoureuse, il ne restoir aux Anglois de Surate qu'à prendre les ordres de leur Amiral. fur le rems de leur retour à la Flotte. Il leur écrivit, dès le jour suivant . de partir sans délai ; de sorte qu'ils furent rendus à bord le 31 avec toutes leurs marchandifes.

Kaffath d 100 relies

Le 6 de Février, les Anglois virent passer un Kafilath, c'est-à-dire une Florte Marchande, d'environ cinq cens Frégares Portugaifes qui alloient à Cambaye. Il leur étoit venu sur leurs rrois Vaisseaux quelques Déserteurs de cette Nation, qui n'y avoient été reçus que par le seul mouvement de l'humanité; mais ils éprouverent à leur tour que la Religion & l'amour de leur Parrie ne sont pas toujours capables de retenir les Anglois; car plusieurs Marelots, gagnés apparemment par des carelles & des offres, abandonnerent leur bord pour se rendre sur la Florre Portugaise. On accusa de leur désertion un Portugais nommé Pierre Rosemary, qui étant passe du Portugal en Angleterre pour y embrasser la Religion Protestante, avoir offert à l'Amiral de l'accompagner dans son voyage. Il avoit servi d'Interpréte dans tous les lieux où l'on avoir eu besoin des Langues Portugaise & Arabe, & celle - ci lui étoit presqu'aussi familiere que l'autre. Ensuite étant arrivé dans la Rade de Surare, il n'avoit pu se voir si près d'une Flotte de sa Nation sans rap-

Deferteurs Angloss, débauchés par l'ierre Rofemary.

peller les idées & les sentimens de sa naissance, qui l'avoient porté à rejoindre ses Compatriores. Mais quoiqu'il fut parti seul, dans une occasion qu'il trouva fur le rivage, pendant que les Indiens y tenoient leur marché, on fut surpris de voir déserter après lui tous les Matelois avec lesquels il avoit eu quelque familiarité; comme si la peinture qu'il leur avoit apparemment tracce de sa Nation & des avantages qu'ils y pouvoient esperer , leur avoit fait perdre l'amour & le goût de leur propre Patrie. Dans la premiere indignation que l'Amiral ressentit de leur fuire , il fut senté de les faite redemander à Dom Sojo Major, en lui offrant pour échange les Portugais qui éroient passés sur la Florte Angloise: mais il craignit qu'on ne l'acculat d'avoir violé, à l'égard des derniers, sa parole & le droit sacré des aziles.

DOUNTON. 1614.

La Flotte Angloise avoit passé dans ce pays l'espace de cent trente-huit jours, pendant lesquels elle avoit essuié de la part des Gouverneurs de Su- tacles spie les Anrate, des infidélités & des délais fort pernicieux à son commerce. Le refus trouver à suite. d'un Comptoir, après lui avoir fait esperer si long-tems cette faveur, étoit une autre injustice dont elle étoit d'autant plus blessée, qu'ayant recu l'ordre de partir immédiatement, il ne lui restoit aucun moven de se faire payer de plusieurs sommes qui lui étoient dûes par les Marchands de la Vil-le. L'Amiral apprit ensuire d'où venoit cette mauvaise disposition des Indiens. Pendant qu'ils délibéroient s'ils devoient lui accorder la permission d'établir un Comptoir, Mokrib Kam avoit recu une Lettre de Dangier, Banian de Cambaye, qui lui déclaroit, à l'instigation des Missionnaires, que s'il souffroit l'établissement des Anglois à Surate, les Portugais étoient résolus de bruler routes les Villes de la Côte & de se faisir de tous les Vaisfeaux Indiens qui tomberoient entre leurs mains. Sur quoi Mokrib avoit jugé que la prudence devoit lui faire rejetter toures fottes de liaifons avec l'Angleterre.

La Rade de Soually, où les Anglois étoient à l'ancre, est au 20° degré à l'Ouest. Dounton observa que dans les marées de la pleine-lune, la haus minutes de latitude du Nord , & la variation de 16 degrés 40 minutes teur de l'eau surpasse de quarre pieds celle des marées communes; & qu'ordinairement les marées de nuit font plus hauses de trois pieds que celles

Polition de la

du jour. Le 10, après avoir reglé tous les compres du commerce, avec deux Facreurs de la Ville, nommés Jaddan & Narran, l'Amiral se saisse d'une Frégase Indienne, qui faisoit voile à Gogo; & s'ésant accommodé d'une parsie de sa cargaison, qui éroit composée de chandelles faites d'un mélange de riz & de poix, il donna aux Patrons, des billets payables par ses Débiteurs & quisent sur de Surate. La Flotte leva l'ancte, le 11, avec la marée; & s'étant avancée au Sud de la Barre de Surate, près d'un Vaisseau Indien, nomme le Hassani, qui étoit prêt à faire le voyage de la Mer Ronge, elle prit aussi quelques marchandises, dont elle lui assigna le payement sur ce qui restoit dû aux Anglois par les Négocians du pays. Le 14, à une heure du matin, elle tomba fur un grand banc, où l'eau se trouva toujonts assez haute pour ne pas lui caufer beaucoup d'inquiétude; après quoi, fuivant la terre à la diftance d'environ dix lieues, & forcée par le vent de porier au Sud-Sud-Est, elle se trouva le lendemain à 19 degrés 37 minutes de latitude. Depuis midi

Les Angle's fe

Lenr route inf-

DOUNTON. 1514.

jusqu'aut foir, elle ne fit que cinq lieues, avec beaucoup d'embarras pour se dégager d'un dangereux courant. Un calme, qui dura une partie de la nuit fuivante, lui fir entendre fort distinctement plusieurs coups de canon, dont le bruit venoit du rivage; &, le marin, sans appercevoir aucun Vaisseau, ils découvrirent la terre, qui présentoit un mélange de montagnes & de vallées fort agréables. La latitude à midi étoit de 19 degrés 4 minutes. Vers le soir, ils se trouverent à trois lieues du rivage sur un fond de douze braffes, qui diminua jusqu'à six. Ensin, le 16 à midi, ils virent une terre haute, divisce par plusieurs Bayes, qui sembloient offrir d'excellentes Rades, avec un fond excellent de cinq ou fix braffes à quatre milles du rivage, & de neuf ou dix brasses à trois lieues en Mer; la latitude de 18 degrés une minute. Ils ne purent douter, sur les indicarions de leurs Carres, qu'ils ne fussent proches de Dabul. En effet, ils jetterent l'ancre près de la Barre, à l'entrée de la nuit, sur un fond de sept brasses.

Situation de Das

paur.

L'Amiral, qui s'étoit proposé de se défaire dans ce Port de quelques marchandifes Angloifes, s'avança le lendemain dans sa Frégate, pour sonder la profondeur de la Barre. Il trouva cinq brasses à la pointe du Sud; mais un peu plus loin au Nord, vers le milieu de la Barre, il ne trouva que deux brasses. La latitude de cette pointe du Sud est de 17 degrés 34 minu-

tes; & la variation, 15 degrés 34 minutes.

Le même jour, après midi, on vit arriver, de la part du Gouverneur deux Poliseffes & of. fret du Gouver- Barques, dont l'une ramenoit le Messager que les Anglois lui avoient envoyé pour l'informer de leur arrivée, & l'autre apportoit à l'Amiral un préfent de rrois veaux, & d'un mouton, avec quelques fruits & des melons d'eau. Le Vaisseau de Dabul que les Anglois avoient trouvé à Mocka, étant revenu dans le pays, le Capitaine faisoit témoigner à l'Amiral la satisfaction qu'il avoit de fon arrivée; & joignant, à la maniere des Indiens, beaucoup de complimens aux promesses d'amitié, il ajoûtoit; que pour les marchandifes Angloifes, les Négocians de Dabul donneroient ou de l'argent comptant, ou de l'indigo, des étoffes & du poivre. C'étoit plus qu'ils n'avoient deffein d'executer & que les Anglois ne s'étoient promis; car tout l'indigo, les étoffes & le poivre du pays s'embarquent ordinairement sur leurs propres Vaisseaux pour être transportés dans la Mer Rouge. Cependant, sur de si belles offres, l'Amiral ne balança point à faire descendre ses Facteurs, avec un présent pour le Gouverneur & des essais de leurs marchandises. Ils furent traités civilement, mais à peine vendirent-ils quelques pié-

Le Commerce ces de drap & & d'étamine. Le Gouverneur, après avoir acheté une cerse reduct pretique taine quantité de plomb, ne sit pas difficulté de le renvoyer à bord, & de rompre son traité, suivant l'usage de Surate, dont les Anglois avoient déja fait une trifte expérience. A l'égard du bled, de l'eau & des autres provisions, ils obrintent facilement rout ce qui leur étoit nécessaire. Ils changerenr une de leurs ancres contre un gros cable Indien, de dix-huit pouces d'épaisseur, & long de 96 brasses, qui fur estimé douze livres sterling. Dounton déclare qu'il ne pur juger si toures ces facilités venoient de l'inclination du Gouverneur à favorifer les Etrangers , ou de la crainte que lui pouvoit inspirer le récit de tout ce qui s'éroit passe à Mocka.

Outre plusieurs Bâtimens Malabares, qui étoient à l'ancre dans la Rade .

les Anglois virent arriver, le 26 après-midi, un grand Vaisseau Portugais accompagné d'une Frégate. L'Amiral envoya, deux heures avant la nuit, le Darling pour le reconnoître ; & craignant ensuite qu'il-ne trouvât le moyen de s'échapper dans les ténébres, il fit avancer aussi le Pepper-Corn & sa Fré- saissieur deux gate, avec ordre de s'en saisir. On s'apperçut bientôt que cette précaution gale. avoit été nécessaire ; car à l'entrée de la nuit , les deux Bâtimens leverent l'ancre & commencerent à s'éloigner. Mais un coup de canon les força de baisser leurs voiles. Ils se hâterent d'envoyer un canot avec trois hommes, pour faire les excuses de leur Capitaine, à qui son âge & ses infirmités, dirent-ils, n'avoient pas permis de venir lui-même à bord. Ils ajoûterent que leur grande Chaloupe étoit si chargée, qu'ils n'avoient pû la détacher du Vaisseau pour la mettre en mer. Là-dessus, Dounton se trouva obligé de faire avancer sa Pinace, avec quelques-uns des principaux Marchands & plusieurs Soldars, mais contre son inclination, parce qu'il prévoyoit combien il seroit difficile d'empêcher le pillage. Il défendit fort rigoureusement au Patron de laisfer monter aucun Soldat dans le Vaisfeau Portugais , s'il n'y étoit forcé par les citconstances; son dessein n'étant que de s'en assurer, & d'attendre l'Amiral à qui il vouloit laisser l'honneur d'y entrer le premier, D'un autre côté la Frégate Angloife, qui après avoir tué un Portugais du coup de canon qu'elle avoit tiré, avoit poursuivi leur Frégate, la ramena comme en triomphe, & vint prendre les ordres de Dounton. Il fit passer fur son bord une partie de l'Equipage, & donna ordre au reste d'entrer dans la Rade. Mais s'appercevant qu'ils prenoient un détour, & craignant que s'ils gagnoient le vent , il ne lui fut impossible de les rejoindre avec toutes ses voiles, non-seulement il les fit arrêter, mais s'étant fait apporter leurs voiles, il les força de jetter l'ancre près de lui. Ensuite il prit dans sa chambre leur Patron pour se faire expliquer en quoi leur cargaison consistoit.

Pendant ce tems là le Patron de la Pinace feignant de douter si les Portugais du Vaisseau étoient disposés à la soumission, monta sur leur bord avec quelques Soldats, qui ne balancerent point à piller tout ce qui excita leur avarice. Dounton, qui n'en étoit pas assez éloigné pour ne pas s'appercevoir du désordre, les sit rappeller plusieurs sois sans leur trouver beaucoup d'obéissance pour ses ordres. Enfin, les voyant revenir, il chargea quatre de ses principaux Officiers de se tenir prêts à la lanterne, pour les souiller l'un après l'autre à leur retour. Tout le butin qu'ils apportoient fut jetté successivement \_ 11 restine aux dans la Chaloupe, & Dounton le renvoya sur le champ aux Portugais, en qu'on leus avoit leur faifant dire que s'il leur manquoit quelque chose de plus, on leur accor- prinderoit toutes fortes de satisfaction, aux dépens de ceux qui étoient montés fur leur bord, sans aucun ordre. Mais tandis qu'il en usoit si généreusement, la Frégate Angloife, qui n'avoit alors pour Commandant qu'un certain Terrie, valet de Thornton, se rapprocha de la Frégate Portugaise; & les Matelots Anglois montant à bord briserent les armoires, forcerent les coffres , & pritent tout ce qu'ils jugerent à propos. Dounton , fort irrité de ce brigandage, pressa Pemberton, Capitaine du Darling, d'en informer promptement l'Amiral.

Il paroissoit assez difficile d'arrêter un penchant si général au pillage. Ce- mente & l'Annipendant l'Amiral, sans perdre un moment, envoya des ordres severes à taly timedia.

DOUNTON. 1614.

tous les Anglois, de rentrer chacun fur son bord. Ensuite s'étant mis dans fa Chaloupe avec les principaux Marchands du Navire Portugais., il fit la visite de rous les Vaisseaux de sa Florte, avec une ardeur extrême à fouiller dans les coins les plus détournés. Aprés avoir donné cette satisfaction aux Officiers Portugais, il fit mettre à leur yeuxs, dans sa Frégate, tout ce qui leur avoit éré enlevé, & le fit transporter avec eux sur leur Bâriment. Ils venoient de Cochin, pour se rendre à Chaul. Leur Navire, qui éroit d'environ trois cens tonneaux, se nommoit le Saint Nicolas. Sa cargaison consistoir principalement en noix féches de cocos, noix de Racka, fucre noir, étain, étoffes & porcelaines de

Il prend luimeme une partie des marchandi-Ca Portugation

la Chine, cayro, facs d'Alun, & divers cordages. En vain les Anglois presserent le Capitaine de leur communiquer le Mémoire de toutes ses marchandises. Ils ne purent ni l'obtenir, ni le trouver par toutes leurs recherches. Mais après lul avoir fait restituer ce qui lui avoir été pris sans ordre, l'Amiral se crut en droit de prendre lui-même de quoi se dédommager d'une partie des perres que les Portugais lui avoient caufées à Surate. Il fit transporter du Saint Nicolas sur l'Increase quelques balles de soie crue, de la Chine, plusieurs cailles de girofle & de canelle, avec une certaine quantité de belle cire; foible réparation, dir l'Auteur, pour tous les outrages, & les torts que la Flotte Angloise avoit reçus des Portugais.

La Frégate appartenoit aux Portugais de Chaul, & faisoit voile pour Ormuz. Sa charge étoir d'environ 60 tonneaux, & ses marchandises consistoient en riz & en ramarins. L'Amiral prit quelques sacs de riz pour sa provision. Il consentit à laisser passer sur les deux bords Portugais, les Déscreurs de cerre Nation, qu'il avoit reçus à Surare, & qui lui demanderent volontai-

rement cette faveur. Enfuire ayant fait quelques présens aux deux Capitaines, il leur accorda la permission de continuer leur course.

Délibération des Anglois.

Cet incident avoit interrompu le commerce des Anglois avec Dabul; ce qui n'empêcha point le Gouverneur de les faire avertir que le grand Kafilarh, qui avoit passé le 6 de Février aux environs de Surare pour se rendre à Cambaye, devoir repasser le lendemain ou la nuit suivante, en reroutnant à Goa. Les Anglois n'en découvrirent aucune trace. Mais l'Amiral afsembla son conscil, pour déliberer sur plusieurs partis qu'il avoir à choisir. Il proposa d'abord de faire voile à Goa, pour demander des réparations aux Portugais; dans le dessein de se faire un droit de leur réfus pour exercer des repréfailles sur tous les Vaisseaux de cette Nation qui comberoient entres ses mains. Cette proposition parur fort raisonnable à l'Assemblée; mais comme c'étoit s'exposer à des délais, & à des subrersuges; en un mor, à quanrité de nouveaux artifices, dont le seul effet certain seroit de faire perdre un tems qui pouvoit être mieux employé, on conclut qu'il valoit mieux retourner vers la Mer Rouge, non-feulement pour tenter de se remettre en possession de tout ce qu'on avoir perdu, mais par trois autres raisons, dont la plus foible n'éroir pas sans force : 1°. Pour se dédommager sur les sujets du Grand-Mogol, des perres qu'on avoir effuiées dans les Rades de Soually & de Surate. 2º. Pour rirer quelque vengeance de la trahifon des Turcs Motifs qui les à Aden & à Mocka. 3°. Pour garantir ou fauver du péril le Vaisseau Anglois qui devoir arriver dans cerre Mer, comme on l'avoit appris de Masulipatan , par la Lettre du Capitaine Floris. Malgré les excuses & les dégui-

déterminant à retourner dans la Mer Rouge,

femens

semens de l'Auteur, il faudroit ici s'aveuglet pout donner à l'entreprise des Anglois un autre nom que celui de pyraterie. C'est une remarque que j'ai faire à l'occasion du même voyage, dans la Relation précédente.

DOUNTON.

Le 5 Février, à six heures du matin, la Flotte mit à la voile, en suivant la Côte au Nord - Nord-Ouest. L'Amiral, qui vouloit garder au fond quelques mesures avec les Portugais, étoit bien aise de voir le Vaisseau de Cochin en sureté, & de lui servir comme d'escorte jusqu'à Chaul contre les Malabares, alors ennemis de la Nation Portugaife. Il mouilla l'ancre, le foir, à une lieue de la terre, à six de Dabul, & neuf de Chaul.

Le lendemain, ayant remis à la voile avec un vent favorable, la Flotte éprouva de jout en jour qu'elle étoit poussée plus loin au midi qu'elle ne devoit s'y attendre suivant la direction de sa course, sur-tout après avoir passé l'embouchure du Golphe Persique. Dounton croit que cette erreur ne peur être attribuée qu'aux courans, quoiqu'ils ne foient pas toujours fenfibles. Le 24 de Mars étant à la vûe de l'Isle de Sokotra, l'Amiral envoya devant L'Amiral en lui Pemberton , dans le Darling , pour s'informer fi le Vaisseau Anglois , 150kout. qui devoit entrer dans la Met Rouge, avoit déja paru sur cette Côte. Pour lui, continuant sa course, il se trouva le 25 au matin devant la pointe de Delischa; & le jour suivant, un calme, dont il fut tout d'un coup surpris, le força de mouiller l'ancre sur vingt brasses de fond, à un mille du roc de Saboyna, pour se garantir du courant, qui l'auroit poussé au Nord sur ce roc. L'abondance de poissons, dont la Flotte se vit environnée, servit à l'amusement des Anglois. Le 27, ils passerent les rocs, qui sont à trois mille au Nord d'Abba Kuria, &, suivant le calcul de Dounton, à vingt lieues Ouest par Sud de la pointe Occidentale de Sokotta. Le matin du 28, ils se trouverent à sept lieues du Cap de Guardafu, & à neuf du mont Felix. Vers trois heutes après-midi, le vent, qui devint contraire, leur fit prendre le parti de jetter l'ancre sur un fond de sept brasses, mais fort rude à un mille & demi du mont Felix. L'amiral reconnut toute cette Côte avec sa Frégate.Trois Habitans, qui ne se firent pas presser pour venit à bord, se chargerent d'une Lettre pour le Darling s'il s'approchoit de la même Côte. Ils apprirent à l'Amiral que trois jours avant son arrivée, ils avoient vû passer quatre Vaisseaux Indiens vers la Mer Rouge.

L'esperance de voir paroître le Darling rerint l'Amiral à l'ancre jusqu'au la côte de l'Ara-29. & ce délai lui procura des rafraîchissemens, qui lui furent apportés bie heurouse. de toutes les parties du Canton. Il acheta même, à juste prix de l'ollibanum & diverses sortes de gommes Atabiques. Les Habitans le prirent pour un Mahometan, & lui repeterent plusieurs fois, qu'ils ne l'auroient pas si bien traité s'ils l'avoient cru Franghis ; c'est le nom qu'ils donnent aux Chrétiens. Enfin ne comprant plus de voir arriver le Darling, on tourna les voiles vers Aden. Le 30, on découvrit la Côte de l'Arabie heureuse, qu'on ne petdit plus de vue que la nuit, jusqu'au 2 d'Avril, que se trouvant à dix-huit lieues d'Aden, on rint Conseil sur la séparation de la Flotte. Il sur résolu que le Pepper-Corn demeureroit à croiset devant le Port d'Aden, pour empècher les Bâtimens Indiens d'y entret, & leur faite prendre le parti de s'avancer vers la Mer Rouge, où l'Amiral scroit prêt à les recevoir avec le Trade-Increase, sa Fregate & les Pinaces. L

Tome II.

DOUNTON. Le Darling sppotte det inlute. mations a l'Ami-

gal.

Le jour suivant, à huit heutes du matin, lorsqu'ils étoient prêts de se séparer, ils trouverent le Darling à l'ancre, au dessus d'Aden, à la distance d'environ sept lieues. Leur retardement sur la Côre d'Arabie lui avoit donné le tems de les devancer de deux jours. Pemberton, qui le commandoit, avoit reçu du Roi de Sokotra une lettre que le Capitaine Saris avoit laissée au Prince en passant dans son Isle avec trois Vaisseaux, le Clove, l'Hedor & le Thomas. Quoiqu'il y eûr trouvé la Relarion des disgraces que ses Compa-

triotes avoient essuiées dans la Mer Rouge, il s'éroit obstiné à suivre la même route avec ses trois Bâtimens, par la seule raison qu'étant muni d'un Passeport du Grand-Seigneur, il se flatoit d'être reçu plus favorablement. L'Amiral partit immédiatement avec le Trade-Increase, le Darling & la Frégare, laissant Dounron à l'ancre pour executer ses ordres.

Dounten demeure feul à croifit près d'Adea.

Le 3 au matin, Dounton mit à la voile & s'avança au Sud pour donner plus d'étendue à ses observations. Il découvrit bientôr trois Navires; mais le vent, qu'il avoit contraire, ne lui permit pas de les joindre; & le tems n'ayant pas changé, vers le foit, il lui fut impossible de jetter l'ancre pendant toure la nuit. Le 4, il s'approcha jusqu'à trois milles d'Aden; & trouvant un fond commode, il y mouilla sut douze brasses. Huit jours, qu'il passa dans cette situation, lui étoient devenus fort ennuyeux, lorsque le 12 au matin il apperçut un gros Bâtiment, qui n'épargna rien pour éviter la rencontre. L'effort des Anglois pour lui couper le passage ne l'auroit point empêché de il arrêce un vair qui lui firent baiffet auffi-tôt fes voiles. Il envoya sa Chaloupe, avec quel-

'Tran de Calceut-

gagner le Port, s'ils n'eussent pris le parti de lui lâcher quelques boulets, ques Indiens, de qui Dounton apprit qu'ils apparrenoient au Samorin de Calecut; & qu'étant partis de cette Ville pout Aden, ils avoient employé quarante jours dans leur voyage. Ils avoient passé à Sokorra, & s'érant enfuite arrêtés fur la Côre du mont Felix, ils avoient vû la Lettre que l'Amiral y avoit laissée pour le Darling. Leut Capitaine, ou leur Nackada, se nommoit Ibrahim Abba Sinda. Leur cargaifon qui étoit de deux cens tonneaux, confiftoit, suivant leur déclaration, en trois tonneaux de tamarins, deux mille trois cens quintaux de riz, quarante bahars de Jagazza ou de fucre brun, fept bahars de cardamome, quatre quintaux & demi de gingembre sec, un tonneau & demi de poivre, & trenre & une balles de cotton. L'Equipage étoit composé de soixante-treize petsonnes pour les usages suivans : vingr pour le service des pompes & la manœuvre intérieure, huit pour le gouvernail, quarte pour les mâts & vingt pour les alimens & la cuifine.

Le reste éroit des Passagers, Pelerins ou Marchands.

Sa conduite à l'égard de ce bâtiment.

Comme ils éroient d'une Ville qui n'avoit jamais causé de tort aux Anglois, Dounton n'eut aucune envie de les chagriner, & borna ses demandes à deux barils d'eau qu'ils lui accorderent volontiers. Cependant, sur la défense qu'il leur sit d'entrer dans le Port d'Aden, ils paturent si mécontens, que pour se faire obéir, il les menaça de les couler à fond, & de ne leur laisser que leur Chaloupe pour sauver leur vie. Leurs objections continuant encore, il ajoura que s'ils ne parroient avant qu'il parûr quelqu'autre Bâtiment, il seroit forcé de les abîmer, pour empêcher leurs correspondances avec les Turcs ses ennemis. Ils se déretminerent enfin à mettre à la voile, mais en potrant vers la Côte; de forte que les Anglois prirent la résolution

1614.

de les suivre nuit & jour, de peur qu'ils ne profitassent des ténébres pour se gliffer dans le Port. Dounton fait observer qu'à chaque Vaisseau qui paroiffoit à la vue d'Aden, les Turcs se hâtoient de donner avis qu'il y avoit un Vaisseau de l'Europe sur leur Côte. Ils avoient voulu rendre le même fervice au Navire de Calecut; mais quelques Arabes & deux Soldars Turcs qu'ils avoient envoyés dans une Barque, tomberent comme lui entre les mains des Anglois. Leur frayeut fut égale à leur surprise lorsque paroissant Traitement qu'il devant le Capitaine, ils le reconnurent pour celui qu'ils avoient traite l'an-fatt à quelques née précédente avec rant de mauvaile foi & de batbarie. Ils se seroient jettés à la nage, s'ils avoient été moins éloignés de la terre, fut-tout lotfque Dounton leur rappella leur ancienne conduite, avec des reptoches de leur injustice & de leur cruauté. Cependant, après les avoir effrayés, il leur dir que malgré de si justes sujets de ressentiment, il vouloir leur faire connoître que sa Nation étoit plus capable d'humanité que les Turcs, & les renvoyer dans leur Ville sans leur nuire. Ils partirent fort satisfaits, en promettant d'apporter des vivres & des rafraichissemens. En effet, ils envoyerent une Barque chargée de poisson, qui devoir être suivie le lendemain de beaucoup d'aurres provisions. Mais le Pepper-Corn étant alors à la suite du Bâtiment de Calecut, ils n'oserent se hazarder si loin pour le joindre.

Le 14 au marin , Dounton découvrir un autre Vaisseau de la même gran- piverses 1845deur, qui s'avançoit aussi vers Aden. L'ayant forcé de mettre à l'ancre, il ment artètes par s'en fit amener quelques Indiens, tandis qu'il faisoit faire la visite de leurs marchandises. Il apprit d'eux qu'ils étoient de Pormean , Ville peu éloignée de Kuts Nagone, & Tributaire du Grand-Mogol, qui avoit maltraité la Narion Angloife. Le Capitaine étoit Bannian. Dounton, sans prendre la peine d'examiner plus long-tems leur Commission, sit enlever quelques balles de cotton & de calicos qui faifoient la plus précieuse partie de leut cargaison, & leut accorda la liberté de porter le reste aux Turcs. Cette violence n'empêcha point que le même jour Maharim, Aga d'Aden, ne lui envoyât, par quarte Arabes, un présent d'œufs de poules & de fruits. Mais il ne daigna pas même le regarder. Après avoir laissé pendant quelques momens les Mes- Fietté de Dounfagets sans leur répondre, il leur déclara que c'étoit le ressentment des ou-ton à l'égant des trages que sa Nation avoit recus des Turcs qui l'avoit ramené dans cette Mer, pour en rirer vengeance par tous les chagrins qu'il trouveroit l'occa-fion de leur causet; qu'étant si éloigné de vouloir metiter leurs faveurs, il méptisoit aussi leuts artificieuses politesses; enfin qu'ayant égotgé les Anglois lorsqu'ils étoient venus chez eux avec la qualité d'amis, ils n'en de-

femens de poissons qui lui furenr envoyés; c'est-à-dire, que faifant paver tout ce que les Turcs lui apportoient, il les retenoit encore pour manger avec ses gens une partie de ce qu'ils avoient apporté. Le 26, il apperçut au Sud d'Aden un Bâtiment qui faisoit voile vers l'Est. La Pinace qu'il envoya aussi-tôr à sa poursuite , le lui amena dans l'aprèsmidi. C'étoit une Jelbe de Xaer ou Schaer, chargée de grains, d'opium &

voient point attendre des témoignages d'affection lotfqu'ils venoient avec le dessein de se vanger. A l'égard du présent, il consentit que ses gens le prissent pour leur usage, mais en payant la valeur; afin qu'ils ne s'engageas. Sent à rien par une autre acceptation. Il en usa de même pour des rafraichis. DOUNTON.

d'aurres commodités. Il en tira ce qui convenoir à ses besoins; & s'il le paya; comme il affecte de le réperer, il y a peu d'apparence que le payement ré-pondir à la valeur des marchandises. Le 39, il vit rombre entre ses mains deux grandes Barques qui venoient d'une Ville des Abyfins, nommée Bandr Zedad. Leur cargasion, en marchandise, n'évoit composée que de naters; mais elles portoient aussi foisante-huit mourons à große queue, qu'il cohen formes debtes nomment paren d'au il les sites sites de la comment de la commentation de la comment

Il abundonne Aden poer ferendee aux Détroits,

tes a beautie et a espain y de l'action le l'action de l'action de

Divertes prifes

menn avec l'apparence d'une Ifle, il porta au Nord-Ouelt vers les Detioiss, dont il le ingica dioigné d'environ dix lieuse; se, vers quarte beures aprèsmidi; il commença dillinichement à les appercevoir. Ayant perté l'ancè à l'entrée pour y palier la muir, il vi extrevet, le joun fuiuran, un perit Vairfeau dout fa Pinace le faitir fans réfiliance. Le Nackada qui lui tru amené, le déclara sujer du Grand Mogol, & parti d'une Ville nommet Larri on 
Louri, à l'emboutune de la riviere de Sinde. Il en riar plufieurs ballet 
écodies précienales, de l'haile écu houtre pour l'dage de fon proper Vairfeau, après quoi il lui lafifa la liberté de continue il courté vers Mocka. 
peu, quil vir paroitre, à l'Îthé Debroit, un Navire de deux cens tonneaux; immédiarement faivir d'un autre Britment beaucoup plus gros, dont 
le grand mui avoit quartante-roiss (a) vergeu de longueur. Ces deux Vaiffeaux 
Le grand prosite quarte d'un autre Britment beaucoup plus gros, dont 
le grand mui avoit quartante-roiss (a) vergeu de longueur. Ces deux Vaiffeaux 
Vaiffeaux Vaiffeaux 
vaire de l'entre deux vaire de l'entre d'entre d'

n'ayant été découverts que de fort près, parce qu'ils étoient cachés par la lituation de la tetre, le premier, qui avoit pour lui le vent & la marée,

il manque un grand Varil.au.

passa si légerement, que Dounton n'ayant pu le couper, sur réduit à lui donner la chasse par derriere. En le suivant d'assez près, Dounton le reconnut pour le Vaisseau de Mahammed de Dabul , l'ami des Anglois. C'étoir perdre l'esperance d'en saire sa proye. Cependant il se ressouveur de la fierré de ce Nackada, qui avoir refuté de visirer l'Amiral Anglois sur son bord, pendant le séjour qu'il avoit fait à Mocka & à Dabul , & cette pensée lui auroir fait souhaiter de pouvoir exercer sur lui quelque autorité. Mais , le Navire ayant trop d'avance, il se contenta de lui envoyer une volce de canon, dans la crainre de manquer aussi celui qui le suivoir. En effer, celuici, qui avoit vû les Anglois atrachés à la poursuite du premier , jetta l'anere aufli-tôt, avec l'esperance de pouvoir s'échapper à la faveur des rénébres. La nuit n'étoit pas éloignée; mais c'étoit dans la même idée que Dounton avoit abandonne fon autre chaffe; de forre que s'étant bientôt rapproché, il n'eut point de peine à se saisse d'une proye qu'on ne pensoit point à lui disputer. S'il y a quelque chose d'étonnant dans cette multitude de prifes, c'est la facilité avec laquelle on voit abandonner aux Indiens leurs Vaiffeaux & leurs marchandifes, Ce dernier Batiment que les Anglois avoient pris pour un Navire de Diu, étoit de Kutsnagone, chargé de coton, de calicos, de beurre & d'huile. Dounton, qui vouloit se donner le rems de levisirer, fit passer sur son bord les principales personnes de l'Equipage; &c (a) Mesure Angloise, qui revient à l'aune de France.

Hen prend un bezucoup plus grands Le conduisant sur la Côte d'Arabie, dans un lieu parsemé de basses, il attendir le matin pour ne laisser rien échapper à ses observarions. Les richesses qu'il en rira furent la plus grande partie des étoffes, avec quelques provisions d'huile & de beurre. Cependant comme il étoir naturel qu'il rendir en échange quelques marchandifes Angloifes, ne fut-ce que pour faire place fur son bord à tant de richesses dont il s'étoit déja saisi, il fut surpris de voir rejetter ses offres aux Indiens, sous prétexte qu'ils n'avoient aucun usage à faire des marchandises qu'il vouloit leur faire accepter. Ce qui n'étoit apparemment dans ces Infidelles qu'un effet de leur dépit on de leur haine. ne laissa pas de rourner à leur avantage, par le scrupule que Dounton se fit de prendre leur bien fans aucune forte de compensation. Il leur rendir serurule de quelques balles, avec une partie de leur beurre & de leur huile ; après quoi Dountonremerrant fur leur bord les Pelerins & les Passagers qu'il en avoit fait sortir. il leur donna une Lettre pour l'Amiral, dans la perfuafion qu'ils ne manqueroient pas de le rencontrer. Mais avant leur départ les Anglois appercurent une Jelbe, qui venoit vers eux de Bal-al-mandel, & que leur feule chaloupe arrêta. Le Patron apprir au Capitaine qu'il appartenoit à Bandar Zeada, Ville de la Côte d'Abyffinie, éloignée d'une demie journée à l'Ouest de Bandar Kassum; qu'il alloit à Mocka avec des nattes; que rangeant la Côte au passage du Détroit il avoit appris d'un homme du Canton que l'Amiral Anglois s'étoit retiré dans la Baye d'Affab avec huit ou neuf Vaiffeaux velles de l'Amil Indiens, & lui avoir laisse une Lettre pour le Capitaine Dounton; maisqu'il tal. ne vouloit la remettre à personne, parce qu'esperant que Dounton retourneroit au Dérroit, il comptoit d'en recevoir une récompense. Sur cet avis, le Capitaine mit à la voile le même jour ; mais le vent , qui changea rour d'un coup, l'obligea de remettre à l'ancre. Comme il se disposoit à partir le jour suivant, il vit arriver, dans une Pinace, Gilles Thornton, Lieute- Henregole dia nant de l'Increase, qui venoit le séliciter de la part de l'Amiral sur son heuseuse arrivée, & l'informer que la Florte étoit effectivement dans la Baye joint à Atlabd'Affab avec celle de Saris & quantité de Vaisseaux Indiens dont les deux Flortes-Angloifes s'étoient faifis. Il lui nomma le Rehemi, de cinq cens tonneaux : le Haffani , de fix cens; le Mahmudi de Surare , de cent cinquante ; le Sal-Lamita , de quarre cens cinquante ; le Kadri , de deux cens ; l'Azum Khani , de deux cens; tous Bâtimens de Diu; outre trois Vaisseaux Malabares, de de deux à trois cens ; le Kadri , de Dabul , de quatre cens , & le grand Navir de Cananor. Dounton ayanr levé l'ancre aufli-tôt, Thornton ajoûra qu'il lui seroit difficile de gagner assez promptement la Baye d'Assab, pour assister à la réception du Roi de Rahita, qui devoir venir le même jour au rivage avec fa Noblesse & ses Gardes, & que les deux Generaux Anglois se proposoient de traiter magnifiquement. En effet le Pepper-Corn n'entra dans la Baye qu'au retour des deux Generaux, qui revenoient souper ensemble sur l'Increase. Dounton apprir d'eux que par une convention mutuelle ils étoient venus à Affab pour y faire l'échange de toutes leurs marchandifes Angloifes contre les richesses Indiennes dont ils s'étoient saiss; ou, si l'on veut desrermes plus clairs, pour y faire ensemble le parrage de leur proye.

Pendant que toures les forces des Anglois étoient raisemblées dans cette Fropositions du Baye, le Gouverneur de Mocka leur envoya Mammi, un de ses principanx Mocka-L iij.

1614.

DOUNTON. 1614. Officiers, & quelques autres Tures, pour capituler avec l'Amiral, c'éch-à-dire, pour lui demander à qui pié borneroient enfin les faitsfations qu'il continuoir d'exiger. Sir Henri infultant fur cent mille pieces de huit, les Phemiés le prierent de leur accorder dut tems, pour faire connolitre les pré-teminos au Bacha de Zenan. Lorsqu'ils furent partis, les deux Generaux Anglois désacherent chacun un Vailfau de leurs Flotres, le Darling & le Thomas, pour les envoyer à Tekou. Sir Henri congedia le même jour l'Azum Khani, on faveur de Schermal, Scha Bandar de Mocka, à qui ce

Navire appartenoit. Le 30, tandis que rous les Officiers des deux Flottes étoient à dîner sur l'Increase, où ils s'étoient assemblés pour le Conseil, on vit arriver de Moc-

Adresse des Tores pour se dispenser du payement.

ka le Scha Bandar, avec Manci & un Aga, députés tous trois par le Gouverneur, pour conferer avec l'Amiral Anglois. Le trouvant déterminé à ne rien rabattre de ses prétentions, ils lui demanderent la liberté d'entretenir particuliérement les Capitaines des Vaisseaux Indiens. L'Amiral pénétra leur dessein, qui étoit de faire entrer ces Capitaines dans le payement d'une partie de la fomme; & loin de nuire à leurs vûes, it fit dreffer fur le rivage une Tente pour leur conferénce. Mais les Nakadas, qui avoient eux-mêmes des plaintes à faire contre les Turcs, & qui ne craignoient plus que leur fort pût empirer entre les mains des Anglois, fermerent l'oreille à toutes fortes d'instances & de propositions. Il fut impossible aux Députés de déguifer leur chagrin. Cependant ils promirent encore à l'Amital de lui faire sçavoir la réponse du Bacha, aussi-tôt que leur Gouverneur l'auroir reçue. Les Anglois s'occuperent, jusqu'au neuf de Juin, à choisir entre les richesses Indiennes celles qui leur convenoient le mieux, à les nettoyer. les emballer, en faifant transporter à leur place différentes parties de leurs propres marchandifes qu'ils donnoient en échange.

Les Anglois remrent dans la Rado de Mocka.

Le 11, Sir Hennî Middleton, avec l'Increasé, & le Capitaine Saris avec le Clove & H'Hechor s, quiretent la Baye d'Alfal pour recourner dans la Rade de Mocka. Ils menerent comme en triomphe tous les Vailleaux Indiens qu'ils avoient dépouillets, sie le Pepper-Corn refat feul dans la Raye, avec un petir Băriment de Surate, nomme le Jungo, dont les échanges n'étoient point entore achevées. Après cette operation, il rejoignir la Florter, qui arrendoit impatiemment la réporté des Tures à la viu de le leurs propres murs. Comme il s'étoir paffe plus d'un mois depais qu'ils l'avoient faur feperer, & qu'abudant de la patience des Anglois, ils ne paroidibient occupés qu'i décharget un Vailfeau de Kurs-Nagone, qui avoir tourvé le moyen d'échapper aux denx Flortes, Sir Henri prit la réclution de troubler du moins leur travail jufqu'il arrivée de la réponée du Bacha. Il fit avancre le Capitaine Dounton, avec ordre de leur envoyer quelques volées de fon artillette, qui les forcerens bienné de se feat-

Déclaration de l'Ameral Anglois aux Capitaines

Après avoir encore attenda jusqu'au 15, les deux Generaux Anglois ne pouvant plus réfiter à leur indignation, s'e rendienra à bord du Mahmudi de Dabul, où ils firent alfembler tous les Nakadas des autres Vailfeaux indiens. Lâ, Sir Henri, après avoir répeté les justes fujets de plaimes qui l'animoient contre les Tures, déclara ouvertement que rout fatisfait qu'il crovoje être pour les injustes qu'il avoir reçues dans l'Inde, il ne permettroit propriet de l'après de l'avoir reçues dans l'Inde, il ne permettroit propriet de l'après de l'avoir reçues dans l'Inde, il ne permettroit province de l'après de

point aux Indiens de commercer dans la Mer rouge avant qu'il eût reçu la farisfaction qu'il exigeoit du Bacha; & que sa résolution étoit, par conséquent , d'emmener avec lui tous leurs Vaisseaux hors de cette Mer , pour faire du moins perdre aux Turcs le profit du commetce de cette année. En effet il ne lui reitoit plus d'autre moyen de leur nuire. Mais les Nakadas n'étoient pas disposés à retourner chez eux avec leurs marchandises, sans avoir riré aucun fruit de cette Mousson. Ils proposerent à l'Amiral une autre sorte de composition, qui seroit de payer une somme pour chaque Vaisseau, & Anglois & les las d'acheter ainsi la liberté du Commerce. Peut-être n'avoit-il pas d'autre vue diena. que de les amener à cette réfolution. Il se fit presser néanmoins pour y confentir : mais dès le même jour il convint avec Mir Mohammed Takkey Nakada de Zehemi, pour la fomme de quinze mille pieces de huit. Tous les autres Vaisseaux consentirent à ce Traité. Une partie de la somme avant été payée le 6 d'Août, Saris fir partir immédiatement Towrson, son Vice-Amiral, avec l'Hector, & ne remit à le suivre que jusqu'au 13. Sir Henri & Dounton abandonnerent aussi la Rade de Mocka, trois jours après, & repasserent les Détroits dès le lendemain.

1614.

Ils n'arriverent que le 29 à la hauteur du Cap de Guardafu. Enfuite, ayant Les deux Flor. tourné leurs voiles vers l'Inde, ils fe trouverent le premier de Septembre à tet Anglosfes for-13 dégrés 35 minutes de latitude, trompés souvent dans leur course par l'ac-Rouge. tion continuelle des Courans. La pluie fut continuelle pendant les huit jours fuivans. Le 12, ils apperçurent plusieurs serpens, qui nâgeoient sur la surface de l'eau; ce qui n'arrive guéres dans les tems orageux, & qui marque toujours dans ces mers qu'on n'est pas éloigné de la terre. Le 13, ils en découvrirent encore un plus grand nombre, & le fond se trouva de cinquantecinq à quarante brasses. Enfin , le 14 , au lever du Soleil , ils reconnurent la terre, qui leur parut fort haute, à la distance d'environ seize lieues. Ils porterent Est par Sud jusqu'à quatre heures après-midi qu'ils découvrirent plus distinctement la Côte à huit lieues. Ayant pris le parti de la suivre, ils trouverent affez long-tems l'eau épaiffe & bourbeufe, avec quelques taches claires par intervalles. La profondeur en portant Est par Sud étoit de vingt à trente bralles; mais vers le Sud, ils ne la trouvoient que de seize à vingt-trois.

Le 15, ils cesserent d'appercevoir des serpens. Le 16, en continuant de leur courte veis fuivre la Côre de Malabare, fur vingt & feize braffes de fond, ils fe trou- l'Inte. verent au milieu du jour à l'Ouest d'une haute montagne, qui s'avance en pointe dans la Mer, & qui est entourée de terres basses. Au côté du Sud on découvre une Baye. La plus haute partie de la montagne est à 12 dégrés 10 minutes de latitude; & cette polition fit juger aux Anglois que ce devoit être la terre de Magifilan. Le lendemain ils eutent le vent fi contraire avec un tems fi fombre & fi pluvieux qu'ils perdirent pendant quelques heures la compagnie de l'Amiral; mais l'ayant retrouvé avant midi ils porterent directement au Sud. Le 18, la terre se couvrit d'un brouillard si épais, que pendant tout le jour ils ne purent l'appercevoir. Le fond étoit toujours entre vingt-cinq & vingt-neuf brasses. Le 19, ils furent poussés par un vent Sud-Ouest à quatorze lieues de la terre, où ils ne trouverent pas de fond à moins de quarante brasses. Enfin s'étant avancés jusqu'au 22 avec des vents fort variables, ils découvrirent avant midi le Cap de Comorin. Le jour suivant ils apperçurent la sin

DOUNTON.

erre haute qui est à l'Est de ce Cap. Le 24, ils eutent la vie de Ceylan; ils le 15 et lie ne reconnaterne la pointe méridionnale, qui porre le nom de Cap de Galle. Sa latinulé est de 5 dègrés 40 minutes. Ils continuerent leur courfe Els 3ud-Els, avec un vent qui me celfa point de fe fouenti entre Sud-Ouest 8. Ouest-Sud-Ouest. La pluie les abandonna si peu, qu'une partie de leurs grains se trouva corrompie, par Humidité.

Les Anglois arrivent à Tekon ; ils y retrouvent de Darling,

Enfin le 19, à trois heures après-midi; lis jenterem l'Innre dans la Rade de Tekou, où ils trouverent le Darling, qui yé ois arrivé dels le mois de Juillet. Pemberton, qui le commandoir, avoir eu le chagrin d'y perdre trois de fes Marchands & rois Marclonat. Se refle de fon Enquisge étoit accablé de maladies. Il s'étoit rrouvé peu de poivre dans l'Ille, avec peu d'efperance d'en coccellir dravanage pitqu'il à l'ation fuivance, qui ne devoit arriver qu'aux coccellir dravanage pitqu'il à l'afion fuivance, qui ne devoit arriver qu'aux coccellir dravanage pitqu'il à l'afion fuivance, qui ne devoit arriver qu'aux coblade au Commerce. Le Thomas y Vailleau de Sarios, étoir aufli dans le mième Dort : Il étoir trevenu depuis peu de Priaman, où il n'avoir pas mieux réufique le Darling à Tekou.

Le 12, Sir Henri peu faitsfait des réperances qu'on lui faifoir concevoir,

mit à la voile sur le Pepper-Corn, pour se rendre à Bantam, & laissa l'Increase

à Tekou sous le commandement de Dounton, pour y demeurer jusqu'au 16 du

L'Amiral part paur Bantam rise le Pepper-Corn-

> mois suivant. Cette Ville devint fort déserte au mois de Novembre, par l'ordre que rous les Habitans recurent de se rendre à l'Armée. Raja Buncha (c'éroit le nom de leur Prince) étoit en guerre contre un Raja voitin, dont l'Aureur vante le courage & l'habileté, sans nous apprendre quelle étoit la cause de leur division. Le 20, après avoir trouvé beaucoup de mauvaise soi dans les Négocians du Pays qui avoient livré du poivre aux Anglois, Dounton fortit du Port à la clarté de la Lune, avec un vent Nord-Est. Il eut besoin de beaucoup de précautions, pour éviter deux rocs fort connus, qui font à trois lieues de l'Isse; l'un Sud par Ouest, l'aurre Sud par Est; & qui ne sont jamais sans danger, quoique dans l'espace qui les sépare le fond soit par-rout de vingt-six brasses. Les mêmes vents qui sont savorables pour sorrir du Port, & les Courans, dont la violence est presque toujours égale, exposent les Vaisseaux à se brifer contre l'un ou l'autre de ces deux écueils. Heureusement pour Dounton, le tems devint si calme & la mer si tranquille, que la scuse action du Courant le mit bientôr en sureré; & pour comble de bonheur, un vent frais d'Ouest, qui se leva aussi-tôt, l'éloigna tout d'un coup des deux rocs. Il jetta l'ancre à deux milles, pour attendre sa Chaloupe, qui apportoit quelque reste de marchandise après lui ; mais il reconnur la faveur du Ciel dans le parri qu'il avoit pris de s'arrêter, lorsque profitant de cer intervalle pour visiter son Batiment, il découvrir une voie d'eau, que la précipitation de l'Amiral à partir pour Bantam lui avoit fair négliger. Le mal, qui parut d'abord affez léger, augmenta tout d'un coup avec tant de violence, que tout l'Equipage fur affemblé pour délibérer fur une fituation fi pressante. On considéra le danger fous plusieurs faces. Premierement, l'ouverture étoir déja si grande, gu'elle employoit continuellement un grand nombre de perfonnes, dont le travail n'empéchoir pas l'eau de gagner avec beaucoup de vîtetle. 20. Le Vaiffeau étant fans fer, on ne trouvoir rien qui pûr suppléer à la chaîne de la pompe, qui s'étoit déja brisce plusieurs fois; & l'eau d'ailleurs commençoit à

Dounton part après lui s dangers qu'il effuye,

s'élever

s'élever avec tant de force qu'il paroissoit impossible de porter le travail au . bas des pompes. 3º. La plus grande partie de l'Equipage étoit dans un état de foiblesse & de langueur, causée par la mauvaise qualité des alimens, qui ne permettoit pas d'en esperet beaucoup de secours. 40. La bonté du Vaisseau & la richesse de sa cargaison méritoient touses sortes de soins pout le consetver. Enfiu le naufrage de l'Ascension , les infortunes de Sharpey , & los mauvais procédés de son Equipage étoient des exemples capables d'allarmer.

DOUNTON. 1614.

Après avoir pefé des railons li fortes, Dounton jugea que le feul parti qu'il forté de retouteut à prendre étoit de retourner à Tekou, pour s'y procurer des secours qu'il net à Tekou, ne pouvoit esperer au milieu des flots. Le vent seconda ses intentions. Ayant abordé au rivage vers la fin du jour, avec une peine incroyable à faire jouer continuellement les deux pompes, il n'eut rien de si pressant que de soulager le Vaisseau en déchargeant une partie de sa catgaison. La réparation des voies d'eau dura jusqu'au 8 de Décembre; après quoi l'Increase remit à la voile, avec la précaution de se faire précéder par sa Chaloupe pour sortir du Port. Les deux rocs furent évités d'autant plus heureusement que la Mer étant fort tranquille, les gens de la Chaloupe eurent peine à les appercevoir. On porta enfuite, pendant toute la nuit, au Sud, & au Sud par Oueft, avec un petit vent frais, qui rendit la navigation fort légere. Le lendemain au lever du Soleil, on suivit directement le Sud - Queit, l'espace d'environ dix lieues, après lesquelles on découvrit du même côté quelque partie d'une grande Isle, & l'on recommença à porter au Sud. La pluie & l'orage furent serribles la nuit suivante; ce qui n'empêcha point de faire huit lieues avant le jour; & la clarté du Soleil naissant fit découvrir la haute terre de Sumatra, à vingt lieues de distance. La latitude, à midi, étoit de 2 dégrés 11 minutes du Sud.

Il fe remet em

Pulo Panian.

Sir Henri Middlezon, que la nécessité de radouber le Pepper-Corn avoit arrêté dans cette Isle, n'eut pas moins d'inquiétude en apprenant le malheur qui étoit arrivé à l'Increase, que de satisfaction à la vue de ce précieux Vaisfeau. Il assembla aussi-tôt le Conseil pour délibérer sur les moyens de le ga- cette tile. rantir du même danger. Le réfultat fut qu'il devoit être fortifié & carené avant que de retourner en Europe. Mais comme cette entreprise demandoit beaucoup de tems, on résolut aussi de renvoyer immédiarement le Pepper-Corn en Angleserre, pour donner quelque farisfaction à la Compagnie, La féparation des deux Vaisseaux devint funeste à Sir Henri qui mourut le 24 de May à Machian, du chagrin d'avoir vû échouer le sien & d'avoir perdu une partie de fon Equipage. On lira cette trifte avanture dans les Relations de Floris & de Saris. Ainfi, Dounton, après avoir achevé de charger le Pepper-Corn à Pulo

Le Percer Corn

Panian, mit à la voile pour l'Europe le 4 de Février. Il mouilla le 10 de Mai en reprort en dans la Rade de Saldanne, où il s'attendoit de trouver tous les Bâtimens An- Augletette. elois qui étoient partis de l'Inde pont reprendre la même route. Mais il n'y trouva que l'Hector & le Thomas, deux Vaisseaux du Capitaine Saris, & l'Expédition, commandé par le Capitaine Newport, qui étoit parti de Londres depuis fix femaines, pour le douzième voyage de la Compagnie. Le "vaiffeauxqu'il Thomas & l'Hector devant lever l'ancre dans peu de jours, Dounton aima trouve dans la Baye de saldan mieux se priver des rafraichissemens & du repos, qu'il étoit venu chetcher

On arriva le 20 à Pulo Panian.

Ligne.

Vaiffcau.

dans la Baye, que de manquer l'occasion de tetournes avec eux. Ils leverent l'ancre le 15, tandis que l'Expédition alloit doubler le Cap de Bonne-Espérance, pour relacher dans fa course au Golphe Persique, où il devoir laisser Sit Robert Sherly & Sir Thomas Powell avec leurs femmes.

Les vents contraires tetarderent long-tems cette nouvelle Escadre, & la poulserent ensuite vers le Sud. Le Pepper-Corn, qui étoit bon voilier, profira si adroitement des premiers souffles dont il put tirer le moindre avantage, que laissant les deux autres fort loin derriere lui , il les perdir enfin de vue. Le 6 de Juin, étant à la hauteur de la pointe du Nord-Est, il s'approcha de l'entrée de la Baye, dans le dessein d'y jetter l'ancre pour les attendre. il concentre Mais il y appetcur deux Caraques Portugaifes, dont le premiet mouvement d'une juste défiance ne lui permit pas d'approcher. Il tint quelque tems contre le vent, pour délibérer sur les périls de cette rencontre. Cependant il prenoit la réfolution d'en coutir les risques, persuadé que les Portugais ne se croiroient pas feul; lorsqu'il se sentit entraîné par les Courans avec tant de violence, qu'il n'y trouva pas d'autre reméde que de tourner sa proue vers l'Angleterre. Il perdit ainsi la double espérance de rafraschir ses gens, qui étoient accablés de maladies, & de rejoindre le Thomas & l'Hector. Le 15 & le 16, il essuya des pluies d'une grosseur surprenante. Le 18, il passa la

Arux Caranges Portugaties.

Le reste de sa navigation n'auroit eu que de l'agrément, avec le plus beau tems du monde & la flateuse idée d'une riche cargaison, si le scorbut & d'autres maladies n'eussent continué de troubler l'Equipage. Le 10 de Septembre, après avoit doublé les Caps d'Espagne, le vent devint si difficile à gouverner, que Dounton n'esperant point de pouvoir abordet dans aucune partie Méridionale de l'Angleterre, dirigea sa course au Nord-Est, pour gagner Milford-Haven dans le Pays de Galles, d'où il se promettoit plus de facilité à donner de ses nouvelles à la Compagnie. Le lendemain, à cinq heures après-midi, on découvrit tout à la fois la Côte de Galles & celle d'Irlande, qui se présente par Marilye & Wa. une haute montagne entre Wexford & Waterford. On palla la nuit à l'ancre, dans la crainte d'être jetté contre les rocs, par un vent qui étoit encore devenu plus impétueux. Il continua, le jour fuivant, avec tant de futie, que perdant route elperance de pouvoit s'approcher de Milford Haven, Dounton se détermina tout d'un coup à se réfugier dans la Riviere de Waterford. Le 13 au matin, il reconnut la Tour de Whooke, seule matque à laquelle on distingue cette Riviere, qui n'en est qu'à trois lieues. A huit heures, on apperçut une petite Barque, qui fortoit de la Riviere, à qui l'on fit figne de venir à bord. C'étoit une Barque Françoise, qui alloit à Wexford, & que le Capitaine loua pout aller portet la nouvelle de son arrivée au Commandant du Fort de Dungannon, parce que l'entrée du Canal étant fort étroite, il craignoit que fon Vailleau ne souffrit du moindre retardement, s'il étoit forcé de jetter l'ancre. A midi, il remonta la Riviere jusqu'au lieu qui se nomme Passage, où il trouva un Pêcheur de Lime, nommé Stephen Bonner, qui vint au-devant de lui dans fa Barque avec quelques autres Matelots, & qui entreptit avec beaucoup de zéle de rendre toutes fortes de services aux malades du

Le 18, Dounton dépêcha Bonnet à Londres, avec une lettre à la Compa-

tertord en Itlan-

1615.

Le 22, il arriva au Capitaine Dounton une disgrace qui non-sculement Dounton estarlui rappella les rrahifons & la Batharie des Turcs, mais qui lui fit douter si rété en qualité de Pyrate. c'est avec raison que ses Compatriotes s'attribuent l'honneur d'être plus humains & de meilleure foi que ces Infidéles. Il avoit congédié un de ses Matelots pour quelques crimes notoires. Ce miférable, qui devoit se croire heureux d'avoir évité le dernier supplice, s'engagea au service de Stratford, Commandant du Fort de Dungannon, & ne tarda point à lui raconter toutes les expéditions de son Vaisseau dans la Mer Rouge. Stratford n'étoit point affez riche pout vivre content de sa fortune, ni affez honnête homme pour rejetter l'occasion de s'enrichir par une injustice. Il crut pouvoir abuser du Statut contre la Pyraterie, pour arrêter le Pepper-Corn, & se se saisir de toutes les marchandifes au nom du Comte d'Ormond, dont il eut l'adresse d'obtenir un plein pouvoir. Il vint à Passage avec cette autorité; & faisant dire à Dounton qu'il avoit dessein de le visiter sur son Bord, il le pria de lui envoyer sa Chaloupe. Elle lui fut envoyée sur le champ; mais il sit arrêter ceux qui la conduisoient, & prenant ses propres Matelots avec quelques gens armés pour se rendre sur le Vaisseau, il arrêta aussi le Capitaine & son Bâtiment à titre de piraterie. Dounton fut renfermé dans le Fort de Dunganon, Ilen renfermé avec des ordres rigoureux pour lui retrancher toutes fortes de communica- dans le Fort de tion; ou si quelqu'un obtint la liberté de le visiter, ce ne sut que pour se voir Dunganon. force, en le quitrant, de répéter sous la foi du serment tous les enrretiens qu'il avoit eus avec le Ptisonnier. Ses gens furent examinés avec la même rigueur, & l'on employa les détours les plus captieux pout rendre leurs dépositions nuisibles au Capitaine. Sa prison dura près d'un mois, sans qu'il eût la libertéde se désendre ni de se plaindre. Cependant le cri public s'étoit fait entendre en sa faveur, & le Comte d'Ormond mieux instruit par les informations de quantité d'honnêtes gens, envoya à Passage Sir Lawrence Esinond pour approfondir cette affaire. Dounton fut délivré de la tyrannie de Stratford , & conduit à Paffage, où dans la préfence de l'Evêque de Waterford & d'Efmond il prouva aisément la vérité de sa Commission & la justice de sa conduite. A vant été remis en possession de son Vaisseau, il vit arriver le 16 de Septembre, dans un petit Bâtiment de Briftol, un Député de la Compagnie des Indes Orientales, qui lui apportoit de l'argent avec des hommes & des provisions pour achever fon voyage.

Il fortit, le 6 d'Octobre, de la Rivierc de Waterford. Le 12 au matin, il étoit à la hauteur de Beachy, & quelques heures après il entra dans la Rade bent & renouve de Douvres. Il en partit le 13 pour aller jetter l'ancre aux Dunes, où se trouvant près d'un Vailleau de guerre, nommé l'Assurance, il ent encore le chagrin, sur diverses indiscrétions de ses gens, de se voir artêté par les Officiers de ce Bâtiment jusqu'à l'arrivée des ordres de l'Amirauté. Son Contre-maître. qu'il dépêcha auffi-tôt à la Compagnie des Indes, apporta immédiatement l'ordre de le relâcher; mais l'opinion même qu'on sembloir avoir prise, en Angleterre, de son voyage & de la nature de son Commerce, justifie quel-

Il obelett la 14en Anglesette.

M ii

## HISTOIRE GENERALE

1615. Remarque fut fon voyage.

ques réflexions qui me font échappées sur son propte récir. Ajoutons qu'en reconnoillant, dans sa Relation, qu'il sut accusé de pyraterie, il rapporte bien qu'il se mit à couvert de cette imputation ; mais il ne prétend nulle part qu'elle fut sans fondement.

## LATITUDES.

| Aden en Arabie    |    |    | Dabul (entrée de la Rade)   |    |    |
|-------------------|----|----|-----------------------------|----|----|
| . Variation Ouest |    |    | Variation                   |    |    |
| Isle de Cameran   | 15 | 00 | Mafigilan                   | 12 | 10 |
| Baye de Soually   | 10 | 55 | Cap de Galle dans l'Isle de |    |    |
| Variation Ouest   | 16 | 40 | Čeylan                      | 5  | 40 |

## CHAPITRE II.

## Voyage d'Antoine Hippon à la Côte de Coromandel, à Bantam & à Siam en 1611.

HIPPON. 1611. lummartes fur ecter Relation.

N trouve dans Purchass deux Relations de ce Voyage , l'une par Nathaniel Marten , Contre-maître du Vaisseau nommé le Globe , qui fut en-Remacquespré- voyé feul dans l'Inde, en 1611, fous le comandement du Capitaine Hippon, l'autre par Floris. Celle-ci, qui est de Marten, ne contient guéres que des remarques nautiques & des observations de latitude, lecture plus utile qu'agréable, & qu'on offre ici presqu'uniquement aux Navigateurs & aux Géographes. Aussi Purchass mênie a t'il supprimé une grande partie du Journal de Marten, & n'y a-t'il joint celui de Floris que pour dédommager le Lecteur de la sécheresse du premier. Cependant, comme le dessein de ce Recueil est de donner un corps de tous les Voyages, ceux qui prennent la peine de le composer ne doivent pas craindre qu'on leur fasse un reproche d'avoir apporté trop de foins à le rendre complet; furtout lorsqu'avec une fidélité constante. pour leur plan ils n'y admettent rien qui ne porte le caractere de la vérité. Qu'on y fasse réflexion : ce ne sont pas les voyages les plus estimés dont la lecture a le plus d'agrément. Les premiers Navigateurs de chaque Nation fe. font d'abord attachés à découyrir des Côtes inconnues , & n'out guéres écrit que pour l'instruction de ceux qui visiteroient les mêmes lieux, dans la vûe d'y faire d'autres fortes de découvertes. C'est ce qui rendra bientôt les Relarions plus agréables, à mesure que les années vont augmenter. Dailleurs il faut se rappeller ce qu'on a pris soin de répeter ici plusieurs sois, & ce que chaque Lecteur doit avoir vérifié lui-même; que les Marchands Anglois, dans l'origine de leur Commerce, étoient conduits par l'unique espoir du gain, sans aucune vue de curiosité ou de plaisir, &, j'ose dire, avec aussi peu de lumieres que de goût. L'avidité des richesses à fait entreprendre aux Anglois les voyages de Commerce; & le fuccès du Commerce, qui a produit avec les richesses le goût des sciences & du plaisit, les a fait penser ensuite à tirer de leurs voyages autant d'agrément que d'utilité.

Reflexion for Jes premiers Navicateurs Angluis.







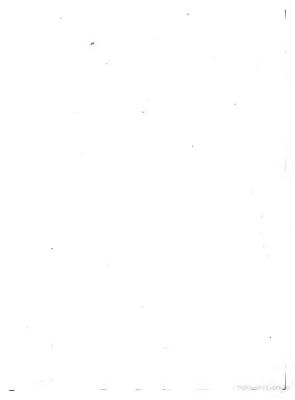

On ne se plaindra point de trouver, dans la Relation de Marten, une ennuyeuse répérition de la route d'Afrique. Etant parti de Blackwall le 3 de Janvier 1611, il se transporta tout d'un coup à la hauteur du Cap de Galle, dans Départ & route l'Isse de Ceylan, où il se trouva le dernier jour du mois de Juillet. Le 4 d'Août, d'ilipponau matin, l'Auteur observe que la variation étoit de 13 dégrés 7 minutes, A Midi, le Vaisseau étant à six lieues de la terre, qu'on appercevoir distinctement du tillae, on eut pour latitude 9 dégrés 15 minutes. A trois lieues du rivage, on rrouva neuf brasses de fond, & l'on jugea que la Côte se présente Nord-Oueft, & Nord-Oueft par Nord.

Le 6, au matin, on s'apperçur que le Vaisseau étoit engagé dans un grand Courant, dont la direction étoit Nord par Ouest. Cependant la vue de plufieurs Pecheurs, qu'on découvrit du haut des mats, fit juger aussi qu'il y avoit peu de risque à les suivre; & la terre qui se fit voir presqu'aussi vot à sept ou huit lieues vers l'Ouest-Nord-Ouest, acheva de rassurer les Matelots. On y tourna la proue, sur vingt brasses de fond. A mesure qu'on avança, l'eau se remplissoir de rocs & de basses. Vers trois heures après-midi, on apperçur la Tour de Negaparan, & un Vaisseau, qui étoit à l'ancre au Nord-Ouest. On Tour de Nigamouilla sur huit brasses, à trois lieues du Rivage. Hippon, qui n'explique point ses projets, remit à la voile le soir, & fir

seize lieues jusqu'au lendemain à midi, portant Nord par Est, sur un fond qui se sourint sans cesse entre douze & quatorze brasses. La latitude, de 11 dégrés 57 minures. Depuis le 7 jusqu'au 8 à midi , il continua de porter Nord par Est, & l'on fir environ vingt licues, à la viie de la haute terre, qui s'éleve de collines en collines. On prit ce jour-là une Barque de Saint Thomé, Le 9 à midi , on découvrir la Ville de Meliapor à deux lieues. La marque , pour la reconnoître, est une montagne fort haute, qui est dans les terres. A deux lieues au Sud de Paleakare, on trouve un banc, qui n'est gueres à plus d'un mille du Rivage, mais dont la pointe Nord - Est s'en écarte de plus d'une lieue. On s'en approcha imprudemment jusqu'à ne trouver que trois braffes de fond; ce qu'on peut éviter sans peine en se tenant roujours sur dix ou douze braffes. Le 9, à quarre heures après-midi, on mouilla vis-à-vis la Ville. Elle a , au Nord , une croix qui peut être apperçue à deux ou trois milles du Rivage; mais, de ce lieu, on ne peut découvrir la Ville même. Hippon, ne on arrive à Pas trouvant point cette Rade commode, s'avança plus au Nord, & jetta l'anere liakate, qu'en fur huit braffes. Le 10 à midi, ils virent paroître une Barque, qui vint à bord de la part du Gouverneur. Browne & Floris prirent le parti de descendre au Rivage, mais dans la Chaloupe du Vaisseau, qui sut malheureusement renversée par une vague en passant la barre, sans qu'il y eut néanmoins personne de noyé. Paleakare est siruée au 13º dégré 13 minures de latitude. L'Aureur trouva la variation d'un dégré 15 minutes par le demi-cercle.

Mellapor

Le 15, Hippon descendit lui-même à terre, pour conférer avec la Gouvernante; mais il revint à bord le jour suivant, sans avoir pu s'accorder sur les articles du Commerce. Dès le même jour il leva l'ancre pour gagner Petapoli. Il s'avanca l'espace de trente lieues jusqu'au 17 à mide, à la latitude de 14 dégrés 15 minutes, en portant sans cesse Nord par Est, Du 17 au 18, il fir environ vingt-trois lieues, vers le Nord, mais d'un si mauvais tems qu'il sur obligé de renoncer aux observations. Le 18 au matin, il changea sa course du

HIPPON.

Petapoli-

Commerce.

Nord - Nord-Est à l'Est-Nord-Est & à l'Est par Nord; mais trouvant peu d'eau jufqu'au-delà d'une ouverture d'environ deux lieues, qui forme une perire Baye dans les terres. Le 18, depuis midi julqu'à cinq heures, il porta Nord-Est par Est, pour trouver plus d'eau, parce que la Côte s'avance ici beaucoup

plus à l'Est. A cinq heures, on apperçut, à la distance d'environ six lieues, Riegon entre dans la Rade de une touffe d'arbres, qui est proche de Perapoli, la terre est fort haute au Nord-Ouest de cette Ville. A sept heures on mouilla sur neuf brasses. Le lendemain au marin on s'avança vers les arbres; & , vers neuf heures, on

ierra l'ancre fur cinq braffes, à deux milles du Rivage.

Deux Barques, qui portent dans ce lieu le nom de Gingathes, apporterent à

bord une lettre des Marchands de la Ville. Elles furent suivies presqu'aussi-tôr d'une autre Barque & d'un Metlager de la part du Scha-Bandar. C'étoient des IT eft invité au invitations à descendre pour le Commerce. On y répondit civilement ; & le lendemain, Hippon reçut un préfent du Scha-Bandar, avec deux nouvelles Barques pour les l'acteurs du Vaisseau qui voudroient descendre à terre. Cinq Anglois, Floris, Lucas, Effington, Adam Dounton & Leman, s'offrirent les premiers. Ils furent si bien reçus par le Scha-Bandar & les Marchands, qu'ayant renvoyé à bord le 21, pour marquer leur fatisfaction, le Capitaine ne fit pas difficulté d'entrer le même jout dans la Rade. La marque, pour paffer la Barre sans danger, est un petit palmier sur le bord de la Côte, vers la pointe Nord de la colline. L'Auteur trouva la variation de 12 dégrés 27 mi-

Hierend à Ma fulig aran.

Le 28, Floris & Effington revintent à bord; &, le foir, on partit pour Mafuliparan, avec le vent au Sud-Eft: On y arriva le 20. Je fupprime les obfervations de la route, parce qu'elles ne regardent que les vents, qui ne font pas toujonts les mêmes. On ne trouva nulle part plus de cinq braffes dans ces deux jours de navigation ; & la Rade de Maiuliparan , où l'on jetta l'ancre à cinq heures, n'a pas plus de trois brasses & demie. Le 31, les Facteurs descendirent à terre, pour y demeurer au nombre de cinq; Floris, Ellington, Simon Evans, Cuthbut, Whitfield & Arthur-Smith. L'Auteur observa le 18 de

Décembre que la variation étoit de 12 dégrés 22 minures.

On remit le 30 à la voile pour retourner à Perapoli, où l'on arriva le même jour à 8 heures du foir, après être parti à 7 du marin. Marten observa, le 4 de 1612. Janvier, la latitude de cette Rade, qu'il trouva de 15 dégrés 36 minutes. Le 2 6 & le 26 ayant renouvellé ses observations, il trouva 15 dégrés 49 minutes

11 revient à Peespoli, & part apiès fon commorrae.

Le 7 de Février, les Facteurs revinrent à bord avec les marchandifes qu'ils avoient acherces; &, le 11 à six heures du matin, on fortir de la Rade de Petapoli avec le vent au Nord-Nord-Ouest. On eut si peu de vent jusqu'au 14, que la crainte des Courans, qui portoient au Nord-Eit, fit demeurer à l'ancre à fix lieues de la Rade. Le 14, à quatre heures du matin, on remit à la voile avec le vent au Sud-Sud-Est, & l'on porta avec assez de peine au Sud-Est & au Sud-Eft par Sud. Il y a beaucoup d'apparence qu'Hippon reprit vers Mafulipatan, & qu'ayant passé quelques semaines dans ce Port, il y reprit les Facteurs qu'il y avoir laissés; car la Relation nous transporte tout d'un coup au 20 de Mars, sans aucune trace de ce qui s'est passé dans l'intervalle. & les mêmes Facteurs reparoiffent pluficurs fois dans le voyage.

Le 20 de Mars, on fut surpris par le calme. Le lendemain à midi, après

avoir fait sept lieues, on se trouva à 2 dégrés 26 minutes de latitude. La variation étoit le foir de 13 dégrés 17 minutes par le demi-cercle; & l'amplitude, de 4 dégrés 27 minutes, qui étant foustraits de 13 dégrés 57 minutes, faifoient, pour la variation, 9 dégrés 25 minutes. Depuis le 21 à midi, jusqu'au 22 à la même heure, on fit quinze lieues, & la latitude se trouva d'un dégré 34 minutes. Au foir, la variation étoit de 10 dégrés 10 minutes; ce qui fit voir qu'on avoit été empotté à l'Ouest par un grand courant. Le lendemain à midi, après avoir fair sept lieues Sud par Ett, on trouva la lati- observationstude de 57 minutes, &, le foir, la variation de 10 dégrés. L'Azimuth magnetique étoir de 15 dégrés 15 minutes; & l'amplitude, 5 dégrés 13 minutes. Depuis le 23 jusqu'au 24 à midi, on fit vingt-trois lieues Sud par Est, avec le vent entre Ouest & Sud-Ouest; après quoi, suivant les informations, on

HIPPON. 1612.

Depuis le 24 jusqu'au 25 à midi, on avança au Sud-Sud-Est, l'espace de vingt & une lieues, jusqu'à 17 minutes de latitude du Sud. L'Auteur avant observé la variation trouva l'Azimuth magnetique de 17 dégrés 40 minutes, & l'amplitude de 6 dégrés; ce qui donnoit pour la variation 9 dégrés 40 mi-

Depuis le 25 à midi jusqu'au 26 à la même heure, on fit quinze liques au Sud-Sud-Eft, avec un vent variable entre le Nord-Nord-Ouest & l'Ouest-Sud-Ouest. La latitude se reouva d'un dégré 30 minutes. Au soir l'Azimurh magnetique portoit 15 dégrés 5 minutes; & l'amplitude, 6 dégrés 21 minutes : par confé-

quent la variation 8 dégrés 54 minutes.

fe trouva fous la Ligne.

Depuis le 31 à midi jusqu'au premier d'Avril à midi, le vent Sud-Sud & très-foible. On fit douze lieues en portant à l'Est-Sud-Est , & la latitude fut de 4 dégrés une minure. Du premier au second, vings & une lieues & deux riers Sud-Est par Est, & la latitude 4 dégrés 24 minutes. Suivant le calcul de l'Aureur, qui se rrouva d'accord avec ses observations, on avoit douze lieues Est-Sud-Eft, & deux lieues Sud & par Eft. Au matin, l'Almicanter & l'Azimuth magnetique portoir un dégré 30 minutes , l'amplirude 8 dégrés 47 minutes ; ce qui faifoit pour la variation 7 dégrés 27 minutes. Vers deux heures du matin, la mott énleva un Marchand, nommé Adam Douglas. Du 2 au 3, on fit trente-deux lieues, & l'on se trouva vis-à-vis la partie la plus Occidentale de l'Isle d'Engam. Le 26, à quatre heures après midi, on jetta l'anere dans la Rade de Bantam, sur quatre brasses & demie de fond. Pulopanian porte Nord, de liaman-Pulotando Nord-Oucit par Nord, Puloduo Est-Sud-Est, & la pointe la plus Occidentale de Pulotanzo Nord-Ouest par Nord. La pointe la plus Otientale de Pulolimo touche presque à la pointe Occidentale de Java. Aufli-tôt qu'ilippon eur mouillé l'ancre, Spalding, Facteur Anglois de Bantam, vint à bord avec deux autres Anglois du Comptoir.

Le 31 de May, à quatre heures après midi, les Marchands qui étoient defcendus à terre, rentrerent dans le Vaisseau; & vers neuf houres on remit à la voile en portant au Nord-Nord-Estavec le vent au Sud. Le premier de Juin. on eur un si mauvais tems, qu'on prit le parti de mouiller conrre l'Isle de Pulotando, sur un fond de dix-neuf brasses. Le lendemain, on partit avec le vent au Sud-Eft, & l'on ne trouva bientôt que cinq braffes, qui diminuerent encore jusqu'à quatre. L'Isse est couverte de bois, & sa longueur paroit d'environ

1612. Lunapara.

quatre milles. On apperçoit à peu de distance une chaîne de ro :s & de sables. Depuis fix heures au marin qu'on avoit mis à la voile, jusqu'à midi, on fit fept lieues Nord par Ouest. Vers huit heures on découvrir du haur des mâts Lukapara, à huit ou neuf licues de distance. Le 7, on fit encore sepr lieues jusqu'à midi, en portant au Nord - Ouest. Vers dix heures on appercur la montagne de Mompine, au Nord-Est, à la distance au moins de huit lieues ; après quoi l'on ne trouva jamais moins de dix braffes aux langues baffes de Sumatra. Le 9 à cinq heures du matin, on porta au Nord-Ouest par Nord, comme la Côte s'étend elle - même, mais on ne s'approcha pas à plus

Montagne de Momput.

de rrois ou quatre lieues de la pointe de Mompine, parce qu'il se préfente une chaîne de rocs à deux lieues de la pointe Orientale de Sumatra, qui est la septiéme pointe des Détroits. La profondeur de l'eau augmenta de dix jusqu'à quatorze brasses. Quand on a Mompine au Sud-Est, on est délivré des rocs. La latitude étoit ce jour-là d'un dégré 39 minutes.

Le 10, vers trois lieures du matin, on découvrit à trois lieues au Nord-Nord-Ouest, une Isle de petite étendue. Depuis midi jusqu'à six heures du

foir, on fit six lienes au Nord; & depuis six heures du foir jusqu'au lendetiles divertes, main à midi, on fit dix-huir lieues en continuant la même courfe. On fe trouva alors à un dégré de latitude du Nord, à la vue de deux Isles; l'une éloignée de sept lieues au Sud-Ouest par Ouest; l'autre de sept lieues aussi, mais

à l'Ouest-Sud-Ouest. Le fond étoit de vingt-cinq brasses. L'Auteur découvrir du haur des mâts une haute terre à douze fieues, qu'il prit pour la haute terre de Bantam. Depuis midi jufqu'à fix heures, on fir fepr lieues Quest par Nord. Le fond se trouva de vingt-cinq brasses, & la haute terre de Bantam ne parur plus alors qu'à six lieues. On apperçoit rrois petites Isles à l'extrémité Sud-Est de cerre Isle.

Le 12, on fit cinq lieues, Nord par Est. La latitude se trouva d'un dégré 35 minutes & le fond de vingt-cinq brasses. Dans l'après-midi, l'Auteur découvrit à neuf lieues au Nord-Ouest, une Isle assez haute. Le 13, depuis six heures du soir jusqu'au 14 à midi, on avança neuf lieues au Nord-Ouest par Nord . à cause du Courant. Les calmes , qui étoient fréquens , servoient nonseulement à retarder la navigation, mais à rendre l'action des Courans plus Danger du vais difficile à furmonter. On se crut pendant cette nuit dans un grand danger, lorsqu'ayant jetté la sonde on ne trouva qu'une brasse de fond. Mais après s'è-

feau Angloss.

rre avancé en tremblant, on se retrouva sur dix & onze brasses. Depuis six heures au matin du 15 jusqu'à midi, on fit dix lieues Nord-Nord-Est. La latirude étoit de 4 dégrés 48 minutes, & le fond de rrente brasses. A huit heures on appercut une Isle au Nord-Ouest, à quatre milles. La nuit ayant été fort calme, on n'avoir remarqué qu'un Courant, qui alloir vers le Nord. Depuis midi jusqu'à six heures du soir, on porta au Nord-Nord-Ouest, & l'on sit huit lieues, après lesquelles on découvrit une autre Isle à l'Ouest par Nord. On n'étoit qu'à cinq ou fix lieues du Continent, dont cette Isle n'est éloignée que d'une lieue. Depuis le 16 à midi jusqu'au dix-sept à la même heure, on fir douze lieues au Nord-Nord-Ouest; mais on découvrit tout d'un coup devant le Vaisseau un roc abimé, qui dans l'effroi dont on ne pur se détendre, quoiqu'on cût encore onze brasses d'eau à moins d'une lieue du Rivage, fit prendre le parti de tourner promprement au Nord-Est; sans compter qu'on voulut éviter

éviter deux perites Isles à l'Est, qui ne paroissoient pas non plus sans danger. La latitude étoit ce jour-là de 5 dégrés 54 minures. Depuis le 17 à midi, jusqu'au lendemain à la même heure, on fit huit

lieues Nord-Ouest; & le même nombre depuis le 18 jusqu'au 19, dans la même direction. Le matin à sept heures, Marten apperçut un petit roc à trois Roc dangereux lieues du Vaisseau. Comme on s'en trouva fort près vers midi, il descendit & la fination. dans la Chaloupe pour s'assuret du fond, qu'il rrouva de 12 brasses à la portée d'un jet de pierre, & de 6 brasses contre le roc. Cet écueil est entre la pointe Ouest & la pointe Sud de la terte, à trois ou quatre lieues de la premiere, & à deux ou trois lieues de l'autre. Depuis le 20 jusqu'au 21 à Midi on porta au Nord-Ouest pendant six lieues. Le calme obligea de mouiller deux sois dans le cours de la nuit. Depuis le 21 jusqu'au 22, on côtoya le Rivage, avec le vent à l'Ouest; après quoi l'on apperçur la basse pointe de sable de la Rade de Patane, à deux lieues au Sud du Vaisseau.

On s'arrêta dans cette Rade jusqu'au 4 d'Août, qu'on remit à la voile avec le vent au Sud-Sud-Ouest; & l'on porta successivement au Nord-Ouest, au Nord-Ouest par Ouest, & au Nord - Ouest par Nord. Suivant le calcul de l'Auteur, depuis neuf heures jusqu'à midi, on fir dix lieues Nord-Ouest. Depuis midi jusqu'à six heures, dix lieues; & huit lieues, Nord-Nord-Ouest, jusqu'à six heures du matin. Les vents furent variables dans cet espace. Le ma-

rin on découvrit la terre à dix lieues.

Depuis le 6 au marin jusqu'à midi, on fir cinq lieues Nord-Nord-Ouest, & Suites d'offerla latitude étoit de 8 dégrés 7 minutes. Le fond de dix-sept brasses. Depuis ques. midi julqu'au 7 à la même heure, on porta au Nord-Nord-Ouest avec fort eu de vent. L'Aureur juge qu'on ne fit pas plus de fix lieues : cependant la latitude se trouva de 8 dégrés 3 minutes. Du 7 au 8 , le vent sut encore trèsfoible; ce qui n'empêcha point de faire huit ou dix lieues Nord-Nord-Ouest, fur dix-huit & vingt braffes de fond. Latirude, 9 dégrés 40 minutes. Au matin, l'on apperçut deux Isles. Depuis le 9 jusqu'au 10 à midi, le calme rendit le Vaisseau presqu'immobile. On fir néanmoins deux lieues dans cet espace. Le vent recommença le jour suivant, mais pour devenir fotr variable, & l'on ne fit jusqu'au 12 que huit lieues Nord par Ouest, sur vingt-cin q & vingt-six brasses. Du 12 à midi jusqu'au 13, on fir Nord par Est vingt-quatre lieues, avec le vent au Sud-Sud-Ouest & au Sud-Ouest. On n'éroit qu'à sept ou huit lieues du Rivage.

Du 13 au 14, on fit seize lieues Nord par Ouest, avec un vent Sud-Ouest, & depuis vingt-deux jusqu'à vingt-cinq brasses de fond, à cinq ou six lieues du Rivage. Dn 14 au 15, on fit seize lieues Nord pat Ouest avec le vent à l'Ouest & le même fond , à six lieues de la Côre. Du 15 au 16, dix lieues Nord par Ouest; mais le fond diminua jusqu'à neuf & huit brasses à quatre lieues du Rivage. Enfuite on porta julqu'à minuit à l'Est & à l'Est-Sud-Est , jusqu'à ce que la fonde ne faifant trouver que quatre brasses, on se hâta de baisser les voiles; mais le fond diminuant encore jusqu'à trois brasses, on prit le parti de jetter l'ancre jusqu'au jour suivant. Le 18, on avança sur cinq brasses, avant au Sud par Quest la partie la plus Méridionale de l'Isse, & l'embouchure de la Riviere de Siam (a) au Nord.

( 4 ) Comme rien n'a dû paroître si informe que cette Relation de Marten , on ne doit pas Tome II.

HIPPON. 1612.

Hippon. 1612. Le 3 de Novembre on quirta cette Baye, & l'on prit au Sud-Sud-Est pour se dégager de l'Isle. Le 4 à midi, la latitude étoit de 12 dégrés 33 minutes, a arts avoir fait vingt-cinq lieues dans l'espace de vingt-trois heures. On porta ensuite au Sud par Ouest, & l'on arriva le 11 à Parane.

Conclusion & remarque de Purcialis

Purchás, se lassan tid de faivre l'Auteur dans ce détail, abége tout d'un cop sa Relation. Il sjouer selusiement que le Capitaine retourna de Patane à Siam, où il avoit laisse de Massilipatan à Bantam en 1614, à qu'il retourna en Angleterre en 1615, La feulte remarque qu'il ai conservée, & qui paroit asser importante, c'est que l'Ille de Sainte Helene est centres plus à l'Ouest qu'elle n'est marquée dans les Cartes.

## LATITUDES.

| Paleakate                  | 13 | 30  |
|----------------------------|----|-----|
| Masulipatan, Pointe du Sud | 15 | 30  |
| Variation                  | 12 | 2.2 |
| Perapoli                   | 15 | 49  |

## CHAPITRE III.

Journal de Peter Williamson Floris, premier Fasteur du Capitaine Hippon dans le même Voyage.

FLORIS. 1611. Remarques fur de Journal.

S I la Relation de Marten elt entirerment naurique, celle de Floris fe borne prefiquinquement aut translacions, aux avanurues, en un mor, aux fairs hiltoriques qu'il a pris foin de recueillit dans le cours du voyage. Purchafs avoue néanmoins qu'il en a fupprimé une partie, 8 n'appelle ce qu'il a confervé qu'un extrait, en nous apprenant que c'ett la traduction de l'Original Hollandois; ansi la respluque point fec d'original feoit imprimé ou manuferit, ni fi c'ett lui-mème qui a pris foin de le traduite. Pour la perfonne de l'entre, il oblerve que c'écir un Négociant Hollandois, qui fuvir l'ilipon avec la qualité de premier l'adeux, & gu'ettan revenu en Aoguetterre en 1615, altoin, non-fuelment parce qu'elle contient das particulatries interferfinates, mais encore parce que la liberté avec l'aquelle Floris cenfure les Hollandois, fet compartieses, ett une preuve continuelle de f, abonne foi.

Mépart du Globe.

Le Globe ayant mis à la voile le 3 de Février 1610, arriva le 21 de May dans la Baye de Saldanna. Il y trouva trois Vaiffeaux, deux defouels commandés par Ilaac Lemaire, & par Henryke Brower, l'envoyerenr faluer par leurs Chaloupes, Il n'y avoir pas beaucoup de rafraichissemens à se promettre dans

être surpris qu'elle ne soit pas moins obscure pour le rerme que pour le progrès du Voyage. Peut-être ce défaut vient-il de l'Abbréviaceut, à qui on le reproche dans plusieurs autres Journaux.

cette faifon, qui étoit l'Hyver du Pays, fur-tout après des pluyes violentes, dont les traces paroissoienr encore dans les campagnes, quoique les monts fussent converts de neige. Les Anglois firent beaucoup de recherches, pour découvrir la racine de Ginseng, dont les deux Vaisseaux Hollandois avoient apporté la porté à Saldanna connoissance dans ce pays, en revenant du Japon où les Européens avoient commencé à connoître certe plante. Mais les nouvelles feuilles ne faisant alors que pousser sans être encore développées, ils n'auroient pas riré beaucoup de fruir de leurs recherches, s'ils n'euffent recû des explications plus capables de les instruire. La véritable saison, pour recueillir le Ginseng, est le mois de Décembre, & ceux de Janvier & de Février, parce que c'est le tems de sa maruriré. Les Habirans de la Baye le nomment Karena.

Après avoir pris sa provision d'eau, le Globe se remir en Mer, & continua fa navigation jusqu'au 10 de Juin, qu'une furieuse tempête, accompagnée d'un ronnerre épouvantable, faillir de le submerger près de Tierra de Natal. Le premier d'Août , il se trouva à la hauteur de la pointe de Galle dans l'Isse de Ceylan. Il fuivit la Côte jusqu'à Negapatan, dont il eut la vûe le 6. Mais les observations firent trouver dans ce lieu une erreur de 18 lieues sur la carte. Les Hollandois qu'on avoir rencontrés dans la Rade de Saldanna, avoient Esteur des carremarqué la même chofe. On ne trouva pas non plus l'Isle de Ceylan aussi large Ceylan que les Géographes le prétendent. M. Mulleneux a placé le Cap ou la Pointe de Galle à 4 degrés de latitude, au lieu de 6, qui est sa véritable position. Vers le foir, on passa devant la Rade de Negapatan, & l'on apperçur distinc-

tement la ville & les maisons.

Le 8, on se trouva vis-à-vis Saint Thomé, & le 9 à Palcakate, où l'on n'aborda qu'après avoir passe sur une basse d'un demi-mille de longueur, qui n'a guéres que trois brailes de fond. Il vint deux Chaloupes au-devant du Vaisseau, l'une de la part des Hollandois, l'autre du Scha-Bandar, avec un fauf-conduir pour s'approcher du Rivage. L'Auteur descendit avec M. Brown; mais la mer devint si grosse, que leur Chaloupe fut renversée par une vague, si heureusement néanmoins qu'il ne se noya personne. Le Scha Bandat étant venu lui-même à leur secours, leur offrir une maison pour les loger, & leur promie une lettre du Roi pour la Gouvernante Konda Maa, Le 11, Jean Van Werficke . Préfident Hollandois de la Côte de Coromandel . leur fit voir un Kaul. c'est-à-dire, un ordre de Venkapari Raja, Roi de Narsingue, qui défendoit le Commerce à tous les Vaisseaux de l'Europe, s'ils n'avoient une Commission du Comre Maurice. Ils répondirent que celle du Roi d'Anglererre leur fuffisoit; sur quoi les expressions devinrent si vives, que le Scha Bandar employa tous ses efforts pour calmer les esprits, en assurant que la Gouvernante devoir arriver dans trois jours.

En effet, Konda Maa fir son enrrée dans la Ville le 17, & le Capitaine Anglois descendir au Rivage pour lui faire sa cour. Mais lorsqu'il s'avançoir rien du Gouvesvers elle, il recut l'ordre de remettre sa visite au lendemain. Les Anglois attribuerent cet incident aux mauvais offices des Hollandois, & n'ayant pas reçû le nouvel ordre qu'ils attendoient le jour suivant, ils en firent demander la raison au Scha Bandar, qui leur sit répondre que les Hollandois avoient reçû du Roi un privilége exclusif, & qu'il falloir par conséquent s'adresser à ce Prince pour obtenir la liberté du Commerce. Comme cette négociation de-

1611.

Paleskate. Les Angloss P

FLORIS. 1612.

mandoit plus de deux mois, & leur auroit fait perdre la Mousson pour Patane, fans compter l'incertitude du fuccès contre des ennemis qui préparoient déja pour le Roi de Narfingue un préfent de deux Elephans, ils réfolurent de continuer leur course vers Perapoli & Masuliparan.

Ils fe rendent à Petapoli.

Ils arriverent le 20 à Perapoli. Le Gouverneur leur ayant envoyé un Kaul, ils convintent avec lui que les droits de la Douanne se reduitoient à trois pour cent; & fur cette convention ils ne firent pas difficulté de décharger quelques marchandifes, dans la réfolution de laiffer deux Facteurs pour le Commerce, & de conduire leur Vaiticau à Mafulipatan, où la Rade est beaucoup plus commode. Ils réfolurent aufli d'envoyer un préfent à Mir Sumela, un des principaux Officiers du Roi , & Prétident de fes Revenns à Kondapoli , pour s'affurer de sa protection contre la mauvaise foi des Officiers inférieurs. Le 20 de Mort d'un Roi Janviet, on apprit la mort de Kotohara, Roi de Badaga & de Mafuliparan. In hen de fes fin. Il étoit à craindre qu'elle ne fut suivie de beaucoup de désordres; mais ils furent prévenus par la prudence de Mir Mafunim, qui fit élire austi-tôt Mahmud-Unim Kotohara, neveu du Roi, mort fans enfans. Sous le dernier régne, les Perfans avoient eu dans le Royaume une autorité fans bornes, par l'infidélité de Mir Sumela, qui aspiroit à la Tyrannie. Le jeune Monarque prit une

tes pour les An-

conduite tout à fait opposée. Le Gouverneur trompa les Anglois dans un marché de draps & de plomb. Il prétendit s'être accordé avec Floris pour la fomme de quatre mille pagodes, & sa seule preuve contre ce Marchand qui desavouoit le traité, sut qu'étant Mit & descendu de Mahommed, son témoignage devoit l'emportet sur celui d'un Chrétien. Floris, qui n'avoit pas le rems de porter ses plaintes au nouveau Roi, auroit eu peine à se garentir de cette injustice, si les Marchands

Les affaires du Commerce étant terminées à Petapoli, & la Mouffon deve-

du Pays n'eussent employé leur intercession en sa faveur.

Bancant , & profrent du mécon. santement des Huilandois,

nant favorable, on mit à la voile pour Bantam, où l'on arriva le 26 d'Avril Ils fe rendent 1 1612. Les nouvelles exactions qui s'introduifoient dans cette Ville, avoient fair prendre aux Hollandois la résolution de se retirer à Jakatra, & les prépararifs fe faifoient pour leur départ : ce qui n'empècha point les Anglois, qui n'avoient pas alors de Maifon a Bantam, de s'accorder avec le Gouvernement pour le droit d'Entrée, qui fut reglé à trois pour cent. David Middleton avoit entreptis, dans ce tems-là, d'établir un Comptoir à Sukkadonia, & Spalding travailloit encore à le foutenir : mais on reconnut enfuite que l'intérêt particulier avoit en plus de part à cet établiffement que le zéle du bien public.

Ils vent à Pa-Audience de la

Reine.

On partit de l'antam le premier de Juin, & l'on arriva le 22 dans la Rade de Patane, où se trouvoit alors le Bantam, Navire d'Enckuysen, qui appris aux Anglois les usages du Pays. Ils descendirent à terre le 26, avec beaucoup d'appareil, & un présent de six cens pièces de huit, dont la lettre du Roi. d'Angleterre devoit être accompagnée. On n'épargna rien pour leur faire un accueil honorable. La lettre fut mife dans un bassin d'or, & portée sur un éléphant couvert de riches parures. La Cour de la Reine étoit d'une magnificence étonnante. Cette Princesse ne se fit pas voir aux Anglois; mais elle lut leur lettre & lent accorda la permittion d'exercer le commerce en payant les mêmes droits que les Hollandois. Après cette miftérieuse audience, ils furent conduits chez Daron Laxmena, Scha Bandar, dont l'office étoit de traiter avec les Etrangers , & qui leur fit fervir un rafraîchissement de fruits. Ils virent enfuite Oran Raga Sirnona, qui ne les recur pas avec moins de politesse. Le jour suivant, la Reine leur envoya des vivres & des fruits en abondance. Le 3 de Juillet, une Pinace Hollandoise nommée le Lévrier, qui avoit apporté des lettres de Bantam aux Anglois, mit à la voile pour le Japon, fans ofer confier fon dessein à d'aurres qu'à Floris, parce que les Japonois étoient alors en guerre avec Patane, & l'avoient brûlée deux fois dans l'espace de fix ans. Cette haine d'une Nation si puissante & si hardie sit délibérer aux Anglois s'ils devoient user de la liberté que la Reine leur accordoit de bâtir ter Angloich fa. un magazin dans la Ville. Il falloit du moins le faire à l'épreuve du feu, ou tillent un magadans quelque lieu dont il ne pur approcher, Ils demanderent une place qui leur fut accordée, proche du Comptoir Hollandois, mais qui leur fut vendue bien cher. Quarre mille pieces de huir, que leur coûta le terrain, joint aux frais fost cher. d'un bâtiment de quatre-vingt roifes de long fur quatre de largeur, leur auroient paru une fomme exhorbitante, fi leur courage n'eût été foutenu par l'espérance d'en recueillir les fruits. Les maladies qui se répandirent dans le Vailleau, y causerent beaucoup de ravage. Le Capitaine Hippon fut une des Malheurrqu'ils premieres victimes de cerre contagion. Les boëres furent ouvertes fujvant la effuient methode dont on a déja vù l'exemple. Brown, qui se trouvoit nommé dans la premiere, étoir déja mort. La seconde nommoit Thomas Essington, qui prit auffi-rôr possession de son emploi. Pour augmenter la consternation des Anglois, leur nouvelle Maison fut volce pendant la nuit. Ils y étoient au nontbre de quinze; ils avoient une lampe allumée, un homme armé, & deux dogues d'Angleterre, qui faifoient la garde; ce qui n'empêcha point qu'on ne leur enlevât deux cens quatre-vingt-trois piéces de huit. Mais un événement si extraordinaire fit soupçonner que le vol venoit de quelqu'Anglois même, quoiqu'on n'en ait jamais pû découvrir les Auteurs.

1612.

11 feur coute

Floris, Jean Persons, & six aurres Marchands furent laisses à Parane pour la pour siant l'about l'abou vente des marchandises & le soutien du Comptoir, tandis que le Vaisseau mett lausté l'aremir à la voile au mois d'Aoûr, dans la réfolution de faire le voyage de tans-Siam. Effington avoit penfé à s'en ouvrir les voyes par ses lettres; mais il n'avoit point en d'occasion pour les envoyer par mer; & la route, par terre, éroir infestée par les tygres, traversée par un grand nombre de Rivieres, qui ne permettoient point aux Habitaus mêmes du Pays de l'entreprendre, fans

être bien accompagnés. Pendant son absence, qui dura jusqu'au mois de Novembre, le Roi de Jahor, ou de Jor, vint brûler les fauxbourgs de Pahan & Camponfina : ce qui caufa une difette extrême dans tour le Pays. Floris qui avoit fait, quatre ans auparavant, le voyage de Patane sur un Vaisseau de sa Nation, se souvenoit d'avoir vendu si promptement toutes ses marchandises, qu'il sembloir alors, pour me servir de ses expressions, que l'Europe entiere n'auroit pû fournir de quoi rassasser l'avidiré des Indiens. Mais les rems étoient changés.

A peine la curiosité lui amenoir-elle des spectareurs, au lieu de Marchands. La raison qu'il en donne est que les Portugais apportoient tous les ans de Malaca une quantité réguliere de marchandises de l'Europe , & que les Hollandois en avoient rempli Bantam & les Moluques; fans compter que les

FLORIS. 1612.

Mores faisoient eux-mêmes une partie de ce Commerce à Tanasserim, à Siam, & à Tarangh, Port nouveau dans le voifinage de Queda. Floris avoit peine à faire cinq pour cent de ses marchandises, tandis qu'autrefois ses profits monroient à quatre cens pour cent. Il envoya le 8 d'Octobre une petite cargaifon à Macassar, sur un jonc d'Empan, & sous la conduite de Jean Persons.

Le 9, deux jones arrivés de Siam, lui apporterent une lettre du Capiraine Effington, qui lui peignoit fort vivement les peines qu'il avoit effuyées à Siam, & qui se louoit fort peu de son Commerce. Outre les raisons qu'on vient de lire, il attribuoit fa difgrace aux guerres qui ravageoient ce Pays, depuis que les forces de Camboya, de Laniam, & de Jangoman s'étoient liguées Départ Jes Jones pour y faire diverses invalions. Le 25, Floris vit fortir du Port de Patane les jones destinés pour Borneo, Jambi, Java, Macassar, Jorthan, & pour d'autres lieux. Entre ces Bâtimens il s'en trouvoit un qui partoit pout Bantam, & qui devoir aller de-là à Macassar, à Amboyne & à Banda. Il appartenoit à Orankaja Raja Indramouda, un des plus riches Négocians de Patane. L'Auteur admire que les Hollandois accordent ainsi la liberté du Commerce aux Malayens, aux Chinois, aux Mores, & qu'ils leur prêtent même leur assiftance; tandis que non-feulement ils refusent la même faveur aux Nations Chrétiennes, à leurs amis, à leurs freres, mais qu'ils l'interdifent même fous peine de confication & de mort; terrible effet, dit-il, de l'avarice ou de l'envie. Il ne faut pes oublier, en lifant cette réflexion, que Floris étoit Hol-

Rifferion for les principes des

> Le Globe revint de Siam vers le milieu de Novembre. Il y étoit arrivé le 15 d'Août; &, jettant l'ancre à quatre milles de la Barre, Effington avoit été furpris de s'y trouver sur trois brasses de fond pendant la haute marée. Il s'étoit hâté d'entrer dans la Rade, qui est sure & commode, excepté pendant les vents Sud-Sud-Ouest. La Ville est à trente lieues dans la Riviere. Il y Essington arri- envoya la nouvelle de son arrivée. Le Scha Bandar, & le Gouverneur de Ban-

es à siam. Il y envoya la nouvelle de fon arrivée. Le sena bandar, « le Gouverneur de Dan-faille commerce. kok , Place fituée à l'embouchute de la Rivière , accompagnerent les Députés Anglois à leur retout, pour recevoit les lettres & les prélens du Roi d'Angleterre. Effington confentit à se rendre à la Ville avec eux. Il y sut présenté au Roi, qui lui promit la liberté du Commerce, & qui lui fit préfent d'une petite coupe d'or, avec une pièce d'étoffe du Pays. Les Mandarins, qui sont les Seigneurs & les Officiers de l'Etat, respecterent si peu l'ordre du Prince, qu'ils voulurent fixer arbitrairement le prix des marchandises & ne payer que suivant leur commodité ou leur caprice. Les Anglois n'avoienr encore vû dans l'Inde aucun exemple d'une si odieuse tyrannie. Mais ils trouverent le moyen de faire pénétrer leurs plaintes infqu'aux oreilles du Roi, qui établit en leur faveur des regles plus fermes & mieux exécutées; il leur accorda, près du Comptoir Hollandois, une Maifon de briques, la meilleure qu'il y eût à Siam, où leurs marchandises furent transportées.

Tempère futieu-

On étoit malheureusement dans la saison des pluyes, qui sont d'une abondance & d'une force extraordinaire à Siam. Tout le pays se trouva couvert d'eau. Le 26 d'Octobre, il s'éleva une tempête si furieuse, que les Habitans n'avoient rien vû qui leur eût causé tant de frayeur. Les arbres furent enlevés jusqu'aux racines. Un magnifique monument que le Roi avoit élevé pour honorer la mémoire de son pere, sur renvetsé de sond en comble. Le Vaisseau











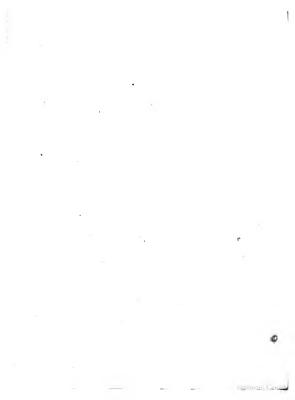

Anglois ne fut sauvé que par une saveur du Ciel. Il avoit éré détaché de dessus deux ancres, & poussé à moins d'un mille de la terre, où il ne pouvoit se garentir d'un trifte naufrage; mais Skinner, au risque de sa vie qu'il faillir de perdre dans les flors, trouva le moment de jetter une troisième ancre, qui le fixa derriere une colline, où l'on se rrouva un peu à l'abri. Il étoit rombé, avec cinq hommes qui l'aidoient à ce travail, & qui périrent tous sans pouvoir être fecourus. On ne doura point qu'une baleine, qui parur au même instant, n'en eût dévoré un. Skinner fut le leul qui échappa au péril, avec autant d'adresse & de résolution qu'il en avoit eu à sauver le Vaisseau. La tempête dura quatre ou cinq heures; après lesquelles la mer redevint aussi calme que si elle n'eur jamais fouffert d'agirarion. Mais il s'éleva une aurre forte d'orage fur le Vaiffeau, par la perversiré du Contre-maître, qu'on fut obligé de charger de fers, en nommant Skinner à sa place. Du côré du Commerce, le calme ne fur que rrop profond, pour une Ville qui renoir le rroisième rang dans les Indes après Banram & Parane. Floris a pris foin d'expliquer les causes de ce changement.

FLORIS. 1612.

Adreffe & comrage de Skinnes.

Siam étoir un ancien & puissant Royaume; mais il avoit été conquis depuis peu & rendu rriburaire du Pegu. Cette premiere révolution néanmoins ssamn'avoit pas duré long-rems. Le Roi de Siam avoit laisse, en mourant, deux fils, qui furent élevés à la Cour de Pegu. L'ainé, qui se nommoit en langue Malayenne Raja Api, c'est-à-dire, le Roi Terrible, & que les Portugais ont nommé le Roi Noir, rrouva le moyen de s'échapper & de remonter sur le Trône de ses peres. Le Roi de Pegu sir marcher contre lui une armée redoutable, commandée par son propre fils, qui périt malheureusement dans certe guerre, & dont la mort attira dans le Pegu tous les ravages dont Siam avoir éré menacé. Le Roi défespéré de la mort de son fils, tourna sa vengeance sur ses principaux Officiers & sur un grand nombre de Soldars, qu'il accusoit de l'avoir mal défendu. Cerre févérité fir tant de mécontens & de rébelles, qu'il se vir abandonné de jour en jour par les Rois rriburaires de sa Couronne, qui éroient au nombre de vingt. L'affoiblissement de ses forces encouragea le Roi Noir à lever une groffe armée, avec laquelle il s'avança devant Pegu. Cepen- Ruine du Royau. dant, après deux mois d'un siège pénible & sanglanr, il sur oblige de retour- me de l'egu, ner à Siam sans avoir exécuré ses desseins. Ensuite le Roi de Pegu se voyant épuise de Sujers & de munirions, & menacé de romber entre les mains du Roi d'Artakan qui venoir contre lui avec routes ses sorces, prit le parti de se soumetrre au Roi de Tangu avec tous ses trésors: ce qui n'empêcha point que le Roi d'Arrakan ne se rendir maître de sa Capitale & d'une partie de ses Erats. où il porta la désolation & la famine. Ce furieux vainqueur menacoit ensuite le Roi de Tangu, qui lui envoya des Ambassadeurs pour lui offrir une partie des rréfors de Pegu, l'éléphant bleu & la Princesse fille du Roi. L'Aureur rend rémoignage qu'il avoit vû en 1608 la Princesse & l'éléphant. A ces offres. le Roi de Tangu joignoit celle de livrer le Roi même, ou de lui donner la mort. Floris ne raporte point comment ces propositions furent reçues du Roi. d'Artakan; mais il y a beaucoup d'apparence qu'il en profita pour établir son pouvoir; car l'Aureur ajoure que le Roi de Tangu tua celui de Pegu d'un coupde pilon, afin qu'il ne parûr aucune marque de fon crime par les traces du fang & les blesfures ; que le Roi d'Arrakan donna le Fort de Siriam , firué fur la même Riviere que Pegu, à Philippe Britto de Nicore & aux Portugais, em

FLORIS. 1612. Pré ent mal récongrule.

accordant à Britto le titre de Changa; faveur néanmoins qui fut si mal récompentée dans l'espace de deux ou rrois ans, que les Porrugais se faitirent du fils du Roi, & l'obligerent de payer pour sa rançon onze cens mille tangans & dix Barques chargees de riz. Britro s'étoir acquis une autoriré dont il jouissoit

encore randis que Floris étoit aux Indes.

Ainsi, la destruction de Pegu avoit servi à rétablir Siam dans toure sa puisfance & fon éclat. Le Roi Noir s'étoir affujetti les Royaumes de Camboya, de Laniang, de Jangoma, de Lugor, de Patane, de Tanafferim & plufieurs autres. Etanr mort en 1605, fans laisler d'enfans, il eut pour Successeur son frere, qu'on appella le Roi Blanc. Ce Prince se rendit odieux par son avarice;

guliers J'une troupe de Japo-

ce qui ne l'empêcha point de jouir d'un régne tranquille. Il mourur en 1610, Hardieffe fin- laissant après lui plusieurs enfans, qui donnerent naissance à de nouveaux défordres; car dans son lit de morr il en sit tuet l'aîné, à l'instigation de Jockromeoua, un des principaux Seigneurs de Siam, qui fourenu par un prodigieux nombre d'Esclaves, aspiroir lui-même au Trône. Cependant le second fils du Roi Blanc avoit été couronné avec les acclamations de la plus grande partie de ses Sujets, & c'étoit lui qui régnoit à Siam en 1612, âgé d'environ vingt-deux ans. Il s'étoir défait de l'ambitieux Jockromeoua; mais ce perfide avoit entre ses Esclaves deux cent quatre-vingt Japonois, qui entreprirent de venger sa mort. Ils coururent au Palais , donr ils eurenr l'audace de se saisir ; &, forçant le Roi de leur livrer quatre de ses principanx Mandarins, qu'ils accusoient d'avoir contribué à la morr de leur Maître, ils les ruerent avec des circonflances cruelles. Enfuite, après avoir profité quelque tems de l'éloignement des tronpes & de la consternation du Peuple, pour commettre routes fortes de défordres, ils forcerent le Roi de figner de son propre sang un certain nombre de condirions qu'ils lui impoferent ; ils emmenerent les principaux Talapoins pour ôtages, & partirent chargés de tréfors, au prix desquels les Siamois se crurent trop heureux d'acheter le repos & la liberté. Mais le plus facheux effer de ce brigandage fut d'avoir porté quelques Royaumes tributaires à se révolter. Le Roi de Laniang entra dans les Etats de Siam, &

Siam troub!& par des guettes.

croyant la Capitale encore troublée par les Japonois, il s'en approcha fi brufquement qu'il n'en étoit plus qu'à deux journées. Deux autres Rois devoient le joindre avec leurs forces. Mais ne s'étant pas donné le tems de les attendre . fa précipirarion devint un avantage pour le Roi de Siam, qui ne balança point à marcher au-devant de lui avec les rroupes qu'il pur rassembler. Certe vigoureuse résolution démonta le rébelle, & lui sit prendre le parti de la retraite. Telle étoit la fituarion des affaires de Siam , lorsqu'Essington y éroir arrivé: des conjonctures si tumultueuses n'avoient pû faire trouver aux Anglois beauconp de facilité pour le Commerce. On prir la résolution de passer l'Hyver à Patane; & l'on s'y trouvoit forcé

La Reine Je Pata ie favotile les par diverses raisons. Le 31 de Décembre, la Reine, accompagnée de six cens Pras, fortir pour se procurer de l'amusement. Elle s'arrêta d'abord à Sabrangh, où les Anglois se rendirent pour la saluer, de concert avec les Hollandois. C'étoit une femme de fort belle figure, âgée d'environ soixanre ans, grande & pleine de majefté. Floris en avoit peu vû, dans l'Inde, qui eussent l'air ausii noble. Elle avoit près d'elle sa sœur, qui étoir destinée à lui succéder, & La fille d'une autre sœur, mariée au Raja Siack, frere du Roi de Jahor. Cette sœur, que le droit de succession faisoit déja nommer la jeune Reine, n'avoit jamais êté mariée, quoiqu'elle n'eût pas moins de quarante-fix ans. Après une courte audience, où la Reine se laissa voir à découvert, un rideau qui la déroba tout d'un coup, fit connoître aux Anglois qu'ils devoient se retirer; mais on leur dit qu'ils avoient la liberté de revenir le jour fuivant. Ils ne manquerent pas d'accepter cette faveur, & l'on n'épargna tien pour les bien traiter. Douze femmes & douze enfans danserent devant eux, avec tant d'art Elle leur pre-& de grace qu'ils furent charmés de cette galanterie. Ensuite les Nobles du meucorrège reçurent ordre de danset à leur tour. Les Anglois & les Hollandois, invités aussi à danset, ne purent resuser cette marque de respect à la Reine, qui parut prendre beaucoup de plaisit aux danses de leut Pays. Il y avoit sept ans qu'elle n'étoit pas fortie de son Palais. Elle alloit à la chaile des buffles & des raureaux sauvages, qui sont en grand nombre, aux envitons de Patane. Dans fon passage entre les Vaisseaux & la Maison des Anglois, elle sut saluée de quelques coups de canon à bord , & de la monsqueterie sur le Rivage.

FLORIS. 1612.

Pendant l'Hyver, qui tombe dans ce Pays aux mois de Novembre & de Décembre, la pluye rendit les eaux si grosses, qu'elles emporterent quantité de Maisons, & firent périr un grand nombre de bestiaux. Le 25 de Janvier 1613, on reçut avis par un Batiment Hollandois, arrivé de Siam, que les Facteurs Anglois, qu'Essington y avoit laissés, avoient vendu plus de la moitié de leurs marchandifes, & que le Roi même en avoit acheré une grande partie. Ce Prince avoir porté ses soins, pour la sureré des Facteurs, jusqu'à défendre que ses propres Officiers emportalient, sans une permission de sa main, les marchandises mêmes dont ils avoient déja payé le prix. On apptit aussi par la voie de Queda, que les Portugais de Saint Thomé, au nombre de quinze cens, qu'ils reçusent s'étoient faisis de la Maison des Hollandois à Paleakare; qu'ils avoient fair main-balle fur tout ce qu'ils y avoient rencontré, & qu'ils en avoient enleve tous les effets. Au mois de Mars, Essington, laissant Floris à Patane, se remit en mer pour Siam, avec de nouvelles marchandises.

1613.

Trifer aris

Pendant son voyage, le Roi de Pahan épousa la seconde sœut de la Reine de Parane, après l'avoir fair enlever fans doute avec quelque violence; car Parane & Fahane la Reine la redemanda par des ambassades solemnelles: & n'avant pu l'obtenir, elle prit le parti non-seulement de faire arrêter tous les Jones de Siam, de Camboia, de Bordelongh, de Lugor & les aurres Navires chargés de riz pour Pahan, mais encore de mettre en Mer toutes ses forces, qui étoient compofées de plus de foixante & dix Voiles & d'environ quarante mille hommes. fous la conduite de Maha Raja, de Daton Baffar & d'Oran Raja Sirnora. Dans l'excès de son reffentiment, elle avoit donné ordre que par force ou par adresse sa sœur sut ramence morte ou vive ; de sorte qu'au jugement de l'Auteur, il y avoit peu d'apparence que le Roi de Pahan, déja fort embarassé par la perre de ses provisions & par ses guerres avec le Roi de Jahor, sur capable de se défendre contre une attaque si puissante.

Au mois d'Avril 1613, il arriva plusieurs Jones de Camboya & de la Chine. Dans le cours du mois de Mai, Floris reçut des Lettres de Siam, avec avis que le Globe y étoit arrivé fort heureusement, & que le Commerce s'y faisoit avec le même bonheur. Cette agréable nouvelle augmenta l'empressement avec Heurenses noulequel il travailloit à chatger un Bariment pour le Japon; & jugeant qu'il veleu de Siann,

Tome II.

FLORIS. 1615. Fácheux avis

y avoit beaucoup d'avantage à tirer des marchandises de la Chine, il emprunta de la Reine de Patane rrois mille piéces de liuit , à six pour cent d'intérêt pour trois ou quarre mois, dans la vûe de remplacer celles dont il espéroir de se défaire au Japon. Mais sa joye sur modérée par les tristes avis qu'il reçut de Bantam. Campon China ayant effuyé deux incendies, la Maison des Anglois, qui étoit remplie d'étoffes, & celle des Hollandois, n'avoient pû échapper aux flammes. D'un autre côté, le Trade-Incréase, grand Vaisseau Anglois commandé par Sir Henri Middleton, avoir beaucoup soufferr à Pulo-Panian, & la moitié de l'Equipage avoit été enlevé par les mala-Réconciliation dies. Enfin , les Achinois avoient affiégé Jahor.

du Roi de Pahan avec la Reine de Patane.

de Bautain.

Le 12 de Juillet, on vit arriver à Patane, avec autant de joie que de furprise, le Roi de Pahan & sa femme, sœur de la Reine. Ce Prince cédoit à la nécessité plurôt qu'à son inclination. Il avoit laissé son Pays en proie au feu . à la guerre, à la famine, & aux trahifons de ses principaux Sujets, qui avoient formé contre lui diverses conspirations. Il raconta que la Flotte d'Achin s'étoit emparce de Jahor, après vingt-neuf jours de siège; qu'elle en avoit emporté l'arrillerie, les esclaves, & rout ce qu'elle y avoit trouvé de précieux; que Raja Bunghfum un des principaux Seigneurs du Pays avoir été fair prisonnier avec ses femmes & ses enfans; que le Roi n'ayant trouvé de ressource que dans la fuire, étoir allé chercher une retraire à Banram; enfin, que plusieurs Hollandois qui étoient dans la Ville, avoient été massacrés par les Vainqueurs.

Quelque sarisfaction que la Reine eûr ressentie à l'arrivée du Roi de Pahan elle affecta de le recevoir avec froideur; vengeance pardonnable, après la dépense & les chagrins qu'il lui avoit causés. Elle ne voulut pas même que les Seigneurs de sa Cour parussent trop empressés à le visiter. Cependant elle eur la complaisance de faire tuer rous les chiens de la Ville, parce qu'il avoit de l'aversion pour ces animaux. Les Anglois, qui n'avoient reçu d'elle aucun ordre, se crurent obligés de faire honneur à l'arrivée du Roi par une décharge de leur artillerie. Il parut si sensible à cette politesse, que s'étant arrêté quesques momens pour les entrerenir, il les pria de le voir fouvent, & de se disposer dans

ne donne à co Prince.

rete que la Rei- la fuite à porter une parrie de leur commerce dans ses Erats. La Reine s'étant enfin réconciliée avec son beau-frere, sit faire les préparatifs d'une grande fête qui fur célébrée le premier jour d'Août. Elle fit l'honneur aux Marchands Anglois de les y invirer. Il y eut une comédie représentée par des femmes, à la maniere des Javans; c'est-à-dire, sur un sujet de l'Antiquité, avec des habits rels qu'on suppose dans l'Inde que l'usage étoir anciennement de les porter. Le Roi de Pahan quirta Parane, après y avoir passé plus d'un mois. Sa femme, à qui la Reine offrit la liberté de demeurer avec elle, se détermina volontairement à retourner avec son mari, & justifia par cette constance la facilité, avec laquelle il paroissoit qu'elle avoit consenti à son enlevement.

fible au commer

Lê 16, Floris reçut une lettre de Thomas Bret, à Macassar, qui lui peignoit La guerre nui- le Commerce de cette Ville avec de triftes couleurs. La guerre avoit causé dans l'Isle de Celebes les mêmes désordres qu'à Parane. Jean Persons y éroit devenu. fol. Les Anglois rebutés du mauvais succès de leurs entreprises, y avoient acheté un Jone, dans le dessein de quitter l'Isle; mais, dans le même tems, le Darling y étoit arrivé avec sa cargaison de draps, dans le dessein d'y établir un Comproir.

Le 18 de Septembre, Raja Indramonda revint à Parane, d'où il partir le 25 d'Octobre pour se rendre à Macassar & de-là aux Isles de Banda, où il fit un commerce li avantageux, qu'il en apporta deux cens sockes de sleur de muscade avec une grande quantité de noix. Il s'étoit chargé pour Floris d'une lettre de Richard Walden, qui contenoit la siruation présente de Banda. Peter de Bot, Général des Hollandois, ayant traité ses gens avec trop de rigueur, jus- Hollandois à qu'à faire pendre sur une Galere voisine du Château quelques Sentinelles, pour s'êrre endormis dans leur poste, plusieurs Hollandois avoient pris le parti de déserrer chez les Bandanois & d'y embrasser le Mahomérisme. Tous les efforts du Général avoient été inutiles pour les rappeller, parce que n'ayant aucune autorité sur les Habitans de l'Isle, tout son pouvoir se bornoit à forcer les Jones & les autres Bâtimens de venir jetter l'ancre sous le Château. Enfin, quoique les Hollandois fussent les maîtres de la Mer aux environs de ces Isles.

ils n'osoient entreprendre d'exercer leur empire sur les Habitans.

1613.

Le 11, le Globe arriva de Siam, avec une lettre des Facteurs pour Floris. Ils lui marquoient qu'ils n'avoient appris aucune nouvelle de la cargaison qui étoit partie pour Jangoma, parce que la guerre qui étoit allumée entre Ova Brico Nicote eft & Laniang, avoit fermé tous les passages. On racontoit que le Roi d'Ova empalé à Sissang. s'étoit emparé de Siriang, & qu'il avoir fait empaler Brito de Nicote & son fils. La poudre ayant manqué aux Portugais de Siriang, ils avoient été forcés de se rendre, & le Vainqueur, après s'être défait de Brito par un cruel supplice, avoir voulu mettre sa femme au rang de ses concubines; mais sur le re- sont de sa semfus qu'elle avoit fait de se rendre à ses désirs, il lui avoit fait écorcher les jam- me. bes, & l'avoir réduite à la condition des Esclaves. Cette semme avoit à se reprocher sa propre disgrace & celle de son mari. Elle vivoit depuis longtems dans un commerce scandaleux avec un Officier de sa Nation 1 & rous les Porrugais de la Garnison de Siriang ayant tenu des discours trop libres sur une intrigue dont l'éclar leur paroissoit choquant, elle avoit persuadé à son mari, qui ignoroir seul sa honre, qu'une si grosse Garnison étoir inutile, & qu'il pouvoit s'en épargner les frais; de forte que le Roi d'Ova l'avoit trouvé prefque sans défense. Les ambitieux projets de ce Prince sembloient menacer aussi le Royaume de Siam. Mais il rrouva les frontieres de cer Etat si bien gardées,

qu'il n'eut point la hardiesse de s'en approcher. Le 4 d'Octobre, qui étoir le premier jour du Carême des Mahométans, le feu prit avec une violence extrême dans la Ville, ou plutôr dans le Fort & die à l'atagele Palais Royal de Parane. La cause de cet accident venoit d'une soule d'Esclaves Javans révolrés, qui n'avoient pas trouvé de moyen plus sur que l'incendie pour se venger de leurs Mairres. Ils éroient environ cent, qui coururent vers la grande porte, nommée Punta Gorbangh, en mettant le feu des deux côtés à rous les édifices; de forte, qu'à la réferve de quelques Maisons, tout fut confumé par les flammes. Dans leur passage ils enleverent les plus belles femmes, qu'ils emmenerent avec eux. Le défordre dura depuis le milieu de la nuir jusqu'à deux heures après-midi, sans que personne osat s'approcher des Rébelles.

Pendant ce tems-14, les Anglois n'étoient pas sans inquiétude dans leur les Hollandons quarrier. Ils étoient informés que le dessein de ces furieux étoit de tomber sur délivreut Parane, les Etrangers; & leur premier soin fut de se garantir d'abord par une forte

FLORIS. 1613.

garde. Mais lorsqu'ils se furent assurés contre routes sortes de surprise, ils résolurent, de concert avec les Hollandois, de marcher au-devant d'un ennemi si méprisable; & s'étant armés de suils & de sabres, ils s'avancerent en bon otdre. Les Esclaves, informés par leurs espions, de l'attaque qui les menacoit. penserent moins à la résistance qu'à la fuire. Ils se retirerent à travers-champs au Village de Qualbouka, & de-là juiqu'à Bordolongh & Sagnora dans l'inrérieur des terres. Ainfi, sans essuyer aucune perte, les Marchands des deux Nations mériterent le ritre de défenseurs du Pays. La Reine sit poursuivre les fugitifs, dont on ne prit que cinq ou six traineurs, arrètés par la maladie. Floris ignora ce que devint le reste; mais cet incendie étoir le troisiéme qui avoir affligé Patane depuis un petir nombre d'années.

Le 21, les Anglois prirent congé de la Reine, qui fit présent à l'Auteur &

Spatt det An-

au Capitaine Essington, d'un poignard d'or à chacun. Ils laisserent trois Facteurs dans leur magafin, William Ebert, Robert Liltleworld, & Ralph Cooper, avec des lettres pour John Lucas, qui étoit demeuré à Siam. Le même jour, les Hollandois virent arriver leur Vaisseau le Hope, qu'ils attendoient de Jahor pour remettre aussi à la voile. Ils s'étoient déja rendus au Rivage. anchin, & les lorsque la Flotte d'Achin, qui venoir assiéger Patane, entra dans la Riviere, & leur coupa le passage avant qu'ils eussent pû se rendre à bord. Dans le désespoir d'un si fâcheux contretems, ils écrivirent aux gens du Vaisséau de faire descendre à terre trente hommes bien armés, & de s'avancer dans la Riviere. aussi loin qu'il leur seroir possible, pour combatre les Achinois. Mais le Vaisfeau ne trouvant point affez de fond, ne put ni s'avancer, ni débarquer un feul homme. Douze des Hollandois du Rivage rrouverent le moven d'aller à bord, tandis que les autres, au nombre de vingt-trois, furent obligés de rentrer dans la Ville. Elle se rendit par composition après vingt-neuf jours de siège , & les vingt-trois Hollandois furent fairs prisonniers. Le Capitaine du Vaisseau tenta mille movens pour les secontir; mais au milieu de ses efforts il s'éleva un orage qui le poussa fur le banc de Bornes, d'où il fut jetré par un autre vent vers Pulo Kondor. Ayant perdu l'espérance de regagner Patane, il alla chercher des rafraîchissemens dans la Baye de Varellas, Rade assez commode, mais

Patane eft affiépéc par la Flotte Ho landois faits priconsiers,

Route du Vais-Kan Angloise

neuf balles d'étoffes des Indes.

Les Anglois, en quittant Patane, avoient trouvé le vent si favorable, que le 25 ils étoient à la vûe des Isles de Ridangh, qui sont au nombre de dix-huit ou vingt, au fixième dégré de latitude. Ils patterent le foir au long des trois Isles de Kapas, à treize lieues de celles de Ridangh & deux du Continent, Le 26, ils virent Pulo Tiama à vingt-huit lieues au Sud des Isles Kapas. Le 29, ils arriverent à Pulo Tingi, où ils furent furpris par le calme : il n'y a point de danger dans toute cette course, lorsqu'on se tient constamment sur dix-huir brasses de fond.

dont il tira peu de secours, parce qu'il y tronva les Habitans mai disposés pour lui. Son Vaisseau étoit chargé de quinze mille pièces de huit, & de vingt-

Le premier de Novembre, on vit la Pointe de Jantana, on Jahor. Le lendemain, on eut la vûe de Pedra Branca; & vers dix heures on se trouva contre la dangereuse chaîne de rocs qui s'érend, de la Pointe de Jahor, l'espace de quatre lieues dans la Mer. Linschoten, Voyageur Hollandois, a fait une description fort exacte de cet écueil, après l'avoir passé avec beaucoup de danger.

Pedra Branca est un roc, couvert d'oiseaux de Mer, dont la fiente en a tellement blanchi le sommer qu'il en a riré son nom. Les Anglois employerent jusqu'au 7 à combattre les courans, jusqu'à ce qu'ils eurent passé l'embouchure de la Riviere de Jahor & qu'ils furent à deux lieues de Sincapur. Le 8, il leur Biana. vint plusieurs Paves, conduirs par des Sujers du Roi de Jahor, qui n'ont pas d'autre habitation avec leurs femmes & leurs enfans, & qui s'y nourrissent de leur pêche. Floris apprir d'eux, que le Roi d'Achin avoit renvoyé avec beaucoup d'honneurs Raja Bounysoc, frere de leur Roi, pour rebâtir le Fort & la Ville de Jahor . & que lui avant donné fa fœur en matiage , il vouloit le placer de Jahor. fur le trône au lieu de l'ancien Roi. Les Anglois prirent ici un Pilote pour les conduire au travers des Détroits.

Le 19 de Décembre, ils arriverent à Masulipatan, où ils trouverent un Vaisseau de leur Nation & deux Hollandois. L'Anglois, qui se nommoir le James, avoit été envoyé pour les seconder dans leur voyage. Marlou, Davis, Gumeg, & Cob, ses principaux Facteurs, vinrent à bord du Globe, & remirent au Capitaine & à ses gens quantiré de lettres dont ils étoient chargés, Le rent au Capitaine oc a res gens squantité de la couvernement changé par une 21, Floris descendit au Rivage. Il y trouva le gouvernement changé par une Changenne. révolution, qui avoir dépossedé Mirsadardi, & qui lui avoir fair donner pour fuccesseurs Armakan & Busebulleran. Wentakadra, fils de Busebulleran, vint au-devant de lui, avec le Scha Bandar & d'auttes Mores. Ils lui firent divers présens, entre lesquels étoit un fort beau cheval, qu'il refusa d'accepter, dans la crainte que cette apparence de génerofité ne fut le voile de quelque trahison. Mais il y sut sorcé par les instances de Wenrakadra , de qui il obtint aussi un Kaul, ou une permission pour le débarquement de queiques marchandifes, en payant cinq pour cent.

Changement à

1614. Narrapon Poka-

Le 15 de Janvier 1614, le James mit à la voile pour Petapoli, dans le dessein de se rendre ensuite à Bantam. Floris partit le 18 pour Narsapur Peka. Le 19, il entra dans la Riviere, où il rrouva neuf brasses d'eau, & jusqu'à dix & demie, contre le rapport de quelques personnes qui cherchoient à tefroidir les Anglois par de fausses descriptions. Le 23, l'Auteur revint à Masulipatan, & dépècha un Peon, c'est-à-dire, un Courrier Indien, à Surate, pour y porter de ses nouvelles au Facteur Alworth. Le même jour, il arriva un petit Bâtimenr de Pegu, sur lequel étoir Cornelius Franke, Marchand Hollandois, qui confirma la prife de Siriang par le Roi d'Ova, le massacre des Portugais, & la mort tragique de Briro. Le Roi avoir donné des ordres pour faire relever Pegu de ses ruines. Ensuite s'érant avancé vers Tenasserim, il y avoit éré joint par Banza Dela, à la rête de cinquante mille Peguriens, qui l'avoient reconni pour leut Vainqueur & leur Maîrre. Cetre conquête avoir causé beaucoup de joie aux Mores de Masuliparan, parce qu'ils se flatroient que le Commerce de Pegu romberoir bientor entre leuts mains; & dans cette espérance ils firent équiper deux Vaisseaux, pour les y envoyer au mois de Seprembre.

Dans le cours du mois de Mars, les Anglois apprirent qu'il étoit arrivé onze Vaisseaux à Goa , huit de la Chine & trois de Malaca. Cette abondance de marchandifes auroir caufé beaucoup de préjudice à l'Aureur , s'il n'eût déja vendu la plus grande partie des fiennes. Au mois d'Avril , Armakan partie pour Golkonde, où le rems étoit venu d'aller rendre ses comptes; & ce voyage ne pouvoit tomber dans une conjoncture plus heureuse, parce que Maleck

1614. les Angloss. Morr de Capie tame Etlington.

Tusa, son ami, sur alors nommé par le Roi à l'office de Grand Trésorier. Les Anglois y trouverent aussi des avantages considérables, non-seulement par la Avenages pour faveur d'Armakan , qui leur étoir affectionné , mais encore parce que les dettes d'un Gouverneur Indien sont mal assurées, lorsqu'il perd son emploi.

Le 18 de Mai fut un jour funeste aux Anglois, par la mort du Capitaine Effington, dont le caractere étoit généralement estimé. Il fut emporté par une fiévre subite, qui le prir en sorrant de table. Floris prir soin aussirôt de mettre le Vaisseau en bon ordre; mais quoique rout l'Equipage le pressat d'accepter le commandement, il refusa cer honneur, & consentit seulement à nommer M. Skinner, en laissant espérer qu'il pourroit quelque jour reprendre cette place. Sa vûe, dans une promesse si vague, étoit de soutenir & l'E-

closs au commer-

quipage & le nouveau Capitaine dans l'exercice de leur devoir. Etant re-Divers Princes rourne au Rivage, il trouva dans la Ville trois dépurés de la Reine de Painvitent les An- leakate, & des lettres de cette Princesse, pour l'inviter à faire le Commerce dans fa Ville, avec promeffe de lui donner un rerrain vis-à-vis le Fort, & de lui accorder plusieurs faveurs. Floris, qui se ressouvenoir de la maniere dont il y avoir été reçu l'année précédente, ne fit pas beaucoup de fond fur ces offres. Cependant il convint avec les Dépurés qu'un d'entr'eux demeureroit près de lui à Masulipatan, & que les deux autres retourneroient à Paleakare avec Vengali, un de ses gens, qu'il chargeroit de sa réponse. Dans sa lettre il rappelloir à la Reine le mauvais accueil qu'elle avoir fair aux Anglois ; & si elle éroit réfolue de les traiter mieux, il la prioit de lui envoyer un Kaul, ou un fauf couduir, qui pûr faire renaître leur confiance.

Diretarion du Roi de Nactingue a Horu.

Vingali revint à la fin de Juillet, accompagné de quatre nouveaux Députés, l'un du Roi de Narsingue, qui apportoir un Kaul à Floris, avec l'abestiam de ce Prince, faveur Indienne, qui consiste dans un morceau d'étoffe blanche, sur lequel la main du Roi est empreinte en fandal, ou en fasfran. Le second Député apportoir aussi le Kaul de la Reine de Paleakare : & les deux autres étoient charges des lettres de quelques petits Princes, tels que Jaga Raja, Time Raja, Apokandora Raja, &c. qui inviroient les Anglois au Commerce. La lettre du Roi de Narsingue étoit écrite sur une seuille d'or. Il faisoit des excuses à Floris, du traitement qu'il avoit reçu à Paleakate, & le pressant de se rendre dans ses Etats, il lui offroit le choix d'un lieu pour bâtir une Maison, ou un Fort, avec d'autres priviléges. Enfin , pour gage de sa bonne foi , il faisoit présent à Floris d'une perite Ville, dont le revenu annuel étoit d'environ quatre cent livres sterling, en lui promettant à son arrivée d'autres marques de son affecrion. Les Hollandois, jaloux d'une faveur si éclarante, s'efforcerent d'en écarrer les suites; mais leur influence étoit trop foible à la Cour du Roi. Ses propres Sujets, affligés de voir paffer chaque année fur leur Côre rant de Vaiffeaux Anglois, fans en tirer aucun fruit, avoient fait retentir fon Palais de leurs plaintes, & s'étoient rendus comme les Avocats de la Nation Angloife. Cependant une juste précaution porta Floris à retenir le Député du Roi, qu'il entretint aux frais de la Compagnie jusqu'à l'arrivée de son Vaisseau dans la Rade. Ses défiances acheverent de se dissiper, lorsqu'il eut appris que Vengali avoir été reçu avec autant d'affection que de civilité, & que le Roi pour confirmer ses promesses, avoir mis solemnellement la main sur sa rête.

Inondation d Natioput Pena,

Au mois d'Aoûr, Narfapur Peka & tous les lieux voifins furent défolés par

une si furieuse inondation, que le riz, les salines, les bestiaux, les hommes & les villes entieres, furent enveloppées dans la même ruine. Dans les grands chemins l'eau s'élevoit de six pieds au-dessus de la tette. A Golkonde, qui est joint à ce Canron par une branche de la même Riviere : il y eut plus de cinq mille Maifons entraînées. Deux Ponts de pierre, l'un de 19 arches, l'aurre de 15, aussi bien bâris qu'il y en air en Europe, se trouverent couverts de 3 pieds d'eau, quoiqu'au jugement de Floris leur hauteur fut ordinaitement de 18 pieds au-dessus de la surface; & 6 arches des \$9 furent emportées par le torrent.

Le 4 d'Octobre, les Anglois prirent congé du Roi de Narfingue, après lui avoir trouvé toute la fidélité qu'il leur avoit fair esperer dans ses promesses. Floris ayant pris occasion de rant de faveurs pour supplier ce Prince de lui faire toucher quelques fommes, dont le payement commençoit à traîner en longueur, le Secrétaire de la Cour eut ordre d'en écrire à Mir Mahmud Rafa & au Scha Bandar. Mais le 25, c'est-à-dire, peu de jours après le retour du Vaisseau à Masulipatan, on y reçut la triste nouvelle de la mort de Vancatad Mort de Rossing, Set Raja, Roi de Narsingue. Il avoit regné cinquante-cinq ans. Ses trois femnies, nos tenuncs se dont Obiama, Reine de Paleakate étoit une, se brûlerent avec son corps. On foot brûler avec appréhenda que cet incident ne produisît de grands troubles; & les Hollandois particulierement craignirent beaucoup pour le nouveau Fort qu'ils avoient obtenu la permission de construire à Paleakare. Floris s'appercevant que la mort du Roi faisoit chetcher au Gouverneur de Masulipatan des prétextes pour . différer le pavement de ses dettes, & craignant d'êrre renvoyé au-delà de l'année, prit la réfolution de l'enlever, lui ou fon fils, & de le garder à bord aussi long-tems qu'il refuseroir de payer. L'entreprise étoit dangereuse, mais rout l'Equipage lui promit de le seconder. Il envoya la Chaloupe à bord, pour en amener six mousquetaires, qui vinrent enveloppés dans des voiles, parce qu'il n'éroir pas permis aux Etrangers de descendre à terre avec des armes , & qui se cacherent d'aurant plus facilement dans un endroit obscur de la Douane, que ce bâtiment touchoit presqu'au Rivage. Il donna ordre en même tems aux gens qu'il avoit près de lui, de se tenir prêts à le suivre, lorsque le Gouverneur, ou son fils, prendroient le chemin de la Douane; ce qui ne pouvoit ratder long-tems, suivant l'habitude qu'ils avoient d'y aller tous les jours. Le foin dont il chargea ses gens, fur de se saisir des piques de la garde, qui demeuroient négligemment appuyées contre un mur, tandis que le Gouverneur étoir occupé dans le bâtiment. Avec quelque secret que ce dessein eût été formé, il alla jusqu'aux oreilles des Hollandois; mais le regardant comme une menace

peu férieuse, ils ne furent pas tentés de le découvrir. Cependant Floris étant allé voir le Gouverneur, prit un ron fort emporté pour lui demander son argent & pour se plaindre qu'on le leur sir attendre depuis sept mois. Il vit ausii Mir Mahmud Raja, pour lui reprocher d'avoir eu fi peu d'égard aux ordres de la Cour. Ils lui répondirent tous deux, avec quelques railleries, qu'on parleroit d'affaires à la Douane, lorsque sa colere seroit passée. Floris reprir qu'il n'éroir pas d'humeur à se laisser jouer plus long-rems, & que s'il ne recevoir pas fur le champ une promesse formelle, avec des assurances pour l'exécution, il fçauroit prendre quelque parti qui conviendroit à fes intérêts & à l'honneur du Roi son Maître. On ne fit que sourire de sa menace. Il se rendit sur le champ à la Douane, où il sçavoit que le fils du Gouver- du Gouver-

FLORIS. 1514.

neur étoit déja, avec une garde peu nombreuse. Les piques étoient dressées contre la porte, & la marce haute, deux circonftances dont il avoit toujours jugé que le succès de son desscin pourroit dépendre. Aussi se confirma-t'il dans la résolution d'en profiter. Ses gens, qui le suivoient à l'œil, à l'exception de trois, qu'il avoit laissés pour garder sa maison, se saistrent des piques, entrerent dans la Douane, & fermerent la porte sur eux. Les Mousquetaires parurent aufli-tôt. Floris prenant lui-même le fils du Gouverneur par le bras, le remit à trois ou quatre de ses gens, qui le conduisirent à la Chaloupe, tandis que lui & le reste des Anglois faisant l'arriere garde, écarterent le peuple qui commençoit à s'assembler, & gagnerent ainsi le Rivage. Le Gouverneur & Mir Mahmud Rafa arriverent immédiatement, mais la Chaloupe avoit déja quitté la terre. Cependant comme le vent étoit affez fort, & qu'elle fut obli-

Indient pour le treet de fes mains.

gée de suivre quelque tems le Rivage, à peu de distance, pour arriver au grand Canal, les Indiens se hâtereut d'entrer dans quelques Canots, & se mirent à la poursuivre. Il étoit déja trop tard. Floris, qui n'avoit pas manqué de prendre ses plus habiles rameurs, avoit passé la Barre avec une légereté incroyable; & deux ou trois coups de mousquets, qu'il fit tirer dans l'air, refroidirent ceux qui auroient entrepris de le suivre plus Ioin. Chancey, un des trois Anglois, qu'il avoit laisses dans la Ville pour justifier sa conduite & recevoir l'argent qui lui étoit dù , eur l'imprudence de fortir de la maifon par un mouvement de curiosité. Il tomba dans un gros d'Indiens, qui le maltraitereut beaucoup. Mais le Gouverneur craignant des represailles sur son fils, se le fit amener ausli-tôt & le prit sous sa protection,

Fermeté de Flo-

Dans le cours de l'après-midi, Werner Van Berchem, Marchand Hollandois, vint à bord du Globe avee l'Interpréte du Gouverneur, pour demander la cause d'une entreprise si violente. Floris leur répondit qu'il trouvoit surprenant qu'ils parussent l'ignorer, après avoir été li souvent témoins de ses plaintes; & que d'ailleurs il avoit laillé trois de ses gens dans la Ville pour expliquer ses intentions. Ensuite apprenant que celui qu'il avoit chargé principalement de ses ordres, avoit été maltraité par le peuple, il feignit de vouloir s'en venger fur le fils du Gouverneur; & quoiqu'à la priere de Berchem il promit de suspendre les effets de son ressentiment, il jura de faire etrangler ce jeune homme, si le moindre de ses gens recevoit quelque injure. Non-seulement il écrivit la même chose au Gouverneur, mais il lui déclara, que s'il venoit au Vaisseau Anglois quelque Barque de la Ville, sans une lettre de Chancey, elle seroit coulée à fond sans pitié.

Van Berchem revint le jour suivant avec l'Interpréte. Il apportoit la dette du Gouverneur. Floris lui répondit que pour fatisfaire les Anglois , il falloit que le Gouverneur leur fit payer ou leur payât lui-même la dette de Kalipa Marchand Indien, dont il s'étoit rendu caution, & qu'il envoyât fur le Vaifseau , les autres Marchands qui refusoient de les payer. Berchem choqué de cette fermeté, protesta contre le procédé de Floris, en ajoutant que les Anglois répondroient du tort que leur conduite avoit causé & qu'elle pouvoit Ptorts infilte fur caufer encore aux Hollandois. Mais Floris, sans paroître embarrasse de cette protestation, y répondit par un acte public qu'il fit signer à tous ses Facteurs,

Les présentions.

Le Bâtiment Hollandois partit la même nuit pour Patane. Pendant ce tems-là le fils du Gouverneur étoit demeuté à bord sans prendre aucune

aucune sorte de nourriture, parce qu'étant Bramine, il ne lui étoit pas permis de boire ni de manger chez autrui , s'il n'avoit préparé ses alimens lui-même. Floris avant pitié de sa situation, offrit de le rendre à son pere, pourvu que deux Mores de qualité vinssent prendre sa place. Mais il ne se trouva personne qui fut tenté d'accepter cette condition. Enfin le Gouverneur consentit à payer la dette de Kalipa, & força les autres Marchands de payer, à l'exception de mon avec le Miriapeck & de Datapa, deux Indiens qui faisoient leur résidence à Golkonde. Ainsi le prisonnier sur remis en liberté le 30 de Novembre.

1614. Accommode.

Après cet accommodement, plusieurs Mores, qui visiterent Floris sur son Vaisfeau, lui promirent de rendre un compte fidéle au Roi de tour ce qui s'étoit passé. & le prierent de n'en pas prendre droit de nuire aux Bâtimens de leur Nation. Il leur répondit qu'il se bornoir à la fatisfaction qu'il avoit reçue, mais qu'à l'avenir il leur conseilloit de prêter plus facilement l'oreille aux plaintes des Anglois, ou plutôt de ne leur donner aucun sujet d'en faire. Il écrivit dans le même sens au nouveau Roi. Les distérends qu'il avoit eus avec les Officiers the su koi de de Masulipatan ne lui avoient pas permis de profiter des bienfaits de son prédécesseur; mais il se crut obligé d'en faire des excuses au nouveau Gouvernement & de promettre dans une autre occasion plus d'empressement pour de fi grandes faveurs. Il laissa aussi des lettres à quelques Marchands fidéles & affectionnés pour l'instruction des Anglois , qui viendroient dans le même Port après lui.

Excuses de File-

Le 7 de Décembre, Chancey revint à bord avec les deux autres Anglois, & Floris ordonna auflitôt que l'ancre fût levée la nuit suivante. Il offrit de descendre encore une fois au Rivage pour faire civilement ses adieux; mais le Gouverneur appréhendant qu'il ne pensât à lui rendre quelque mauvais office à la Cour par le moyen des Mores, lui fir répondre avec une modestie affectée. qu'après les fujets de plainte qu'il avoit donnés aux Anglois, il n'autoit pas la

torce de soutenir ses regards.

On mit à la voile avant la fin de la nuit; & , le 3 de Janvier , on arriva au Port de Bantam, où l'on trouva le James, venu nouvellement de Patane, le Hofiander & la Concorde. Floris descendir à terre. Jordayne, alors premier read à Bancam. Facteur de Bantam, lui remir plusieurs lettres de différens Comptoirs, rels que ceux de Macassar, de Paleakate, de Siam, &c. Dans tous ces lieux, on paroissoit encore allarmé par les désordres de la guerre; mais comme le Darling y devoit passer successivement, Floris se flatta que les Facteurs de chaque Pays en recevroient quelque confolation. Il convint avec Jordayne que les marchandifes de l'Hofiander feroient transportées sur le Globe, & que les deux Capitaines, Edouard Christian & Skinner, prendroient aussi la place l'un de l'autre; que le Globe auroir cinquante hommes d'équipage; le James cinquante-cinq; le Hosiander, qui devoir rester aux Indes, vingt-huit; & la Concorde vingt-quatre. Le James partit le 30, avec ordre de s'arrêter au Cap de Bonne-Esperance ou à See Hélene, pour y attendre les autres. Comme l'Hosiander plusieurs Vasse ne pouvoit être prêt affez tôt pour les entreprifes aufquelles il devoir être employé, on prit le parti d'envoyer la Concorde à Amboyne, avec Georges Bale pour Facteur, & Georges Chancey, qui devoit s'arrêter à Macassar. Avant leur départ, le Vaissean Hollandois la Zelande, arrivant du Japon, apporta des letgres de Cocks, qui apprirent aux Comptoirs des deux Nations, que M. Pea-

Le Globe fe

Séparation Je caux Anglois.

Tome II.

FLORIS. IGIS. Effroi de David Maddleton cok, Anglois, & tous les Hollandois qui étoient à la Cochinchine, avoient été maffacrés par les Habitans du Pays, & que cinq Anglois, échappés au carnage, s'étoient retirés à Siam.

stand et de visibilidaden arriva au Port de Banzam de apresen la de Cestina David Middleron arriva au Port de Banzam de apresen de fau te bonden prefuge fanas exemple, n'avoient point nu feun landade dans les trois se de fon vailleau, fut if roublé par cere nouvelle, qu'il prit a réfolurion de retoumer en Angleterre. Le Confeil s'allembla pour regler la route des quatre Baimes qu'i le trouvoien à Banzam Le Samarian fun nommé pour terourner avec Middleron; le Thomas, pour Sumatra, le Thomatlin, pour joindre la Concorde à Amboyne, et Heliander pour Patane & Le Japon.

Il retourne en Europe avec Flo-

Le Globe & le Samaritain mirent à la voile le 22 de Février. Ils arriverent le 30 d'Avril dans la Baye de Saldanna, où ils trouverent, avec le James, l'Advice & l'Artendant, deux Vailfeaux Anglois qui faifoint le voyage de l'Inde. Le 17 de Mai, ils quitterent Saldanna, accompagnés du James; & le premier de Juin ils relicherent à Sainte Hélene.

## CHAPITRE IV.

## Voyage de Samuel Castleton à Priaman, en 1612.

CASTLETON. 1612. Remarques prolimmatics.

ENTRE les voyages qui se faisoient au nom de la Compagnie des Indesdi l'en trouve toujours quelques-uns qui n'étoient que les entreprises de divers particuliers, sians quo in foit informé de qui lis recevoiren leur commisfion à s'ils étoient autorités par le Gouvernement, ou par la Compagniecelui-ci dont John Tarton, Pilore du Vaisseu, nous a laisse la Relation, paroit ne s'ètre fait qu'aux dépens du Capitaine Castleton, & de Georges Bahurts son le compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la nombre d'hommes leur Equipage étoit composé. Aussi Purchasse, qui nous a conterve le Journal de Tarton, déclare-cit qu'il na prise colon que pour l'unlité de la navigation. Il semble même qu'il en ait retranché quelques endroits,

Bépart.

qui lui ont patu fans doute moins convenables à cette vite.
Caffleton, Capitaine de la Perfe, partir de Blackwall le 2 a d'Août 1613;
mais les vents lui devintent fi contraires, qu'ayant reliché de Port en Portau
mais les vents lui devintent fi contraires, qu'ayant reliché de Port en Portau
moje des Côtes d'Angleterre, i la peu paggne Landfend avant le 3 de Novembre. Le 27, il arriva devant Lancerota, une des Canaries , fans pouvoir entre
l'il y trouva un petit Büinent de Londres, que le mauvais tents avoir aufil force
de s'y mettre d'ouver. Le 5, li les en friente thaffet sous daux par la force du
de verte file & de celle de Terferife, d'où ils rouverent pourtant le moyen
de tires fièze piesed vin. Le 31, Caffleton, qui avoir petud de vine le petit
Bütiment depuis le jour précédent, l'appetqu'à l'ancre, pas's d'un Vaiiffeau de
guerre Hollandois, qu'a s'en cior fait y mais pet Macelou de Hollande s'étant

THE LANGE







enyvrés pendant toute la nuit, il fut facile aux Anglois de se dérober dans les ténébres, quoiqu'ils ne fussent qu'au nombre de trois. Castleton leur donna deux hommes de plus, avec un Facteur, qu'il les ptia de mettre à terre dans la Grande Canarie. Le vent n'ayant pas cesse de les en écarter, il convint avec Matelots Hollaneux qu'ils le suivroient jusqu'à l'îste de Palme, où il promit de leur faire trou- perdte un faire. ver de meilleures provisions; & tous deux se trouverent fort bien de s'être ment qu'ils aarrêtés à ce parti-

L'yereffe des voicet pris-

1613. Rofisko au Cap

Le 15 de Janvier, Castleron mouilla dans la Rade du CapVerd, où il se procura quelques bœufs, avec une nouvelle provision d'eau. Le 21 ayant remis à la voile, il s'avança jusqu'à Rosisko, dans l'esperance d'y trouver des verdbestiaux en plus grand nombre. Il y jetta l'ancre à cinq heures du soir, sut onze brasses, profondeur qui est à peu près la même dans toutes les parties de la Rade, sur-tout à l'Est par Nord, qui est la position de Rossko à l'égard de l'Isle qui forme la Rade du Cap Verd. Les Anglois s'y procurerent sept borufs. Le 23 au matin, ils quitterent Rosisko, & faisant voile avec un bon vent, ils se trouverent le 28, à 6 degrés 32 minutes de latitude. Le 20 de Février, ils passerent la Ligne, & prirent leur course au Sud-Sud-Est. Le 15 d'Avril, étant à 32 degrés 39 minutes, ils porterent à l'Est-Sud-Est, avec un vent Sud-Ouest. A mesure qu'ils continuerent d'avancer , il remarquerent du changement dans l'eau, jusqu'à einq heures du soir, qu'ils découvrirent la terre entre l'Est-Sud-Est & l'Est-Nord-Est. Ils suivirent l'Est pendant toute la nuit jusqu'à sept heutes du matin, qu'ils se trouvetent visà-vis la pointe de Sainte-Lucie à quatre lieues en mer. Cette pointe est un peu au Sud du Cap de Saint-Martin. Ils jetterent la sonde, qui leur fit trouver 43 brasses sur un fond fort pierreux. Le 16 à midi, la latitude étoitde 33 degrés; & vers cinq heures après midi, il furent jettés fi loin dans thaine il roch la Baye, qu'ils se trouverent contre une chaîne de rocs qui est au Sud-Sud-Ouest. Ils eurent tant de peine à s'en dégager, que le jour suivant à sept heures du matin, ils n'étoient avancés que de trois lieues au Sud. A deux milles de la terre, qu'ils cotoyerent pendant le reste du jour, ils ne trouverent nulle part moins de neuf brasses.

Le 18 au matin, ayant envoyé la Chaloupe & l'Esquif au rivage, l'Esquif revint austi-tôt pour leur annoncer que les Habitans étoient d'un caractere traitable. Vingr de ces Barbares s'étoient présentés avec diverses fortes de bestiaux. Castleton renvoya l'Esquif à terre avec plusieurs morceaux d'un croc de fer coupé en pièces, & quelques haches. Pour un morceau de croc, les Anglois acheterent un veau; & pour une petite hache, ils obtinrent un excellent mouton. Il est étrange que l'Auteur ne fasse pas connoître cette Baye par son nom ; mais , ce qui ne permet pas de croire que ce geuse que l'Aufut celle de Saldanna, c'est qu'on n'y trouva point d'eau, à la reserve de aummercelle que les Habitans montterent dans quelques marais bourbeux, en faifant comprendre par leurs fignes qu'ils en faisoient usage, & que le pays n'en avoit pas d'autre. La Chaloupe remonta, l'espace de plus d'un mille , une fort belle riviere qui est au fond de la Baye; mais l'eau en étoit aussi salée que celle de mer. Tous les environs parurent fort steriles.

Le 24 d'Août, la Relation nous transporte à Priaman, d'où elle fait partir le Vaisseau pour Tekou; mais ce n'est pas sans observer que la premiere de CASTLETON. 1613.

Baye d'Ayte-Bang) c.

ces deux Villes est à 38 minutes du Sud, & que la variation y est de 4 degrés 50 minutes Nord-Ouest. La latitude de Tekou est de 25 minutes du Sud. On rencontre entre ces deux Places trois ou quatre basses qui sont sans danger pour ceux qui se tiennent au large, à quatre lieues du rivage. Le 31 , Caltleton entra dans une Baye qui le nomme Ayre-Bangye, du nom d'une petite Ville qui en cst fort proche au Sud. La latitude de cette Bayeest de huit minutes du Nord. A deux mille du rivage, vis-à-vis la pointe Ouest, c'est-à-dire au Nord d'Ayre-Bangye, il se trouve une chaîne de rocs, fur lesquels l'eau n'a pas plus de huit ou neuf brasses; mais plus loin, entre la terre & une longue Isle qui en est à sept lieues, on n'a guéres moins que vingt-huit ou trente braffes.

Iffe de Pattahan & Ca Situation.

Le so de Septembre, on jerta l'ancre à deux milles de Patrahan, parcequ'on avoit à combattre le vent qui venoit du rivage. Le lendemain aumatin, on s'avança à l'extrémité Sud-Ouest de cette Isle, où l'on mouilla fur 14 brasses; & vers deux heures après midi, s'étant approché de la Riviere, on y mouilla fur cinq braffes. Le fond, fur toute cette Côte, est fort bourbeux au long du rivage, excepté sur quelques basses qui paroissent d'un fable fort pur. L'eau de la riviere est excellente, & l'on y trouve six ou sept pieds de fond au-delà de la Barre. Elle est à 28 minutes du Nord. Le 14 on partit de Pattahan avec deux Pilotes du pays, pour s'avancer vers Barons & Achin. On se trouva, le 16, fort près d'une grande Isle qui est à vingt-cine ou vingt-six lieues de Patrahan vers le Nord, & qui n'est qu'à deux mille du Continent. Sa latitude est un degré 40 minutes. Elle a du côté Nord Ouest un tortent qui tombe d'un mont escarpé, & qui est siblanc de fon écume, qu'il se fait appercevoir de sept ou huit lieues. Du côté du Nord, on découvre une belle Baye, près de laquelle le fond est bourbeux sur trente brasses. Au Sud-Ouest, à quatre lieues de l'Isle, on

Grande Iffe que l'Ameur ne noinmie pat.

bar, sans nous avoit appris qu'il y sut arrivé. C'est la methode insuportable de Purchas, quand il entreprend d'abreger. Il supprime une partie de son texte au lieu de le resserrer par des extraits. Le dessein des Anglois étant de se rendre à Ceylan, où les Habirans de Nicobar ne sont pas difficulté d'al-Les Anglois arler dans leurs canots, comme s'ils en étoient fort voifins, ils se trouverent le 12 de Novembre à 5 degrés 35 minutes de latitude 5 & suivant cette observation, l'Auteur conclut qu'en deux jours le Vaisseau étoit avancé, de quarante lieues au Sud plus qu'il n'avoit pu juger par sa navigation. On avoit eu le même jour, à huit heures du marin, la vûe de la haute terre du Cap de Galle, à plus de douze lieues du rivage. Dans cet endroir, la fonde ne trouva point de fond. Le 13 à midi , la latitude étoit de 5 degrés 32 minutes; & le foir, la vatiation de 13 degrés 24 minutes. Ayant porté au Nord pendant la nuit, avec des vents fort variables & beaucoup de pluie,

Le dernier jout d'Octobre , la Relation fait parrir le Vaisseau de Nico-

rencontre une basse qui demande des précautions.

tivent dans l'iffe de Ceylan.

Baye de Billigam, on Yela

Dondera.

la tetre se présentoit le matin à l'Est-Nord-Est. A midi , la latitude étoit de-6 degrés, & l'on avoir à l'Est la partie méridionale de Ceylan, qui s'appelle Le 16 après-midi, on entra dans la Bave de Billigam, avec le dessein d'y faire de l'eau, & l'on y jetta l'ancre sur un fond de sept brasses, d'excellent fable, à un quart de mille du rivage. Des deux pointes de cette Baye, l'une est à l'Ouest-Nord-Ouest; & l'autre, au long de laquelle on entra, est au Sud-Sud-Ouest. Castleton envoyale soir son Esquif au rivage, avec un Pavillon de paix; mais aucun de ses gens ne hazarda d'y descendre, parce que les Habitans leur firent connoître par des fignes, qu'ils n'entendoient pas la langue Portugaise. Le 17, la Chaloupe s'étant approchée de la tetre de l'autre côté de la Baye, où les Portugais avoient plufieurs maifons, un Infulaire qui s'avança dans l'eau, parla fort bon Portugais. Quoiqu'il fût vêtu avet un Initiaià la mode du Pays, les Anglois jugerent qu'il n'en étoit pas. Il répondit à teleurs questions, qu'il ne pouvoir leur donner aucune assurance positive, iusqu'à ce que le Roi fut instruit de leur atrivée; & que s'ils vouloient revenir le lendemain au même lieu, ils y apprendroient les intentions de ce Prince. Leur réfolution n'en étoit pas moins de descendre ; mais appercevant les Portugais qui commençoient à se rassembler, ils prirent le parti de retourner au Vaisseau. Le 22, Castleton ne pouvant se persuader qu'on lui refufât la liberté de chercher de l'eau, renvoya au même rivage fa grande Chaloupe & son Esquif. La Chaloupe avoit ordre de ne pas s'approcher trop de la terre, mais de se tenir à portée de secourir, s'il en étoit besoin, l'Esquif, qui étoit conduit par fix hommes. Il ne parut fur le rivage qu'un feul Infulaire, à qui les Anglois demanderent s'ils pouvoient obtenir de l'eau. Il leur répondit qu'ils en obtiendroient en la payant. Leur Capitaine, repliquerent-ils, confentoit à donner le prix qui seroit demandé. Ils ajoûrerent qu'ils alloient à Matikalo ( que d'autres appellent Balikala , ) une des principales Villes de l'Ille. Pendant cet entretien , l'Espion des Pottugais s'avancant vers l'Esquif, affecta de la timidité, & dit aux Anglois qu'ils avoient fans doute des armes à feu, dont il craignoit qu'ils ne se servissent contre lui. Ils l'assurerent qu'ils étoient sans armes, & Castleton effectivement n'avoit fait armer que la Chaloupe. L'Espion continua de leur parler, avec de Trabison des grandes apparences de bonne foi. Mais s'étant retiré brusquement , une décharge surprenante de monsquets, qui ne pouvoit être moins de deux cens, blessa les six Anglois, & leur sit regarder comme un bonheur extrême d'en être quittes pour des blessures. Au même instant, il sottit d'entre quelques bruyeres un grand nombre de Portugais mêlés d'Indiens, dont plusieurs s'avancerent dans l'eau jusqu'au cou, pour se saisir de l'Esquis. Mais deux Matelots 🏻 🗺 Anglote l'en Anglois, suppléant aux quatre autres, qui ne pouvoient se servir de leurs semul. bras, s'éloignerent de la terre à force de rames; tandis que la Chaloupe, avec quelques petites pieces de canon & sa mousqueterie, força leurs Enne-

1614.

mis de regagner leur embufcade. Le 24, Castleton alla jetter l'ancte sept lieues à l'Est de Dondera, qui forme la pointe méridionale de l'Isle. La nuit, dans une paix profonde, tout l'Equipage fur reveillé par un bruit effroyable, qu'on autoit pris pour les cris d'une multitude d'animaux si l'on eût été moins éloigné de la terre. Les Sentinelles du Vaisseau ne distinguant rien autour d'eux à la seule lueur de la lanterne , Castleton esfrayé lui-même d'un bruit qui n'étoit point interrompu, fit allumer quantité de feux, qui devoient jetter une grande lumiere dans une nuit fort obscure. C'étoit plûtôt, comme il commençoit à le second qu'il concevoir , pour être de quelque secouts à des malheureux , que pour éloi- malheureux

CASTLETON. 1611.

gner ses propres dangers; car le bruit devenant plus distinct à mesure qu'il s'approchoit, tout le monde croyoir entendre des voix d'hommes & de femmes qui étoient apparemment dans quelque extrémité pressante. Enfin la lumiere du Vaisseau les atrita bientôt à si peu de distance, qu'on les reconnut pour une troupe d'Indiens qui étendoient les bras en demandant d'être affistés. Ils étoient quinze dans une Barque de l'Isle. Quoiqu'ils ne sçussenr pas le Portugais, leur crainte, qui s'exprima d'une maniere sensible, & la vue même de leur situation, apprirent aux Anglois, que passant le soir d'un endroit de l'Isle à l'autre, ils avoient été jettés en mer par un vent impétueux & pouffes contre un roc qui avoit fait plufieurs ouvertures à leur Barque. L'eau qui les gagnoit fans cesse étoir un mal d'autant plus dangereux, que n'ayant ni pompe ni pelles, ils étoient réduits au secours de leurs mains, dont le service ne pouvoit être si prompt que l'augmentation du peril. Aussi fut-il impossible de fauver la Barque. Mais la plupart s'étant jettés à la nage pour monter sur le Vaisseau Anglois, éviterent la mort à la faveur de la chaloupe, que Castleton envoya au devant d'eux.

Rivirce de Valleasy.

Le lendemain, les Anglois s'approcherent du rivage, & jetterent l'ancre à midi devant la Riviere de Vallouay , sut huit brasses de fond. Elle leur parut fort large; mais l'entrée en est défendue par un roc, contre lequel l'eau bat avec beaucoup de violence, & qui avoit causé vraisemblablement Orage & perils le malheur des quinze Infulaires. Castleton les fit mettre à terre dans la Chaloupe. A peine leur avoir-on rendu ce dernier service, que le vent devenant orageux, força non-seulement la Chaloupe de retourner à bord, mais le Vaiifeau même de faire une manœuvre fort difficile pour éviter plusieurs rocs qui se présentoient au long de la Côte. On s'en éloigna jusqu'à fix milles; & l'on fut obligé de jetter trois ancres, & de passer le reste du jour & la nuir suivante à cordes & à mâts.

de mer.

jours à fix ou sept milles du rivage, on rencontra un autre écueil, qui conliste en plusieurs petits monts de sable; mais à la distance de deux ou rrois mille, où le Vaisseau les laissa, le fond ne cessa point de donner cinq ou six brasfes. En se rapprochant du rivage, on apperçut quelques rocs, qui faisoient Belle riviere ou la pointe d'une belle riviere, & l'on mouilla sur neuf brasses à l'Est de cette pointe, qui se présente au Sud-Ouest par Sud. Là, Castleton sit descendre sur les rocs trente hommes armés de mousquets, pour garantir ceux qui furent oc-

Le 28, après s'être avancés cinq ou fix lieues à l'Est, en se tenant tou-

les Anglois fout de l'ess.

cupés à prendre de l'eau. Il leur vint plusieurs Habitans, qui donnerent d'abord quelques marques d'effroi, mais qui s'apprivoiserent ensuite jusqu'à devenir fort carellans. Ils reffembloient peu à ceux qui avoient été secourus par le Vaisseau; c'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir, comme eux, les cheveux courts & les oreilles percées d'un grand trou, ils avoient les oreilles entieres, & les cheveux noués sur le haut de la rête, à la maniere des Chinois. Les uns & les autres étoient nuds, avec un grand pagne, composé d'une piéce d'étoffe qui leur tomboit jusqu'aux genoux. Il s'en trouva deux qui parlant fort bien la Langue Portugaise ne firent pas difficulté d'aller à bord. Ils y firent beaucoup de promesses qu'ils n'executerent pas. Les Anglois se voyant trompés dans l'esperance d'obtenir quelques rafraîchissemens, en retinrent un, & renvoyerent l'autre à terre, avec un mélange de promesses & de menaces. Ils recurent le lendemain un mouton & deux veaux.

Pendant plus de deux mois que les Anglois passerent sur les Côtes de Ceylan, on est embarrasse à découvrir le motif qui pouvoir les avoir amenés dans une région si éloignée. On ne les voit occupés qu'à changer de sta- Calibron n'iton tion, à mesurer les profondeurs, à renir compte des basses & des rocs, à qu'un 1) tale. s'écarter & à se rapptocher de la riviere de Vallouay, de Dondeta, & de la pointe de Galle. Il ne paroît pas la moindre trace de commerce dans leur Journal, & l'Auteur n'annonce nulle part d'autres vûes. Il y a beaucoup d'apparence que leur voyage n'étoit qu'une entreprise de Pyrates. & qu'ils pensoient moins à s'enrichir par le commerce que par les dépouilles de ceux qui l'exerçoient. Matton confesse du moins que le 13 de Février avant découvert un Vaisseau qui passoit sans défiance , ils lui donnerent la chasse, & le prirent dans l'espace de trois heutes. La Nation n'est pas nommée. Enfuite ayant jetté l'ancre à deux milles du rivage, dans un lieu où ils se crurent bien à couvert, ils déchargerent leur prise. Ce Bâtiment devoit être d'une grandeur & d'une richesse extraordinaire , puisqu'après s'être comblés de ses dépouilles, les Anglois lui laisserent encore près de cent tonneaux de poivre, & je ne sçais quelle quantité de bois de Sandal. A juger par ce récit, & par la longueur de leur retardement, ils attendoient cette proje, qui étoit peut-être quelque Vaisseau annuel des Indes ou des Porrugais; & foit que leurs desirs fussent remplis d'un seul coup , soit que ce ne fut pas leur unique brigandage, ils ne penferent enfuite qu'à retourner

en Europe.

butin à bord ; ce qui confirme encore qu'ils n'avoient cherché que cette occasion de s'enrichir. A fix heures du foir, ils étoient déja vis-à-vis d'une Isle qui est à sept ou huit lieues, au Sud, du Fort Portugais de Ceylan, qui se nom- Europe, me Columbes. La précipitation de l'Ecrivain ne le céde point ici à celle de la course; car se transportant tout d'un coup au mois de Mars, il dit qu'on se trouva ce jour-là à 13 degrés 7 minures de latitude, & que la variation étoit de 24 degrés 26 minutes. Il ajoûte que cette variation est la plus grande qu'il ait trouvé dans le voyage. A la même hauteur, on potta au Sud-Ouest, sans s'appercevoir d'aucun courant : sur quoi Matton fait obferver, que depuis 4 degrés 30 minutes de latitude jusqu'à 12 degrés sans minutes, en avoit rrouve quantité de courans & de rournans, fur-rout dans Courans à toutles parallelles de Pedras Brancas, du côté de l'Ouest. Les tournans y produisoient quelquefois un bruit semblable à celui de l'eau qui s'abîme tout

Ils partirent le 2 de Février, immédiatement après avoir fait passer leur

d'un coup en terre.

Le 24, 16 degrés 50 minutes de latitude, & 23 degrés 10 minutes de variation. On continua de porter au Sud-Ouest. Le 27, étant au 21° degré, on découvrir à quatre lieues de distance, Ouest-Sud-Ouest & Sud-Ouest par Ouest, une Isle dont la terre parut fort haute. A six heures du soir, on jetta l'ancre à un mille du rivage, sur dix brasses d'un fond d'excellent sable , & l'on s'apperçut avec étonnement que près du rivage même , le fond varie depuis quarante jusqu'à quarre brasses. La Chaloupe, qui fut envoyée à terre, y trouva une prodigieuse quantité de tortues, dont chacune feroit la charge d'un homme. C'est une nourriture fort agréable & fort saine. La CASTLETON 1613. Le Vanleau de

Il fait voe pri-

110

CASTLETON. 1614.

pointe Nord-Est de l'Isle est très-haute; mais, un peu au Sud-Est, la terre est batle & arrofée d'une belle eau qui a l'apparence d'une riviere. Quoiqu'une

chaloupe n'y puisse point entrer, on peut y faire aisément sa provision. Cette Isle, que les Portugais ont appellée Mascarenhas, & que les like Mafcaren-

François nomment aujourd'hui l'Isle de Bourbon , étoir alors inhabitée ; has, amound had mais elle étoit remplie d'oiseaux de terre de toutes les espéces, de pigeons, l'life de Boutde grands perroquets, d'une autre sorte d'oiseaux de la grosseur d'une oye, fort gras, avec des ailes courtes qui ne lui permettent pas de voler. On l'a nommé depuis le geant, & l'Isle Maurice, ( aujourd'hui l'Isle Françoise, ) en produit aussi beaucoup. Il est blanc, & naturellement si privé qu'il se laiffoit prendre à la main ; ou du moins , s'effrayant peu de la vue des Matelots , il leur étoit aise d'en tuer un grand nombre à coups de bâtons & de pierre. En géneral les oifeaux font en si grande abondance dans cette Isle, que dix hommes Agrémens & en peuvent ramasser dans un jour pour la nourriture de quarante. Quelques Anglois s'étant répandus dans les rerres y trouverent une autre riviere, couverte d'oves & de canards, & remplie de groffes Anguilles, du meilleur goût du monde. Tatton admirant leur groffeur eut la curiofité d'en peser une, qui se trouva du poids de 25 livres. Lorsqu'elles sont frappées d'un coup de picque, elles fuyent l'espace de deux ou trois brasses, après quoi s'arrêtant d'elles-mêmes, elles se laissent prendre aisement. L'Auteur repete avec complaifance que c'est le plus agréable poisson qu'il air jamais mangé. Comme il n'y a d'ailleurs aucun danger pour les Bâtimens aux environs de

Vovageurs.

Le premier d'Avril, on remit à la voile, & doublant la pointe Nord-Est dont on a parlé, les yeux des Anglois se promenerent avec une satisfaction extrême fur la Côre du Nord, qui est une belle rerre, converte d'arbres, & dont la perspective est beaucoup plus agréable que celle de la Côte du Sud. Le lendemain, érant à cinq lieues de l'Ifle qu'on laiffoit au Sud-Est par Est, la latitude se trouva de 20 degrés (8 minutes. Le soir, la variation étoir de 22 degrés 48 minures. Le premier de Mai, à 38 degrés 47 minutes de latitude, qui étoit la plus grande qu'ils eussent jamais eue au Sud, ils commencerent à porter Quest-Nord-Quest. Le 11 à midi, la latitude étoit de 33 degrés 58 minutes. L'Auteur, par cette observation, découvrit un courant au Nord, & trouva qu'on étoit à l'Ouest du Cap de Bonne Esperance.

l'Isle, il conclut que c'est un lieu admirable pour le rafraîchissement des

Combat à Sainte Lielfne.

Le premier de Juin, sans avoir parlé de l'Isle de Sainte-Helene, il nous apprend qu'il en partit un Vaisseau Anglois, nommé le Salomon, & quatre grands Batimens Hollandois. Quatre heures après leur départ, & forfqu'ils étoient encore à la vûe de l'Isle, il y arriva deux grandes Caraques Portugaifes, Castleton n'avoir pas dix hommes à bord. La plus grande partie de son Equipage, qui étoir arrivée sort malade, se rafraichissoir dans l'Isle, où elle s'étoit dispersée. Cependant il envoya aussi-tôt la Chaloupe au rivage, d'où elle ramena seize hommes, de cinquante qui étoient à terre. On se hâta de dépêcher après l'Amiral Hollandois, pour l'avertir de l'occasion que la fortune leur offroit. Le plus gros Vaisseau de l'Escadre Hollandoise & le plus capable de défense & d'attaque, s'étoit déja éloigné avec le Salomon; ce qui n'empêcha point l'Amiral de revenir avec les trois qui lui restoient .

restoient, & de se joindre à Castleton dans la Rade.

Vers midi, l'Amiral fut le premier qui allant jetter l'ancre au flanc de la principale Caraque, commença par une canonade si vigoureuse qu'il l'auroir coulée à fond, si l'avarice ne l'eut fait penser à conserver sa proie. Mais Hollis bois source les Portugais, qui avoient été surpris d'une arraque si brusque, se remirent & les autres prenbientôt de leur effroi. Ils étoient beaucoup mieux en artillerie que des Vaif- Catheon. seaux Marchands. Ils firent à leur tour un feu si terrible, que l'ardeur des Anglois & des Hollandois ne fur pas long-tems à se refroidir, & le Ciel, qui les favorisoir, permir qu'une piece du Lion Blanc, un des Vaisseaux Hollandois, crevant sur la chambre des poudres, y mit le seu, sit sauter le Batiment en pieces & l'abima sur le champ. Les deux autres, assez maltrairés par l'arrillerie Portugaise, n'eurent point d'autre ressource que de sortir successivement de la Rade; & Castleton, contraint d'abandonner dans l'Isle quinze de ses gens, qui étoient dispersés sur les montagnes, quoique la

CASTLETON.

Chaloupe eûr ramené le reste pendant le combar, se hâta austi de gagner la Mer & de prendre le large avec toutes ses voiles. Le 28 de Juillet, les Anglois & les Hollandois réunis se trouverent dans une Mer couverte d'herbe à longues feuilles, qui porte un petit fruit blanc de la groffeur d'un grain de poivre. Un Pilore Hollandois, qui avoir péné- herbes. tré plus loin du côté de l'Ouest, assura que dans plusieurs endroits, l'eau en est asses chargée pour retarder la navigation des plus gros Vaisseaux. Cette Mer, qui est entre les Açores & le Cap Verd, ou pour la marquer avec plus de précision, entre le 22° & le 32° degré de latitude, est nommée par les Espagnols Mare de Saragasso, & par d'autre la Mer Verte, ou la Mer

## des herbes. Le 19, nos Voyageurs passerent le Tropique du Cancer, LATITUDES.

| Priaman<br>Variation Nord-Oueft<br>Tekou | 4 | 50 | Baye d'Ayre Bangye<br>Riviere de Pattahon<br>Grande Isle sans nom<br>Isle Mascarenhas ou de | 1 | 8<br>18<br>49 | N |
|------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|
|                                          |   |    | Bourbon                                                                                     |   |               |   |

## CHAPITRE V.

Voyage du Capitaine John Saris à la Mer Rouge, aux Moluques & au Japon, en 1611.

E Voyage qui tient le huitième rang entre ceux de la Compagnie, mé-, rite d'autant plus de curiolité, qu'il est le premier que les Anglois ayent fait au Japon : on doir entendre, sur un Vaisseau de leur Nation; car William Adams étoit arrivé quelques années plûtôt dans cette Isle, sur un Navire Espagnol. L'Auteur de la Relation, qui est Saris même, n'ayant jamais publié son ouvrage, Purchass, entre les mains duquel il étoit tombé, nous Tome II.

SARIS. 1611. Introduction S . R 1 5. 1611. en a conservé le fond dans un extrait. Les observations en sont géneralement curieuses, sensées, & d'une varieté fort agréable. Saris étoit Facteur à Bantam en 1608. Il nous a laissé la continuarion des événemens de certe Ville, depuis le tems où Scot finit son Journal. Dans ce voyage, il avoir trois vaisseaux sous ses ordres; le Clove qu'il commandoit lui-même, l'Hedor &c le Thomas.

Départ,

Etant parti des Dunes le 18 d'Avril 1611, il passa la Ligne le 6 de Juillet; & le premier d'Août, il mouilla dans la Baye de Saldanna, où s'érant rafraîchi pendant huit jours, il leva l'ancre le 9, & vers quatre heures après: midi, il doubla le Cap de Bonne-Esperance. Le 2 de Novembre, il se vie à 24 degrés 21 minutes de laritude du Sud. Il observe que depuis le Cap. il ne trouva point de Mouffons de vents d'Ouest, comme on l'en avoit averri; mais au contraire des vents Nord-Est, Sud-Est, & Est, avec de violents. orages, des pluies, du tonnerre & des éclairs surprenans. Cependant le tems étoit si beau, ce jour-là, & la chaleur si excessive, qu'on se crut menacé d'un long calme.

Rente de la Florte Angloife

Le 3 , la latitude étoit de 23 degrés 50 minutes. Vers le foir , on découvrit l'Isle de Madagascar, & la Baye de Saint-Augustin à six lieues Est par Nord. On porta au Nord-Nord-Est. La variation se trouva le soir de 15 degrés 11 minutes Ouest. La sonde n'y donna pas de sond à cent brasses. On passa ensuire le Tropique du Capricorne; & le 10 de Septembre, on eur pour latitude 17 degrés 3 minutes. Ayant porté de-là au Nord-Nord-Est la variation se trouva, au lever du Soleil, de 13 degrés 54 minutes Ouest. Un courant impétueux emporta les trois Vaisseaux au Sud - Sud - Ouest . & dans l'espace d'un petit nombre d'heures, ils ne firent pas moins de vingtquatre lieues; mais ayant avancé peu dans leur direction, ils fe trouverent le foir à quarre lieues Quest par Nord de l'Isse Primeiras. Ils s'approcherent le foir du Nord de l'Isle, d'où elle leur parut plus longue qu'auparavant, car fon étendue est du Nord - Ouest au Nord. La sonde donna vingt & trente. brasses. Comme l'impétuosité du vent pouvoit faire craindre l'approche du

rivage . & que les besoins de la Flotte n'étojent pas pressans, on continua de

voguer jusqu'au 15, que se trouvant à 16 degrés 46 minutes de latitude, on remarqua que la violence du courant éroir fort diminuée. Saris en donne pour raison qu'entre le courant & la Flotte, il avoit l'Isle de Juan de Nueva, à dix-huit lieues Est par Nord, suivant son calcul. La variation étoir, Embarras cau- le foir, de 12 degrés 8 minutes Ouest. Le 17 au matin, on découvrir à la re par re courant distance de 7 lieues les Isles d'Angadoxa au Sud de Mozambique. Le côté Occidental de ces Isles parut fort blanc. On porta Nord-Est par Est, & l'on apperçut, le soir, la terre du Continent qui s'étendoir au Nord. Elle sembloit couverte d'arbres vers la Mer. Ici le courant prenoit sa direction au Nord-Nord-Ouest. car à la vue de la terre on remarqua que fans beaucoup de vent, la Florte

étoit emportée fort rapidement vers le Nord. La fonde ne donna point de fond à cent brasses. Après avoir combattu deux jours contre le courant, on

dora,

fe trouva le 21 fort près de la plus Septentrionale des Isles d'Angadoxa, à Fausti position 16 degrés 20 minutes de latitude du Sud. Ces Isles, suivant l'observation de ces isles dans redoublée de Saris, ont été placées mal-à-propos dans les cartes à 15 degrés. les cartes,

40 minutes. La variation y étoit de 13 degrés Ouest.

Dans la difficulté de se dégager des courans, Saris profita, le 22, d'un vent favorable, pour retourner vers l'Isle de Madagascar, en observant avec foin, l'Iste de Juan de Nueva, dont Van Linschoten avertit les Matelots de se défier beaucoup, & de ne pas trop approcher dans les petites lunes.

SARIS 1611.

Cependant il fallut en courir rous les dangers, pour se délivrer des courans. Le 25 au marin, après s'être crus fort avancés à l'Est-Nord-Est, les Anglois des trois Vaisseaux furent extrémement surpris de revoir la terre à cinq lieues vers l'Ouest. A mesure que le jour s'éclaircit , ils reconnurent la Erreut surpremême Isle d'Angadoxa qu'ils avoient quittée le 22; ce qui causa rant de chagrin & d'épouvante aux Marelots, qu'ils désespererent de trouver un passage par certe voie. Ils jugerent que la cause de leur erreur venoir d'un contre-courant, qui part Est-Nord-Est & Ouest-Sud-Ouest de la pointe du rivage, & qui rencontrant le coutant Nord-Nord-Est, les avoir jettés à l'Ouest avec beaucoup de violence, malgré le vent qui les avoit fort bien fervis, & qui fut fuivi ce jour-là d'un profond calme.

Si l'Iste de Juan de Nueva existe, dit Saris, elle doit être bien moins à Observations l'Ouest qu'on ne l'a placée dans les carres, & beaucoup plus proche de l'Isse enteuses de sain. de Madagascar; sans quoi il lui paroît impossible qu'il ne l'eut point apperque dans certe course. Les Anglois qui avoient fait le quatriéme voyage de

la Compagnie dans le Vaisseau de l'Ascension, comptoient d'avoir passé vers l'Est, entre certe Isle & celle de Madagascar; ce que les Portugais de ce remslà, soutenoient impossible, parce qu'ils prétendoient que l'isse de Juan de Nueva est si proche de Madagascar , qu'elle n'en est séparée que par un canal fort étroit. Cependant comme ils l'ont placée ensuite, fort à l'Ouest, dans leurs cartes, Saris en conclur qu'ils ont eu dessein de tromper les Navigareurs des autres Nations, & de les faire tomber dans ces courans impétueux, qui fuivant ses observations, tournent beaucoup plus à l'Ouest qu'au Nord-Est & au Sud - Est. Il exhorte par conséquent ceux qui doivent naviguer de ce Avis in portant còté-là, à se rendre sur la Côte de Madagascar, pour le premier de Juin; touts. &, du Cap de Saint-Augustin jusqu'au 11e degré, à porter vers l'Est, en se gardant bien de prendre leur route à l'Ouest du Nord ou au Nord par Ouest; dans la crainte des courans du Sud-Ouest, qui, avec les calmes & 14 degrés 2 minutes de variation Quest, les setterojent infailliblement sur la Côte de Sofala, fond brifé, Mer profonde, où l'on n'est guères le maître de garder ses latitudes. D'un autre côté, si l'on veut prendre au dessus de Madagascar, on ne le peut guères, sans courir le danget de tomber sur les basses de l'Inde, sur-tout si l'on passe au Nord de ces basses, parce que le courant prend les Vaisseaux en flanc, sur-tout au mois d'Août & de Septembre, où l'on trouve des vents de Notd-Ouest fort violens.

Le 3 d'Octobre, la Flotte Angloife alla jetter l'ancre, avec beaucoup de LaFlotte motil. difficultés, entre Sofala & Mozambique, sur rreize & quatorze brasses. La la- Mozambique. titude de 16 degrés 32 minutes; la longitude de 76 degrés 32 minutes, & la variation d'onze degrés 50 minutes Ouest. On mouilla sous une Isle qui est proche de la Côte, mais si déserte & si stérile, qu'on n'y trouva point d'Habitans ni d'eau, quoiqu'on y fit de profondes ouvertures dans le fable. L'inquiétude des Anglois ne faifant qu'augmenter, Saris prir la réfolution de gagner Madagascar, au dessus de l'Est par Nord, dans l'esperance de se dé-

SARIS. 1611. Morella, nue Bhate.

gaget des contrans par cette voie. Il remit à la voile ; mais après avoir été fort embarrassé jusqu'au 26 par un courant qui venoit du Nord-Est, il se trouva heureusement à Moyella, une des Isles de Comore, à 12 degrés 13 det 10cs de Co. minutes de latitude du Sud. Les rafraîchissemens y étant en abondance, il y passa huit jours, pendant lesquels, avec quelque mercerie & peu d'argent, il se procura des cabris, des veaux, des poules, des limons, des cocos, des. cannes de sucre, des tamarins, du riz, du lair, d'excellentes racines, des. œufs & du poisson. Le soin qu'il eut sans cesse de tenir ses gens sur leurs. gardes, fourint les Habitans dans la disposition de le servir avec beaucoup. de civilité & d'affection.

Le Roi de Movella vitite baris &

Il invita le Roi de l'Isle, qui étoit Mahometan, à le visiter à bord, où il le reçut au bruit des trompettes & de plusieurs instrumens. Ce Prince refusa de toucher aux viandes des Anglois, parce qu'il étoit au carême de sa Religion, qu'il nommoit Ramadan, comme les Turcs. Mais il en prit ce qu'il trouva de meilleur pour le porter à la Reine sa mere, en promettant d'en manger lui-même après le coucher du Soleil. Il se nommoit Cherif-Abubeker; & la Reine Sultane, Manangalla. A son retour au rivage, le Roi pria Saris de lui laisser une Lettre qui rendit témoignage de l'accueil civil qu'il avoit fait aux Anglois , afin qu'il pût la montrer aux Bâtimens de leur Nation, qui viendroient après eux. Il en avoit une de l'Amiral Hollandois Stephen Verhagen, dattée de l'année 1604, qu'il fit voir avec complaifance, & que Saris accompagna de la sienne; mais avec un avis aux gens de fa Nation de ne pas se fier trop à ces Insulaires, s'ils n'étoient les plus forts.

Caraftere du Rol & des Hab CALLS.

Les Habitans de l'Isle Moyella sont Négres. Leurs cheveux sont naturellement frises, & leur unique habillement est une piece d'étoffe peinte, qui leur couvre le milieu du corps. Sur la tête, les uns ont un bonnet blanc ou ravé , d'antres un turban. Cependant avec le turban & le pagne, le Roi avoir les épaules convertes d'un manteau de cotton. Sa taille étoit fort basse, son visage maigre, & presqu'aussi noir que celui de ses plus vils sujers. Il parloir peu; mais il scavoit quelques mots d'Arabe, qu'il avoit appris dans un pélerinage de la Mecque, d'où il avoit aussi rapporté le nom de Cherif. Il donna au Général Anglois un certificat d'amitie, figné de fa main, dons Purchaís nous a conservé les caracteres. Les Habitans aimerent mieux recevoir le payement de leurs denrées en argent qu'en marchandises. Cependant pour du drap écarlate, des calottes rouges, des étoffes de Cambaye &c des lames d'épée, on est sur de tirer de l'Isle toutes les provisions dont on a befoin.

Baye Formota. fur la Côte de Mclinde.

Le 4 de Novembre, on leva l'ancre; & le 7 au marin, on découvrit la terre de Melinde, & la Baye, ou le Golphe, qui s'appelle Formosa. La Côte s'étend au Nord-Est & au Sud-Ouest. À quatre-lieues du rivage, la sonde donna trente brasses d'eau. La direction des courans étoit au long du rivage vers le Nord-Est. On eur pour latitude 2 degrés 10 minutes; & le foir, pour variation, 12 degrés 37 minutes Ouest. Cette terre est plus à l'Est qu'elle n'est placée dans les carres, sans quoi on n'auroit pu l'appercevoir firor : car fuivant les calculs fondés fur les cartes, Saris s'en croyoit encore à plus de quarante-huit lieues. Le 29, la latitude étoit de 4 degrés 44 minuses du Sud, & la variation de 17 degrés 34 minutes Ouest. A la distance

d'environ douze lieues des Basses, nommées par les Portugais Baxos de Malhina, Est par Sud, on trouva un grand tournant, ou un gouffre d'eau, auprès duquel la sonde ne trouva point de fond à cent brasses.

1611. flaxos de Mal-

En portant au Nord-Est, on se vit le premier de Décembre à trois degrés bins. 40 minutes du Sud, & l'on apperçut un autre tournant d'une grandeur & d'une violence surprenantes. La variation étoit de 16 degrés 15 minutes Ouest. Le 6, 5 degrés 5 minutes de latitude. Depuis le 31 de Novembre jusqu'à ee jour, on avoit fait, Sud-Est par Sud, suivant les calculs, soixantedouze lieues, malgré la force d'un courant qui alloit au Sud, & la frayeur continuelle dont on ne pouvoit se défendre à la vûe des tournans. On étoit avertis pendant la nuit par le bruit de l'eau; & cet indice même devenoit ribles. un fujer d'épouvante, parce qu'étant loin de la terre, on ne pouvoit concevoir la cause de ce Phénomene. On eut aussi des pluies, des tonnerres, & des éclairs épouvantables, avec un déluge de vapeurs foudaines qui coupoient la respiration. Saris y joint des calmes fréquens, qui achevoient de désesperer les Matelots.

on trouva, par le calcul du tems & de la navigation, qu'on avoit été reculé de 5 degrés 26 minutes. Sur quoi l'Auteur observe que ceux qui vont à Sokotra dans cette saison, doivent tenir course l'espace d'environ deux censlieues vers l'Est de Pemba, où la variation augmente sans cesse à l'Ouest; ce qui ne manquera point de les avancer plus au Nord. Ainfi, tenant toujours l'Isle de Sokotra ouverte entre le Nord par Est & le Nord-Nord-Est., ils tireront le meilleur parti qu'on puisse esperer de tous ces vents, qui près du Continent se soutiennent sans interruption entre Est par Nord & Nord par Sud, mais qui ne cessent point en Mer de souffler au Nord-Est, au Nord-& quelquefois au Nord-Ouelt, à l'Ouelt, & à l'Ouelt par Sud, avec des mélanges, néanmoins, de calmes, de tournans, de tonnerres & d'éclairs. Et quoique les vents Nord-Est & Nord ne soient pas d'un grand secours pour ceux qui vont au Nord, on en tire néanmoins cet avantage, qu'à proportion

qu'on avance plus à l'Est, on s'approche plus du Nord de la ligne, avant que de rencontrer le Continent, dont Saris recommande fut-tout qu'on se tienne hors de vûe autant qu'il est possible, pendant ce tems de la Mousson d'Est, jusqu'à ee qu'on soit arrivé à 10 degrés de latitude du Nord. Au contraire,. dans la Mousson de l'Ouest, suivez hardiment le rivage, car il est par tout fort sur; mais il est beaucoup plus à l'Est qu'il n'est représenté dans les

Le 25, étant à une minute de latitude du Nord, & fort près du rivage,

Observations

cartes. Le premier de Janvier, à 3 degrés 58 minutes de latitude du Nord, on découvrit la terre de Magadoxa, & le Cap das Baxas, à la distance de huit lieues. Le 18, après avoir été fort tourmenté par un courant, on eut, à fix la navigation, degrés 27 minutes du Nord, la vue des terres de Doara qui parut sabloneuse & fort stérile. Quoiqu'il y air peu de régularité dans la variation, on trouva par l'experience, qu'en avançant vers l'Est, elle augmente à l'Ouest, & qu'en suivant le rivage au Nord-Ouest, elle diminue au contraire fort fensiblement à l'Ouest : de sorte qu'en consultant les cartes-, on se croyoit toujours plus loin de la terre qu'on ne l'étoit effectivement, au lieu que la variation en faifoit juger fans aucune erreur. Ainfi c'est une régle sur laquelle.

SARIS. 1612.

on peut faire fond; & l'on n'en doutera pas, quand les observations seront faires par un homme d'expérience, avec un instrument exact. Saris acquit cette connoissance à force d'être repoussé sur cette Côte. La variation étoit, le 18 au Soleil levant, de 17 degrés 26 minutes Ouest, & le soir de 17 degrés 20 minutes.

Cap Dotful-

Le premier de Février, on eur la vûe du Cap Dorful, à sept lieues de distance; terre haute & fort stétile en apparence au long de la Mer. Le 9, à 10 degrés 37 minutes du Nord, on apperçut encore le même Cap, contre l'attente de tout le monde ; mais il portoit Nord-Ouest', au lieu que la premiere fois c'étoit Nord-Est par Nord. La cause de l'erreur sut un courant Ouest-Nord-Ouest, dont on se défioir si peu, qu'on se croioit à 45 ou 50 lieues de la terre. La fonde, à cinq lieues du rivage, donna cinquante braffes, fur un fond de beau sable. On n'apperçut que des terres hautes & quantité de montagnes. Le 10, à onze degrés 20 minutes du Nord, après avoir fait seize lieues Nord-Est par Est, on vit la haute terre du Cap de Guardafu, dont on n'étoit guéres qu'à la distance de huit lieues. Saris fit faire l'essai du courant, avec la Pinace, & l'on trouva que son cours étoit Nord par Est. Vers le soir du même jour, on eur la vue de l'Isse d'Abda del Kuria, d'en-Enteurs de lieux, viron dix Lieues. C'est une terre haute, qui présente l'apparence de deux Isles. Le 14, à 11 degrés 32 minutes du Nord, on crut appercevoir de six

lieues la plus orientale des Isles Hermannas, dont la terre parur basse. Le 15, à 11 degrés 27 minutes, n'ayant fait que six lieues à l'Est-Sud-Est, on se persuada qu'une Isle qu'on découvroit de huit lieues, étoit encore la plus orientale des deux Hermannas; mais on reconnut que c'étoir Abda del Kuria, & que les deux Hermannas étoienr à douze licues au Nord-Est. La variation se trouva le soir de 17 degrés 23 minutes Ouest. Le lendemain à la pointe du jour, on vit de six lieues l'Hermanna occidentale, qui se présenroit Est-Sud-Est; & l'on découvrit Sokorra à dix lieues de distance. À midi la latitude étoit de 12 degrés 19 minutes ; la variation de 17 degrés 22 minutes Ouest. On s'approcha de la pointe occidentale de l'Isle de Sokotra. Vets le foir, on eur la vue du rocher blanc qui est à l'extrémité de cette pointe. Mais quoiqu'on n'en fur qu'à quatre lieues, un courant impétueux, qui suivoir la terre, ne permit que se lendemain au soir de jetter l'ancre à une lieue & demie de Tamerin , Ville où le Roi fait sa résidence. Le 18 , on entra dans la Rade, & Saris ne fit pas difficulté de mouiller vis-à-vis du Palais Royal, sur un fond de sable d'environ neuf brasses.

Rade de Tames ein dans l'ille de 60kutta-

> Il envoya immédiarement dans l'Esquif, Richard Cockes son principal Facteur, pour informer le Roi de quelle Nation étoient ses trois Vaisseaux, quels étoient les motifs de leur voyage, & pour lui demander des rafraîchissemens. Cockes & ceux qui l'accompagnoienr, furent reçus avec affecrion. Le Roi fit porter auffi-tôt des provisions fraîches à la Flotte, avec une Lettre de Sir Henri Middleton, dattée le premier Septembre 1611, à bord du Trade-Increase, dans la Rade de Delischa. Saris garda l'original de cerre Lettre, & pour l'utilité des Anglois qui viendroient après lui, il en fit tirer une copie qui fur renvoyée au Roi.

Bust avec le Roi.

Le 19, il descendit au rivage avec beaucoup de pompe, & le Roi l'ayant traité pendant toute la nuit, ils ne se séparcrent que le matin. Ce Prince

étoit vêtu d'une robbe de velours cramoifi, brodée en or. Le Palais est bâti de pierres de taille, & présente l'apparence d'un Fort. De plus de cent hommes qui composoient le Cortége Royal, il n'y en avoit pas plus de cinquante qui fussent vetus honnêtement, à la façon des Mores. Tout le refte paroissoit une troupe de miscrables Insulaires, dont la plupart étoient presque nuds. Le Roi qui se nommoit Sultan Amir Ebensaid, étoit fils du Roi de Caschem sur la côte d'Arabie.

SARIS 1612.

Les Habitans de l'Isle, accoutumés depuis long-tems au passage des Vail- Chené des proseaux de l'Europe , avoient pris aussi l'habitude de leur faire payer les rafraîchissemens fort cher. Un bœuf coûta aux Anglois douze pièces de huit, un mouton, trois schellings, & chaque chevreau, une piece de huit. Mais la cherté leur parut encore moins rebutante que la faleté de ces viandes, qui se vendant toutes préparées par les Infulaires, étoient capables de dégoûter les Matelots les plus affamés. Le riz fe vendoit trois fols la livre ; les dattes , le même prix; les poules, jusqu'à deux & trois fchellings (a). Le tabac, une piéce de huit pour foixante-dix feuilles; les œufs, un sol pièce. Le Roi, pour les marchandises particulières, ne voulut pas recevoir d'autre monnoye que

de la Compagnie & la Lettre de Middleton. Après quoi représentant que délècter sur la delècter sur la délècter sur la délècter sur la délècter sur la délècter d'un côté il n'y avoit pas d'esperance d'obtenir de l'aloes à Sokotra, parce que route le Roi qui en étoit absolument dépourvu, ne promettoit d'en fournir qu'au mois d'Août, & que d'une autre part la Lettre de Sir Henri Middleton ne leur confeilloit pas d'entrer dans la Mer Rouge, où leur dessein avoir été de s'artêter s'ils ne trouvoient pas la Mousson favorable pour Surate, il sembloit qu'on sur réduit à la nécessité de passer six mois dans la Rade où l'on étoir, ou dans celle de Delifcha, pour attendre la faison. Cependant sermotifiques quelle apparence de perdre un tems fi confidérable, fans aucun elpoir de MerRouge. former la moindre entreptife; car il ne falloit pas fe promettre de pouvoir gagner la Côte de Cambaye avant la fin de Septembre. Saris revint donc. malgré les avertissemens de Sir Henri , à propofer le voyage de Mocka , parce qu'on avoit du moins un Passeport du Grand-Seigneur; ce que les autres Vaisseaux n'avoient jamais eu. Il ajouta, pour fortifier fon opinion, que c'étoit le seul moyen de reconnoître une fois, s'il y avoit quelque fond à faire sur ces Passeports; qu'on en seroit quitte pour se tenir continuellement fur fes gardes, & pour ne risquer la sureré de personne sans une bonne caution; de forte qu'on pourroit se tenir tranquillement à l'ancre, & fans descendre au rivage exercer le commerce avec d'autant plus de confiance qu'il n'y avoit aucun Port d'où l'on pût faire fortir assez de forces pour allarmer la Flotte : que fi les voies du commerce leur étoient fermées , il

étoit résolu en vertu de la Commission du Roi, de tirer vengeance des outrages que Sir Henri avoit essuiés de la part des Turcs, foir en les forçant d'acheter les marchandises Angloises, foit par la ruine de leur propre trasic, en fermant l'entrée de la Mer aux Bâtimens Indiens qu'ils attendoient vers le 5 de Mars. Enfin , il conclut que cette réfolution devoit plaire à tout le Conseil, parce qu'elle ne demandoit pas que les trois Vaisscaux se sépa-

Le 27, Saris affembla le Confeil, pour lire en commun les instructions sans affemble

(a) Monnoye d'Angletetre, qui vaut douze fols du Pays.

des pièces de huit.

SARIS. 1612. Avis utile du icoi de Soxotra,

rassent, & que pouvant faire voile ensemble de la Mer Rouge à Surare? ils en seroient plus capables de resistet à routes les entreprises de leurs ennemis. L'assemblée goûta de si fortes raisons, & le jour du départ sur sixé au premier de Mars. Le Roi de Sokotra, qu'ils consulterent sur leur route, leut conseilla de prendre au Sud d'Abda del Kuria, parce qu'en prenant au Notd, ils s'exposoient à se voir jettés sur le rivage d'Arabie, d'où ils au-

roient beaucoup de peine à gagner le Cap de Guardafu. En effet ils trouve-

rent par l'expetience qu'il vaut mieux suivre le rivage des Abyssins.

Départ pour la Mer Koupe.

Ils quitterent Tamerin le jour qu'ils s'étoient proposé. Cette Baye est à 12 degrés 15 minutes de latitude du Nord, & la variation y est de 18 degrès 42 minutes Ouest. Le 4 au matin, on apperçut, à huit ou neuf lieues à l'Ouest, le Cap de Guardafu, sans trouver de fond dans cet endroit ( 12 degrés une minute de latitude ) à plus de cent brasses. Le soir, on s'apptocha du rivage pour chercher la Baye du mont Felix, & l'on y trouva un fort bon fond fur vingt-fix, dix-huit & dix-sept brasses. Ce fut là qu'aptès avoir consideré qu'Aden éroit une Ville de Guerre, où le commerce étoit peu confidérable, sans compter les droits & les exactions, qui n'ont pas de botnes, on prit la réfolution de se rendre à Mocka. La Baye du mont Felix fournit aux Anglois d'excellent poisson, qu'ils se fitent un amusement de prendre à la ligne. Ils y trouverent aussi plusieurs sottes de gommes odorifétantes, qui leut étoient ap-

Behr.

portées à bord par les Habirans, & quantité de ces belles nartes qui sont Abondance de recherchées à Aden, à Mocka & dans toutes les Indes. Les moutons, le beute & les autres vivres sont à si bon marché dans la Baye du mont Felix, que les Vaisseaux Indiens y relâchent exprès, comme dans le lieu d'où Aden & Mocka tirent la plus grande partie de leurs provisions. Mais les Habitans ne veulenr recevoir que du linge en échange. La Ville de Félix ( c'est le nom qu'elle porte dans toutes les Relations de l'Europe, par corruption de Feluk qui est son véritable nom ) est située si avantageusement pour l'approche des Vaisseaux, qu'il en peut passet trois de front sans danget, dans le Canal qui est entre une basse Poinre de sable & une Colline assez élevée. L'eau & le bois sont en abondance aux envitons de la Ville; mais il ne s'en trouve point au fond de la Baye. Le 9, on fit vingt-cine lieues à l'Ouest, en suivant le rivage à la distance

Courant.

de sept ou huit lieues. Le 10 au marin, en portant Ouest pat Nord, on eut la vue de deux petires Isles, à une lieue de la haute terre de Demeti, éloignées l'une de l'autre d'environ quatre lieues. Le lendemain, on vit à huit lieues la haute terre de Darfina en Arabie. Un Courant d'Est causa quelque embarras à la Flotte, & la porta contre son artente au Nord pat Ouest, au lieu du Nord-Nord-Ouest qui étoit sa direction; mais lorsqu'elle eut été pouffée à douze lieues du rivage, elle fur délivrée de cet obfacle; ce que-Saris attribua au Cap ou à la Pointe d'Aden qui rompoit le courant.

Infruction -Saris à fes Offie ciers.

En s'approchant des Détroits, il donna des instructions par écrit au Capitaine Towtson & à Davis, pour tégler leur conduite en arrivant dans la Rade de Mocka, Elles avoient deux vues; l'une de se concilier les Turcs par de bons procedés; l'autre de se garantir de leurs trahisons, dans l'idée que les Anglois devoient avoir d'une Nation si perfide. Le 13 au soir, ils se rrouverent à quatorze lieues à l'Est de l'entrée des Détroits, & seize à l'Ouest d'Aden .

d'Aden. On y jetta l'ancre, parce qu'on ne croyoit pas connoître affez la Côte; & par la même raison on l'avoir suivie pendant tout le jour à trois ou quatre lieues de distance, la sonde sans cesse à la main, pour ne rien donner au hazard. Le fond s'éroit trouvé de fable, depuis quarante jusqu'à quinze brasses. Le soir du jour suivanr, après une pluie abondante, qui étoit la premiere depuis quatre mois, on se crut si près des Détroits, que l'obscurité faifant tout paroître dangereux, on aima mieux s'avancer vers la Côte d'Arabie. Le 15, on fit fix lieucs Ouest par Sud, & l'on apperçut à l'Est trois petites Isles, dont la plus grande & la plus Orientale est défendue par un Châreau. Il fallut des soins & des efforts pour se dégager d'un Courant, qui venoir du Sud-Est. Enfin, vers midi, on entra dans les Détroits, en rrouvant depuis rrente jusqu'à neuf & sept brasses; & vis-à-vis une Maison blanche qu'on dé-les Détroits. couvre dans une perire Baye sablonneuse au Nord-Est, on eut six brasses surun fond de sable fort blanc. La latitude fut de 12 degrés 16 minutes. Le fond n'ayant pas cesse d'être excellent, on jetta l'ancre le soir, sur quinze brasses & demie, à trois lieues du rivage d'Arabie, & dix de celui des Abisfins; car le rems se trouvant fort clair, on distinguoit parfaitement les deux Côres. Le 16 au marin, on porta Nord par Ouest, sur dix-huit, seize & quinze brasses, jusqu'à quatre lieues de Mocka. Ensuire on prit Nord & Nord par Est, sur neuf, dix, huir & sept brasses. Mais découvrant une basse, ou plutôt un banc, qui est au Sud-Est de la Ville, ils avancerent Nord-Nord-Ouest, rirant vers le Sud, jusqu'à ce qu'ils curent mis la Ville Est par Sud à l'égard de la Flotte. Là, ils jetterent l'ancre, à la vue du Mimaret & de la Rasse se Mocra. grande Mosquée, qu'il faur avoir Est-Nord-Est pour être tout-à-fair délivré du banc. C'est le seul danger qu'il y ait en entrant dans la Rade; mais il est si redoutable qu'il y a peu de Bâtimens qui l'évitent, quoiqu'avec un peu-

1611.

Aussi-tôt que la Flotte sur à l'ancre, le Gouverneur de la Ville envoya un La Flotte v petpauvre vieil Esclave dans un petit Canor, pour s'informer des motifs qui l'a- vient la reconvoient amené. On le reçut civilement. Il déclara de son propre monvement notre. qu'un Géneral Anglois qui étoir venu depuis peu dans ce Port y avoit éré fort maltraité par Regib Aga; mais que le nouveau Gouverneur, qui se nommoit Ider Aga, Grec de Nation, étoit ami des Etrangers & du Commerce. Saris fit donner deux pieces de huit à l'Esclave, & répondre au Gouverneur par sa bouche que lui & ses gens étoient Anglois, amis du Grand-Seigneur, & que s'il vouloit leur envoyer quelqu'un avec qui ils pussent conferer, ils expliqueroient mieux les causes de leur arrivée. Presqu'austi-tôt il leur vinr un Renegat Italien, vêtu proprement, qui leur renouvella les mêmes questions, & qui leur demanda s'ils avoient un Passeport du Grand-Seigneur. Saris répondit que non-seulement ils avoient ce Passeport, mais encore des Lettres du Roi d'Angleterre pont le Bacha. L'Italien souhaitant de les voir, Saris refusa de les lui montrer, par mépris pour un homme qui avoir abandonné sa Religion; mais il le chargea de faire ce récir au Gouverneur, & de lui dire que pont faire honneur à leur Passeport, les Anglois alloient saluer la Ville d'une décharge de cinquante pieces de canon. En le congédiant il lui fit donner cinq pieces de huit. Austi-tôr l'artillerie de la Flotse s'étant fair entendre, celle de la Ville lui répondit de cinq coups; & deux, Tome II.

d'attention cer écueil puisse être apperçu à la couleur de l'eau.

SARIS. 1612. Prétens mutuels Anglois.

Galeres, qui étoient dans le Port, en tirerent six. Ces deux Bâtimens étoiene bien équipés ; leur Commandant se nommoit Maami.

Le 17, Saris reçut d'Ider Aga un present de trois Veaux, vingt Poules, des Tirres & des un panier de fruirs & deux de limons, avec beaucoup de complimens, par lesquels il le prioir de descendre au rivage. Il lui envoya de son côté un bon fusil de chasse, en lui faisant dire par le Messager Turc qu'il descendroir volontiers, pourvû qu'on lui donnât des ôrages convenables, & que les motifs qui l'obligeoient à cette précaution ne pouvoient être inconnus au Gouverneur. Il arriva au meine moment un autre Messager avec une Lettre d'Ider Aga, par laquelle il demandoit aux Anglois quelle réponse ils avoient faire au Renegat Italien, qui se nommoit Muttafa Tarziman, parce qu'ayant reçu d'eux une boureille de vin, il s'éroit rellement enivré avant que de rerourner à la Ville, qu'il se trouvoir hots d'état de parler. Ce nouveau Messager Turc étoir un Sécretaire de la Ville ou du Gouverneur. Son titre & sa suite marquant un homme de quelque distinction, Saris lui proposa de demeurer à bord, tandis qu'il feroit descendre deux de ses gens, Cocks & Bolton, qui scavoient la langue du Pays. Cette proposition fur acceptée. Le Sécretaire ne se fit pas. presser pour manger les alimens que les Anglois lui offrirent, mais il voulut

Députation des Anglors & l'Aga

qu'ils fussent préparés par les gens de sa suire. Cocks & Bolton furent recus à rerre avec de grands rémoignages de joye, & conduits dans la Ville au son des instrumens, pour faire connoître au Peuple qu'ils étoient amis du Grand-Seigneur. Ils avoient ordre de déclarer au Gouverneur que le Géneral Anglois étoit amené par des vûes de commerce, & qu'il étoit prêt à venir dans la Ville lorsqu'il auroit reçu des ôtages pour la sûreté de son retour. Ils devoient ajoûrer que les Anglois n'ignoroient pas les torts que Sir Henri Middleron avoir reçus de Regib Aga; mais que s'ils trouvoient les Turcs mieux disposés, ils promettoient d'ensevelir le passé dans l'oubli, & de faire avec eux, suivant le Passeport du Grand-Seigneur, un commerce également avantageux aux deux Nations. Le Gouverneur leur fit une courte réponse, & leur donna pour le Géneral Saris une Lettre où ses intentions éroient mieux expliquées. Avant que de quitter la Ville, on leur ôta les robbes dont ils avoient été revêtus pour la cérémonie de leur marche. A leur retour, Saris apprir du Sécreraire que cet usage s'observoit à l'égard de tous les Errangers. Il affecta d'en user plus génereusement, en lui faisant present d'une demie piece de camelor violer; ensuite, remettant à lire la Lettre du Gouverneur après son départ, il le congedia avec beaucoup de politesses. Purchass nous a conservé cerre Lettre, dont on lira volontiers la traduction : (a)

## Lettre de l'Aga, écrite d'après les paroles de sa propre bouche.

ga à Satis.

" TRès-digne & très-honorable ami , j'ai parlé à ceux que vous m'avez " Tenvoyés , & je les ai reçus avec tous les honneurs possibles , suivant " les usages de ce Pays, les ayant fait revêtir de robbes & conduire avec la » mufique de la Ville, afin que les Habitans puffent reconnoître que vous ar-» rivez & que nous vous recevons avec des senrimens d'amitié. Si vorre plai-

(a) Purchafs a confervé aussi la figure du cachet , qui n'étoit pas de cire , mais de papier ; gravé de quelques caracteres.

 fir est de me venir voir demain, je vous offrirai rous les divertissemens qui » pourront se trouver ici, avec un cœur exempt d'artifice & de dissimulation, » & je vous envoyerai pour ôtage mon Sécretaire, ou toute autre personne

SARTE. 1612.

» qu'il vous plaira de me faire nommer par mon Interpréte, que je charge, " dans cette vue, de se rendre sur votre bord avec les vôtres. Faites-moi dire

» aussi à quelle heure vous souhaitez de descendre à terre. J'écrivis hier à " Jaffar Bacha, mais il se passera quatorze ou quinze jours avant que je pu sse » recevoir sa réponse. Cependant s'il vous plait, dans cet intervalle, d'en-

» voyer vos gens au rivage, pour acheter des provisions fraîches, ou toute " autre chole que vous desirerez dans cette Ville, ils y setont bien reçus &

» n'y recevront aucun sujet de plainte. Ainsi, je finis en attendant votre ré-» ponse. De Mocka, le 15 de Moharam, 1021 de Mohamed. Ous como

» bono amico, (a) HAYDAR AGA, Aga de Mocka.

Malgre le silence de la Relation, il faut supposer que Saris fit sur le champ, une réponse convenable à cette lettre; car le lendemain on vit arriver à bord get sat la flotte. Mohamed Aga, Amiral de cette Mer & Commandant particulier de la Rade, avec Nasuf, Turc d'un âge avancé & d'une figure fort grave, qui venoient, accompagnés de quelques Esclaves, pour servir d'Otages. Saris se prépara aussi-tôt à descendre avec tous ses Marchands, dans les trois Esquifs, qui furent ornés de ce qu'il y avoit de plus galant sur la Flotte. On fit à son départ une décharge générale de l'artillerie. Il trouva sur le Rivage le Capitaine des Galeres & plusieurs autres Officiers, qui le conduisirent dans la Ville au travers d'une prodigieuse soule de peuple, précédés des trompettes & des instrumens de mulique, tandis que les canons du Château se firent entendre à plusieurs reprises. Après avoir passé deux gardes, à l'entrée du Château, il sut Maison de l'Aintroduit dans la Maison du Gouverneur, qui est bâtie de fort belles pietres, de l'Audience. avec un fort bel & grand escalier, & reçu dans une chambre, dont le plancher étoit couvert d'un riche tapis. Les fenêtres étoient à l'Angloise, depuis le séjour apparemment que Sir Henry Middleton avoit fait à Mocka, pendant lequel il avoit pu communiquer aux Turcs quelques-uns de nos ulages. On étendit aussi-tôt sur le tapis un aurre drap de soye beaucoup plus précieux, sur lequel on mit deux grands coussins, & les Anglois furent priés de s'asseoir. Mais le Gouverneur fortit bientôt d'une chambre voifine, accompagné de cinq ou six personnes, richement vêtues, & paré lui-même d'une robbe de brocard d'or, bordée de martre. Il prit le Général par la main, & baifant la sienne, qu'il mit sur sa tête, il le conduisit vers la fenêtre, où ils s'assirent ensemble. Áprès quelques complimens, Saris lui présenta les lettres du Roi d'Angleterre. Elles furent lues par Cock, & expliquées par Bolton au Commandant des Galeres, qui les rendoit ensuite à l'Aga. Le Passeport du Grand-Seigneur sut donné à lire au Secretaire; après ouoi, le Gouverneur le prit respectueusement, le baisa & le mit sur sa tête. Purchasa eru nous devoir conserver la

Vous mes très-dignes, mes heureux, mes riches & grands Vice-rois A & Beglietbeys, qui êtes établis par mer & par terre depuis mon trône Grand Seignout,

(a) Il est étonnant qu'ayant cette signature pout régle on ait mis dans le texte Ider au lieu do Haydar , d'autant plus que Haydar est connu pour un mot Arabe qui fignific Lyon.

traduction de ce Passeport.

1612.

» donner aide & secours, au premier signe de notre volonté, dans la cause » de Dieu & de la Religion Musulmane, donr la puissance & la grandeur » puissenr durer à jamais. A vous mes très-dignes & vaillans Sangiacs, Beys, » subordonnés ausdits Beglierbeys, qui êtes dans la possession & l'artente de » grandes dignités & charges, &c. A vous, mes très-dignes, très-sages & » rrès-prudens Juges & Ministres de Justice, qui êtes sous l'autorité desdits » Sangiacs, Beys, & de qui la fagesse, la prudence & la justice coulent com-» me d'une source; que la grandeur & le mérite de votre fonction puissenr à jamais continuer. A vous, mes renommés, mes grands, mes très-dignes Ca-» piraines & Beys de mes Navires & Bâtimens qui nâgent fur la furface de l'eau. » A vous, mes très-dignes Commandans des Châreaux, Villes & Cités. A vous, " dignes Officiers de nos douanes, demeurans fur les Côtes de Mer, fur les Ri-» vieres, Ponts, & aurres parts de nos domaines & des pays apparrenans. A vous

» rous enfin, qui fur la vue de mon impérial commandement êtes obligés par le .» plus érroir devoir, de vous lever pour lui rendre l'obéiffance & le respect » qui lui appartiennent. » Cette Lettre est pour vous faire entendre, que l'Ambassadeur de la Grande-» Breragne, réfidant actuellement à notre très-heureuse & très-sublime Porte, » nous a fait les représentations suivantes; Que quelques Sujets du Roi de la Grande-Breragne ayant, avec beaucoup de dépense & de travail, décou-" vert un commerce aux Indes Orientales, & d'ailleurs étant informés qu'il » y a dans quelques parties de nos domaines de grandes richesses & des espé- rances de commerce, fouhaitenr, dans leur passage, de pouvoir visiter ces » places pour l'utilité & l'aggrandissement dudit commerce; & dans cette » vue, afin que lesdits Sujets du Roi de la Grande-Bretagne puissent obtenir » toutes fortes de faveurs & d'assistance dans une si bonne & si louable entre-» prise, ledit Ambassadeur nous a prié, au nom de son Maître, le Roi de la » Grande-Bretagne, de daigner seur accorder notre sauf-conduir & notre » recommandation. En conformité de cette demande, & en confidération » de ce que nous & nos prédécesseurs, depuis l'espace d'un grand nombre » d'années, fommes & avons été dans une alliance & une amitié très-étroite » avec ledit Roi de la Grande-Bretagne & les Sujets de ce Royaume, qui one .» actuellement, comme ils onr eu depuis long-tems, la permission & la liberté . . du reafic dans rous nos domaines & nos provinces des Mets Médirerrannées; . .. nous vous enjoignons & ordonnons très-expressement, à vous tous nos Sujets » & Officiers ci-dessus menrionnés, non-seulement de recevoir & trairer avec » amirié & civilité les Marchands & Sujets de la Grande-Bretagne venans & » passans dans nos domaines, sur-tour avec l'intention de commercer dans les » Cantons d'Yaman, d'Aden & de Mocka, ou pays appartenans, en les aidant \* & les secourant de rout ce qui leur est nécessaire pour leurs personnes & » pour leurs Vaisseaux, mais encore de leur laisser la liberté de passer par

» mer & par rerre, d'aller, de revenir, fuivant que leurs affaires & leurs » besoins peuvenr le demander, & de s'arrêter dans nos Domaines, nos » Villes & nos Cités, en leur accordant roures fortes de priviléges & de li-» berté raisonnables pour le Commerce, sans leur causer, ou souffrir qu'on





N. XVIII



SARIS 1612.

" leur cause aucun empêchement, aucune injure & aucun trouble. Au con-" traire, vous leur rendrez tous les bons offices & tous les témoignages de » bienveillance & d'humanité qu'il est juste & convenable d'accorder à d'hon-

» nêtes Etrangers, qui autont entrepris un si long & si pénible voyage. Et si

. nous apprenons que , contre nos ordres , & contre l'alliance & l'amitié qui » est entre nous & le Roi de la Grande-Bretagne, vons fassiez le moindre tort " ou vous causiez la moindre peine & le moindre sujer de plainte ausdits Mat-

" chands dans leur commerce, ou autrement, apprenez certainement que non-» seulement vous encourrez notre indignation, mais que vous serez panis

» pour l'exemple des autres. Obéissez donc à notre impétial commandement, » & reconnoillez ici norre seing impérial. Donné à Constantinople le 15° jour

» de la Lune nommée Qulbajjah, l'an 1019.

Le Gouverneur remit l'original de ce passe-port à Saris, après en avoir fait Discours oblitirer une copie & l'assura que son arrivée étoit agréable à tous les Tures. Il le gent pria d'oublier tout ce qui s'étoit passe à l'égard de Sir Henri Middleton, cette querelle n'étant venue que de deux personnes yvres, & le Gouverneur de ce tems-là, qui n'en avoit pas mieux ménagé les fuites, ayant été déplacé pour cette faute. A l'égard du Commerce, il lui dit qu'on ne poutroit pas l'avancer beaucoup avant la réponse qu'il attendoit du Bacha de Zénan , & qu'il ne pouvoit recevoir que dans dix ou douze jours; mais que les Anglois n'en auroient pas moins la liberté de venir au Rivage, d'achetter tout ce qui leur feroit nécessaire, & de régler d'avance une partie des affaires, afin que les Habitans de la Ville s'apperçussent qu'on étoit dans une paix parfaite & que tous les anciens ressentimens étojent oubliés. Saris jugea que les politesses du Gouverneur venoient de la crainte de perdre les droits du Commerce, soit avec les Anglois, soit avec les Indiens, à qui la Florte Angloise pouvoit fermer l'entrée du Port. Aussi Saris avoit eu dessein de causer cette inquiétude aux Tures en approchant si près du Rivage; &, maître de la Rade comme il étoit, il ne ctut pas qu'il y eût beaucoup de péril à laisser descendre quelquesuns de ses gens dans les Esquifs, pour acheter leurs besoins.

Le Gouverneur les traita magnifiquement à diner, avec toutes fortes de gi- Fellin que l'Abier , de volaille , de grosse viande , de construres & de pâtisseries. On fut gloss fervi en vaisselle d'étain, & rous les mêts furent présentés dans un seul service, avant qu'on se fut mis à table. Il est assez difficile de comprendre quel en étoit l'artangement, lorsque l'Auteur ajoute que tous les plats furent placés l'un sur l'autre, fans qu'on y touchât moins librement, & qu'ils formoient une pyrzmide de quatre ou cinq pieds de hauteur. Il ajoute à la vétité qu'ils avoient tous un pied, comme nos soucoupes; ce qui peut faire juger qu'il restoit quelque vuide dans l'intervalle; mais dans l'abondance de mêts qu'il représente. & fervis tout à la fois, la hauteur de la pyramide devoit surpasser la mesure qu'il · lui donne. On ne présenta, pour liqueur, que de l'eau simple, ou bouillie avec ·du caffé, que les Anglois ne connoissoient point encore, & dont le goût leur parur fort amer. Les convives étoient affis à terre, avec les jambes croifées, fans table & fans siéges.

Après le festin, Saris sut conduir dans une chambre intérieure, où le Gouverneur & lui étoient attendus par quatre jeunes garçons, dont l'un tenoir un réchaud avec du charbon allumé, le second quelques serviettes, & les deux

1612.

autres un plat couvert d'ambre-gris, de bois d'aloës, & d'autres parfums. Le Gouverneur ayant fair affeoir Saris fur un riche tapis, le pria de recevoir le service des quatte enfans. Ils lui mirent une serviette sur la tête, & tinrent desfous pendant quelques momens le réchaud parfumé, dont l'odeur lui parut fort agréable. Ils rendirent ensuite le même office au Gouverneur & à deux de ses principaux Officiers. Cette cérémonie est en usage parmi toutes les personnes riches du pays. La conférence avant duré quelque tems entre le Gouverneur & Saris , trois

des quatre enfans revinrent charges, l'un d'une robbe, ou d'un caffetan, de

Présent du Grand Seignout à Satis.

dans la Ville.

drap d'or, enveloppé d'un raffetas teint dans le saffran, pour conserver la couleur de l'or ; l'autre d'un rurban broché d'or ; & le rroifiéme d'un fabre de Damas monté en argent. Le Gouverneur revêtit lui-même Saris de la robbe & lui mir le sabre au côté, en lui déclarant que ce présent ne venoit pas de lui, mais du Grand-Seigneur. Enfuite il le pria de faire un tour de promenade dans Il se promêne la Ville avec le Cadi, qui est le chef de la Justice parmi les Turcs, & le Commandant des Galeres, afin que le Peuple n'ignorât point qu'on étoit liés d'une fincere amitié. On amena fur le champ un cheval richement équipé; mais Saris demanda la liberté d'aller à pied, pour se procurer plus aisément la vûe de la Ville. Il fe promena ainsi pendant plus d'une heure, & il choisit même une Maison pour en faire un Comptoir. À son retour, le Commandant des Galeres dui fit accepter des rafraîchissemens avec beaucoup de galanterie & de magnificence; après quoi il retourna chez le Gouverneur, qui vint le recevoir sur son escalier. On s'y renouvella mutuellement la promesse d'oublier tout ce qui s'étoit passé dans le voyage de Sir Henri, & le Gouverneur en demanda pour preuve, à Saris, d'envoyer fouvent les Anglois au Rivage. Enfin, l'on ne se fépara que le foir, au bruit du canon de la Flotte & de la Ville. Saris étant retourné à bord, renvoya aussi-rôt les Otages Turcs, après leur avoir fait divers présens.

Hypocrific du Convergen Zutt.

Le 21, Cocks fut envoyé au Rivage, avec quelques flacons de Rofa-folis, que le Gouverneur avoit demandés à Saris, mais qu'il l'avoit prié de lui faire apporter avec tant de précautions, qu'ils ne pullent être apperçus des Turcs. On lui envoya de même deux robbes de drap violet pour ses Eunuques. Cocks avoit ordre de s'informer des droits d'entrée & de fortie, des poids, des mefutes, de la valeur des monnoyes, du prix des toiles Indiennes, des étoffes de cotton, & des autres marchandises dont la Flotte pouvoit se charger. Il devoit aussi râcher adroitement d'engager un Juif, qui s'étoit trouvé sur l'Ascension, lorsque ce Bâtiment avoit fait naufrage, à venir à bord pour y faire quelque liaison avec les Anglois, & leur apprendre les circonstances du séjour de Sir Henri à Zénan & à Mocka.

Fanz avis que les Turcs don

Enfin, le 31, Saris apprit du Commandant des Galeres, que le Gouverneur BERG ARTAGODIS. avoir reçu la réponse du Bacha; & qu'elle lui ordonnoit non-seulement de permettre le commerce aux Anglois, mais de leur faire toutes fortes de caresses. Cette heureuse nouvelle leur parut d'autant plus suspecte, que deux heures auparavant Cocks avoit vû le Gouverneur, qui ne lui en avoit rien dit. Le Commandant des Galeres, à qui ils ne manquerent pas de faire cette objection, répondit que le Gouverneur avoir eu des raisons pour se taire, parce qu'une Jebbe, qui se trouvoit dans le Port, devant partir au même instant

11s font exhor-

pout la Mecque, il avoit craint que si cette nouvelle étoir portée à la Mecque, le Chérif de cette Ville ne se harat d'écrire au Grand-Seigneur, pour faire révoquer la faveur du Bacha. Cependant un Arabe, nommé Ashraf, qui avoir toujours en de l'affection pour les Anglois, fit avertir Saris qu'il devoir bien thià la défiance, se garder de descendre à terre, sans avoir exigé des ôtages; qu'il ne falloit pas se sier au Gouverneur, quand il auroit juré par l'Alcoran; que lui & toute la Cour étoient des Soldats, qui respectoient peu les sermens; que jusqu'alors la réponse du Bacha n'étoit pas favorable aux Anglois; mais que le passe-pore du Grand-Seigneur ne pouvant encore être arrivé à Zénan, la prudence lesobligeoit d'attendre cinq ou six jours, après lesquels tout seroit éclairci.

Le 2 d'Avril, la Catavanne du Grand Caire arriva dans la Ville, avec un crand nombre de Marchands, qui furent charmés de trouver une Flotte Andeus view de de Viewant & de de Catavant & de Ca gloife au Port de Mocka. Le 3, deux Vaisseaux Indiens entrerent dans la Rade, Indiens, l'un de Chaul, l'antre de Cananor, chargés tous deux d'indigo, de calicos & d'autres roiles des Indes, d'ambre gris, d'étoffes de cotton, & d'environ quatre cens Passagers, qui apportoient d'immenses richesses. La Flotte Angloise les salua de neuf coups de canon, ausquels ils répondirent de trois coups, parce qu'entre deux ils n'avoient que trois piéces d'artilletie. Satis leur envoya son Esquif, pour s'informer de ce qui se passoit sur la Côte de Surate; mais on apprit d'eux seulement qu'il y étoit arrivé trois Vaisseaux Anglois pour le Commerce. Vers le foir, le Commandant des Galeres, accompagné de cinq Janissaires, vint déclarer pour la seconde fois, que le Gouverneur avoit reçu ordre du Bacha de traiter favorablement les Anglois, & de leur accorder la liberté du Commerce ; sur quoi il invita Saris à descendre le lendemain au Rivage, en lui promettant qu'il y recevroit des explications dont il seroit satisfait. Le souvenir des avis d'Ashraf rendit le Général Anglois fort défiant, Il promit néanmoins de descendre, mais à condition qu'on lui envoyât des Orages; & ne relâchant rien de ses civilirés pour le Commandant, il sit tirer vingt coups de canon à fon départ. Cet Officier fut si sensible à l'accueil des Anglois, qu'il leur fit promettre sur le champ ses plus ardens services dans toutes forres d'occasions.

Le 4 au matin, dans l'impatience d'apprendre les intentions du Bacha, le Capitaine Tourson se rendit à terre sans attendre l'arrivée des Otages ; il se fioit à la seule garantie des deux Vaisseaux Indiens, qui avoient jetté l'ancre près de la Flotte, & qui étoient commandés par l'artillerie Angloise. Le Gouverneur parut charmé de le voir, & lui fit présent d'une robbe; mais l'affaire principale n'étoit pas terminée. Cependant, on lui conseilla d'engager Saris à faire partir pour Zénan deux de les principaux Facteurs avec la lettre & les préfens du Roi d'Angleterre, en faisant entendre que c'étoir le seul moyen d'abréger les difficultés. Saris approuva ce conseil, & se disposa à l'exécuter le jour suivant, Mais lorsque ses Députés furent prêts à partir, il reçut, par les soins du Commandant des Galeres, trois lettres de Sir Henri Middleton & du Capitaine Henri à Saris, Sharpey, qui croifoient alors aux Détroits de Babalmandel. Ils lui marquoient donnes. qu'après avoir tenté le Commerce à Surate, avec peu d'avantage & de fatiffaction, ils avoient pris le parti d'abandonner cette Côte; que le Capitaine Hawkins, sa femme, & tous les Anglois qui étoient à Agra, où ils avoient effuyé les mêmes dégoûts, s'étoient déterminés à s'embarquer fur la Flotte, à

SARIS 1612.

l'exception d'un seul, qui avoit entrepris de retourner par terre en Europe; qu'ils s'étoient rapprochés de la Mer Rouge, pour chercher l'occasion de se venget des Turcs, & qu'ils le prioient, s'il n'étoit pas trop engagé, de faire rentrer à bord rous ses gens & ses marchandises. Un avis de cette importance sit changer toutes ses vues à Saris. Il dépêcha sur le champ un de ses Facteurs aux Anglois de Babalmandel pour leur rendre compte de son voyage & de l'accueil qu'il avoit reçu à Mocka. La députation de Zenan fut suspendue. Enfin la tésolution à laquelle on s'arrêta fut d'attendre les explications des Turcs, & de se régler sur leur conduite.

Cargaifon de drux Vaidcaux Sadiens.

Les deux Vaisseaux Indiens déchargerent sur le Port soixante quintaux de bois d'aloës & fix cens churles d'indigo; cent cinquante bahars de canelle de Ceylan, chaque Bahat revenant à trois churles & demie; de l'osfar, qui est une teinture rouge; du girofle, des toiles & des étoffes des Indes. Le prix de l'indigo étoir de trente à trente-cinq réaux le churle.

Le bruit s'étant répandu que Sir Henri avoit arrêté deux ou trois Jelbes, aui venoient de la Côte des Abissins avec des vivres, on en concut tant d'effroi dans la Ville, qu'il n'y avoit plus une Barque ni un Canot qui ofassent quitter le rivage; ce qui n'empôcha point Saris d'écrire au Gouverneut que s'il vouloit lui procurer des marchandises Indiennes à des prix raisonnables, il en chargeroit un de ses Bâtimens. Il ajouta que cette marque d'intelligence ferviroit à convaincre Sir Henri de la bonne foi des Turcs & pourroit lui faire cesser les hostilités. Mais pour réponse à sa Lettre, il en reçut une qui lui apprenoit les intentions du Bacha. Elles étoient si favorables en apparence, que pour faire fentir aux Anglois toute l'étendue de cette grace, le Gouver-Ordre du Bà- neur lui envoyoit la copie des otdres mêmes qu'il avoit reçus : » Haydar Aga,

cha de Zenan.

- » vous m'avez écrit qu'il est arrivé à Mocka trois Vaisseaux Anglois avec le " Passeport du Grand-Seigneur. Mon plaisit est que vous leur engagiez ma
- » parole pour leur fureré, & que vous leur accordiez la liberté de prendre » une maifon dans la Ville, pour y exercer le commerce pendant cette Mouf-
- » son. Vous m'écrivez aussi qu'ils veulent m'envoyer ici deux de leurs gens; » donnez-leur tout ce qui est convenable pour le voyage.

out de Mocra glois.

A l'égard de la proposition de Saris, on lui répondoit, qu'il obtiendroit Cour des Au tour par amitié, rien par force; & qu'on étoit aussi dispose à charger ses trois Vaisseaux qu'un seul. Saris eut en même tems l'information qu'il avoit desirée pour les poids. L'inen contient deux rottales, & le rottale est une livre de Mocka. Dix inens, qui font vingt livres, reviennent un peu plus qu'à vingt-trois livres Angloifes, & même à vingt-quatre avec un peu de faveur. Un churle d'indigo fait cent cinquante livres de leur poids; &, de celui d'Anglererre, entre cent foixante-fix & cent septante. Le coton se vend par bahard, à dix-huit réaux chaque bahar, quand il est bon & bien netroyé; & le bahar fait trois rottales, c'est-à-dire, entre trois cens quarante-quatre & quatre cens trente - deux livres du poids Anglois. La mesure de Mocka, pour les longueurs, s'appelle Pik, & contient vingt - fept pouces, ou trois quartiers de la verge Angloise; ce qui revient à l'aune de Flandres.

Le Gouverneur envoya le 9 un Canot à bord, pour proposer à Saris de faire descendre quelques-uns de ses gens au rivage, où il promettoit de faire voir l'original des ordres du Bacha, & de leur donner un ordre en vertu duquel

duquel tous les Jones Indiens qui échapperoient à Sir Henri seroient obligés d'entrer dans le Port de Mocka pour y commercer tranquillement avec les Anglois. Il ajoutoir que si Saris pensoit sérieusement au commerce, il ne Obiction & difdevoit pas faire difficulté d'envoyer ses Facteurs à terre, parce que les Mar- ficultés du Goo chands Turcs & Indiens, effrayes des hostilités de Sir Henri, n'avoient pas kt. la hardiesse de se rendre sur la Flotte. Cocks descendit le lendemain. Il eut une conférence avec le Gouverneur & le Capitaine Maami, qui lui déclarerent encore qu'aucun Marchand ne vouloit risquer d'aller sur la Flotte, & que le Cadi même s'y opposoit depuis que les Turcs étoient offenses par la conduite de Sir Henri; que les Facteurs du grand Caire, arrivés avec la Caravane pour acheter les marchandises des Indes, ne commenceroient pas le commerce avant que de sçavoir combien il en viendroit cette année dans le Port; que les Banians, Facteurs ordinaires des Vaisseaux Indiens, ne se presseroient pas non plus de vendre, parce qu'ils prévoyoient infailliblement une cherré; enfin que si les Anglois vouloient vendre leurs propres marchandises, il ne falloit pas moins nécessairement les apporter au ri-

Outre le motif de la crainte, qui faisoit souhaiter au Gouverneur de con- le terreire de la noître les intentions de Saris, il avoit celui de l'interêt; car, fuivant l'aveu Douane à Mocqu'il fit à Cocks, la Douane de Mocka valoit alors chaque année quinze kacens mille sequins, qui, évalués à cinq schellings piece, faisoient la somme de trente-sept mille cinq cens livres sterling.

Saris assembla son Conseil, pour déliberer sur les conjonctures. Après avoir consideré qu'il n'y avoit rien d'heureux à se promettre pour le commerce, tandis que Sir Henri continueroit d'arrêter les Vaisseaux Indiens, on résolut de demeurer dans l'inaction jusqu'au retout de la Mousson, pour se rendre dans quelque antre lieu avec de meilleures esperances, & de vivre néanmoins en bonne intelligence avec la Ville, comme on l'avoit fait jusqu'alors. Mais le 12, Saris reçut une Lettre de Sir Henri, avec des témoignages si sant te et et vifs de son affection & du desir qu'il avoit de lui communiquer ses desseins, sir tiente, que ne pouvant se défendre de tant d'instances, il résolut de profiter du premier venr pour gagner Bal-al-mandel. Cependant il communiqua sa résolution au Gouverneur; &, pour entretenir l'amitié, il prit une Lettre de lui pour Sir Henri.

Il arriva le 14 aux Détroits, où il trouva le Trade - Increase & quarre 11 fetrouve aux Vaisseaux Indiens. Après avoir conferé avec Sir Henri, il assembla son Confeil, pour lui représenter que les différends de Sir Henri avec les Turcs & les Cambayens ne lui laissant pas plus d'esperance pour le commerce à Surate & à Cambaye qu'à Mocka, le parti qu'il croyoit le plus avantageux étoit de faire croifer l'Hector & le Thomas entre Aden & Bal-al-mandel, tandis qu'avec le Clove il garderoit le Canal des Abissins, pour couper le passage aux Bâtimens Indiens pendant la nuit; qu'à mesure qu'ils en arrêteroient quelques-uns, ils se déseroient de leurs draps, de leur plomb, de leur étain, de leur fer & de leurs dents d'éléphans, en les faisant prendre aux Indiens pour des épices & des étoffes des Indes. Il ajoûta que Sir Henri lui avoit annoncé l'arrivée de deux grands Vaisseuux, nommes le Rhemi & le Hassani,

dont le moindre avoit assez de richesses pour charger entiérement l'Hector.

Tome II.

Cette propolition ayant été approuvée de tout le monde, on ne pensa plus qu'à l'executer au premier vent favorable.

SARIS. 1612. Etrange traité qu'ils tont entembie.

Cependant il restoir un Traité à faire entre les deux Géneraux Anglois. pour le partage des marchandises échangées. On convint que les deux Flottes s'attacheroient également à fermer le passage aux Bâtimens de l'Inde ; que les deux tiers des marchandises appartiendroient à Sir Henri , & la troisième part à Saris ; & que les droits du Grand-Seigneur seroient payés sidélement. Cette convention fut écrite & fignée respectivement. On y ajoura une défense rigoureuse à tous les Anglois des deux Flottes de s'attribuer parriculiérement la moindre part au butin, & de commettre la moindre injuitice ou la moindre violence.

tances qu'ou lui donur.

Le 18 au foir , il arriva un Vaisseau de Cananor , chargé d'épices , de drogues & d'autres commodités. Saris, qui ne vouloit pas quitter Mocka sans Saris resonne sçavoir sur quoi il pouvoit compter de la part des Turcs, retourna le même jour dans la Rade; & le Gouverneur surpris de le revoir, le sit prier de lui. envoyer son Interpréte, pour l'informer de ce qui se passoit aux Détroits. On ne lui dissimula rien. Cette ouvertute, qui sembloit devoir l'irriter, servit au contraire à le rendre plus traitable. Il envoya aux Anglois quantité de rafraichissemens, & leur fit demander des essais de leurs marchandises, que Saris lui fit porter fur le champ. Il marqua du goût pour des draps de diverfes couleurs. Il promit d'en prendre, avec de l'étain & du plomb, jusqu'à la somme de mille pieces de huit : mais il ajoûta que plusieurs Négocians de la Ville souhaitoient du plomb & du fer; sur quoi il pria instamment les Fa-Acurs Anglois d'en faire débarquer une certaine quantité, parce qu'à peine auroient-ils commencé, leur dit-il, que le commerce prendroit une meilleure forme & se continueroit à la satisfaction de tout le monde. Il envoya de son côté sur la Flotte trois essais d'indigo, mais dont aucun n'étoit de Lahor, qui passe pour le meilleur terroir. Il mit le prix du churle à cent pieces de huit, ce qui étoit fort au-dessus de l'estimation des Anglois, qui ne croyoient pas qu'aucune des trois especes valût plus de trente, quarante & quarante-cinq pieces le churle.

Il rente le con merce avec les Turcs.

Cependant Saris s'imagina qu'un excès de défiance étoit fort fouvent nuifible au commerce; & dans cette idée il consentit à faire transporter au rivage huit balles de drap, une tonne de fer, une tonne de plomb & deux caisses d'étain du poids de six cens livres. Les Turcs offrirent pour le meilleur drap trois demi-pieces de huit le pik ; pour le bahar d'étain , cent vingt pieces de huit; douze, pour le bahar de fer, & quinze pour le plomb. Ces prix n'ayant pas sarisfait les Facteurs de la Flotte, ils prirent le patti de retourner le foir à bord, avec leurs marchandifes.

Raye d'Affab.

Les esperances de Saris s'évanouirent entiérement, après cette tentative. Il 11 & rend à la mit à la voile des le 25 pour la Baye d'Affab, où il trouva l'Increase & l'Hector, avec onze Bâtimens Indiens de divers Cantons. En arrivant dans la Rade, il envoya ordre aux Indiens de ne pas s'en écarter sans sa permission. De leur côté, ils le supplierent de s'accommoder promptement de ce qui lui conviendroit dans leurs marchandifes, & de ne pas les expofer par de trop longs délais à manquer la Mousson pour Jeddah. Ils lui offrirent même. de lui apporter à bord les balles qu'il voudroit avoir. Cette fatisfaction leur

fut accordée. Saris eut la curiofité de faire mesuret leurs deux plus grands Vaiffeaux, Le Rhemi, dans toute fa longueur, avoit cent cinquante - trois pieds; quarante-deux de largeut, & trente-un de profondeur. Le Mahmudi étoit long de cent trente six pieds, large de quarante & un, & profond de seaux todiens. vingt-neuf. La hauteut du grand mât, dans le Rhemi, étoit de cent trentedeux pieds. Le 10 de Mai, Maami arriva dans la Rade d'Affab, chargé par le Gouverneur de Mocka d'une espece de négociation avec Sir Henti. Il vint d'abord fur le Clove, où Saris, qui ne lui devoit que de la reconnoissance, le reçut avec beaucoup d'amitié. Enfuite s'étant rendus ensemble à botd de l'Increase, Maami présenta deux Lettres à Sir Henri, l'une du Bacha de Zenan, l'autre du Gouverneur de Mocka, qui demandoient quelle pouvoir être la cause de tant d'hostilités, ausquelles ils prétendoient n'avoir pas donné d'occasion; car s'ils avoient offensé les Anglois, disoient - ils, ils leut avoient donné des satisfactions. Là-dessus ils prioient Sir Henri de rendre la liberté aux Vaisseaux Indiens.

S A R 1 8. 1612. Mefore des Vaif-

Il répondit que loin d'avoir reçu des satisfactions, c'étoit le ressentiment Réponse des Ande n'avoit pû les obtenir qui l'avoit ramené dans ces Mers; & qu'il en demandoit d'éclatantes pour le meurtre de ses gens, pour les outrages personnels qu'il avoit essuyés, & pour la perte de la Mousson qui avoit ruiné toutes les esperances de son voyage. Maami le pria de mettre ses prétentions par écrit, en promettant que dans l'espace de quinze jours il lui apportetoit

la réponse du Bacha. Sit Henti le satisfit aussi-tôt.

Les Anglois eutent, le 15, un spectacle qui ne sur pas sans agrément au Viste comique milieu de tant de chagrins & de tant de fatigues. Le Roi de Rahaita, pe- d'un Prince Abufrit Prince fur la Côre d'Abiffinie, vint les vifiter avec fon correge Afriquain. Il étoit monté sur une vache ; nud, à l'exception de la ceinture, autour de laquelle il portoit un fort beau pagne d'étoffe des Indes; & de la tête, qui étoit couverte d'un turban, avec une grande nacte de perle qui lui tomboit fur le front. Sa Garde étoir composée de quinze hommes, armés de dards, d'arcs & de fléches, d'épées & de targettes. Les deux Géneraux Anglois allerent au-devant de lui , avec cent Moufquetaires & un bon nombre de Piquiers; cat ils n'étoient pas sans défiance; & n'ignorant pas que les Turcs avoient employé divers artifices pour foulever contre eux les Habitans du Pays, ils doutoient si cette civilité du Roi ne couvroit pas quelque trahison. D'un autre côté ils ne pouvoient se dispenser de lui rendre des honneurs, patce qu'ils avoient besoin des rafraîchissemens de la Rade d'Assab qui étoit Yous sa domination. Aussi le traiterent-ils suivant son goût, en lui offrant quelques bouteilles d'eau-de-vie, dont il but jusqu'à ne pouvoir plus se soutenir sans secours. Ce Prince dépendoit de l'Émpereur des Abissins, quoique trop éloigné de sa résidence pour en tecevoir des loix fort gênantes. Il fit present aux Géneraux de cinq veaux gras.

Le même jour, Sir Henri eut la satisfaction de voir atriver le Pepper-Corn, un des Vaisseaux de sa Florre, pour lequel il n'étoit pas sans inquiétude. Dounton, qui le commandoit, s'étoit saiss près d'Aden, d'un Jone de Sindi, chargé de beurre, d'huile & d'étoffes de Cambaye. Il raconta que le grand Navire de Diu, commandé par Malek - Amber, lui étoit échappé, quoiqu'il lui eût donné quelque tems la chasse & qu'il lui eût envoyé quel-

S A R 1 9. 1612. Accommode. ment der Auglois avec les Turcs,

ques volées de canon. C'étoit précifément le Vaisseau qu'il avoit ordre d'arrêter, & que le Thomas & le Darling avoient attendu si long-tems aux Détroits. Tous les jours suivans furent employés aux échanges des marchandises. Indiennes, jufqu'au 31, que le Mellager du Bacha de Zenan, le Scha Bandar des Banians de Mocka, & le Capitaine Maami atriverent dans la Rade, pour terminer les différends de Sir Henri avec les Tures. Il est inutile ici de répiter les conditions de cer accommodement, qu'on peut lire dans les Re-

Enfin les deux Flottes Angloifes repasserent les Détroits, aussi satisfaites de

lations précedentes.

Sarit fe rend à \$405360+

leur butin que de leur vengeance; & chaque Vaisseau prit une course différente, suivant les vûes & les ordres de leurs Géneraux, pour se rassembler à Bantani. Saris, après avoir passe à Sokotra, où il acheta du Roi une médiocte quantité d'aloes, arriva au Port de Bantam le 24 d'Octobre. Il y revit les autres Bâtimens, qui n'avoient pas fait moins heureusement leur course. Une Lettre de William Adams, où les richesses du Japon & la facilité du commerce dans cette grande Isle, étoient representées avec beaucoup d'avantage, lui sit prendte la résolution d'entreprendre un si long voyage. Il mie fur le Thomas & fur l'Hector toutes les marchandifes qu'il avoit pour l'Europe; ces deux Vaisscaux retoutnerent directement en Angleterre. Pour luis'étant parfaitement radoubé jusqu'au commencement de l'année suivante, il partit le 13 de Janvier dans le Clove, pour aller faire l'essai d'un commer-

1613. ce qui n'étoit poinr encore connu des Anglois.

11 entreprend le Woyage du Ja-

Il avoit pris, avec ce qui lui restoit de marchandises d'Angleterre, sept cens sacs de poivre à Bantam. Son Equipage n'étoit composé que de vingtquatre Anglois, un Espagnol, un Japonois & cinq Indiens. Le matin du jour fuivant, il porta Est par Sud & Est-Sud-Est, en laissant à droite Pulo-Lack. & dix ou onze petites illes à gauche. Mais en s'avançant entre deux autres Illes, qui font à l'Est de Pulo-Lack, il donna malheurenfement sur une basse, où il demenra plus de trois heures dans un étrange embarras; & lorsqu'il s'en fue dégagé avec le secours d'un vent fort impetueux, il s'apperent d'une vove d'eau si terrible, que toutes les mains du Bâtiment suffirent à peine pour en arrêter les progrès. Cependant l'habileté du Charpentier répara le defordre, Une trifte experience apprit à Saris que pour éviter cet écueil, il faut suivre l'Isle aussi près qu'il est possible. Le 16, il monilla contre le rivage, sur cinq brasses, près d'un lieu nom-

Çott à laxatea.

mé Tingo - Java, où l'eau est excellente, à quatorze lieues de Bantam, & Civiliés qu'il trois & demie à l'Ouest de Jackatta, Il envoya de là quelques présens au Roi fait & qu'il re- de Jackarra & à son Scha Bandar, en leur faisant demander la permission d'acheter ce qui lui étoit nécessaire. Cette politesse fut si bien reçue, que le lendemain il vit arriver un des principaux Officiers de cette Cour, avec des remercîmens & des présens de la part du Prince. Il usa, pour ses besoins, de la liberté de descendre qui lui sut accordée; & , le 21 , il remit à la voile, en portant Est-Nord-Est, près de la plus orientale des deux Isles qui sonc vis-à-vis Tingo-Java, Bien-tôt il trouva un courant si impetueux, qu'il suc obligé de mouiller vers le foir, trois petites lieues à l'Est de Jackatra.

Après s'êtte mis au large le lendemain, sur quatorze brasses, on reprit à l'Est-Nord-Est, & le 23 au matin on eut la vue des Isles de Cherribon, & For.

Town House State S



6 dégrés 10 minutes de latitude du Sud. Le 26, on eut celle de Pulo-Labuk. éloignée d'environ huit lieues. On porta Est par Sud sur trente-cinq brasses, & vers cinq heures après midi on découvrit le Continent, qui se présentoit Sud-Est & Sud-Est par Sud. Le 27, à 6 dégrés 4 minutes du Sud, on appercut une Isle au Nord-Nord-Est.

SAR1 .. 1613.

Le 30, la latitude se trouva de 5 dégrés 57 minutes, & l'on se crut par les calculs à deux cens vingt-quatre lieues de Bantam. Vers trois heures après midi, on vit à cinq ou fix lieues une Isle basse & plate, qui parut couverte d'arbres. On continua de porter Est par Sud , & le 31 au matin , on reconnut l'Isle Celebes, dont la pointe occidentale s'éleve comme une Isle séparée. Le foir on ferra les voiles pour s'approcher des Détroits de Desolam, que les Ha- son Détroits bitans du Pays nomment Solar; pendant toute la nuit on eut la sonde à la main dans la crainte d'une basse qui n'est ou'à deux tiers de lieue de Celebes, & sur laquelle on voit battre l'eau dans la basse marée. Tout le côté de Celebes est fort dangereux, par la multitude de basses ou de terres abîmées qu'on y rencontre ; mais quoique le plus sur soit de se jetter du côté de Desolam, on peut sans crainte suivre le Nord entre les deux Isles, elles font éloignées l'une de l'autre de cinq petites lieues, qui font la largeur du Détroir.

Le 2 de Février, à 5 dégrés 52 minutes, lorsqu'on ne voyoir plus que la partie Méridionale de Desolam éloignée d'environ dix lieues, on porta librement à l'Est par Nord. Le 3, au matin, on vit la pointe Sud de l'îlle Cambine, à neuf lieues; & le lendemain après midi, une Terre qu'on prit pour l'Isle Button ou Botun. Le 5, étant à trois ou quatre lieues de Cambine, on rrouva que le courant portoit au Nord : mais à la faveur de l'Isle même , on s'en dégagea facilement. Le 8 au marin , on apperçut une autre Isle , nommée Tingabasse. Le 9, on rencontra deux Bâtimens Indiens, qui portent le nom de Kurrakures ou Caricoles, L'Esquif, qui leur fut envoyé, amena austi-tôt deux hommes, qui se firenr connoître, l'un pour un Anglois, nomme Welden, Deur Européens de l'Equipage du Vaisseau Anglois l'Expedition, & l'autre pour un Flamand. de Button, Welden s'étant arrêté dans l'Îsle de Button, faisoit le commerce du Roi aux Isles de Banda, & commandoit actuellement les deux Caricoles. Il se loua beaucoup de sa situation & de ses esperances de fortune. Son dessein, après s'être enrichi, étoit de retourner en Europe sur le premier Vaisseau Anglois qui relàcheroit à Button. Le Flamand, moins heureux que lui, ne se soutenoit à cette Cour que par sa protection. Il y étoit venu de Makassar, où s'étant attiré la haine d'un puissant Facteur Hollandois, il avoit mieux aimé se re-

tirer dans une Isle peu fréquentée des Européens , que de demeurer exposé aux perfécutions de son Ennemi. On étoit à s dégrés 20 minutes du Sud. Saris raconte que voyant encore la pointe Orientale de Button, il remarqua que cette terre s'affaisse tout d'un coup & s'ouvre au Nord-Ouest par deux ou trois grandes Bayes, qui avec trois Isles qu'elles ont au Nord, forment les Détroits de Button. Ces Détroits de Button. Détroits n'ont pas plus d'une lieue de largeur.

Le 31 au matin, à 3 dégrés 41 minutes, on vit l'Ise de Burro, qui est & de Sula. une haute rerre, mais peu habitée, parce que le fond en est extrémement fabloneux & que l'eau y est fort rare. Elle a au Sud-Ouest une autre Isle nommée Sula, qui en est à 14 lieues. Siii

SAR15. 1613.

Le 25 au matin, on étoit à quatre ou cinq lieues de Boa de Bachian, que les Mariniers nomment Haleboling, Isle fort haute, & ronde dans fa forme, Sa latitude est d'un dégré 16 minutes du Nord. Sept lieues plus loin au Nord par Est, on apperçut, de la 55º minute de latitude, l'Isle de Machian. La variation, au foir, étoit de 4 dégrés 12 minutes.

Signation le l'16 le de Bachian.

Le lendemain, étant à trois lieues de la pointe Ouest de Bachian, Saris découvrit trois ou quatre autres Isles à l'Est, qu'on ne peut distinguer aisément si l'on n'en est fort près. Elles font face à l'Est-Sud-Est; mais la terre s'ouvre à la pointe du Sud, qui est éloignée d'environ quatre lieues de la pointe de l'Ouest. Ensuire il se présente au Nord-Est une grande Baye, qui est environnée de tous côtés par la terre, & qui a par-tout beaucoup de profondeur. L'Isle de Bachian est abondante en giroste. Mais Saris la trouva ruinée par les guerres civiles, que les artifices des Flamands & des Espagnols y entretenoient, dans la vûe d'affoiblir une Nation qu'ils vouloient réduire à l'esclavage. A deux mille de la pointe, Saris envoya sa Chaloupe au rivage, pour chercher de l'eau. On n'en trouva point, & le besoin pressant qu'il en avoit lui fit prendre le parti d'entrer dans la Baye, où il découvrit Fort & ville tout d'un coup la Ville & le Fort des Hollandois. Le Fort est bâti réguliérement. Il commande la Ville, qui paroît fort petite. Les Anglois jetterent

des Hollandois. secu d'eux-

l'ancre à la portée du canon de la terre. La Rade se nomme Amasan, Saris eft bien Il étoit venu à bord, en entrant dans la Baye, un Officier du Roi, qui offrit aux Anglois de la part de son Maître toutes les productions du Pays. Les Hollandois de leur côté faluerent le Vaisseau de cinq coups de canon. qu'on leur rendit dans le même nombre ; & Saris dit à l'Officier Indien que cette décharge se faisoit à l'honneur du Roi. L'Amiral & plusieurs autres Nobles de l'Isle vincent aussi visiter les Anglois au nom de ce Prince. Ils avouerent que la crainte des Hollandois les tenoit dans un affuiettissement si conrinuel, qu'à peine ofoient-ils faire fortir de l'Isle un kati de girosse. Saris leur ayant néanmoins déclaré qu'il venoir dans l'esperance de lier commerce avec eux & de laisser même un Comproir dans leur Isle, ils répondirent qu'ils ne defiroient rien avec tant d'ardeur, mais qu'ils doutoient s'ils auroient le pouvoir de le satisfaire, & qu'ils en parleroient au Roi leur Maître.

Etat de feur forcis. Femme gwattieres.

Le Commandant du Fort Hollandois ne s'empressa pas moins de rendre vifire à Saris fur fon bord. Il lui parla, fans défiance, de l'état present de ses forces, qui n'étoit pas capable d'inspirer aux Habitans toute la terreur dont ils étoient remplis; mais les Flottes Hollandoises, qui étoient venues succesfivement dans l'Isle, y avoient laisse cette impression. Il n'y avoit dans le Fort que treize pieces d'artillerie fort médiocres, & trente Soldats, dont la plûpart étoient mariés à des femmes du Pays, & quelques-uns à des Hollandoiles. A la vériré ces femmes de Hollande, qui étoient au nombre d'onze, faisoient le service militaire comme leurs maris, & n'aurojent pas balancé dans l'occasion à combattre les armes à la main. Elles étoient d'une taille & d'une force extraordinaires, mais d'une physionomie d'ailleurs aussi basse que leurs manieres. Elles ne tarderent point à suivre leur Commandant sur le Vaisseau; & se plaignant beaucoup de leur misere, elles commencerent bientôt à vivre dans la derniere familiarité avec tous les Matelots de l'Equipage.

Le 3 de Mars, Saris envoya l'Esquif pour sonder tout le côté oriental de

la Baye; & vers l'enrrée, près d'une perite Isle, on trouva un lieu commode pour y jerrer l'ancre sur douze, seize & vingt brasses d'un fond de corail, hors de la porrée du canon Hollandois. On observa aussi une Basse, au Sud, de deux ou trois cables de longueur. La laritude de la Baye est de cinquante det la Bayeminutes du Sud. Le lendemain, Saris reçur un présent du Roi, par les mains d'un Prêtre Indien. Un More, qui vint à bord après le départ du Prêtre, avec d'un Pretre indien. Un nore, qui vin a botu après de cepan du la lait pour lui lait pour l'ille de Mar tiré confidérable, s'ils vouloient se rendre à Machian. Il étoit chargé de chan. cette commission par un Négociant fort riche de cette Isle, qui se trouvoir alors dans celle de Bachian. Saris ouvrit l'oreille en apprenant que celui de la part duquel il recevoir ces offres éroir frere du Roi de Ternare. Il se nom-

moir Ray Malladaja. Cet honnête & noble Indien vint lui-même à bord le lendemain, & promir à Saris, non-feulement de lui donner deux de ses gens pour lui servir de Pilores jusqu'à Machian, mais de l'accompagner dans ce voyage. Cependant il le pria de partir avant lui , pour l'attendre dans une Isle qui se rrouvoit sur la roure. Il ajoura de bonne-foi que les Hollandois ne payoient que cinquante pieces de huir pour le bahar, mais que les Anglois en payeroient soixante. Saris ne fut pas reburé du prix, & rrouvant au contraire un motif de confiance dans cerre déclaration, il promit de payer ce qu'on lui de-

Il fortit le 7 de la Rade d'Amasan, en portant Ouest & Ouest par Nord, sous la Baye d'Amala direction de fes deux nouveaux Pilotes. Le 10 on découvrit Machian, qui fin. est une Isle forr élevée au Nord-Est de Tidor. On en rrouve plusieurs entre celles de Bachian & de Machian, ce qui forme différens Détroits. Celui de Namurar, qui se présente le premier, est à neuf lieues de la Rade d'Amafan. Un courant, qui alloir au Sud, força les Anglois de mouiller le foir cinq lieues au-delà de Namurar, à l'entrée d'un autre Déttoir. Le jour fuivant, quoique le vent fût au Sud-Sud-Eft, on passa heureusement sur 20 & 30 brasses. Ensuite, porrant à l'Ouest, on eur la vue de Geylolo, qui est une longue terre, couverre de plusieurs Isles à l'Est & à l'Est-Sud-Est. L'Isle qui biverte Isles forme le Détroit, de ce côré-là, se nomme Tavalli-Bachian. On jetta l'anere trois lieues au-delà, forr près d'une aurre Isle nommée simplement Tavalli, où Ray Malladaja s'éroir engagé à rejoindre les Anglois. On y rrouva du bois en abondance, mais nulle apparence d'eau fraîche.

On attendir Malladaja jufqu'au 14, avec affez d'éronnement de fa lenreur. Mais par le conseil de ses propres Pilores, qui attribuerent son rerardemenr à quelques foupçons des Hollandois, Saris se détermina le lendemain à conrinuer sa course vers Machian, dont on étoir encore à dix lieues. Il se trouve dans cet espace un grand nombre d'Isles; mais le sond est fort libre entre Bachian & Geylolo, c'est-à-dire au Sud-Est & au Nord - Ouest. On compre six lieues de largeur dans la plus étroite partie du Canal, qui est entre Bachian , Machian , Tidore & Ternare. Sa situation est Nord par Ouest & Sud par Est.

Le 15 au marin, on passa entre Barra - China sur la Côre de Geylolo & Kaja , un peu troublés par le courant qui alloit au Sud. La laritude étoir de Geylolo , Kaja, 27 minutes, & la variation de 4 dégrés 58 minutes Nord-Est. L'Isle de Ma-

SARIS. Sarls fait fon-

Proposition

Diverfet Ifler &

Betra-China ,

chian n'est pas bien placée dans les Carres; elle y est coupée par la Ligne SARIS. Equinoxiale, quoique dans la vériré elle foit cinq lieues plus au Nord. 1613.

Le 16 au marin, assez près de l'Isse de Kaja, on vir du côté du Nord un Vaisseau qui avançoit à pleines voiles, & qu'on reconnut pout un Hollandois qui alloit de Machian à Tidot, chargé de fago, qui est une racine dont les Infulaires font leur pain. On passa le 17 près d'un Fort Hollandois, nommé Tabolola, & l'on mouilla l'après midi dans la Rade de Pelabry, proche de Tabanne, sur cinquante brasses, à la portée de la voix du rivage. Cette Rade de Machian n'est qu'à cinq lieues de l'Isle de Kaja, mais on conçoit que c'étoit toujours l'esperance de voit arriver Kay Malladaja qui avoit rendu la

de commerce.

navigation fi lente. Quelques Infulaires apporterent la nuit fuivante une petite quantité de gitofle à bord, & le prix fut fixé à soixante pieces ou réaux de huit pour chaque bahar de deux cens katis, chaque kari étant de trois livres, qui ne revenoient guéres à moins de cinq livres Angloifes. Saris recut le lendemain une Lettre de Malladaja, que cet Indien lui écrivoir de Bachian, pour excuser un retardement qu'il n'avoit pas été libre d'éviter, & dont il esperoit de voir bientôt la fin; mais il ajoûtoit qu'ayant envoyé des ordres à ses gens, Saris pouvoir commencer le commerce avec eux.

il étoit accompagné de deux Hollandois, dont la curiofité parut fort vive

Il vint à bord un Sariaka, qui fit de grandes promesses aux Anglois. Mais

Oppositions des Hollandors & leurs ménaces.

pour scavoir qui avoir découvert cette Rade à Saris. Ils prérendirent que ce ne pouvoir être qu'un Habitant du Pays , & que s'ils parvenoient à le connoîrre ils le couperoient en pieces aux yeux des Anglois. Ils aioûterent que Saris offensoit la Hollande, en s'attribuant le droit de venir dans un lieu que les Hollandois avoient conquis à la pointe de l'épée. Mais il les tenvoya dans leur Forr, pour dire à leurs Commandans que s'ils avoient besoin de quelque chose que les Anglois pussent se retrancher, il les en accommoderoit volontiers à des prix raisonnables, & préfétablement aux Indiens, parce qu'il les reconnoissoit pour ses voisins & pour ses freres dans la même Religion; que d'ailleurs il ne voyoit pas quel droit ils avoient plus que les Anglois sur un Pays qui étoit ouverr à tous les Négocians du Monde. Ils partirenr fort mécontens; & leur chagrin se toutnant vers quelques Indiens qui étoient à bord, ils ne les menacerent de tien moins que la mort s'ils pottoient la moindre quantité de girofle aux Anglois. Mais cette menace les

effraya si peu, qu'ils en apporterent le même jour trois cens katis, qu'ils échangerent pour des étoffes de Cambaye, & quelque partie pour de l'argent comptant. Le 19, les deux Hollandois revintent à bord, & commencerent à prendre fut leurs tablettes les noms des Infulaires qu'ils y trouverent occupés du commerce. Saris choqué de cette audace, les congedia fans ménagement, avec déseuse de retourner sur le Vaisseau. Il envoya dès le nième jour au ri-

ne Prince de Termite.

vage quelques-uns de fes gens, pour éprouver quel accueil ils y recevroient du Peuple. Ils allerent hardiment jusqu'aux Villes de Tabanne & de Pelabry, Artive-du jess où ils furent traités avec beaucoup d'affection. Les Habitans leur dirent que Kay Chilli Sadang, fils du Roi de Ternare, arrivé nouvellement dans l'Ille, s'étoit laissé gagner par les artifices des Hollandois, jusqu'à défendre sous peine de mort le commerce du girofle avec les Anglois; sans quoi tous les Infulaites

Julaires fe seroient empresses à leur en offrir. Vers le soir, ce jeune Prince patfant près du Vaitfeau dans fa Caricole; Saris envoya fa Chaloupe, ornée fort galamment d'un tapis de Tutquie & de rideaux de foye brochés d'or, pour le prier de venir à bord. Il parat sensible à cette politesse; mais s'excufant pour ce jour-là, il remit fa visite au lendemain.

SARTE 1611.

Le 21, un Oran-Kay ou Kaya étant venu à bord, raconta aux Anglois qu'une Caricole du Fort avoit visité fort rigoureusement trois ou quatre Canots Indiens qui apportoient du girofle au Vaisseau; qu'elle avoit enlevé leur cargaison, en menaçant de mort ceux qui entreprendroient le même commerce; que le Commandant du Fort avoit dispersé toute sa Garnison dans l'Isle, pour contenir les Habitans par la frayeur; & qu'ils avoient envoyé à Tidor, où ils avoient deux grands Vaisseaux de leur Nation, pour les faite venir à Machian, dans la résolution de chasser les Anglois de la Rade. En effet, des Hodlandois vient le jour suivant, on vit paroître à la pointe de la Rade un des Vaisseaux Hol- s'oppoier au landois, & cette vue inspira tant d'effroi aux Habitans, que le commerce commerce. fut entiérement interrompu. Le Navire de Hollande qui se nommoit le Lion rouge, & qui portoit trente pieces de canon, vint mouiller contre celui de Saris, qui n'en parut pas fort effrayé; cependant les Infulaires, à qui les Hollandois du Fort avoient promis hérement que l'arrivée de leur Vaisseau suffiroit pour faire prendre aux Anglois le parti de la retraite, attendoient avec imparience quel seroit le succès de ce différend. Kay Malladaja étoit enfin revenu de Bachian; mais l'étonnement qu'il eut de trouver rant d'agitation dans son Isle, ne l'empêcha point d'envoyer un présent au Capitaine Anglois. Le jeune Prince de Ternare n'en eut pas aussi moins d'empressement à rendre la visite qu'il avoit promise aux Anglois. Il fit avertit Saris de ses intentions, & l'on n'épargna rien pour lui faire une réception fort galante.

Il parut le jour suivant, accompagné de plusieurs Caricoles, avec lesquelles il fit trois fois le tour du Vaisseau avant que de monter à bord. On le salua de cinq coups de canon. Saris le conduisit dans sa chambre, qu'il avoit fait orner de ce qu'il avoit de plus précieux. Le festin qu'il lui donna n'auroit pas été indigne du Roi même de Ternate. Il fut accompagné d'un concert de mulique; sur quoi l'Auteur observe que c'est une précaution fort utile pour les Vaisseaux Marchands d'avoir à bord quelques instrumens de l'Europe. Le Prince charmé de cette fête & des civilités du Capitaine, promit d'accorder aux Habitans la liberté d'apporter du girofle, & ne demanda qu'un jour ou deux pour recevoir l'avis de son frere, qui étoit alors à Tidor. Saris lui fit plusieurs présens, & son départ fut célébré par une décharge de l'artillerie.

Le 25 au marin, une Caricole de Flamands vint à la rame autour du Vaifseau, riant & chantant une chanson qu'ils avoient composée pout railler les Anglois. Ils s'efforcerent en même tems de précipitet au fond de l'eau quelques seaux qui étoient suspendus. Saris ne balança point à faire équiper sa Pinace, dont il avoit déja rassemblé toutes les pieces, & mettant quelquesuns de ses plus braves gens à bord, il leur donna ordre de couler les Hollandois à fond s'ils recommençoient leurs infultes. Ils revintent en effet : la Pinace fondit sur eux si impétueusement, qu'elle les convrit d'eau en l'abordant, Ils avoient à leur tête deux Capitaines de leur Fort, qui étoient Tome II.

Railleries des

SARIS. 1613.

'ds font aux Anglois,

armés, comme le reste, de mousquers & de dards. Mais les Anglois n'éroient pas moins en état de se défendre; & les ayant tenus quelque tems en refpect, ils leur conseillerent de prendre cette avanture pour leçon, s'ils ne vouloient en recevoir une plus rigoureuse. Vers le soir du même jour , un de leurs Marchands vint à bord, avec un Ecrir revêtu de formalités légales, pour fignifier à Saris : " Que tous les Habitans des Moluques avoient fait avec eux un Contrat perpetuel pour le girofle, à cinquante pieces de huit le ba-

» har, par reconnoissance pour les services que les Hollandois leur avoient » rendus, en les délivrant de l'esclavage des Espagnols au prix de leur sang

» & de leurs tréfors. Les Anglois par conféquent ne devoient pas entrepren-» dre de corrompre la fidelité d'une Nation, que la Hollande avoit conqui-» se à la pointe de l'épée, & pour laquelle ses dépenses avoient été si exces-

» fives, qu'elle n'avois pas trouvé d'autre moyen de se faire payer des Ha-» birans qu'en girofle & en marchandises du Pays. Saris répondir qu'il n'entroit point dans les affaires & les interêts d'autrui; qu'étant venu pour le com-

merce, il ne pensoit qu'à l'exercer, avec ceux qui avoient des marchandises à lui offrir, sans examiner quel rapport ils avoient avec les Hollandois on les Espagnols.

Cependant les Officiers du Fort engagerent le jeune Prince de Ternate à se tenir sur la Côte dans sa Caricole, pour empêcher les Habitans de porter des épices aux Anglois. Quelques Canots, qui étoient partis dans cerre vûe, recurent du Prince l'ordre de retourner au rivage. Mais il se lassa bientôt de cette complaisance; & s'éloignant vers une pointe qui le fit disparoître. il laissa le champ libre aux Insulaires & aux Anglois. Saris envoya la Pinace à sa suite, pour lui proposer à lui-même quelques échanges. Block, qui conduisoit la Pinace, n'ayant pû rejoindre le Prince, descendit au rivage, où plusieurs Habitans s'empresserent de le venir recevoir, & lui apporterent diverses sortes de rafraîchissemens. Deux jours après, on revit le Prince dans fon premier poste; mais c'étoit pour se trouver à l'arrivée d'un Navire Hollandois, nommé la Lune, qui venoir de Tidor, & qui jetta l'ancre près du Lion rouge. Il étoit de trente-deux pieces de canon, quoiqu'il n'eût pas plus de cinquante hommes d'Equipage. Alors le Prince envoya faire des excuses à Saris, de ce qu'il ne pouvoit retourner sur le Vaisseau Anglois, comme il l'avoir promis. Il y eur le jour suivant quelques démêlés fort vifs entre les Hollandois & les Anglois. Mais, le premier d'Avril, environ cent cinquante hommes, rassemblés de tous les Forts, parurent sur le rivage Ensei-

Saria prend le parti d'abandonnet l'ific de Machian.

gnes déployées & tambour battant. Dans quelque vûe qu'ils eussent pris les armes, Saris conçut qu'il falloit renoncer à l'esperance du commerce, surtout lorsqu'après de si longs délais il se persuada que Malladaja ne se souvenoit plus de ses promesses. L'ordre fur donné pour lever l'ancre au premier vent. La latitude de la Rade de Pelabry on Pelebere, est de 26 minutes du Nord, & la variation de 3 dégrés 28 minutes.

On mit à la voile le 5, & l'on fortit de la Rade en se laissant conduire au courant, qui alloit vers le Sud. Les deux Vaisseaux Hollandois suivirent quelque rems; mais le vent les jetta fi loin au Sud-Est, que plusieurs Canots

Il reçoit encode l'Isle se hâterent de joindre les Anglois & leur apporterent encore une fort bonne quantité de girofle. Il leur vint même un Oran-Kaya, qui leur en Inculaires.

offrit beaucoup davantage, s'ils vouloient se rapprocher de la terre pendant la nuir. En effet Saris ayant mouillé le foir à la distance d'un demi-mille, envoya sa Chaloupe pour recevoir l'execution de cette promesse. Mais une Caricole Hollandoife, qui parut au long de la Côte, jetta tant d'épouvante parmi les Indiens, qu'ils se retirerent avec leuts marchandises. Enfin les Anglois prirent le parti de s'éloigner. Le 7 au marin, ils étoient à la hauteur de Motir, qui est éloignée de quatre lieues, Nord par Est, de la pointe occidentale de Machian. Du côté du Nord ils virenr à 4 lieues l'Isle de Marro . & celle de Tidor qui en est à deux lieues. Le passage entre ces Isles est fans danger. Le 8, on ouvrit la pointe Est de Tidor & la pointe Ouest de Bachian, qui font Nord & Sud l'une à l'égard de l'autre. Entre Marro & Balle dangeres-Batta-China, il se trouve une longue Basse, qui s'étend au Nord-Est & au Sud-Ouest. La surface est blanchâtre en pleine eau; mais après la marée, le fable demeure à découvert.

SARIS. 1613.

Le Fort Espagnol de Marro est sur la Côte orientale l'Isle du même nom. Tandis que les Anglois l'observoient à quelque distance, le vent leur manqua si contre l'us de subirement, que ne pouvant rélister à la force du courant, ils furent pousses Mario. rout d'un coup jusqu'au rivage. On leur tita aussi-rôt du Fort quelques volées de canon, aufquelles ils répondirent. Mais Saris fit mettre l'Efquif en mer. avec le Pavillon de paix. Il vit fortir immédiatement du Port une Barque avec deux Espagnols, qui futent reconnus de Hernando, Marchand de la même Nation, que les Anglois avoient amené de Bantam. Ils étoient envoyés par le Capitaine Géneral Dom Fernando Byscere, pour s'informer de quelle Narion étoit le Vaisseau, & poutquoi il venoit jetter l'ancre si près du Fort Royal. Saris les pressa de monter à bord ; mais ils s'excuserent sur des ordres contraires. On leur offrit du vin & du pain, qu'ils mangerent avidement, sans vouloir sortir de leut Barque, quoiqu'il sit une pluie fort violenre, Saris répondit à leurs questions qu'il étoit Sujer de la Grande-Bretagne, comme ils pouvoient le reconnoître à son Pavillon, & que le Roi son Maître étant ami de l'Espagne, il demandoit au Capitaine Géneral la permission de faire de l'eau sur la Côte. Les deux Espagnols répliquerent que le Pavillon étoit une marque équivoque, parce que les Flamands, avec qui l'Efpagne étoir en guerre, prenoienr fouvenr celui d'Angleterre ou d'Ecosse, pour se procurer les avantages qu'on leur resusoit ; que c'étoit par cette raison que l'arrillerie du Fort avoit tiré sur le Vaisseau; mais que ne pouvant douter qu'il ne fût Anglois, ils l'assuroient que son arrivée seroir agréable aux Espagnols. En effer, à peine furent-ils rentrés dans le Port que Francisco Gomez, Pilore des Galeres, vint leur offrir de la part du Capitaine gnots. Géneral toutes fortes de rafraîchissemens, & la liberté de jetter l'ancre dans le lieu qu'ils voudroient choifit. Comme la nuit commençoir à devenir fort noire, il se chargea lui-même de les conduire dans une petite Rade qui est à une lieue & demie du Fort ; & s'étant arrêté familiérement à fouper avec eux, il les quitta dans le cours de la nuit, sous prétexre d'aller prendre des Lettres que le Capiraine Géneral vouloir écrire à Ternate.

Accueil ou'il re-

Saris fur furpris de découvrir, avec le jour, qu'il étoit sous le commande- saris se eto ment de huit grosses pieces d'artillerie. Il se hâta de lever l'ancre, pour s'a-trompé par les vancer une lieue plus loin au Sud. Gomez n'ayant pas manqué de revenir .

SARIS. 1613. avec deux Efpagnols de fort bonne apparence, se défendit agreàblement de reproche d'avoir trompé les Anglois, en proreflant qu'il n'avoir pensé qu'à leur propre faireté. Il leur apportoit des rafrischiffemens au nom du Capiraine Géneral. Saris les reçur avec reconnoillance, ce fit offirit à fon tour aux Efpagnols dis Fort, vouc ceque fon Vailléau pouvoit avoir d'utile à leurs befoins, en consenant à prendre du girolle pour payement. Dans cet intervalle, il apperqui les deux Vailléaux Hollandois, qui paroilléinent de dispoler à venir jetter l'ancre près de lui. Cependant, après avoir affecté une cipece d'incertiude, ils allerent mouiller sous leur nouveau Fort de Maricko.

Le jour suivant, Saris reçut du Capitaine Géneral une invitation à demeu-

\$4 confiance re-

rer plus long-rems dans l'Isle, avec promesse de lui rendre le lendemain une visite à bord, & de lui mener le Sergent Major de Ternate, qui artivoit avec des Lettres du Mestre de Camp Dom Geronimo de Sylva, extrémement favorables aux Anglois. Elles leur permettoient le commerce, du moins dans quelques parties. Satis fort sarisfait de cette liberté, prit la résolution de s'arrêtet. Le lendemain , lorsqu'il attendoit le Capitaine Génetal , il sut étonné d'entendre neuf coups de canon qu'on tiroit du Fort. Cependant il s'imagina que le but de certe décharge pouvoir être de lui faire honneur. Mais il scut bientôt que c'étoit pour l'arrivée du Prince de Tidor, qui revenoit de la guerre à la tête d'environ cent hommes. Il avoit baitu & tué depuis deux. jours Kay Chilly Sadang, ce même Prince, fils du Roi de Ternare, qui s'étoit laissé persuader par les Hollandois de défendre aux Insulaires de Machian tout commerce avec le Vaisseau de Saris. L'artifice n'avoit pas eu moins de part à ce succès que la valeur. Ayant attendu Kay Chilly Sadang à son retour, il avoit fait d'abord avancet deux petites Barques de Pêcheurs, aufquelles les Ternations avoient voulu donner la chasse. Mais ils étoient tombés dans l'embuscade du Prince de Tidor, qui avoit fait main-basse sur soixante homnies. dont le cortege de Sadang éroit composé. Il lui avoit ôté la vie de sa propre main, par l'emportement d'une vicille haine dont on a vû les causes dans plus d'une Rélation précedente. Il lui avoit coupé la tête, qu'il rapportoir entriomphe. A la vétiré , la forrune avoit commencé à se ranger de son côré , en faifant tomber quelques étincelles de feu fur un batil de poudre que le

Défaite du Prince de l'ernata par le Prince de Tidut.

Le 1s, Saria reque un Dépate du Prince de Tidor , qui lin fiáfoir faire des excuels de ne l'ayori point encore vinfe, & l'offre d'une grouf provifion de poivre qu'il avoit réfervé, difoir -il , pour les Anglois. Il apdouct
qu'il es roit voir à bord le jour fuivant. Saris repondit par des remercimens
fort vifs ; mais dans la crainte de quelque trahifon , il doubla la garde foir
le Vaiffeau. Le Prince de Tidos pafoir pour un Guerrier déterminé , qui
s'étoir rendu terrible aux Hollandois par divers exploits. Il avoit furpris un
é leurs Vaiffeau star pendant la muir, & les Molloques trentifioirent encore du.
bruit de cette action. Les allarmes des Anglois augmenterent le foir à l'arrivée d'une Galetre Efaganole qui revenoir de Barta- China, & qui fur prèsd'eux svant qu'ils cullent pù s'en appercevoir. Cependant on répondit au
Qu'inva l'Épégnole, y va mair ; & la Galetre n'ayant de chaque cécé

malheureux Sadang avoit acheté des Anglois à Machian, & qui avoit sauté au milieu de ses gens. Un autre Prince de ses freres & le Roy de Geylolo

avoient peri dans la même occasion.

Caraftere du Prince de Tidot-

149

que quatorze Rameurs, cessa bientôt de leur paroîrre redoutable.

SAR15. 1613. Polds , état 80 reduction des

Saris observe ici que dans toutes les Isles Molucques un bahar de giroste pese deux cens katis de cette Contrée , & qu'un kati revient à trois livres cinq onces Angloifes; de forte que le bahar monte à fix cens foixante-deux s livres huit onces. Les Hollandois, en vertu de ce qu'ils nomment leur Contrat perpetuel, ne le payent que cinquante pieces de huit. Mais Saris trouvant encore beaucoup de profit à le payer soivante, étoit convenu de ce prix pour hâter sa cargaison; ce qui rendoit les Insulaires si ardens à lui vendre leur girofle, que s'ils n'avoient point été retenus par les menaces & les ob-

fervations conrinuelles des Hollandois, le Vaisseau Anglois n'auroit pas cu besoin d'un mois pour se charger entiérement.

La plupart de ces Isles produitent le giroste en abondance. Mais les principales, qui sont fort bien habitées, n'en rapportent pas moins, l'une portant l'autre, que trois mille neuf cens soixante-dix-sept bahars dans les années communes. Ternate en produir mille ; Machian , mille nonante ; Tidor, neuf cens; Bachian, trois cens; Motir, fix cens; Miaou, cinquanise, & Batta-China trente-cinq. Il est remarquable que chaque troisième année est beaucoup plus séconde que les deux aurres. Les Habitans la nommene la grande moisson. Mais ils avoient souffert tant de ravages par les guerres civiles, qu'une grande partie des richesses qu'ils doivent à la nature avoit péri faute de mains pour les recueillir. Saris revint persuadé qu'il ne falloit espe- Origine des 1860 rer de paix que par la ruine entiere de l'un des deux Partis. C'étoit, dit-il, un fordres qui can spectacle lamentable que l'état où la guerre avoit réduit toutes ces Isles. Il en les apprit l'origine à la source même. Les Portugais dans le tems de leur premiere découverte avoient trouvé la guerre fort allumée entre les Rois de Ternate & de Tidor, dont toutes les autres Isles étoient alliées ou suierres. Ils avoient évité de prendre parti contre l'un ou l'autre de ces deux Princes; mais pour assurer leur établissement, ils avoient profité de la division des Insulaires, en construisant des Forts dans les deux Isles; & par dégrés ils étoient parvenus à se mettre en possession de tout le commerce du giroste. Cet avantage étoit demeuré entre leurs mains jusqu'en 1605, que les Flamands avant parn dans ces Mers avec des forces considérables, les chasserent de leurs Forts & s'y établirent à leur place. Mais ils n'y jetterent pas des fondemens affez folides pour s'y fourenir long-tems. Les Espagnols, à qui la donation du faine Siege en faveur des Portugais, avoit jusqu'alors servi de frein, se crurent dispensés des mêmes ménagemens pour les Ennemis de leur Religion. Ils vin- Les Hollandols dispenses des mêmes menagemens pour les cunemis de leur religion. Ils vin chilifeparles le Roi de chilifeparles le Roi de pagoni. Ternate, qu'ils envoyerent aux Philippines, & se rendirent les maîtres abfolus à Ternate & à Tidor. Cependant les Hollandois trouverent le moyen de rentrer dans quelques parties de leurs anciennes possessions, & d'y bâtir les Forts fuivans.

Trois à Ternate. Celui de Melagou, qui est environné d'un mur & défent 11s rentrent auxdu par trois boulevards. Toluko, qui a deux boulevards & une groffe tour. Molaques. Foris-Tokone ,avec quatre boulevards & un mur.

A Tidor, ils ont le Fort de Maricko, muni de quatre boulevards. Dans Elsse de Machian, 1º. le Fort de Tafafoa, qui commande avec quatre boulevards la Capitale de l'Isle, ville assez peuplée, & nommée aussi Tafafoai SARIS. 1613. On compte mille Habitans dans la Ville, quatre-vingt Soldats Hollandois Alans le Fort, & feitze pieces de canon fur les boulevards. s.º Deuts Forts près de la Ville de Nefokia, qui en est austi commandée; à de l'autre côré, un troisiéme Fort fur le fommet d'une Colline qui commande la Rade, avec cinq on six pieces d'artillerie, & une Garnison de treme Soldats, 3º. Deut Forts près de la Ville de Taboltal, montés de huit pieces de canon, qui la commandent. Leur situation naturelle les rend capables d'une si bonne défenée que dit Hollandois s'unstrien pout les graders.

Les Habitans de Néchkia ne passen pas pout hom Guerriers, mais ils om habiteté de le tanger toujouss du côré des plus forse. On regarde comme les meilleurs Soldats des Isles Molucques ceux de Tabalolas, qui sont venus auciennement de Kayou. Ils évoient autrecibis mortels Ennemas des Portugais & des Espagnols, & l'on prétend qu'ils ne soufferen pas plus volontiers la domination i follandois ce cree Isle de Machian et la plus rich en et jerosle. Tous les Habitans assurent que dans la grande mosssoni de rapporte plus de dis-but cens bahars.

Dans l'îsle de Bachian, les Hollandois ont le Fort de Mutieres, qui est considérable par son étendue & par les ouvrages qui le désendent.

Methode du

La méthode du commerce aux Isles Moluques consistoit alors dans des échanges de plusieurs sorres d'étoffes pour des cloux & de la sleur de giroste. Les Habitans aimoient sur-tout les étoffes de Cambaye & de Coromandel. Saris nous donne un Etat des prix, qui n'est utile qu'à nous faire connoître les noms des marchandises, tels du moins qu'il nous les a transmis. Pour les kandaquins de Barrochie, fix katis de cloux. Kandakins Papangs, rrois katis. Sclas, ou perirs Bastas, sept & huit karis. Patra chere Mayo, seize katis. Dragam chere Mayo, feize. Kaffas, douze. Berellias & Tankoulos rouges, quarante-quarre & quarante-huir. Sarassas chere Mayo, quarante-huit & cinquante. Sarampouri, trente. Chelles, Tapfiels & Marafons, vingt & vingtquatre. Kassas & Tankoulos blancs, quarante & quarante-quatre. Dongerigus les plus fins, douze; les plus gros, huir & dix. Pontis Kastellas, dix. Ballachios les plus fins, trente. Parta chere Mallayo de deux brasses, huit & dix. Grands Potas de quatre brasses, seize. Parkellas blancs, douze. Salalos Itam, douze & quarorze. Turias & Tappe Turias, un & deux. Patolas de deux brasses, cinquante & soixante. Les Velours, les Satins, les Taffetas & autres éroffes de soye de la Chine, se vendent aussi fort bien aux Moluques. Le riz & le sago se payent ordinaitement avec la monnoye courante. Vingt - huit livres de riz valent une piece de huit. Le sago, qui est une racine dont les Infulaires font leur pain, & qui est leur principale nourriture, hausse & baisse suivant l'abondance des années.

La défiance fait fever l'ancre à Sa-

La défance prévalut enfin sur tous les interêts du commerce, & sir prende Saris le parti de lever l'ance. Les Efgapons de l'el brica de l'idot lui tépéreme en vain que s'il vouloir attendre seulement vingr-quarre heures, il recevorior du giondie en abondance. La vie de plusiteurs Galeres, de quelques Frégares & d'un grand nombre de Caricoles qui se rassembloient autour da form ne lui permur pas de douter qu'on ne médiair quelque trahssion. Il mit à la voile le 1; avec un coutant qui le potroit au Sud. A son départ on le falsa de cinq coups de canon, a susquest li répondit par le même mombre,

En s'approchant de la pointe de Tidor, il vit quatre Vaisseaux Hollandois, qui croisoient devant le Fort de Maricko, & qui firent quelque mouvement pour le suivre. Mais il porta droit au Fort de Ternate, dont il s'approcha jusqu'à la portée du canon. Une Barque qui lui fut envoyée aussi-tôt, avec nate. un Espagnol fort bien mis, lui fit les mêmes offres qu'il venoit de recevoir à Marro. Il balança fur la confiance qu'il y devoit prendre : mais les précautions qu'on exigeoit lui parurent si excessives, que ne pouvant les croire dictées par la bonne-foi, il remit à la voile.

1613. Il palle à Ter-

Il avança peu les quatre jours suivans, parce que la Mousson étoit contre lui. Le 18, il résolut de gagner l'Isle de Sayem, qu'il avoit vûe le jour d'auparavant, & d'y relâcher à l'Ouest, pour attendre un tems plus favorable. Mais le vent s'étant mis tout d'un coup à l'Ouest, il porta au Nord & au Nord par Est. Le 20, après midi, il rourna vers une grande Isle, que les Habitans nomment Doy, dans le dessein d'y chercher des rafraîchissemens. Le 21, il s'en trouva fort près, vers la pointe du Nord, qui est fort basse; & l'Esquif s'éroit déja mis en mer, pour chercher un lieu propre à l'ancrage,

Mais le courant devint si impétueux à l'Est, qu'il fut impossible de s'approcher du rivage. On découvrir seulement une grande Baye, avec une Basse fort large, qui est située à la pointe du Nord, à deux milles de la terre. Ce-

pendant, après avoir passé la nuit à lutter contre l'effort du courant, on entra le lendemain dans la Baye, où l'on mouilla sur vingt-quatre brasses. Le 23, Saris envoya l'Esquif, pour chercher de l'eau, & pour dresser une 1ste de Doy Ce Tente, où ceux qui descendroient pussent être à couvert. Letter, qui fut chargé de ce foin, trouva un lieu commode, vis-à-vis du Vaisseau, avec des traces de Daims, de Sangliers & d'aurres animaux. Le Pays étoit couvert d'arbres, tels que des Cocotiers, des Penangs, des Series & des Palmiers. Les Bécasses, les Faisans, & quantité d'autres oiseaux, s'y présenterent aussi en abondance; mais il ne paroissoit aucun Habitant. Saris descendit avec les

Facteurs. Il fit creuser plusieurs fosses, pour prendre des Sangliers au piége. Ses gens s'exercerent à la pêche, entre les rocs; mais, quoique le poisson y manquât pas, ils trouverent beaucoup de difficulté à le prendre. On en eut moins à tuer quelques Faifans & deux Pigeons ramiers qui étoient de la grosseur d'une Poule. Quelques Anglois passerent la nuit sur le rivage, pour

observer les Sangliers qui s'approcheroient des trappes. Le 24, on vit plusieurs Sangliers d'une taille surprenante; mais on n'eut pas la satisfaction d'en prendre un seul. D'ailleurs cette occupation sut troublée par une éclypse de Lune, qui dura trois heures & demie, & qui parut fort terrible aux Anglois. Les jours suivans furent employés à faire la provision d'eau & de bois. Le premier de Mai, quelques Marelots surent envoyés dans l'Esquif jusqu'à la pointe Ouest de la Baye, où ils trouverent l'eau fort profonde. Ayanr pris terre, ils appercurent des ruines de maisons, & d'autres vestiges de societé humaine, qui leur firent juger que l'Isle n'avoit pas

toujours été déserte, & que la guerre en avoir détruit ou chassé les Habi-

tans. Le 12, on quitta l'Isle de Doy, qui est la derniere au Nord-Est de Batta- Satis entreprend China ou de Geylolo. Sa latitude est de 2 dégrés 35 minutes du Nord. La aularon. variation de 5 dégrés 20 minutes Est. Saris prit de-là sa course pour le Japon,

SARIS.

avec foixante-onze perfonnes à bord, tant Anglois & Espagnols, qu'Indiens ramatles dans les divers lieux qu'il avoir parcourus. Sa navigation fut heureuse jusqu'au 2 de Juin, qu'étant à 25 dégrés 44 minures de latitude, il trouva par ses calculs que depuis l'Ille Doy il avoit fait trois cens cinq lieues au Nord-Est. Al crur découvrir, dans l'après midi du même jour, les Isles dos Reys Magos, ou des Rois Mages; mais en approchant de la terre, il reconnut qu'il s'étoit trompé. La Côte qu'il apperçut étoit celle d'une Isle basse & déserte, qui ne lui fit pas naître l'envie d'y relâcher. Le lendemain il eut la vue de dix ou onze autres Isles, qui sont rangées du Nord-Est au Sud-Ouest, à si peu de distance l'une de l'autre, qu'il fut embarrassé pour trouver un pasfage. Il prit le parti, vers le foir, de porter à l'Est; & le 3 il relâcha dans une de ces Isles, qui lui parut la plus agréable qu'il eût rencontrée depuis son départ de l'Europe. Elle ne manquoit ni d'hommes ni d'animaux. Son desfein étoit de s'arrêter à la pointe Nord-Est; mais le vent lui devint si incommode dans cette station, que n'ayant pû s'approcher de deux Barques, qui firent aussi des efforts inutiles pour s'approcher de lui, il continua sa navi-gation au Nord-Ouest. Il eut bientôt à l'Ouest-Nord-Ouest, la vûe d'une autre Isle, d'où il en apperçut encore une, à sept ou huit lieues au Nord-Est. S'étant avancé vers celle-ci, il découvrit plusieurs rocs, qui sont à deux milles du rivage, l'un qui s'éleve au-dessus de l'eau, d'autres à demi submergés, contre lesquels l'eau se brise avec beaucoup d'écume. Il porta de-là au Nord-Ouest, pour éviter le courant qui alloit au Sud. Le 7, il se crut à vingthuit ou trente lieues de Tonan. Mais il reconnut le lendemain son erreur, à la vûe de plusieurs Isles qu'il découvrit à cinq ou six lieues vers l'Ouest, Ayant repris au Nord par Est, il eut, à quarre ou cinq lieues Est par Sud, la vue d'une Isle qui présente trois Collines rondes, de la forme d'un pain de fucre. Vers le foir il vit celle d'Uszideke, qui s'éleve comme en deux parties au Nord-Est, mais qui est fort platte du côté opposé. Le lendemain, à douze lieues Nord-Est & Sud-Ouest d'Uszideke, il découvrit Amaxay, ou Legue, & fix grandes Isles qui sont sur une même ligne. Amaxay en a un grand nombre de petites au long de ses Côtes. Un peu plus loin à l'Est, les Anglois virent pleinement la haute terre de l'Isle, qui est nommée Xima dans les Cartes, mais que les Habitans appellent Mashma.

Barques Japos

Les Anglois arsivent devant Liangranqui,

Le 10, à neuf heures du matin, en s'approchant de la terre qui ne leur avoir parq un'à dix lieuers, au lever du Soleil, ils vieren approcher d'eux quatre grandes Barques de Pécheurs, donn chacune n'étoit pas moins que de cinqu ou fix tonneaux, avec quatre Rameurs de Calque cété. A l'aide des Indieus qu'ils avoient amenés pour Interprétes, ils apprireme enfui qu'ils éroient vis-à-vès le Porte d'Angazaqui, ét d'anie les Protossis d'arims, qui font formés par l'Ille d'Ufsidelse. L'ancrage est excellent à l'extrémité lespentrions de Brotossis d'actives, des Détroits s's d'ut doét opposé on trouve l'entré de Cochinoche. Saris fit marché avec deux Maitres des Barques Japonoifes, pour lui fevir de Protossis d'actives de l'autres des Barques Japonoifes, pour lui fevir de Protossis d'actives de l'autres de l'autres de l'autres d'actives d'acti

Lcs

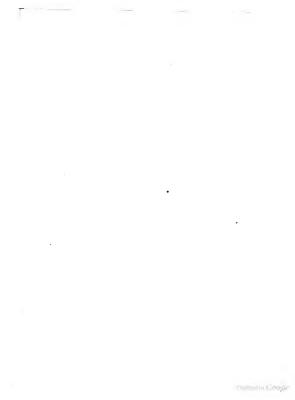



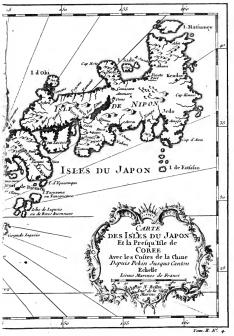



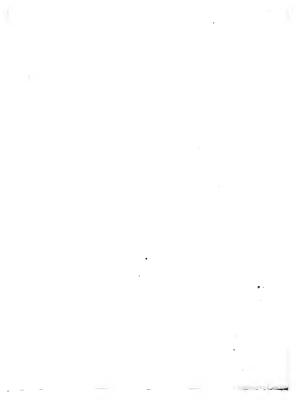

1612. Ils fe rendent

Les deux Pilotes Japonois porterent Nord par Ouest avec un vent si favorable, que le 11 de Juin après midi on jetta l'ancre à une lieue de Firando. Il fut impossible de s'avancer plus loin, parce qu'on arrivoit à la fin de la marée. Mais on n'y fut pas long-tems sans voir arriver à bord le vieux Roi de à Firando. l'Isle, Foyne Sama, avec Tone Sama son neveu, qui gouvernoit sous son autorité. Ils étoient accompagnés de quarante Barques, ou petites Galeres, les unes conduites par dix Rameurs, d'autres par un plus grand nombre. Lorsqu'ils se furent approchés du Vaisseau, le Roi donna ordre au cortege de demeurer à quelque distance, & montant à bord avec son seul neveu, il salua Saris à habiltement de la mode du Pays. Cette falutation confifte à quitter d'abord leurs fandales, ensuite à frapper d'une main dans l'autre & à les baisser toutes les deux jusqu'à leurs genoux ; après quoi reprenant leurs fandales ils s'avancent à petits pas, en prononcant augh augh. Les deux Princes étoient en robbe de fove brochée d'or, fous laquelle il avoient une chemife qui leur touchoit la peau, & des haute-chausses fort semblables aux notres. Mais ils étoient sans bas. Chacun portoit au côté deux Katans, qui font les épées du Pays, l'une de la lougueur d'une demie-aulne, l'autre moins longue de la moitié. Ils avoient le col nud. Le devant de leur tête étoit razé jusqu'au sommet; & le reste de leurs cheveux, qui étoient fort longs, formoit un nœud par derriere. Ils n'avoient ni bonnet ni turban. L'âge du Roi étoit environ soixante-douze ans, & celui de son neveu vingt-quatre. Pour unique escorte, en montant à bord, ils étoient accompagnés chacun d'un Officier, qui avoit le commandement de leurs Esclaves.

Saris les conduisit dans la chambte de Pouppe, où sur l'avis qu'il avoit reçu de leur visite, il avoit fait préparer un somptueux festin, avec un concerr, qui parut les amuser beaucoup. Il présenta au Roi les Lettres de Sa Majesté Britannique. Elles furent reçues de ce Prince avec de grandes marques de satisfaction; mais il remit à les ouvrir au retour d'Ange, dont il vouloit se fervir pour Interpréte. Ange, qui fignifie Pilote en Langue Japonoife, étoit william Adams, un Anglois, nommé William Adams, qui étant venu au Japon par la Mer Anglois établia du Sud dans un Navire Hollandois , avoit pris occasion d'une révolte des doute an Matelots pour demeurer dans ces Isles, où il étoit depuis douze ans. Les Lettres qu'il avoit 110uvé le moyen d'écrire aux Facteurs Anglois de Bantam, avoient été le principal aiguillon qui avoit fait entreprendre ce voyage à Saris. Il étoit alors à près de trois cens lieues de Firando, sans que l'Auteur nous apprenne ici où il pouvoit être dans un si grand éloignement.

Après avoir passé plus d'une heure sur le Vaisseau, le Roi rentra dans sa Galere, & retourna au Rivage; mais toure la noblesse qui l'avoit accompagné voulut visiter aussi les Anglois. La plupart de ces Seigneurs Japonois portoient avec eux quelque present de gibier ou de venaison, & Saris s'efforca d'abord de répondre à leurs politesses; mais les Soldats se présentant à leur tour, par un simple mouvement de curiosité, il sut bientôt si sarigué de cette multitude de visites, qu'il envoya prier le Roi de l'en délivrer. Un des principaux Officiers de la garde vint auffitôt à bord, avec ordre d'y demeurer, pour mettre les Anglois à couvert de toutes fortes d'infultes. Il se fit dans la Villeune proclamation dans la même vûe. La nuit suivante, Henrick Brower, Chef du Comptoir Hollandois de Firando, rendit une visite à Saris, ou plu-Tome II.

Empreffemens

1613.

tôt chercha l'occasion d'apptendte ce qui s'étoit passé entre le Roi & les Anglois. Mais, déguisant sa jalousie sous de grandes apparences de civilité & de zéle, il leur promit d'écrire le lendemain à William Adams, pour l'informer de leut arrivée. En effet, leut ayant tenu parole, sa lettre sur envoyée par le Roi à Ofakkag premier Port du pays, où William Adams étoit à voyager. L'Auteur le nomme ici Edoo , si l'on ne veut que ce soit une erreur , & qu'on doive lire Jedo. Les Japonois ne laisserent manquer aucune sorte de rafraîchissemens au

Vaisseau de Saris. Les bêtes fauves & le poisson y étoient portés en si grande

abondance, que ne pouvant être qu'à très-bon marché, les gens de l'Equipage se faisoient un amusement continuel de traiter ceux de qui ils les achetoient. Comme ils n'avoient pas cesse de demeuter à l'ancte dans leur premiere station, le Roi leur envoya un jour 60 Barques bien équipées, pour les amener dans la Rade. Saris, un peu allarmé de cette multitude, alloit les faire prier Les Angloisen- de ne pas s'approcher trop de son Bord ; mais le Roi qui étoit à leur tête , fit figne de son mouchoir au plus grand nombre de ne pas s'avancer; & montant lui - même à bord, il dit au Génétal qu'elles étoient venues par son ordre, pour aider le Vaisseau à passet une pointe que la marée rendoit fort dangereuse. En effet, l'eau se trouva si forte, que malgré le vent, qui étoit savorable, on auroit été pouffé fut les rocs de la pointe, si l'on n'eût accepté le secours des Barques pour tirer le Vaisseau à fotce de rames. Pendant ce travail le Roi étoit à déjeuner avec Saris, qui voulut récompenser les Japonois de leur peine; mais ce Prince leur défendit de rien prendre des Anglois pour un lervice d'amitié. On mouilla devant Firando, fur cinq brasses d'un fond bourbeux, fi près du Rivage qu'on pouvoit patler aux Habitans dans leuts maifons. Saris salua la Ville de neuf coups de canon, ausquels les Japonois ne purent répondre faute d'artillerie. Firando est sans canon & sans Fort. Sa seule défense confifte dans quelques barricades, qui seroient à peine capables de résister à

trent dans le Pott.

de villies.

la moufqueterie. Re foublemen

neifes; kur habillement & leur figure,

A si peu de distance de la Ville, on fut plus exposé que jamais aux visites continuelles de la Nobletle & du Peuple. Quoiqu'on ne reçur que les plus difringués, on ne pouvoit empêcher qu'il n'y eût fans cesse autour du Vaisseaux un grand nombre de Barques, remplies de toutes fortes de gens qui confidé-Femmes Japa- toient avec admiration la proue & la pouppe. Saris ne se fit pas presser pour accorder à plufieurs femmes de condition la liberté de venir le visiter dans sa chambre. Il y avoit un tableau de Venus & de Cupidon, dans un état affez libre. Les Dames Japonoises, qui avoient éré converties au Christianisme par les Jesuites Potrugais, se jetterent à genoux pout faire leurs dévotions devant cette peinture, fans que les Anglois ofassent les avertir de leur erteur, dans la crainte de se faire reconnoître pour ennemis de ce culte, & par conséquent des Jesuites. Le Roi voulut procurer le même spectacle à ses semmes. Il vint à botd avec ses quatre favorites, qui étoient vêtues de plusieurs tobbes de soie fort legeres, tellement passées l'une fur l'autre qu'on pouvoit les distinguer toutes, & liées avec un ruban vers la ceintute. Elles avoient les jambes nues, mais elles portoient aux pieds une forte de demie-fandale, liée auffi avec un ruban de foie, qui montoit par plusieurs tours au-dessus de la cheville. Leurs cheveux, qu'elles avoient noirs & fort longs, étoient noués galamment sur lenr têre. Il ne manquoir rien à leur taille, à la beauté de leurs traits, ni même à la blancheur de leut peau; mais n'ayant aucun teint naturel, elles y suppléent par l'art. Communément les femmes sont fort petites au Japon, extrémement grasses, & d'une politesse, qui fair l'admiration des Européens. Elles savent faire les distinctions du rang, de l'âge & des qualités. Le Roi parut souhaiter que Saris & l'Interpréte fullent les feuls qui demeurassent dans la chambre de pouppe avec lui & les femmes. Cer Interpréte, que les Anglois avoient amené de Bantam, étoit né au Japon; & fachant le Malayen, il répétoit à Saris dans cette langue ce que le Roi lui avoit dit en Japonois. Les femmes du Roi parurent d'abord un peu réservées; mais à la priere de ce Prince elles prirent un trument, air plus libre & plus gai. Elles chanterent diverses chansons, elles jouerent de certains instrumens qui ressemblent beaucoup au luth de l'Europe; mais qui avee le même ventre ont le col plus long & ne sont montés que de quatre cordes. Elles touchoient fort agilement les cordes avee les doigts de la main gauche, tandis que de la main droite elles les frappoient d'un petit bâton d'yvoire. Cet exercice paroissoit leur plaire beaucoup. Elles battoient la mefure. Elles chantoient & jouoient sur un livre où les airs étoient notés en lignes & en espaces, à peu près comme notre musique de l'Europe. Satis leur fit une réception fort galante, & leur offrit plusieurs bijoux, qui se trouvoienr entre ses marchandises. Ensuite il prit cette occasion pour demander au Roi une Maison dans la Ville. Elle lui fut accordée sans objection. Le Roi prir, à fon départ, deux Facteurs, aufquels il fit voir, en rentrant dans la Ville, deux ou trois Maisons dont il leur laissa le choix , après avoir ordonné aux

SARIS. 1613.

Le 13, Saris descendit au Rivage, accompagné de ses Officiers & de ses Marchands, avec les présens qu'il destinoit au Roi, & qui montoient à la valeur de cent quarante livres sterling. Il fut reçû avec des marques extraordinaires d'estime & d'affection, traité avec toutes sortes de gibier & de fruits, & réjoui par une infinité d'amusemens. Au milieu du festin, le Roi se sit Pettin que le donner une eoupe, qui avoir été apportée entre les présens. Quoiqu'elle Rol de Firando ne tînt pas moins d'une pinte & demie , il la fit remplir du vin de son pays , glois qui est une distillation de riz aussi forte que l'eau-de-vie de France, & déclarant au Général Anglois qu'il falloit la vuider à l'honneur du Roi d'Angleterre , il en donna l'exemple, que Saris s'empressa d'imiter. Ensuite faisant passer la coupe dans une salle voisine, où les Nobles étoient à dîner avec les Facteurs Anglois, il donna ordre qu'elle y fur vuidée à la ronde. Les Japonois mangent à terre, assis sur des nattes, & les jambes eroisées à la maniete des Turcs. Mais ces nattes étoient richement bordées; les unes de drap d'or, d'autres de velours, de fatin & de damas.

propriétaires de s'accommoder avec les Anglois pour le prix.

Le 16, Saris convint du prix d'une Maison avec le Capitaine du quartier satisprendune Chinois, dont le nom étoit Andassi, pour la somme de quatre-vingt-quinze piéces de huir, pendant la Mousson, c'est-à-dire, l'espace de six mois. Andassi s'engageoir, non-seulement à fournir aux Anglois le logement qu'ils avoient déja ehoisi, mais à l'entretenit de natres & des autres commodités du pays, en leur laissant la liberté d'y faire à leurs propres frais les changemens qui leur seroient convenables. Le jour de ce traité il vint sur le Vaisseau une

fi prodigieuse foule de peuple, que Saris sut obligé de faire demander des or-

SARIS. 1614.

Artifices des Hollandeis.

Comédiennes

Jaconuties.

dres au Roi pour sa tranquilliré: on lui avoit dérobé quantité de choses; mais ses soupçons tomberent plus sur ses gens que sur les Japonois. Le même jour, on vit revenir de l'Isle de Xima, ou Mashma, un Flamand qui s'y étoit rendu dans une Barque du pays, avec quelques balles de draps, du poivre, & des dents d'élephans. Quoiqu'il revînt sans aucun reste de ces marchandises, it affecta de se plaindre beaucoup des disgraces qu'il avoit essuyées, en faisant entendre que sa perite cargaison avoit été moins vendue que pillée; mais l'Interpréte des Anglois apprit des Matelots qui l'avoient conduit, qu'il avoit échangé fort avantageusement ses marchandises pour des lingots d'argent, & que les Hollandois vouloient cacher à Saris cette heureuse espéce de commerce.

Le Roi de Firando avoit promis de procurer aux Anglois de nouveaux amufemens fur leur Vaisseau. Il s'y rendit le 21 avec une troupe de femmes, arrivées nouvellement dans la Ville pout y représenter des comédies, à peu près comme nos Comédiens d'Europe, qui courent de Villes en Villes pour le divertissement des Provinces. Elles étoient foutnies d'habits & de décorations. conformes à leurs Piéces, dont les sujets étojent des avantures de guerre ou d'amour. Ces femmes dépendent d'un seul homme, dont elles sont esclaves, & qui les envoye dans divers Cantons, avec défense, sous peine de mort, d'exiger plus que le prix qui leur est fixé pour les plaisirs qu'elles donnent au Public. Leur état, quoique propre à les faire mener une vie douce & ailée, passe pour infame. Après avoir vêcu dans la meilleure compagnie, & servi même de Maîtresses aux premiers Seigneurs du Japon, qui les préferent quelquesois à d'honnêtes femmes, on leur met après leur mort une bride de paille dans la bouche, avec laquelle on les traîne ignominieusement dans les rues, & l'on abandonne enfuire leurs cadavres fur un fumier, aux chiens & aux oiseaux

Rieneur à la Chine pour le commerce étranger.

Le 23, on apprir à Firando qu'il étoit arrivé à Nangazaqui, deux Jones Chinois charges de sucre, malgré les rigoureuses défenses de l'Empereur de la Chine, qui avoit condamné nouvellement au dernier supplice cinq mille personnes & configué tous leurs biens , pour avoir exercé le commerce étranger contre ses ordres. Les Marchands des deux Jones avoient corrompu par leurs présens divers Officiers de la Côte, successeurs de ceux mêmes, qui avoient été enveloppés dans la Sentence de l'Empereur.

d'Anglois,

Le 29, il arriva au même Port un Jonc de Siam, chargé de Hollandois qui Les Hoffandois apportoient au Japon du bois du Brezil & des peaux de différentes fortes. Saris apprit avec étonnement qu'ils prenoient le nom d'Anglois, & que les Marchands de la même Nation étoient depuis long-tems dans cet usage; non que les Anglois fussent dans une réputation fort glorieuse au Japon, car les Portugais n'avoient pas manqué de les y faire connoître comme des Pirates & des Ennemis de la Religion Romaine; mais ils y étoient regardes comme des guerriers redoutables, fortout depuis qu'un seul Vaisseau Anglois s'étoit rendu maître de plusieurs Navires Espagnols aux environs des Philippines. Le bruit de cet événement s'étoit répandu dans les Isles du Japon. Il y avoit été célébré par une chanson, qui portoir le nom de Krofonia, & que Saris prit platsir à se faire répéter. Les Japonois la chantoient avec des gesticulations estrayantes, qui faisoient assez d'impression sur les enfans & les femmes, pour leur donner une idée terrible du courage des Anglois,



Suplices du Japon .

N'XVI



Saris s'érablit enfin dans la Maison de Firando. Il y mir vingt-fix hommes, affez armés pour se défendre dans les occasions de surprise, mais rrop peu pour inspirer de la défiance au Roi & de la frayeur aux Habitans. A son arrivée, il trouva que les Hollandois avoient beaucoup diminué le prix de leurs draps, dans la vue apparemment de s'en défaite avant que les Anglois en eussent fait décharger. Il se procura une conférence avec Brower, Chef de leur Comptoir, pour lui représenter que c'étoir faire un rort égal aux deux Nations, & lui proposer de convenir d'un prix fixe & constant. Brower parut consentir à cette proposition. Mais dès le même soir il sit déclarer aux Anglois qu'il n'avoir pas reçû de ses Maîtres le pouvoir de faire des rraités. Le lendemain, il embarqua une grosse quantité de draps pour différentes Isles, avec ordre à ses Facteurs de s'en renir à leur diminution.

SARIS 1613.

Le 7, le Roi de l'Isle de Goto, qui n'est pas éloignée de Firando, vint rendre une visite au Roi Toyna, son parent, & son allié. Il étoit moins amené tovient par l'empressement de l'amitié, que par la curiosité de voir le Vaisseau Anglois, dont tous les Japonois parloient avec admiration. Toyna fit prier le Général de recevoir civilement un Prince dont la fatisfaction lui étoit chere. Les Anglois recurent ordre à bord, de ne rien ménager pour rendre la fête éclarante. Ils traiterent le Roi de Goto avec autant de pompe & de respect qu'ils en auroient employé pour faire honneur à leur propre Souverain. L'artillerie fut déchargée plusieurs fois, le Vaisseau paré de rideaux & de rapis magnifiques, tous les Marelors verus galamment, & le festin digne d'une sère royale. Saris, qui avoir l'art de joindre beaucoup de grace à ses civilités, causa rant de plaisir & d'admiration aux deux Rois, que celui de Goto, dans le mouvement de fa

reconnoissance, le pressa de venir lui-même ou d'envoyer quelques Anglois

dans fon Isle.

Le Roi de Ger-

L'exécution de rrois Japonois, deux hommes & une femme, qui avoient ere condamnes à mort par la bouche même du Roi Foyne , donna aux Anglois trois criminels & forme de ces un frectacle terrible. Ils n'eurent d'abord que la rête coupée. Mais les specta-chament au lateurs s'approchant enfuite pour essayer la bonré de leurs katans ou de leurs ponfabres, taillerent les cadavres en pièces; après quoi, plaçant les morceaux Fun fur l'autre, ils recommencerent encore cette sanglanre boucherie, pour voir qui couperoit le plus de morceaux à la fois. Saris ne trouva pas moins d'injustice dans la Senrence que de barbarie dans l'execution. La femme, dans l'absence de son mari qui étoit alle faire quelque voyage, avoit donné un rendez-vous aux deux hommes, à différentes heures. Celui qui devoit venir le dernier, trouvant le tems trop long, s'étoit présenté affez tôt pour la surprendre avec l'autre; & dans la rage de se voir trompé il s'étoir vangé à coups de fabre. Le bruir avoit artiré les voifins, qui s'étoient faisis des trois criminels; & fans mettre aucune distinction entre leur crime, le Roi les avoit condamnés fur le champ à la morr. Les restes des trois cadavres furent abandonnés aux chiens & aux oiseaux de proie. Mais aurant que la fin de ces spectacles est rumultueuse, autant l'on observe d'ordre & de gravité dans les préliminaires. La marche commence par un homme feul, qui porte une hache fur l'épaule. Il est suivi d'un autre, qui porte une pioche, pour ouvrir la fosse du compable, lorsque la Sentence permet qu'il soit enterré. Un troisième porte une petite planche, sur laquelle le crime & la Sentence sont gravés. Le quatriéme est le

5 A R 1 S. 1614.

parient, les mains liées derriere le dos avec une corde de foye, & portant fur la tête une petite banniere de papier, où son crime est encore écrit en fort gros caracteres. Le Bourreau fuit , le katan au côté , & tenant d'une main le bout de la corde dont le criminel est lié. Deux Soldars marchent la pique à la main de chaque côté du criminel, & tiennent la tête panchée fur son épaule pour lui ôter toute espérance de pouvoir s'échapper. Saris, qui en vit conduire plusieurs avec ces tragiques cérémonies, admira leur résolution, & confesse qu'en Angleterre même on ne va point à la mort avec cette fermeté. Il en vit exécuter un, pour avoir volé un fac de riz qui ne valoit pas plus de trente fols. Le vol est commun au Japon, mais il n'est puni nulle part si sévérement.

Attivée de Wilkam Adams.

Le 29, William Adams, qu'on attendoir depuis quarante-huit jours, arriva heureusement à Firando, après avoir employé dix-sept jours à venir de Sorongo. Dans les entretiens qu'il eut avec Saris fur les intérêts du Commerce . il lui dit que les conjonctures n'étoient pas toujours également favorables, mais qu'il ne doutoit pas qu'avec un peu d'habileré & de constance les Anglois ne pullent y trouver leurs avantages, comme d'autres Nations qui les avoient précédés. Il fit d'ailleurs de grands éloges du pays, pour lequel il sembloit avoir pris beaucoup d'affection.

Crime & Grow plice d'un Gou-Actuent.

Le 13 au matin, un des Gouverneurs du jeune Prince fut coupé en pièces par l'ordre du Roi, pour avoir entretenu un commerce trop familier avec sa propre mere. Un Esclave du coupable eut le même sort que son Maître, pour avoir entrepris de le défendre. Le même jour, quelques Espagnols, arrivés à Espagnols qui Firando, vinrent prier Satis de leur accorder le passage jusqu'à Bantam, Ils étoient de l'Equipage d'un Amiral d'Espagne, qui avoit été envoyé l'année précédente pour tenter de nouvelles découvertes au Nord du Japon. Pendant le séjour que leur Vaisseau étoit obligé de faire à Jedo, pour attendre la Mousson qui commence à la fin de May, ils s'étoient révoltés contre leur

Chef; & l'ayant abandonné avec la derniere perfidie, ils cherchoient à se rapprocher de l'Europe. Mais Saris leur déclara, que ne pouvant prendre plus de confiance que d'estime pour des gens de leur caractère, il n'étoit pas

thandonnent Leur Amiral.

> disposé à les recevoir. Le dessein des Anglois, tel qu'ils l'avoient communiqué au Roi de Firando, étant de se rendre à la Cour de l'Empereur du Japon, ils convintent avec le Roi, des présens qu'ils devoient offrir à ce grand Monarque & à ses principaux Officiers, du nombre d'hommes qu'ils devoient envoyer à Meaco, & des préparatifs qui convenoient à leur députation. Les présens furent bornés aux fommes fuivantes, sans que l'Auteur nous apprenne si c'étoit en argent

> > liv. sterl.

Présens defti-nés à l'Empereur Pour Xongosama, fils de l'Empereur.....43......15....... du Japon. Pour Saddadona, fils du Secretaire....... Pour Goto - Shoravero, Maître de la

monnoyé, ou en valeur de marchandises.

Ce dérail n'a de curieux que le nom de l'Empereur & ceux de ses principaux Ministres, car il n'est pas fait pour donner une haute idée de l'Ambassade Angloife. Cependant le Roi Foyne, qui avoit pris beaucoup d'affection pour Saris, lui fit préparer une belle Galere, avec vingt-cinq Rameurs de chaque côré, & soixante autres Japonois pour cortége. Elle fut ornée fort galamment. Dix Anglois, choisis pour accompagner Saris, s'équiperent particulierement de ce qu'ils avoient de plus riche. Ils partirent le 2 du mois d'Août, & Saris nous a laissé une Relation fort exacte de ce voyage.

SARIS. 1613.

Ils pafferent entre plusieurs Isles, dont la plupart leur parurent extrêmement peuplées, & remplies de fort belles Villes. Celle qui se nomme Fukkate, FEMPER. U.S. est défendue par un Château de pierres de taille, mais sans artillerie & sans garnison; ce qui parut d'autant plus étrange à Saris que l'ayant observé de près il le trouva bien entretenu, avec un fosse profond de cinq brasses, &c trois fois plus large, un pont-levis & plusieurs guerites. On fut obligé de relâcher au Port de Fukkaie, parce que le vent & la marée l'emportoient sur les efforts des Rameurs. La Ville ne parut pas moins grande à Saris, que celle de Londres, considerée dans l'enceinte de ses murs. Elle est plus peuplée qu'on ne peut se l'imaginer, & les Habitans en sont fort civils. Cependant

les enfans & la vile populace s'assemblerent autour des Anglois & des Japonois de la Galere, en criant avec un bruit épouvantable, Koré, koré, kohoré, waee, c'est-à-dire, Coréens, cœurs perfides. On fut expose au même trairement dans toutes les Villes où la Galere relâcha, & dans quelques-unes on essuya quelques volées de pierres, sans y rrouver d'autre remede que de pasfer en filence. Au long de toute cette Côte, jusqu'à la Ville d'Ozaka, Saris remarqua un grand nombre de femmes qui habitent sur l'eau, dans des Barques, avec leurs enfans, tandis que les maris s'occupent sur le rivage à diverses sortes de travail. L'occupation des femmes est de pêcher du poisson en plongeant jusqu'à sept ou huit brasses de profondeur. Mais cet exercice leur rend les yeux aussi rouges que du sang, & leur profession se reconnoît à cette marque. On mit deux jours depuis Firando jusqu'à Fukkate. A dix ou douze lieues, dans le Détroit de Xemina Seki, les Anglois observerent une grande Ville, près de laquelle ils virent à l'ancre un Jone de neuf cens ou mille tonneaux, revêtu de plaques de fer, avec une garde pour le garantir du feu & de toures fortes d'accidens. Il étoit fort bien conftruit , à peu-près comme on nous représente l'Arche de Noc. Les Japonois dirent à Saris qu'il étoit destiné à transporter des Soldars dans les Isles, lorsqu'on étoit surpris par la guerre ou par quelque révolte.

Jone de mille

Après qu'on eut passé les Détroits, il ne se présenta rien d'extraordinaire jusqu'aux environs d'Ozaka, où l'on arriva le 17 d'Août. La Galere ne pouvant s'approcher de la Ville, il vint à sa rencontre une Barque légete, qui apportoit le Maître de la maison où les Anglois devoient être recus à leur arrivée. Il leur présenta des rafraichissemens de vin & de fruits. Pour remonter le fleuve, la Barque fut tirée par des Matelots, avec une corde attachée au fommet d'un mât. Ozaka est une Ville de la même grandeur que Fukkate. Elle a plusieurs ponts de bois , sur une riviere qui n'est pas moins large que la Tamife. Ses maisons ne sont pas également belles, mais il s'en trouve plusieurs d'une beauté extraordinaire. Ozaka est un des principaux

SARIS. 1613.

Ports du Japon. Son Château est d'une grandent considerable, fortifié par de larges & profonds fosses, avec plusieurs pont-levis à chaque porte. Les murailles ont douze ou quinze pieds d'épailleur, avec des ouvertures par intervalles pour lancer des fleches, des dards & des pierres. Elles sont de belles pierres de taille, & soutenues par un large rampart. Chaque pierre est taillée si exactement pour remplir sa place, que sans aucun besoin de ciment, un peu de terre suffit pour remplir les jointures.

Ufurpation de Plappic par Ogoxolama.

Ce Château étoir la demeure de Ticofama, fils du dernier Empereur, qui se trouvant dans l'enfance à la mort de son pere, avoit été laisse sous la tutelle de quarre Seigneurs, dont Ogoxosama étoit le Chef. L'ambition de regner leur avoit bientôt fait violer tous les droits; mais Ogoxosama, feignant de prendre les armes en faveur du jeune Prince, avoit défait ses trois rivaux dans plusieurs batailles. Il en avoit tué deux, & forcé le troisiéme de chercher son salut par la fuire. Enfin lorsqu'il s'étoit vû sans concurrent, il s'étoit fait proclamer Empereur, à l'extrême étonnement de ceux qui ne l'avoient pas soupçonné de cette vûe; & s'étant saiss du légitime héririer de la Couronne, il l'avoit marié à sa fille, comme le seul moyen dont on pût esperer une parfaite reconciliation. Mais il avoit confiné les deux jeunes époux dans le Château d'Ozaka, & placé près d'eux, pour Garde continuelle, un certain nombre de jeunes gens qu'il avoit fait élever depuis le berceau dans un dévouement absolu à toutes ses volontés. Ainsi n'ignorant pas les démarches & les plus secrettes pensées du Prince , il gouvernoit l'Empire avec une parfaite sécurité.

Ville de Sakar.

Vis à-vis d'Ozaka, de l'autre côté de la riviere, on découvre une autre Ville, nommée Sakay, qui est fort inferieure en étendue, mais qui entre-

tient un grand commerce avec les Isles voisines.

Le 18, après avoir laissé, à quelques Négocians d'Ozaka, des essais de wille de rue marchandifes & leur prix , Saris partit fur une Barque pour Fuchimi , où il chuit & fa 526. arriva le 29. Cette Ville, qui est fortifice suivant sa inéthode du Pays, a pour sa garde rrois mille Soldars, que l'Empereur y entretient dans la seule vue de tenir en respect Ozaka & Meaco. On renouvelloit la Garnison à l'ar-Produc de la mi- rivée des Anglois. Ils virent fortir les vieilles Bandes, & les nouvelles pren-

lice Japonosie.

dre leur place. Elles marchoient sur cinq hommes de front & dix de hauteur. A chaque division, elles avoient un Officier, qui les entretenoit dans un ordie exact. La premiere étoit armée de calivers, car les Japonois n'ont pas de mousquers & n'en veulent pas prendre l'usage. La seconde l'étoit de piques; la rroisième de katans, ou de sabres, & de targettes; la quatriéme d'arcs & de fléches; la derniere, d'une sorte de bâtons ou de crocs garnis de fer, qui se nomment dans le Pays Waggadashes. Ces cinq divisions, avec leurs differentes armes, formoient une Compagnie; après laquelle une autre suivoir dans le même ordre. Mais il n'y avoit ni enseignes, ni tambours, ni trompettes, ni d'autres instrumens de guerre. La premiere file deskatans avoit des fourreaux d'argent; & la derniere, des fourreaux d'or ou dorés. Toutes les Compagnies n'étoient pas composées du même nombre d'hommes. L'une étoit de cinq cens, une autre de trois cens, & les autres de deux cens cinquante. Au milieu de chacune, trois chevaux en bride & en selle, sichement caparaconnés, avec les housses de velours brode ou de pelleterie précieuse .





N°.XVII.



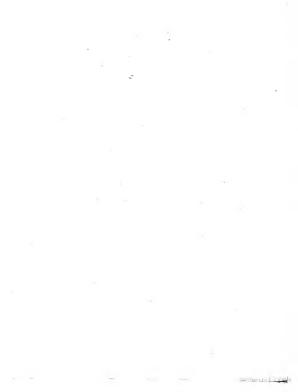

précieuse, éroient conduits chacun par trois Esclaves, qui les tenoient avec des longes de foye. Les Capitaines marchoient à cheval, à la queue de chaque Troupe, mais les jambes croifées sur deux paniers, où leur lir & le reste de leur bagage étoir renfermé. Les plus vieux avoient derriere eux une forte de dossier, contre lequel ils étoient appuyés dans une postute assez commode. Saris & les Anglois rencontrerent le Commandant de la Garnifon deux jours après avoir vù la premiere Troupe; car chaque Compagnie marchoit à deux ou trois lieues de distance, pour la commodité des logemens & des vivres. Le Commandant étoit distingué par la richesse de son équipage. Il prenoit en Marche du Comchemin le divertissement de la chasse & du vol. Outre ses chevaux de ba- mandant. gage, il en avoir six de main, qui surpassoienr, au jugement de l'Auteur, les plus beaux Geners d'Espagne. Son palanquin, de velours cramoiti, éroit porté devant lui par deux hommes; mais il y en avoir fix, qui se relevoient

SARIS. 1613.

tour à rour pour cer emploi.

Il regnoir un fi bel ordre dans la marche de cette petite armée, qu'on n'entendoit patler d'aucune injure ni d'autres sujets de plainte. Comme chacun payoit pour ses besoins, rous les Soldars étoient reçus volontiers dans les lieux de leur passage. Il n'y a point de Villes ni de Villages sur les roures publiques qui ne foient bien pourvus de Cuifiniers, de Traiteurs & d'Auberges, où l'on peut se faire servir sur le champ ce que l'on desire, au prix qu'on y veur employer. Les alimens communs dans rour le Pays font le riz, de diverses fortes, entre lesquels néanmoins le blanc est le plus estimé; le poisson frais ou falé; roures forres d'herbes, de pois & de racines; de la volaille, des oifeaux & du gibier de toute espece, car l'Europe n'a pas d'animaux qui ne foienr en abondance au Japon. Mais les Japonois n'aiment point la chair des animaux privés. Ils onr différentes especes de fromages, & ne font pas de beurre. Els n'ont pas non plus l'usage du lait, parce qu'ils le confiderent comme du fang. Leur froment ne le cede point à celui d'Angleterre; mais la couleur en est rougeâtre. Ils employent les bœufs & les chevaux à labourer la terre. Les Anglois ne payerent que trois fols pour une poule graffe, & le même prix pour un faifan. Un excellent cochon de lait ne leur coûta que douze fols; un cochon gras, cinq schellings; un bœnf, seize; un chevreau, rrois; & la livre de riz, un demi fol. La boiffon commune du peuple est l'eau pure, qu'ils font un peu chauffer, & qu'ils regardent dans cet état comme un souverain préservatif contre les vets. Leur unique liqueur est une distillation de riz, qui est presque aussi forte que l'eau-de-vie de France. & qui ressemble en couleur au vin de Canarie. Elle n'est pas chere. Cependant après avoir riré la meilleure & la plus forte, ils font encore fur le marc une liqueur plus foible, qui est à l'usage des Pauvres.

Le 30, on fournir à l'Ambassade Angloise dix-neuf chevaux, aux dépens Saris fait une de l'Empereur, pour transporter les présens à Suronga, avec Saris & sa suite. ge par terre-Outre le cheval qui devoir lui servir de monture, il y avoit pour lui un palanquin, & six hommes nommés pour le porter. L'Officier que le Roi de Firando lui avoir donné pour guide prenoit foin , en vertu d'un ordre Imperial, de louer ces porreurs & ces chevaux de ville en ville. Il étoir chargé aussi de la dépense & du logement; & suivant l'usage du pays, le convoi étoit précédé d'un Esclave à pied, qui courroit la picque à la main.

Tome II.

S A R 1 s. 1613. Beauté salmitable de la route.

Le voyage dura jusqu'au 6 de Septembre, à quinze ou seize lieues par jour. Cette route est la principale du Japon. Les foins qu'on a pris pour l'applanir en coupant jusqu'aux montagnes, l'ont rendue fort commode & fort unie. Elle est divisée en lieues, à chacune desquelles on a placé des deux côtés une petite pyramide, moins pour avertir de la longueur du chemin, que pour regler le prix des chevaux & des porteurs de louage, qui n'est que d'environ trois sols pour chaque lieue. On rrouve sur toure la route une quantité sutprenante de Voyageurs. Les métairies & les maisons de campapagne sont en si grand nombre, qu'on n'avance point sans en decouvrir de nouvelles. On rencontre une infinité de villages, plusieurs grandes villes & des pontons commodes sur chaque riviere. Il se présente aussi des Couvens dans quantité de lieux, ou des temples environnés d'un petit bois, & bâris, la plupart, dans les plus agréables parties de chaque Canton. Les Prêtres, qui font le service de la Religion, habitent ces lieux, & n'y manquent pas plus qu'en Europe de toutes les commodités de la vie. Aux environs de chaque ville, on trouve des croix chargées de criminels qui ont été punis par ce supplice. Le préjugé de cet usage n'a pas été le moindre obstacle à la propagation de l'Évangile dans toutes les Isles du Japon.

Of-ftacle au Christianisme.

Suronga , fêjour de l'Empejeur,

uon nei l'evangue cans toutes us ruscus du 23000.

La ville de Suronga oil Empereur du Japon tenoit fa Cour, eft aufli grande 
que Londres avec tous fes Fauxbourgs. On n'y foufire point d'artifans dans 
l'intérieur, pour ménager le repos de l'Empereur de des Grands, qui ont leurs 
Palais au centre de la ville. Aufli ne trouve-t-on à l'entrée que des boutiques, des magafins, & d'autres lieux de travali, où l'on ne voir paroitre que

Saris est condust à l'Assliandes Marchands & des Ouvriers. Ausli-tôt que Saris fut logé, il envoya William Adams à la Cour, pour déclarer son arrivée & demander une prompte expedition. On lui répondir qu'il étoit le bien-venu, & qu'après s'être reposé un jour ou deux il seroit admis à l'Audiance de l'Empereur. Le jour suivant sur employé à préparer les présens & à se procurer de petites tables du pays , avec des parfums, pour s'en faire accompagner suivant l'usage. Le 8 , Saris fut conduit dans son palanquin au Château de Suronga, précedé de ses Facteurs, qui portoient les présens. Il passa plusieurs pours, dont chacun avoit son corps de garde. Ensuita ayant monté un grand escalier de pierres choisses, il vit venir à sa rencontre deux personnages d'une figure fort grave & fort imposante, Kodskedona, Secretaire de l'Empereur, & Fungondona, Amiral, qui l'introduisirent dans une chambre narrée, où ils s'assirent les jambes croisées. Après quelques momens de repos, ils le firent entrer dans une autre chambre qui se nomme en langage du pays, la falle de présence. On y voir le fauteuil, ou le Trône de l'Empereur, qui est de drap d'or , élevé d'environ cinq pieds & fort richement orné, mais sans dais au dessus. Saris & ses Anglois sutent avertis de le faluer; après quoi ils furent reconduits dans la premiere chambre, où ils n'attenditent pas moins d'une heure. Enfin, quelques Officiers de la Cour étant venus annoncer que l'Empereur avoit paru y le Secretaire & l'Amiral prirent Saris sous les bras & le conduisirent à la falle de présence; mais ils le quitterent à la porte, en lui faisant signe d'entrer, & sans oser eux mêmes ietter les yeux dans la salle. L'Auteur observe que les présens, c'est-à-dire, seux du Roy d'Angleterre & ceux que l'Ambassadeur offroit en son propre nom, suivant l'usage du pays, avoienr été placés sur des nattes, dans la salle d'Audiance, avant l'arrivée de l'Empereur.

1614. 11 eft traité fa-

Saris accompagné du feul Adams, qui lui fervoit d'interprete, s'avança refpectueusement vers le Trône, où l'Auteur ne nous apprend pas si l'Empe- votablement. reur estoit assis, ni s'il étoit environné d'un nombreux cortege. Après un compliment fort court, Saris présenta au Monarque du Japon la lettre du Roit d'Angleterre. Il la reçut de sa propre main, & l'ayant portée à son front, il donna ordre à son Interprete qui éjoit assis derrière lui, de dire à William Adams, qu'il voyoit les Anglois avec plaisir, & que lorsqu'ils auroient pris deux ou trois jours pour se remettre des fatigues d'un si long voyage , il leur feroir donner la réponfe qu'il vouloit faire au Roi leur maître. Ensuite il demanda au General Anglois s'il n'avoit pas dessein d'aller voir son fils, qui étoit à Jedo. Saris ayant répondu que c'étoit son intention , l'Empereur donna ordre qu'on lui fournit des hommes & des chevaux pour ce voyage. L'Audiance finit par un figne de tête du Monarque, qui fit connoître aux Anglois qu'il étoit temps de se retirer. Saris resrouva le Secretaire & l'Amiral à la potte. Ils le conduisirent jusqu'à l'escalier, où il rentra dans son palanquin pour retourner à fon logement.

Le 9, il porta au Secretaire les presens qui lui étoient destinés. Mais cet Officier refusa constamment de les recevoir, en protestant qu'il étoit lié par une défense expresse de l'Empereur son maître, & qu'il y alloir de sa tête, Cependant il accepta quelques livres de tablettes d'aloës, comme un grand remede pour sa santé. Saris lui remit un Mémoire contenant les articles du commerce. Il y en avoit quatorze; Kodskedona, qui les trouva trop longs, demanda qu'ils fussent abregés, par la seule raison que les Japonois n'aiment

pas les longueurs.

Le 10, Adams fut chargé de porter un abregé des articles au Secretaire, articles du comqui les communiqua auffi-tôt à l'Empereur. Ce Prince les approuva tous, à metce, l'exception d'un seul qui regatdoit les Chinois. Les Anglois n'ayant pû obtenir la liberté du commerce à la Chine, Saris demandoit qu'il leur fût permis d'amener dans les Ports du Japon les prises qu'ils feroient sur cette Nation , & d'en vendre les marchandises aux Japonois. L'Empereur n'avoir marqué d'abord aucun éloignement pour cette proposition; mais après en avoir conferé avec un Ministre de la Chine, qu'il avoit à sa Cour, il declara que cer article ne seroit jamais accordé. Tous les autres passerent sous le grand ticle, sceau, qui n'est pas de cire, comme en Europe, mais qui consiste seulement dans quelques caracteres gravés en couleur rouge. Le Maître de la monnoye ne fir pas les mêmes difficultés que le Secretaire pour recevoir les présens. des Anglois; mais il en marqua sa reconnoissance à Saris, en lui envoyant deux robbes de taffetas du Japon. Avec l'intendance de la monnoye, il avoit la qualiré de Marchand Imperial, ce qui le mit dans une correspondance plus étroite avec les Anglois, qui lui communiquerent divers essais de leurs marchandifes. Il étoit fort estimé de l'Empereur; & ce qui augmentoit beaucoup fon credit, il s'étoit engagé par un vœu solemnel à se tuer à la mort de son maître, pour se delivrer de la douleur de lui survivre.

L'Equipage qui devoit conduire Saris à Jedo, ayant été préparé suivant Sarisfait le voye l'ordre Imperial , il partit le 12 avec son cottège. Le pays qu'il traversa lui

Refor d'un ava

SARIS. 1613. Idoles & risperficiou du gays.

parut fort peuplé. Il admira fur-rout un grand nombre de Fotaquis ou de Temples, entre lesquels il en vit un fort célébre par la statue d'une Divinité nomuiée Dabis. Elle étoir de cuivre ; & creuse intérieurement ; mais si grande qu'elle n'avoit pas moins de vingr & un ou vingt-deux pieds de hauteur, quoiqu'elle fut dans la posture d'un homme à genoux & les fesses appuvées sur ses talons. Tous les membres étoient d'une grosseur proportionnée. Elle étoit couverte d'une robbe, pour augmenter la veneration du peuple par la richelle de l'habillement. On ne refusa point aux Anglois la permission d'entrer dans l'intérieur du corps, avec d'autres Voyageurs, qui regardoient cette circonstance comme une partie de leur devotion. Le retentillement de la voix y causoit un bruir terrible. Chacun prenant la liberté de graver quelques caracteres sur le cuivre, les Anglois y écrivirent leur nom & l'année de leur palfage. Ce Temple est firué sur le grand chemin qui conduit à Tenkaday, aurre lieu de pelerinage, où les Grands & le Peuple se rendent avec le même empressement de superstition. William Adams, qui avoit eu la curiosité de faire ce voyage, raconte que tous les mois on amene au Temple de Tenkaday une des plus belles filles du pays, qu'on place avec beaucoup de bienséance, dans une chambre fort oruée. L'à, pendant certaines nuits, l'Idole Tenkaday se présente à elle & la traite avec toure la familiarité d'un mari. Il lui explique routes les difficultés que les Bonzes, ( c'est le nom des Prêtres), la prient de lui proposer. Mais lorsqu'il la quitte, & qu'elle fait place à celle qui doir lui succeder, elle se trouve couverte d'écailles, qui resfemblent à celle du poisson. On ignore ensuite ce qu'elle devient. L'Auteur paroît perfuadé que c'est le Diable qui se joue ainsi de la créduliré des Japonois, sans faire reflexion que l'intervention des esprits est inutile au milieu des Bonzes.

Saris arrive 1

L'Ambassade Angloise arriva le 14 à Jedo , ville , non-seulement plus 100. Brande de Suronga, mais beaucoup plus admirable par la magnificence de ses bârimens. La plupart sont bâtis de belles pierres, & dorées dans plusieurs endroits de la facade & du toit. Les fenestres ne sont pas de verre, mais elles n'en sont pas moins grandes; & les planches legeres donr les volets sont Rue finguliere, composés sont chargées de dorures & de peintures. La principale rue de la ville est formée par une chaussée qui regne continuellement audessus d'une riviere. avec une ouverture de cinquante en cinquante pas, pour la commodité de l'eau. Les villes de l'Europe ont peu de rues qui soient aussi larges que cette

Après avoir fait avertir le Secretaire d'Etat de son arrivée, Saris fur conduir le 15 à l'Audience du Roi. Ce Prince tienr sa Cour dans le Château de Jedo, qui est beaucoup plus fort & plus beau que celui de Suronga. Sa garde est aussi plus nombreuse. Saddudona, son Secretaire, étoit pere de Kodskedona Age & fous- Secretaire de l'Empereur. Son mérite & son experience l'avoienr fair choisir pour Gouverneur du jeune Prince, qui paroissoir âgé néanmois d'environ quarante-deux ans. Saris fut reçu avec les mêmes cérémonies & les mêmes témoignages de bonté qu'à Suronga. Le Roi parut sensible à la lettre & aux présens du Roi d'Angleterre. Il ordonna des rafraîchissemens pour les Anglois, & leur promit que sa réponse & ses présens pour leur Maître seroient prêts dans peu de jours.

Jedu

Le 19, il leut envoya deux armures complettes pour le Roi d'Angleterre; & une épée pour Saris, de celles que les Japonois appellent Tach, & qui ne

sont à l'usage que des guerriers du premier ordre.

1613. Retour de \$2+

Les Anglois quirterent Jedo le 213 mais au lieu de revenir à Sutonga par le même chemin, ils se laisserent volontiers conduire dans une barque du Roi jusqu'à Oringa, ville maritime, d'où ils n'arriverent que le 29 à la Ville Imperiale. Avec quelque empressement qu'ils eussent demandé leur congé, ils furent obligés d'attendre jusqu'au 9 d'Octobre les lettres & les présens de l'Empereur. Cependant on ne diminua rien des civilités qu'ils avoient recues jusqu'alors, & le Secretaire d'Etat fit plusieurs fois l'honneur à Saris de le visiter dans son logement. Enfin il lui remit la lettre de l'Empereur, que Purchass a conservée dans les caracteres du Japon. Il suffira d'en joindre ici la traduction.

## AU ROI DE LA GRANDE BRETAGNE.

E reçois avec plaisir la lettre obligeante de Votre Majesté, qui m'est Letter de l'Enapportée par votre sujet le Capitaine Jean Saris, le premier Anglois de au Roi d'Angles " ma connoillance qui foir arrivé dans une partie de mes Domaines, & je terre-

" n'ai pas peu de joie d'apprendre quelle doit être la grandeur de votre sa-" gelle & de votre pouvoir pour réunir trois puillans Royaumes sous votre re-» dourable commandement. Je remercie Votre Majesté de la bonté extrê-

" me qui l'a portée fans aucune raison de ma part à m'envoyer un présent de " pluficurs chofes rares telles que mon pays n'en produit point & qu'on n'en a

" jamais vù. Je les recois, non comme d'un étranger, mais comme d'un " Prince que j'estime autant que moi-même, & dont je desire que l'amitié " me soit continuce. Je souhaire aussi que votre Hautesse persiste dans la bonne

" intention d'envoyer ses sujets dans les parties ou les Portsqu'il lui plaita de ma » domination, où j'ordonnerai qu'ils soient très bien reçus; louant beau-

» coup leur habileté dans la connoissance admirable de la navigation, qui » leur a fait découvrir facilement un pays si éloigné, sans que l'étendue d'un » si grand gouffre, & la crainte d'une infinité de tempêtes & d'orages . leur

» air fair abandonner l'entreprise des découverres & du commerce, dans la-» quelle ils me trouveront tonjours prêts à les favorifer finvant leurs desirs.

" l'envoie de mon côté à Votre Hautesse, par votre même Sujer, un petit » rémoignage de mon affection, en vous priant de le recevoir comme de

» celui qui se rejouit beaucoup de votre amitié. Comme les Sujets de Votre » Majesté ont desiré certains privileges pour le commerce, & la permission

" d'établir un Comptoir dans mes Etats, non seulement je leur ai accordé cet-» re faveur, mais pour la rendre plus solide je l'ai confirmée par mon grand

» scean. Donné dans mon Château de Suronga le 4 du neuvième mois, dans » la VIII année de notre Dary, suivant notre maniere de compter : demeurant

l'ami de Votre Majesté, le plus haut Commandant dans ce Royaume du Ja-» pon. Signé plus bas. MINNA MONTTONO. YEI. YE. YEAS.

Avec cette lettre, on remit à Saris la Patente des Privileges pour le commerce du Japon. Il laissa l'original à Cocks, qui devoir demeurer dans le pays avec la qualité de premier Facteur. Les caracteres de cette piece, Catalteres &

comme ceux de la lettre, différent beaucoup des caracteres Chinois. Les lettres de chaque mot sont écrites l'une sur l'autre, & les lignes prennent du

haut du papier jusqu'en bas, en commençant à droite & continuant à gau-161 t. che jusqu'à la derniere, au bas de laquelle est le sceau.

## Privileges accordés par Ogoxosama, Empereur du Japon, à Sir Thomas Smith, Gouverneur, & aux honorables Associés de la Compagnie des Indes Orientales.

Patentes & Prl.

P Remierement, nous accordons & donnons libetré perpetuelle aux Squisses du Roy de la Grande Bertagne, c'éct-à-dire à Sir Thomas Smith Gouverneur, & à la Compagnie de Marchands des Indes Orientales, de venir dans cous les Ports de notre Empire du Japon, avec leurs Vaifleaux & leurs marchandifes, fans aucun empéchement pour leurs petronnes & pour leurs biens, sû y retider, de vendre, d'acheter, de faire des échanges avec couers fortes de Nations, sû y demeutre aufail long-terms qu'ils le juge-

• ron i proposte d'en partir fuivant leur inclination de l'eurs beloins.
• Item. Nous les delivrons des droits de la Douanne pour coutes les marchandifes qu'ils ont apportées et qu'ils pourront apporter dans nos Royaunes, ou qu'ils voudront en transporter dans d'autre pays; & nous autrofinos les Navires qui arriveront d'Angletterre à proceder à la vente de leurs marchandifes, fina swoit befoin de venir ou d'envoyer davantage à notre Cout.

» tem. Nous déclarons que fi quelque Vaiffeau d'Angleierre éroit en danger de faire nuafrage dans notre pays ou fur nos Córes, notre volonté elt » non-feulement que nos Sujetu leur prétent de l'aliftance, mais que les » Marchandifes qui auront été lauvées foient rendues au Capitane, ou au » premier Marchand, ou à ceut qui autour leur Commillion. Nous voulons auffi qu'ils ayent la liberté de bitir pour la commodiré de leur commerce une ou plusieux maifons, dans quelque Port de notre Empire qu'ils « en ayent bélon it & cu'il leur départ ils puilléen la vendre.

» Isim. Si quelque Marchand ou quelque autre Anglois fortent de cette
 » vie dans l'étendue de notre Empire, les biens du mort demeureront à la
 » difposition du principal Facteur. Si quelque Anglois commet une offense,
 » le droit de la justice & de la punition appartiendra au principal Facteur,
 » & nos Loix ne regarderont si leurs bierns il leurs perfonne il leurs perfonne.

& nos Loix ne regarderont ni leurs biens ni leurs personnes.
 Item. Nous vous commandons, à vous, nos Sujets, qui trafiquerez aveç

» les Anglois pour quelque partie de leurs marchandifes, de les payer fidélement, fuivant les conventions, fans délai, fans remife, & fans qu'il
vous arrive de leur renvoyer les marchandifes achetées.

\*\*Item.\* A l'égard des marchandifes propres à notre usage, qu'ils ont appor-

« cées, ou qu'ils apportenne à l'avenir, notre volonté et qu'elle ne foient jâmais arrêtéesso confiquées, mais que fuivant les conventions de pris qui feront faice avec les Marchands, elles foient payées au momen qu'elles feront delivrées.
« Ium. Si dans leurs entreprifes pour décourir d'autres pays, ou pour 
le recour de leurs Vailfeaux , ils ont befoin d'hommes ou de vivres, notre 
volonté et que vous, nos Sujes, vous leur fournifilez, pour leur argent ,

" les commodités dont ils autont befoin.

" Conclusion. Nous voulons que fans autre Passeport, ils puissent travail
ler à la découverte de Yeado, ou de tout autre pays dans l'étendue &

" aux environs de notre Empire,

" De notre Château de Suronga, ce premier jour du neuvième mois, dans -" la VIIIe année de notre Dary, suivant notre maniere de compter. Scellé 1613. de notre grand Sceau.

Signé plus bas. MINNA MONTTONA. YEI. YE. YEAS.

En passant par Oringa, Saris observa que ce Port est excellent, & que les Vaisseaux n'y sont pas moins en sureté que dans la Tamise au milieu de Lon-Port d'Oringa. dres. L'entrée par la mer est aussi très-sure & très-facile. D'où il conclut que les Bâtimens Anglois doivent le preferer à celui de Firando, d'autant plus qu'il n'est qu'à quatorze ou quinze lieues de Jedo. A la verité, les bestiaux & les autres provisions ne s'y trouvent point dans la même abondance qu'à Firando ; mais certe raison même ne doit point empêcher qu'on ne lui donne la préférence.

Les Anglois, en rentrant à Suronga, rrouverent dans cette Ville un Ambassadeur Espagnol, arrivé des Philippines, qui avoir obtenu sa premiere audience de l'Empereut, & qui lui avoit présenté quelques piéces de damas de la Chine, avec cînq gros flacons de vin de l'Europe, mais qui ne put enfuire se procurer d'autre accès à la Cour Impériale. Il venoir demander que tous les Portugais & les Espagnols qui étoient au Japon, sans y être autorisés par le Roi d'Espagne, lui fusseur temis pour être transportés aux Philippines. Mais l'Empereur rejetta cette demande, en déclarant que le Japon Libent établie étoit un pays libre, d'où il vouloit que personne ne sut forcé de sortir. Ce- \*\*1 Japon, pendant il ajoûta que si l'Ambassadeur pouvoit persuader à quelqu'un de le fuivre, la même raison l'empêcheroit de s'y opposer. L'occasion de cette Ambassade étoit le besoin que les Espagnols avoient d'hommes, pour défendre les Molucques contre les Hollandois, qui faisoient de grands préparatifs pour la conquête de ces Isles.

Saris partit le 9 d'Octobre pour retourner à Firando. Après son départ, l'Empeteur, qui avoit peu d'inclination pour la Religion chrétienne, ordonna par une proclamation, que tous les Chrétiens se retiratient à Nangazaki, Ville maritime, éloignée de Firando d'environ huit lieuës, & que sous peine de mort il n'y en eût point d'assez hardis pour faire célébrer la Messe à moins de dix lieuës de sa Cour Quelques jours après, vingt-sept Japonnois, tous gens Presseulon cour de quelque distinction, s'étant assemblés en secret pour l'entendre dans un tre les Chrétinis-Hôpital que les Chrétiens avoient fondé pour les Lépreux , l'Empeteur , informé de leur hardielle, les fit arrêtet, & ne remir leur supplice qu'au lendemain. Tandis qu'ils passoient la nuit dans une même prison, le hazard y fit amener un Idolâtre, arrêté pour dettes. Le matin, lotique les Officiets de la Justice vintent appeller les Chrétiens pour les conduire à la mort, en offrant la vie à ceux qui renonceroient à leur religion, cet homine, qui avoit eu le bonheur de recevoir des instructions pendant la nuit, sortit courageusement avec les aurres, & fut crucifié avec eux.

En suivant la route de Suronga à Meaco, les Anglois essuyerent une st grosse pluye, que n'ayant pû traverser les rivieres, ils n'arriverent dans cette Ville que le 16 d'Octobre. Meaco est læ plus grande Ville du Japon, & n'est presque composée que de Marchands. On y voir le principal Temple du pays, Temple sélébre. bâti de pierres de taille, & peu différent de Saint Paul de Londres pour la grandeur. Il est orné d'arches & de colomnes. Un grand nombre de Bonzes y

1613.

sont entretenus aux dépens du Peuple. Les offrandes consistent en riz & en petites pièces de monnoie, nommées Kondrijus, dont vingt font le schelling d'Anglererre. La principale Idole, est une statuë colossale de cuivre, à peu près temblable à celle de Dabis, dont on a vu la description, mais incomparablement plus grande, car elle s'eleve jusqu'à la voute. Ce Temple, qui avoit été commence par Tikofama, venoit d'être achevé par son fils. Saris, curieux de sçavoir ce que c'étoit qu'une masse de pierres qu'il vit dans l'enceinte, avec une pyramide au-dellus, apprit qu'on y avoit renfermé les oreilles & les nez de trois mille Coréens, qui avoient été massacrés à la fois. On nourriffoit foigneusement près du Temple le dernier chevalque Tikosama avoit monté; & comme il étoit entretenu fans aucun exercice, cette inaction l'avoit rendu d'une grosseur monstrueuse. L'avenue qui conduit au Temple, a de chaque côté un grand nombre de pilliers de pierre, à dix pas l'un de l'autre,

fur lesquels on a placé des lampes qui brûlent nuit & jour. Les Jésuites Portu-College Je Je gais avoient dans Meaco un fort beau College, où plufieurs Religieux Japonois futer Partugare du même Ordre préchent avec autant de zéle que de liberté. Els ont traduit le Nouveau - Tellament en langue vulgaire. On comptoit sept ou huit mille Chrétiens Japonois dans la Ville ; mais les Idolâtres mêmes ne faisant pas difficulté d'abandonner leurs enfans aux instructions chrétiennes, il y avoit beaucoup d'apparence que l'Evangile y feroit infensiblement beaucoup de progrès. Outre le Temple principal, la religion du pays en a beaucoup d'autres à Meaco. Les artifans des différentes professions y sont resserrés chacun dans leurs quartiets & dans leurs rues, fans eu on leur permette le mélange qui est en usage dans nos Villes d'Europe.

Préfent pour le Ros d'Angleteste.

C'étoit à Meaco qu'on devoit remettre aux Anglois les présens destinés pour le Roi leur Maître. Ils passerent quelques jonts à les attendte, parce qu'il manquoit encore quelque chose à la perfection du travail. C'étoient dix grandes peintures, que les Japonois appellent Beobes, pour tendre une chambre au lieu de tapisseries.

Les Anglois fout infultés en retintritage à l'irando.

Le 20, étant parti de Meaco, on arriva le foir à Fuschinis. Le lendemain à midi, ils étoient à Zaka, où la populace encore plus infolente qu'à leur premier patlage, les suivit en leut jettant des pierres, & criant Toffin ! Toffin ! c'est-à-dire, Chinois, Chinois; & d'autres, Koré, Koré, ou Corcens. La Galere qu'ils y avoient quittée n'ayant pas cessé de les attendre, aux frais du Roi de Firando, ils y rentrerent le 14, & le 6 de Novembre ils arriverent à Firando, où le Roi parut charmé de les revoir.

langueue du com morree.

Pendant leur absence, les Facteurs qu'ils avoient laisses dans cette Ville avoient tiré peu d'avantage du Commerce. Saris en apporte deux raisons : Raifon de la l'une, que n'ayant point encore la permission de l'Empereur, on n'osoit expofer librement les marchandifes en vente ; l'autre, que les Hollandois avoient donné de fausses impressions de leur valeur, en affectant, pour nuire aux Anglois, d'en rabaifler le prix. Il ajoute que les Japonois se prévenoient d'ailleurs contre les draps de l'Europe, en voyant que les Anglois en faisoient eux-mêmes peu d'usage; car les Marchands, comme le Capitaine & les autres Officiers, étoient vetus de foye, & le commun des gens de l'Equipage ne portoit que des étoffes groffieres. Vous louez, leur disoient les Japonois, des marchandifes pour lesquelles il paroît au fond que vous avez du mépris,

Saris prend occasion de ce préjugé, pour recommander à ses compatriotes d'employer constamment à leur propre usage les principales matieres de leur commerce, & tout ce qu'ils veulent mettre en vente aux yeux des Errangers.

SARIS. 1613.

Malgré l'inclination que le Roi Foyne avoit concué pour les Anglois, le zéle de l'ordre & de la justice lui fit condamner sans ménagement les querelles qui s'élevoient fouvent parmi eux, & qui alloient quelquefois jusqu'aux combats les plus fanglans. Le 8, André Polmer, Controlleur du Vaisseau, & Gerelles Willam Marnell, Canonier, ayant passe la nuit à terre, se querellerent avec tant d'emportement, qu'ils en vinrent aux armes dans un duel régulier, dont ils furent rapportés tous deux mortellement blessés. Saris, à qui le Roi s'en plaignir amerement, se rendit aussi-rôt à bord & sit assembler tout l'Equipage. Ses reproches & ses menaces y répandirent la honte & la consternation. Il ne dissimula point que le Roi, déterminé à ne pas sousfrir dans les Anglois ce qui étoit séverement désendu aux habitans du pays, lui avoir protesté qu'il feroit tailler en pièces à coups de fabre ceux qui donneroient cette forte de scandale aux Japonois. Er pour inspirer plus de terreur aux coupables, il fir paroître un Interpréte du Roi, qui fit la même déclaration de la part de ce Prince. A son retour, le Roi lui rendit une visite dans sa maison, & ne reprit fes manieres caressantes qu'après s'être fait assurer qu'il avoit inspiré plus de retenuë à tous ses gens.

Cependant il se rrouva quelques Anglois, si effrayés, ou si choqués de la Désertion sept Anglois. menace du fabre, qu'ayant abandonné le Bâtiment, au nombre de fepr, ils trouverent le moyen de se rendre à Nangazaqui, où ils s'engagerent sans doute au service des Espagnols. Saris sut quelques jours sans pouvoir se procurer les moindres lumières sur leur retraite. Mais ayant appris sa route qu'on leur avoit vû prendre, il fit des plaintes fiéclatantes, qu'elles allerent jusqu'à Domingo Francisco, Chef des Espagnols à Nangazagui. On fur surpris à Firando de voir arriver Jean Comas , Marchand de cette Nation , avec deux lettres, l'une pour Saris, l'autre pour le Facteur Cocks, & des présens de confitures, qui ne surpassoient point en douceur, suivant l'expression de l'Auteur, les termes enmiellés des deux lettres. Domingo Francisco rémoignoit beaucoup de chagrin de ce que les sept déserteurs étoient arrivés dans son absence, & partis du Japon, sans que lui ni les Jésuites en eussent la moindre connoissance. Il s'excusoir aussi d'avoir jamais dit que les Anglois fussenr des hérétiques & des pirates. A l'égard des sept hommes, il croyoir que rrois avoient pris la route des Manilles sur quelque Jone Japonois , & que les quarre aurres étoient montés sur un Bâtiment Portugais. Mais Saris comprit bien que ces excuses, qui faisoient romber la faute sur autrui, étoient autant de fables. Il scavoit que les Espagnols haissent les Portugais, n'aiment point les Japonois, & ne font pas plus aimés des uns & des autres.

La bonne intelligence régnoit si constamment entre le Roi Foyne & les An- Les Anglois s'acglois, que ce Prince faifoit souvent demander à Saris du bœuf & d'autres les Japonois, provisions du Vaisseau, préparées à la maniere Angloise. Ses deux Ministres rendoient aussi de fréquentes visites au Comptoir. Un jour qu'ils se procurerent l'amusement d'aller à bord avec le Facteur Cocks, le seul desir d'entretenir la paix & l'amitié leur fit répeter à l'Equipage toutes les raisons qui devoient faire éviter les querelles, & sur-tout les combats. Non-seulement les loix du

Tome II.

SARIS. 1613.

— pays condamnoient à mort ceux qui prenoient des armes pour fe bartre, mai elles ordonnoient fous la même peine à ceux qui les rencontroient, de fe réunir pour les tuer fur le champ à coups de fabre. L'Auteur loie beaucoup la bonré d'un Seigneur Japonois, nommé Nobezane, fans expliquer les fervices qu'il trendieux Anglois, ni le rang qu'il tendieux Anglois, ni le rang qu'il tendieux far les propriets de la contraint de la

Saris se procuse das Maseiuts du Japon-

Le 14, Saris eñvoya són Interpréte aux deux Rois ; pour leur demander une douzaine de Matelots hables, qu'il se proposit de mente judquen Angleterne. Les deux Pintess étant alors engagés dans d'antres affaires, l'Interpréte ne pur parlet qu'aux Sécretaites, qu lui été pondièren qu'une demande de fipe ul timportauce ne méritoir pas l'attention de leurs Maitres, & qu'il y avoit dans la Ville un grand nombre de gens défeuvrét qu'on trouveoit toujours disposits à partir. Ils ajouterent que les Hollandois en avoient emmends plaffeurs, mais qu'on ignorour quel avoit été leur fort, & ce luit même du

Danfe d'ours. Grase accossée à Sacis»

Le 18, les Anglois requirent la vifire du Roi, qui leur avoit fait offitit le fréchale d'une danie d'ours. Il n'e uney fonne au Composit qui nie artendit effectivement à voir des ours apprivoires. Mais c'elt un nom que le Japonois donnoient à toris Courtifiames, ét quelleure Comédiens, qui danicient avec des peaux d'ours. Ils amuferent long-tems l'Allemblée par une mufque & des peaux d'ours. Ils amuferent long-tems l'Allemblée par une mufque & des figures de danies, qui cauferent peut d'admiration aux Anglois. Le 19, Saris fur vivement folliciré par le Chinois de qui il loitoit fa mailon, & par un Factur Potrugais, nonumé Googes Duras, de s'employer auprès da Roi pour la liberté de deux honniters Japonois, dont tout le crime étoit d'avoir exhort un voleur à fe lavure par la fiute. Il n'évit quefichion que d'un perit morteau de cuivre, qui ne valoit pas trois fols. Cependant le voleur n'ayant pu éviter d'être pris, fur condamné à mort 3, éc ceux qui lui avoient coffeillé de fuit au-roient fuis le même chiriment, si Saris n'eit demandé grace pour eux avec beaucous d'inflances.

Visite du Roi d. Krats, & galantetie de Saris.

Le 10, Samedon, Roi de Krats, qui étoit venu tendre une vifire d'amirée a Roi Forne, en priet les Anglois de l'execuérà à bord, pour admiter toutes les curioties de leur Vailfeau. Comuse il devoit être accompagné des deux Princes de Firando, Saris fe carto tobligé de leur faite une réception d'autant plus galante, qu'il commençoit à n'être pas cloigné de fon départ. Elle commença par une décharge de l'artillerie, qui lat échive d'un magnifique feffun, d'un concert de mitéque, se. de plutieurs é anties à l'Angloite. La feve finit, à d'un concert de mitéque, se. de plutieurs é anties à l'Angloite. La feve finit, à l'intrier à la naturque pour un pris qui leur fru proposit. Les trois Princes fuirent (fatrifisite de la platmetie de Saris, qu'ils lui envoyerent chacun deux picques Japonofic Sc. Mo Maran.

Derres des Angluss payées. Les préparatifides Anglois pour leur départ ne pouvant être cachés aux haisans de Firando, il s'en préfetate plutieurs à Saris, avec de grandes maques d'inquiétude pour les detres de quelques particuliers de l'Equipage. Leur painnes allamenterne les Officiers du Vailleus, parce qu'elles pouvoirnt avoir d'autres fuires. On prit le parti de payer fur le champ tout ce qui évoit du, en ferfervant le torio de déduction fur les pages de débieurs is 8 pour arrêter la défance des Japonois, Saris fie déclarer qu'à l'exemple des Hollandois il suffection d'autres fon ablence un Composit à l'irando. En effer, quoiqu'il n'eur

pas d'ordre exprès de la Compagnie pour cet Etablissement, il consideroit que d'autres Capitaines en avoient torme de la même nature à Siam & à Parane; que la Parente de l'Empereur lui en accordoir la liberté; & qu'il lui restoir ailez de marchandifes pour fournir à l'entretien des Facteurs jusqu'à l'arrivée de quelqu'autre Vaisseau de la Compagnie. Le Conseil, qu'il assembla pour déliberer encore sur une affaite de cette importance, s'étant trouvé de même avis, il choisit pour composer le Comptoir, huit Anglois & cinq Japonois; Comptoir a Firrois avec la qualité d'Interprétes, deux avec celle de domestiques. Richard 12000. Cocks, nommé pour les commander, reçut ordre non-seulement de joindre aux lumiéres qu'on s'étoit déja procurées sur le Commette du Japon, routes celles qu'il pourroit tiret de l'expérience, mais encote d'étendre ses recherches jusques dans la Corée , le Tushmay & les autres pays voifins , pour obser-

SAR15. 1611.

Saris établitun

ver s'il n'y avoit point des avantages plus confidérables à s'y promettte. Le 5 de Décembre, Cocks & les compagnons vintent faite leurs adieux à Derniers adieux bord. On nous a confervé leurs nons : William Adams, qui ne se lassoit & noms des l'acpas de vivre au Japon, après y avoir déja passé douze ans; Tempest Pencok,

Richard Wickam, William Eaton, Walter Carwarden, Edouard Sares, & William Nelfon. Leurs appointemens annuels étoient de cent livres sterling. Saris, déterminé à mettre à la voile dès le même jour, fit la revûe de son Equipage, qui se trouvoit réduit à quarante-six Anglois, cinq Swatts, quinze Japonois & rrois pallagers. Par les observations, qu'il renouvella fort exactement, il trouva l'isse de Firando au 33º degré 30 minutes de latitude du Nord; & pour variation, 2 degrés (0 minutes, Est.

Le plan de la navigation étoit de se rendre à Bantam, en suivant les Côtes Le Vaisseu An. de la Chine. On eut d'abord le vent si favorable, qu'ayant porté au Sud par pon, Ouest, on se trouva se lendemain à soixante-neuf lieues de Firando. Ce ne fut pas sans avoir senti le grand Courant, qui sort entre la Corée & la Chine, ni sans avoir éprouvé la violence de cette Mer. Etant au 29e degré, on porta à l'Ouest-Sud-Ouest, pour doubler le Cap de Lambor. La Merétoit si grosse & le vent si impérueux , que les Matelots eurent besoin d'employer

Le 12, avant le jour, la fonde donna trente-cinq brasses sur un fond bourbeux. Le matin, lorsqu'on se jugeoit fort proche des Côtes de la Chine, on s'apperçur que ce qu'on avoit pris pour la terre n'étoit qu'une Flotte de plus de rrois cens Jones, dont les moindres paroissoient de vingt ou trente tonneaux. Il en vint deux affez près du Vaisseau. On ne sut pas tenté de les arrêter, après les avoir reconnus pour des Pêcheurs : mais on fit inurilement toutes fortes de fignes pour engager quelques-uns de leurs Matelots à venir à bord. Avant midi Firando, juqu'à on découvrit, à quatre lieues, deux Isles qui se nomment les Pécheurs, vers le Bantam. 25° degré 55 minutes de latitude du Nord. Ensuite on porta au Sud-Sud-Est, en suivant la terre avec un très-gros vent. A sept heutes du soir , la lumiére de la Lune fit reconnoître un roc, qui se trouvoir directement dans la course du Vaisscau, & qui doit êtte, suivant le calcul de Saris, à douze lieues des Isses des Pêcheurs. On s'en approcha d'environ deux fois la longueur du Vaisseau, sans trouvet moins de trente brasses. Saris fit porter de-là au Sud, avec le vent constamment en poupe.

Le 13, on tourna au Sud-Oueft, en suivant à sing lieues les Isles qui sont

SAR15. 1613.

au long des Côres de la Chine. Le 14 on tint la même courfe; & le jout fuivant on appreçtu quantié de Baimens pécheurs, autougels la violence du vent ne permit pas de parler; mais ils fireut figne au Vailleau de portet à l'Ouest. Cou du moins le sens qu'on crut devoir donner à leurs fignes, parce qu'on n'étoit alors qu'à trois liteues de la terre. La latitude étoit e pour-l'à de 11 de-

grés 40 minutes du Nord ; & depuis le 12 on crut n'avoir pas fait moins de aurès car cent-quatante lieues. Les Illes qui bordent les Côtes de la Chine font plus au Sud qu'on ne les a placées dans les Cartes. Ves trois heutes après midi, on eut la viue de l'Ille 5am-cha ; & s'en étant approché juiqu'à deux lieues ; on

porta de-là vers le Sud-Ouest au long de la terre.

Le 18, la latitude étoir de 15 degrés 4,8 minutes du Nord 18t depuis le 17 on crut avoir fair cen-quarante lieues Sud-Cuel par Sud. A cinq heures après-midi, on eur la vièr de Pulo-Koran, à cinq lieues de diffance. Cette Ille, qui paroit fort haure, e flà vinne Jieues, vest Pouch, d'un fameux ro-cher, nonmé Plaxel. La fonde ne trouva point de fond dans cette grande mer. Mais le matin du jour fuivant, on eur la fatisfaction de reconnôtre à deux lieues la Côse de Kamboya, qu'on fuivit Sud par Ell, fans perdre la terre de vic. On fe trouvoir à midia au 13 d'egge ; la minutes da Nord, a prés avoir fait quatanne-quarre lieues depuis le midi du jour précédent. On continua d'avancer au Sud-Sud-Ouch, fans trouver de fond à cinquamer barilles, quoi-ma d'avancer au Sud-Sud-Ouch, fans trouver de fond à cinquame brailles, quoi-me (int confiamment à deux lieues du rivage. Les Cartes placent Mamboya trop à l'Ell; car le courfe qu'on et oblighe de prendre à gneleue diffance

Aucre erreur des

fait quatante-quatre lieues depuis le midi du jout précédent. On continua d'avancer au Sud-Sud-Ouest, sans trouver de fond à cinquante brasses, quoiqu'on se tint constamment à deux lieues du rivage. Les Cartes placent Kamboya trop à l'Est; car la course qu'on est obligé de prendre à quelque distance pour suivre les Côtes, sit connoître à Saris que cette terre est Sud-Sud-Ouest & Nord-Nord-Est. Elle est bordée de quantité de rocs, qui se présentent comme autant d'Isles, l'une à la distance d'une liene, l'autre d'une liene & demie. Mais elle n'a point d'autres dangers, de ceux du moins qui peuvent s'appercevoit. Saris observe encore qu'on trouve les vents de commerce au long du rivage. Le 20, on étoit au 10° degré 53 minutes du Notd, après avoir fair cinquante-quatre lieues Sud par Ouest. Deux heures après, on eur la vue d'une petire Isle, qu'on prit pour celle qui est à l'extrêmité des Basses, & qui se nomme Pulo-Siti. On porta au Sud-Ouest, pour doubler cette Isle, en consultant toujours le Journal de Linschoten, qu'on avoit pris pour guide depuis Firando, & qui s'étoit rrouvé fort exact. Le 21, on eut pour latitude 9 degrés 43 minutes du Nord; & , suivant les calculs, on avoit fait ttentequatre lieues. Pulo-Kondor se fit voir à cinq lieues le matin du jour suivant, & l'on crut avoir fait quarante-une lieues, Sud-Ouest par Ouest, en se trouvant à midi au 8° degré 20 minutes du Nord. On porta de-là au Sud-Sud-Ouest, vers la terre qui se nomme les Sept-Points.

Le 15, à quatre heures du matin, on apperque Pulo-Timon, dont on récoit qu'à cinq lieues. La latitude, 2 degrés 3 minutes du Nordi Se, par les calculs, on crut avoir fait cent-une lieues Sud-Sud-Ouell à Ouell, de depuis le 12, on crut pavoir juger à la viic, qu'on nécot qu'à une lieue & de-depuis le 15, on crut pavoir juger à la viic, qu'on nécot qu'à une lieue & de-vert la poince sud-Ouell. È pour partie prise de la vier de depuis le 15, on crut pavoir juger à la viic, qu'on nécot qu'à une lieue & de-vert la poince sud soul-viel. En pour partie prise milit a sud-s'dul-Ell, entre plufeuts petites [lles qui forment les Dérious de China-Bata, on trouva que ces Déroits font exachement placés dans la Carte de Janfon Mole, Hollan-Déroit font exachement placés dans la Carte de Janfon Mole, Hollan-

On approche e China-Bata,



Great NZ No.

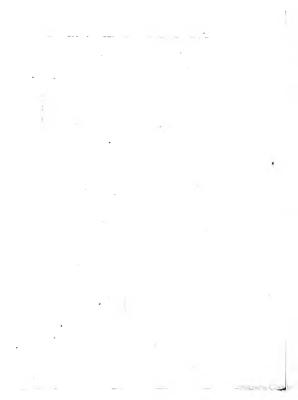

dois, qui avoit fait présent de ce fruit de ses observations au Capitaine Hippon, Anglois, de qui la Compagnie des Indes l'avoit recu.

1614.

174

Le 29, un peu avant midi, l'eau changeant rout d'un coup de couleur, on jetta Ecuel fort danla fonde, qui ne trouva que sept brasses & demie. Bien-tôt on apperçut un roc gereux. affez élevé, qui paroît triangulaire & fort aigu du côté du Sud. Il n'est pas fort éloigné, à l'Ouest, de l'entrée des Détroits. Sa situation est dangereuse, mais il est placé fort exactement dans les Cartes, avec ses profondeurs. La latitude de ce jour étoit de 4 degrés 6 minutes du Nord ; & la course au Sud par Quest, de trente lieues. La multitude de basses que la sonde fait découvrir de tous côtés, obligea de jetter l'ancre le foir sur sept brasses d'un fort bon fond de fable.

Le 30 au marin, on vit paroître le Vaisseau Anglois le Darling, qui faisoir voile à Coromandel. Son Equipage étoit de vingt - un Anglois , & neuf Swarts. Saris apprit d'eux la mort de Sir Henri Middleton & la perte du Vaiffeau le Trade - Increase. On porta pendant le jour au Sud - Sud - Ouest , demi Oueft, & l'on fit quinze lieues. La nuir fuivante, tandis qu'on avançoit avec toutes les voiles, quelques Marclors prêterent heureusement l'oreille au bruit des flots, qui battoient sur une chaîne de rocs abimés. On laissa aussitôt couler l'ancre, fur un fond de dix-sept brasses & demie. Cette précau- Danters que les tion fauva le Vaisfeau d'un péril d'autant plus pressant, que la marée com- Anglois évitentmençant à bailler, il auroit pû demeurer engagé au milieu de cer écueil. Le marin du jour suivant on eut la vûë de la haure rerre de Sumatra, & celle d'une Isle. On passa ensuite au long d'une chaîne de rocs , qui n'étoient qu'à un mille fur la droite, en laissant de l'autre côté à deux lieues trois petites Isles, qui présentent la forme d'un triangle. Cependant le fond se trouvant depuis neuf jusqu'à vingr-deux brasses, on se seroit approché de la Côte de Java, qu'on voyoit à sept ou huit lieues, si l'on n'eût été fixé tout d'un coup par un calme, qui dura toute la nuir & tout le jour suivant. Le 2 de Janvier, on eut un peu de vent, à l'aide duquel on remit à la voile. Mais on ne regretta point d'avoit été retenu plus de vingr-quatre heures, lorsqu'entre huit & neuf heures du marin on rencontra l'Expédition, Vaisseau Anglois, qui retournoit en Europe. Il n'y eur point d'Anglois, dans l'Equipage de Saris , qui ne profitât de cette occasion pour écrire à ses amis d'Angleterre.

Le 3, on entra heureusement dans la Rade de Bantam. Mais la satisfaction de Satis fut rroublée, par le chagrin de n'y trouver rien de prêt pour sa cargaifon. L'excuse de ceux qu'il y avoit laisses dans certe vue, fut qu'ils ne s'étoient point attendus à le revoir si-tôt. Cette négligence causa beaucoup de tort aux Anglois ; car lotíqu'on fut à Banram, & qu'étant prêts de retoutner en Europe, ils vouloient charger du poivre, on en fit monter le prix à l'excès, Kevi, Marchand Chinois, le déclara ouvertement à Saris.

Ils relâchens à-

De dix hommes dont le Comptoir de Bantam étoit composé, au départ des Frat du Comp-Anglois pour le Japon, il ne s'en rrouvoit que cinq de vivans. Saris n'en avoit tou de Bantant perdu qu'un dans le voyage de Firando à Bantani. L'état du Comptoir lui fit saisjuger combien il étoit nécessaire de se ménager la faveur du Gouvernement. Il rendit des devoirs assidus au Gouverneur de Bantam , & lui offrit divers présens. Mais il n'apporta pas moins de soins à rétablir l'ordre dans les magatins & dans leur administration. La dépense du Comptoir, qui étoit excessi-

5 A R 1 %. 1614.

ve en liqueum fortes, fur réduite à de pulse bornes, & le nombre des Efelaves Indiens diminué. Avec beaucoup d'attention à faitfaire tout le monde, Saris obtint que le prix du poivre fur moderé. Il en acheta mille ſaca, de Kevi & Lakmoy, deux des plus riches Nicocians de la Ville, à reries piéces de huit pour dix ſacs. Dans le poids, il s'apperçur de quelques différences, qui réciente point à ſan avantage. Loin den prender droit de ſaire des plaintes trop dutes, il n'employa que des politiclies pour ſaire remarquer cette injuliere, & ſes reproches ſaren accompagné du n précient de cinn piéces de huit, qu'il fit au premier Commis. Il en ſar dédomnage par des remoignages et des controlles de Common de la controlle de la contro

Terrible inc

werene la Ville entièrement brûlee; mais, par une faveur extraordinaire du Ciel, les Comptoirs d'Angleterre & de Hollande avoient eu le bonheur d'échaper aux flammes. Jones Choing Le 20, Sarispiria Lakmoy & Lan-chinq, deux Negocians Chinois, de tramotent later-duiter en langue Malayenne la Lettre du Roi de Firando au Roi d'Ang-terre.

peur chinois Le 20, Saris pria Lakmoy & Lan-chinq, deux Negocians Chinois, de tratradionis late-duite en langue Malayenne la Lettre du Roi de Firando au Roi d'Angleterrete da Roi de II- Elle étoit encaracteres de la Chine. La voici, telle que l'Auteur a cru devoir talon.

- " TRE'S puissant Roi, je ne puis assez vous exprimer combien votre
  " Lettre assectionnée & votre noble présent, qui m'ont été rendus par
  votre Sujet le Capitaine Jean Saris, ont répandu de joie dans mon cœut,
- » ni combien je m'estime heuteux de jouir de l'amitié de votre Hautesse. Je » vous en fais mes remercimens, & je vous en demande la continuation. Ma
- » joie est extrême d'avoir vû arrivet vos Sujets dans ma petite Isle, après un » si long & si dangereux voyage. Ma bonne volonté & mon secouts ne leur
- manqueronr point dans leur digne & louable entreprise de découvrir de
- » nouvelles terres & d'exercer le Commerce. Je ne puis trop exalter leur » diligence & leur zéle. Ainsi me rapportant à eux-mêmes du recit de ce que
- " j'ai fait pour eux & des bons traitemens qu'ils ont reçus de moi, j'envoie à votre Hautelle une patite marque de mon estime, & je lui souhaite une
- " longue vie. De mon Château de Firando, le 6 de notre dixiéme mois.
- » Votre affectionné ami , le Commandant de l'Isle de Firando au Japon.
- " Forne-Sam-Masam.
- " FOYNE-SAM-MASAM

Remarque fur le nom.

Les deux Chinois nes accorderent point fur la prononciation du nom du Roi, Lanching vouloit que ce fuit Foyne-Folchi-Sam si, Eakmoy le prononçoit comme il elli ci. L'Auteur oblevre que cette difference vient d'un défaur des caracteres Chinois, & que pour exprimer les noms propres, on est obligé à la Chine d'emprunter les caracteres des autres mots qui ont le même son ou qui en approchent le plus ; ce qui cuasse beaucoup d'erreuts. On trouve la même remarque dans Jofeph Acotta.

Le 12, Bantam fut affligé d'un nouvel incendie, qui consuma quelques

restes de maisons échapées aux dernieres slammes. Mais les Comptoirs de Hollande & d'Angleterre furent encore préservés.

Le 26, il arriva un Bâriment de mille tonneaux, dont l'Equipage s'étoit Sédicion fur un révolté dans l'Isle Mayo, jusqu'à prendre les armes pour égorger ses Officiers. Vathau Hollan Cet horrible complor avoit été découvert par un Ecosois, qui en avoit avetti le Capitaine. Les chefs de la fédition avoient été surpris au moment marqué pour l'exécution de leut crime, & jettes fur le champ dans la met. Il se trouvoit fur le même Vaisseau plusieurs soldats Anglois & Ecossois.

SARIS. 1614.

Le premier de Février, on fut surpris au Comproir Anglois de voir revenir le Darling, qu'une tempête furieuse avoit mis dans la nécessité de se radouber. Il fut résolu, dans une assemblée de rous les Chefs, qu'il remettroit à la voile incessamment pour Sokadana, dans l'Isle de Borneo, & que de-là il iroit à , Siam & à Patane.

Enfin Saris, ayant achevé sa cargaison, leva l'ancre le 13 de Février. Il obferva dans les Détroits de la Sonde, que la marée y monte pendant douze Pout l'Europe, heures à l'Est, & que le reflux à l'Ouest dure aussi douze heures. Le 16 de Mai, il arriva dans la Baye de Saldanna, où il trouva un Vaisseau de Londres, nommé la Concorde. Avant qu'il en eur pû recevoir des informations, quelques Habitans du Pays s'approchant dans leurs Barques, lui firent des plaintes fort vives par leurs fignes. Ils accusoient l'Equipage de la Concorde de les avoir infulrés fans raifon, & de leur avoir enlevé deux hommes. A la vériré ces malheureux Négres s'étoient défendus, & reconnoissoient nième qu'ils avoient blesse quelques Anglois; mais n'ayant pas commencé la querelle, ils demandoient que les deux Prisonniers leur fusient restitués, & que si les Européens n'avoient pas besoin de leurs services, ils ne vintsent pas troubler leur repos. Saris s'employa volontiers pour terminer ce différend. Il en eut plus de facilité à se procutet des rafraichissemens, pendant vingt-trois jours dans, qu'il passa dans la Baye; &, prenant le parti de faire saler une grosse provision de chair de bœuf, il trouva, contre l'opinion commune, que le sel y prenoit aussi-bien qu'en Europe. Un Vaisseau Hollandois, qui faisoit voile à

Le 17 de Septembre Saris arriva heureusement à Plymouth. On trouve à la fin de fon Journal quelques remarques détachées, dont il Remarque vante la certitude. Yedzo, dit-il, en faisant remonter ses Lecteurs à l'année Journal. 1613, est une Isle éloignée du Japon d'environ dix lieues au Nord - Quest. Ses Infulaires font blancs, & de fort bon caractere, mais si couverts de poil qu'à la premiere vûe on les prend pour des finges. Ils n'ont point d'autres armes que l'arc, mais leurs fléches sont empoisonnées. L'Isle produir de la poudre d'or, que les Habitans donnent en échange aux Japonois pour les nécessités de la vie. Ils ne connoissent l'usage des poids & des mesures que fur le bord de la mer, où se font ces échanges. Le plomb, le fer & le riz font les principales marchandises qu'ils reçoivent du Japon, Leur Ville capirale, ou plutôt celle qui est connue par le commerce, se nomme Machina. d'reiro,

Les Japonois y ont plus de cinq cens familles , & un Fort dont le Gouverneur porte le nom de Machmadona. C'est là que la plus grande partie des Infulaires vient tous les ans, fur-tout au mois de Septembre, pour y faire

Bantam, fous la conduite du Capitaine Cornelio Van - Harte, vint jetter l'ancre le 19, à la portée de la voix du Vaisscau Anglois.

SARIS. 1614. leun provisions. Au mois de Mars, illy apportent du faumo & d'autre poifon fec. Les Japonois norm de commerce reglé qu'avec env Ville. Plus loin fon les des paponois n'ent de commerce reglé qu'avec env Ville. Plus loin commes que fous le nom de Naisse. Entre l'Illé d'Yorko & le Japon, ill y a un courant fort impenseur, qui part de la Corée, & qui a fi direction à l'Effa. Nord-Eff. Les vents font ci q'arendement, comme au Japon, Nord depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Mars, & Sud pendant l'autre partie de l'année.

## LATITUDES.

| Isles d'Angoxas         | 16  | 20 S. | Bachian               | 0  | 50  |
|-------------------------|-----|-------|-----------------------|----|-----|
| Variation               |     |       | Variation Eft         | 4  | 48  |
| Isle ptès de Mozambique | 16  | 32    | Pelebete              |    | 26  |
| Longitude               | 76  | 10    | Variation             | 3  | 28  |
| Variation Ouest         | 11  | 50    | Fort Espagnol à Tidor | 0  | 50  |
| Isle de Moyella         | 12  | 13    | Ifle Doy              | 2  | 3 5 |
| Baye de Tamarin         | I 2 | 35N.  | Variation Est         | 5  | 20  |
| Variation Ouelt         | 18  | 42    | Firando               | 33 | 30  |
| Cap de Comorin          | 7   | 42    | Variation Eft         | 2  | 50  |
| Machian                 |     |       |                       |    | •   |

## CHAPITRE VI.

Divers événemens arrivés à Bantam & dans d'autres Parties des Indes Orientales, depuis le mois d'Ollobre 1605, jusqu'au même mois 1609.

SARIS. 1606. Remarques prélimusaires.

CET article est annoncé dans le précedent, comme une suire utile & cucitense du même Dournal. Muis il femble au contraire que s'i l'on considere la fortune de Satis dans fes disficrent ségrés, son voyage au Japon avec La qualité d'Antial, & même l'ordete fimple des années, il auroit dis faire l'ouverture de cette longue Relation. Audi les Auteurs de ce Recucil n'apportent-la past d'autre ration pour justifiére un renverfement si manifelte, que le respect qu'ils ont cru devoir aux intentions de l'Auteur. Cell Saris même. Il éont Facteur au Comptoir Anglois de Banaran, lorsqu'il prit la peine de recucilist toutes ces observations, qui peavent servir de supplément à celles d'édmond Scot.

Le 7 d'Octobre 1605, l'Amital Henri Middleton, & le Capitaine Chrifiophe Colthurth, partitrent de Bantam pour retourner en Angleterre. Les Anglois du Comptoir tuerent le 8 un Elclave de Keygno Varo, Seigneur de Bantam, dans l'entreprife actuelle de brûler leur maison.

Les Angloissecutés de violence.

Le 23, quelques Hollandois, arrivés fur un Jone de Priaman, raconterent indiferetement que Sir Edouard Michelburne & le Capitaine Davis étoient fur cette Côre, & qu'ils avoient pris dans les Détroits un Jone de Guzarate, qui venoit de Bantam à Priaman, Sur le bruit de cette nouvelle, les Anglois

Harrothy Cres

s.

du Comptoir furent appellés le 25 à la Cour. On leur demanda s'ils connoissoient Michelburne, & s'il étoit vrai qu'il eût commis une telle violence contre les amis du Roi, qui ne lui avoient fait aucun mal ? Ils répondirent qu'à la verité ils connoissoient un Anglois de ce nom, mais qu'ils ignoroient à la Cour. s'il étoit dans ces Mers, & s'il s'étoit faisi d'un Bâtiment Guzarate; ou que ne l'ayant appris que par le récit des Hollandois, ils y ajoûtoient si peu de foi , qu'ils soupçonnoient au contraire de cette injustice un Vaitseau de Hollande qui éroit forti de la Rade de Bantam deux jours avant le départ du Guzarare. Leur apologie fit suspendre du moins les résolutions de la Cour jusqu'à d'autres éclaircissemens. Le 16, Verhagen, Amital Hollandois, partit pour la Hollande avec deux Vaisseaux. Michelburne arriva le 19. On s'arrendoir à voir renouveller la querelle du Guzarate; mais soit que la Cour eûr résolu de se borner à ses premieres plaintes, ou qu'elle craignit une réponse trop ferme, cette affaire fut ensevelie dans le silence. Cependant Satis & Towfon prierent Michelburne de ménager les amis du Roi de Bantam. Il s'y eugagea par une promesse, que les deux Facteurs ne manquerent pas de communiquer à la Cour; &, le 2 de Novembre, il partit pour les Détroits de

SARIS. 1606.

Le 13, à l'arrivée d'un petit Bâtiment Hollandois, nommé le Petit-Soleil, vont à la siconil en partit un autre pour aller à la découverte d'une Isle qu'ou nommoir, vent d'une aoufans la connoître, l'Isle de la nouvelle Guinée, où l'on prétendoir, sur divers bruits, qu'il se trouvoit de l'or en abondance. Ce secours auroit été nécessaire aux Hollandois dans les triftes circonstances où leur Comptoir étoit réduit à Parane. Il y avoit été consumé depuis peu par les flammes, avec toutes leurs marchandifes, Leur Amiral Warwick répara néanmoins une partie de cette perte, par la prise d'une riche Caraque Portugaise, qui faisoit voile à Macao avec sa cargaison de soye crue & d'autres richesses.

Les Hollandels

Le 2 de Janvier 1607, un Jone de Bantam, freté par les Chinois de cette Ville, mit à la voile pour Tamor. Sa cargaison étoit composée de plaques d'argent fort minces, de la grandeur de la main, de fer d'Angleterre, de porcelaine groffiere, de tafferas, de paons de la Chine & de petites cloches. Mais les Chinois revinrent bientôt, en faisant retentir leuts plain- Plaintes des Chinois de faustes contre Michelburne, qu'ils accusoient de leur avoir enlevé ce qu'ils tem conte la avoient de plus précieux. Ils en demanderent la restitution au Comptoir, Angloisqui allegua pour sa défense que le Vaisseau de Michelburne n'appartenoie point à la Compagnie des Indes Orientales , & que n'ayant aucune relation avec les Anglois de Bantam, ils ne devoient pas répondre de sa conduite.

1607.

L'Amiral & le Scha Bandar , qui étoient affez bien disposés pour les Anglois, trouverent des moyens de conciliation. Mais la vengeance tomba fur une Fregate Hollandoise, qui revenoit alors des Moluques. Elle en apportoit les Marchands de cette Nation, que Bastianson y avoit laisses, & qui avoient été dépouillés & chasses par les Espagnols. Avant rencontré à dix lienes de Jackarra la Flotte de Bantam, qui revenoit de Pallingban, où elle avoir porté la guerre, les malheureux Hollandois n'y trouverent que des Lettollando Ennemis & des Voleurs, qui acheverent de les ruinet par le pillage. En ne. vain s'efforcerent-ils d'obtenir la restitution de leurs biens à la Cour de Bantam. On écouta leurs plaintes, mais fans leur accorder la moindre fatisfac-

Les Etollando 19

Tome II.

Pallingban.

1607.

rion. La Flotte Javane arriva le 29, & ne fit qu'infulter à leur diferace.

Le 15 de Juin, un Capitaine Chinois de Bantam, arrivé de Banda avec une riche catgaifon de fleur & de noix de muscade, apprit à Saris que les Hollandois avoient découvert l'Isle de la nouvelle Guinée, & que le Vaisseau qui avoir formé cette entreprise étoit actuellement à Banda. Mais les gens de l'Equipage racontoient qu'étant descendus au rivage pour lier commerce avec les Habitans, ils avoient été reçus avec une nuce de fléches, qui avoient tué neuf Hollandois. Ces riches Infulaires n'étoient que des Payens barbares. & même Antropophages. Ainsi les Avanturiers Hollandois étoient revenus sans avoir tité aucun fruit de leut course.

Eclipfe de Lune.

Le 6 d'Août, il y eur une Eclipse de Lune, qui dura deux heures. Elle commença vers huit heures du foir. Les Chinois & les Javans firent un bruit horrible avec leurs mortiers & leuts poeles, en criant de toutes leurs forces. que la Lune étoir morte.

Le 4 d'Octobre, un furieux incendie consuma le Quartier des Chinois. mais les Anglois eurent le bonheur de s'en garantir. Dans le cours de la même nuit, une Caraque Hollandoise chargée de mille sacs de poivre, de sove crue & de sucre de la Chine, mit à la voile pour la Hollande. Le c, les Hollandois virent arriver des Molucques leur Vailleau le Ouest Frisland , qui en avoit éré chasse par les Espagnols, & qui n'étoit qu'à demi chargé de seur de girotle, de cloux & de cotton. Le 9, il arriva de Sukadona une petite Fregate, nommée le Simonson, avec sa cargaison de cire & un grand nombre de diamans. Le 13, à minuit, il y eut un tremblement de terre qui dura

de tetre. peu, mais qui fut terrible.

Le 13 de Décembre, deux Jones Hollandois, arrivés de Jor, raconterent qu'il y avoit onze Vaisseaux de la même Nation devaut Malaca, Leur Amirale, nommé l'Orangia, étoit commandée par le jeune Marteleese. Dans le Les trellandois dessein d'arraquer cette Ville, ils jetterent l'ancre à l'entrée de la Rade, où stra-poent Malales Portugais leur avoient brûlé depuis peu une Caraque & quatre Jones. & Marteleese fit débarquer une partie de ses gens. Mais il reçut avis presqu'auffi-rot par un de ses Barimens, qu'il avoit laisse à la garde d'une petite Isle, nommée Cap Rochado, qu'on voyoit paroître une Flotte Portugaise de feize grands Vaisseaux, commandée par le Viceroi même. L'embarras des Hollandois fut extrême. Ils avoient à terre la moitié de leur monde & prefque toute leur artillerie. Cependant les Portugais, qui s'étoient approchés, leur offrirent vingt-quarre heures pour faire rentrer à bord leurs gens & leur

combat navat canon, avec la liberré de se retirer. Mattaleese en profita ; mais étant sorti entre ene & les Portugais.

de la Rade, il se mir en ordre de combat, & l'engagement commença bientôt avec une extrême fureur. On se battit pendant quarante heures. Les Hollandois perdirent deux Vaisseaux, les Portugais trois; & l'Otangia, percéde toutes parts, fut obligée de se retirer avec le reste de la Flote dans la Rade de Jor, dont le Roi étoit alors uni fort étroitement avec les Hollandois. Ils y employerent un mois à se radouber; & retournant vers Malaca, ils y trouverent six Vaisseaux Portugais, qu'ils pressernt si vivement, qu'après en avoir brûlé trois, ils forcerent les trois aurres à se brûler eux-mêmes. Ils se rendirent ensuite aux Isles de Nicobar, où ils sçavoient que le Viceroi s'étoit retiré avec sept Vaisseaux; mais il s'y étoit fortifié contre le rivage avec

tant de précautions, qu'ils perdirent l'envie de l'attaquer. Le 20, Matteleese . arriva dans la Rade de Bantam, avec toute sa flotte, & partit le 19 pour les Molucques.

1607.

Le 14 de Mai 1607, un Jone Malayen, arrivé de Grese, rapporta qu'un Marchand Hollandois, nommé Julius, & cinq autres Marchands de la même Nation, qui éroient partis de Banram le 13 Novembre 1606, avoient soufferr la mort à Banjarmailin, dans l'isse de Borneo, pour avoir parle sans tespect de la personne du Roi. Ce Prince informé de quelques expressions indiscretes, qui leur étoient échappés contre lui, leur fit dire qu'il avoit quelques affaires de commerce à leur proposer; ils ne balancerent point dans cette con-fiance à se rendte à la Cour; mais ils furent massacrés en chemin, & tous leurs a listiquimatin. biens confiqués.

Il arriva le 17 d'Aoûr un Bâtiment Hollandois de Coromandel , nommé le grand Soleil, & commandé par le Capitaine Peter Isacson, qui revenoit charge d'un riche butin. Il avoit pris vers l'Isle de Ceylan un grand vaisseau Portugais, en course pour Malaca, d'où il avoit riré quatre-vingt balles d'étoffes précieuses, & huit cens caisses de sucre. Il s'éroit saiss, dans la Rade de Properties d'en Malulipatan, d'un autre Vaisseau de la même Nation, richement chatgé de Vauseau Hollantoutes les marchandises qui sont propres au commerce de cette Côte. C'étoient des cloux de girofle, de la fleur de muscade & des noix, des raffetas de la Chine, des velours & des damas de couleurs vives, cat les blancs ne font point en usage dans ce Pays; de la porcelaine de la Chine, & sur-tout de la plus grande. Isacson, ficr de rant d'avantages, racontoit que les Hollandois avoient ttois Comptoirs sur la même Côte, dans trois Villes différentes, qui ne sont pas sott éloignées l'une de l'autre; à Masulipatan, à Petapoli & à Belligat; que la fituation de Masulipatan est à 17 dégrés de latitude; que les provisions y sont en si grande abondance, que trente-deux poules ne s'y achetent qu'une piece de huit, & un bœuf au même prix; mais qu'au mois de Mai , lorsque le vent souffle à l'Ouest, il y fait si chaud, que Chaleurs extral'air y est insupportable, sans qu'on puisse suernéanmoins jusqu'au coucher du suissana. Soleil, après lequel tout le monde est pris d'une sueur fort abondante : que dans tout le cours de ce mois, personne ne quitte sa maison qu'à l'entrée de la nuit, & que ceux qui risquent de paroître pendant le jour ne manquent point d'être suffoqués.

Le 7 de Septembre , il artiva une gtosse Pinace Hollandoise d'une petite Isle . nommée Sainte Lucie , à 24 dégrés & demi de latitude du Sud , & si près Lucie près de Made l'Isle de Madagascat qu'on y compte à peine un mille. Les Hollandois degastatavoient été forcés d'y relâcher, pour se mettre à couvert d'une Caraque Pottugaile, qui étoit partie de Madagascar le 4 d'Octobre 1606, & qui ayant fait plusieurs voyes d'eau, s'étoit vûe dans la nécessité de jetter trois mille sacs de poivre & d'autres marchandises précieuses. Ils taconterent aux Anglois de Bantam que l'îse de Sainte Lucie est un lieu sort commode pour les raftaîchiffemens; que les Infulaites n'y connoissent pas l'argent ni d'autre monnoye; que pour une cuilliere d'étain on obtenoit d'eux un bœuf, & un mouton pour un petit morceau de cuivte; que l'ancrage y est fort bon sur sept ou huit brasses, quoique le fond soit un peu tude.

Le 14 de Novembre, David Middleton, Capitaine du Consent, arriva de Londres à Bantam.

SARIS. fes floffandgis rebutés à la Cui-

Le 17, Matteleese, Amital Hollandois, revint des Côres de la Chine, où l'esperance du commerce l'avoit exposé aux plus grands dangers. En vain s'étoit-il présenté aux Chinois, qui avoient rejetté toutes ses propositions, & jusqu'à l'offre de cent mille pieces de huit par lesquelles il avoit tenté de gagner leut confiance & leur affection. Six Caraques-Portugaifes, parries de Macao, l'avoient forcé de gagner le large avec pette de sa Pinace qu'elles lui avoient enlevé. A fon retout il avoit touché à Kamboya & à Pahang . mais sans y pouvoir obtenir rien de plus que des vivres.

Isle Mayorta , mar des Como-EC1.

Le 17 de Décembre, on vit arriver le Gelderland, grand Vaisseau de Hollande. Il étoit venu entre l'Isle de Saint Laurent & la Côte d'Afrique. Le premier endroit où les Hollandois avoient relâché pour se procuter des ra-fraîchissemens, avoit été l'Isse Mayotta, une des Comores, Ils y avoient freté leur Pinace, dans une tade à la verité fort commode, mais dépourvue de vivres . & fur-rout de bestiaux. De-là ils avoient fait voile à Calecut, Villa qui leur avoit paru si grande qu'ils ne lui donnoient pas moins de cinq mille de longueur. Le Samorin, qui est le Roi du Pays, leur avoit rendu une vifite à bord, vetu fort richement, avec une couronne d'or fit la tête, & l'épée nue à la main. Il leur offrit toutes fortes de faveurs & la permission d'établit un Comptoir dans sa Capitale; mais dans la ctainte des Pottugais. qui étoient alors fort bien avec lui, ils avoient refulé ses offres. En avançant vers Calecut, ils s'étoient saiss d'une Barque de la Mecque, chargée de riz & d'un grand nombre de Passagers, ausquels ils avoient fait payer leur ran-

Artivée de Panlus Van Carle à Bautam.

çon. Le 27, l'Amiral Hollandois, Paulus Van Carle, mouilla dans la Rade de Bantam, avec sept grands Vaisseaux & une Fregate Portugaise dont il s'étoit faili dans sa course. Il avoit pris des rafraichissemens au Cap de Lope Confalve, sur la Côte de Guinée, où il avoit trouvé de l'eau & du poisson en abondance. Après avoir passe six semaines, pour arrendre le changement du vent qui étoit au Sud-Est par Est, il s'étoit rendu à l'Isle d'Annaban sur la même Côte. Le 13 de Mars, il étoit venu mouillet au Port de Mozambique, malgré le feu continuel de l'artilletie du Château; & fans perdre le tems d'abord à répondre à cette infulte, il avoit pris le parti d'attaquer à la vue des Portugais une Fregate de leur Nation & deux Navires Guzarates qui étoient dans le Port. Après s'en être faisi & leur avoir enlevé toutes leurs marchandifes, il avoit brûlé les deux Guzarates; mais la Fregate Portugaife. lui avoit paru fi bonne qu'il l'avoit conservée pour son propre usage. Le lendemain avant fait la revûe de ses forces, qui se trouverent composées de neuf cens quatte-vingt-quinze hommes; il en mit à terre fept cens, avec sept pieces d'artillerie, qui commencerent aussi-tôt à battre le Château. Cette n avoit attaque lui promettant peu de fuccès, il pouffa ses tranchées si près de l'Ennemi, que ses gens pouvoient jetter des piettes dans le Château. Mais lorsqu'il comptoit d'employer la mine pour faire fauter les murs, une furieuse

Mozambique.

pluie l'obligea d'abandonner cette entreptife. Les Affiegés profiterent du découragement des Hollandois pour lancer sur eux quantité de pots à seu , qui les incommoderent beaucoup. Une fortie, qu'ils firent en même tems, acheva de rebuter les Assiegeans, & les força de se retitet après six semaines d'im Siege inutile, qui leur avoit coûté quarante hommes, sans compter un grand

nombre de blessés. Ils rentrerent dans leurs Vaisseaux, pour sortir de la Rade. Mais à la pointe d'un angle funeste, où ils ne pouvoient éviter le canon du Château, ils furent si maltraités de plusieurs coups, qu'un de leurs Bâtimens fut coulé à fond, & deux autres percés dangereusement. Van Carle se rendit à l'Isse de Mayotta, pour réparer le désordre de sa

1607. du siege.

Flotte. La Rade qu'il choisit pour y jetter l'ancre se trouva si bien fournie de bestiaux, qu'il y acheta six cens vingt bœufs & trente-six moutons dans l'espace de six semaines. Les Insulaires connoissent si bien l'usage de l'argent. qu'on ne peut rien obtenir d'eux que pour des pieces de huit. A l'arrivée des Hollandois, le Roi défendit à tous ses Sujets, sous de rigoureuses peines de vendre les moindres provisions avant qu'il se fut défait de toutes les siennes. Aufli-tôt que les Hollandois se crurent parfaitement rétablis, ils retournerent vers Mozambique, pour recommencer l'attaque du Château. Mais en entrant dans la Rade ils apperçurent trois Cataques, nouvellement arrivées de Portugal. Cette vue refroidit leur courage, & leur fit prendre le parti de continuer leur course vers les Indes, A rrente lieues de Goa, ils mirent à terre les Guzarates qu'ils avoient pris à Mozambique. Le lieu qu'ils choisirent, pour se délivrer de ce fardeau, se nomme Seperdon. Ils y trouverent toutes fortes de rafraîchissemens à bon marché, mais nulle autre marchandise qu'une petite quantité de poivre. De-là s'étant avancés vers les Isles Commodo , à sept lieues de Goa, ils se saissrent d'une Caraque qui rerournoit à Lisbonne, chargée presqu'uniquement de pieces de huit. Ils la brûlerent après s'être emparés de toutes ses richesses. L'amorce d'un si précieux butin les sit demeurer pendant plus d'un mois dans le même lieu, pour attendre les trois Caraques qu'ils avoient rencontrées à Mozambique. Mais se voyant trompés dans cette esperance, ils se rendirent à Calecur, dans l'intention d'y parler au Samorin. Dix Galeres, qui y étoient arrivées de Goa, leur ôtetent l'envie de s'ap- Mardes approprocher du rivage. Cependant ils envoyerent au Samorin un présent de deux pieces d'artillerie de fonte, en le faisant prier de leur accorder de l'eau. Cette saveur ne leur sur pas resusée; mais l'eau se trouva si mauvaise, qu'ils n'en purent faire aucun usage. Ils tournerent vers le Cap de Comorin, sans en pouvoir trouver de meilleure; & leurs besoins étant devenus fort presfans, ils s'efforcerent de gagner les Détroits de Malaca. Mais les vents & les courans leur furent si contraires, qu'ils n'eurent point de ressource plus prompte que de se rendre à Bantam. Il y avoit près de vingr-deux mois qu'ils étoient pariis de Hollande. Van Carle, dont la haine ne se rallentissoit pas contre les Portugais, remit à la voile le 31 de Décembre, pour allet croiser dans les Détroits de Malaca, où il se promettoit de rencontrer les Vaisseaux de Macao. Mais la fortune le servit si mal dans cette entreprise, qu'il revint le 4 de Janvier à Bantam , d'où il partit le 5 , pour faire voile aux Molucques. Le 18, Matteleese leva l'ancre aussi, pour retourner en Hollande. Sa car-

gaison étoit composée de douze mille sacs de poivre, quatre cens sacs de noix muscades, de sucre, de bois d'ébene, & de sove crue.

1608. Départ & arride divisa VaiBeaux.

Dans le cours de l'année 1608 il arriva un prodigieux nombre de Jones de la Chine & des autres parties des Indes. Le premier Bâtiment de l'Europe fut l'Erasmus, Vaisseau Hollandois, qui retournoit d'Amboyne en Hollande, chargé de sept cens bahars de giroste. Le premier de Septembre, une

5 A R 1 S. 1608.

Invalions des

Hellandon.

petite Pinace de la même Nation, arrivée de Machian, rapporta que deux grands Vaisseaux , la Chine & le Pigeon , avoient été submergés sur leurs ancres devant certe Ville, par un vent d'Ouest, qui ne paroilloit point assez violent pour produire un effet si terrible. Mais le moindre orage qui vient de ce côté là cause des agitations extrêmes dans un Port où le fond est fort mauvais & n'a pas moins de 70 ou 80 Brasses. La perte des Hollandois avoit été compensée par la prise de Machian & de Taffasal, qui ne leur avoit pas coûté un feul homme. Ils avoient mis dans chacune de ces deux Places cent vingr Soldats. C'étoit de la même maniere & par la même voye qu'ils s'étoient

fortifiés dans le Château de Malayo.

Le 10, une Pinace Hollandoise partit pour Sukadana, dans la seule vûe de ramener les Négocians de cette Nation, qui y étoient accablés de maladies, & qui ne pouvoient se faire payer de ce qui restoit dù à leur Compa-

gnie depuis le voyage de Claes Simonson.

L'Amiral Keeting unive a Ban-

Le 2 d'Octobre, Keeling, Amiral Anglois, arriva de Priaman dans le Dragon , & se rendit le 7 à la Cour , avec une Lettre du Roi d'Angleterre & des préfens , qui consistoient dans cinq pieces d'artillerie , une aiguiere & un basfin d'argent , & deux barils de poudre. Il fut témoin , avec tous les Anglois du Comptoir, d'un fort trifte spectacle. Les Pungavas, le Scha Bandar, l'Amiral, Kay Depatti, Utennagera, & plusieurs autres Seigneurs, irrités depuis long-tems contre le Gouverneur du jeune Roi, qui abusoir quelquesois de son autorité, se réunirent pour le perdre. Ayant chois la nuit du 13, pour s'assembler chez Kay Mas Patti, ils se rendirent secretement au Palais, où ils commencerent par s'affurer de la personne du Roi & de la Reine mere. Ils coururent ensuite à l'appartement du Gouverneur, qu'ils esperoient de surprendre dans son lit; mais il eut le tems de se sauver par la ruelle, après avoir reçu une blessure à la rête, & de se retirer chez le Grand-Prêtre, qui Mort tragique se nommoit Kay Finkkey. Le respect d'un azile si sacré n'arrêta point ces surieux. En vain Finkkey paroissant lui-même s'efforca de les arrêter par ses prieres & ses menaces. Ils forcerent l'entrée de sa maison, & le Gouverneur pe-

du Gouverneur.

rit de mille coups entre leurs mains. Keeling leva l'ancre le 6 de Décembre, pour retourner en Angleterre : mais le mauvais tems & les vents d'Ouest le repousserent vers la Rade, Il remit à la voile le 10, & l'on fut surpris de le revoir encore le 13. Il avoit rencontré dans les Détroits l'Hector, dont prefque tour l'Equipage étoit réduit à l'extrêmité par le scorbut; & l'interêt de la Compagnie l'avoit obligé de prêter son secours à ce malheureux Vaisseau. Il y avoit fait passer une partie de ses gens pour suppléer à la manœuvre. Enfin sans cette rencontre imprévue, les Anglois de l'Hector n'avant plus la force de porter la main aux voiles, couroient risque à tous momens de se briser contre les rocs ou d'échouer dans quelque Isle du Sund. Ils avoient essuyé d'autres malheurs à Surate, où les Portugais leur avoient pris leur Chaloupe, avec dix-neuf de leurs gens , & des draps d'Angleterre pour la valeur de neuf mille pieces de huit. Mais ils s'étoient un peu dédommagés de cette perte, en se faififfant d'une Fregare de Columbo, dans laquelle ils avoient trouvé entre autres marchandifes onze balles d'étoffes des Indes, & treize perites pieces d'Artillerie. Leur arrivée à Bantam fit changer de vûe à Keeling. Îl monta dans l'Hector, le 5 de Janvier, pour se rendre aux Isles de Banda, & le Capitaine Towson partit pour l'Anglererre dans le Dragon.

Diferaces du Varticau l'Hee-

Le 3 de Février, les Hollandois à qui le retardement de leurs Vaisseaux commençoir à causer de l'imparience, eurent la satisfaction de voir arriver de Malaca Williamson Verhoof, leur Amital, avec une Flotte de douze grands Vailleaux, dont sept partitent immédiarement pour les Molucques. Les Offi- Flort Hollanciers qui restoient à Bantam, accompagnés de rous les Facteurs de leur Comproir, demanderent une assemblée des Pungavas, sous prétexte d'une affaire importante qu'ils avoient à leur communiquer. Cette faveur leur étant accor- Les Hollandois dée, ils déclarerent avec beaucoup de faste, dans un Conseil si nombreux, qu'ils s'auticus la roil avoient reçu des Lettres de leur Roi (titre qu'ils affectoient de donner au Com- de Bantant. te Maurice pour se procurer plus de considération ) par lesquelles ils apprenoient que la paix avoit éré conclue entre eux & les Portugais. Ils ajoûtetent qu'ils se croyotent obligés d'en informer la Cour de Bantam, parce que devant vivre désormais en bonne intelligence avec le Portugal, ils ne pouvoient plus accorder de secours aux Javans contre les insultes des Vaisseaux de cette Couronne. Les Pungayas recurent ce discours avec de grands éclats de rire. Ils connurent rout d'un coup que le dessein des Officiers Hollandois étoit de les prévenir par des jalouses & des craintes, contre ceux dont ils se reconnoisfoient les amis, afin de rendre la Cour de Bantam plus réservée sur tous les Privileges qui pouvoient nuite au Commerce de Hollande. Aussi répondirentils que les Javans étoient sans inquiétude, & que les Hollandois pouvoient fuivre leur inclination.

Le 21, Saris fur appellé à la Cour par le nouveau Gouverneur, qui se nommoit Pangram Arcumgalla. Il se hata d'obéir à cet ordre, avec la précaution se Hollamor B ordinaire de porter un présent. Le Gouverneur lui dit qu'ayant appris par des informations certaines que les Anglois rerenoient dans leur maifon deux Prifonniers pour dettes, & qu'ils les avoient même chargés de chaînes, il vouloir scavoir sur quel fondement ils s'attribuoient cette autorité. La réponse de Saris fur qu'ils avoient obtenu la permission du Roi : & produisant les billers des Prisonniers pour prouver la réalité & la justice de la derre, il demanda instamment qu'ils ne fussent pas déchargés sans avoir donné une caution ou d'autres assurances pour le payement. Le Gouverneur répliqua qu'il supposoit la veriré de la dette, mais que pour la permission d'enchaîner les Prisonniers. il sçavoit que les Anglois ne l'avoient jamais obrenue du Roi , & qu'il vouloir par conféquent qu'ils fullent relâchés. Enfin Saris obrint, après beaucoup d'instances, qu'ils demeureroienr en prison, jusqu'à ce que l'un, qui se nommoit Tanyomges, & qui devoit au Comptoir cinq cens pieces de huit, en eût du moins payé cent, & que l'autre, nommé Bungum, qui devoir, avec la même somme, cent sacs de poivre, eûr payé cent pieces & vingt sacs. Sur cette convention, le Gouverneur envoya un de ses gens avec Saris, pour déclarer aux Prisonniers à quelles conditions ils pouvoient obtenir la liberré. Cependant, le 24, il vint à Saris un nouvel ordre de se rendre à la Cour. Il y rrouva les Facteurs Hollandois qui y avoient été mandés comme lui , & vers lesquels le Gouverneur se tourna d'abord, pour leur demander si c'étoir l'usage en Europe de mettre un homme en prison pour ses derres, sans en avoir recu la permission du Roi ou de ses Ministres. Les Hollandois ayant répondu non, il donna ordre que les deux Prisonniers sussenr relâchés sur le champ. En vain Saris lui representa les conditions dont on étoit convenu

1609.

Holimdon à Воглео.

trois jours auparavant, un des Esclaves du Roi fut envoyé auffi-tôt pour les délivrer. Saris ne douta point que cette mortification ne lui eût été suscitée par les Hollandois. Ils recurent à leur tour un sensible chagrin, en apprenant par une Pinace, arrivée le 23 d'Avril, que Paulus Vankerle, un de leurs Esperances les Amiraux, avoit été pris à Ternate. Mais, sur quelques récits de l'Isle de Borneo, ils firent partir un petit Bâtiment pour Banjarmassin, dans la résolution de faire parcourir toutes les Criques & tous les coins de cette grande Isle où ils avoient appris qu'on trouvoit de l'or & du bezoar en abondance pour

des grains de verre & pour les plus viles merceries.

Polds & mefu-Cos de Bamila.

Le 26 d'Août, Keeling revint de Banda, chargé de douze mille quatre cens quatre - vingt - quatre katis de fleur de muscade, & de cinquante - cinq mille huit cens quarante-quatre katis de noix, qui lui revenoient à neuf, dix & onze pieces de huit le bahar. Un kati, dans les Isles de Banda, répond à treize onces & demie d'Angleterre. Le petit bahar de fleur de muscade est compose de dix katis; & le petit bahar de noix, de cent katis. Le grand bahar contient cent karis de fleur, & mille de noix. Si quelqu'un vous doit dix katis de fleur, & qu'il vous offre en payement cent katis de noix, la Loi du

Pays your oblige d'y confentir.

Soris recouravec Keeling.

Le 4 d'Octobre, Keeling, qui avoit achevé sa eargaison à Bantam, en y joignant quatre mille neut eens facs de poivre, leva l'ancre pour retourner en Angleterre, Saris , Auteur de cette Relation , monta fur le même Vaifne en Angleterre seau, après avoir passé quatre ans, neuf mois, onze jours au Comptoir de Bantam. Sans s'arrêter aux circonstances de son retour, il joint à son Journal que!ques oblervations curieules sur diverses sortes de drogues & de marchandifes . & fur les lieux d'où les Européens rirent ces productions.

Observations chandifes , par-

Le bois d'aloës, comme l'appellent les Anglois, est nommé Garu par les Malayens. La meilleure espece vient de Malaca, de Siam & de Cambaye. furne, potumes, Il faut choisir celui qui est en gros bâtons ronds, fort massif, noir, avec des veines couleur de cendre, un peu amer au goût, d'une odeur agréable, & oni brûle au feu de charbon comme un morceau de poix; c'est-à-dire, que s'il est hon, il ne cesse pas d'éprouver une sorte de friture, en jettant une odeur fort douce jusqu'à ce qu'il soit consumé.

Benjouin

Le Benjouin est une gomme, que les Malayens nomment Minnian. La meilleure espece vient de Siam. Elle est pure, elaire, blanche, avec de perires rayes couleur d'ambre. Sumatra en produit une autre forte, qui n'est pas méprisce, quoique moins blanche. Une troisième espece, qui vient de Priaman & de Burroufe, est rejettée des Anglois, parce qu'ils la trouvent trop groffiere; mais elle est fort estimée à Bantam.

Civette.

La civette, si l'on veut choisir la meilleure, doit être d'un jaune foncé qui tire sur celui de l'or. Celle qui est blanchâtre se vend beaucoup moins, parce qu'elle est ordinairement alterce avec de la graisse. Cependant la civette, en géneral, est blanchatre quand elle est fraîche, & ee n'est qu'en vicillissant an'elle devient jaune.

Mello

Le muse est connu par trois especes; la noire, la brune & la jaune. La premiere n'est point estimée. La seconde est bonne. La troisième est la meilleure. Celle-ci doit être couleur d'ambre foncé, & revêtue d'une simple peau ; car si elle en a deux , comme il arrive souvent , c'est un désaut. Elle ne doit point être

ment par l'odorat, mais même par le palais, car Saris a connu des gens qui ne pouvoienr en goûter sans qu'elle pénétrât jusqu'au cerveau. Elle ne doit pas se fondre rrop tôt dans la bouche, ni demeurer rrop long-rems dans la main sans se dissoudre. On doit bien se garder de la tenir près d'aucune autre sorte d'épice, si l'on ne veur pas qu'elle perde bientôt son odeur.

Le Bezoar : il y en a de deux forres , l'une qui vient des Indes Occiden- Bezoar. tales, l'aurre des Indes Orientales. Celle-ci vaur le double de l'aurre. Les pierres de l'une & l'aurre sorte ne se ressemblent point dans leur forme. Les unes sont rondes; d'aurres longues comme des noyaux de dattes; d'autres comme des œufs de pigeon; d'autres comme les rognons d'un chevreau; enfin d'aurres ont la figure d'un gland. Mais il y en a peu qui se terminenr en pointe. Leur couleur n'est pas moins variée : car il s'en trouve d'un rouge clair, de couleur de miel & de couleur de cendre. Mais la plûpart sont d'un verd pâle. Les bezoars de l'Inde Orientale sont composés de plusieurs robbes on de plusieurs peaux, comme l'oignon, & ne sont pas moins luisans que si l'art s'étoit employé à les polir. Qu'on en ôte une peau, la fuivante est plus luisanre & plus claire que la premiere. Ces peaux sont plus ou moins épaisses, suivant la grosseur des pierres. Les plus gros bezoars sont les plus chers. Saris donne une méthode certaine pour les mertre à l'épreuve. Qu'on prenne, dit-il , le poids exact de la pierre, & qu'on la mette dans l'eau pendant quatre heures. Qu'on examine ensuite si elle ne s'est pas fendue ; & qu'après l'avoir bien essuyée on la pese une seconde fois. Si l'on trouve la moindre différence dans le poids, on peut être sur que la pierre n'est pas bonne. La plupart des bezoars contrefaits viennent de Sukadana dans l'Isle de Borneo. Il s'y en trouve néanmoins d'excellens, comme à Parane, à Banjarmassin, à Macassar, & dans l'Isle das Vaccas, qui est à l'entrée de la Rade de Kam-

L'Ambre : il y en a de differentes couleurs, tels que le blane, le noir, le brun & le gris. Le noir est le moins recherché & le gris passe pour le meilleur. De cerre derniere sorre, choisissez celui qui est le plus clair, le plus pur, qui tire sur le blanc & qui est mêlé de veines couleur de cendre ou blanchârres. Il doir florrer fur la furface de l'eau; & quoiqu'il y air de l'ambre contrefait qui flotte de même, on peur s'assurer que le vérirable se s'enfonce iamais. Il vient en abondance du Mozambique & de Sofala.

Bantam est le grand Marché d'une infinité de Nations pour quantiré de mar- Marché de Banchandifes. Cette Ville, qui est siruée dans la grande Isle de Java, est au 6º dégré de latitude du Sud; variation Quest; dégrés, Mais le Pays ne produir guéres, de son propre fonds, que des vivres, du coron, de la laine & du poivre. La récolte du poivre, qui se fair au mois d'Octobre, donne ordinairement trente ou trente-deux mille facs. Chaque fac contient quarante-neuf karis poids & mefu-& demi de la Chine, Les Javans nomment le sac un timbang. Deux timbangs \*\*\*. font un pikul; rrois pikuls composent le petit bahar; & quatre pikuls & demi le grand bahar, qui fair quatre cens quarante-cinq katis & demi. Les Javans onr encore un poids qu'ils nomment kulak, & dont l'ulage est fort

Tome II.

5 A R 1 S. 1609. commun à Bantam. Sept kulaks font le timbang. Mais quelque experience qu'on puisse acquerir dans tous ces poids, les Commis Indiens, qui font toujouts des Chinois, donnent beaucoup d'avantage aux Marchands du Pays, parce qu'ils ont l'art de diminuer ou de grossit à leur gré les poids & les mefures.

Aux mois de Décembre & de Janvier il vint à Bantam un grand nombre de Jones & de Pares, chargés de poivre de Cherringin & de Janby, de forte qu'à la fin de Janvier cette Ville a toujours de quoi fournir à la cargaifon de

trois grands Vaisseaux.

Tadadatym.

Le poids pour le bezoar , la civette & l'or , fe nomme taël , & revient à deux pieces de hiut un quarr , ou à deux onces d'Angleterre. Un taël Malayeu pefe une piece & demie de huir , ou une once & un tiers d'Angleterre. Un tael Chinois eft le poids d'une piece & fiper vingtiéme de huir, ou une once & un cinquiéme d'Angleterre ; de forte que dix taëls de la Chine font préciément itx taëls de Java.

Marchandifes roptes à Banam. Les marchandifes Angloifes qui fe vendent à Bantam, font le fer en barres. longues & minces, à fix pieces de huit le pikul.

Le plomb en perites masses, à cinq pieces le pikul. De la poudre à tirer, vingt-cinq pieces le barril.

Draps larges, de couleur rouge, opium de Mefri qui est le plus estimé, am-

bre en gros grains, cotail à grandes branches.

Maisi les pieces de huir font la meilleure marchandife qu'on puilfe porter à Bantam, parce qu'avec de l'argent comptant, il n'y a rien qu'on ne fep rocure fort au deflous de fon prix. On s'y déclait aufil fort avantageufement des raffetas, des velours, des damas de toutes fortes de couleurs, des faitns blancs, du mufe, du fil & du treit d'or, du furce blanc, du futre de Candies, des baffins de porcelaine, du benjouin, du bois d'aloës, de l'alun, & de toutes fortes de drocues.

Les étoffes de Coromandel font fort en recommandation à Bantam, & furtout celle qui se nomme Gubar. Les calicos, les pintades, les ballachos, les beaux tapis de Saint-Thomé, le muris, qui est une forte de drap fort cher; toutes les étoffes Malayennes,& generalement toutes celles de coton qui ont de

la largeur & de la longueur.

Droits da Rol.

Les droits du Roy font 1%, le chuckey, qui est de huit pour cent fur le poiver. 1% le blibbliain ; cét-d-dire, que s'il arrive dans la Rade quelque Vaissea chargé de draps ou d'autres marchandises de cetre nature, le Roi olie tre informé de la quantié ext de prix avan qu'on en puiss s'in en debarquer. Ensuire il envoye s'es Officiers , qui achetent tout ce qui est nécessiare de nou sage, pour la moité du pris, c'elt-d-dire, que s'in vois mentre le prix de votre drap à vingr pieces de huit le gori , on ne vous en donne pas plas de quinze ou s'elex. L'us'age des l'Iollandois est de faire present au Roi, de sep ou huit cens pieces de huit à leur artivée, pour s'e delivere de tous les droits. Le Ruba-suba s'elt un droit pour l'anenge, qui monte à sinq cens pieces de huit pour six mille s'es de poivre. Le droit du Scha Bandar pour la mitte quantié de poivre, est de deux cens sinquante priesces de huit pour se dit de Committe pour les poids c'es messeus, s'elle consideration de l'année de la Douanne, on a salle le droit d'un prece de huit fut cent s'act. Les s'elle de huit s'elle cent s'es.

. Jan Turt Goods

1609. Pays divers d'orb m tieg fes

Macaffar , Bali

ran , qui est situé à l'Est de Jakarra. Il lui vient de Janby un grand nombre de Jones, chargés de poivre. Banda lui fournit une petite quantité de fleur & de noix de muscade, qu'on envoye prendre dans quelques Jones du Roi & Ban de la ville. Macassar lui fournit de même des pierres, du bezoar, du riz & d'autres vivres. Bali qui est une Isle à l'Est de celle des Celebes, vers huit degrés & demi de latitude, envoye beaucoup de riz & de cotton, des Esclaves, & des étoffes groffieres. Timor, qui est à l'Est de Bali, à dix degrés quarante minutes de latitude du Sud, produit une abondance de chindanna, que les Anglois nomment white fanders. Il vaut à Bantam jusqu'à vingt pieces de huit le pikul. On en tire aussi de la cire, qui se vend vingt-cinq & jusqu'à trente pieces le pikul. Les Indiens sont capables de beaucoup d'artifice pour contrefaire cette marchandise ou pour l'alteter par divers mélanges; de sorte qu'il est toujours à propos de la rompte en pieces pour éviter l'imposture. On porte pour échange à Timor, des coureaux, de petites merceries, de la porcelaine groffiere, des taffetas de diverses couleurs, excepté les noirs, des poëles de la Chine, de petites plaques d'argent battu, aussi minces que des oublies, & de la grandeur de la main. Ce commerce est fort avantageux, car les Anglois y onr gagné jusqu'à quatre cens pour cent.

Banda, qui est à cinq degrés de latitude du Sud, fournit avec la fleut & la Mes de Randa. noix de mulcade, de l'huile de l'une & de l'autre. Cette Isle n'a point de Roi; mais elle est gouvernée par un Scha Bandar, qui est allié des Scha Bandars de Nera, de Lantor, de Puloway, de Pulorin, & de Labatake, autres Isles qui sont comprises sous le même nom, & qui dépendoient autrefois du Roi de Ternate. Toutes ces Isles ont trois moissons chaque année, dans les mois de Juillet, d'Octobre & de Fevrier; mais celle de Juillet qui se nomme la moisson d'Areputi, est la plus considerable. Les marchandises qui conviennenr aux Insulaires, sont les étoffes de Coromandel, & toutes celles de Cheremalla, du drap d'Anglererre, les especes d'or, les pieces de huir, avec cette différence, que pour la valeur de soixante-dix pieces de huit en or, vous aurez ce qui conteroit quatre - vingt - dix pieces en argent; les grands basfins de la Chine, les damas de couleurs vives, les taffetas, les velours, les boctes de la Chine, les jettons dorés, les chaînes d'or, la vaisselle dorée, telles que des affieres, des plats & des soucoupes, les armes de tête damasquinées & bien luifantes; les moufquets, les lames d'épée, mais retrouffées à la pointe. Le riz est encore une marchandise sur laquelle on trouve de grands profits dans les Isles de Banda, sur-tout dans cerraines années où la racine de sagio, dont on y compose le pain, manque presque entierement.

Les Isles Molugues, qui sont au nombre de cinq, forr près de la Ligne Isles Moloques, Equinoctiale , se nomment Moluko , Ternate , Tidor , Gelolo & Machian , & produisent une grande abondance de girofle; mais chaque année n'est pas également fertile. C'est la troisième qui donne toujours une riche moisson. Le kati aux Molugues est de trois livres cinq onces Angloises. Le bahar contient deux cens katis. Dix-neuf katis de Ternate, en font cinquante de Bantam. Les marchandises qu'on demande aux Moluques, sont les étoffes de Coromandel & de Cheremalla, les ceintures de Siam, les salolos, les ballachos & les chellis, les taffetas de la Chine, les velours, les Damas, les grands bassins, les jet-

La sove à coudre, nommée Kou-swa, à cent pieces de huit le pikul. Les étoffes brodées nommées Pocy, qui servent pout Tapisseries : les meilleures se vendent dix pieces.

SARIS. 1609.

Le fil d'or à coudre & à broder, nommé Kim - swa, qui se vend par chip - pao , c'est-à-dire pat paquets , dont chacun contient dix papiers , & chaque papiet cinq échevaux, ou cinq nœuds. Trois chip-paos se payent. deux pieces de huit.

Satins, nommés Lin, les meilleurs une piece de huit-

Grands Bassins , nommés Cho-pao , trois pour une piece de huit.

Le Sucre blanc, nommé Pe-tong, le meilleut une piece le pikul,

La Porcelaine de même espece, nommée Poa, la meilleure une piece de huit le Kari.

Les boëres à petles, nommées Cha-nab, les meilleures une piece de huit. Les Velouts', nommés Tan - go Jounck , de neuf aunes de long , cinq

pieces de huit. La foye de manche, nommée Jounek, la meilleure cent cinquante pie-

ces le pikul.

Le musc, nommé Sa-hu, sept pieces le Kati.

Les Draps larges, nommés To-lo-ney Sa-foko, c'est-à-dire, larges de trois quarts, sept pieces de huit.

Les Miroirs de la plus grande largeur, nommés Kea, dix pieces chacun-

L'Etain , nommé Sea , quinze pieces le pikul. La Cire , nommée La , quinze pieces le pikul.

Moulquets, nommés Kau-ching, vingt pieces le baril.

Dents d'Elephans, les plus gros & les meilleurs, deux cens pieces le pikul. Les petits , nommés Ga , à la Chine , & par les Portugais Serevelias , cent pieces le pikul.

Les sables du Japon, nommés Sam-to, huit pieces de huit.

Le Droit sur le Poivte, dans l'interieur du Pays, est d'un Taël sur chaque pikul.

Au mois de Mars, les Jones qui doivent faire voile aux Manilles, par- Commerce-le la tenr ensemble de Chan-chue; c'est-à-dire, que d'environ quarante qui chine font ce Voyage tous les ans, il y en a toujours sept ou huit, ou dix qui s'associent, à mesure qu'ils sont prêts au départ. Leur cargaison est de soye crue & travaillée, mais beaucoup meilleure que celle qui se porte à Bantam. On compte dix jours de navigation entre Canton & les Manilles. Les Jones reviennent au commencement de Juin , chargés de pieces de huit, Ils font fans atmes & fans aucune autre défense; desorte qu'on n'a besoin que d'une Chaloupe armée pour les arrêter, & pout les prendre.

Saris n'a pas laisse des observations moins exactes sur les matchandises qui font recherchées au Japon. Il fuffira de les nommer, fans en marquer les prix. Les draps larges de toutes fortes de couleurs, fans en excepter les propies au 12 noirs, mais sur - tout les rouges & les jaunes. Les soyes, les bouracans P fimples & doubles, les étoffes de foye à gros grains; les gros grains de Turquie, les camelots, les fatins, les taffetas & les damas de l'Inde. Le fil de toutes fortes de couleurs. Les tapis de table. Les cuirs dorés ou peints, à fleurs & à figures. Les tableaux, & toutes fortes de peintures, fur - tout

1611. Marchandifes

### HISTOIRE GENERALE

celles qui representent des histoires lascives, & des batailles sur mer ou S A R 1 S. fur terre ; les plus grandes formes font toujours les plus estimées. 1613.

Le vif argent, le vermillon, le rouge pour le vifage. Le cuivre en plaques, le plomb en lingots, le plomb en feuilles. L'étain en lingots. Le fer en masse, en barre & en plaques. L'acier de toutes sorres de formes. Les tentures de tapisserie. La civette. Le fil d'or à coudre, de la Chine. La cassonade ou le sucre en poudre de la Chine. Le sucre de Candie. Les velours de toutes couleurs. Les velours à fleurs. Les gazes. La soye crue. Le fil tors. Les verres à boire de route espece, les bouteilles, les cruches, & toutes sortes de vases & de vaisselles, simples ou dorés, le papier, les Livres de Compres & les tablettes de poche. Le savon d'Espagne. L'ambre en grains. Les bas de foye, de toutes couleurs. Le cuir d'Espagne, & toutes sortes de peaux bien passées. Les Kandicks bleus & noirs de la Chine. La cire pour les bougies. Le miel. Le poivre. Le samel de la Cochinchine. La muscade. Le camphre de Barous & de Borneo. Le bois de Kalamba. Le sapon, sorre de bois rouge, Les dents d'éléphans. Les cornes de rhinoceros & de cerfs. L'alun de roche, II est en telle estime, que Saris vendit pour cent florins ce qui ne lui en avoir coûté que trois.

Ce owil v a de meilleur au Ja-

Ce qu'on rrouve de meilleur au Japon est une abondance d'excellentes reintures, bleues, rouges, noires & vertes. Les vernis, fur-tout en or & en argent, y sont meilleurs qu'à la Chine. Le soulfre, le salpêtre, le riz & le coton abondent aufli dans la plupart de ces Isles.

# LATITUDES.

| Masuliparan17             | 00 | N. |                               |   | 00 |
|---------------------------|----|----|-------------------------------|---|----|
| Isle Sainte Lucie, proche |    |    | Isle de Bali                  | 8 | 30 |
| Madagascar2               | 30 | S. |                               | 0 | 40 |
| Seperdone, près de Chau-  |    |    | Isle de Banda                 | 5 | 00 |
| le18                      |    |    | Sukadana, dans l'Isle de Bor- |   |    |
| Bantam 6                  | 0  | S. | nco                           | 1 | 30 |

### CHAPITRE VII.

Relation de ce qui se passa dans l'Isle de Firando pendant le Voyage de Saris à la Cour de l'Empereur du Japon.

COCKS.

N s'apperçoit par dégrés que l'attention des Marchands Anglois pour les événemens historiques, & leur curiosité pour le caractere & les usa-Le Factour Cooks ges des Nations étrangeres, augmentent avec l'étendue & le succès de leur commerce. Cocks, destiné à gouverner le Comptoir de Firando, ne demeura point oisit dans cette Ville pendant le voyage que Saris avoit entrepris à Suronga. Avec le soin des marchandises & des autres interêts de la Nation, il étoir chargé de recueillir, dans un Journal exact, rour ce qui se passeroit d'interessant sous ses yeux. C'est sa Relation qu'on va lire,

Le 7 d'Aoûr, Saris, Géneral Anglois, partit avec William Adams pour la Ville Imperiale dans une Barque du Roi montée de quarante Rameurs. Il prir avec lui douze personnes de confiance; Tempest, Pencock, Richard Dipart du Gine-Wickam, Edouard Saris, Warter Cotwarden, Diego Fernandos, John Wil- ratliams, Tailleur; John Head, Cuitinier; Edouard Bartan, Chirurgien; John Japan , Interpréte ; Richard Dale & Antoine Ferrea , Matelors ; faus compter quatre Valets, deux à lui & deux à William Adams. On fit honneur à Ion depart, en titant treize coups de canon.

L'Auteur se rendit aussi-tôt chez les deux Rois, comme par ordre du Géneral, pour les remercier des ordres qu'ils avoient donnés en sa faveur. En effet ces deux Princes avoient poussé leurs attentions jusqu'à faire porter à Saris cent taëls, en monnoye du Japon, pour lui épargner les embarras du chauge dans une si longue route. Cette somme fut acceptée, mais comme un prêt. Quelques Anglois ayant causé du désordre la nuit d'auparavant, le Roi Foyne pria Cocks, autant pour son honneur que pour celui de sa Nation, d'avoir l'œil ouvert fur la conduite de ses gens.

Le 9, un jeune Japonois, nomme Juan, qui parloit fort bien la Langue un jeune Japonois s'engage a Espagnole, vint offrir ses services à Cocks pour neuf ou dix ans, sans en ex-surve le Anghois cepter le voyage d'Angleterre, qu'il promettoit de faite avec le Vaisseau. en Europe. Miguel, l'Interpréte qu'Adams avoit procuré au Comptoir, étant d'un esprit fort lourd, & sujet d'ailleurs à s'absenter souvent, le desagrément qu'on avoit fans cesse de le voir manquer au besoin, sit accepter les offres de Juan, C'étoit un nouveau Chrétien, qui avoit la plus grande partie de sa famille à Nangazaqui, & un cousin à Firando. Quoiqu'il eut servi pendant trois ans un Espagnol aux Manilles, il en étoit revenu sans avoir embrassé le Christianisme, & les Jesuites l'avoient baptisé à Nangazaqui. La curiosité de voir l'Europe parut êrre le feul motif qui le faifoit tourner vers les Anglois.

Le 19 au foir, on vir commencer à Firando la grande Fère des Japonois, Japonois Baset qui consiste à se réjouir & à faire bonne chere toute la nuit sur les tombeaux leurs pateirs de leurs parens, qu'ils invitent à ce festin. Leurs réjouissances durent trois mois. nuits consecutives. On publia l'ordre de parsemer les rues de sable & d'allumer des laurernes devant chaque porte. Il en coûra la vie à un pauvre homme pour avoir négligé d'obéir. Cocks ne fir pas difficulté de se conformer aux usages du Pays. Non-sculement il suspendit à sa porte deux belles lanternes; mais étant informé que les deux Rois devoient se promener dans les rues , & s'arrêter à sa maison, il leur fir préparer un souper digne d'eux. Cependant, après les avoir attendus jusqu'à minuir, il fut averti que d'autres occupations leur avoient fait changer de dessein. Il ne laissa point de leur envoyer des préfens, suivant l'usage de la Nation. Plusieurs Seigneurs Japonois, qui prirent l'occasion des Fêtes pour visiter le Comptoir, y furent reçus & traites avec autant de générofité que de politeffe.

Le 21, les Anglois cesserent de débarquer leur poudre, dont ils avoient deja transporté cinquante-neuf barils au rivage, L'avidité du Roi à s'en proeurer & fa facilité à leur en donner le prix qu'ils avoient demandé, sembloir leur avoir fait oublier qu'ils en devoient conferver du moins leur provision.

Mais le Lieutenant du Vaisseau se crut obligé de faire transporter, au Com- Vols des Marss proir, quantité de petites merceries, que les Matelots commençoient à dé-

Cocks. 1613.  rober pour fournir à leurs débauches. On écoit au dernier jour des trois Fètes. Trois Compagnies de Danfeurs (e promenerent dans toures les rues avec des banicers, & des poëlles pour infituments de mufique; s'arrêtant aux portes des Grands comme aux Sépultures & aux Pagodes, avec des transports de jove, & des cris aufile extravagants que leurs dansfes.

Mafcarades Japonoites Le 24 | 1 y eur une autre illumination, à l'honneur du jeune Roi & de fon feree, qui alleren en Mafarade chez le vieux Roi Foyte, a vece un correge fort nombreux. Les deux Princes étoient à cheval, & le refte de la Troupe à pied. Nabelone, Gouverneur du jeune Roi, jouci du fire pendant la marche, & cene musique étoit accompagnée de celle que Jai déja reprefense. Cocks ayant appris que les Princes se prosposioner, à leur cerour, de viferer le Comptoir Anglois, prépara un grand fethin. Mais ils ne s'en appronanques de mônomentement. Ils ne se prefenceren pas pour entres, flowère, Fadeur Anglois, s'avança jusqu'à la porce, en affechant de les regarder peu. Ils feignireux aufil de ne l'avoir point apperqu.

Lettres arrivées

Cocks reçut le 18 deux Lettres du General, l'une du 19, l'aure du 20, par le Gouverneur Schimonafco, qui fuivant quelque cérémonial inconnu aux Anglois, ne les envoya point au Compoirt, mais les fie porter au Vaiffeau. Comme l'une des deux Lettres feois pour le Roi Porpe, Cocks fe rendit au Plails, accompagné de Melsham & de Hermando. Le Roi donna un katan au premiter, une dague d'Ejpagne à l'autre, & à tous trois quelques bottes d'ail, galanterie ordinaire au Japon. Il leur accorda aufili a permifon de faire fecher leur poudre au fommet du Fort, en leur offrant le fecours de fes gen pour ce travis.

Le premier de Septembre , le vieux Roi & toute ſa Noblesse, se de necessite diversisseme d'une nouvelle Mascarde, & rendrem visse le sair au jeune Prince. Les rues étoient éclairées par un nombre infini de lanteres. Cocks, qui s'attendoir d'autent plus a recevoir le Roi, que deux jours ausparavant ce Prince lui avoit fair l'honneur de le surprendre ches lui, & d'y puller une prince de l'aute d'aus la post prépares pous le troitseme d'y puller une prince de l'aute d'aus la post prépares pous le troitseme de l'aute d'une la prépare pour le troitseme nombreux, que ce sur apparenment sette raisson qui empêcha Foyne d'entres chez les Anglois.

exemple as Ja-

Le lendemain les Arpeneurs de la Cour meliurent routes les mailons de la me oil de Anglois avoient leur Comptoir, pour les faire contribuer, fuivant leur grandeur, aux frais de quelques nouveaux Forts que le Roi vouient entrepetender. Cellé des Anglois ne fur point exempée de certe taxe. Cependant le dessein et de les montes de la cesta de la compte del la compte del la compte del la compte de la compte d

dans la Rade. Le mur de la Cuisine des Anglois, avec un four extrêmement -1613.

épais qu'ils avoient bâti nouvellement, furent mis au niveau de la terre. Cette horrible tempête s'étant élevée pendant la nuit, la confusion & le bruit du Peuple, qui couroit éperdu dans routes les parties de la Ville, augmenra beaucoup le défordre. La plupart portoient des brandons de feu pour s'éclairer. Les érincelles qui voloient de toutes parts devintent bientôt la cause d'une difgrace encore plus affreuse; car le seu prit à plusieurs maisons, & ne pouvoir manquer de se répandre dans toute la Ville, si par un autre accident, qui n'accompagne jamais néanmoins les Typhons, il n'étoit rombé une pluie Les Typhons pe qui n'accompagne jamais neanmoins les 1 ypnois, il il colt compagne et d'à- font jamais ac-fi prodigieule, qu'on fe crut menacés de perir par l'eau, après l'avoir été d'à- font jamais ac-compagnés de tre écralés par la chûre des maisons, ou d'être enveloppés dans les flammes. Plus Le Vaisseau Anglois, quoiqu'à l'abri par sa struction, se soutint à peine sur cinq cables, dont il y en eut un de rompu. La Chaloupe & l'Esquif furent emportés, & ne purent être retrouvés que deux jours après. On apprit que le Port de Nangazaqui avoit beaucoup plus fouffert. Vingt Jones Chinois y furent submerges; & le Vaisseau, qui avoit apporté l'Ambassadeur Espagnol

des Manilles, fut miserablement fracasse.

Ces fléaux du Ciel n'empêcherent pas les Matelots Anglois de se livrer à defordre de Ma des désordres si crians, que pour l'honneur de leur Nation, les Auteurs de telots Auglois. ce Recueil ont cru devoir les supprimer. Mais ils ne font pas difficulté de publier ceux qui ne regardent que la discipline nautique, pour apprendre à l'Angleterre même, que ce n'est pas roujours par l'injure des élémens, ou par les fatigues d'un métier pénible, qu'elle perd un si grand nombre de Matelots. Il se passoir peu de jours où l'ardeur de la débauche ne sir naîrre quelques querelles entre les Anglois. Elles étoient presque toujours sanglantes, & quelquefois morrelles. Après avoir exercé leur fureur l'un fur l'autre, ils commencerent à la tourner vers les Japonois. Un Matelor, nommé Francis Williams, s'étant enivré au rivage, prit un bâton, fans y êtte excité par au-Brotalitétrice. cune injure, & maltraira un Domestique du Roi Foyne. Quatre Japonois ré- fe d'un Massion, moins de cette bruraliré, eurent la fagelle d'engaget l'offense à se rendre au Comptoir Anglois avec eux ; & faisant leur plainte aux Facteurs , ils protesterent que s'ils n'obtenoient pas une juste satisfaction, ils les porteroiene jusqu'au Roi. Cocks apprit au même moment que Williams s'étoit retiré à bord. Il y envoya un de ses gens, pour exhorter le Lieurenant du Vaisseau à donner un exemple de séveriré; & déclarant ses intentions aux Japonois. il leur confeilla de se rendre eux-mêmes à bord , pour reconnoître le coupable. Ils y allerent. Mais Williams, interrogé par le Lieutenant, eut l'audace de nier le fait, & l'impieré de soutenir son desaveu par un faux serment. N'en étant pas moins condamné à des peines rigoureules, les Japonois se crurent satisfaits par la Sentence, & demanderent grace pour lui en faveur. de l'ivresse. Alors, ce furieux Matelor, plus sensible à la honte de l'obligation qu'à la crainte du châriment, fauta sur un croc de fer, dont il auroit assommé les cinq Japonois s'il n'eût éré rerenu. Il ne ménagea pas même son Lieutenant, ni le Député de Cocks, Enfin, ne s'étant rendu qu'à la force, il aima mieux demeurer à fond de calle, les fers aux pieds & aux mains jusqu'au départ du Vaisseau, que de réparer son offense par des marques de

Tome II.

gepentir.

вЬ

COCES. 1613. Maladiedu Role

Le 13, Cocks apprenant que le vieux Roi étoix tombé malade, lui envoyr Interpréte avec divers précins qui convenoient à faination. Céroix un grand futoro d'excellent vin, que Saris avoir fair conferver precieufement, & quelques boètes de confitures. Ces petits foins, & l'attention que les Chefs avoient continuellement de prévenir les Japonois par toutes fortes de politelles, réparoient le tort que les Matelots faifoiter à leur Nation. Le lendemain au marin, Cocks requi vais du Lieuemann, à qui Saris avoir re-

Autres excès des Matelots Angleis,

avoient continuellement de prévenir les Japonois par touses fortes de politelles , réparoisen le tort que les Matelos faidoiter à leur Nation. Le lendemain au matin, Cocks reçut avis du Lieutenam, à qui Saris avoit recommandé de ne pas s'éloignet de fon bord , qu'une partie de l'Equipage avoit patié la muit dans la Ville fans fa permillion, & chans un rems où tous les Matelos focient d'aurant plan séceflaires et le Vailleau que la marée l'avoit lailé prefqu'à fec. Cocks, accompagné de Melsham & de l'Interpréte, entreprit aulli-rôt de les rappeller à leur devoit. I les trouva plufieurs dans divers lieux de débauche, & ne ménageant ni les reproches ni les coups, il les força de textumer à lord. La pliparat de caux qu'il n'avoit pas découverts, ne laiflerent pas de fuivre l'exemple des autres, & de rentret dans la founiffion, Maisi il en relin quatre, fui les fquels l'autorité ne fit pas plus d'impreffion que le devoit & l'honneur. Ils continuerent leur débauche pendant le refte da jour & la nuit fuivarate; jufqu'à ce qu'ayart pris querelle entr'eux, ils s'é bartirent avec tant de fureux, qu'ils furent portés au Vailseu à demi morts de leus bellures. Il se nommogent Lambeer, Colobax, Polos & Pana.

Coens employe l'anti-esté du Roi de Firando pout les contenies

Le 17, Cocks apprir qu'un Japonois, que les Matelots avoient nommé Bastian, & qui tenoit une maison de débauche, s'étoit vanté que si les Officiers Anglois reparoissoient chez lui pour en chasser leurs gens, il feroit mainbasse sur eux avec tous les siens. Cette menace obligea les Facteurs de porter leurs plaintes au jeune Prince, parce que la maladie du vieux Roi duroit encore. Ils l'engagerent à faire publier une Ordonnance, qui défendoit sous de rigoureuses peines à tous les Habitans de la Ville, de recevoir les Anglois chez eux après la fin du jour ; qui permettoit à Cocks & à ses Ministres d'entrer dans routes les maifons pout y chercher ses gens; qui ordonnoit aux Japonois de lui prêter main-forte dans le besoin; enfin qui l'autorisoit à faire enfoncer les portes, lorsqu'on lui refuseroit de les ouvrir. Le Prince sit déclarer en même rems à Bastian , que s'il arrivoit le moindre desordre par sa faute, ou s'il entreprenoit de s'opposer aux recherches de Cocks, il lui en coûreroit aufli-tôt la vie, Malgre tant de précautions & de loix, les Matetelots Anglois protesterent qu'ils vouloient boire; qu'ils boiroient en plein ehamp s'ils n'avoient pas la liberté d'entrer dans la Ville; & que s'il ne se trouvoit personne pour leur apporter de l'arrack, ils prendroient la peine eux-mêmes d'en aller chercher dans les Villages, à quelque distance qu'ils fusfent du Port. Cependant il arriva, peu de jours après, que le vieux Roi étant rétabli & se promenant à pied dans la Ville, rencontra deux Anglois qui étoient à boire à la porte d'un Chinois. Il prit la peine de s'attêter ; & d'un air menaçant, il détacha vers eux quelques gens de sa suite. 3on dessein n'étoit que de leur faire demander s'ils avoient la permission de leurs Officiers. Mais dans la crainte d'un traitement plus sévere, ils prirent le parti de s'éloigner en fuyant. Cette avanture ayant fervi à leur perfuader que le Roi même avoit les yeux ouverts sur leur conduite, ils commencerent à s'observer davantage.

Le 27, Williams Paulin, Contre-Maître, mourur au Comptoir, d'une maladie de langueur. A la priere de Cocks, le Roi permit qu'il fur transporté au cimeriere des Chrétiens. Mais certe permillion n'empêcha point les Piêtres Les Prêtres Ja-Japonois de s'opposer au passage du corps dans les rues de Firando, & sur-tout ponois s'oppodevant leuts Pagodes. On fut oblige de le transporter par eau. Il fut suivi d'un ment d'un Angrand nombre de Japonois, malgré les representations des Prèrtes, qui leur glois. faisoient un crime de leur curiosité. Mais lorsqu'on fut au lieu de la sépulture, il ne s'en trouva pas un qui voulût prêter ses mains ni ses instrumens pour ouvrir la fosse.

On publia le 29 un ordre du Roi, pour nettoyer & embellir les rues. Com- Ordre po me elles ne font pas pavées à Firando, cet embéllissement consiste à répandre l'embellissement du sable & du gravier chacun devant sa porte, à vuider deux petits canaux qui font de chaque côté pour l'écoulement des eaux, & à les parer de larges pierres, enfin à ne laisser aucune trace de saleté à la face des maisons. La diligence des Habitans est admirable dans ces occasions. Il ne fallut qu'un jour pour achever l'ouvrage, & les Officiers du Roi commencerent leur revûe dès le lendemain. Le Capitaine Chinois de qui les Anglois louoient leur maifon prit ce foin pour eux.

Le 30, quelques Négocians de Meaco arrivés pour le commerce, vinrent au Comptoir & demanderent seulement à voir les principales marchandises. Après avoir tout observé, avec autant de curiosité que d'intelligence, ils s'arrêterent aux draps, pour lesquels ils n'offrirent néanmoins qu'un prix fort médiocre. On refusa leurs offres: mais il fut aise à Cocks de reconnoître à leur langage qu'ils s'étoient laissés prévenir par les intrigues des Hollandois. Le marché fur interrompu par le bruit d'un vent d'Est si violent, qu'on le prit pour l'avant-coureur d'un nouveau Typhon. Chacun s'étant retiré chez foi ne fur occupé qu'à se garantir des malheurs dont on croyoit la Ville menacée. Cette opinion paroissoit d'autant mieux fondée, que peu de jours auparavant un Bonze avoit prédit au Roi que le Typhon recommenceroit bienrôt ses ravages. Le Chirurgien Anglois se trouvant dans une maison où le même Bonze prédifoir à quelques femmes le retour de leurs maris, lui offrir trois fols pour apprendre aussi quand le General Saris & ses Compagnons reviendroient à Firando. Le Bonze l'affura qu'ils seroient dans la Ville dixhuir jours après. Il prétendoir que cette connoissance lui venoit d'une voix qui lui parloit à l'oreille, & qui ne se faisoir enrendre qu'à lui. Cependant la Ville en fut quitte pour des vents orageux, qui durerent deux jours sans y

causer aucun désordre. Le 2 d'Octobre, Cocks reçut avis du Vaisseau, qu'il en éroit parti sept Anglois Matelots dans l'Esquif. Il auroit envoyé sur le champ après eux, si l'Interpré- I Esquif. te des Hollandois ne l'eût assuré qu'il les avoit vus dans une maison de la Ville où ils étoient à se réjouir; mais il se reouva que ceux qu'il avoir vûs étoient une autre bande, & son rémoignage ayant empêché qu'on ne fit courir après les autres, leur donna le tems de s'éloigner sans être poursuivis. La nuit suivante sut marquée par une autre disgrace. Le vieux Roi Foyne avoit de l'autre côté de l'eau une maison de campagne où il prenoit souvent plaifir à passer quelques jours dans la solitude. Il avoir prié les Facteurs Anglois d'y faire transporter quelques belles étoffes qu'il vouloit examiner à loisir;

Cocks 1614. Palais du Roi confumé par le

& dans la confiance qu'ils avojent à l'amitié de ce bon Roi, ils n'avojent pas fait difficulté d'y consentir. Tandis qu'il satisfaisoit sa curiosité, avec des cannes allumées qu'il tenoir à la main, quelques étincelles tombées sur les nattes mirent le feu à la maison & la réduisirent en cendres avant le jour. Cocks l'avant visité le lendemain, le trouva moins affligé de sa propre perte que de celle des Anglois. Cependant comme elle n'étoit point affez confidérable pour affliger beaucoup les Facteurs, Cocks se borna pour dédommagement à prier le Roi de lui faire retrouver ses déserteurs. L'ordre sur donné aussi-tôt de les chercher, avec d'autant plus d'esperance, qu'on prétendoit les avoir vus dans. une Isle déserte à deux licues de Firando. Le Roi, dans l'empressement d'obliger Cocks, ordonna qu'ils fussent ramenés morts ou vifs.

Autre pefdiccion des Bonzes-

Le 4 d'Octobre, sur une prédiction des Bonzes, qui menacoient la Ville de Firando d'un incendie géneral, dont il ne devoit pas se sauver une seule maison, il se répandir dans toutes les rues un grand nombre de Crieurs., pour avertir le Peuple, avec des expressions lamentables, d'éteindre soigneusement tous les feux. C'étoit la nuit suivante que ce désaftre étoit attendu. Tous les Habitans, & les Anglois mêmes pour qui la superstition étoit contagieuse, la passerent dans des allarmes continuelles. Mais l'événement vérifia que le Diable est toujours l'esprit de mensonge.

Arrivée da Gouverneue de Nangazaqui.

Le Roi Foyne étant venu le 5 au Comptoir Anglois, dit à Cocks qu'il avoir envoyé deux Barques bien armées à la poursuite des Fugitifs. Il lui apprit ausse que le Gouverneur de Nangazaqui, nommé Ben Diu, & frere de l'Imperatrice, devoit arriver le lendemain à Firando; sur quoi il lui conseilla de le faire saluer de quelques coups de canon à son passage. Pendant leur entretien il arriva un homme à cheval, avec une Lettre de la Cour Imperiale pour le Roi. & des nouvelles du Géneral Saris, qui devoit être dans huit ou dix jours à Firando. Le même jour, James Foster, que les Facteurs avoient député à Nangazaqui, revint avec l'Esquif, mais sans avoir pû obtenir la restitution des sept déserteurs, qui s'étoient mis sous la protection de la Ville. On seut par des informations certaines que Miguel l'Interpréte, dont Foster s'étoit fait accompagner, loin de se rendre utile au succès de son voyage, avoit conseillé aux Fugitifs de perfister dans leur désertion. Cocks prévit que leur dessein étoit de passer aux Manilles sur quelque Navire Espagnol, & qu'il lui seroir impossible de s'y opposer s'il ne se faisoit point un ami de Ben Diu. Il ordonna qu'il fût (alué de quatre coups de canon. Dès le même jour, ce Gouverneur. étant à se promener dans la Ville avec le jeune Prince de Firando, Cocks sortit du Comptoir pour lui faire son compliment. Ben Diu s'arrêta quelques momens pour répondre à certe civiliré, & ne reçut pas avec moins d'affection le présent que les Anglois lui envoyetent le soit. Il leur offrit ses services à la Cour de l'Empereur, & de son propre mouvement il leur parla des Déserconvention pour reurs. Son intention éroit qu'ils fussent pardonnés; mais Cocks demandoit

les 7 Déserreurs.

que les Chefs fussent punis. Enfin, sur les instances du Gouverneur, on convint qu'ils obtiendroient grace sans exception. Cocks s'y engagea par un écrit de sa main . & promit de le faire confirmer par Saris au premier instant de son arrivée; sans quoi Ben Diu protesta qu'il ne se prêteroit à rien, parce. qu'il ne vouloit contribuer à la mort de personne. Quelques jours après, il fit l'honneur aux Anglois de les visiter dans leur Comptoir, & d'y examiner. leurs marchandises; mais sans en rien acherer. Il fit présent à Cocks d'un katan, qui lui fur payé avec avantage par quelques flacons d'excellent vin & par quelques drogues médicinales dont il emporta une bonne provision pout la fanté.

COCKS. 1613.

Cocks ayant apptis que Ben Diu, & son frere, qui étoir à se baigner chez les Hollandois, où il y avoir un bain chaud, se proposoient de visirer le Bàtiment, se rendit lui-même à bord pout les y recevoir. Ben Diu lui sit présent de deux karans, & les Anglois firent une décharge de sept pieces à l'arrivée de ces deux Seigneurs. A peine furent-ils retournés au rivage, fort fatisfaits de l'accueil qu'ils avoient reçu, que le frere revint à bord, pout de- cerder Aughon. mander un perit singe qu'il y avoit vû, & qu'il vouloit portet à sa belle-sœur. Cocks se ctut oblige de l'acherer du Maîrre-Canoniet, à qui il appartenoit, & le paya cinq pieces de huir; mais il se réserva le mérite de le présenter lui-même à Ben Diu. Le Roi Foyne, par des raisons que les Anglois ne purent pénetrer, envoya demander au comptoir quels étoient les présens qu'ils avoient faits aux deux freres, & prit foin d'en conferver un mémoire. Il n'y joignit point la lunette d'approche que Ben Diu avoit demandée avec beaucoup d'instances, mais qu'il renvoya presqu'aussi-tôt, parce qu'il ne la trouva point à son gré; ce qui n'empêcha pas que dans la reconnoissance de rant de civilirés qu'il avoir recues de la Nation Angloife, il ne fir porter au Comproir deux barils de vin de Meaco. Son frere y en envoya deux austi, avec les mêmes temercimens.

Politeflet for-

Le 10, deux jeunes Japonois, fils d'un autre Gouverneur, visiterent les Autres civilies dout ils ne peu-Anglois dans leur Comptoir. Ils étoient nouvellement convertis au Christia- vens se dispendernisme, & fort affectionnés pour tout ce qui portoit le nom d'Européen. Cocks leur fit voir toutes ses marchandises, & leur offrit une collation délicare, qui fut accompagnée d'un concert de mulique. Pendant la fête, le Roi Foyne surprit agréablement l'assemblée en y paroissant tout d'un coup, & prit part de bonne grace au divertissement. Son goût s'étoit déclaré pout un mets donn l'apprêt n'est pas difficile, mais qui n'en est pas moins agréable à ceux qui le connoissent. C'est du bœuf & du porc aux navets & aux oignons. Après en avoir mangé beaucoup, il pria Cocks de lui en faire préparer un autre plat par le Cuiliniet Anglois, en lui avouant qu'il le trouvoit délicieux. Cocks prit cette occasion pour le faite souvenit des Déserteuts, & lui envoya le lendemain son mets, qui sut reçu avec des transports de joye & mangé de

Le 12, Cocks rendit une visite à ce Prince, qui le remercia de l'accueil Adresse de 1722 civil qu'il avoit fair aux Gouverneurs de Nangazaqui & de Scam ; mais il ponoit pour tiret ajoura qu'ayant appris qu'ils avoient acheré au Comptoir quelques niatchandises dont ils avoient reglé le prix à leur gré, il vouloit sçavoir si les Anglois ne se plaignoient pas de cette injustice. Cocks répondit qu'il ne pouvoit desavouer la verité du fait; mais que la même chose se pratiquant à Nangazagui à l'égard des Chinois & des Portugais, il avoir cru que c'étoir l'usage du Japon; & qu'il n'étoit question d'ailleurs que de quelques bagatelles, qui ne méritoient pas beaucoup d'attention. Foyne tepliqua que l'ufage de Nangazaqui n'étoit pas une regle pour Firando; que les Chinois étoient une Nation avec laquelle on gatdoit moins de ménagemens, parce qu'il leux

Bb iii

COCKS. 1613.

étoit défendu par leurs propres Loix de faire le commerce au Japon, mais qu'il prétendoit que les Européens ne souffrissent aucun tort dans les tetres de son Domaine, sur-tout de la part de ceux qui n'y avoient aucune autorité. Cocks l'ayant remercié vivement de la justice qu'il faisoit rendre aux Etrangers, lui envoya le mémoire des marchandites qui avoient été enlevées à des prix arbitraires. L'Auteur fait observer que s'il entre dans ces détails, c'est pour faire connoître qu'au fond les Anglois étoient des duppes , qui se laiffoient tromper par des apparences de civilité & d'affection. Foyne ne leur faifoit aucune offre de service qu'ils ne se crussent obligés de payer par des présens; & routes ces belles promesses demeuroient presque toujours sans effer. Festia que le Le 13, il pria Cocks & deux aurres Facteurs à diner chez les Hollandois, en Appendent Erran- leur recommandant d'y apporter quelques flacons de leur vin, qu'il rrouvoit excellent. Le dîner fut très-bien servi, aux dépens du Comptoir de Hollande & du vin des Anglois. Le Roi étoit à la premiere table , accompagné des Princes ses petits enfans. Nabesone, son frere, se mit à la seconde, & fit placer Cocks entre lui & Semidone, autre frere du vieux Roi. Après eux étoir le Ministre de Firando; &, de l'autre côté, plusieurs Japonois de la premiere Noblesse. Brower, Chef du Comptoir Hollandois, ne s'assit point, & se borna au soin de couper les viandes, tandis que tous ses gens servoient les deux tables à genoux; & lui-même, à la fin du repas, servir à boire aux convives dans la même posture. Cocks surpris de cette formalité, lui en demanda la raison. Sa réponse sur que le Roi faisoit le même honneur aux Etrangers , lorsqu'il leur donnoit à dîner. En sortant de table , toute l'assemblée se rendit au Comptoir Anglois, où le Roi se fit un amusement d'en visiter

Cocks eft trom-

pé par le Gouver-

neur de Nangazaqui.

gers,

toutes les parties. Cocks lui offrit une collation, qui fur acceptée. Le 16, deux hommes de mer, l'un Vénitien, l'autre Flamand, arrivés ensemble de Nangazaqui, apprirent à Cocks que les sept Déserteurs avoient été conduits sécrétement à Meaco dans une petite Barque. L'esperance de ces deux hommes étoit de se faire recevoir sur le Vaisseau Anglois pour retournet en Europe. Le Flamand avoit été pendant vingr-quatre ans au service des Espagnols. Il étoit venu d'Acaspulco aux Manilles, & les occasions ne lui ayant pas manqué pour amasser beaucoup d'argent, il demandoit la permission de le mettre à bord. Cocks lui répondit que dans l'absence du Géneral il n'ofoit accorder une faveur de cette nature; mais il confentit volontiers à faire assurer le Roi que ces deux Etrangers n'étoient point Espagnols, ni Sujets du Roi d'Espagne; sans quoi ce Prince ne les auroit pas soufferts à Firando, depuis qu'il étoit arrivé au Japon un Ambassadeur Espagnol des Manilles, pour demander à l'Empereur la permission d'emmener tous les Sujets de l'Espagne.

Cocks, à la priere du Vénitien & du Flamand, se rendit le lendemain avec eux au Palais de Foyne. Ils lui apprirent en chemin que les Déserteurs Anglois s'étoient vantés à Nangazaqui de n'être pas les seuls qui eussent pris la résoluremais Anglois, tion d'abandonner le Vaisseau. Ils avoient publié que la plûpart des Matelots étoient dans le même dessein, parce que leurs Officiers les trairoient cruellement; & joignant la perfidie aux plaintes, ils avoient assuré les Espagnols qu'ayec une Barque ou deux il leur seroir aisé de s'emparer du Vaisseau d'Angleterre. Le Roi Foyne recut humainement les deux Etrangers qui lui furent

présentés par Cocks. Il leur demanda des informations sur la guerre qui s'étoit élevée aux Molucques entre les Espagnols & les Hollandois. Mais lorsqu'il apprit d'eux que les Déferteurs étoient passes de Nangazaqui à Meaco, fa surprise fut si vive qu'à peine voulur-il s'en rapporter à leur témoignage. Il répeta plusieurs fois, avec douleur, qu'il n'auroit pas cru Ben Diu capable de violer ses promesses. Le Flamand, qui connoissoit par un long usage les dispositions des Espagnols, assura Cocks qu'il n'avoit pas d'autre vengeance à desirer de la trabison de ses gens, que le traitement qu'ils recevroient de leurs nouveaux Maîtres.

COCES 1613.

Le 18, entre dix & onze heures du soir, il y eut une Eclipse totale de Lune ; & dans le tems que ce phenomene allarmoit assez les Habitans de Firando, le feu prit, avec tant de violence, à quelques maisons voisines du jeune Prince, que si le vent, qui étoit au Nord-Est, ne s'étoit appaisé tout d'un coup, la plus grande partie de la Ville auroit été réduite en cendres. Elle dut son salut à la diligence des Anglois, qui ne put empêchet néanmoins la ruine de quarante maifons. Les flammes se rallumerent trois ou quatre fois, & furent éteintes avec le même succès. Le vieux Roi, qui ne cessa point pendant toute la nuit, de se promener à cheval dans les rues, conseilla aux Anglois de mettre toutes leurs marchandises dans les caves , & d'en boucher la porte avec du fumier; mais le danger n'éroit plus affez preffant pour les obliger de suivre ce conseil. On ne put découvrit quelle avoir été l'origine de cet incendie. Cependant le Peuple se persuada que les Bonzes l'avoient prédit; & peut-être l'avoient-ils commence eux-mêmes, pout donner du crédit à leurs prédictions.

Le 20 au foir, Hernando Ximenes, Espagnol que les Anglois avoient de l'affaire des amené de Bantam, arriva de Nangazaqui où Cocks l'avoit envoyé pour l'af- Défetteus, faire des Défetteurs. Il avoit fait ce voyage avec un Facteut Anglois nommé Edouard Markes; mais quoiqu'à leur arrivée les Déferteurs fussent encote dans la Ville, ni l'un ni l'autre ne put se procurer la liberté de les voir. Un Espagnol, homme de distinction, dit à Markes qu'ils ne seroient pas rendus, & que si les autres Matelots vouloient aussi déserret, ils seroient recus volontiers, sur-tout s'ils amenoient avec eux le Vaisseau. Les Japonois qui avoient accompagné Markes & Hernando ne permitent point à Markes. de fortir de son logement pendant deux jours. Enfin Coeks ne put douter qu'il n'y eût quelque artifice dans cette conduite, & désespera d'obtenir ses sept Déserteurs. Le Roi Foyne l'assura, pour le consoler, qu'il ne perdroit plus de Matelots, s'ils ne trouvoient moyen, comme les premiers, de s'enfuir avec l'Esquif, En effet il sit désendre à tous les Japonois, par une Proclamation publique, de conduire ou de transporter aucun Anglois sans sa permission & celle de Cocks.

Le 13, on célebra dans Firando une grande Fère de Religion, pour la- Fire de Religion quelle on dressa devant la Pagode un magnifique pavillon, où le Roi, toute à Firandosa Noblesse & quantité d'Etrangers s'assemblerent. Chaque Seigneut étoit accompagné de ses Esclaves, les uns atmés de piques, les autres de mousquets, & les aurres avec l'arc & les fleches. Ces préparatifs étoient le prélude d'une course qui devoit se faire dans la grande Place. On avoit suspendu un bouelier de paille, contre lequel tous les Acteurs lancerent des traits & des fleches.

COCKS.

en courant à noutes brides. Au milieu de ces réjouissness, le Roi informé d'une prédiction de quelques Bonzes qui meuagenient la Ville d'un incendie, donna ordre que chaque maison se pourvit d'un tonneau d'eau pour la nuit suivante. Les Anglois se défians plus de la malignié de Prêtres Japonois que de leurs prédictions, se conformerent voloniters aux loix de cette Police. Ils ennendirent, 4 l'entrée de la nuit, mille voix qui crioient d'un ton lugabre, gardez-vous du freu. Mais les Bonzes, & l'esprit qui les inspiroit, furent convaireus d'imposture.

Préfens des Anglois à cette occa-

Cependarii la Fète ayant continué le jour fuivant, les Anglois, pour fe conformer aux ufiges du Pays, envoyerent au Roi divers précions. L'expérience leur avoit appris ceux qui étoient les plus agréables à ce Prince. C'écient plufeurus mers à l'Anglois, é deux poules é un cochon de lait rôi, avec deux flacons de vin d'Engane, qui devoient fevrir le troitième jour pour l'acle le plus brillant de la Fete. On avoit fait les préparatifs dum comedie, qui devoit être faivie d'un grand fetien. Le jeune Prince fit demander le foir procurer. Cook El yayan fait affaiter qu'il n'y avoit trien au Composit dont il ne pit dispofer librement, les deux Princes le firent inviter à la Comédie pour le Iendemain.

C medie Japos

Il sy rendit avec deux de ses principaux Facteurs. Le vieux Roi, qui avoir en soin de leux raite préparez une place commode, s'approcha d'eux il a viue de tout le peuple, & leux sit s'entre collation for galante. Semidone leux en offirit une autre, au nom des gueure Princes. Divers Seigneux du correge du Roi vintent enfuite. & leux en sirent accepter une troilième. Les Adeuts: les avoient pris pour signe les plus célebres actions de leux Ancètres, depuis les viours pris pour signe les plus célebres actions de leux Ancètres, depuis les viours pris pour signe les plus célebres actions de leux Ancètres, depuis plus L'affenbles éroir extrémentent nombreuse. Chaque maissin de la Ville apporta un présent au Roi, & tous les Habitans de l'îste vinreut lui rendre fuscellement le même hommage.

Poèfic , mufique & danfe des Japonois. LA Poéiie, la Muíque & la Danfe cutent peu d'agrément pour les Anglois. Cependant ils trouvecteu de l'harmonie & de la juttleft. Les infirmems de muíque étoient une forte de petits tambours, de la forme des fables qui marquet les heures. On bat editas d'un côts avec la main, tandis que de l'autre, on ferre la corde qui lie l'infirument, & qui en éleve ou tabaifé le ton, l'accompagne de la voix, ou de la flure, ou da firse. Quojque tout le fpectacle für aflez groffier. Cocks affure qu'il n'en avoit jamais vi qui l'elat na affecté, par un air de véritable grandeur que chaque rolle tiroit de la réalité des perfonnages. Non-feulement c'etoient des actions réelles qui évoient reprefentées avec outses l'uses riconsflances, mais sous les Adeuts écoient éellement ce qu'il repréfentoient, c'eft-à-dire, Rois, Capitaines, Ministres, diviant la distribution du fuige. Les Hollaudois n'avoient pas été invités à la Fète; ce qui paffá dans l'efprit même des Japonois pour une marque honorable de la préfence que le Roi donnoit aux Anglois.

Proposition d'un Hollandois Cocks, à son retour, trouva trois Hollandois qui l'attendoient avec impatience. L'un, vêtu à la Japonoise, étoit artivé nouvellement d'une Ville nommée Kushma, où il avoit vendu du poivre & d'auttes marchandises. Il se

vantoit

vantoit d'avoir jetté les fondemens d'un commerce secret avec la Corée, ou d'en avoir du moins des esperances certaines; & se croyant redevable de cette ouverture à William Adams, il venoit offrir aux Facteurs Anglois de leur accorder quelque part à son entreprise. Il n'étoit pas aisé de juger s'il étoit sincere; car Hernando, qui l'avoit déja vû au Comptoir Hollandois, ayant demandé à quelques - uns de leurs Facteurs d'où cer homme arrivoit, Brower, Chef du Comptoir s'étoir offensé de sa demande & lui avoit répondu qu'il n'avoit de compte à rendre à personne.

Cocks 1614.

A l'entrée de la nuit, André Bulgarain, Génois, & Benito de Palais, Pilote Major d'un Vaisseau Espagnol qui avoit fair depuis peu naufrage sur la Côte du Japon, arriverent de Nangazaqui & firent prier les Facteurs Anglois de leur envoyer leur Interpréte. Cocks leur ayant refusé cette grace, ils lui rendirent sur le champ une visite, accompagnés d'un Chinois dans la maifon duquel il étoit logé. Leur entretien fut d'abord affez froid; mais ils tomberent enfin sur l'affaire des Déserteurs, qui parur avoit été le principal motif de leur voyage; & justifiant les Jesuites, sur lesquels ils n'ignoroient pas que les Anglois avoient fait tomber leurs soupcons, ils prétendirent qu'il ne talloit rejetter la fuite des Déferteurs que sur le Peuple de Nangazaqui, dont on connoissoir la méchanceré. Cocks, loin de se prêter à leur apologie, s'imagina que ces deux hommes étoient venus avec le dessein de débaucher les autres Matelots. Il recommanda au Lieutenant d'avoir les veux ouverts sur le Vaisseau & sur l'Esquif, & d'observer la moindre apparence de liaison entre les Matelots & les deux Espagnols. Cependant on reconnut à la fin que le Pilote Major avant quelques marchandifes entre les mains de William Adams, étoir à Firando pour ses comptes, & que s'il avoit d'autres vûes elles étoient à couvert sous un prétexte si juste. Les Facteurs Anglois ne firent pas difficulté dans la fuite de le recevoir & de manger même avec lui, quoique dans le premier repas qu'ils firent ensemble, leur défiance allat jusqu'à prendre des mesures contre le danger du poison. Les deux Espagnols avoient apporté des Lettres de l'Evêque & des Jesuires aux deux Etrangers que j'ai déja nommés, pour leur persuader de retourner à Nangazaqui.

Le 2 de Novembre, on retomba dans la crainte des incendies, des vols, inventier, m des meurtres & des crimes les plus noirs. Le feu commença pendant le jour par la maifon d'une pauvre famille, & fut bientôt éteint. Mais à l'entrée de la nuit on entendit un bruit épouventable de gens qui erioient au meurtre, au vol & au feu. On vint même avertir les Anglois qu'il y avoit des Voleurs au sommet de leur maison. Cocks y monta bien armé, & n'y trouva personne. Il vit de ce lieu tous les Japonois des maisons voisines dans les mêmes allarmes. Les cris continuoient sans interruption. Enfin lorsqu'on commencoit à se persuader que c'étoient de fausses terreurs, on vit les slammes s'élever dans divers endroirs de la Ville, & l'on apprit que dans le tumulte quelques maifons avoient éré volées, deux hommes affaffinés, & plufieurs personnes de l'un & de l'autre sexe maltraitées avec beaucoup de violence. Cependant le feu ne fit pas de grands progrès, par l'attention que tous les honnêres-gens apporterent à la préservation de leurs quartiers. Comme on foupconnoit de tous ces défordres une Troupe de Vagabonds, qui étoient arrivés depuis peu de Meaco, l'ordre avoit été publié pour tous les Habitans

Tome II.

1613. cendiaire.

dans celle des Anglois un de ces scelérats qui mettoit le feu à la maison la plus proche du Comptoir. Il fut poursuivi par un grand nombre de gens armés, dont la multitude même ne servit qu'à faciliter sa fuite. Etant sorti de la Ville, il se jetta dans un Bois voisin, où le Roi se rendir avec quantité de Seigneurs. Mais toutes les recherches furent inutiles, & Cocks ne douta point que l'Incendiaire n'eût trouvé le moyen de se mêler dans la foule, en criant au voleur-& au feu comme les autres. Le lendemain, raisonnaut avec le Roi sur la cause de tant de malheurs ou de crimes, il apprit à ce Prince que la méthode des grandes Villes en Europe, est d'entretenir des Gardes, pendant la nuit, pour la sureré du Public. Cette ouverture sut si bien reçue, que dès le même jour les ordres furent donnés pour l'établissement d'une Patrouille, qui devoit marcher en plusieurs Troupes, & veiller continuellement dans les ténebres. On ordonna aussi, par le conseil de Cocks, qu'après une certaine heure tous les Habitans qui fortiroient de leurs maisons seroient obligés de porter de la lumiere à la main, afin que tout le monde pit être re-

Le 5, Coeks reçut deux Lettres, l'une de Domingo Francisco, Ambassadeur Espagnol des Manilles, dattée de Ximonasaque; l'autre d'un Négociant Portugais, nommé Georges Spallo. On lui demandoir, au prix courant, certaines marchandises dont les Éspagnols n'ignoroient pas qu'il étoit bien fourni. Après quelques délibérations, il ne se crut point autorisé par ses mécontentemens à leur refuser ce qui étoit expose au Public. Mais il fut plus incertain s'il devoit satisfaire la curiosité d'un Jesuite Espagnol, qui étoit venu dans la même Barque avec les gens de l'Ambassadeur, & qui demanda la permission de visiter le Bâtiment Anglois. Cependant il consentit enfin, nonfeulement à lui laisser la liberté d'aller à bord, mais à donner ordre qu'il y fut reçu civilement. Il scavoit, ajoûte-t-il en bon Protestant, qu'il est quel-

quefois nécessaire d'allumer une chandelle au Diable.

Di Terend des Anglois avec

Un Jefuite de-

mande à voir le

VartkauAnglois-

Le 6, à dix heures, le Géneral Saris arriva de la Cour Impériale, avec route sa suite, fort satisfait de l'accueil qu'il avoir reçu de l'Empereur & des avantages qu'il avoit obtenus pour le commerce. Il envoya auffi-tôt Cocks au Roi Foyne, pour lui communiquer la joie qu'il rapportoit de son voyage. Mais elle fut troublée par un différend, qui chagrina beaucoup les Anglois pendant plusieurs jours. Quelques Marchands de Meaco étant venus acheter diverses marchandises au Comptoir, se retirerent après s'être accordés pour le prix, & demanderent seulement qu'on prît la peine de les transporter chez eux. On y consentir volontiers. Ils les reçurent sans explication ; mais au lien de les payer argent comprant, ils donnerent la valeur à prendre fur Semidone, qui étoit parti depuis quelques jours pour un long voyage. Saris leur fit déclater auffi-tôt qu'il vouloit être payé fur le champ, ou retiret ses marchandises. Leur réponse sur qu'il n'obtiendroit d'eux ni l'un ni l'autre. Cocks, chargé d'en faire des plaintes auRoi, commença par faire arrêter les marchandises, qu'on avoit déja pris soin d'embarquer & qui étoient prêtes à partir. Le Roi répondit d'abord que Semidone étoit capable de fatisfaire pour fes dettes, mais sans consentir néanmoins à se faire sa caution. L'affaire trasna pendant quatre jours, avec la seule consolation pour les Anglois d'avoir

custours Marchands de Mea-

fait arrêter la Barque des Marchands. Mais outre que la violence pouvoit être employée à tous momens pour la tirer de leurs mains, ils étoient obligés à de grands frais pour l'entretien des Gatdes. Enfin le Roi Foyne, sensible à cette injustice, ordonna que les marchandises fussent restituées ou payées. Les Marchands, à qui l'argent manquoir, n'eurent pas d'autre ressource que d'employer la caucion de leur hôte, & les Anglois prirent le patti de l'accepter.

Cocks. 1613. Remar jue for

Le départ de Saris ayant suivi de fort près son retour à Firando, Cocks de-les articles sui-

1614.

meura chargé de l'administration des affaires, avec la qualité de premier Facleur ou de Chef du Comptoir. On ignore s'il continua son Journal; & Purchass rend témoignage qu'après quantité de recherches il n'a pù le découvrir. Mais ayant écrit du Japon plusieurs Lettres qui sont tombées entre les mains Lettres de Cocks. des Auteurs de ce Recueil, ils y ont trouvé des observations assez curieuses pour se croire obligés d'en recueillir la substance, & de les faire entrer ici dans l'ordre des années. La premiere Lettre est dattée de Firando le 10 Décembre 1614, c'est-à-dire, près d'un an après le départ du Géneral Saris; c'est à lui-même qu'on la croit adressée, quoique l'enveloppe en soit perdue. La seconde, qui est de la même datte, est écrite à Thomas Wilson, qui fut élevé ensuite à la dignité de Chevalier. La troisséme, dattée le 15 Février 1617, est au Capitaine Satis. Il paroît par cette Lettre qu'elle avoit été précedée d'une autre, en datte du ¿ Janvier 1616; mais celle-ci n'a pas été conservée. La quarrième, qui est sans datte & dont il n'est resté qu'une partie, paroît adressée, comme la précedente, au Capitaine Saris. La derniere est encore à Thomas Wilson; & par l'effet du tems, qui a consumé les caracteres, on ne lit pour datte que le 10 de Mats 1610, ce qui fait douter si c'est le nombre 2 ou le zero qui est alteré, & s'il faut entendre 1619 ou 1620. Mais ie passe à la narration.

Quelques jours après le départ du Vaisseau, Cocks apprit que dans un Cocks achere Village nommé Kochi, éloigné d'un mille de Firando & fitué fur la même pour l'envoir Riviere, on avoit mis en vente un Jone d'environ deux cens tonneaux. Il se sum. hâta de l'acheter, pout l'envoyer à Siam sous la conduite de William Adams avec Wickam & Sayer pour Facteurs. Au moment qu'il mettoit à la voile,

on apprit par la voye de Nangazaqui que M. Peacock avoit été massacré à la

Cochinchine, & qu'on ignoroit le fort de Walter Carwarden, qui étoit de-

meuré avec lui dans ce Comptoir. Avant la Lettre dont on donne ici l'extrait . Cocks avoit été témoin d'un spectacle auquel sa qualité de Protestant ne l'avoit point empêché d'être vivement sensible. L'Empereur avoit banni du Japon rous les Prêtres, Jesuites, Moines, & les avoit fait embarquer fur divers Bâtimens, les uns pour Ma- du laponcao, d'autres pour les Manilles. Il avoit détruit toutes les Eglises Chrétiennes & tous les Monasteres. Enfin dans sa haine pour le Christianisme, il avoit fait públier les plus rigoureux Edits contre le nom Chrétien. Le Roi Foyne étoit mort dans le même intervalle. Uschandono, son plus ancien Ministre, & deux autres de ses plus fideles serviteurs s'étoient ouvert le ventte avec leurs katans, pour l'accompagner dans une meilleure vie. Leurs corps avoient été brûlés dans le même bucher, & leurs cendres renfermées dans le même tombeau. Le Japon étoit alors menacé d'une furieuse guerre, entre Oguxozama, l'ancien Empereur, & Fidaia Sama son gendre, fils de Ticosama. Ce

Les Prêtres Chré-

Ccii ·

Cocks. 1614. an Japon.

jeune Prince s'étoit fortifié dans le Château d'Ozaka, où près de cent mille hommes s'étoient rassemblés autour de lui , avec des provisions pour trois Guerres civiles ans. Le vieil Empereur , résolu de marcher en personne à la tête de trois. cens mille hommes, s'ésoir rendu au Château de Fuschima, où ses gardes avancées avoient eu quelques escarmouches qui avoient déja coûté la vie à quantité de braves Guerriers. Ozaka venoit d'être brûlé jusqu'aux fondemens. Zaton, Facteur Anglois, qui s'y étoit établi, avoit été forcé de se retirer à Sackey, fans être beaucoup plus à couvert dans cette Ville, dont une partie avoit été confumée aussi par les flammes.

lais & de plu-fieurs Villes-

Cocks ajoûte que le Palais Impérial, qui étoit bâri nouvellement, & dont Ruine d'un Pa- tous les dehors étoient dorés depuis la terre jusqu'au sommet, ayant été renverse par un terrible ouragan, les Japonois Idolâtres attribuerent cette disgrace aux enchantemens des Jesuites bannis ; tandis qu'avec plus de lumieres. & de raison les Japonnois Chrétiens la regardoient comme un châriment du Ciel pour le bannissement de leurs Prêrres & de leurs Ministres. Jeddo s'étoit ressenti de la même tempête par la ruine presqu'entiere de ses magnisiques édifices. On n'y avoit jamais vû d'exemple d'un Typhon si terrible. Les. flots de la mer avoient inondé toute la Ville & forcé les Habitans de chercher une retraire dans les Montagnes.

A l'égard du commerce, l'Empereur fans tourner ses menaces sur les Marchands, s'étoit sais de quelques pieces d'artillerie que Saris avoit laissées au Comptoir Anglois. Il avoit acheré une partie de leurs draps, en les payant à juste prix; mais il avoir rejerré les couleurs rouges, & son goût s'étoit déclare pour les jaunes & les blanches. Cocks avoit conçu l'esperance de pous-Projet de com- fer son commerce à la Chine, par l'entremise d'un Capitaine Chinois, nommerce a la Chi- mé Andreas, & vraifemblablement Chrétien, qui se flattoir, avec le secours de ses deux freres, de faire recevoir trois Vailseaux Anglois dans un Port qui auroit des correspondances établies avec la fameuse Ville de Nankin .

& qui , dans une faifon favorable , n'étoit éloigné que de trois ou quarre

Plaintes des Chie m sis coutre les Hollandois,

jours de navigation. Les Chinois avoient fair retentir leurs plaintes contre les Hollandois, qui avoient arrêté leurs Jones & pillé leurs marchandises. L'Empereur avoit pris parti pour eux, jusqu'à refuser un présent qui lui avoit été offert par les Facteurs du Comptoir de Hollande. Il avoit rraité avec le même dédain les Porrugais d'un grand Vaisseau, qui étoit arrivé de Macao. Les présens des Anglois furent acceptés. Saris s'étoit imaginé que le commerce pouvoit se soutenir au Japon sans les renouveller; mais l'experience apprir à Cocks que l'Empereur attendoit un ptésent à l'arrivée de chaque Vaisseau. Comme un Jone, ou tout autre Bâtiment Japonnois, n'autoit ofé partir fans la permission de la Cour, on exigeoit des Etrangers, qui étoient exempts d'une loi si rigourense, quelques témoignages de reconnoissance pour cette faveur.

Cocks avoit employé inutilement toutes fortes de voyes pour établir la communication de son commerce de Fuschima avec la Corée; mais il n'avoit pû obtenir plus de liberté que les Habitans mêmes de Fuschima, à qui il n'étoit pas permis de pénerrer au-delà d'une petire Ville sur la frontiere. ta corte, & Cependant son ardeur s'enstammoir de jour en jour par les récirs qu'on lui. faifoit des richesses du Pays & d'une multitude de grandes Villes qui s'y ren-

1614.

contrent à chaque pas. On ajoûtoit qu'à la vérité il étoit coupé par un grand nombre de marécages, qui ne permettoient pas d'y voyager à cheval, ni même à pied; mais que l'industrie des Habitans y suppléoit par de grands chariots à voiles, qui servoient dans certaines saisons à transporter les hommes & les marchandises; que les damas, les farins, les taffetas & les autres étoffes de soie se saisoient dans la Corce avec autant d'art qu'à la Chine; que Ticofama, dernier Empereur du Japon, s'étoit proposé de faire pénetrer une armée jusqu'à Pekin sur ces chariots à voiles, pour surprendre l'Empereur de la Chine dans sa Capitale; mais qu'il avoit été prévenu par un Scigneur Coréen, qui l'avoit empoisonné; & que le ressentiment de ce projet avoit fait interdire l'entrée de la Corée à tous les Japonois.

Dans la seconde Lettre de Cocks, qui est adressée à Thomas Wilson, on trouve une Relation des injustices que les Anglois avoient essuyées aux Molucques de la part des Hollandois. Les Facteurs de Hollande au Japon ne nion entre les laissoient pas de se flatter que les Compagnies des Indes d'Amsterdam & de Hollande &d'Arts Londres s'unitoient bientôt pour chasser de ces Isles les Espagnols & les Por- glesere. tugais: sur quoi l'Auteur observe que si les deux Nations prenoient effectivement ce parti, il leur deviendroit fort aifé de s'emparer abfolument du commerce des Indes Orientales, & de ruiner tous les autres Etablissemens. Les Espagnols étoient déja fort affoiblis aux Molucques. Les Portugais d'Ormuz, de Goa, de Malaca & de Macao ne craignoient pas moins d'être furpris, & demandoient tous les jours en Europe des secouts qu'ils accusoient de lenteur. Cependant Cocks répete sans cesse que les Hollandois s'étoient rendus fort odieux aux Chinois, par l'obstination qu'ils avoient à se saisir de leurs Jones & de leurs marchandiles. Outre le ressentiment de se voir exclus, Remarques for comme les Anglois, de tous les Ports de la Chine, ils éroient portés à cette les progres des pyraterie par de si grands avantages, que des richesses qu'ils en tiroient tous seu caractere. les ans, ils auroient pû sournir à l'entretien d'une Flotte nombreuse. Il ne leur manquoit qu'un lieu propre à leur fournir des provisions, car avec cette ressource ils auroient pù se rendre assez forts pour enlever les Vaisseaux mê-mes des Japonois, si l'Empereur eût entrepris de leur ôter la liberté du commerce. Leur fierté augmentoit de jour en jour jusqu'à méprifer les Auglois, dont ils avoient reçu les premiers principes de la Navigation, & que tout le monde reconnoissoit pour leurs Maîtres. A la veriré ils s'éroient mis en poffession de quelques Forteresses près de Malaca; mais Cocks rend témoignage sur des informations certaines, qu'ils étoient moins aimés des Indrens que les Espagnols. Quoique la hauteur insupportable des Officiers de l'Espagne eut fait destrer aux Peuples des Indes l'arrivée des Hollandois, ils s'étoient bientôt apperçus de la diminution des pieces de huir, qui leur venoient en abondance des Espagnols, Nation que sa fierté n'empêche pas d'être galante & liberale; au lieu que les Hollandois, qui servoient aux Indes en qualité de Soldats, n'avoient qu'une paye modique, à peine suffisante pour leur nourriture & leur habillement. Les Commandans de Hollande leur retran-

choient jusqu'aux profits qui devoient leur revenir de leurs prises & de leure conquêtes, en répetant sans cesse que tout devoit retourner aux Etats Gé-Cocks ne prétend pas decider à quoi cette conduite pouvoit aboutir, mais Ccii

COCKS.
1614.
Raifons qui faifoient efperet le
commerce de la
Chine aux Anglois.

il étoit persuadé que si les Hollandois ne changeoient pas de methode, ils devoient renoncer à l'esperance d'établir jamais leur commerce à la Chine. Au contraire, il s'imaginoit que cette entreprise pouvoit réussir d'autant plus facilement pour les Anglois, qu'ils ne demandoient que la liberté d'y envoyer tous les ans trois Vaisseaux, & d'y laisser un petit nombre de Facteurs pour l'administration de leurs affaires, sans y mener des Prêtres ou des Ministres, que les Chinois, dit-il, ne recevoient pas volontiers. Il se flatoit aussi que depuis l'arrivée des Anglois dans ces contrées l'Empereur de la Chine avoit pris une fort bonne opinion de leur caractere, suttout en apprenant que le Roi de Firando & l'Empereur même du Japon les avoient comblés de careffes, & que la Nation Angloife s'accordoit mal avec les Espagnols. Les Marchands Chinois qui entretenoient Cocks dans ces idées, ajoûtoient que leur Empereur & les principaux Seigneurs de sa Cour prenoient plaisir à se faire raconter rout ce qui appartenoit au caractere & au commerce des Anglois. Ils demanderent à Cocks si dans la supposition que le commerce lui sût accordé à la Chine il empêcheroit que les Hollandois ne pillassent plus long-tems les Jones Chinois. Cette question étoit embarassante. Cependant il leur répondit que le Roi son Maître donneroit des ordres que les Hollandois seroient forcés de respecter.

de la mort de Peaenks à la Cochinenine.

On apprir enfin au Comproir de Firando les circonstances tragiques de la mort de Peacoks, qui avoit été tué l'année précédente à la Cochinchine. Il s'y étoit rendu fur un Bâtiment Indien, avec des Lettres du Roi d'Angleterre & des marchandises. Il avoir été fort bien reçû à Quiuliam, Port commode, où il s'étoit proposé d'exercer le commerce. Carwarden, qui l'accompagnoit en qualité de Facteur, descendit à terre, offrit des présens, qui furent agréés. & vendit même au Roi plusieurs pieces de draps d'Angleterre. La confiance ayant paru bien établie, Peacoks ne fit pas difficulté de descendre à son rour, pour recevoir le payement des Marchandises. Mais lorsqu'il étoit prêt à sortir de l'Esquif, plusieurs Indiens fondirent sur lui armés de crocs de fer, & le masfacrerent avec fon Interprête & quelques autres gens de fa fuite. Carwarden qui étoit demeuré sur le jonc, sortit heureusement du Port; mais on ignoroit encore ce qu'il étoit devenu. Les Chinois & les Japonois parutent également persuadés que cette rrahison du Roi de la Cochinchine étoit venue du ressentiment qu'il conservoit contre les Hollandois, depuis qu'ils avoient brûlé sa Capitale & fait main baffe sur tous les habitans. Leur querelle avoit commencé par l'infidélité de quelques Facteurs de Hollande, qui avoient répandu quelques années auparavant de fausses pieces de huit à Quinham & qui les avoient données en payement pour diverses Etoffes de soye. Le peuple Indien, qui s'en étoit apperçu, avoit pouffé la vengeance jusqu'à piller le comptoir des Hollandois & tuer un de leurs Facteurs; après quoi les Vaisseaux de Hollande s'étoient crus en droit d'exercer toutes fortes d'hostilité sur cette côte, de brûler la ville, &

Faulle monnoie employée par les Mo landois,

1 6 1 7 . Bornes des Anglois au Japon. de passer au fil de l'épée jusqu'aux femmes & aux enfans,
Dans la lertre de l'année 1617, Cockst aconte qu'il étoit rendu à la Cour
imperiale, pout faite donner plus d'étendue aux privileges de commetre que
Saris avoir obtenus. Ils évoient bornés aux Ports de Firando & de Nangazaule
ou du moirs les Vaisseaux ne pouvoient aborder dans aucun autre lieu, par la
seule raison que c'étoient les premiers Ports où Saris étoit arrivé. Toutes les
follicitations de Cocks ne pittent obbenir que cetre ordonnance fut changée.

COCKS 1617.

Vol. adroit de

L'année d'aupatavant, Edouard Sayer avoit fait le voyage de la Cochinchine fur un jone Japonois, avec une riche Cargaifon. Mais à son rerout il avoit été volé pat quelques Chinois, qui lui avoient enlevé rour le profit de fon commerce. Son argent éroit dans sa chambre, d'où il se préparoit à le faire transporter au rivage. Les voleurs ttouverent le moyen de percer une planche du ione, & de tirer avec des cro: hets une partie des sacs, sans que la garde en eût concû le moindre foupçon. Quoique les auteurs du vol ne fussent pas connus, quele on avoit des preuves li fortes que c'étoit des Chinois, qu'avec l'approbation même de la cour & des Habitans de Firando, Sayet intenta un procès aux Marchands Chinois de cette Ville; ce qui ne l'empêcha point, après avoit mis sa cause entre les mains d'un Japonois sort éclairé, d'entreprendte un autre voyage, pout téparer encote plus surement sa disgrace. Le grand jonc, que Cocks avoit acheté à Kochi tevint cette année de Siam, où il avoit déja fait deux voyages fort heureux.

Les Hollandois envoyerent des Molucques une flotte aux Manilles, pour atta-

quer celle d'Espagne, qu'ils s'étoient lassés d'attendre dans le lieu même qui fai- present les Espafoit le sujet de la guerte. Ils la tinrent bloquée pendant cinq ou six mois , fans que. qu'elle ofar faire le moindre mouvement pour se dégager de cette esclavage. Enfin perdant l'espérance de la forcer dans ses Ports, ils temirent à la voile pour donner la chasse aux joncs Chinois, avec l'indigne artifice de se couvrit du nom Anglois. Ils en pritent jusqu'à trente cinq, dont l'un étoit chargé de précieuses richesles. Cependant les Espagnols étant enfin sortis de leurs retraites & les Combat entre trouvant séparés, fondirent sur cinq ou six de leurs Vaisseaux, dont ils brule- esseux Nations. rent & coulerent à fond trois des plus gros , entre lesquels on comptoir l'Amiral. La victoire ne pouvoit leur être conrestée, & peut-être en autoient-ils tecueilli d'autres fruits, s'ils n'eussent pas eu l'imprudence de se séparet à leur tour. Mais leur Vice-Amiral rencontra deux gros Vaisseanx Hollandois, qui n'avoient point encore essuié de combat, & qui le firent échouet après un combat fort opiniâtte. Les Espagnols aimerent mieux brûler de leurs propres mains ce malheureux Bâtiment, que de le voir tombet entre les mains de leurs ennemis.

Les deux Hollandois vinrent enfuite à Fitando, avec deux autres Vaisseaux de leur nation, qui avoient attendu long-rems le Navire Portugais de Macao, & qui étoient désespérés de l'avoir manqué. L'un des deux , nommé le Lion rouge, se brisa dans un grand orage, en entrant dans la rade de Firando; mais toutes ses marchandises futent sauvées, quoiqu'avec beaucoup d'altération. L'Empereur ayant déclaré justes toutes les prises qu'ils avoient faites sur les Chinois, ils envoyerent un des quatre Vailfeaux, chargé de foye crue & d'autres dépouilles de la Chine à leur comptoir de Bantam; un autre chargé d'argent & de provisions au comptoir de Malaca ; & les deux autres sur les côtes de la Chine , pour y enlever tout ce qui forriroit des Ports & tetourner à la Mousson suivante. La hardiesse qu'ils avoient eue de couvrir leurs pyrateries du nom Anglois étant venue jusqu'aux oreilles de Cocks, il se crut obligé de faire avertir les Chinois de cette imposture.

Dans sa quatriéme lettre, il raconte l'arrivée de deux Jesuites sur un Vaisfeau Espagnol, avec la qualité d'Ambassadeurs du Vice-roi de la nouvelle Es- avec la qua pagne, & des présens pour l'Empereur. Mais ce Prince obstiné dans la haine d'Ambathadour.

Deux Jesuites

COCKS. 1618.

qu'il portoit aux Chrétiens refusa de les voir, & se servit de William Adams pour leur faire déclarer qu'ayant banni tons les Prêtres & les Religieux de ses Etars, il n'avoit pas changé de réfolution. Il fit joindre à cette déclaration l'ordre de fortir immédiatement de ses Etats. On prérendoit que Fidaia-Sama . fon gendre & fon ennemi, avoit promis aux Jesuites la liberté de revenir au Japon fi la fortune favorisoir ses armes. Ainsi, conclur Cocks, il est fort heureux pour les Anglois & les Hollandois que la victoire ne se soit pas déclarée pour lui ; car nous aurions été pour jamais exclus du commerce du Japon.

Les Hollandois di latent la guer-F:rando.

Cocks parle ici d'une autre lettre, dans laquelle il avoit écrit à Thomas Wilfon les procédés impérieux des Hollandois contre la Nation Angloife : mais ils n'avoient jamais approché de ceux que le Comptoir Anglois essuia cette année, par les emportemens d'Adam Westerwood, Amiral, on comme il se de latent la guer-re aux Anglois de faifoit nommer au Japon, Seigneur Commandant d'une Flotte Hollandoise de fept Vaisseaux, qui étoit alors dans la Rade de Firando. Ce furieux Amiral, fit déclarer folemnellement la guerre aux Anglois fur tous les Bâtimens de fa Florre, avec ordre à tous ses gens de prendre leurs Vaisseaux, de se saisir de leurs marchandifes, de les poursuivre & de les tuer comme leurs plus mortels Ennemis. Après une démarche si éclarante, les Hollandois de la flotte ne cesferent pas de renouveller sans cesse leurs ourrages & de venir braver Cocks jusqu'à la porte de son comptoir. Ils y seroient entrés plus d'une fois, dans l'intention de le massacrer, lui & rous les Anglois, qui n'étoient pas un contre cent, s'il n'eut pris le patri d'implorer le secours des Japonois. La violence leur réuffiffant mal au Comptoir, ils se saistrent d'un Esquif, qui appartenoit à Cocks & qui étoit marque aux armes d'Angleterre. Ils chargerent de chaînes un Anglois qu'ils y tronverent, & l'ayant conduit dans leur Comptoir, ils le menacerent de le poignarder à coup de coureaux. Le jour d'après, ils bracquerent quelques pieces d'artillerie contre deux barques Angloifes qui rentroient dans la Rade; & les ayant manquées avec le canon, ils se faisirent de la mousqueterie, dont ils tuerent deux Japonois employés au service des Anglois. Le Roi de Firando avoit recû de l'Empereur l'ordre exprès d'arrêter ces excès de fureur : mais les craintes dont il étoit rempli lui-même ne lui permettoient guere d'employer le ton de l'autorité; & la seule grace qu'il fit à Cocks fut de souffrir que les habitans de Firando prissent sa défense.

Autres outrages des Hollandoir.

Entre les Vaisseaux de la Florre Hollandoise, les Anglois en reconnurent deux qui avoient été pris sur leur Nation dans les Mers de l'Inde. Ce n'étoit pas le seul outrage qu'ils enssent essuié de cette nature. La même Flotte leur avoit enlevé deux autres Vailleaux dans le Port de Parane, où ils avoient un comproir. John Jordain, premier Président de la Compagnie Angloise dans les Indes, avoir été rué dans cerre occasion , avec plusieurs matelots ; & de quantité d'autres, qu'ils avoient arrêtés pour les engager à leur service, il ne s'en étoit sauvé que six, qui avoient gagné fort heureusement la terre. Westerwood eur la hardiesse de les faire redemander aux Anglois de Firando. Mais Cocks répondit, d'un air ferme, qu'il falloit commencer par lui faire voir en vertu de quelle commission les Hollandois avoient osé se saisir des biens de sa Nation & tuer les sujets du Roi son Maître. Sur cette réponse, ils pousserent l'impudence jusqu'à s'adresser à Tono, Roi de Firando, pour le presser de leur faire rendre leurs Esclaves Anglois. Il leur conseilla de s'adresser à l'Em-

percur

pereut, en leur promettant que ses ordres seroient exécutés; mais il prit soin d'ajouter qu'on étoit fort éloigné de croite au Japon que les Anglois fullent esclaves de la Hollande. Cocks vivement pénérré de tant d'infulres, implore la justice & l'honneur du Roi Jacques en faveur de ses propres sujets, contre une race ingrate & perfide, relle, dit-il, qu'étoient alors les Hollandois des Indes Orientales, qui ne connoissoient point d'autres loix que la fraude, la violence & le pillage, & qui maltraîtoient indifféremment leurs alliés & leurs ennemis. L'Amiral Hof-

1618.

Wersterwood, ne mertant point de bornes à sa fureur, alla jusqu'à promettre te de Cocks à cinquante pieces de huit à qui lui apporteroir la tête de Cocks , & trente pour Prix, la mort de chaque Anglois. Certe cruelle ordonnance coûta quelques bleffures mortelles à plusieurs personnes du Comptoir, que les Matelots Hollandois observoient continuellement pour les poignarder. Il se trouvoit néanmoins sur la Flotte quantité d'honnêtes gens qui gemissoient de la conduite de leur Amiral. Il y en eut même quelques-uns, qui chercherent le moyen de parler secrettement aux Anglois & qui défavouerent fes emportemens au nom de leur Nation. Ils apprirent à Cocks que ce superbe Amital étoit fils d'un vil artisan d'Amsterdam, & que tous les Capitaines qu'il avoit sous ses ordres n'éroient pas d'une naissance plus relevée. Mais comme tout dépendoir de la force & Cock: a recouse qu'elle étoit entre leurs mains, il résolut de faite le voyage de Meaco, pour à l'Empeteur du représenter à l'Empereur, qui faisoit alors sa résidence dans cette ville, les indignes traitemens que les Anglois essuyoient dans ses Etats, au mépris des graces & des privileges qui leur avoient été accordés par sa Majesté Impériale. Il sur reçû avec beaucoup de caresses. On lui promit toutes sortes de protections, & l'Empereur lui fir dire qu'il avoit envoyé là-dessus des ordres au Roi de Firando. Mais les Hollandois n'en furent pas moins infolens, ni le Roi de Firando moins timide.

Pendant que Cocks éroit à la Cour, plusieurs Marchands Espagnols & Portugais y vinrent rendre leurs hommages à l'Empereut, cérémonie qui s'observe fondue, toujours à l'arrivée des Vaisseaux étrangers. Il y avoit à Meaco dans le Palais même, un Hollandois qui ayant passé près de vingt ans au Japon, parloit facilement la langue du pays, & vivoit familiérement avec les premiets Seigneurs de la Cour : homme d'ailleurs qui n'avoir rien de plus recommendable que son effronterie & quelque bien qu'il avoir amassé. Se trouvant avec Cocks & les Deputés Espagnols en présence de quelques Seigneurs Japonois qui prenoient plaisir à les voir, il eut la hardiesse de relever par de grands éloges le Roi de Hollande, & de le repréfenter comme le plus grand Monarque de l'Europe. Cocks entendoit la langue du Japon , quoiqu'il affectar toujours d'employer un interpréte. Dans l'indignation de tant d'impostures, qui ne lui avoient d'abord causé que de la surprise, il les interrompit tout d'un coup pour répondre en Japonois, que c'étoit autant de mensonges ; que la Hollande étoit un Pays de fort petite étendue, qui n'avoit pas de Roi ; qu'elle étoit gouvernée par un Comte, ou plûtôt que le Comte étoit gouverné lui-même par les Hollandois; & que s'il y avoit quelque Roi dont elle dut faire l'éloge, e'étoit celui d'Angleterre, fans la protestation duquel il n'existeroit point un petit Erat qui se nommoit la Hollande. Cette réponse couvrit le Hollandois de confution, & réjouit également les Japonois & les Espagnols.

Hardliff: d'va

L'Empereur ne se relâchoit pas dans sa haine contre les Chrétiens sur-tout Tome II. Dd

C O C E S. 1618. Perfécutions contre le Christianis

contre les Japonois qui étoient demeurés attachés à l'Evangile. Tous ceux qui étoient découverts recevoient immédiatement la sentence de mort. Cocks en vit exécuter tout à la fois cinquante-cinq à Meaco, & dans ce nombre, plufigurs enfans de cinq ou fix ans, qui étoient brûlés vifs dans les bras de leurs meres en invoquant le nom de Jesus. Cinq furent brûlés à Nangazaqui ; ouze décapités; leurs corps coupes en pièces, lics dans des facs & précipités au fond de la mer. Les prisons de Firando & plusieurs autres Villes en contenoient une multitude, qui attendoient à tous momens le supplice; & la rigueur de cette perfécution en ramenoit fort peu à l'Idolâtrie. Malgré la ruine d'une infinité d'Eglises, il en étoit resté quelques-unes à Nangazaqui. Le Monastere de la Miséricorde avoit éré épargné aussi dans cette ville, avec les cimetiètes & les aurres lieux de sépulture. Mais par de nouveaux ordres de l'Empereur, on recommença cette année les démolitions. Les Tombeaux furent ouverts , les osdes morts brûlés. & leuts cendres répanduës dans les champs. Enfin pour effacer jusqu'au souvenir du Christianisme, on forma de nouvelles riies & l'on bârit des maifons dans les lieux où les Eglifes avoient existé. On y joignit des Pagodes, avec des fondations de Prêtres Idolâtres, & des établiffemens les plusopposés à la Religion ehrétienne. Il y avoit près de Nangazaqui un lieu consacré par la devotion des Chrétiens, où plusieurs Jésuites & d'antres Fideles avoient fouffert la mort pour la défense de la Foi. On y avoit élevé un Autel, & la crainte du supplice n'empêchoit pas qu'un grand nombre de Japonois n'y allassent tous les jours offrir au ciel leur lang & leurs prières. L'Empereur affecta de le faire détruire avec des circonstances terribles. Les Arbres, les Edifices, l'Autel, tout fut renverse & réduit en cendre. La terre fut renouvellée & changée en plaine où l'on fir passer la charrise.

Rifolutions d'Etax au Japon,

À la fin de l'année précédente l'Empereur avoit dépouillé Tay-Fruschama, un des plus grands Princes du Japon, de plus de foixante ou quarre - vingt Terres qu'il possedoit, en lui laissant pour route retraite un petit canton du côté du Nord. On s'attendoit que cet événement produiroit de grands ttoubles, parce que tous les Vassaux de Tay-Fruschama ayant pris les armes, s'éroient fortifiés dans la Ville de son nom, avec des municions pour une longue défense. Mais le Tay se trouvant encore arrêté avec son fils à la Cour de l'Empereur, ce Prince les força d'écrire à leurs sujets pour leur persuader de quitter les armes. Cette démarche réiissit, & l'Empereur pardonna aux Rebelles, mais il n'en donna pas moins les biens du Tay à deux de ses propres Parens; &c pour fignaler encore plus fa vengeance il fit abbatre le Château de Fruschama qui étoit d'une beauté & d'une grandeur extraordinaires. Toutes les pierres & les autres materiaux furent transportés à Ozaka, dans la vûe de rebâtir le Châtean de cette Ville qui avoit été détruit dans la derniere guerre. Les Rois Tributaires reçurent ordre de contribuer chacun dans quelque partie aux frais de cette entreprise; ce qui les chagrina d'autant plus qu'étant retournés depuis peu dans leurs Etats, dont ils avoient été long-tems éloignés pendant la guerre, ils se voyoient dans la nécessité de revenir à la Cour Imperiale & de s'engager dans de nouvelles dépenses. Mais on ne leur laissoir pas de troisième choix entre ce parti & celui de s'ouvrir le ventre. Cependant ils conçurent quelques esperances sur le bruit qui se répandit que Fidaia-Sama, fils de Tico-Sama, n'étoit pas mort comme on l'avoit publie, & qu'il vivoit eaché, à Meaco, dans le Palais du Dairi, ou du Chef de la Religion. Ces faux rapports,qu'on avoit pris plaisir à semer plusieurs fois, avoient roujours été recounus pour des impostures. Mais ils jettoient du moins des allarmes dans l'esprit de l'Empereur; & tandis qu'il étoit livré à ses inquiétudes, il laissoit à ses Vassaux le tems de respirer. On ne doutoit pas que Fidaia, s'il étoit vivant, ne lui causar beaucoup d'embarras; car cet usurpateur étoit moins guerrier que politique.

1618.

Dans le cours de Novembre & de Décembre, il parur deux comeres au Japon. La premiere s'étant levée à l'Est sous la forme d'une grande poutre de feu, prit sa direction vers le Sud, & disparut avant la fin du mois-L'autre venant aussi de l'Est, avec l'apparence d'une grande étoile enflammée, prit vers le Nord, & disparut près de la grande Ourse. Les Prêtres du Japon firent regarder ces deux Phénomenes comme les présages d'une infinité de malheureux événemens; mais il n'arriva rien de plus éclarant que la déposition du Tay-Fruschama.

Cométes au Ja-

Les Espagnols & les Portugais publierent au Japon qu'on avoit vil en Fable invente Angleterre une croix sanglante au dessous des nues, qu'un Prédicateur pat les Espagnola Protestant qui avoit eu la hardiesse d'en parlet sans respect, avoit perdu tout d'un coup l'usage de la langue; & que le Roi effrayé de ce miracle avoit fait demander au Pape des Cardinaux & d'habiles Ecclésiastiques pour rétablir dans ses Etats la Religion Romaine. Cocks raille beaucoup les Espagnols & les Portugais sur la facilité avec laquelle ils avoient recu cette histoire, jusqu'à soutenir, dit-il, que c'étoit lui-même à qui les premières informations en étoient venuës d'Angleterre.

Sayer, dattées de Firando au Japon. Sayer étoit un des Facteurs du Comptoir sette Relation. Anglois de cette Ville. La premiére de ces deux Lettres est du 5 Décembre 1615, & la seconde du 4 Décembre 1616. Quoique l'adresse ne se soit pas confervée, on conclut de quelques expressions, qu'elles furent toutes deux écrites à Saris. Il n'y a rien dans la premiere qui ne se trouve dans la Relation de Cocks. La seconde contient quelques circonstances d'un voyage de Sayer à Siam, dans un Jone de la Compagnie commandé par William Adams, Il raconte qu'ayant acheté à Siam plus de marchandifes que le Jone n'en pouvoit recevoir, il en avoit fretté un autre dont il avoit pris la conduite. L'année étant déja fort avancée, il avoit essuyé depuis le 1 de Juin jusqu'au 17 de Septembre un fort mauvais tems entre Siam & Schachmar, avec d'autant plus de danger qu'il étoir fort mal en Pilote. Le Chinois, qu'il avoit été obligé de prendre pour cer office ignoroit la navigation jusqu'à ne pouvoir reconnoître où il étoit lorsqu'il avoit perdu de vue la terre. Enfin ce mauvais guide étant tombé malade, Sayer, sans s'attribuer beaucoup plus d'habileté, s'étoit vû dans la nécessité de prendte lui-même le gouvernail, au hazard d'êrre mille fois submergé. Il eur néanmoins le bonheur de conduire son Jone à Schachmar, où il atriva le 17 de Septembre, après avoir perdu

Purchass ajoute aux Relations de Satis & de Cocks deux Lettres d'Edouard Deux Lettres de

vingt hommes par la maladie & le besoin d'eau. En rentrant dans la rade de Firando, il ne lui en restoit que cinq qui fussent capables de se soutenir A la fin de cet article, les Auteurs du Recueil n'ont pas cru devoir sup-Ddij

fur leurs jambes.

COCKS
1618.
Relfons qui font
problet la Lette
invante au Rol
di Hollande.

primer une Lettre de l'Empeteur du Japon au Roi de Hollande, qui n'est par moins curieuge par le fond que par fon tirte. L'Original fur apporte en 1610 e, for le Vaiffeau le Lion rouge, qui arriva au Texel le 21 de Juillet. On ne nous apprend pas comment elle est passée entre les mains des Anglois ; mais leur vûe, en la publiant, est de la faire fervir de preuve à quelques obbervations fue les Hollandois, qu'il est inuite de tépéter.

# Lettre de l'Empereur du Japon au Roi de Hollande.

Moi, l'Empereur du Japon, je fouhaite au Roi de Hollande qui envoye » de si loin pour me visiter, routes sortes de prospérités. Je me réjouis beaucoup de la volonté que vous avez eue de m'écrire & » d'envoyer vos gens vers moi. Je souhaiterois que nos Pays sussent plus pro-» ches l'un de l'autre, afin que l'amitié commencée entre nous pût continuer » & s'accroîrre plus facilement. Cependant le fouvenir de votre Majesté ne » m'est pas moins agréable, depuis la liberaliré & l'affection qu'elle m'a mar-» quée fans me connoître, en me faifant offrir quatre préfens; & quoique je » n'en eusse aucun besoin, je n'ai pas laissé de les recevoir avec une joye & une » confiderarion extraordinaires parcequ'ils viennent de vous. Et comme les » Hollandois, sujets de votre Majesté, desirent d'exercer le commerce dans " mon Pays avec leurs Vaisseaux, & d'avoir un lieu de résidence près de ma " Cour, dans la vue de rirer plus d'avantages de ma protection, j'affure vorre " Majesté que si je ne puis les sarisfaire actuellement dans toute l'étendue de » mes desirs, à cause des troubles qui nous agirent, je ne veux néanmoins » rien négliger pour leur rémoigner mon affection comme j'ai fait jusqu'à » présent, & je donnemi ordre à tous mes Gouverneurs & Sujets de les trairer » avec faveur & amirié, eux, leurs Vaisseaux & leurs marchandises, dans » quelques Ports & quelque lieu de mes Erars qu'ils arrivent. A cet égatd votre » Majefté & tous fes Sujets n'ont à craindre aucune contravention; ils peuvent » arriver ici aussi librement que dans les Ports & le Pays de votre Majesté. " Ils peuvent rester dans les miens pour exercer le commerce, & se persua-» der que l'amitié qui est commencée avec vous par moi & mes Sujets, loin » d'êrre jamais alterce de ma part , ne fera qu'augmenter & se fortifier à · l'avenir. Je reffens de la confusion de ce que votre Majesté, qui est si connue \* & si renommée dans le monde par ses nobles exploirs, a bien voulu con-» descendre à me faire visirer de si loin par ses Sujers, dans un Pays aussi in-» digne de son attention que le mien, & à m'offrir des rémoignages d'amitié » que je mérire si peu. Mais considerant que ce soin procede de vorre affection, » je ne puis me dispenser de bien recevoir vos Sujets & de consentir à leurs » demandes. Auffi certe Lerrre leur fera-t'-elle caution que dans rous les lieux . » les Pays & les Isles de mon Erar , ils peuvenr rrafiquer & bârir des Maisons. » propres à leurs marchandises & à leur commerce ; ils peuvent , à present » comme à l'avenir, vacquer au foin de leurs affaires avec une entiere liberré, » s'affurer qu'on ne leur fera point de rort ni d'injure, & comprer que je les » supporterai & les défendrai comme mes propres Sujets. Je promers aussi » que les personnes qui doivent être ici laissées, comme on me le fair entendre, me feront à present & à l'avenir dans une particuliere recommendation &

" que ma protection & ma faveur ne leur manquant jamais, elles trouveront " en moi les mêmes fenrimens que dans les voilins & les amis de votre Ma-" jesté. A l'égard des autres affaires, qui ont été traitées entre moi & les Su-

1618.

" jets de votre Majesté, comme il seroit trop long d'en patlet ici, je m'en » rapporte à leur propre récit.

#### CHAPITRE VIII.

Voyage & avantures de William Adams, Pilote Hollandois, aux Isles du Japon.

E voyage s'étant fait par la voye du Sud-Ouest, il sembloit devoir être placé naturellement avec ceux de la même espece, suivant l'ordre qu'on s'est proposé dans ce Recueil. Mais le nom de l'Auteut est tevenu si souvent dans les Relations de Saris & de Cocks, qu'on s'est déterminé à ne pas le séparer de deux Voyageurs avec lesquels il se trouve joint par les mêmes affaires & les mêmes interêrs. William Adams étoit né à Gillingham, dans la Naiffance, blos-Province de Kent, à deux mille de Rochester, & un mille de Chatam, d'Adams principale station des Vaisseaux du Roi. Dès l'âge de douze ans, il fut amené à Lime House, près de Londres, où il apprit pendant onze ou douze ans le métiet de la Mer, sous Nicolas Digines. Ensuite, avant servi en qualité de Pilote sur les Vaisseaux de la Reine Elizabeth, il sur employé par la Compagnie des Marchands de Barbarie, juíqu'à ce que les Hollandois commencerent le commerce des Indes. Adams, passionné pour connoître les methodes de navigations qui sont propres à ces Mers éloignées, se loua pour premier Pilote au service de la Flotte Hollandoise qui devoit faire voile à la Mer du Sud en 1598. La necessité ayant fair relâcher les Hollandois au Ja-. pon, il y parvint à la faveur particuliere de l'Empereur, qui lui accorda une pension, & dans la suite une Terre suffisante pour l'entretien d'un homme de distinction. Mais Adams éloigné de sa femme & de deux enfans qu'il avoit laissés à Londres, étoir moins sensible aux avantages de sa fortune qu'au chagrin d'être féparé de ce qu'il avoit de plus cher. Enfin rrouvant l'occasion de quelque Jone Indien pour écrire dans l'Isse de Java, où il sçavoit que les Anglois avoient quelques Marchands, il y envoya comme au hazard une Lettre dattée le 22 d'Octobre 1611, avec cette étrange suscription, dans la langue de son Pays : A mes amis & mes compatriotes inconnus , que je prie de faire tenir ceste Lettre , ou une simple copie , ou seulement les nouvelles qu'elle contient , à liere d'une Lesquelques personnes de ma connoissance, soit à Limehouse, soit à Gilling-ham.

1598.

Adresse Gners

Une des vûes d'Adams en écrivant aux Anglois de Bantam, étoit sans doute d'exciter les Anglois au commerce du Japon. Mais il femble qu'ils avoient déja tourné les yeux de ce côté là, puisque le Capitaine Saris étoit parti de Londres, fix mois avant la datte de la Lettre, pour entreprendre ce dangereux voyage. L'Angleterre continua d'envoyet tous les aus plufieurs Vaisseaux au Japon ; & William Adams fit de-là diverses courses dans les Pays voisins, en qualité

convroient les Cables. Enfin le 29 de Mars on eut la vûe de la terre à cinquante degrés de laritude.

1098. La Flotte arri-

Le 3 d'Avril on tomba au Port Sanro, & l'on entra le 6 dans le premier Détroit de Magellan. Le 18 on palla le second avec un fort bon vent. Ici l'on ve aux Bétroits ietra l'ancre contre l'Isle des Pengouins, où les Chalouppes furent bientôt chargées de ces Oiseaux, qui sont plus gros que des Canards. Toute la Flotte fe trouva fort soulagée par ce rafraîchissement. Le so elle remit à la voile. avec un vent capable de la dégager bientôt des Détroits. Mais l'Amiral voyant Difficultés pour les Côres garnies de bois & trouvant l'ancrage excellent dans plutieurs endroits, ne voulut pas aller plus loin pour faire fa provision. Il pensoit aussi

à former une Pinace de quinze ou seize ronneaux. Cette double vue lui sit choisir le premier endroit favorable pour relâcher. L'hiver se faisoit déja fentir dans ces contrées. Il y tomba beaucoup de nége. Les Matelots avant également à fouffrir du froid & de la faim s'affoibliffoient de plus en plus. Après avoir manqué l'occasion de sortir des Détroits avec un vent qui souffla au Nord-Est pendant cinq ou six jours, on ne retrouva pas la même facilité lorsqu'on voulut l'entreprendre. Le vent étoit tourné au Sud, & le mois d'Avril tirant vers sa fin, il tomba une prodigieuse quantiré de pluve & de nége, qui fur suivie de gelées & de vents impétueux. On se trouva dans la necessité de chercher un Port commode, pour y passer l'hiver, & l'on rencontra heureusement, à quatre lieues au Nord, la Rade ou la Bave d'Elisaberh. L'hiver, dans ce quartier du monde, qui est à cinquante-deux degrés trente minutes du Sud, dure pendant les mois d'Avril, de Mai, de Juin, de Juillet & d'Août. Ce long intervalle ne se passa point sans quelques bons vents, dont la Flotte auroit pû profiter pour sortir des Détroits; Mais l'Amiral s'y opposa roujours. On demeura dans la Bave d'Elisabeth jusqu'au 24 d'Aout . & les provisions étant presqu'entiérement épuisées , plusieurs Marelots moururent de faim. En entrant dans la Mer du Sud, on trouva des conrans fort impétiteux, Orages & cou-

qui jetterent les Hollandois jusqu'au einquante quatriéme degré du Sud, tant dan du sud. dans un tems où le froid étoir encore fort vif . Enfin les veuts étant devenus favorables, on avança vers la Côte du Perou. Mais au bout de cinq ou fix jours, un orage plus furieux qu'on n'en avoit encore éprouvé, dispersa la Florre, & la repouffa jufqu'au 54 degré & demi du Sud.L'Amiral perdit pendant quelques jours la vue des autres Vaisseaux, & ce ne fut que le 9 de Septembre qu'il recommença à les découvrir. Sepr ou huit jours après, un autre orage lui enleva sa voile d'avant, & lui sit perdre encore la compagnie des autres. Alors William Adams prit le parti de porter vers la Côte du Chili, au quarante-sixième dégré. C'étoit le rendez-vous dont on étoit convenu dans les plus fâcheuses suppositions. Il y arriva heureusement le 29 de Septembre.

Les Habitans de ce Pays étant d'un fort bon caractere, on obtint d'eux for la Côte de des rafraîchissemens, par des échanges de peu de valeur. Cependant après chill. avoir donné avec plaisir quelques Moutons & des Parates pour des sonnettes & de pețirs coûteaux, la crainte des Espagnols leur fit abandonner tout d'un coup le rivage, sans que rien sût capable de les rappeller. L'Amiral profita de ce repos pour faire équiper la Pinace qu'il avoit apportée de Londres en

ADANS. 1593. Baldivia. Ifle Mochaquatre parties. On passa vingt-huit jours sur cette Côte, suivant le terme qui avoit été réglé dans un conseil ; après quoi levant l'ancre on s'avança jusqu'à l'entrée de la Baye de Baldivia. Mais le vent devint si fott qu'on fut obligé de tourner vers l'îsle Mocha, où l'on arriva le jour suivant, qui étoit le premier de Novembre. Elle est au 38° dégré de latitude du Sud. N'y trouvant aucun Vaisseau de la Flotte, on porta vers l'Isle de Sainte Marie, & le lendemain on mouilla au dessous du Cap, à une lieue & demie de l'Isle du côté du Sud; mais le tivage paroissant couvert de monde, sans qu'on pût deviner quelle étoit l'intention de ces Infulaires, on ptit le parti de doubler le Cap & d'allet jettet l'ancre sur quinze brailes, dans une Baye d'excellent fond.

On envoya la Chaloupe à terre, pout lier commerce avec les Habitans,

qui ne s'étoient pas affemblés avec moins de promprirude qu'aux environs du Cap. Mais ils recurent les Hollandois à coups de flèches, & dans la premiete surprise ils en blesserent plusieurs. Cependant, comme les vivtes recommençoient à manquer, l'Amiral fit débarquet trente hommes biens armés, qui écarterent bientôt les Sauvages. Les signes d'amitié & les témoignages de paix futent employés pour leur faite comprendre qu'on n'en vouloit ni à leurs biens ni à leur liberté. On leut montra de loin du fet, de l'atgent & du drap. Ils comprirent enfin ce qu'on leur demandoit, & la plûpart apporterent au rivage du vin, des patates & des fruits. Ensuite s'expliquant à leur tout par des signes, ils promitent de revenir le lendemain avec des vivtes & d'autres provisions. Comme il étoit fort tard, les Hollandois retournerent à bord; & quoiqu'il y en eut peu qui fussent exempts de blessures, la joye d'avoir parlé aux Habitans & l'esperance des rafraîchissemens Trabifon qui servirent à les consoler. Le lendemain, qui étoit le 9 de Novembte, plusie perdee vingt. sieuts Officiers du Vaisseau se mirent dans la Chaloupe, avec les plus braves aux Hollanlois. gens de l'Equipage. Ils étoient convenus de s'apptochet du rivage, mais de n'y débarquer que deux ou trois hommes, patce que les Habitans étant en grand nombre, il yavoit de justes raisons de s'en défier. Lorsqu'ils furent proches de la terte, ils furent invités à descendre par des signes. Leur Chef declara d'abord par les siens qu'il ne venoit pas avec cette intention, Mais alots quelques Habirans s'avancerent dans l'eau jusqu'à la Chaloupe, avec un vilage riant & des vales templis d'une espéce de vin, en le pressant de se fier à leut Nation, & lui faisant entendre qu'ils avoient à peu de distance plusieurs sortes de Bestiaux. Le Chef Hollandois, tenté par l'esperance des provisions, que les besoins du Vaisseau lui auroient fait préférer à tout l'or du monde, oublia ses résolutions & sit débarquer vingr-trois hommes, armés de sabres & de mousquets. Cette petite troupe marcha vets quelques maisons, qui n'éroient pas éloignées. Mais à peine enrept-ils fait deux cens pas, que plus de mille Sauvages fortant d'une embuscade, tomberent sur eux avec les atmes dont ils ont l'ufage , & les massacrerent jusqu'au derniet. Thomas Adams, frete de l'Auteut, étoit malheureusement de ce nombte. Ceux qui étoient testés dans la Chaloupe n'eurent pas d'autre ressource que de re-

Rencontre d'un tourner promptement à bord, pour y porter cette rrifte nouvelle.

On leva l'ancre dès le lendemain; & gagnant l'Isle de Sainte-Marie, à de Sainse Marie, trente-sept dégrés douze minutes de latitude du Sud, on y trouva un des Vaiffeaux

lérent par le bonheur qu'ils avoient de se rencontrer. On tint conseil sur le moyen de se procurer des vivres; car les besoins devenoient pressans, & la plus grande partie des deux Equipages étant accablée de maladies, il y avoit peu d'apparence de pouvoir se faire respecter par la force. Tandis qu'on étoit à délibérer, il vint à bord un Espagnol qui obtint la permission de voir le Vaisseau. Il revint le jour suivant, & l'on ne fit pas plus de difficulté

1598.

de le laisser retourner à terre. Le troisséme jour, il en arriva deux, qui monterent sur le Vaisseau avec aussi peu de précaution. L'Amiral, sans aucun dessein de leur nuire, prit la résolution de les arrêter ; & leur protestant Hollandois qu'il ne croyoit blesser aucun droit puisqu'ils étoient venus sans sa permission, il leur déclara que pour obtenir la liberté il falloit fournir aux deux Vaiffeaux Hollandois, qui manquojent de toutes fortes de provisions, un certain nombre de Moutons & de Bœufs. La necessité les força d'y consentir, & les Bestiaux furent amenés à bord au tems dont on étoit convenus. Ce secours rendit le courage aux Hollandois. Hudcope (c'étoir le nom de l'Amiral) proposa de brûler l'un des deux Vaisseaux, parcequ'il n'y restoit point assez de monde pour les conserver tous deux; mais la difficulté de décider sur lequel des deux tomberoit cette sentence, en fit retarder l'exécution. Alors Adams, & Timothy Schotten, autre Pilote Anglois, qui avoit fait le voyage autour du monde avec Thomas Candish, furent appellés au conseil pour donner leur avis sur la situation des deux Batimens & sur le projet du voyage. Outre les embarras présens, on sçavoit que les Espagnols avoient mis en

dans cette Mer. On avoit à bord beaucoup de draps. Un matelot nommé Raifont qui con Derrick Gerritson, qui avoit fait le voyage du Japon avec les Portugais, fur duisent les deux vaisseux au Jale premier Auteur d'un conseil qui fut approuvé de tout le monde : il re-

bon usage. Il resta si peu d'incertitude après cette ouverture, qu'on ne pensa plus qu'à quitter l'Isle de Sainte-Marie. L'Ancre fut levé le 27 de Novembre, & tournant directement le voile au Japon, on passa la ligne avec un bon vent, qui ne se démentit point pendant plusieurs mois. Dans une si longue course, on tomba vers le feiziéme dégré de latitude du Nord, au milieu de certaines Isles, dont les habitans sont Antropophages. Sept ou huit hommes de l'Equipage s'étant approchés de la terre dans un Esquif, furent surpris par ces Bar-phages bares, & mangés, comme on le suppose, sans pouvoir être délivrés de leurs. mains. On prit néanmoins un Infulaire, qui fut conduir à bord de l'Ami-ral; mais on ne lui trouva qu'une stupidiré féroce, qui ne permit d'en tirer aucune lumiere. Dans toute l'étendue du 27 & du 28° dégré de latitude , les

Mer quelques Vaisseaux pour les chercher, & la suite vérifia cette informarion, car un des trois autres Batimens de la Flotte, fut pris quelques jours après à San-Jago. Il étoit donc fort dangereux de s'arrêter plus long-tems

préfenta que les Draps de l'Europe étoient fort recherchés dans cette Isle. & qu'indépendamment des autres raifons il y avoit plus d'avantage à s'y promettre qu'aux Molucques & dans les autres parties des Indes Orientales, où la chaleur ne permettoit pas de croire que les Draps de laine fussent de si

Tome II.

ADAMS. 1599.

vents furent extrêmement variables, & le tems si orageux, que le 24 de Février l'Amiral fut perdu de vûe , pour ne plus reparoître. Adams avoit changé de Vaiifeau dans l'Isle de Sainte-Marie. Il continua sa course jusqu'au 24 de Mars qu'il découvrit une Isle nommée Una Colonna. Les maladies

du Japon dans les

faisoient tant de ravage dans son Bâtiment, qu'il y étoit mort quantité de personnes, & qu'entre ceux que la mort avoit épargnés il n'en restoir que neuf ou dix qui pussent se servir de leurs jambes & de leurs mains. A la hauteur de trente dégrés, Adams chercha, suivant les Cartes, le Cap Nord. du Japon, mais inutilement, puisqu'il est à trente-cinq dégrés trente minutes, & que toutes les Carres particulières, les Globes, les Mappe-Mondes se sont également trompés sur sa situation.

attivée au Japon-

Enfin, le 19 d'Avril, à trente-deux dégrés & demi, on eut la vûe de l'Isle, après une navigation de quatre mois & vingt-deux jours depuis le Cap de Sainte-Marie. En arrivant sur la côte, le Vaisseau n'avoir plus que six hommes, avec William Adams, qui pussent se soutenir sur leurs jambes. On laiffa tomber l'Ancre à deux milles d'un lieu nommé Bungo. Il vint aussirôt quantité de Barques , qui ne marquerent aucune intention de nuite au Bariment. Cependant après avoir reconnu la foiblesse de l'Equipage les Matelots Japonois monterent à bord fans attendre l'ordre du Capitaine, & firent divers vols qu'on leur fit ensuite payer bien cher. Le lendemain un Officier du Roi vint à la tête de quelques Soldats, pour mettre les biens des Hollandois à couvert par une garde continuelle. Deux ou trois jours après, le Vaisseau fut conduit dans un excellent Port, pour y demeurer en furere, jusqu'à ce que le Roi principal, ou l'Empereur du Japon fut informé de son arrivée, & lui sit déclarer ses intentions. Mais dans l'intervalle, les Hollandois obtintent la liberté de débatquer leurs malades, & de fe procurer une maison où ils ne manquerent d'aucun rafraichissement. De vingt-quatre, sains ou malades, qu'ils étoient en arrivant, il en mourut trois le jour d'après, & trois autres dans la suite ; mais le reste se rétablit parfaitement.

Il se passa cinq ou six jours, après lesquels il vint de Nangazaqui un Jefuite accompagné d'un autre Portugais. Ce fut un malheur pour les Hollandois qu'on leur eut envoyé le Jesuite pour interpréte, parceque l'aversion qu'il ne manqua pas de concevoir pour des Protestans, le porta auffitôt à publier que c'étoient des Pirates , dont il falloit se défier. Les Japonois qui avoient été nommés pour la garde du Vaisseau, étant aussi Catholiques, toute la ville reçut bientôt les mêmes impressions, & la haine devint un sentiment fi général que les Hollandois s'arrendoient à tous momens d'être crucifiés. C'est le supplice en usage au Japon pour les vols & quelques autres crimes. Mais leur crainre fut encore augmentée par la défertion de deux de leurs gens, qui s'engagerent au fervice du Roi-de Bungo , & qui fe joignirent aux Portugais pour la ruine du Vaisseau. L'un qui se nommoit Gilbert Conning , de Middelbourg , fe donna pour le principal Marchand du Vaisseau; & de concert avec l'autre, dont le nom étoit Jean Abelson Vanwater, non-seulement il s'ésorça de se mettre en possession de toutes les marchandises, mais il découvrit aux Portugais tout ce qui s'étoit passé dans le cours du voyage.

Neuf jours aprés l'arrivée du Vaisseau, l'Empereur envoya cinq Fregates,

pour faire amenet les Chefs des Hollandois à Ozaca, où il tenoit sa Cour. Le Capitaine, qui avoit reconnu de l'esprit & de la sermeté à William Adams le pria de se charger de la députation, & lui donna deux Matelots pour cortege. En arrivant à la Cour, Adams fut présenté à l'Empereur. Ce Prince ne lui par- voyé à la Com la d'abord que par divers fignes, qu'il n'entendit pas également. Les Hollan- Imperiale. dois ayant dispensé le Jésuite de leur servir plus long-tems d'interpréte, il n'avoir pas voulu s'obstiner à suivre Adams malgré lui. Cependant on sit venir un Japonois qui parloit affez bien la langue Portugaife, & l'Empereur s'en servit pour faire quantité de questions au Député des Hollandois. Il leur demanda quel étoit l'état présent des Royaumes de l'Europe & particuliérement du sien; quelle route il avoit prise pour venir au Japon, quelle espéce de Marchandises il avoit apportée &c. Adams répondit que son Pays étoit alors en guerre avec l'Espagne & le Portugal, mais qu'il étoir ami de toutes les autres Nations. A l'égard de la route, il prit une Mappe-monde, qu'il avoit apportée; & lui faifant remarquer la disposition de routes les parties du Globe terrestre, il lui traça la course du Vaisseau par les Détroits de Magellan. Toutes ces idées furent si nouvelles pour l'Empereur, qu'il parut douter si ce n'étoit pas autant de fables. Adams lui apptit ensuite quelles étoient les marchandises du Vaisseau; & lorsqu'après un long entretien, il le vit prêt à se retirer, il lui demanda pour ses compatriotes la même liberté de commetce qu'il accordoit aux Espagnols & aux Portugais. L'Empereur lui fit une réponse qu'il n'entendit point & qui ne lui fut pas expliquée. Mais en sortant de l'audience il sut reufermé, avec ses deux Matelots, dans une Prison où il fut fort bien traité.

1599.

avec l'Emperonte

Deux jours après, il fut rappellé à la Cour; & l'Empeteur lui demanda quels avec l'Empe pouvoient être les motifs qui l'avoient amené dans un Pays si éloigné du lien. Adams répondit qu'il étoit venu par le penchant commun à toute sa Nation , de cultiver l'amitié & le commerce avec les autres Peuples du Monde, en faisant à leur avantage mutuel, des échanges de marchandifes & d'autres richesses, La curiolité de l'Empereur se réveilla fort vivement sur les guerres des Anglois contre l'Espagne & le Portugal. Il en demanda la cause & les divers événemens. Adams reprit les différends de l'Europe dans leur origine, & fit un recit auquel le Monarque du Japon parut très attentif, mais qui ne l'empêcha point de renvoyer l'Orateur en prison. Cependant le lieu fut changé, & les traitemens beaucoup plus favorable. Cette captivité dura trente-neuf jours, pendant lesquels Adams n'apprit aucune nouvelle du Vaisseau, & s'attendoit sans cesse au dernier supplice.

Les Portugais s'éforcerent dans cette intervalle de prévenir l'esprit de l'Empereur par toutes fortes d'accusations contre les Anglois. Ils les représenterent comme des voleurs & des brigands, rassemblés de toutes les Nations, à qui la justice impériale ne pouvoit laisser la vie sans exposer le Japon aux derniers malheurs. Lenr exemple, disoient-ils, alloit exposer les Japonois à l'invasion de toutes fortes de Corfaires ; au lieu qu'une punirion rigoureuse ôteroit aux ennemis des Japonois l'envie de troubler leur repos. Ces noires follicitations étoient secondées par le credit de rous les amis que les Portugais avoient à la Cour. Cependant leur malignité demeura sans effet. L'Empereur après les avoir écourés long-tems, leur répondit enfin, que jusqu'alors ces Errangers, qu'on lui peignoit avec de si odieuses couleurs, n'avoient cause aucun mal ni

ADAMS. 1599.

à lui ni à ses sujets, & qu'il ne pouvoit par conséquent leur ôtet la vie sans blesser la raison & la justice ; que si les Anglois étoient en guerre avec l'Espagne, il ne voyoir rien qui obligeat les Japonois de s'y intéreffer; & bien moins qui l'obligeat lui-même de condamner au supplice des Etrangers qui ne l'avoient point offensé. Cette réponse confondit les Ennemis d'Adams, & les força

déformais au filence.

Depuis qu'il éroir prisonnier, le Vaisseau avoit été conduir aussi près d'Ozaka qu'il étoit possible; & si l'Equipage étoit gardé foigneusement, on ne lui refufoit aucune forte de commodire. L'Empereur s'érant fait ramener Adams le quarante-unième jour de sa prison, lui demanda s'il souhaitoit de revoir ses compagnons. Sur la réponfe à laquelle il avoit dû s'attendre, il lui déclara qu'il étoit libre & qu'il pouvoit satisfaire son empressement. Adams, sans présendre à d'autres explications, ne douta pas qu'une fayeur qu'on ne limitoit par aucune défense, n'eût des effets encore plus heureux, qu'il espera de l'avenir. Il se mit dans une Barque, qui le conduisit au Vaisseau. Le Capitaine & le reste de l'Equipage étoienr rétablis dans une parfaite santé; mais l'incertirude de leur fort, & la crainte où ils avoient éré long-rems de ne jamais revoir leur

Député, avoient rendu leur vie si triste, que dans le premier mouvement de la joye commune tour le monde verfa des larmes de plaifir & d'admiration. Tout ce qui appartenoit au Vaisseau & à la Compagnie, avoit été transporté à retre Faveurs qu'il par les Japonois , jusqu'aux instrumens marhematiques d'Adams. Mais l'Empereur, qui n'avoit point eu de parr à cette injustice, ordonna que la restitution se fit immédiatement, avec des peines rigoureuses pour ceux qui seroient convaincus d'avoir foustrait la moindre partie des marchandises ou des meubles, Cependant comme les effets se trouvoient dispersés dans un nombre infini de mains, l'impossibilité de les rassembler entierement porta ce Prince à faire donner au Vaisseau cinquante mille pieces de huit, à titre de dédommagement. Il se fit rendre compte de l'execution de cet ordre; & ne dédaignant pas d'autres détails, il fit publier dans la Ville de Sackay, où le Batiment éroir à l'ancre, que ceux qui abuséroient de l'ignorance des étrangers pour les tromper ou pour leur nuire, seroient punis fort sevérement.

Le Vailleau Hollandois eft con duit à Eddo.

Il y avoir trente jours que le Vaisseau étoit à Sackay, grande Ville à deux ou trois lieues d'Ozaka. Il fut conduit par l'ordre de l'Empereur à celle d'Eddo, dans la Province de Quanto, partie Orientale de l'Isle, éloignée d'environ cent-vingt lieues d'Ozaka. Les vents contraires rendirent ce passage fort long & fort ennuyeux; de forte que l'Empereur étant parti long-tems après les Hollandois, pour faire le même voyage par terre, arriva beaucoup plutôt qu'eux. Ils avoient pris jusqu'alors la qualiré d'Anglois; & ne tirant que de l'avantage de cette supposition, ils n'auroient pas pensé à détromper les Japonois, si quelques Portugais les ayant reconnus à la différence du langage, n'eussenr découvert de quelle Nation ils étoient. Ce fut alors que dans la vûe de soutenir leur crédit & l'opinion qu'Adams avoit donné d'eux, ils jetterent les fondemens de la Royauté du Comte Maurice, & de toutes les fables qu'ils augmenterent dans la fuite à mesure que leur considération s'accrût dans ces Mers. Aussi-tôt qu'ils furent arrivés à Eddo, ils adresserent leurs supplications à l'Empereur , pour obtenir l'ulage libre de leur Vaisseau , & la permission de se rendre dans les lieux où ils espéroient trouver quelque établissement de leur

Nation. Cette demande leur coûra beaucoup de rems & d'argenr; mais dans l'intervalle, ils eurent l'occasion d'apprendre la langue Japonoise & de se lier avec les Habitans par diverses entreprises d'industrie & de commerce. Un de leurs arrifans, qui, avec plus de génie que d'expérience, fe fouvenoir d'avoir man le la libente vû travailler en Hollande à la construction des Canaux, offrir ses services à l'Empereur pour conduire de l'eau dans son Palais & dans les places de la Ville. Diversessais qu'il fir dans les maisons particulieres donnerent tant de confiance à ses offres, qu'il fur mis à la rère d'un grand nombre d'ouvriers, avec une autorité fort étendue & des appointemens confiderables. Il tronva le moyen nonfeulement d'embellir le jardin du Palais par des canaix & des cascades, mais s'autier de la d'introduire des tuyaux dans les appartemens & d'y fournir mille commodités confideration. que les Japonois ignoroient. De-là il fut envoyé à Ozaka & à Meaco, pour y rendre les mêmes services. Un aurre Hollandois rendir ses connoissances utiles en perfectionnant les voitures. L'Empereur furpris de l'habileté de ces étrangers ne doura pas qu'ils ne fussenr capables d'exécuter tout ce qu'il leur feroir entreprendre. Il fir un jour appeller William Adams, pour lui ordonner de construire un Vaisseau. Cerre proposition embrarassa beaucoup Adams, qui n'avoit aucune reinture d'un art si difficile. Il déclara naturellement qu'il n'étoit pas Charpenrier, & qu'il ignoroit les regles de la construction. Mais l'Empereur, insistant sur ses ordres, lui dir qu'il vouloit un Vaisseau, de quelque maniere qu'il fur construir. Dans la necessité d'obéir , il prir ses plus habiles ouvriers, quoiqu'il n'y en eûr pas un qui fur capable d'une si grande entreprise, & réunissant rous leurs efforts, ils composerent un petit Bariment à l'Angloise, d'environ quarre-vingt ronneaux. L'Empereur parur charmé de cer ouvrage ; il le vistra plusieurs fois, il l'examina soigneusement, & la dépense ne sur point l'act. épargnée pour l'embellir. La faveur d'Adams ne fir qu'augmenter de jour en jour. Ourre l'honneur d'être appellé souvenr à la Cour & de se voir consulté dans routes les occasions, il obrinr des présens considérables, qui furenr suivis à la fin, d'une terre du revenu annuel de quarre-vingr ducats, avec deux livres de riz par jour. Il profira de la familiarité dans laquelle il commençoir à vivre avec l'Empereur, pour inspirer à ce Prince le goût des mathemariques ; il lui patvieur aupen apprit quelques parties; & ne se faisant pas moins goûter par son caractere & sa politesse, il s'acquir tant de considération à la Cour qu'il ne s'y faisoir plus rien sans l'avoir consulté. Les Portugais & les Jésuires mêmes, qui l'avoienr vû d'abord de si mauvaisœil, commencerent à le trairet avec aurant de respect que d'admirarion. Ils se crurent heureux de pouvoir obtenir sa protection auprès de l'Empereur; & dans plus d'une affaire importante ils se trouverent bien de l'avoir employée.

1600.

& ne l'obtieut

Adams en de-

Adams conf-

Favrur od il

1602. Differtion de

Il y avoit deja plus de deux ans que les Hollandois follicitoient la liberté de partir dans leur Vaisseau. Mais tout ce qu'ils avoienr fair pour l'obrenir n'ayant servi qu'à les rendre plus necessaires à l'Empereur, ils eurent le chagrin de s'enrendre enfin déclarer qu'il falloir demeurer au Japon pour le service de sa Majesté Imperiale. Ils demanderent du moins que la somme qui leur avoir avoir été accordée fut divilée entr'eux, pour la faire servir à rendré leur situarion plus douce. Quoique cerre libéraliré dur rerourner à la Compagnie Hollandoise des Indes, dont les marchandises avoient éré dissipées, le Capitaine landoise du Vaisseau jugea, comme Adams, que dans l'état où l'Equipage avoir été reduit

Ee iii

ADAMS. 1602.

la premiere loi étoir de vivre. La fomme fur distribuée, & l'Empereur v joignir pour chaque matelot deux livres de riz par jour, avec une pension annuelle de douze ducats. Mais à peine les Hollandois eurent-ils touché leur argent, qu'à la persuasion de deux ou trois mutins de l'Equipage la plupart s'échapperent par differences voyes; quelques uns pour s'érablir dans d'autres Villes du Pays, où la bonré de l'Empereur voulur encore qu'ils fussent suivis de leurs pensions. D'aurtes chetcherent le moyen de fortir du Japon ; & de ce nombre éroient les sepr qui s'adresserent ensuire à Saris pour obtenir leur passage.

A lams folli. ite inustraces (a leberté.

Adams & le Capitaine continuerent de vivre à la Cour, avec assez d'agrémens pout rendre leut condition fort heureuse, si le repos & l'abondance avoient pù leur faire oublier leur Patrie. Mais Adams languissoir de revoir sa femme & ses enfans. Après cinq ans d'une mottelle impatience, il résolut de renouveller ses sollicirarions, en y joignant la promesse de revenir avec sa famille. L'Empereut irriré de cette demande lui répondir nertement qu'il devoit avoir tenonce depuis long-rems à sa Patrie, & qu'il s'éronnoit que routes les faveurs, dont il éroir comblé au Japon, ne lui eussent point encore fait perdre eette pensée. Malgré des refus si formels, quelques Hollandois ayant appris que leurs compatriotes avoient commence à s'érablir dans les Ports d'Achin & de Parane , Adams prit occasion de cerre nouvelle pour demande rencore la permission de parrir, en promettant d'engager les Anglois & les Hollandois à rourner leur commerce vers le Japon. L'Empereur répondir qu'il fouhaitoit beaucoup de voir une liaifon bien établie entre fon Pays & ces deux Narions; mais qu'il susfisoit de leur écrite, & qu'Adams ne partiroir pas.

Il obtient celle du Capitaine.

Enfin desesperant d'obrenir iamais la liberté, il se réduist à la demander pour le Capitaine Hollandois, dans l'espérance de donner du moins des nouvelles de son sort à sa famille, & d'inspiter peur-être aux Anglois, par ses Lerrres, le desir de portet leur commerce aux Isles du Japon, L'Empereur ayant consenti rour d'un coup à sa priere, il ne sut plus question que de facilirer le départ du Capitaine. Tous les restes de l'Equipage éroient dispersés, & ce n'étoit pas sur le Vaisseau de Hollande qu'il falloit esperer d'entreprendte un si long voyage. On trouva des Marelôts Japonois qui avoient déja fair celui de Patane, & qui s'offrirenr à le recommencer sur un Jonc de leur Pays. Le Capiraine accoutumé à leurs usages, ne fit pas difficulré de se livrer aux vents sous leur conduite. Il partir avec des Lerrres d'Adams, & leur navigarion fur heureuse. Mais n'avant pas trouvé les Barimens Hollandois à Patane, ils y passerent toure l'année à ses artendre inurilement. De-là ils se rendirent à Jor, où non-seulement ilseurent le bonheur de rencontrer une Florte Hollandoise de neuf Vaisseaux, sous le commandement de l'Amiral Maradans un combat. leese; mais un des Capiraines érant mort à leur arrivée, son employ sur donne à celui que la fortune sembloit avoir amené pour le remplir. Mais peu de jours après, il fut tué près de Malaca, dans un combat contre les Portugais, Adams ne recevant pas de ses nouvelles, & dourant que ses Lerrres pussent être rendues fidellement, écrivir par d'autres Jones Japonois ; voye moins fure encore, & dont l'incerritude lui fir prendre le parti de recourir à l'étrange expédient que j'ai rapporté dans l'Introduction.

Le Capitaine trouve à Jor une Florre Hollandoife, & perit

Le Vailleau qu'il avoit fait pour l'Empereur ayant été mis à l'essai dans

deux voyages consecutifs, il reçut ordre d'en faire un plus grand sur le même modéle. Cette seconde entreprise ne lui réustit pas moins heureusement. Le nouveau Bâtiment qu'il construisit étoit de cent-vingt tonneaux. Il l'éptouva Adams construit lui-même, en faifant le voyage de Meaco à Eddo, & l'Empereur fut extrême- un scoud Vaument satisfait de son ouvrage. En 1609 ce Prince le prêta au Gouverneur des Manilles, qui ne fit pas difficulté d'y mettre quarre-vingt hommes pour les envoyet à Acapulco, & qui pria l'Empereut de lui en accorder la propriété au retour de ce voyage, en lui offrant la valeur en marchandifes & en argent. Il l'obtint, comme une marque particulière de considération; & dans le tems que l'Auteur écrivoit la Lettre dont on recueille ici les circonstances, les

1609.

Espagnols se servoient encore de ce Bâtiment aux Manilles.

Ce fut dans la même année, que l'Empereur tevêtit Adams d'une Seigneurie II obtient une considerable, qui lui assujetissoit plus de quatre-vingt Fermes, avec des droits l'Empereur de & des honneurs dont il n'y avoit pas d'exemple en faveur d'un éttanger. Il Japon. paroît surprenant que Saris & Cocks n'en ayent rien rapporté dans leurs Journaux. Mais ils y parlent du moins de cet heureux Pilote avec une diftinction extraordinaite; & la reconnoissance dont ils font profession pour ses services, ne laisse pas douter du pouvoir qu'il avoit eu de les rendre. Pout lui, qui n'avoit aucun interêt dans sa Lettre à grossir ses avantages aux dépens de la verité, puisque le bonheur de sa situation ne l'empechoit pas d'en gemir, il confesse que sans les justes raisons qui portoient la tendresse de son cœur vers l'Angletette, il y auroit eu peu d'hommes au monde qui eussent du se louer aurant que lui de la fortune. Il avoit des terres, de l'argent, des Esclaves; & ce qui le flattoit encore plus, il jouissoit d'une faveur si constante à la Cour Imperiale, que les Seigneurs mêmes du Japon avoient quelquefois recours à son crédit. En parlant li souvent de l'Empereur & de ses bontés, il a négligé de nous apprendre le nom de ce Prince; mais il semble que ce ne pouvoir être que Tico-Sama, puisqu'à l'arrivée de Saris l'usurpateur Ogoxania étoit depuis peu sut le trône, & venoit de s'y établit solidement, en faisant épouser sa fille au jeune Prince fils de son prédecesseur. Il en faut conclure qu'Adams avant eu le credit de servir Saris à la Cout d'Ogoxama, il n'avoit rien perdu de sa considération après la mort de son premier bienfaicteur.

Il s'étend peu sur les propriétés du Pays, quoiqu'il dût les connoître aptès y avoir demeuré si long-tems. L'Isle du Japon , dit-il , est fort grande ; mais il femble, à ce langage, qu'il n'ait pas sçu qu'on en compte plusieurs. La partie du Nord, ajoute-t-il, est au 48° degré de latitude; & la partie la plus Meridionale, au trente - cinquiéme. Il remarque que l'îsle est presque quarrée. Sa longueur Nord & Ouest par Sud ( car telle est sa position ) n'a pas moins de deux cent-vingt lieues Angloises; & sa largeur, du Sud au Nord , contient treize degrés , qui en les comptant à vingt lieurs , font deux cent-soixante lieues. Les Habitans, suivant son témoignage, sont d'un excellent naturel, genereux, polis, vaillans à la guerre. La justice s'exerce au Japon avec autant d'integrité que de rigueur. La politique y est fondée fur les plus judicieuses maximes. Adams ne croit pas qu'il y air au monde de Pays mieux gouverné. Mais la fuperstition y combat la prudence ; & fous les influences d'une prodigieuse multitude de Prêtres, qui sont divises en plusieurs sectes, mais qui se ressemblent tous par la malignité & l'emporte-

ment, il est impossible que la sagesse des Conseils ne soit pas troublée souvent ADAMS. par l'artifice ou la violence.

1609. Origine du commerce des Hollandois au Japon.

Les premiers Vaisseaux Hollandois qu'Adams vit arriver au Japon entrerent dans la rade de Firande en 1609, après avoir attendu inutilement fur les côtes de la Chine le Vaisseau Portugais de Macao. Ils étoient deux. Les Capitaines se rendirent à la Cour Impériale, où ils futent reçus avec beaucoup de caresses. Adams n'épargna rien pour leur faire obtenir la permission qu'ils demanderent à l'Empereur, d'envoyer tous les ans un ou deux Vaisseaux dans ses Ports; & si le Gouvernement la fit attendre pendant quelques femaines, ce fut dans l'unique vue de la faire desirer avec plus d'ardeur. Cependant les Hollandois n'envoyerent pas de Vaisseaux en 1610, mais l'année d'après il en arriva un, chargé de draps, de plomb, de dents d'Elephans, de damas, de rafferas blancs, de sove cruë, de poivre & d'aurres commodités. Les Marchands firent des excuses de n'être pas venus l'année précedente, & furent extrêmement carellés. Adams observe qu'il n'est pas befoin d'apporter, de l'Europe, de l'argent & de l'or au Japon; parcequ'avec des Marchandises on y en trouve assez pour le besoin qu'on en a dans d'au-

qui s'y vendent le micus.

Marchandifes tres Pays. Il ajoute que les marchandifes dont on y tire le plus d'avantage font la foye crue, les damas, les tafferas noirs, les beaux draps, noirs & rouges, le plomb & les aurres commodités d'usage. A la vue des Vaisseaux Hollandois, son esperance éroit roujours de trouver l'occasion de partir avec eux. Mais l'Empereur qui se déhoit de ses inrentions, ne manquoit point alors de l'atracher plus particulierement à sa Cour par diverses commissions qui l'approchoient de sa personne. Cette contrainte ne dura vraisemblablement que jusqu'au regne d'Ogoxama, puisqu'on ne voit pas dans le journal de Saris qu'on lui ait refusé la permission de se rendre à Firando, fur les premieres nouvelles qu'il reçur de l'arrivée des Anglois. Il paroit même incroyable qu'après tant de foupirs pouffes vers l'Angleterre, après des impatiences si vives de revoir sa femme & ses deux enfans, la pensée de partit l'ait comme abandonné au moment qu'il en avoit le pouvoir. Mais tous les détails qu'on vient de lire étant tirés de ses Lettres, qui avoient précedé l'arrivée de Saris, & qui avoient même été le motif de son voyage,

Remarques for le fort d'Adams.

> on ignore ce qui pur le retenir encore; fur-tour lorsque dans la relation de Cocks on lui voit entreprendre le voyage de Siam avec une liberté à laquelle on n'apporte aucun obstacle. & qu'on le voit retourner ensuire au Comptoir Anglois & dans faterre, auffi librement qu'il en étoit forri. Peur-être l'ardeur de servir sa Nation, dans l'origine de cer établissement, l'emporta-t-elle fur la tendresse conjugale & sur l'assection parernelle.

#### LATITUDES.

| Isle de Sainte-Marie dans<br>la Mer du Sud |  |       | Isle Mocha        | 38 | 00 |
|--------------------------------------------|--|-------|-------------------|----|----|
|                                            |  | 12 S. | Cap Nord du Japon | 35 | 30 |

VOYAGES

# HISTOIRE

# DES VOYAGES

Depuis le commencement du xve Siécle.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE CINQUIÉME.

VOYAGES EN DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE ET DANS LES ISLES ADJACENTES,

AVEC LA DESCRIPTION DES PAYS ET DES HABITANS.

## CHAPITRE PREMIER.

Description des Isles Canaries & de l'Isle Madere, par Thomas Nicols.



L n'y a personne qui ne puisse remarquer sensiblement, dans INTRODUCle cours de cet Ouvrage, l'execution du plan qu'on s'est formé dans la Préface. Lei les Auteurs Anglois fatiqués d'avoir suivi leurs Marchands au long d'une immensse étendue de côtes, ou dans quelques Pays dont lis n'ous guere pà nous appren-

dre que les noms, & fortant enfin d'une carrière ennuieuse & pénible, déclarent que les Relations vont prendre plus que jamais le double

Caractere de l'agrément & de l'utilité.

Thomas Nicols - qu'ils font montet le premier :

Thomas Nicols, qu'ils font montet le premier fur la fêhe, nous apprend, dans une courre Préface, qu'il a demouré dis-feper na sux Canaries, és qu'il n's pit récliter à la patilion d'écrire, en lifant les erreurs & les fauféres de quelques vovageurs, lier-out celles d'Andet Fhore, qui dans un Livre intrinde le Nomeau Monde Amarilique, dedié au Cardinal de Sens, Garde des Sceaux de France, précend n'avoir rien rapporté dont il n'aix été étemoin.

Hackluyt nous a confervé l'ouvrage de Nicols, mais fans date, & fans
Tome II.

F f

Nicols.

autre marque du tems qu'une Note de l'Auteur, où l'on trouve qu'il demeutois aux llies Canaties wec la qualité de Fadeur de troit éclébres Negocians de Londres, Thomas Loke, Antony Hickman, & Edouard Cafelin. Il paroit par d'autres témoignages que ces trois Marchanda Anglois étoient affocis en 1554 pour le commerce de Guinée: & les deux derniers jusqu'un 1556 mais lais Mr Loke, de forte qu'on en peut conclure que la téfidence de l'Auteux aux Canaries finit en 1554. Mais ontecuille aufil de quelque-uns de fes termes, que fon ouvrage fur composicuire que la téfidence de l'Auteux aux Canaries finit en 1554. Mais ontecuille aufil de quelque-uns de fes termes, que fon ouvrage fur compositure pirce d'autant plus qu'inchée, qu'avec ce qu'il y a de partie pour la composité de la composité de la composité de chofée qui lui fon propres, relles par exemple, que les Caves des Momies, dont on ne trouve aillust que des traces fort imparâties. Outre cette stifon, qui a du faire choifit la relation de Nicols pour fondement de tout ce qui apparient à d défeription des Canaries, on joune, qu'il elle le fuel qui ai parté de

Raifons qui font placer ics fa Relation,

une piece d'aurant plus curicufe, qu'avec ce qu'il y a de plus remarquable dana let aurtes Etavians, elle contient quantré de chofes qui lui font propres, telles par exemple, que les Caves des Momies, dont on ne trouve silleurs que des traces fort impartaires. Outre cente ration, qui a du faire choifit la relation de Nicols pour fondement de tout ce qui appartient à de défription des Canaries on ajoute, qu'il elle feul qui air parti de toutes les Illes de ce nom. Mais pour donner une jutte perféction à cet article, en fupplefant à ce que Nicols même a negligé, on a cru devoir joindre à fes lumiteres celles de quelques habites gens, qui ont eu l'occasion d'étrie fur le même (lapte fais vière mis au trang des Voyageurs. On en nomme trois, i. Sit Edmand Scovy, qui crivoir en 1600. a. Un judicieur digne au Docheur Spart d'être inferé dans l'hiolite de la Societé Royale d'ângleretre, 3. Edens, dont les oblérvations fur le Pic de Tenetife en 1715, ont rée placées dans les Tandsédious Philofophiques.

Frache polition

Supplémens

Les Illes Canaries, dont la moins éloignée de la côte d'Afrique en et à quarante lieus , s'étendent l'Espace de cinn degrés trente minutes de l'Oqué à l'Eft. Du Sud au Nord leur étendue n'étique de deux degrés quinne minutes mais fon y comprend I'lle de Maderée & Puetro-Santo, elles n'occupent pas moins de cinq degrés qui minutes. Elles font fituées entre le n'occupent pas moins de cinq degrés 40 minutes. Elles font fituées entre le grés irenne minutes de longitude ; comme entre vinge - fept dégrés trenne minutes & vingen-enud degrés quarante-cinq minutes de latrude du Nord; ou, si l'on y comprend les deux autres Illes que jai nominées, trent-trois degrés dix minutes. Cette position qui et d'exide qui la pardiaire, para qu'alté et d'exident de l'exident de l'exi

9. I.

# Isles Canaries en général.

Difficultés for leur déconverte & fut leur nom-

Es Illes font au nombre de fept. Leur premiere découverte fit naire des contellations for vives entre les Elpagnols & lets Portugais, qui s'en attribuoient excluséement l'honneur. Les Portugais prétendoiren le avoir reconnués dans leuts voyages en Erhiopie & aux Indes Orientales. Mais il paroir plus certain que cette connoilfance eft due aux Elpagnols; & Ton ne peut conteffer, du moins, qu'ils n'en ayent fait la premiere conquêre, avec le fecours de plusfeurs Anglois.



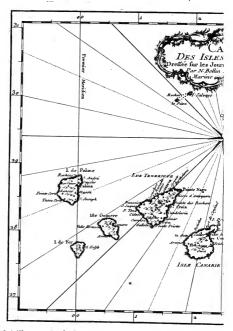





المراجعة المراجعة

٠

1560.

On ne s'est pas mieux accordé sur l'origine de leur nom. Quelques Ecrivains prétendent que celle qui se nomme proprement Canarie, a donné son nom à toutes les autres, & qu'elle l'a riré elle-même du grand nombre de Chiens qui se trouvoient dans son sein. André Thever, pour confirmer cette opinion , raconte qu'un certain Juba en emmena deux grands Chiens. Mais les Infulaires, à qui l'Aureur demanda ce qu'ils pensoient de ce récit, lui répondirent, que jamais ils n'avoient scû que lenr Isle eut produit plus de Chiens que tout autre Pays. Il s'y en trouvoit sans doute, mais comme dans rous les Pays du Nord-Ouest & dans quelques parties des Indes Occidentales, où les habitans s'en nourrissent au lieu de moutons. L'Auteur apprit de quelques-uns des premiers Conquerans mêmes, que les Isles Canaries ont tiré leur nom de la multitude d'une certaine espece de Cannes dont on aura l'occasion de parler. Ces Cannes croissent en grand nombre sur une même racine. Pour peu qu'on les presse, elles rendent un jus couleur de lair, qui passe pout un poison subtil, & dont quelques Espagnols éprouvérent malheureusement le danger dans le tems de leur premiere découverte. A l'égard des Cannes de Sucre, il est certain qu'elles y furent plantées par les Espagnols, plusieurs années après la conquêre. Ainsi le nom de Canarie ne peut être venu des Cannes de Sucre.

Les Insulaires recurent de leurs vainqueurs le nom de Canariens. Ils radère des preétoient vêtus de peaux de Boucs, larges & pendantes sans aucune forme. Ils miers tavalures. habitoient entre les rochers, dans des cavetnes où ils vivoient avec beaucoup d'union & d'amitié. Leur langage étoit le même. Ils se nourrissoient de chair de boucs & de chiens, & de lait de chevres. Ils faisoient aussi tremper dans le même lair de la farine d'orge, dont ils composoient une espece de pain , appellé Goffia , qui est encore en usage parmi leurs descendans. L'Auteur en a mangé plusieurs fois avec goût, & le trouve extrêmement

Quant-à l'origine des Infulaires, ce qu'il en a pû découvrir de plus vraifemblable, c'est qu'ils viennent de certains exilés d'Afrique, anciennement bannis par les Romains, qui leur avoient coupé la langue pour avoir blafphêmé les Dieux de Rome; cependant il confesse qu'il n'a reconnu dans leur langage aucune rrace de la langue Romaine, ni de celle d'Arabie.

Les Canaries sont sous le gouvernement du Roi d'Espagne, dont les Canaries Officiers font leur résidence dans la grande Canarie. Quolqu'il ne possede proprement que les trois îsles fécondes, qui sont Canarie, Tenerife & Palma, il s'est reservé le pouvoir d'exercer sa jurisdiction dans les autres,

pour garantir les Vassaux de l'oppression de leurs Seigneurs.

SUPPLEMENT. Nicols ne compte que sept Isles, la grande Canarie, Ne Tenerife, Gomera, Palma, Hierro ou Ferro, Lancerotta & Fuerte-ventura, Mais il y en a fix autres, qui font fituées autour de Lancerotta, Elles fe nomment Gratiofa, Rocca, Allegranza, Santa-Clara, Infierno, & Lobos, qui s'appelle ausli Vecchio - Marino, & qui est placé entre Lancerotta & Fuerteventura. On peut y joindre les Salvages, qui font entre les Canaries & Madere; petits Rocs, à la vérité, qui ne sont utiles à rien; & c'est apparemment ce qui a causé le silence de Nicols.

Dans son titre, il employe l'alternative d'Illes Canaries, ou d'Illes fortu-

NICOLS. 1560. Si Jes Anciens Batitis.

nées, en supposant que ce sont celles dont on trouve le nom dans Ptolemée. Il y a beaucoup d'apparence en effet que ce sont les mêmes, plutôt que les Isles du Cap-Verd, comme d'autres se l'imaginent; car les Anciens ne parontionpulia Ca- lent que d'une rangée d'Isles, situées au long de la côte Occidentale d'Afrique, & l'on ne peut s'imaginet avec vraisemblance qu'ils connussent les Isles du Cap-Verd, sans connoître les Canaries ( ce qu'il faudroit néanmoins penser, dans la supposition que les premieres sussent les Elles fortunées) puilque les Canaries sont directement dans la route qui y conduit, qu'elles sont la moitié plus proche du Continent, & la moitié moins éloignées du détroit de Gibraltar. D'ailleurs on peus fort bien douter avec quelques Auteurs, & les Grecs avoient étendu leurs connoissances vers le Sud aussi loin que les Isles du Cap-Verd. Enfin, ce qui femble décider la question, c'est qu'une des Isles fortunées est nommée formellement Canarie par Ptolemée ; à moins qu'on ne veuille supposer, que seux qui ont découvert les Canaries les ayent ainsi nommées à l'imitation de cet Auteut. D'un autre côté, il est certain que les Arabes, successeurs des Romains dans les sciences comme dans l'érendue de l'Empire, & probablement mieux instruits de tont ce qui appartenoit à l'Afrique, ont appellé les Canaries Al-Jazayr Al-Khaledat, c'est-à-dire Isles fortunées.

D'où viens le som d'Itles fortuaćes.

Les Anciens placoient leur Elyfium aux Isles fortunées; ce qui a fait juget qu'elles tiroient ce nom de l'heureuse temperature de l'air & de la sécondité du terroir. D'autres ont cru que dans le tents qu'on n'osoit encote s'éloignet des côtes, quelque ancien Navigateur pouffé en Mer par le vent & fort heureux de rencontrer ces Isles, leur donna le nom de Fortunées, parcequ'il crovoit leur être redevable de son salut. A l'egard du nom de Canarie , la plupart des Ecrivains s'accordent avec Thever pour l'attribuer au grand nombre de chiens qu'on y trouva d'abord. Dapper, dans sa description de l'Afrique, nous apprend que les Mores les appelloient toutes Elbard, du Pic de Tenerife. On ne scauroit douter qu'elles ne fussent connucs des Romains; mais après la chife de l'Empire, elles furent oubliées, pendant plusieurs fiécles, de toutes les Nations de l'Europe, excepté des Arabes & des Mores, qui tintent long-tems l'Espagne sous le joug. La premiere mention qu'on en trouve parmi les Modernes, est vers l'an 1393, qu'elles furent découvertes par Henri III. d'Espagne. En 1417 Betancour conquit Lancerotta & Fuerte-ven-Conquete de ces tura. Gomera & Ferro furent subjuguées par Fernando Peteyra & sa femme, au nom peut-être de Massiot, neveu de Betancour, qui les échangea

Ifles.

toutes quatre, avec Henri de Portugal, contre une pattie de l'Isle de Madere. Ce-Prince envoya une Flotte en 1447 pour conquerir les autres Isles; mais il abandonna ce dessein, sur les prétentions du Roi de Castille. L'année 1445 se passa sancun clungement; & peu après, la grande Canarie fut conquise par Pedro de Vera, simple habitant de Xericium, comme Palma & Tenerife le furent ensuite par Alphonse de Lugo, aux dépens de Ferdinand le Catholique. Enfin l'an 1483, elles furent annexces à la Couronne d'Espagne, par un traité entre Alphonse de Portugal & Ferdinand de Castille.

Ear noi elles Et sunt tabitées.

En 1445, lorsqu'Almise da Cada-Mosto en fit le voyage, les quatre Isles., qui avoient été déja conquises, étoient habitées par des Chrétiens soumis à l'Espagne; & leur Gouverneur étoit un Espagnol, nommé Hertera, natif de Seville, le même peut-être qu'on vient de nommer Pereyra. Le même Auteur observe, que les trois autres Isles étant plus considerables, les Espagnols n'en avoient pas encore fait la conquête 3 qu'elles étoient habitées par des Idolátres; que la grande Canatie n'avoit pas moins de huit ou neuf mille Habitans, & Tenerife quatotze ou quinze mille.

Nicors. 1560.

On peut prendre une idée de ces Aborigenes, fur ce qu'on rapporte de ceux qui se sont conservés dans l'Isle de Tenerife. Linschoten & d'autres Ecrivains les nomment Guanchos, race groffiere & barbate. Ils prennent autant de femmes qu'ils le desirent. Ils font alaitet leurs Enfans par des chevres. Tous leurs biens font en commun, c'est-à-dite, leurs alimens, car ils ne connoissent pas d'autres tichetses. Ils cultivent la terre avec des cornes tionde bœufs. Leurs ancêrres n'avoient pas même l'usage du feu. Ils regardoient l'effusion du sang avec horreur ; de sorte qu'ayant pris un petit Vaisseau Espagnol, leur haine pour cette Nation ne leut fit point imaginer de plus rigoureuse vengeance que de les employer à garder les chevres, exercice qui passoit entreux pour le plus méprisable. Ne connoissant pas le ser, ils se servoient de pierres tranchantes pour se raser les cheveux & la barbe. Leurs maisons étoient des cavernes creusées entre les rochers.

Cet excès de barbatie n'empêchoir pas qu'ils n'eussent quelque idée d'un état futur; car chaque communauté avoit toujours deux Souverains, un vivant & l'autre mort. Lorsqu'ils perdoient leut chef, ils lavoient son corps avec beaucoup de foin; & le placant debout dans une caverne ils lui metroient à la main une forte de fceptre, avec deux cruches à ses côtés, l'une de lair, l'autre de vin , comme une provision necessaire pour son voyage.

Du tems de Cada-Mosto, chaque Isle étoit divisée en plusieurs Seigneuries. L'Isle de Tenerife en avoit neuf. La guerre qui s'allumoit souvent entre ces petits Etats faisoit oublier les sentimens de douceut & d'humanité, qui étoient naturels à la Nation, & le carnage étoit toulours porté à l'excès, Leurs armes n'étoient néanmoins que des pierres , avec une forte de lances ou de dards, les uns armés de corne, d'autres nuds, mais endurcis au feu, qui les rend aussi dangereux que le fer. Pour cottes de maille, ils s'oignoient le corps du jus de certaines plantes mêlées de suif. Cette onction, qu'ils renouvelloient fouvent, leur rendoit la peau si épaisse, qu'elle servoit encore à les détendre contre le froid.

Il paroît que chaque canton avoit ses usages & son culte de Religion parriculiers. Dans l'Isle de Tenerife on ne comptoit pas moins de neuf sortés memelific. d'Idolâtrie; les uns adoroient le Soleil, d'autres la Lune, les Planettes &c. La Polygamie étoit un usage general; mais le Seigneur avoit les premiers droits sur la virginité de toutes les femmes, qui se croyoient sort honotées lorsqu'il vouloit en user.

A chaque renouvellement de Seigneur, ils conserverent long-tems une (1) pratique fort barbare. Quelques jeunes personnes s'offroient toujours " " pour être sacrifiées à son honneur. Il donnoit une grande Fère , à la fin de laquelle ceux qui vouloient lui donner cette preuve d'affection étoient conduits au sommer d'un Rocher. Là, on prononçoit des paroles milterieules,

(1) Voyez Cada Mosto, ub. sup.

NICOLS. 1 (60. Ceremonie bat-

accompagnées de diverses cérémonies; après quoi les victimes se précipitant elles-mêmes dans une profonde vallée, étoient déchirées en pieces avant que d'y arriver. Mais pour recompenser ce sanglant hommage, le Seigneur se croyoit obligé de répandre toutes sortes de biens & d'honneurs sur les parens des morts; ce qui fair douter si le sacrifice ne se faisoir pas plutôt à la rendresse du sang, qu'au respect pour le Souverain.

Durret dans (2) la Relation de son voyage à Lima, nous apprend que

robuste & de haute taille, mais maigre & bazanée; que la plûpart avoient le

Caractere & gena- ces Guanches, nom que les Espagnols leur ont donné, étoienr une Nation

респание.

nez plar, qu'ils étoient vifs, agiles, hardis & naturellement guerriers. Ils parloient peu, mais fort vire. Ils étoient si grands mangeurs qu'un seul homme mangeoit quelquefois dans un seul repas, vingr Lapins & un Chevreau. Suivant la Relation du Docteut Sprat (3) il reste encore dans l'Isle de Tenerife quelques descendans de cette ancienne race, qui ne vivenr que d'orge pilé, dont ils composent une pâte, avec du lait & du miel. On leur en rrouve toujours des provisions, suspendues dans des peaux de Boucs, au dessus de leurs fours. Ils ne boivent pas de vin , & la chair des animaux n'est Leur ogilité furpas une nourriture qui les rente. Ils font si agiles & si legers, qu'ils descendenr du haur des montagnes en sautant de rochers en rochers. Mais ceux qui l'entreprennent sans s'y êrre bien exercés, s'y rompent duelquesois le cou-Ils se servent pour cela d'une sorte de picque, longue de neuf ou dix pieds, fur laquelle ils s'appuient pour s'élancer, ou pour glisser d'un lieu à l'autre, & pour briser les angles qui s'opposent à leur passage, posant le pied dans des lieux qui n'ont pas fix pouces de largeur. Le Chevalier Richard Hawkins, rend rémoignage (4) qu'il les a vû monter & descendre par cette méthode, des monragnes escarpées, dont la seule perspective l'effraioir. Sprat raconte l'histoire de vingt-huit prisonniets, que le Gouverneur Espagnol avoit fait conduire dans un Chateau d'immense hauteur, où il les croyoit bien renfermés, & d'où ils ne laisserent pas de s'échapper, an travers des précipices, avec une hardielle & une agiliré incrovables, Il ajoute qu'ils ont une maniere extraordinaire de fifler, & qu'elle se fait entendre de cinq mille ; ce qui est confirmé par le témoignage des Espagnols. Il assure encore qu'ayant fait liffler un Guanche, près de son orcille, il fut plus de quinze jours sans pouvoir

enrendre parfaitement. On trouve auffi dans Sprar que les Guanches employent les pierres dans leurs combats, & qu'ilsonr l'art de les lancer avec aurant de force qu'une balle de Mousquet. Cada-Mosto assure la même chose, & s'accorde avec Sprat dans la plus grande partie de cette Relation, Ils disent tous deux sur le rémoignage de leurs propres yeux, que ces Barbares jettent une pierre avec rant de justesse, qu'ils sont surs d'atteindre au bur qu'on leur marque ; avec tant de force que d'un perir nombre de coups ils brisenr un bouclier; & si loin, qu'on la perd

de vue dans l'air.

A l'égard des productions de ces Isles , les Espagnols n'y trouverent ni bled ni vin à leur arrivée. Ce qu'il y avoir alors de plus utile étoit le fro-

(4) Voyage de Sir Richard Hawkins à la Mer du Sud, & toutes les Relations Espagno-(1) Durret , p. 71. (1) Hift, de la Societé Royale, p. 111. & les de ces Isles.

mage, qui étoit fort bon dans son espèce, les peaux de Boucs que les habitans passoient en perfection, & le suif, qu'ils avoient en abondance. Dans la suite on y a planté des vignes & semé toutes sortes de grains. Lorsque Sir-Richard Hawkins fit le voyage en 1593, il y ttouva du vin & du bled de la production du Pays; mais il s'engendre dans le bled un ver qui se nomme Gorgossio. & qui en consume toute la substance sans endommager la peau. Les Canaries donnent aujourd'hui, avec le vin & le bled, du sucre, des conferves, de l'Oreal, de la poix qui ne fond point au Soleil, & qui est propte par consequent aux gros ouvrages des Vaisseaux; du fer, des fruits de routes les bonnes espéces, & beaucoup de bestiaux. La plûpart de ces Isles peuvent fournir aux Barimens leur provition d'eau. Toutes les Relations s'accordent à les représenter comme une source féconde de toutes sottes de commodités, mais relevent particuliérement les bestiaux, le bled, (5) le miel, la cire, le sucre, le fromage & les peaux (6). Le vin des Canaries est agréable & très-fort. Il se transporte dans toutes les parties du monde. Robetts (7) prétend que c'est le meilleur vin de l'univers. Linschoten (8) confirme tout ce qu'on dit de la fertilité des Canaries. Il ajoûte qu'il n'y a pas de grains qu'elles ne produisent avec la même abondance; & parmi les bestiaux qu'elles nourrissent, il compte

1560.

Qualité Je Icurs

Le Maire (9) tend le même témoignage à la fécondité de ces Isles pour tout lau médione, ce qui est agréable & nécessaire à la vie; mais il parle moins avantageusement de l'eau, qu'il trouve d'une bonté médiocre. Les Habitans en ont la même opinion, puisqu'ils se croyent obligés de la putifier en la filtrant au travers de certaines pierres. Le Maire fait observer que le tems de la moisson aux Canaries est communément le mois de Mars & d'Avril, & que dans quelques endroits il y a deux moissons chaque année. Il ajoûte qu'il y a yû un pouble moissons cetilier porter du fruit six semaines après avoir été greffé. On y trouve l'Orifelle, plante qui produit la graine de Canarie, mais qui demande beaucoup de soin & de ménagement dans ces Isles, tandis qu'elle croît (10) sans peine en Hollande & dans les autres Pays de l'Europe. Les oiseaux de Canarie. qu'on nomme Serins, & qui naissent en France, n'ont ni le son si doux, ni le plumage si beau & si varié que dans le lieu de leur origine (11).

Outre les végéraux qu'on a nommés, ces Isles produisent aujoutd'hui des pois, des feves; & des coches, qui font une forte de grain semblable au mais. dont on se sert pour engraisser la terre ; des papas , des grozeilles , des framboiles & des cerifes, des guaves, des courges, des oignons d'une rare beauté, toutes fortes de racines, de légumes & de falades, avec une varieté infinie de fleurs. Entre les poissons, le maquereau y (12) est dans une prodigienfe abondance, & l'esturgeon n'y est gueres moins commun (13) puisqu'il fair l'aliment des Pauvres. Les Canaries ont aussi beaucoup de chevaux & de

Ces observations regardent toutes les Canaries en géneral; mais Lancerotta

- (5) Hawkins, whi fup.
- (6) Beckman vante auffi le millet , p. 4.
- (7) Voyage au Cap-Verd , p. 4. (8) Voyages des Hollandois , Vol. I. p. 96.
- (9) Voyage aux Canaries, p. 19.
- (10) Le Maire, abi fup.
- (tt) Durret , abi fap. p. 71. (12) Voyages de Dampierre , Vol. III. p. 8.
- (13) Durret, ubi sup. (14) Dampierre, wbi fup.

#### HISTOIRE GENERALE

est parriculiérement renommée pour ses chevaux; la grande Canarie, Palme NICOLS. & Tenerife pour ses vins, Fuerte-ventura pour la quantité de ses oiseaux de mer, 1560. & Gomera pour ses daims (15).

Difference de chesté pour les provisions.

Il est utile d'observer que les provisions sont plus cheres dans les Isles de commerce que dans les autres ; de forte que l'avantage des Vaisseaux est toujours de relâcher à celles-ci lorsqu'ils ne vont point aux Canaries pour y achetet du vin. C'est Dampierre qui pese soigneusement sur cette remarque, après en avoir reconnu la vérité par une fâcheuse expérience. Duret nous apprend que les Soldats qui sont à la garde des Forts y sont transportés d'Espagne.

5. II.

Isle Canarie,

Grandeur de l'Ittle.

C'A longueur est de douze mille, à peu prés sur la même largeur. Elle est Dregardée comme la principale des isles du même nom, mais par la seule raifon qu'elle est le siège de la Justice & du Gouvernement. La Cour Souveraine est composée du Gouverneur & de trois Auditeurs, qui sont en posfession de toute l'autorité, & qui recoivent les appels de toutes les autres lsles.

Different not de la Capitale.

La Ville se nomme en Latin Civitas Palmarum, en Espagnol la Ciudad (16) das Palmas , & communément Palme ou Canarie. Elle est ornée d'une magnifique Cathedrale, où les Offices & les Dignités sont en fort grand nombre. L'administration ordinaire des affaires civiles est entre les mains de plusieurs Echevins qui forment un Conseil. La Ville est grande, & la plupart des Habirans fort riches. Le fable dont l'Isle est composée rend les chemins si propres, qu'après la moindre pluie on y marche communément en fouliers de velours. L'air est remperé, sans qu'on y connoitse jamais l'excès du froid ou du chaud. On recueille deux moissons de froment ; l'une au mois de Février . l'autre au mois de Mai. Il est d'une bonté admirable, & le pain a la blancheur de la neige. On compte dans la grande Canarie trois aurres Villes, qui se nomment Telde , Galder & Guia, L'Isle a douze Manufactures de sucre , qui s'appellent Inganios, & qu'on prendroit pour autant de petites Villes à la multitude de leurs Ouvriers.

Willes.

buque du fuere.

Voici la méthode qui est en usage aux Canaries pour le sucre. Un bon champ produit neuf récoltes dans l'espace de dix-huit ans. On prend d'abord une Méthode des

Canarizs pour la culture & la facanne, que les Espagnols nomment Planta; & la couchant dans un sillon on la couvre de terre. Elle y est arrosce par de perits ruisseaux, qui sont menages avec une écluse. Cette plante, comme une sorte de racine, produit plusieurs cannes, qu'on laisse eroître deux ans sans les couper, & non six mois, comme Theyer le prétend mal-à-propos. On les coupe jusqu'au pied ; & les liant avec leurs feuilles, qui se nomment Coholia, on les transporte en fagots à l'Inganios, où elles font pilées dans un moulin, & le jus conduit par un canal dans une grande chaudiere où on le laisse bouillir jusqu'à ce qu'il ait acquis une juste épaisseur. On le met alors dans des pots de terre, de la forme d'un pain de fucre, pour le transporter dans un autre lieu, où l'on s'occupe

(15) Le même, ibid. dans les Actes publics , & même dans les Con-(16) C'est du moins le nom qu'elle porte trats particuliers & les Procedures de Justice.

à le purger & à le blanchir. Des restes de la chaudiere, qui s'appellent Escumas, & de la liqueur qui coule des pains qu'on blanchit, on compose une troisième sorre de sucre, qui se nomme Pamela ou Netas. Le dernier marc, ou le rebut de toutes ces opérations se nomme Remiel ou Melasse, & l'on en fait encore une autre sorte de sucre, nommée Refinado.

NICOLS. 1560.

Lorsque la premiere récolte est finie, on mer le seu à roures les seuilles qui font rettées dans le champ, c'est-à-dire, à toute la paille des cannes; ce qui consume routes les riges , jusqu'au niveau de la terre ; & sans autre secours que le foin d'arrofer & de nettover le terrain, les mêmes racines produisent dans l'espace de deux ans une seconde moisson, qui se nomme Zoca. La troisième, qui arrive dans le même période, est appellée tertia Zoca, la quarriéme, quarta Zoca, & toujours de même jusqu'à ce que la vieillesse des plantes oblige de les renouveller.

Teres de la cf-

L'Isle Canarie produit un vin d'une bonté spéciale, sur-tout dans le Canton de Telde. Elle n'est pas moins séconde en excellens fruits, tels que les melons,

Fruitt direct.

les poires, les pommes, les oranges, les limons, les grenades, les figues, les pêches de diverses especes, & sur-tour le Plantano ou le Plantain. Cer arbre n'est pas propre aux édifices. Il croit sur le bord des ruisseaux. Son tronc est fort droit, & ses feuilles extrêmement épaisses. Elles ne viennent pas aux branches, mais au fommet de l'arbre, où elles fortent du tronc même. Elles ont une aune de longueur, & la moitié moins de largeur. Chaque arbre n'a que deux ou trois branches, sur lesquelles croissent les fruits, au nombre de trente ou quarante. Leur forme est à peu près celle du concombre. Ils sont noirs dans seur maturité, & l'on peut dire qu'il n'y a point de confiture aussi délicieuse. Le Plantain ne produit qu'une fois. On le coupe ensuite. De la même racine il en naît un autre, & l'on recommence ainsi continuellement. L'Isle de Canarie est fort bien fournie (17) de bères à cornes , de chameaux, de chevres, de poules, de canards, de pigeons & de grosses perdrix. Le bois est ce qui lui manque le plus. Sa struation (18) est à vingt - sept dégrés du Nord.

SUPPLEMENT. Cette Isle a de rous côtés treize ou quarorze lieues d'érendue, & grages sur la mb son circuit n'en a pas moins de quarante. Suivant l'opinion commune, elle est me the la même que les Anciens, particuliérement Ptolemée, ont appellée du nom qu'elle porte encore. C'est la principale de toutes ces Isles. Le nom de sa Ca-

pitale est Canarie, ou Ciudad de las Palmas (19). Le Maire, qui étoir dans cette Isle en 1681, nous apprend que la Ville est défendue par un Château situé sur une colline, mais peu capable (20) de réfistance. Elle est au Sud-Sud-Ouest, à une lieue & demie de la Rade, où l'ancrage est aussi bon , qu'il est dangereux contre le rivage même de la Ville. à cause des rocs qui sont cachés sous l'eau. On compte dans la Ville de Canarie en-

fuivantes

(17) Herbert dit que la grande Canarie est pleine de chevres, de vaches, d'anes, de porcs, de froment, de riz, d'orge & d'une varieté de fleurs & de raifins. Voyages d'Her-

(20) Durret dit qu'elle a une bonne citadelle , & un petit Fort à gauche , devant lequel bert , p. 4. Linschoten y joint les chameaux. les Vaisseaux demeurent à l'ancre, p. 71. & (18) C'est plutôt a 5 dégrés. La capitale du faivantes. moins est à cette derniere latitude. Tome II.

(19) Beckman à l'Iste Borneo, pag. 4. &

NICOLS. 1560. Fortifications de Canarie.

viron douze mille Habitans, dont on affure que le courage supplée à la foiblesse de leurs murs. Elle n'a gueres moins d'une lieue de circuit, ses Edifices sont fort beaux; & la plupart des Maisons ont deux étages, avec des Plate-formes au sommet : la Cour Episcopale, le Tribunal de l'Inquisition, & le Conseil souverain, qui est comme le Parlement des sept Iles, ont leur siège à Cana-

vens de la Capita-

rie; mais l'Evêque, le Gouverneur, & les Gens de qualité font leur résidence Cour & Cou- (21) à Ténetife. Il y a dans Canarie quatre Couvens (22); les Dominiquains, les Cordeliers, les Bernardines, & les Recolets. L'Aureur fur appellé aux Bernardines, en qualité de Médecin, & leur fit quatre visites; mais il reconnut bientôt que leurs principales maladies venoient de leur captivité continuelle. Elles le caressernt beaucoup, elles le chargerent de biscuits, & de routes sortes de confitures; avec des politesses, dont il crur devoir la meilleure parrie à son sexe. Il leur fit aussi quelques présens, qui furent avidement reçus. Les François ont un Consul à Canarie; le Maire fut appellé pour voir sa femme, dont les infirmirés auroient demandé des Médecins plus éclairés qu'il ne s'en trouve dans cette Ville (23).

Observation sur le plantain-

Le Plantano ou le Plantain, aux Indes occidentales, est de la hauteur d'un pomier ordinaire; mais il a le tronc fort droit, & diminuant un peu en groffeur à mesure qu'il s'éleve. Dans sa substance, il ressemble beaucoup à la tige du Choux; les feuilles sont communément plus larges que l'Auteur ne le fait observer. La ressemblance qu'il donne au fruit avec le Concombre seroit assez juste, s'il avoit ajouté qu'il est plus gros; il croît en grappe, qui en porte depuis seize jusqu'à trente & quarante. Lorsqu'il commence à meurir, sa couleur est d'un brun blanchâtre : il est alors un peu plus dur que la Patate-ou la Pomme de terre, & couvert d'une peau fort épaisse, d'un vert pâle. A mesure qu'il avance en maturité, le fruit & la peau jaunissent & lorsqu'il commence à passer, la peau devient noire; mais si on la leve, le fruit est d'un jaune foncé & rougearre, qui ressemble beaucoup à l'or. Il n'y a personne qui ne le trouve délicieux..

#### 6. III.

### Isle de Tenerife.

Ette Isle est au 17° dégré & demi (14) de latitude. Sa (15) distance de penife. l'Isse de Canarie est de douze lieues au Nord. On lui donne dix-sept lieues (16) de longueur : la terre en est haute. Au milieu de l'Isse s'éleve Sos Pic & fa une Montagne ronde, qu'on appelle le (27) Pic de Teithe, & dont la hau-Defeription.

> (21) Tons les autres difent qu'ils demeurent Les uns lui donnent 11 lieues, d'autres plus à Canarie. (11) Durret dit qu'ils ont été batis par les Marchands Genois.

(23) Le Maire, Voyage aux Canaries, p. 19. & fuiv.

(24) La partie la plus méridionale est presqu'à 18 dégrés. La partie du Nord à 18 dégrés

(15) Plutôt à l'Ouest qu'au Nord-Ouest. (16) La longueur de Tenerife est contestée. ou moins. Sa largeur est fort irréguliere, depuis trois lieues jusqu'à quinze, & son circuit d'environ soixante lieues. Beckman, Voyage à Borneo, p. 4- & suiv. Dellon assure qu'elle a dix-huit lieues de long & dix de large.

(17) Ou de Tayda, e'eft ainfi que le nomment Varene & Beckman. Ils ajoutent que les Habitans le nomment Pico de Terratia, Dapper dit la même chose dans sa Description de l'Afrique.







teur est si prodigieuse, qu'elle a plus de quinze lieues de chemin. Du sommet, qui n'a pas plus d'un demi-mille de tour, il fort quelquefois des flammes & du fouffre. A deux milles au-dessous on ne trouve que de la cendre & des Pierres de ponce. A deux milles encore, la Montagne est couverte de neige pendant toute l'année : un peu plus bas, elle produit des Arbres d'une liauteur surprenante, qui se nomment Vinatico, dont le bois est fort Arbre Vinatico péfant & ne pourrit jamais dans l'eau. Il y en a une autre forte, qu'on appelle Barbufane, & qui est de la même qualité que le Pin : plus bas on trouve des Forêts de dix & douze milles de longueur : le passage en est charmant, par la quantité de petits Oiseaux qui font entendre un ramage admirable. On en vante un particuliérement, qui est fort petit, & de la couleut de l'Hyrondelle, avec une rache noire & ronde, de la grandeur d'un liard, au mantmilieu de la poitrine : son chant est délicieux; mais s'il est renfermé dans

une cage, il meurt en peu de tems.

1660.

Ténerife produit les mêmes fruits que l'Isle de Canarie. Il s'y trouve aussi, comme dans les autres Isles, une forte d'Arbrisseau nommé Taybayba, dont on Taybayba, atexprime un jus laiteux, qui s'épaissit en peu de momens & qui forme une excellente glue. Mais l'Arbre qui se nomme Dragon (28) est propre à l'Isle de Dragon, & son Ténerife. Il croît sur les terres hautes & pierreuses; & par les incisions qu'on fait ulage. au pied il en fort une liqueut qui ressemble au sang, & dont les Apoticaires font une drogue médicinale. On fait du bois de cet Arbre des Targettes ou de petits Boucliers qui sont fort en estime, parce qu'ils ont cette proprieté qu'une épée dont on les frappe s'y enfonce, & tient si forr au bois qu'on ne l'en retire pas sans peine.

Cette Isle porte plus de bled que toutes les autres ; ce qui lui a fair donner

le nom de Nourrice & de grenier dans les tems de difette & de cherté. Il croît sur les Rochers de Ténerife un sorte de mousse, nommée Orchel, qui Mousse pour les s'achete par les Teinturiers. L'Isle a douze Inganios ou Manufactures de sucre; mais on y admire parriculiérement un petit Canton, qui n'a pas plus d'une lieue de circonférence, auquel on prétend qu'il n'y a rien de comparable dans l'Univers. Il est situé entre deux Villes, dont l'une se nomme Larotava, & l'autre Rialejo. Ce petit espace produit tout à la sois de l'eau producteur print excellente, qui s'y rassemble des Rocs & des Montagnes; des grains de toures especes; routes sortes de fruits; de la soye, du lin, du chanvre, de la cire & du miel; d'excellens vins en abondance, une grande quantité de sucre, & beaucoup de bois à brûler. En genéral l'Isle de Ténerise fournit beaucoup de vin aux Indes occidentales & aux autres Pays; le meilleur croît fur le revers d'une Colline, qui s'appelle Ramble. La Ville Capitale, nommée (29) Lagane, est située sur le bord d'un Lac, à trois lieues de la Mer. Elle est bien bârie, & l'on y compte deux belles Paroisses. C'est la résidence de Temeriste. du Gouverneur; les Echevins y obtiennent leurs emplois de la Cour d'Espagne. Il y a quatre autres Villes dans l'Isle de Ténerife, Santa-Cruz, Larota-

Ville Capitale

va , Rialejo , & Garachico. Avant la conquête , cette Isle avoit sept Rois . qui vivoient dans des cavernes, comme leurs Sujets, qui se nourrissoient des (28) Durret confirme cet endroit, p. 7. Ce (10) Plus proprement S. Christoval de la jus du Dragon, s'appelle gomme Adragant, Languna, ou S. Christophe du Lacou fang de Dragon

NICOLS. 1,60. Sépulture des Princes Cana-MCD.

mêmes alimens, & qui n'avoient pour habits que des peaux de Boucs, comme les Habitans de Canarie. On a déja remarqué que la fépulture que les Barbares donnoienr aux corps de leurs Princes conflitoir à les placer debout dans une grande caverne ; & s'ils avoient joui de l'autorité souveraine , ils leur mettoient à la main un bâton en forme de sceptre, avec un vase plein de lait à leur côté. L'Auteur vit trois cens de ces corps dans une même caverne, & feur rrouva la peau si seche qu'il la compare au parchemin; mais il n'asoure rien ici qui puille expliquer comment ils étoient si bien conservés. Chaque Isle avoit sa langue particuliere, outre celle qui étoit commune à toutes les Canaries.

Les Isles de Canarie, de Ténerife & de Palme (30) appartiennent au Roi. d'Espagne, qui en tire annuellement cinquante mille ducats. Elles sont aussi. fous la Jurisdiction d'un feul Evêque, dont le revenu annuel est de douze

mille ducars. SUPPLEMENT. Ténerife, quoique la feconde des Isles Canaries en dignité, est la plus considérable par l'érendue, les richesses & le Commerce.

Sir Edmund Scory, homme de sçavoir, prétend que cette Isle fur nommée Nivaria , de la neige qui environne le Pic de Teithe comme un collier ; &c mée Nivaria. le nom de Ténerife ne lui a été donné que par les Habitans de l'Isse de Palme, dans la langue desquels Tener signifie de la neige, & Isse une Montagne (31).

Ses principaux ports & leurs proprietés-

Le Capitaine Dampierre a publié de fort bonnes remarques sur l'Isle de Ténerife. Il observe que son érendue étant Nord & Sud, ses principaux Ports sont du côté de l'Est & de l'Ouest. Il nomme pour les plus considérables (32) Oratava à l'Ouest, & Santa - Cruz à l'Est. C'est Oratava qui est le plus célebre par le Commerce. Les Anglois y ont un Conful & plufieurs Marchands. Il est plus dangereux dans les vents de l'Ouest, que Santa-Cruz dans ceux de l'Eft. La meilleure eau se trouve aush à Santa-Cruz; de sorre que les Bâtimens y envoyent leurs Chaloupes d'Oratava même. Ce Port est éloigné de la Rade environ d'un mille, & n'en est séparé que par une perite langue de fable où l'abordage est extrêmement doux & commode. C'est le plus sur des deux Ports en Hiver; mais les deux Rades sont tellement ouvertes, l'une à l'Est, & l'autre à l'Ouest, que les Vaisseaux se voyent souvent forcés de metrre en mer, & de laisser même couler leurs ancres pour faire plus diligence; après quoi ils reviennent tranquillement au même lieu. A Santa - Cruz, le meilleur ancrage n'est pas à plus d'un demi (33) mille du rivage, sur trente, quarante & cinquante brasses d'un fond limoneux. S'il s'y trouve beaucoup de Vaisseaux , ils sont fort ressertés l'un (34) près de l'autre. Le Rivage est généralement fort élevé, & même escarpé

Jeur fituation est au milieu des autres (31) Voy. le Pelerinage de Purchafs. p. 785.

(12) Dampierre rapporte sur la foi d'autrui, qu'Oratava est plus grande que Laguna, qu'elle a plufieurs Couvents, mais une feule Paroiffe. Nicols appelle cette Ville Larorava, a fair en 1714, le 16 d'Août, pluficuts obser- au Voyage des Indes Orientales par Dellan, p. 6.

(30) Ces trois Isles sont les principales , & vations sur la longitude de cette Isle. Il a trouvé la distance méridienne entre Oratava & Toulon, de 11 dégrés 13 minutes, & par conséquent entre Paris 18 dégrés 48 minures.

(33) Duret die, un mille. (34) Vis-à-vis de Santa-Cruz est un nutre Port nommé la Resa. Le tefte de l'Isle eft end'autres la nomment Lagratava. Le P. Feiiillée vitonné de rochers inacceffibles, Supplément dans la plupart des lieux d'où les Bâtimens peuvent s'approcher. Entre ce Port & l'endroit où l'on trouve de l'eau fraîche, il y a deux petits Forts qui commandent la Rade, & quelques batteries de canon répandues au long de 50 fortification la Côte : la Ville, qui est sans murs & fort petite, est défendue aussi par deux autres Forts (35).

Les maisons de Santa-Cruz ne surpassent pas le nombre de deux cens; mais elles sont routes de pierre , à trois étages : les meilleurs Edifices sont l'Eglise Paroissiale & deux Couvens (36 .

A trois milles de Santa-Ctuz, on découvre (37) Laguna sur une petite Laguna, Caph éminence : la terre des deux côtés de la Rade, est parsemée de rocs; mais on tale de Tenense. y voit par intervalles quelques petits cantons cultivés. Au long des Montagnes, tout est rempli de Vignobles, entremêlés néanmoins de quantité de Rochers, qui ne produisent que cette espèce de Cannes venimeuses, dont

La Ville de Laguna forme une Perspective fort agréable du côté qu'elle s'étend sur le penchant de la Colline; de l'autre elle s'avance dans la Plaine. Elle n'est ni petite, ni mal bâtie; ses Maisons sans être uniformes, lui don- par Dampiero. nent l'air d'une Ville considétable. On en distingue plusieurs, qui s'élevent comme aurant de Palais : elle a deux Couvens de Filles, & quarre d'Hommes; un Hôpital, quelques Chapelles & deux Eglises Paroissiales, avec de fort beaux Clochers. Les rues sont spacieuses & fort belles : elles s'ouvrent au milieu de la Ville par une grande Place, qui est entourée de fort beaux bâtimens. La plùpart des maisons sont otnées de jardins, & de parterres ou de tertasses, sur lesquelles on voit regner de belles allées d'Orangers & de Limoniers. La situation de Laguna peut recevoir quantité d'embellissemens, Comme elle domine sur la mer, & qu'elle est ouverte du côté de l'Est, elle a l'avantage du vent de commerce, qui est ordinairement fort doux ; de sorte que pendant tout le jour elle n'est guéres sans quelque souffle rafraichissant, dont la Plaine voifine tire tant d'avantage, que l'herbe y est d'une verdure charmante. Cette Plaine est terminée à l'Ouest par des Montagnes, qui lui fournissent une autre source d'agrémens pat la fraîcheur de lours eaux : la principale Fontaine (38) est conduite jusqu'à la Ville par des tuyaux de

(35) Dellon dit au même endroit que le Fort rincipal a quatre baltions, & commande la Ville de Santa-Ctuz, qui est le lieu le plus sur de l'Isle pour l'abordage; que sur la Côte du Nord il y a trois autres petits Forts; &, au Sud, un Château avec des tours rondes, & deux petits Forts devant la Ville qui la défendent de ce côté-là. Duret s'accorde avec ce récit , excepté qu'aux trois Forts il en joint un quatriéme en forme de tour.

Nicols a fait mention.

(36) On y voit trois Monasteres d'hommes & trois de filles. Il s'y trouve suffi un Hermitage le plus agréable du monde, Dures, p. 74-(37) Le P. Feifillée, par l'observation des Satellites, aux mois de Juillet & de Septembre 1714, trouva que cette Ville est fituée à 11 dégrés 28 minutes Ouest de Toulon, & par

confequent s minures Ouest d'Oratava, & un dégré 7 minutes Est de Ferro.

(38) C'est la Fontaine dont Duret parle, Mais Dellon ajoûte que la fraîcheur de l'eau y est entretenue par de grands arbres qui sont autout de la source, & que toutes les collines voifines font couvertes d'oranges, de citrons & de grenades; qu'il y a au pied de la montagne un Canton charmant, à côté duquel l'eau tombe des rochers avec un doux murmure, & se rassemblant dans un canal, arrose la Plaine l'espace de quatre milles & demi; après quoi elle entre dans un aquedue, qui la conduit l'espace d'une demie lieue jusqu'à deux cens pas de la Ville, où elle est reçue dans deux citernes. Dellen, whi fup.

Nicors.

pierre, élevés fur des piliers. De l'autre còté, c'éth-à-dire à l'Eft, 1 nature a placé un Les, o un Ettong (39) d'eus fraiche, d'un demi mille de tour 1 on voit dans toutes les faitons fur fes bords une multirude de Beftiaux; nais en Hiver il eft couvert de toutes fortes d'Oricaux de mer, qui donnent aux Habitans le plaifr de la chaffe; c'eft de ce Lac que la Ville a tiré le nom de Laguan. Enfin il fon condidere dans la Capitale de Tenerife, la futuation, l'étendue de la vie à l'Eft; ( car la vies étend jusqu'à la grande Canarie) fes Jardins, fes Alfeed adrose de Be Boques, fa Plaine, fon Lac, fon Aquedue, se la douceut des vens dont elle chafraichie, elle doit Lac, fon Aquedue, se la douceut des vens dont elle draftarischie; elle doit l'effe de l'Îlee, publication unit de Rechon, es fait pas la même periorure du Voyageurs ne fe dégagerat qu'avec peine, avec des Anes & des Mulets pour montres. On s'en jert aufill pour les chairos & les autres voitures.

De Laguna on découvre au Sud-Ouest une pointe de Montagne qui surpasse toutes les autres; mais qui paroit peu considérable dans ce point de vûc, parce qu'elle est environnée de pluseurs autres Monts; c'est le fameux (40) Pic, qui est regardé avec raison comme la partie du Globe terrestte la plus

éloignée du Centre.

Autre descripgion par Scory.

La terre, dit Sir Edmund Scory, s'éleve insensiblement depuis le Port de Santa - Cruz jusqu'à Ciudad de Laguna. Cette Capitale est admirablement située au milieu d'une Plaine, dont la circonférence est d'environ dix milles, & qui est environnée de hautes montagnes, excepté vers le Nord-Quest. Il y entre de ce côté-là un vent qui porte beaucoup de fraîcheur dans la Ville : c'est ordinairement à midi qu'il commence , pour duter jusqu'à minuit , quoiqu'en même tents il fouffle pleinement Sud-Est sur Mer. Pendant la nuit, sa fraîcheur est quelquefois excessive, à cause de la rosée qui rombe alors en abondance. Les Maisons de la Ville sont bâties de pierre brutes, presque toutes à deux ou trois étages : elles n'ont pas de cheminées, même dans la Cuifine ; mais seulement un fourneau contre le mur. Aussi les Habitans mangent-ils leur viande grillée plutôt que rôtie. La forme de la Ville est fort belle . & les rues assez droites : elle n'a point de murailles ; mais elle est bien fournie d'eau. Son nom lui vient d'un Lac qu'elle a du côté de l'Ouest, & sur lequel il se trouve quantité d'Oiseaux de mer & d'eau douce.

Faucous plus grus que ceux de harbarieJe ne puis oublier, dit Sir Edmund, les belliqueux Faucons, qui paroiffent toul les foirs aux environs du Lac. Cett un Pecchac for argicable que de voir les Nègres occupés à les chasser & même à les combattre; ils sons beaucoup plus gros & plus forst que ceux de Barbarie. Le Viceroi (44) afsistant un jour à cettre challe, & woyant le plaistr que l'Auceur y prenoit, 13-4 frant qu'un Faucon qu'il avoir envoyé en Espagne au Duc de Letrus, étoir,

(39) Il y a aussi, près de la Ville, sur une petite colline, un Lac environné d'autres collines, qui abreuve tes bestiaux des Habitans. Dellon, abi sur.

(40) Le P. Feiillée a trouvé que le Pie est à 22 dégrés 29 minutes 3 secondes Ouest de Toulon. Par conséquent il doit être une minute 30 fecondes Ouest de Laguna, & un dégré 3 minutes Est de Ferro. La latitude est de 28 dégrés 30 minutes d'après les mêmes observations.

(41) D'autres ne l'appellent que Gouverneur Géneral. revenu d'Andalousie à Ténetife, c'est-à-dire, que, s'il ne s'étoit pas reposé sur quelque Vaisseau, il avoit fait d'un seul vol deux cens cinquante lieues d'Espagne; aussi fur il pris à demi-mort, avec les armes du Duc de Lerme au cou. vol proligieux Depuis le moment de son départ d'Espagne jusqu'à celui de sa prise, il ne d'un soucon. s'étoit passé que seize heures (41).

NICOLS.

Le fameux Pic de Ténerife est, suivant l'opinion commune, la plus haute Montagne de l'Univers. Linschoren assure qu'on le voit en Mer de soixan- Olservations su te (43) milles; qu'on ne peut y monter qu'aux mois de Juillet & d'Août, parce que le teste de l'année il est couvett (44) de neige , quoiqu'il n'en paroisse point dans tous les lieux voilins; qu'on employe trois jours à gagner le sommet. d'où l'on découvre aussi-tôt toutes les autres Isles; & qu'il en sort beaucoup de fouffre (45) qui est transporté en Espagne, Beckman dit, que cette merveilleuse Montagne est située au centre de l'Isle , & qu'elle s'eleve comme une Pyramide , ou plutôt comme un pain de fucre; mais qu'il ne put en voit le fommet (46) parce qu'il étoit caché dans les nues. Atkins l'appelle un amas pyramidal de Rocs brutes (47), qui ont été comme inerustés ensemble par quelque embrasement souterrain qui dure encore.

On ne trouve pas moins de différence entre les Auteurs sut la véritable hauteur du Pic (48) que sur la distance d'où l'on peut l'appercevoir en mer, Cependant, par une observation sur le Barometre, on a reconnu que le visargent s'abbaisse d'onze pouces au sommet de la Montagne, c'est-à-dire de Fasonie des vingt-neuf à dix-huit; ce qui répond, suivant les tables (49) du Docteur Halleg, à deux milles & un quart. Ce calcul s'accorde affez avec celui de Beckman, qui met la hauteur perpendiculaire du Pic à deux milles & demi ; il observe aussi que les Hollandois y placent leur premier Méridien (50).

Dampierre observe que l'Isle de Ténerise est abondante en froment, en orge & en mais, qu'on transporte souvent dans les autres Pays; & qu'elle futpasse (51) en fertilité toutes les Isles voilines. Le Capitaine Robert rend rémoignage qu'il y a vû un arbre de corail , le plus grand peut-être qui ait jamais été (52) connu dans le monde. Duret compte le Pin avec le Dragon & la plante d'Aloes pour une production naturelle de Ténerife. Le Pin y rend une certaine gomme, ou une espece de poix, qu'on en tire par une méthode fort simple : on couche l'arbte coupé, en pieces, sur une fosse qu'on

Cotail à Teste.

(41) Observations de Sir Edmond Scory, dans le Pilgrimage de Purchafs , p. 785.

(46) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4. & fuiv. (47) Arkins , Voyage de Guinée , p. 30.

(41) Le Maire dit quarante lieues; Beckman , einquante ; Durret , soixante. Herbert prétend que dans un tems elair, on le voit de cent vingt & quelquefois de trois cens milles. Purchais raconte que Thomas Briam, un de fes amis, l'avoir vu de 48 lieues dans un tems ferein. Il ajoûte à la marge que d'autres prérendent l'avoir vû de cent cinquante milles,

(48) Herbert dit qu'on lui donne quinze milles de hauteur. Dellon & Dutrer 478112 pieds, er qui fait environ neuf milles; Varenius, quatre milles & demi (49) Voyez le parfait Géographe , Part. I.

Pilgrimage , p. 783.

(44) Le Maire dit qu'il est perpetuellement

(10) Voyez des dérails plus curieux sur lo Pie à la derniere Section de ce Chapitre.

couvert de neige, qu'elle ne tombe jamais, & qu'elle ne diminue (45) Yoyage de Linchoten, chap. 90. pag. (51) Voyez ses Voyages, Vol. III. p. 3-

(52) Son Voyage aux Isles du Cap-Verd ,. Pag. 4.

140

NICOLS. ouvre dans la terre; & mettant le feu (53) à l'un des deux bours, on force la

1 560. Transfortes d'excellent via-

Cette îste produit revoit fortes d'excellent vin, qui font connus sous les moms de Canarie, de Malvoisie, & de Verdona; les Anglois les confondent rous trois sous le nom commun de Sack. Beckman oblerve que les Vignes qui produisent le Canarie, on tré transfolancées du Rhin à Ténerifé par les Elpspands, sous le regne de Charles-Cujun: on prétend que dans une seule année il enest venu jusqu'à quinze & scize mille muisd's (4) en Angleters. Dampierre, le Maire & Durret donnent la perference à la Malvoisi de d'Enerif sur celle de rous les aurres Pays (5) du monde. Les deux derniers de ces trois Auteurs ajouent qu'elle n'éois pas connue à l'ârestife avant que les ces trois Auteurs ajouent qu'elle n'éois pas connue à l'ârestife avant que les

Origine du vin

feule année il ennét venu jufqu'à quince & feize mille muide (;4) en Angleserre. Dampierre, le Maire & Durer donneur la préference à la Mavoire de Ténerife fur celle de rous les aurres Pays (5) du monde. Les deux derniers de ces trois Auceurs jouene qu'elle n'éoir pas connue à l'inerife avant que les Efiggnost y entifera apport qu'elques cept de Candie, qui produifens aujourd'aiu de melleur vin c'plus abondamment que dans l'îtle même de Candie; le transport & la avargation ne four qu'augmenter fa bouch. Dampierre paté iet; mais il (1,6) s'adoucir aux Indes Octofennales, on il effi fore fuliné. Comme il croit à l'Ett de l'Îtle; il s'embarque à Santa-Cruz. Au contraire le Canarie, qui crois à l'Ouels, s'embarque à Santa-Cruz. Au contraire le Canarie, qui crois à l'Ouels, s'embarque à Cytavas (17).

Prix de la malvotáz. Dellon observe que le prix d'une pipe de malvoisse ne sturpasse pas com-Dellon observe que le prix d'une pipe de malvoisse ne sturpasse pas ca-Ainsi le rour ne revient pas à plus de quarte-ving-neul liv. de France, pour quarte cent quarte-vinge pintes dont la pipe el composite. Dellon apoire que l'argent étant fort commun à l'enensité, les Macchands-Errangers commercent avec beaucoup d'avantage. Il nous apprend encore que les marchandises dont la vence el la plus certaine aux Canaries, son tes épées, les pissolers, les coureaux, les peignes, les montres & les pendules, le beau drap noir égris, les rubans, & toutes fortes de linge, è ni & commun (§8).

Marchandifes estimées à Tenesite.

> Îl ne manque rien aux richelles de Tenerife, ş'îl elt vrai, comme le Capitaine Robert nous l'altire, qu'il y ait une Mine d'or la pointe de Negos. Il oblerve à cetre occasion qu'un pauvre homme, plus avide de richelles que fes vossins, s'un furpris siur une de ces montagnes avec des outils de let & d'autres instrumens, qui fient connotire sei internion. On trouva même déja fur lui une certaine quantité d'or. Enfin le crime d'avoir voulu fouiller dans les Mines parut la varée, q'uil l'up pendu peu de pous avant (5) l'artivée du

Mine d'or, Elle coire la vie à un Pauvee.

Capitaire.

Un homme d'esprir, qui a fait sur l'Ille de Tenerise des observations curieuses, dont on doit la publication au (60) Docteur Sprat, parte ainst des
productions de certe Ille. » Les vinges qui produitien l'excellent vin de Te"» nerife croissen sur la Côte, à la distance d'un mille de la mer. Cel"» les qui son plus loin dans les errers sont beacoup moins estimetes, & me

Observations d'us homme d'esprit, publiées y at Sprat-

(51) Voyage à Lima, p. 7.

(51) Hetbert dit que Tenerife furpaffe Canirie en taifins, & qu'elle fournit tous les ans vingt-huir mille barils de vin, p. 4.

Vol. III. p. 3. & fuiv.

(72) Dellon, Supplément, p. 6.

(78) Robert, Voyage aux Ifles du Capvingh-huir mille barils de vin, p. 4.

(55) Les Anglois l'appellent par corruption
(59) Histoire de la Societé Royale, pag.
108.
(50) Voyez les Yoyages de Dampietre,
(50) Itid.

(36) Yoyez ies Yoyages de Dampierre,

réuffiffent

» réuffiffent pas mieux quand on les transplante dans les autres Isles. " Dans quelques endroits de l'Isle de Tenerife il croît une sorte d'arbrif-

· feau, nomme Legnan, que les Anglois achetent pour du bois aromatique. » On y trouve des abricotiers, des pêchers & des poiriers qui portent deux

· fois l'an, & des limons qui en contiennent un petit dans leur centre, ce » qui leur a fait donner le nom de Pregnada. Tenerife produit du coton & da-

" de la coloquinte. Les rosiers y seurissent à Noël. Il n'y manque rien aux ro-

» fes, pour la vivaciré du coloris, ni pour la grandeur; mais les tulipes n'y » croissent point. Les rochers y sont couverts de crête marine. Il croît sur " les bords de la mer une autre herbe à feuilles larges, si forte & même si

» venimeuse qu'elle fait mourir les chevaux. Cependant elle n'est pas si perni-

» cieuse aux autres animaux. On a vu jusqu'à quatre-vingt épis de froment » fortir d'une seule tige; il est aussi jaune & presqu'aussi transparent que l'am-

 ber. Dans les bonnes années un boiffeau de femence en a rendu jufqu'à cent. " Les Serins des Canaries qu'on apporte en Angleterre sont nés dans les

» Barancos ou les Sillons que l'eau forme en descendant des montagnes. L'Isle fenan 4 Tenerites » de Tenerife est aussi fort abondante en cailles & en perdrix, qui sont d'une

 grande beauté & beaucoup plus groffes qu'en Europe. Les pigeons ramiers, » les tourterelles, les corbeaux & les faucons y viennent des Côtes de Barba-

» rie. Il y a peu de montagnes où l'on ne découvre des effeins d'abeilles. Les » chevres sauvages grimpent quelquesois jusqu'au sommet du Pic. Les porcs

\* & les lapins ne sont pas moins communs dans l'Isle. A l'égard du poilson, less clara, au " il y est géneralement de meilleur goût qu'en Angleterre. Les écrevisses guilles moni-

» de mer n'y ont pas les partes si grandes. Le clacas , qui est sans contredit uneuses. » le meilleur coquillage de l'univers, croît dans les rocs, où il s'en trouve

» fouvent cinq ou six sous une grande écaille. On estime aussi une sorte d'an-» guille, qui a fix ou sept queues, longues d'une aune, jointes à un corps & à

» une tête de la même longueur. Les turtles \* & les cabridos font des poiffons Turtles & Ca-" qui l'emportent sur nos truites.

» Le Port de Sanra-Cruz est au côré Nord-Est de l'Isle; mais elle a trois au-

» tres Villes qui le surpassent en beauté comme en grandeur, S. Christoval de " Laguna , Oratava & Garrachico. Sir Edmund Scory (61), qu'on a déja cité, étoit aux Canaries vers le com-

mencement du dix-septiéme siècle. L'idée qu'il nous donne de Tenerise est plus exacte que tout ce qui se trouve dans les Relations qui ont suivi la sienne. Cette Isle est partagée, dit-il, par une chaîne de montagnes, qui ressemble beaucoup à la nef d'une Eglife, dont le Pic fait comme le clocher. Si on la Tenerife par Scodivise en douze parties, il y en a dix qui ne sont composées que de montagnes impratiquables, de rochers, de bois & de vignobles. Mais le reste confulte en terres labourables, d'où l'Auteur rend témoignage que malgré la petitesse de l'espace il a vû tirer dans une année cinq mille deux cens hannaks de froment, outre une prodigieuse quantité d'orge & de riz.

Les principaux vignobles sont ceux de Buena Vista, Dante, Oratava, Figueste, & sur-tout celui de Ramble, qui produit le meilleur vin de l'Isse. Il y a deux fortes de vins fort estimés , la malvoisse & le verdona. Celui-ci vient d'un

(61) Observations de Scory , dans le Pil-\* Les Turtles sont une espece de Tor-Tome II. H h

NICOLS. 1560.

Où naiffent tes

1560.

grain fort long & passe pour pesant. L'autre d'un grain rond, qui forme une liqueur divine, & digne d'être transportée dans toutes les parties du monde. Elle est à l'épreuve de la chaleur & du froid. Pout les fruits, il n'y a pas de Pays qui fournisse de meilleures especes de melons, de grenades, de citrons, de figues, d'oranges, de limons, d'aniandes & de dates. La foie, le miel, & par conféquent la cire, y font de la même excellence; & si ces trois sources de richesses y étoient cultivées avec plus de soin, elles surpasseroient celles de Florence & de Naples.

Ses arbres.

Le côté du Nord est rempli de bois & d'excellente eau. On v voit croître le cedre, le cyprès, l'olivier sauvage, le mastix, le savinier, avec des palmiers & des pins d'une hauteur admirable. Entre Oratava & Gatrachico, on trouve une forêt entiere de pins, qui parfume l'air des plus délicieuses odeurs. L'isle n'a pas de canton qui n'en produise; c'est le bois dont se font les tonneaux & tous les autres ustenciles. Outre le pin droit, on en voit un autre qui croît en s'élargiffant comme le chène. Les Habitans le nomment l'arbre immortel, parce qu'il ne se corrompt jamais ni dans l'eau, ni sous terre. Il est presqu'aussi rouge que le bois du Bretil, auquel il ne cede pasnon plus en dureré; mais il n'est pas si onctueux que l'autre espece. Il s'en trouve de si gros, que les Espagnols ne font pas difficulté d'aisurer fort Eglise bâtie d'un sérieusement que toute la charpente de l'Eglise de los Remedios à Laguna est composée d'un seul de ces arbres.

feul arbre. Arbee non Dragon, & fes

Mais l'arbre qu'on appelle Dragon, surpasse tous les autres par ses proprietés... Il a le tronc fort gros, il s'éleve fort haut, son écorce ressemble aux écailles d'un dragon ou d'un serpent; & c'est delà sans doute qu'il tire son nom. Ses branches, qui fortent toutes du fommet, font jointes deux à deux comme les mandragores. Elles font rondes, douces & unies comme le bras d'un homme, & les feuilles sortent comme entre les doigts. La substance du tronc sous l'écorce n'est pas un véritable bois; c'est une matiere spongieuse, qui sert fort bien, quand elle est seche, à faire des ruches d'abeilles. Vers la pleine Lune, il en fort une gomme claire & vermeille, qui s'appelle sangre de draco ou sang de dragon. Elle est beaucoup meilleure & plus astringente que celle de Goa & des Indes Orientales, que les Juifs (62) alterent ordinairement de quatre à un.

erans de Teneri-

Dans la proportion de sa grandeur, l'Isle de Tenerife contient plus d'Habitans qu'aucune autre Isle de l'Ocean. Dampierre en fait monter le nombre à quinze mille hommes. Mais on est porté à croire qu'il l'a supposé plus grand, lorsqu'il ajoute que l'Isle peut mettre douze mille hommes sous les armes. A l'égard des Habitans Espagnols, Dellon & Durret observent que les gens de qualité, & ceux dont la fortune est aisse, sont fort assables & fort polis; mais que le caractere des Pauvres est, comme en Espagne, l'orgueil & la

Parefle des E's pareffe. Il n'y a pas de petir Bourgeois de Laguna qui ne porte une longue pagnols. épée, à la Ville comme en voyage, & qui n'aime mieux languir de faim, ou du moins vivre de potage & de racines, que de se donner le moindremouvement pour se rendre la vie plus douce; quoique le poisson, le gibier & les autres commodités se présentent en abondance. Dampierre ajoûte que les femmes, aussi lâches que les hommes pour le travail, se couvrent d'un

(61) Dellon & Durret, ubi (up.

grand voile, qui ne les empêche pas de regarder du coin de l'œil les objers qui peuvent leur plaire. On suppléera dans l'article suivant au caractere des Habirans de Tenerife, par une relation curieuse qui regarde les Guanches.

NICOLS. 1560.

#### III.

Isles de (63) Gomera, de Palma, d'Hiero ou Ferro, de Lancerota & de Fuerte ventura.

A premiere de ces cinq Isles est siruée à l'Ouest de Tenerife, à six lieues situation de Go-A premiere de ces cinq mies en mues a roue. A volume de longueur. On lui donne mera, & fer prole rirre de Comré; mais, dans les differends civils, les Vassaux du Comre de Gomera ont le droit d'appel aux Juges Royaux, qui font leur résidence dans l'Isle de Canarie. La Capitale de l'Isle porre le même nom. C'est nne fort bonne Ville (64) avec un excellent Port, où les Flottes des Indes s'arrêtent volontiers pour y prendre (65) des rafraîchissemens. L'Isle fournir à ses Habirans leur provision de grains & de fruirs. Elle n'a qu'un Ingenio, c'est-àdire, une Manufacture de sucre; mais elle produir des vignes en abondance. Sa latitude, 27 dégrés du Nord (66).

# Isle de Palma (67).

Cette Isle est à douze lieues de Gomera au (68) Nord-Ouest. Sa forme est sieue Situation de ronde. Elle n'a pas moins de vingt-cinq lieues de circuit. On vante beaucoup l'abondance de ses vins & de son sucre. Sa Capirale , qui se (69) nomme Palma, fair un grand commerce de vin aux Indes Occidentales & dans les autres Pays. Elle est ornée d'une rrès-belle Eglise. L'administration des affaires & de la Justice est entre les mains d'un Gouverneur & d'un Conseil d'Echevins. L'Îste n'a qu'nne autre Ville, nommée S. André, assez jolie, mais fort petite. Elle a quatre Ingenios, où l'on fait d'excellent fucre; deux qui se nomment Zanzes, & les deux aurres Taffacortes. Le terroir produit peu de bled. Dans leurs besoins, les Habirans ont recours à l'Isse de Tenerife.

SUPPLEMENT. Les meilleurs vins de Palma croissent dans un Canton pia, le meilleur qui se nomme Brenia, & qui produit rous les ans environ douze mille barils pour levie. de malvoisse. Il n'est pas moins fertile en fruits (70) & en bestiaux. Vers l'année 1652, il se forma dans cette Isle un Volcan, avec un tremblement de Volcan, dans risle de Palman terre si violent, qu'il se sit sentir jusqu'à Tenerise, où la premiere éruption du soufre enslammé fut enrendu comme un coup de tonnerre. On vir de la même Isle, pendant plus de six semaines, la stamme aussi brillante dans les ténebres de la nuit, qu'une chandelle allumée dans une chambre, & l'on y

Volcan, dans

(67) Ou la Palma.

<sup>(63)</sup> Ou la Gomera.

<sup>(64)</sup> Hawkins dit qu'elle eft à l'Est.

<sup>(65)</sup> Ii y a une belle siviere d'eau donce à

trois lieues au Sud de la Ville. Hauvkins, Voyage à la Mer du Sud , p. 25.

<sup>(66)</sup> La Partie Nord de Gomera est à 18 dégrés dans nos Carres.

<sup>(68)</sup> Elle eft absolument au Nord dans les (69) Hawkins la place à l'Est de l'Isle. (70) Voyez le Parfait Géographe, Part. IL

Hh ii

244

NICOLS.

vit tomber quantité de cendre & de sable, que le vent avoit la force de transporter (71) à cette distance.

# Isle de Ferro, d'Hiero (71) ou de Fer.

Vignoble unlque dans l'ifle de les ou l'esto.

L'I'lle de Ferro n'elt qu'à deux licues à l'Oueft de Palma. Son circuit eft d'environ fix lieuxe. Elle apparitem au Comte de Gomere. Sa fination (73) eft à 27 dégrés de latitude du Nord. Sep principales productions forn la chair de chevre & l'orchel. On n'y a jamais vi qu'un feul vignoble, p laparle par in Anglois de Taunton, qui se nommoir Jean Hill. Elle n'a pas non plus d'aure cau douce que celle qu'on y recueille de la pluie, à la faveur d'un grand arbre (74) qui se rouve au milieu de l'Isse, se qui est sans celle couvert de mécs. L'eau qui distille sur les feuilles tombe continuellement dans deux grandes citernes qu'on a construites au pied de l'arbre, & suffit pour (75) les pécsions des Habitans & des beliaux.

Merveilleux ar, bre qui lui fourna de l'eau.

SUPPLEMENT. La plûpart des Voyageurs s'accordent dans le récit qu'ils font de cet arbre, & quelques uns y joignent des circonstances qui augmentent le prodige. Ils observent (76) que le rronc a deux brasses d'épasseur, qu'il s'éleve de quarante-huir pieds, & que le diamétre de ses (77) branches est de cent vingt pieds. Dapper raconte que les nuages qui couvrent l'arbre, excepté (78) dans la plus grande chaleur du jour , y tépandent une rofée st abondante, qu'on en voit continuellement couler del'eau, & qu'il en tombechaque jour vingr tonneaux dans les citernes. Elles sont de pierre, profondes de seize pieds, & larges de vingt (79) pieds quarrés. Leur situation est au Nord de l'arbre. Dapper ajoûte que les Insulaires appellent cet arbre Garoe, &c les Espagnols Santo ; qu'il est d'une fort belle forme , & que les feuilles ont roujours la verdure du laurier, mais qu'elles ne sont pas plus grandes que celles du noyer; & que pour fruit , il porte (80) une sorte de noix ou d'aveline qui est fort douce & fort agréable. Pour conserver plus sûrement l'arbre Santo, on a pris soin de l'entourer d'un mur de pierre. Le même Ecrivain raconte qu'au tems de la conquête, lorsque les Éspagnols ne trouvant

(71) Voyez la Relation du Pie de Tenerife dans l'Histoire de Sprat.

(72) Les Espagnols l'appellent ordinairement Hiere, les Portugais Fierre, & les Italiens Ferre.

(73) Sa Jaritude a trois dégrés de plus dans nos Cartes. Le P. Feuillée a déterminé fa longitude à 10 dégrés Ouelt de l'Obfervatoire de Paris. Ceft la même que M. de Liste avoir marquée d'après les Journaux des Voyageurs. Les Géographes tracent leur premier Méridien

par l'iffe de Fer.

(74) Pierre Martyr dit qu'it est fur la plus hauteretre de l'iffe. Décad. t. p. 13.

(75) Dapper dit qu'il a foutoit leur provision d'eau à des Flottes entieres.

eau a des Flottes entieres. (76) Beckman, p. 7.

(77) Durret, Yoyage de Lima, ubi fup.

(78) Linschoten dit qu'il est toujours couvert de petites mées de la même forme, & qu'in en grossustent ni ne diminuent. Voy. ses Voyages, p. 177.

ger y, Linfshoten dit qu'il y squantié de cicrese fous l'arbre à l'enour, a cepe l'eur et calier, legres & fort belle. Idad, le Commentareut du primeir Voyage des Hollandois aux Indes Orientales, cu 1994, s'accorde exaclement avec linfshoten, qu'il a peut-étre-onpié, s'expendant su lieu de citernes pour recevoir l'eau, il dit que les Habitannel a viennem recevoir dans des vafes, ce qui est conformelà la Planche que de Bry noue, a donné de cer

(80) Linschoten dit que les feuilles sont longues & étroites , & toujours vertes, bandonnet l'Isle. Mais le secret ne demeura pas long-teus caché. Une semnie (81) le découvrit à son Galant Espagnol.

La plûpart des Voyageurs ne parlent, comme M. Nicols, que d'un feul Arbre qui fournit à l'îste sa provision d'eau; mais le Chevaliet Richard arbre, Hawkins en introduit un grand nombre dont les Infulaites tirent le même fervice. Il taconte que le grand Arbre est dans une Vallée, au milieu d'un bois épais de fort grands Pins, qui étant défendus une partie du jour contre l'ardeur du Soleil, par les hautes Montagnes dont ils sonr environnés au Sud-Est, recoivent sur leurs seuilles les vapeurs qui s'exhalent de la Vallée, & qui recombent après s'être épaiffies en nuages. Du feuillage des Pins , diril, elles coulent fur l'Arbre qui est au milieu de la Vallée, & de cer Arbre dans les Citernes; mais ce secours de la nature n'empêche pas que les Habitans ne ramaffent l'eau (82) de pluie avec beaucoup de diligence, & qu'ils ne la confervent dans d'autres Citernes. Quoique le técit de Hawkins differe ici des autres relations, on y reconnoît du moins le même Arbre dont les autres Voyageurs ont parlé. Il n'y en a qu'un seul qui nie hardiment le fait, & qui traire de fiction ce que tous les autres ont rapporté si sérieusement : c'est Le Maire, dans la Relation du voyage qu'il fit aux Isles Canaries en 1682. Comme il avoit entendu parler de cer Arbre merveilleux, il ne manqua point Le Malre le traite de lable, de en arrivant de prendre des informations, & de raconter toutes les circonstan- fe dément, ces qu'on a rapportées jusqu'ici ; mais il nous assure que les ayant toujours regardées comme une fable (83) il fur confirmé dans cette opinion par le rémoignage des Habitans. Ne pourroit-on pas objecter contre ce récit, que les informations de Lemaire furent prises dans l'Isle de Ténerife, & non à Ferto même, d'autant plus qu'il confesse ensuite d'avoir trouvé quelques Insulaires qui lui tinrent un laugage différent (8 3 ), & qui reconnoissant l'existence de plufieurs Arbres de cette nature, se réduisirent à prétendre qu'ils ne rendoient

Diverbié d'o-

point une aussi grande quantité d'eau qu'on l'a publié. Il faut remarquer que tous les Auteurs dont on a cité jusqu'ici les noms ne parlent que sur le rémoignage d'autrui ; mais nous y joindrons le récit de Louis Jacksons, qui passe pour un témoin oculaire. Il apprit lui-même à Purchass qu'étant à Ferro en 1618, il avoit vû l'Arbre de ses propres yeux; qu'il lui avoit trouvé la groffeur d'un chêne, l'écorce fort dure, & fix ou fept aunes de hauteur; les feuilles rudes, de la couleur des feuilles de Saules, mais blanches au côté inférieur ; qu'il ne porte ni fleurs , ni fruits ; qu'il est situé sur le revers d'une Colline; que pendant le jour il paroît flétri (84), & qu'il ne rend de l'eau que pendant la nuir, lorsque la nue qui le couvre commence à s'épaisfir; enfin qu'il en donne affez pour suffire à toute l'Isle, c'est-à-dire, suivant le récit de Jacksons, à huit mille ames & à cent mille bestiaux. Il ajoûte que l'eau est conduire par des ruyaux de plomb , du pied de l'Arbre dans un

Relation d'un

(81) Voyez Dapper, fur les Isles Canaries. (81) Hawkins, Voyage à la Mer du Sud. (81) Le Maire, sbi fut. p. 18. (84) Id. Ibid.

P. 25.

Hh iii

NICOLS.

фициопъ.

grand réfervoir, qui ne concient pas moins de vingt mille tonneaux, environné d'un mur de brique & pavé de pierre; que de-là on la transporte dans des barils à divers endroits de l'Ille, où l'on a pratiqué d'autres citernes; & que le

grand bassin est rempli toutes les nuits (85). Jagement for Après avoir comparé tous les rémoignages, quoique nous ne foyons pas gette varieté d'oportes à rejetter celui d'un homme qui parle de ce qu'il a vû , sur tout à l'égard d'un fait dont on ne sçauroir démontrer l'impossibilité, il nous semble neanmoins que le récir de Lemaire est le plus probable, parce qu'il est plus aisé de concevoir que plutieurs arbres puissent tournir de l'eau à l'Itle de Ferro qu'un feul : on pourroit demander aussi comment faisoient les Insulaires avant la naissance de cet Arbre, ou quelle seroit leur ressource s'il venoit à leur manquer. A la vérité Linschoten nous apprend qu'ils ont de l'éau dans quelques endroits voilins de la Côre; mais qu'il est si difficile d'en approcher qu'ils n'en peuvenr tirer beaucoup d'urilité; & que le terrein de l'Isle est si sec, qu'il ne s'en (86) trouve point une gourte dans aucun autre endroit.

Frat prefent de A'Itle de Ferro.

Le même Voyageur ajoûre que l'Isle de l'erro est fort stérile; cependant d'autres Ecrivains nous apprennent depuis, qu'elle produit du bled, des cannes de sucre, & quantité de fruits & de plantes; sans parlet d'un grand nombre de bestiaux, qui fournissent du lait & du fromage aux Habitans. N'oublions Volcas ettible. pas le Volcan qui s'y ouvre quelquefois avec un grand bruit & beaucoup de ravages. En 1677 il en parur un (87) qui ne dura que cinq jours; mais quinze ans après en 1692, l'îsle en essuya pendant six semaines un beaucoup plus

terrible, qui fut accompagné de plusieurs tremblemens de terre (88).

# Isle de Lancerota ou Lanzarota.

Certe Isle est (89) au 26e dégré de latitude, à dix-huit lieues de la grande Canarie vers le Sud-Est; & sa longueur est de douze lieues. Ses seules richesses sont la chair de chevre & l'Orchel. Elle a le titre de Comté, Du tems de Camié de Lan-Nicols, elle appartenoir à Dom Augustin de Herrera, qui se qualisioit Comte earnta. A qui il de Fuerre - ventura & de Lanzarota; mais ses Vassaux avoient le droit d'apappartient. pel aux Juges royaux de Canarie, comme on l'a déja fait observer. Cette Îsle envoye chaque semaine à Canarie, à Ténerise & à Palma, des Barques chargées de chair de chevre sechée, qui s'appelle Tussinetta, & dont on se sert dans ces Isles au lieu de latd.

SUPPLEMENT. Lancerora n'a pas moins de treize lieues, du Nord au Sud. fur neuf lieues de largeur (90). Son circuit est d'environ quarante lieues. Elle

de terre.

(8 r) Purchass observe que le même arbre croit dans l'Isle S. Thomas , avec cette différence néanmoins, fi l'on en groit Sanurus, que les nnées ne s'y raffemblent qu'après midi , & se diffipent ensnite deux heures avant le jour; après quoi les feuilles & l'arbre entier distillent de l'eau &c ne fechent que deux heures après le lever du Soleit. Pilgrimage, p. 784. (86) Linschoten , whi Jup. Barbot prétend que cet arbre est connu aujourd'hui pour une fi-

V. p. 515. (87) Ce fut la même année que Port-Royal à la Jamaique fut englouti par un tremblement (\$8) Atkins, Voyage en Guinée, p. 30. (89) C'est peut-étre une faute d'impression, pour 19 dégrés. Nos Cartes la placent 30 minutes plus au Nord.

ction. Voyez la Collection de Churchill , Vol-

(90) Beckman, Voyage à Borneo, p. 4.

fut prise en 1 596, par les Anglois, sons la conduite de Léonidas (91) Comte de Cumberland; après quoi elle fut fortifice avec (92) plus de soin. Marmol dans sa Description de l'Afrique place ici la Ville de Cayas, que les Algériens pillerent avec le reste de l'Isle ; & d'où ils enleverent quarre cons soixante-huir Prisonniers.

NICOLS. 1560. Ville de Cayas,

Lancerota n'a proprement qu'une Ville; mais elle a deux Ports fur la Côre orientale, l'un nommé Puerto de Naos, l'autre Puerto de Cavallos, lls ne font Deux Ports dans éloignés l'un de l'autre que de la portée du canon : le premier qui est le plus profond, s'ouvre entre deux rangées de rocs, qui rendent le Canal fort dangéreux. La dangéreuse situation de ces deux Ports les rend si déserts qu'on n'y voit pas même une maifon. Ils font à trois lieues de la Ville, & le chemin de communication est entre des montagnes; cependant on a bâti une Eglise à Cavallos.

Le Comte de Cumberland & le Docteur Layfield, fon Chapelain, nous

ont laissé deux Relations de la prise de Lancerota, où l'on trouve une Description (93) curiouse de la Ville & de ses anciens Habitans. Le 13 d'Avril-1596, ayant eu la vûe d'Allegranza, la plus septentrionnale des Canaries, & Frontiè on de presqu'immédiatement celle de trois petites Isles nommées Granges, ils les bertand dancer-laisserent à l'Ouest, pour venir relâcher dans l'après midi à celle de Lancerota, et ils. Le lendemain ils jetterent l'ancre dans une Rade qui regarde l'Est-Sud-Est, proche (94) d'une dangereuse chaîne de rocs. Les Anglois étoient informés que le Seigneur de l'Isle & de Fuerre-ventura possédoit plus de cent mille livres sterling. Le Chevalier Jean Berkeley fut détaché avec einq ou six cens hommes pour attaquer la Ville, qui étoit à neuf ou dix milles de l'endroir où la Flore avoit débarqué; le chemin qu'il prit lui parut le plus court, mais il étoit Ville & Chiu rempli de fable & de pierres qui le rendoient fort difficile. En arrivant à test abandomies, la Ville, il trouva que les Habitans avient pris la fuite avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Cependant ils n'avoient pû emportet leurs vins & leur fromage; & les Anglois en firenr d'abondantes provisions. Berkeley réfolu de poursuivre les Fuyards, envoya sur leurs traces un détachement, qui sur arrêté à un demi mille de la Ville par un Château très-fort, situé au sommet d'une colline. On se crut dans la nécessité de former un siège; mais une cenraine d'Espagnols ou d'Insulaires qui gardoient la Place, chercherent leur sureté dans la fuite. Les Anglois entrant fans réfiltance trouverent douze pièces d'arrillerie démontées , & de grands amas de pierres. Le Château étoit bâti de quartiers de rocs, & fortifié avec beaucoup d'art. On avoit pratiqué la porte dans la partie supérieure du mur, à la hauteur d'une picque; de forte

qu'en retirant l'échelle, vingt hommes auroient pû la défendre contre cinq cens. La Ville étoit composée de plus de cent maisons, dont la plus belle n'avoit la ville. que l'apparence d'une cabane. Elles étoient bâties de cannes & de paille, avec quelques chevrons, & couvertes de boue endurcie au Soleil; l'Eglife même n'en étoit pas différente. Elle étoit sans fenêtres, & ne recevoir de lumiere que par la porte : il n'y avoit aucune division pour le chœur ; des deux côtés

(91) Comme e'est le même dont on a donné ici une autre Relation , il est certain que Ion nom étoit Georges, & l'on ne conçoit pas pourquoi Purchass de qui celle-ci est tirec, le nomme Leonidas.

(91) Hetbert , ubi fup. p. 5. (93) Purchafs , Pilgrim. Vol. IV. p. 1151

(94) C'est apparemment près de l'un des deux Ports qu'on a nommés,

regnoit un banc de pierre qui alloit jusqu'à l'Autel. Les Anglois y trouverent NICOLS. différentes marques de la Religion Romaine. Il y avoir à peu de distance un 1560. Couvent qu'on commençoit à barir, avec un Jardin fort bien cultivé. Berkeley defendit que les Edifices fullent dérruits ou brûlés.

Ufaces & one letes des Habitau.

Lilia

Quoique les Habitans futient si agiles qu'il fur impossible aux Anglois (oc) d'en arrêter un feul, Layfield qui accompagnoit Berkeley, observa qu'ils sont forr bazancs & d'une taille fort haute. Leurs armes sont des picques & des pierres. Lorsqu'on les couche en joue avec les armes à feu, ils se jerrent par terre ; mais aufli-tôt qu'ils ont entendu le bruit du coup, ils se relevent avec leurs picques & leurs pierres, & voltigeant autour d'un Bataillon ils l'incommodent beaucoup. Leur Isse s'étend Nord-Est & Sud-Ouest : elle est à vingt - huit degrés quelques minures du Nord. Une chaîne de Montagnes, qui la divise, sert d'afyles à quelques bètes fauvages, qui n'empêchent pas les chevres & les mourons d'y paîrre tranquillement ; mais il y a peu de bêtes à cornes , & moins ringuités de encore de chevaux. Les Vallées font feches & fablonneufes; elle ne laissent pas de produire de l'orge & du froment médiocre. La moisson devoit se faire cette année au mois d'Avril , & les Habitans en attendoient une seconde vers le mois de Septembre,

> Isle de Fuerte ventura (96). Cette Isle est à 27 degrés (97) de latitude : on ne la compte éloignée que

de cinquante lieues du Promontoire de Guer en Afrique, & de vingt-quarte à l'Est de la grande Canarie. On lui donne quinze lieues de long sur dix de large; elle appartient au Seigneut de Lancerota. Ses productions sont le froment, l'orge, les chevres & l'orchel; elle ne produit pas plus de vin Situation & c+ que Lancetota. Du côté du Nord, à la distance d'une lieue, elle a une autre tendue, petite Isle, qui se nomme Gratiosa. Les plus grands Vaisseaux passent sans danger dans l'intervalle.

SUPPLEMENT, Sa longueur du Sud Ouest au Nord-Est n'est pas moins de vingt-cinq lieues : mais elle est fort irréguliere dans sa largeut ; car elle est composée de deux Peninsules, jointes par un Istme qui n'est large que de quarre lieues. Son circuit est d'environ soixante-dix lieues, à cause des deux Golphes (98) qui sont formés par l'Istme; cette description est conforme à celle de nos Carres.

Villes de Fuertes Ventura-

Dapper dit que Fuerre-ventura a trois Villes fur les Côtes; Lanagla, Tarafalo & Pozzo-Negro. Du côté du Nord elle a le Port de Chabras ; & un aurte à l'Ouest, dont on vante la bonté. Entre cette Isle & celle de Lancerota. les plus nombreuses Flottes peuvent trouver (99) une retraite sure & commode; mais la Côte est dangéreuse au Nord-Est, & la mer y bar furieusement contre une multitude de rocs.

(95) Ce récit s'accorde fort bien avec tout ce qu'on a rapporté jusqu'ici des Guanches. Mais les Voyageurs modernes parlent fi peu de cette Nation, qu'il y a beaucoup d'appasence qu'elle s'est éreinte, ou qu'elle est fort diminuée.

(96) D'autres écrivent Forte ventura, (97) La Partic du Sud eft à 18, & la Partie du Nord à 19.

(98) Beckman , Voyage à Borneo , p. 4. (99) Hawkins , ubi fup. p. 24.

6. IV.







- Digitzenta Com



Trois Voyages au sommet du Pic de Tenerise, avec des observations fur l'origine des Guanches, & sur les Caves des Morts.

I L manque tant de circonstances aux anciennes descriptions du Pie de Té-lmieures se tes Imieures se tes Imieures se tes dans un nouvel article, d'après les Relations des Voyageurs modernes. Nous Relations en avons trois, qui sont l'ouvrage d'autant d'Anglois, rémoins oculaires de ce qu'ils tacontent, & les seuls à qui l'on air l'obligarion d'un Journal exact de ce voyage. La premiere est du Chevalier Scory, Homme de sçavoir, qui a fair sur l'Isle de Ténerife & sur le Pic, des observations, dont Purchass a publié l'Extrait. Mais cet Edireur en ayant négligé la datte, on est réduit à supposer (1) qu'elles sont de l'année 1600. L'Extrait est composé 1º. D'un voyage au Pic & des observations de l'Auteur. 1°. De ses Remarques sur la nature du tetroit de Ténerife, & sur ses productions. 3º. D'un détail sur les anciens Habitans de l'Isle. 40. D'une Description de Laguna. Le second & le dernier de ces articles ont déja trouvé place dans les Supplémens qu'on a joints à la description de Nicols. Les deux autres vont entrer ici ; mais il faut observet que Purchass suivant sa mérhode ordinaire, qui est de mutiler grossiérement ses meilleurs Auteurs, n'a pas donné l'extrait de l'Ouvrage entier; de sorte qu'on ignore à quoi le refte avoit rapport.

Le ficond voyage au IVi est inferé dans IHistoire de la Société Royale de Londers (1) par le Doceaus Fapra, ensuite révague de Rochester : elley est fans nom d'Auteur & fans datret; mais on croit pouvoit conclurre de quelques circonfiances quelle fut écrite en 16;0 ou §3, Le troissième voyage est de M. Edens, qui le fix en 4711, & qui a consienti que fa Relation sui nichrée (3) dans les Transafcions de la Societé Royale. Comme ces trois pieces font extrémement curicules, & que chacune renferme quantité de Remaques irien à délirer, on y joindar plusfueur sobfervations sur l'Histoire naturelle de Tenerife; communiquées part l'Auteur de la séconde Relation.

Description du Pic de Tenerise, & recherches sur les Guanches.

La fameufe montagne de Teyde ou Teythe, qu'on nomme communément le field e Ténetie, caufe une égale admiration de prêvo adans l'éloignement. Elle étend fa bafe jufqu'û (4) Garrachico, d'où l'on compre deur journées & demio de chemin jufqu'a fommer. Quoiqu'elle paroifie fe terminer en pointe fort signe, comme un pain de fuere, avec lequel elle a d'ailleurs beaucoup de reliemblance; elle et plane néamonios, à l'extremité, dans l'étendue de plus reliemblance; elle et plane néamonios, à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; de let et plane néamonios, à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; elle et plane néamonios, à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; elle et plane néamonios, à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; alle et plane néamonies à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; elle et plane néamonies, à l'extremité, dans l'étendue de plus de l'ellemblance; elle et plane néamonies à l'extremité de l'ellemblance; ellemblance l'ellemblance à l'ellembla

(2) Publice pour la premiere fois en 1667, de l'ille, & au Sud d'Ormava.

Tome II.

1600. Maniere de monter au l'ic de Té-

d'un arpent. Le centre de cet espace est un gouffre d'où il s'élance de grosses pierres, avec de la flamme & de la fumée, accompagnées d'un bruit prodigieux. On y peut monter pendant sept lieues sur des Mules ou sur des Anes : mais il faut continuer le voyage à pied, avec de grandes difficultés. Chacun

est obligé de porter ses provisions de vivres.

Le dos de la monragne, pendant les dix premiers milles, est orné des meilleurs arbres de toutes les especes; & le terrein est même arrosé de petits ruisseaux sortant de leurs sources, qui venant à se joindre, descendent jusqu'à la mer en larges torrens, furtout lorsqu'il arrive quelque pluie violente qui les groffit. Quand on est au milieu du chemin , le froid devient insupportable; & l'on est forcé de ne marcher que du côté du Sud, & pendant le jour seulement. Cette Région troide ne finit qu'à deux lieues du sommet, où la chaleur n'est pas moins (5) extrême qu'au fond de la vallée ; ainsi par une raifon toute opposée on est obligé de marcher du côré du Nord . & seulement . On ne peut s'arpendant la nuit. Le tems le plus commode de l'année pour ce voyage est le cœur de l'Eté, parce qu'on évite les torrens qui viennent de la fonte des neiges. Si l'on arrive au sommet vers la fin de la nuit, on peut y passer quelques heures; mais il est impossible de s'y arrêter après le lever du Soleil. On y recoit bientôr, du côté de l'Est, des vapeurs si ardentes qu'on, les croiroit sorties d'un

reter long-temps au forninet.

Le Soleil paroît tournet fut fon

four enflammé. Il est remarquable que du sommet, le Soleil paroît beaucoup plus petit lorsqu'il est monté sur l'horison que lorsqu'on le voir au-dessous de soi, & qu'il femble tourner fur son centre. Le Ciel y est fort clair & fort serein. Il n'y tombe jamais de pluye, & le vent ne s'y fait jamais sentir (6); on rapporte la même chose du Mont Olympe. Quoique l'Isle soit si remplie de Rochers qu'on en compte jusqu'à vingt mille, elle paroit de l'extrémité du Mont comme une belle Plaine, divisée en portions par des bordures de neiges; mais ce qu'on ptend pour la terre n'est au fond que les nuces, qu'on a plusieurs milles audessous de soi.

Toute la partie d'en haut est ouverte & stérile, sans aucune apparence d'arbre ou de buillon. Il en fort du côté du Sud plusieurs ruisseaux de souffre qui descendent dans la region de la neige : aussi paroît-elle entremêlée dans plusieurs endroits de veines de souffre. La flamme du Volcan dont on a parlé s'élance avec plus de force en Eté. Si l'on jette une pierre dans le gouffre, elle

Souther. ciens Haistant.

y retentit, comme un vaisseau creux de cuivre, contre lequel on frapperoir avec un marteau d'une prodigieuse grosseur; aussi les Espagnols lui ont-ils 136e des an- donné le nom de chaudron du Diable. Mais les Naturels de l'Isle étoient perfuadés férieusement que e'est l'enfer, & que les ames des Méchans y faisoiene leur séjour, pour être tourmentées sans cesse, tandis que celles des Bous habitoient l'agréable vallée où l'on a bâti la Ville de Laguna : en effet le monde entier n'a pas de canton où la température de l'air foit plus douce, ni de petfpective plus riante que celle qu'on a du centre de cette Plaine.

Origine des Guanchet.

On connoit peu l'origine des Guanches. Ils étoient barbares à l'arrivée des

(5) Elle pouvoit venir alors de quelque ef- (6) D'autres ont trouvé au fommet, du venr fervescence extraordinaire du Volcan, cat les & du froid. Scory est le seul qui parle de ce autres Voyageurs ne parlent point de cette tournoyement du Soleil. chaleut excellive.

SCORY. 1600.

Espagnols; ils le sont encore. Leur ancien langage, qui n'a pas cessé de subfifter dans la Ville de Candelaria, reffemble beaucoup à celui des Mores de Barbarie. Betancour, Gentilhomme François, qui découvrit le premier leurs Isles, les représente (7) comme des Payens qui n'avoient pas la moindre idée de Dieu: mais au contraire le Chevalier Scory affure qu'ils reconnoitsoient un pouvoir suprême, auquel ils donnoient divers noms, tels que ceux d'Achu-hutahan, Achuhuclumar, Achguaya-xerax, qui signifient le plus grand, le plus sublime, le conservateur de tout ce qui existe. Lorsqu'ils manquoient de pluye, ou qu'ils étoient incommodés par le dérangement des faifons & par quelqu'autre difgrace, ils conduisoient leurs Moutons & leurs Chevres dans un lieu destiné aux exercices de Religion; & sevrant ce jour-là les petits du finguiter. lait de leurs meres, ils riroient du fang à tous leurs Troupeaux, dans l'opinion que c'étoit le moyen d'appaiser la colete divine, & d'obtenir du Ciel ce qui leur manquoit. Ils avoient quelque notion de l'immortalité & d'une punition future du crime, puisqu'ils regardoient le Volcan du Pic comme l'enfer des méchans. Ils l'appelloient Echeyde, & le Diable Guayotta; mais l'Auteur ne remarque point qu'ils eussent de commerce avec cet ennemi de Dieu.

Dans les affaires civiles ils avoient quelque apparence d'ordre. Ils avoient Leur Gouverdes Rois, dont ils se reconnoissoient les Vassaux; & le serment de leur soumission se renouvelloit à leur mariage. Le droit de succession étoit établi parmi eux , sans y admettre les Bâtards : ils avoient un certain nombre de Loix , aufquelles ils faifoient profession d'obéir. Leurs Rois n'habitoient point d'autres Palais que des cavernes taillées dans les rocs, ou formées par la nature 1 on en voir encore un très-grand nombre, entre lesquelles on croît distinguer celles qui appartenoient aux Princes de la Nation. L'Isle de Ténerife fut gouvernée long-tems par un feul Roi , qui portoit le nom d'Adexe : ensuite les enfans d'un de ces Monarques ayant conspiré contre leur Pere, diviserent le Royaume en neuf parties, parce qu'ils étoient autant de Freres. Ils s'éleva, entr'eux & leurs Successeurs, des guerres qui affoiblirent insensiblement la Nation; cependant l'ambition y avoit moins de part que le vol. Les injustices mutuelles confistoient à se dérober des bestiaux, particulièrement des Chevres mouchetées, gantes, dont ils faifoient beaucoup d'estime ; il y a beaucoup de ressemblance, pour la raille & la couleur entre leurs Chevres & les Daims d'Angleterre.

Ils avoient une forme établie pour les mariages : elle consistoit à deman- Leuts mariages, der le consentement des Peres avec quelques ecrémonies; mais après l'avoir obtenu il y avoir peu de formalités pour la conformation : aussi des liens si faciles se rompoient-ils de même. Il étoit libre de quitter une semme pour laquelle on prenoit du dégoût, & de s'en procurer successivement plusieurs autres, avec cette restriction néanmoins que tous les enfans nés après le premier divorce passoient pour illégitimes : le Roi seul étoit exempt de cette loi, en faveur de la fuccession; il avoit droit sous le même prétexte d'épouser sa sœur. A la naissance d'un enfant, une femme choisse pour cet office lui verfoir de l'eau fur la tête; & dès ce moment elle contractoir avec la famille une

(7) Ce n'est pas le seul exemple d'un Peuple plus rempli de l'idée d'un premier Etre que ceux que les premiers Voyageurs ont representé qui leur avoient fait cette injustice. comme Athée, & qu'on a trouvé dans la fuite

I i ii

252

SCORY. 1600. Exercices de leurs jeuneffes-

Clans,

Counches.

forte d'affinité, qui ne lui permettoit plus d'épouser un homme de la même race. Les Jeunes gens s'exerçoient à sauter, à courir, à lancet des dards & des pierres; mais surtout à la danse, dont ils font encore aujourd'hui leur plaisir & leur gloire. La vertu & l'honnête simplicité étoient en si haute recomman-

dation parmi eux, que par une loi inviolable ceux qui faisoient quelque vio-

lence à une femme étojent punis de mort.

La plupart des Guanches étoient bienfaits dans Jeur taille, & d'une bonne complexion. Il s'y trouvoit quelquefois des Geans d'une hauteur incroyable, On a découvert dans une de leurs cavernes la tête d'un Guanche, qui avoit quatre-vingt dents; & son corps, qui fut trouvé dans la caverne sépulchrale des Rois de Guymur, de la race desquels on prétend qu'il étoit, n'avoit pas moins de quinze pieds. Au Sud de l'Isle, les Guanches étoient couleur d'olive : mais du côté du Nord ils étoient blancs, surtout les Femmes, qui avoient aussi la chevelure fort longue & fort belle. Leur habit commun étoit une casaque courte de peau d'agneau, sans manches & sans col, liée par devant avec des cour-Mabillement des roies de cuir. Les femmes étoient vêtues comme les Hommes, & cette cafaque se nommoit Tomaré; mais la modestie leur y faisoient joindre une autre robe de peau, qui descendoit par dessous, jusqu'à leurs talons; car elles regardoient comme une indecence pour leur sexe d'avoir la poitrine & les pieds

découverts. On les ensevelissois dans le dernier habit qu'elles avoient porté

pendant leur vie (8).

Pour alimens, les Guanches semoient de l'orge & des seves; le froment Leur aliment. leur étoit inconnu. Ils faisoient cuire l'orge au feu, & le broyant dans des moulins à bras, tels qu'on en use en Espagne, ils en tiroient la farine, pour

> dant ils mangeoient quelquefois de la chair de Mouton, de Chevre & de Porc; mais c'étoit dans certains jours téglés, qui étoient comme leurs jours de Fête. Il s'assembloient alors, pour joindre d'autres réjouissances à la bonne chere. Leur Roi , qui présidoit à ces assemblées , distribuoit de sa propre main trois Chevres à chaque bande, composée de vingt Guanches, & du Gisho à proportion : après quoi toutes les bandes venoient succeffivement devant le Monarque, & montroient leur habileté dans tous les exercices dont l'usage étois érabli. Pendant ces Fêtes, l'on publioit un armiffice, qui donnoit aux hommes la liberté de travetset le Pays de leurs ennemis; & souvent malgré la guerre, ils s'invitoient à des festins mutuels avec un parfait oubli de toutes fortes de ressentimens. Dans la saison d'ensemencer les terres, le Roi faisoir des lots de chaque canton, & les distribuoit entre les Hommes. On se servoit de cornes d'animaux pour les cultiver, & l'on prononçoit des paroles miftérieuses en y jettant la semence; tous les ouvrages domestiques étoient le par-

en composer une sorte de pain avec de l'eau, du lait & du beurre; c'est ce qu'ils appelloient Giffio, dont ils faisoient leur principale nourriture. Cepen-

tage des Femmes.

Truits qu'ils Rominum: Ma

Leans Pêtes.

Ils ont une forte de fruit qu'ils nomment Mozan, de la grosseur d'un pois : il est d'abord très-verd ; ensuite rougissant à mesure qu'il mûrit , il de-240, & son use vient enfin très-noir. On le compateroit à nos groseilles noires, s'il n'étoir

> (8) L'article qui regarde la fépulture des me Relation. Ce qui regarde ici le Géant de Morts, & toutes les cérémonies des cavernes quinze pieds paroit une exagération. sépulchrales est renyoyé à la fin de la troifié-

d'un goût beaucoup plus agréable. Les Guanches n'en fucent que le jus : Ils en font une espece de miel, qu'il appellent Chacerguen. Le Mozan se cueille fort mur : on le laisse sécher au soleil pendant sept on huit jours; ensuite le broyant avec des pierres, on le fait bouillir dans l'eau, jusqu'à ce qu'il s'épaififfe en syrop. C'est la médecine des Guanches pour le flux de ventre, & pour quantité de maux. Ils ont aussi l'usage de la seignée aux bras, aux temples & au front; mais leur lancerte n'est qu'un cizeau fort aigu.

SCORY. 1600.

## Second Voyage au Pic de Tenerife.

Quoique le Docteur Sprat n'air pas fait connoître l'Auteur particulier de eetre Relation, il alfure que les Marchands du voyage étoient une compagnie d'honnères gens, dont le rémoignage ne souffre aucune exception. Après s'etre pourvus d'un guide, de chevaux & de Domestiques, ils partirent d'Oratava, Port de mer au Nord de Ténerife. Leur marche ayant commencé à minuit, ils arriverent à huit heures du matin au pied de la montagne, où ils s'arrêterent fous un grand Pin , pour s'y rafraîchir jusqu'à deux heures après midi ; enfuite continuant leur chemin au travers de plusieurs montagnes sablonneuses & stériles, sans y trouver un seul arbre, ils eurent beaucoup à souffrir de la chaleur jusqu'au pied du Pic, où ils ne trouverent pour abri que de gros Rochers, qui sembloient y être tombés de quelque partie de la montagne.

ANONYME. 1652. Départ d'Ora-

A six heures du soir ils commencerent à monter le (9) Pic; mais après avoir marché l'espace d'un mille, ils trouverent le chemin si difficile pour les chetessent des lore
bles et & des vaux, qu'ils prirent le parti de les laisser derriere eux avec leurs Domestiques. tranchée. Pendant ce premier mille, quelques-uns des Voyageurs ressentirent des foiblesses & des maux de cœur. D'autres furent tourmentes par des vomissemens & des tranchées; mais ce qui parut encore plus surprenant, le crin des chevaux se dressa. Les Malades ayant demandé du vin, qu'on portoit dans de petits barils, ils le trouverent si froid qu'ils n'en purent boire sans l'avoir fait chauffer : cependant l'air étoit calme & moderé; mais vers le coucher du Soleil, le vent devint si violent & si froid, qu'étant forcés de s'arrêter sous les rocs ils y

Ils recommencerent à monter vers quatre heures du matin. Après avoir fait l'espace d'un mille, un des Voyageurs se trouva si mal qu'il sut obligé de retourner sur ses pas. La commencent les Rochers noirs. Le reste de la Compagnie continua la marche jusqu'au pin de sucre , c'est-à-dire à l'endroit où le Pic commence à prendre cette sorme. La plus grande disticulté qu'ils y eurent à combattre fut le fable blane, contre lequel néanmoins ils s'étoient munis, en prenant avec eux des souliers, dont la semelle étoit plus large d'un doigt que le cuir supérieur : ils gagnerent avec beaucoup de peine le dessus des Rochers noirs, qui est plat comme un pavé. Comme il ne leur restoit plus qu'un mille jusqu'au sommet, ils sentirent redoubler leur courage; & sans être tentés de se reposer, ils gagnerent enfin le sommet. Leur crainte avoir été d'y Sommet du ! trouver la fumée aussi épaisse qu'elle seur avoit paru d'en bas; mais ils 11'y 1500/11.

Scullers perte

me simplement le Pic de Tenerife. Il ne faut

allumerent de grands feux pendant toute la nuit.

(9) On l'appelle proprement Teinbe, Teyde pas manquer ici de faire attention que ce Voya-& Terraira. C'est par excellence qu'on le nom-ge se fait d'un côté du Pic différent de l'autre.

Li iii

ANONYME.

sentitent que des exhalations affez chaudes, dont l'odeur étoit celle du souffre.

Dans la derniere partie de leur marché, ils ne z'étoient apperçus d'auenne alération dans l'air, & le vent n'avoir pas été fort impérieux; mais ils le trouverent fi violient au fommet, qu'ayant voula commence par boire la famé du Roi, & faire une décharge de leurs fuils, à peine pouvoienci-lis fe fourenir. Ils avoient befoin de reparer leurs forces, que la fatigue avoir épuifles. Leur furpific augmenta beaucoup, lordiqu'ayant voula goietre de l'avoid-vie, ei la la trouverent fans force 3 le vin au contraire leur parut plus vif & plus fpirineax ou'alunaravann.

Forme & qualités de la chaudicce.

Le fommet du Pic, fur lequel lis écoient, fert comme de bord au fameux goulire que les l'Engagnols appellen Cáldars i Il sugrection que l'ouverture peut avoir une portée de moutquet de diamettre 18 qu'elle s'étend vers le fond l'éte, pac d'environ quatre- ving vereges. Sa forme effe celle d'un ennonnoir; se bords font couverts de petites pierres rendres, mèlées de foufre & de fable, per entre lefquelles il s'exhale de la fumée & des vapeurs chaudes, qui font fi dangéreules, que l'un des Vovageans ayant renté de renuer une pierre affeg grofé, pállit d'étre influqué. Les pierres mêmes font if chaudes qu'on ne peut y toucher fans précaution. Perfonne n'ofa descendre plus de quatre ou cinque verges, parce que le terrein érenfoçant fous les pieds, o n'ut artrèt par la crainte de ne pouvoit remonter facilement; mais on prétend que des Voyageans plus hardies on net courul es risques, & qu'estan parvenus infigu au fond ist n'y ont rien trouvé de plus remarquable qu'une espece de foufte clair, qui paroic comme da fel sur les pieds qu'une es de l'ut les protections.

Co qu'on découvre du fommet du l'ic. Du haur de cette célebre montagne, les Marchanda Anglois découvièren la grande Canarie, qui en elt à quatorra lieuse; l'Ille de Palme qui en est éloignée de dix-huir, celle de Gomera qui rên est qu'à fept lieuse, & celle de Ferro à plus de vinge; mais leux vie s'étendois à l'infinis firs la fairface de l'Ocean, & l'on en dois juger par une simple remarque : c'ett que la distance de Tenerife à Gomera; qui est de fept lieuse, ne paroissoir spalus grande que la largear de la Tamisé.

Aussili-sère que le Solcii parat à l'horison, l'ombre du Pieparut couvrir non-

Effets du Soleil dans ce lieu.

fealement l'Ille de Ténetife & celle de Gomera, mais toute la met, aufil loin que les yeax pouvient s'étendre, & la pointe du Mont fembloit routne diftintéement, & le peindre en noit dans les airs. Lorfque le Soleil eur acquis in peu d'élevation, les annéss le formetent fui teq d'els friem perdre tout d'un coup aux Marchands la vise de la met, & celle même de l'Ille de Ténetife, à la réferve de quelques pointes des monagnes voitines qui fembloiten percer au travers. Nos obfervateurs ne pirent favoit fi ces nuées s'elevent quelquefois au-defius du Pite même; mais quand on ell au-defions, on s'imagineroir qu'elles font fuipendues fur la pointe, ou plutôr qu'elles l'enveloppent; & certe apparence et londinare pendant les vents de Nord-Ouelt : c'êtce que les Habitans appellent le Cap, lls le regardent comme le prognostic certain de quelque tempér.

Humidire au fom

<sup>8</sup> Un des mêmes Marchands, qui recommença le voyage deux ans après, arriva au fommer du Pic avant le jour. S'étant mis à couvert fous un roc, pour fe garantir de la fraicheur de l'ait; ail s'apperçur bientôt que fes habits étoient fort humides; il jetta les yeux autour de lui, & sa surprise sut extrême de voir quantiré de gouttes d'eau couler au long des rocs. Il remarqua aufii que du sommet des autres montagnes, il s'écoule continuellement de petites veines d'eau, qui se rassemblent ou qui se dispersent suivant la facilité qu'elles trouvent à leur passage.

ANONYEL. 1652.

Aprés avoir passé quelque tems au sommet du Pic, les Anglois descendirent par une route sabloneuse jusqu'au bas de ce qu'on appelle le Pain de sucre; & comme elle est si roide qu'on la croiroit perpendiculaire, ils en furent bientôt dégagés. En jettant les yeux dans cet endroit, ils découvrirent une cave qui leur causa de l'admiration : sa forme est celle d'un four ; dont l'ouvertute seroit au sommet. Ils eurent la curiosité d'y descendre avec des cordes, dont ils firent tenir le bout par leurs Domestiques. La profondeut de cette cave est de Care ou groute dix verges, & sa largeur de quinze. En descendant, ils furent obligés de s'arrêter finçulie, c. fur un tas de neige fort dure, pour éviter un trou rempli d'eau qui a l'appa-rence d'un puits, & qui est directement au-dessous de l'ouverture de la cave. Il a six brasses de profondeur, sans que les Anglois pussent juger si c'est une fource d'eau vive, ou l'allemblage de la neige fondue, ou la distillation des Rochers. De tous les côtés de la grotte on voit des glaçons suspendus, qui descendent jusqu'aux tas de neige, dont le fond est rempli; mais nos Voyageurs bientôt incommodés de l'excès du froid quitterent ce lieu pour continuer de descendre. Ils arriverent à Oratava vers cinq heures du soir, le visage si rouge & si cuisant, que pour se rafraîchir ils furent obligés de se faire laver long-tems la tête avec des blancs d'œufs.

La hauteur perpendiculaire du Pic est d'environ deux milles & demi. Les Heuteur du Fite Marchands Anglois n'apperçurent point d'autre arbre dans leur route que des fatterille. pins. Ils ne virent nulle trace d'herbe, ni de buisson; mais au milieu du sable blanc ils remarquerent une plante qui a quelque resiemblance avec le Jonc. Près du lieu où ils avoient patle la nuit, ils découvrirent aussi plusienrs de ces-Cannes carrées, dont on a parlé dans la Relation de Nicols : leur racine a presou un demi-pied de largeur. & les scions sont hauts de sept à huit pieds. Ils portent au sommet un petit fruit rouge, qui rend, en le pressant, une sorte de lait si venimeux, que si l'on en distille sur la peau d'un cheval ou de quelqu'autre bête, il fait tomber aussi-tôr le poil. Il s'en trouva de secs, dont les Ânglois se servirent pour allumer du seu. Mais cette plante n'est pas propre au Pic de Ténerise. Elle croît dans toutes les parties de l'Isle, & quelques Na- Photbien.

## Troisième Voiage au Pic de Tenerife, par M. Edens.

Le Mardi 13 d'Août 1715, à dix heures & demie du soir, l'Auteur accompagné de quatre Anglois & d'un Hollandois, avec des Domestiques & des chevaux pour le transport de leurs provisions, partit du Porr d'Oratava : leur Guide étoit le même qui en avoit servi depuis plusieurs années à tous les Etrangers qui avoient fait ce voyage.

EDINS 1715.

Ils arriverent avant minuit à la Ville d'Oratava (10), qui est à deux milles du Départ d'Ora-

(10) La Ville & le Port sont sur la Côte du Nord.

turalistes la prennent pour une espece d'Euphorbium.

LDINS. 1715. Détail de la coute. Port; & suivant les instructions du Guide ils y prirent des bâtons d'une forme commode, pour faciliter leur marche.

Le jour fuivant, à une heure du matin, ils s'avancerent jufqu'au pied d'une monagene fort roide-ju nu mille & demie de la Villegie Commençant vioir autour d'eux à la faveur de la Lune, qui écoir fort claire, jis découvrient le Pie, environné d'une nué blanche qui le couvroir comme un chapeau. De-là, niuvant le pied de la montagne, ils gagnerent une plaine que les Efizagnols ont nommée Domaijion et d'amouts vorde, c'el-d-dire, petir trout dans la montagne verte; ce nom lui viene, comme l'Auteur le fuppole, d'un trou très-profond qu'on trou-une peu plas ioin fur la droite, dans lequel combe une eau pure de fraiche qui defectud des montagnes. Après avoir matché par des chemins tantôt rudes et autoir fort sifés, ils arrivecent à trois heures près d'une perite croix de bois s, que les Efizagnols appellent la Cru, de la Solora, d'où ils apperquent el Pie devant ext, mais gioujoué depsis la Ville lis suffere monte prefique continuellement par divers décours, il ne leur parut pas moins élevé, & les nues blanches en couvroirent encore la pointe.

O unuité de pius fue les montagues-

Un demi-mille plus loin, ils fe trouverent fur le dos d'une montagne four unde & fort et caprèce, qui le nomme Carasulla 7 nom qui lui vient d'un grand. Pin que leur Guide les pist d'oblevrer : Cet arbre jette en effet une grande banche, qui par la maniere dont elle s'avance au delà des autres, a l'air d'un mât, randis que les autres forment une touff qui reflemble à la panie d'avant d'une Caravelle jo nt rouve d'ailleurs, dac deux civés, un grand nombre d'autres Pins. Entre ces arbres, ils virent plufeurs ruifleaux de fouffre enflammé, qui défendoient da la montagne en ferpentant, & de petits tourbilloit de fumée qui s'élevoient des lieux où le foufre avoit commencé à s'enflammer. Ils eurent le mâme flepédade la muit viuvante, lo forgiv lis fe retireten fous let toes pour s'y repofer; mais ils ne purent découvrit d'où venoit l'inflammation, ni ce que devenoient enfuire ces ruifleaux ardens.

foutre entlau

Vera ciuq heures du foir ils arriveren su sommet de la Monagon, où ils trouverent un fort gros arber, ou les Efigapols appellent e Pino de la Morianda, c'est-à-dire, l'arbre de la Collation. Le feu que différens Voyageurs ont fair au pied, en a découvert le tronc & fair coulle beaucoup de térében-ine. Nos Anglois en adumerent un grand, à peu de distancé, & 'arrêterent pour se rafraichir. Ils apperçurent quantité de lapins, qui ont peuplé ces lieux désers & fablonneux. Depuis cet endroit jusqu'allez près du pain de

fucre, on est fort incommodé par l'abondance du sable.

Lapins qui habisens ces licux.

Ils se remirent en marche vers six heures; se trois quarrs d'heute après ils arriveren à Ponillo, céth-à-dire, à l'ouverture de pludicus grands rost, d'où ils recommencemen à découvris le Pie, qui ne leur paroifiot plus qu'à deux leure soule les allura qu'ils réotent à la même distance du Port. Mais le Pie ne celloir pas de leur paroirre enveloppé de undes blanches. A fept heures & demie ils arriverent à las Faldas; céth-dires, aux avenues du Pie; d'où, pluqu'à la Sanchia, qui n'est qu'u un quart de mille du pain de facte, je seruent à marches frué petites pieres sí mobis-entre de la comme de la comme de la comme de la comme de comme de comme de la comme de

Plerres fort mo

.

EDENS. 1715.

A mesure qu'on s'approche du Pain de sucre, on voit quantité de grands rocs dispersés, qui, suivant le récit du Guide, ont été précipirés du sommer par d'anciens Volcans. Il s'en trouve aussi des tas, qui ont plus de soixante toifes de longueur; & l'Auteur observe que plus ils sont loin du pied du Pic, and plus ils ressemblent à la pierre commune des rocs. Mais ceux qui sont moins éloignés paroissent plus noirs & plus solides. Il y en a même qui ont la couleur du cailloux, avec une sorte de brillant, qui fait juger qu'ils n'ont point été alterés par le feu : au lieu que la plupart des autres tirent beaucoup fur le charbon de forge; ce qui ne laisse pas douter que de quelque lieu qu'ils viennent ils n'ayent fouffert les impressions d'une ardente chaleur.

A neuf heures, les Voyageurs arriverent à la Stancha, un quart de mille La Stancha, où au-dessus du pied du Pic, au côté de l'Est. Ils y trouverent trois ou quatre enfint le nongrands rocs, durs & noirs, qui s'avancent assez pour mettre plusieurs personnes à couvert. Ils placerent leurs chevaux dans ce lieu . & cherchant pour euxmêmes une retraite commode, ils commencerent par se livrer tranquillement au sommeil. Ensuite leurs gens préparerent diverses sortes de viandes qu'ils avoient apportées. Comme leur dessein étoit de se reposer pendant tout le jour, Edens profita du tems pour observer mille objets qui le frappoient d'admiration. A l'Est du Pic, on voit à quatre ou cinq milles de distance plusieurs montagnes, qui s'appellent Malpelles; & plus loin au Sud, celle qui porte le nom de Montagne de Rejada. Tous ces monts étoient autrefois des Volcans, comme l'Auteur ne croit pas qu'on en puisse douter à la vûe des rocs noirs & des pierres brûlées qui s'y trouvent, & qui ressemblent à tout ce qu'on rencontre aux environs du Pic. Si l'on s'en rapporte aux réflexions d'Edens, rien n'est comparable à cet amas confus de débris entassés les uns sur les autres, qui peuyent passer pour une des plus grandes merveilles de l'Univers. Après avoir dîné avec beaucoup d'appétit , les Voyageurs voulurent recommencer à dotmir; mais étant repofés de la fatigue qui les avoient forcés d'abord au fommeil, ils ne purent fermer les yeux dans un endroit si peu commode; & leur unique ressource sur de jouer au carres pendant le reste de l'après midi-Vers fix heures du foir ils découvrirent la grande Canarie, qu'ils avoient à l'Est par Nord.

La faim redevint fi pressante qu'on fit un second repas avant neuf heures. Chacun se promit ensuite de pouvoir dormir sous le rocher. On se fit des lits Les Voyagenes avec les habits, & l'on choisit des pierres pour oreillers. Mais il fut impossible mir. de goûter un moment de repos. Le froid tourmentoit ceux qui s'étoient éloignés du feu. La fumée n'étoit pas moins incommode à ceux qui s'en approchoient. D'autres étoient persecutés par les mouches, avec un extrême étonnement d'en trouver un si grand nombre dans un lieu où l'air est si rude & si perçant pendant la nuit. L'Auteur s'imagine qu'elles y font attirées par les chevres , qui grimpenr quelquefois sur ces rocs; d'autant plus que dans une caverne fort de trouver bea proche du sommet de la montagne, il trouva une chevre morte. Elle n'avoit ches. pû monter si haut sans beaucoup de peine; & s'étant sans doute échauffée dans l'a marche, le froid l'avoit faisse jusqu'à lui causer la mort. A moins qu'on ne veuille supposer qu'elle étoit morte de faim, ou peut-être de quelque vapeur fulphureule qui l'avoir étouffée; ce qui paroît le plus probable, parce que l'Auteur ajoûte qu'elle s'étoit féchée jusqu'à tomber presqu'en poudre. Enfin le

Tome II.

Guide ayant averti qu'il étoit tems de partir, on se remit en marche à une heure après minuir. Comme le chemin ne permettoit plus de mener les che-1715. vaux , on laissa dans le même lieu quelques hommes pour les garder.

Deux montanes entre la

Entre la Stancha & le sommet du Pic, on rencontre deux montagnes fort Suocha & le Pic, hautes, chacune d'un demi mille de marche. La premiere est parsemée de petits cailloux, sur lesquels il est aisé de glisser. L'autre n'est qu'un amas monstrueux de grosses pierres, qui ne tiennent à la terre que par seur poids, & qui font mêlées avec beaucoup de confusion. Après s'être reposés plusieurs fois, les Voyageurs arriverent au sommet de la premiere montagne, où ils prirent quelques rafraîchissemens. Ensuite ils commencerent à monter la seconde, qui est plus haure que la premiere, mais plus sure pour la marche, parce que la groffeur des pierres les rend plus fermes. Ils n'en effuyerent pas moins de fatique pendant une groffe demie heure, après laquelle ils découvrirent le Pain

de fucre, qui leur avoit été caché par l'interposition des deux montagnes.

Ce qu'on déconvre du pied da Pam getucre.

Au sommet de la seconde ils trouverent le chemin assez uni, dans l'espace d'un quart de mille, jusqu'au pied du Pain de sucre, où regardant leurs montres, ils furent surpris qu'il fur déja trois heures. La nuit étoit fort claire, & la Lune se faisoit voir avec beaucoup d'éclat. Mais ils voyoient sur la mer des tas de nuces, qui paroissoient au-dessous d'eux comme une vallée extrêmement profonde. Ils avoient le vent assez frais au Sud-Est par Sud, où il demeura presque continuellement pendant tout le voyage. Pendant une demieheure qu'ils furent affis au pied du Pain de fucre, ils virent fortir en plufieurs endroits une vapeur semblable à la fumée, qui s'élevant en petits nuages disparoissoit bientôt & faisoit place à d'autres petits tourbillons qui suivoient les premiers. A trois heures & demie, ils se remirent à monter dans la plus pénible partie du voyage. Edens & quelqu'autres ne ménageant pas leur marche, parvinrent au sommet dans l'espace d'un quart d'heure; tandis que le Guide & le reste de la Compagnie n'y arriverent qu'à quatre heures.

Le sommet du Pic est un ovale, dont le plus long diamètre s'étend du Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est. Autant qu'Edens en put juger, il n'a pas Forme & tres- moins de cent quarante toiles de longueur, sur environ cent dix de largeur. due du fommet Il renferme dans ce circuit un grand gouffre, qu'on a nommé Caldera, c'est-à-dire la chaudiere , dont la partie la plus profonde est au Sud. Il est

da Pic. Gouffre nommé Caldata.

affez escarpé sur tous ses bords; & dans quelques endroits il ne l'est pas moins que la descente du Pain de sucre. Toute la Compagnie descendit jusqu'au fond, où elle trouva vers quarante toises de prosondeur des pierres si grosses que plufieurs furpaffoient la hauteur d'un homme. La terre, dans l'intérieur de la chaudiere, peut se paîtrir comme une sorte de pâte; & si on l'allonge dans la forme d'une chandelle, on est surpris de la voir brûler comme du foufre. An dedans & au dehors on tronve quantité d'endroits brûlans, & loríqu'on y leve une pierre on y voit du foufre attaché. Au-desfus des trousd'où l'on voit sortir de la fumée, la chaleur est si ardente qu'il est impossible d'y tenir long-tems la main. La cave où Edens trouva une chevre morte est au Nord-Est par Est, dans l'enceinte du sommet. Le Guide l'assura qu'il s'y distilloit souvent du véritable esprit de soufre; mais ce Phénoméne ne parut point dans le peu de tems que les Anglois y passerent.

D weeks obferwarrants for he Edens observe que c'est une erreur de s'imaginer, avec les Auteurs de Pa.

Epans. 1715.

quelques Relations, que la respiration soit difficile au sommet du Pic : il rend temoignage qu'il n'y respira pas moins facilement qu'au pied. Il n'y mangea pas non plus avec moins d'appétit. Avant le lever du Soleil, il trouva l'air ausli froid qu'il l'eur jamais ressenti en Angleterre dans les plus rudes Hyvers. A peine put-il demeurer sans ses gants. Il tomba une rosce si abondante que tout le monde eut ses habits mouillés. Cependant le Ciel ne cessa point d'être sort serein. Un peu après que le Soleil fut levé, ils virent sur la mer l'ombre du Pic, qui s'étendoit jusqu'à l'isle de Gomera; & celle du sommet leur paroissoit imprimée dans le Ciel comme un autre Pain de sucre. Mais les nuces étant assez épaisses autour d'eux, ils ne découvrirent pas d'autres Isles que la grande Canarie & Gomera.

A fix heures du matin ils penferent à parrir pour retourner fur leurs traces. Careouciteme A sept heures ils arriverent près d'une citerne d'eau, qu'ils n'avoient pas re- a sournout. marquée en montant, & qui passe pour être sans fond. Leur Guide les assura que c'éroir une erreur, & que sept ou huit ans auparavant il l'avoit vue à sec pendant les agitations d'un furieux Volcan. Edens jugea que cette citerne (11) peut avoir trente-cinq brasses de long sur douze de large, & que sa prosondeur ordinaire est d'environ quatorze brasses. Elle a sur ses bords une matiere blanche, que les Anglois, sur la foi de leur Guide, prirent pour du salpêtre. Il s'y trouvoit auffi dans plufieurs endroirs de la glace & de la neige, l'une & l'autre fort dure, quoique couverte d'eau. Edens fit prendre de cette eau dans une bouteille, & ne fit pas difficulté d'en boire avec un peu de sucre. Mais il n'en avoit jamais bû de si froide. Du côré droit, il y avoit un grand amas

de glaçons qui s'élevoit en pointe, & d'où les Anglois s'imaginerent que l'eau Trois ou quatre milles plus bas, ils découvrirent une autre cave, qui étoit Caverne sépul. remplie de squelletes & d'os humains. Ils en virent quelques uns d'une grandeur si extraordinaire qu'ils les prirent pour des os de Geans. Mais ils ne purent apprendre d'où venoient tant de cadavres, ni quelle étoit l'étendue de la caverne.

couloit dans la cirerne.

Le 15 d'Août, ils rentrerent à fix heures du soir dans le Port d'Orarava, d'où ils étoient partis.

#### Conjecture sur l'origine du Pic, avec la description de la Cave des Morts, & des Momies de l'Isle Tenerife.

L'Auteur de la seconde Relation du Pic, y joint un détail curieux sur l'Isle de Ténérife, & sur les Habitans. Elle n'est pas son ouvrage; mais il la tenoit d'un homme fort judicieux, qui avoit vêcu vingt ans dans cette Isle, avec le A qui l'on doit double titre de Médecin & de Marchand. Après en avoir extrait diverses remarques pour éclaircir la Relation de Nicols, on a réservé ce qui concerne l'Histoire naturelle de l'Isle, & les Momies qu'on y a trouvées, pour former ici un article qui ne mérite pas moins de curiolité que le Pic même.

Kk ii

L'opinion du Médecin, ou du Marchand, est que rout le terroir de Téne-Explication phyrife étant impregné de soufre, a pris feu dans (12) les anciens tems; & que l'Isle tenen du Pic &

des environs. (12) Voyez l'Histoire de la Societé Royale (11) C'est apparemment la Cave ou la Grotte qu'on a déja vue dans l'article précedent. par le Docteur Sprat, p. 204.

ANONYME.

entiere, ou la plus grande partie, a sauré tout à la fois. Alors sont sortis des entrailles de la rerre quantiré de montagnes & de vaîtes rocs, qui paroissent aujourd'hui dans tous les cantons de l'Isle; mais particuliérement dans la parrie du Sud-Ouest : & suivant les mêmes idées, la plus grande partie du foufre s'étant trouvée au centre de l'Isle a soulevé le Pic à cette haureut prodigieuse qui fair (13) l'admiration des Voyageurs. L'Auteur est persuadé que ceux qui observeront arrenrivement, sur les lieux, la situation & la forme de rous ces rochers calcinés, entreront rout d'un coup dans son opinion; car ces grandes masses sont couchées aurour du Pic, à trois ou quatre milles de distance, l'une fur l'autre, & dans un ordre à faire juger que la rerre s'érant enflée par la force du soufre, a crevé tout d'un coup, pour vômir des monragnes & des rorrens de rochers, qui ont roulé pêle-mêle les uns par delfus les autres, fur-tour vers le Sud-Oueft; car dans certe parrie de l'Isle, depuis le sommer du Pic jusqu'à la Côre, on voir non-seulement de vastes amas de ces rocs brûlés, mais jusqu'aux rraces d'une infiniré de fleuves de soufre, dont les ravages ont rellemenr ruiné le rerroit que la stériliré paroît son parrage éternel. Du côré du Nord on ne voir presqu'aucun rocher.

L'Aureur concoir que dans le tems de la grande eruption . il fortit du four-

Mines & mine-

nean plusieurs mines de méraux différens. On en remarque encore des rraces fur un grand nombre de rocs, qui onr la couleur, les uns de l'or, les aurres de l'argent ou du cuivre; particuliérement dans les Azulcios, qui sont de hautes monragnes de cerre partie Sud-Onest, où peu de personnes ont pénetré. Mais l'Aureur, qui se vante d'avoir eu le tems & la curiosité de les visiter, rend témoignage qu'il y a vû, dans plusieurs endroits, de la rerre blanchâtre, mêlée de pierres bleues, qui font couverres d'une rouille jaune, semblable à celle du cuivre ou du virriol. Il y a remarqué aussi de perires sources d'eau vitriolique, qui ne peuvent être éloignées de quelques mines de cuivre. Un Fondeur de cloches, au Port d'Oratava, assuroit qu'ayant apporté sur deux chevaux leur charge de cette terre, il en avoir tiré affez d'or pour en faire deux grosses bagues. Un Portugais qui avoit voyagé dans les Indes occidentales, réperoir souvenr qu'il ne douroit pas que l'Isse de Ténetife n'eût d'aussi bonnes mines que celles du Mexique & du Perou. Enfin, un ami de l'Auteur avoit tiré de quoi faire deux cuilleres d'argenr, de quelques charges de rerre qu'il avoir apportées du même côré des monragnes. On y rrouve encore des eaux nirreules, & des pierres couvertes d'une rouille couleur de saffran, qui

Foits qui fervent de preuves.

> Le même Ecrivain nous apprend que l'Isse est remplie de sources d'eau fraîche, qui ont le goûr du lair; & qu'à Laguna, où l'eau est rare, on l'épure en la fistrant au travers de certaines pierres. Il consirme d'ailleurs la plûpart des observations de Nicols.

Caves Jes mores. A quel titre l'Auteur les visite, a le goûr du fer.

A l'égard des entertemens, il raconte que sa qualité de Médesin lui ayant fait rendre des fervices confidérables aux Insilaires, il obtint d'eux la liberté de vistrer leurs cavernes sépulchrales; specacle qu'ils n'accordent à personne, & qu'on ne peut se procurer malgré eux sans exposér sa vie au dernier danger. Ils ont une extreme véneration pour les corps de leurs ancêtres, se la cursioné.

(15) On prétend que le Pic de S. Philippe ou formé de même. Voyez le Voyage de Roberts de Fuego, une des lifes du Cap-Verd, s'est dans ces lifes, p. 416.





Cave Sépulerale des Guanches.



des Etrangers passe chez eux pour une profanation. Dans leur petit nombre -& leur pauvreté, ils sont si fiers & si jaloux de leurs usages, que le plus vil de leur nation dédaigneroir de prendre une Espagnole en mariage. L'Auteur se trouvant done à Guimar . Ville peuplée presqu'uniquement par les descendans des anciens Guanches, eut le crédit de le faire conduire à leurs caves. Ce sont ce qu'il y trondes lieux anciennement creuses dans les rochers, ou formés par la nature, qui veonr plus ou moins de grandeur suivant la disposition du terrain. Les corps y font cousus dans des peaux de chevres, avec des courroïes de la même matiere, & les coutures si égales & si unies qu'on n'en peut trop admirer l'art. Chaque enveloppe est exactement proportionnée à la grandeur du corps. Mais ce qui cause beaucoup d'admiration, c'est que tous les corps y sont presqu'entiers. On rrouve également dans ceux des deux fexes les yeux, mais fermés, les cheveux, les oreilles, le nez, les dents, les levres, & la barbe; & jusqu'aux parties naturelles. L'Auteur en compta trois ou quatre cens dans différentes caves , les uns debout, d'autres couchés sur des lits de bois, que les Guanches ont l'art

de rendre fedur, qu'il n'y a pas de fer qui puisse le percer.

ANONYME. 1652.

Un jour que l'Auteur étoit à prendre des lapins au Furet, chasse fort exer- Décourent de cée dans l'Isle de Ténerife; ce petit animal, qui avoit un grelot au cou le perdit dans un terrier, & disparut lui-même sans qu'on pût reconnoître ses traces. Un des Chasseurs, à qui il appartenoit, s'étant mis à le chercher au mi-lieu des rocs & des brossailles, découvrit l'entrée d'une cave des Guanches. Il y entra; mais sa frayeur se sit connoître aussi-tôt pat ses cris. Il y avoir apperçu un cadavre d'une grandeur extraordinaire, dont la tête reposoit sur une pierre, les pieds sur une autre; & le corps sur un lit de bois. Le Chasseur devenu plus hardi en se rappellant les idées qu'il avoit sur la sépulture des Guanches, coupa une grande pièce de la peau que le Mort avoit sur l'estomac. L'Ecrivain de cette Relation rend témoignage qu'elle étoit plus douce & plus souple que celle de nos meilleurs gants, & si éloignée de toute sorte de corsuption, que le même Chasseur I employa pendant plusieurs années à d'autres ulages. Ces cadavres sont aussi legets que la paille. L'Auteur, qui en avoir vû quelques-uns de brifés, proteste qu'on y distingue les nerfs, les tendons, & même les veines & les arteres , qui paroillent comme autant de petites

Si l'on s'en rapporte aujourd'hui aux plus anciens Guanches, il y avoit Art d'emband parmi, leurs Ancètres une Tribu particuliere qui avoit l'art d'embaumer les les Guanches, corps, & qui le conservoit comme un mistere sacré qui ne devoit jamais être communiqué au vulgaire. Cette même Tribu composoit le Sacerdoce, & les Prêtres ne se mêloient point avec les autres Tribus par des mariages. Mais après la conquête de l'Isle, la plûpart furent détruits par les Espagnols, & leur secret perit avec eux. La tradition n'a consetvé qu'un petit nombre d'ingrédiens qui enrroient dans cette opération. C'étoit du beurre mêlé de graiffe d'ours, qu'on gardoit exprès dans des peaux de chevre. Ils faifoient bouillir cet onguent avec certaines herbes, telles qu'ane espece de lavande qui croît en abondance entre les rocs, & une autre herbe nommée Lara, d'une fubstance gommeuse & glutineuse qui se trouve sur le sommet des montagnes; une autre plante, qui étoit une forte de Cyclamen ou de Trufle; la fauge fauvage qui croît par tout dans les montagnes; enfin plusieurs autres simples qui

1652.

faisoient dans ce mêlange un des meilleurs baumes du monde. Aprés cette préparation, on commençoit par vuider le corps de ses intestins, & le laver avec une lescive faite d'écorce de Pins, sechée au soleil pendant l'Été, ou dans une étuve en Hyver. Cette purification étoit réperée plusieurs fois. Ensuite on faisoit l'onction au dedans & au dehots, avec un grand soin de la laisser secher à chaque reprise. On la continuoit jusqu'à ce que le baume eût entiérement pénetré les cadavres, & que la chair se retirant on vit paroître tous les muscles. On s'appercevoir qu'il ne manquoir rien à l'opération lorsque le corps étoit devenu extrêmement leger. Alors on le cousoir dans des peaux de chevres, comme on l'a déja fait observer. Il est remarquable que pour éviter la dépense, lorsqu'il étoit question des pauvres, on leur ôtoit le crâne. Ils étoient cousus aussi dans des peaux, mais ausquelles on laissoit le poil. Au lieu que celles des riches étoient si fines, & passées si (14) proprement, qu'elles se conservent fort douces & fort souples jusqu'aujourd'hui.

Caves des Rois toujouts incom-M121-

Les Guanches racontent qu'ils ont plus de vingt caves de leurs Rois & de leurs grands hommes, inconnues, même parmi eux, excepré à quelques vieillards qui sont les dépositaires d'un si respectable secret, & qui ne doivent jamais le reveler. Enfin l'Auteur obsetve que la grande Canarie a ses caves comme Ténerife, & que les Morts y étoient ensevelis dans des sacs; mais que loin de se conserver si bien, les corps y sont entiétement consumés.

Les Guanches ont dans ces lieux funebres des vases d'une terre si dure qu'on ne peut venit à bout de les casser. Les Espagnols en ont trouvé dans plusieurs caves. & s'en servent au feu pour les usages de la cuisine.

Supplément de

Il ne reste pour la perfection d'un article si curieux qu'à joindre ici quelques remarques du Chevalier Scory. Il nous apprend que les (15) anciens Guanches avoient un Officier public pour chaque sexe, avec le titre d'Embaumeur, dont le principal office étoit de composer une certaine préparation de poudres différentes & de plusieurs herbes mêlées ensemble, & siées avec du beurre de chevre; qu'après avoir lavé soigneusement les corps morts, ils les frottoient pendant quinze jours avec ce baume, en les exposant au Soleil & les tournant fans cesse jusqu'à ce qu'ils fussent entièrement secs & roides : ( le tems de cette cérémonie regloit pour les Parens la durée du deiiil ) qu'ensuite on enveloppoit les corps dans des peaux de chevres, cousues ensemble avee une adresse & une propreté merveilleuse; qu'on les portoit dans des caves profondes, dont l'accès n'étoir permis qu'aux Ministres des funérailles, & qu'on les y placoit couchés ou debout. Le Chevalier Scory érant à Ténerife avoit vû plusieurs de ces corps, qui éroient ensevelis depuis plus de mille ans. Cependant il n'ajoûte point à quelles marques on pouvoit leur reconnoître tant d'antiquiré. Purchass rend témoignage lui-même qu'il avoit vû deux de ces Momies à Londres (\*).

<sup>(14)</sup> Histoire de la Societé Royale par Sprat, rapporter leur secret à la même origine, & p. 209. & fniv. On ne trouve rien qui puisse le faire remonter même jusqu'à l'Egypre. faire juger d'où cet art venoit aux Guanches. Ceux qui les font venir d'Afrique pourroient

<sup>(14)</sup> Pilgrimage de Purchais, p. 783,

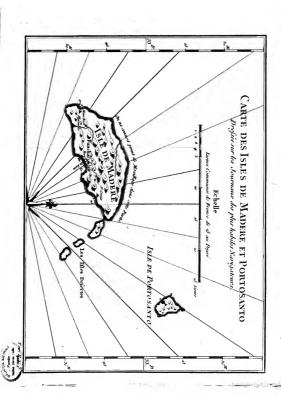

#### 6. V I.

### Description de l'Isle de Madere.

NICOLS. 1560.

Isle de Madere est située à 32 dégrés de latitude du Nord, & soixante-dix Sa découvers, fon nom & la selieues de l'Isle Ténerife au Nord-Est. Elle fut découverte par un Anglois, mation, nommée Macham; mais conquise ensuite & possedée pat les Portugais. Son nom lui vient de la multitude d'arbres sauvages de toutes les especes, dont elle étoit remplie. Cependant on fut persuade assez long-tems qu'entre l'Isse de Palma & celle-ci, il y avoit une Isle, non encore découverte, & nommée depuis Saint Brandon, qui étoit la véritable Madere, où Macham avoit abordé.

Madere produit un revenu considérable au Roi de Portugal. Sa Capitale, qui se nomme Funchal, est fortifiée par un Château. Le Port est commode & grandeur & to bien défendu. On admire dans la Ville, l'Eglise Cathédrale, où l'on n'a rien épargné pour la beauté de l'édifice, & pout l'établissement du Clergé. Le Gouvernement est formé sur celui de Portugal, où l'appel des causes se porte en derniere instance.

Le circuit de l'Isle est d'environ trente lieues. Sa terre est haute. Les beaux arbres qu'elle produit en abondance, croissent sur des montagnes, au travers desquelles on a trouvé l'art de conduire l'eau pat diverses machines. Elle a une feconde Ville nommée Machico, dont la Rade est aussi fort avantageuse aux Vaisseaux. On compte dans l'Isle de Madere six Ingenios, où l'on fait d'excellent sucre. Elle produit une abondance extrême de toutes sortes de fruits; poires, pommes, prunes, dates, pêches, melons, parates, oranges, limons, grenades, citrons, figues; & des légumes de toute espece. L'arbre qui donne le sang de dragon y croît aussi. Mais rien ne lui fait rant d'honneur que ses excellens vins, qui fe transportent dans tous les autres Pays du monde.

Du côté du Nord, à douze lieues (16) de distance, on trouve une autre Santo. Isle, nommée Pott-Saint, ou Puerto-Santo, dont les Habitans vivent de leur propre economie. L'Isle de Madere produifant (17) peu de bled, ils se sont livrés à l'Agriculture, qui les rend indépendans du secouts de leurs voisins. A fix lieues de Madere, du côté de l'Est, on trouve encore quelques Isles, nommées (18) les Déferts, qui dans une fort petite étendue ne produisent que de l'orchel & des chevres

Les deferts.

Entre Ténetife & Madete, la nature a placé, presqu'à la même distance de ces deux Isles, celle qu'on nomme les (19) Sauvages, ou les Selvages. Elle n'a pas

Les Sauvages,

(16) L'Aoteur Anglois s'est rrompé en ne mettant que rrois lieues (17) Elle en tire ordinairement sa provisioo

de France & de l'Isle de Tenerise. Cependant il y a des années ou elle peut se passer de ce fecours. On affure qu'en 1455 elle produifir trente mille flares Venitiens, qui font dixboit cens foixante - quinze quartiers d'Angle-

plies de rocs d'une bonne hauteur, qui ne font éloignées que d'uo mille de la pointe Sud-Eft de Madere ; qu'il y a de l'eau suffisamment dans l'intervalle, sans aucuo danger pour les Vaisscaux. Voyez son Voyage aux Détroits de Magellan , p. 3. Ces Isies sont appellées austi les Sersors ou les Sersers, par corruption ap-paremment du oom Deferts.

(19) Elle est au Nord de la Pointe Nord-(18) Le Chevalier Jean Narbrough dit que Est de Tenerise, dont elle est éloignée de les Deferts font des Isles nucs & stériles , rem- trente lieues & soixante de MadereNICOLS. plus d'

plus d'une lieue de tour, & l'on n'y ajamais vû d'arbre ni de fruit. Cependant les chevres y trouvent de quoi fe noutrir entre les rochers & les pierres. Suppele Madere

entre les Canaries. Mais quoique Nicols joigne sa Description à celle de ces Isles, il est fort éloigné de la comprendre sous le même nom, puisqu'il réduis

nettement le nombre des Canaries à sept.

Remarques de II est remarquable que pluseure Erivains mettent sous le nom de Madedven Ecusains re (20) l'Illé de Puerto-Santo; & qu'en Angleterre comme en Espagne, on dise même allez communément, sus Maderes. Nous n'avons aucune Relation par-

Durethis sout ticuliere de ces deux Illes. La plupart des Voyageurs ne faifant que toucher à le nom ins Marie quelqu'un de leurs Ports, & souvent sans y deseendre, nous onc laissé peu de deste. Lumieres sur l'intérieur du Pays. Cependant on trouve, dans trois Aueurs, di-

verfes Remarques qui méritent de n'être pas négligées. Le premier eft (11)
Tein Avenus Aluifi de Cada Moffe, qui révoit à Madere en 14,5.50 no voyage aux l'Ileadu Cape
Madere. Verd els inferé dans la (12) Collection Italienne de Ramulio, & trouvera place
dans celle e-l. Jean Ovingeon, Chapellain (13) du Roi Guillaume, nous a
donné dans fon voyage de Surate en 11,85 un Chapitre entire fur les propriétés de Madere. Enfin Jean Arlins, Chirurgien de Vaiffeau, qui a public fou
vovage de Guinées, du Bréfil], des et la des Occidentales, entre 17,00 & 18,761,

n'a pas crû devoir supprimet ce qu'il avoit observé dans cette Isle.

Situation de sette Me.

Madere, qui a tité lon nom de la quantité d'arbres dont elle étoir templie, el fluide entre à dégrés cioquante minutes de l'attitude, Xe entre un dégré quinze minutes de longitude. Funnel(14) prétend que par de bonnes obbérvations, il la trouvé que cette lle ell è 3 a dégrés vinge minutes de latitude du Nord. La longitude, duivant fon calcul, fel 18 dégrés vinge minutes de latitude du Nord. La longitude, duivant fon calcul, fel 18 dégrés quinze minutes, de Londres. Mais il fel certain que la latitude de lit vorge finérale; à moins qu'il n'ait voulu la réduire à Funchal, que les obfervations du Cheva-lier Narborough (5;1) placent 10 dégrés plus au Sud. Dans nos Cartes, Madere el vers 31 dégrés quarante minutes de latitude, & quarante minutes fid de Ferro. Elle a foisante-quinze millés de longueur, fut trence de largeur.

Sa grandeus

Le Doceur Fryer, dans (a Relation (46) de l'Inde Orientale, assure que cela plus grande site de l'Océan Atlantique. Muis Trentrie peut lui disputer l'étendue. Quelques Ectivains modernes donnent à l'Isle de Madere cent quarante lieuse de crient; « & d'autres cent soixantes t andis que Cada Motho, qui paroit approcher beaucoup plus de la vérité, ne lui donne que cent quarante milles. Le même Auteur obsérve (17) qu'elle a de fort bonnes Rades; a mais sans aucun Port. Puetro-Santo n'en est qu'à douze lieuse, & se découvre aissement mens ferein (18).

(20) Le Chevalier Richard Hawkins dit expreffement que les Ifles Maderes four au nombre de deux, l'une nommée la grande Madere, l'autre Porto-Santo, Voyer fou Voyage (24) Voyez four Voyege, p. 3.

ala Mer du Sud, p. 14.

(21) Son nom a deja paru dans les Sections

(16) Voyages de Fryer, p. 3.

précédentes. (27) Navigation de Cada Mosto, dans Ra-(22) Volume I. p. 97. musio.

(13) Volume I. p. 97.

(13) Il servoit d'Aumônier sur le Benjamin, (18) Voyez ci-dessus Tome I. aux premie-Le Capitaine Hamitton l'a censuré sans fonde- res pages.

\_ 1 add Good

Ovington, dans son voyage de Surate, observe que malgré les Relations des Portugais, qui attribuent la premiere découverte de Madere à Jean Gonfalve & Triftan, fous la prorection de Henri Infant de Portugal, les Habitans de Différentes optl'Isle font un récit fort différent. Ils racontent qu'en 1344 un Gentilhomme nions fat la de-Anglois (29) qui avoit épouléune femme fort riche, s'étant embatqué avec elle pour passer de Bristol en France fur poussé par des vents impétueux jusques dans certe Isle. Il y prit terre ; mais la trouvant sans Habitans & sans culture . il tomba dans une mélancolie si profonde qu'elle le mir au tombeau. Cependant les Matelots remitent à la voile & gagnerent heureusement la Côte de Barbarie. Ils y rrouverent quelques Porrugais, aufquels ils firent le récit de leur voyage & de l'Isle qu'ils avoient quittée , en promettant de la retrouver fi on leur fournissoit des Vaisseaux & des hommes. Cette offre parur si avantageuse aux Portugais, que l'ayant proposée à la Cour de Lisbone, ils obtintent les secours qu'ils desiroient, avec lesquels ils trouverent effectivement l'Isle de Madere; & dans peu d'années ils firent de ce Pays sauvage un jardin de plaisir (30).

Nicots.

Suivant Cada Mosto, le Prince Dom Henri envoya la premiere Colonie à nie envoyée à

Madere, vers l'année 1431, sous la conduite de Tristan Tessora & de Jean Maine. (31)Gonzales Zarco, qu'il en nomma Gouverneur. Ils firent entr'eux le partage de l'Isle. Le canton de Machico échut au premier, & celui de Funchal à l'autre. Les nouveaux Habirans penserent ausli-tôt à nettoyer la terre. Mais ayant Robbies, & danger de Haemployé le feu pour détruire les forêts, il leut devint si impossible de l'arrê- bitant, ter, que plusieurs personnes, entre lesquelles Gonzales (32) étoit lui-même, ne purent échapper aux flammes qu'en se retirant dans la mer, où pendant deux jours ils demeurerent dans l'eau julqu'au cou, sans aucune nourriture. Madere étoit alors habitée dans ( 3 3) quatre parties ; Manchico, Santa-Cruz, Funchal, & Camera de Lobos. C'étoient du moins les principales habitations : car il v en avoir de moins considérables; & la totalité des Habitans (34) montoit à huir cens hommes, en y comprenantune Compagnic de cent clievaux. Il n'est pas furprenant que depuis tant d'années ils se soient multipliés jusqu'à se trouver en étar, suivant le récit d'Arkins, de mettre aujourd'hui dix-huit mille hommes fous les armes (35).

En 1601, lorsque Moquet se trouvoit (36) dans cette Isle, elle avoit deux Villes, dont la principale étoit défendue par deux Châteaux. La Garnison de l'un étoit composée d'Espagnols, & l'autre de Portugais. La Ville que Moquet appelle Madere, & qu'il devoit nommer Funchal, est située dans une vallee, au pied d'une montagne, d'où il fort, dit-il, une si prodigieuse abondance de sources, qu'elles causent quelquesois des inondations rerribles jusqu'à ruiner les Ponts, les Maisons, les Eglises, & les autres Edifices. Cette Ville étoit alors de la grandeur de Saint Denis en France, mais fort peuplée,

Situation de

(19) C'est Machan, dont on a déja parlé. Son histoire est racontée différemment au Tome I. & plus au long à la fuite de cet article. Parties.

(10) Voyex fon Voyage à Surate, p. 4. &

(11) D'autres le nomment Gonzalvo. (\$1) Ovington taconte à peu près la même & suiv.

chofe, ubi fup. p. 6. Tome II.

(33) Là-dessus quelques-uns ont prétendu que les Chefs avoient divifé l'Isle en quatre

(14) Cada Molto, ubi fup.

(15) Atkins, Voyage de Guinée, &c. p. 18. (16) Voyages de Moquet en 1601, p. 17.

NICOLS. 1560.

Baye,

à cause du grand nombre d'Esclaves qui l'habitent, & qui vont reavaillet hors de la Ville dans les Manufactures de fucre. Jean de Cloux qui avoir éponfe la Nicce de Dom Cristoval de More, Viceroi de Portugal, étoit alors Conful de France; & toures les Narions de l'Europe avoient des (37) Facteurs dans

l'Itle. Description de Funchal & de sa

Le Chevalier Narborough, qui s'y trouvoir en 1669, observe que Funchal, ou Fouchiale, c'est ainsi qu'il l'écrir, est sirué dans une Baye au Sud de l'Isle, & fort près de la mer. Elle est défendue par un mur & par d'aurres forrifications du côté du rivage. Plusieurs ruisseaux d'eau fraîche, dont elle est arrosee, viennent se jetter dans la Baye par une arche oui passe sous le mur. Le rivage est couvert, dans quelques endroirs, de cailloux de mer; & dans d'aurres, d'un grand nombre de rocs. Le fond est fort mauvais dans la partie Orientale de la Rade; cependant les Vaisseaux peuvent jetter l'ancre à la portée du canon. On donnoit alors un mille de longueur à la Ville, & trois quarts de large. La Baye est à 32 dégrés (38) dix minures de laritude du Nord. Barbor qui éroit à Madere en 1681, représente Funchal au pied d'une montagne . & forr érroite dans sa longueur. Il ajoûte qu'elle est munie de trois Forts ou de trois Châteaux, & que l'Adelantade, ou le Gouverneur du Roi de Portugal, y fait ordinairement (39) sa résidence.

Elle se nomme noT seasons 1 que

Ovington observe que le nom de cette Ville est Tonchal ou Tonzal, mais qu'on la nomme communément Funchal (40) à cause du Fenouil qui y croît en abondance. En 1689, qui est l'année de son voyage, elle lui parur d'une grandeur fort médiocre. Cependant elle n'avoit pas moins de vingt Eglifes. C'est le centre, on plurôr l'unique lieu du commerce, qui consiste principalement en vin & en fucre. Le fucre de Madere passe pour le meilleur de l'univers.

Les Campagnes de l'Isle sont fort montagneuses, mais elles n'en sont pas moins fécondes & moins délicieuses. La Ville est rafraîchie par sept ou huir rivieres, & par quantiré de petirs ruisseaux qui descendent des montagnes. On ne scauroir voir sans admiration la fertilité des lieux les plus hauts. Ils sont auffi cultivés que les Plaines d'Angleterre, & le bled n'y croît pas moins facilement. Mais la multitude des nuces qui s'y forment est pernicieuse (41) au raifin.

Autre ille de la mime Ville.

Le Capitaine Urin éroit à Funchal en 1717. Il raconte qu'elle est défendue par deux grands Forts, & que sur un roc à quelque distance du rivage elle en a un troitième (42) qui est capable d'une bonne défense pat sa situation. Derriere la Ville, continue-t'il, le terrein s'éleve par dégrés jusqu'aux montagnes, & s'étend en forme de cercle dans l'espace de plusieurs milles. Cette campagne est remplie de jardins, de vignobles, & de maisons agréables; ce qui rend la perspective charmante. Il tombe des montagnes une abondance de belles eaux, qui sont conduires assez loin par des Aqueducs, & qui servent aux Habitans pour arroser & pour embellir leurs jardins (43).

(37) Voyages de Moquet en 1601 . p. 19. (38) Voyez fon Voyage au Détroit de Magellan en 1669 , p. s.

(19) Voyez fa Relation dans la Collection de Churchill , Vol. V. p. 124. (40) La plupart des Ecrivains la n

Funchal, & ne varient qu'entre Fonchal & Fonchiale. (41) Voyage d'Ovington à Surate, p. 7. (41) On l'appelle Loo. (43) Urin, Hift. de ses Voyages, p. 334.





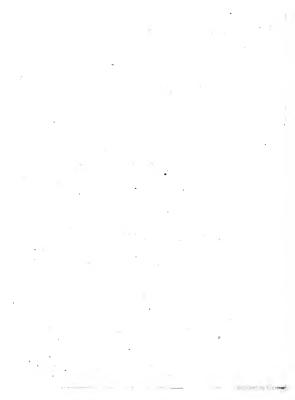

Funchal, dit Atkins, qui y étoit en 1720, est la résidence du Gouverneur & de l'Evêque, & forme une Ville (44) grande & bien peuplée. Elle a fix Paroisses, plulieurs Chapelles, trois (45) Monasteres d'Hommes & trois de l'autre sexe. Les Religieuses sont moins resserrées à Funchal qu'à Lisbone. Elles ont la liberté de recevoir les Etrangers , & d'acheter d'eux toutes fortes de bagatelles. Le College des Jesuites est un fort bel Edifice. A l'égard des Habirans, c'est un mélange de Portugais, de Négres & de (46) Mulâtres, que le commerce rend égaux, & qui ne font pas difficulté de s'allier par des mariages.

NICOLS. 1560.

Le Port est incommode & dangereux, sur-tout pendant les vents d'Ouest & de Sud-Oueft, qui regnent librement dans la Rade.L'ancrage n'est sur qu'à plus d'un mille du rivage, sur un fond de quarante brasses, & seulement du côté de l'Ouest. Encore est-on forcé , lorsque le gonflement des eaux annonce quelque vent impétueux, de tirer les (47) cables & de gagner promptement la mer. Les bords du rivage sont si rudes, que les cargaisons demandent des précautions extrêmes; & les vents augmentant la difficulté, on est obligé de choisir des tems commodes. A la vérité les petits Bâtimens peuvent demeurer à l'ancre sous le Rocher du Fort de Loo, qui les garantit du vent d'Ouest, Mais fila moindre partie d'un orage leur fait tourner la proue vers la mer, alors les Matelots n'ont rien à faire de mieux que de gagner promptement le rivage, & d'abandonner leur Vaisseau à tous les hazards. Si les logemens sont plus furs à terre, ils ne sont gueres plus commodes; car on y est (48) sans cesse rourmenté par les mouches & par d'autres insectes.

Barbot nous apprend qu'outre Funchal, l'Isle a deux autres Villes, Moncerico & Santa-Cruz : qu'elle a trente-fix Paroiffes, un College, cinq Monasteres, quarte Hôpitaux, quarre-vingt-deux Hermitages, & quantité de Châteaux & de Maisons de Campagne (49).

Les Carres particulieres mettent trois Villes dans Madere, toutes dans la Leut fireaction. partie méridionnale de l'Isle. Marafylo, perite Place, avec une Baye & un Port à l'extrémité Sud-Ouest de l'Isle. L'ancrage y est excellent, sur douze, quinze, dix-sept & vingt brasses: Funchal, vers le milieu d'une grande Baye : Santa-Cruz, dans une autre Baye fort ouverte, vers la pointe Orientale de l'Isle, C'est entre cette pointe & Santa-Cruz, que Machico doit être située. Quoique son nom ne paroisse pas sur les Carres, on apprend des Géographes qu'elle a une fort belle Eglise, avec un Couvent de Bernardines. On convient généralement que l'air de Madere est excellent. Ovington (50) assure qu'il est fort temperé, & que le Ciel y est presque toujours clair & serein. Il observe à cette occasion que les climats, qui sont, comme Madere, entre le 30° & le 40° dégré de latitude, étant exempts des excès de froid & de chaud, sont non-seulement les plus délicieux , mais encore les plus convenables

(44) Il est Suffragant du Patriarche de Lisbonne. Autrefois l'Archevêque des Indes Orientales faifoit sa résidence à Funchal. (41) Voyez Cada Mosto.

(46) Voyage d'Arkins en Guinée , p. 16.

(47) Barbot (dans la Collection de Churchill, p. 514 Vol. V.) confirme ce récit. Il

ajoûte que la raifon qui force les Vaiffeaux de gagner la mer, est pour éviter les Isles Desiertes ou De ferts.

(48) Barbot, ibid. p. 17. (49) Idem , ibid. p. 524.

(50) Ovington, Voyage de Surate, p. 7.

NICOLS.

à la constitution humaine, & par conséquent (51) les plus sayorables à la 1,60. Moquet parle de Madere comme du plus charmant séjour de l'Univers. Agrémens de

cene like.

L'air, dit-il, y est d'une douceur admirable, & l'on ne doir pas être surpris que les Anciens y ayent placé (52) les champs Elifés. Ainsi Moquet semble entrer dans l'opinion de ceux qui comptent Madere entre les Canaries.

Mauvais che-

Suivant la Description d'Arkins, l'Isle est un amas de montagnes, entremêlées (53) de vallées fertiles. Les parties hautes sont couvertes de bois, qui fervent de retraite aux chevres fauvages. Le milieu contient des jardins, & le bas des vignobles. Les chemins y sont fort mauvais; ce qui oblige d'y transporter le vin dans (54) des barils, sur le dos (55) des ânes.

Diminution de fertilité à Made

La Description que Cada Mosto nous a donnée de Madere semble préferable à toutes celles qui sont venues (56) après lui. Il observe que le terrein quoique montagneux, est d'une rare fertilité; qu'il produisoit autresois jusqu'à trente mille stares (57) Vénitiens de bled, & qu'il rendoit soixante-dix pour un. Mais que faute d'habileté dans la culture (58) il ne rend plus que trente ou quarante ; qu'il est rempli de fources excellentes, outre sept ou huit rivieres; que ce fut cette abondance d'eau qui fit naître au Prince Henri de Portugal la pensée d'y envoyer des cannes de Sicile; que cette transplantation dans un climar plus chaud leur donna tant de fécondité, qu'elles (59) surpasferent toutes les espérances : que le vin y étoit fort bon de son temps, quoiqu'alors extrêmement près de son origine; & l'abondance si grande, que les transports étoient déja considérables. Entre les vignes qui furent portées à Madere, le Prince Henri fit choisir à Candie quelques ceps de Malvoisie, qui réuffirent parfaitement. En général le terroir de Madere est si favorable aux vignobles, qu'on y voit plus de grappes que de feuilles, & qu'elles y font (60) d'une grosseur extraordinaire. On y trouve aussi, dans sa perfection, le raisin noir qui se nomme Pergola. Cada Mosto ajoute que les Habitans (61) commençoient alors la vendange à Pâques.

L'Isle ne produit rien avec tant d'abondance que du vin. On en distingue trois ou quatre especes, qui viennent desceps de Candie : Celui qui a la couleur du Champagne a peu de réputarion. Le pâle est beaucoup plus fort. La troisième espece, qu'on nomme Malvoisie, est véritablement délicieuse, La quatriéme est le Tinto, qui n'est pas moins coloré que la Malvoisie, mais qui

(51) Mognet, whi fup. p. 17. & luiv. (51) Natborougk dit que le rerrain eft formé de collines irrégulieres , qui sont couvertes de bois charmans. (53) Ibid.

(54) Quelques Anciens ont mis leur Elyfium aux Isles forrunées, qui étoient les Canaries. (55) Voyage d'Arkins en Guinée, &c. p.

(56) Vers 1455, c'est-à-dire, 35 ans après la découverte. (57) Le flare est une mesure de grains , qui

pele trois livres. Ogilly, p. 744. (58) Ovingron confirme certe diminution

de fertilité, & prétend qu'après avoir donné pag. 98,

dans l'origine soixante pour un , la terre ne rapporte plus qu'environ vingt-cinq, Il obsetve ensuite qu'il y a des années où le bled manque à Madere, jusqu'à mettre l'Isse dans le danger de la famine. Voyage à Surate, p. 10. Le Capitaine Uring affure que l'Isse ne produit guéres que sa provision pour trois mois, & celle tire le reste des autres Pays. Voyages

dUring , p. 334-

(59) Arkins, whi Jup.
(60) Ovington observe qu'après l'incendie
des Bois dont on a parlé, les cendres causerent cette extréme sertilité.

(61) Cada Mosto, dans Ramusio, Vol. I.

lui est fort inférieur par le goûr. On le mêle avec d'autres vins, autant pour les conferver que pour leur donner de la couleur. Cada Mosto remarque qu'en le faisant cuver on y jette une sorte de pâte, composée de la pierre de Jest qu'on pile avec beaucoup de soin, & dont on met neuf ou dix livres dans chaque pipe. Le vin de Madere a ceue propriété, qu'il se perfectionne, ou, s'il a souffert quelque altération, qu'il le répare à la chaleur du Soleil. Mais il faut pour cette opération, que la bonde foit ouverre, & qu'il puisse recevoir l'air (62).

NICOLS. 1560.

Le produit d'un vignoble se partage avec égalisé entre le Propriéraite & Partage du proceux qui cueillent & qui presseni le raisin. Cependant on voit la plupart des Marchands s'enrichir, tandis que les Vignerons & les Vandangeurs languissent dans la pauvreré. Les Jesuites érant en possession du meilleur vignoble de Malvoifie en tirent un profit confidétable.

On compte qu'années communes l'Isle de Madere donne vingt mille pipes de vin. Il s'en consume huit mille entre les Habitans, & le teste se transporte aux Indes Occidentales & dans d'autres Pays, mais particuliérement à la Barbade où les Anglois le préfetent à toutes fortes (63) de vins de l'Europe.

Atkins prétend, comme Ovingron, que les cendres des bois brûsés, aux premiers remps de la découverre, donnerent beaucoup de fécondité aux Cannes (64) de fucre, mais qu'un ver, qui commença bieniôt à s'y introduite, ayant ruiné les Plantations, elles furent changées en vignobles qui dédommagerent les Habitans par l'excellence de leurs vins. Celui qu'on appelle Malvoille est un cordial admirable, & le meilleur appartient aux Jesuites de Funchal. La vendange se fait aujourd'hui dans le cours des mois de Septembre & d'Octobre, & le produit annuel monre à vingt-cinq mille pipes. Suivant le même Aureur. Madere n'a proprement que deux forres de vins : l'un brunatre; l'autre rouge, qu'on nomme Tinto, & qui, suivant l'opinion commune, ine ce nom, de ce qu'en effet il est teint; quoique les Habitans s'obstinent à le désavouer (55).

Fruits de l'Iffe.

Madere produit une singuliere abondance de pêches, d'abricors, de prunes, de ceriles, de figues & de noix. Les Négocians Anglois à qui l'on a permis de résider dans cetre Isle, y ont transporté d'Angleterre des groseilles, des framboiles, des noisertes, & d'aurres fruits, qui ont mieux réulli dans un climat chaud, que la plupart des fruits de Madere ne font sous un Ciel aussi froid que le nôtre. La Banane est estimée (66) des Habitans avec une sorte de véné- Banane privrent ration, comme le plus délicieux de tous les fruirs; jusqu'à se persuader que c'est le tran détentale fruir défendu, fource de rous les maux du genre humain. Pour confirmer cette opinion, ils alleguent la grandeur de ses seuilles, qui ont assez de largeur pour avoir servi à couvrir la nudité de nos premiers Peres. C'est comme un crime à Madere de couper une banane avec un couteau, parce qu'on voir enfuire dans la substance du fruir quelque ressemblance avec l'image du Sauveur crucifié.

(61) Voyage à Surate, p. 8. & fuiv.

(61) Ibid. p. 9. Le Capitaine Uring dit qu'il s'en fait entre vingt & trente mille pipes, dont la plus grande partie est achetée par les Anglois pour leurs Colonies d'Amérique, Voyez son Voyage , p. 334-

(64) Dapper qui écrivoit long rems avant l'alteration dont parle Atkins , dit que l'herbe étoit alors fi haute, qu'on étoit obligé de la brûler, ce qui rendoit la terre fort l'éconde. (65) Arkins, Voyage en Guinée, &cc. p. 24. (66) Ou Banana.

Ll iii

MICOLS. 1460. Sucket, confi-

Les Habitans font de leurs citrons (67) une forte de confiture fort délicare. qu'ils appellent Sucket, dont ils font partit tous les ans pour la France la charge de deux ou trois petits Vaiifeaux. Le sucre qu'ils y font entrer se transorte rarement, parce qu'il est lui-même (68) fort rare. On en preserit l'ufage avec fuccès pour la maladie Angloife, qu'on appelle Confomption.

Colte & Naffo-

Entre les arbres, Cada Mosto vante beaucoup le Cedre & le Nasso (69) de Madere. Le premier est fort haut, fort gros & fort droit. Son odeur est d'un agrément fingulier. On en fait de belles planches, qui servent particulièrement pour les lambris. Le Nasso est couleur de rose. Outre les planches, on en fair des bois de fusil, & des arcs d'un excellent ressort. On envoye les arcs aux Indes Occidentales, & les planches en Portugal (70).

Arkins découvrit dans les jardins de Madere une curiofité qui lui parut fort extraordinaire. C'est la fleur immortelle (71), qui étant cueillie dure plusieurs années sans se faner. Elle croît comme la sauge, & la sleur ressemble à celle de la camomille. L'Auteur en prit plusieurs, qui se trouverent aussi blanches & aussi fraîches à la fin de l'année, qu'au moment qu'il les avoit cueillies. Cada Mosto rapporte que de son tems l'Isle étoit abondante en toutes sor-

fauvages,

tes de Bestiaux & que les montagnes renfermoient beaucoup de sangliers. Les Perdrix & les Phaifans font communs dans l'Isle. On y voit des Phaifans blancs. Mais il n'y a point d'autres animaux fauvages, excepté des cailles, Quelques Habitans raconterent à l'Auteur que dans l'origine de l'Etabliffement on y trouva un nombre incroyable de pigeons, qui se laissoient prendre avec un lacer qu'on leur jettoit au cou, & qui ne se defiant d'aucune trahison regardoient stupidement l'Oiseleur tandis (72) qu'il concertoit sa perte. Il ajoûte que ce récit lui parut d'autant plus vraisemblable qu'on voyoit encore la même chose dans quelques Isles nouvellement découvertes (73).

Providions de 1'10c.

Les principales provisions de l'Isle sont le chevreau, le porc, le veau, qui est communément affez maigre, les légumes, les oranges, les noix, les figues, les yams, les bananes, &c. Comme il n'y a point de (74) Marchés fixes, la Campagne envoye dans les Villes ce qu'elle juge nécessaire à la consommation. Uting se plaint qu'ordinaitement les alimens y (75) sont fort chers. Le Commerce se fait par des échanges. Atkins observe que les provisions qu'on reçoit le plus volontiers à Madere font la farine, le bœuf, le pilchard & le hareng, le fromage, le beure, le sel & l'huile. Ce qu'on recherche après ces alimens, ce sont des chapeaux, des perruques, des chemises, des bas, toutes sortes de groffes étoffes, & de (76) draps fins, fur tout les noirs, qui sont la couleur ordinaire des Portugais. On demande aussi des meubles & des ustenciles, comme de la vaisselle d'étain, des chaises, des écritoires, du papier, des livres

(67) Moquet vante quantité d'autres confitures , qui le transportent austi , p. 19. Cada Mosto rend le même rémoignage de son tems, pag. 98.

(68) Ovington, wbi fup. p. 10.

(69) D'autres nomment par préference le Dragon & le Gayac, qui est pourrant fort médiocre à Madere. Voyez le Parf. Géogr.

(70) Cada Mosto, ubisup.

(71) Aikins, Voyage en Guinée, p. 17. (71) Alcaforado s'elt fort étendu fur la familiarité des oiseaux.

(71) Cada Moffe, dans Ramufio, p. 97. (74) Voyage de Guinée par Aikins, p. 20. (75) Voyez fes Voyages . p. 335. (76) Uring dit que les Habitans tirent leur

parure d'Angleterre, & leur linge de Hollande, par les Vaisseaux Anglois.

de compte, &c. Les Habitans donnent du vin en échange (77) ; le vin conmun sur le pied de trente Milreys la pipe; la Malvoisie sur le pied de soixante. Chaque Milrey monte à douze schellings & demi , dont six & demi se payent en marchandises de la même valeur, & six en billets. Mais lossqu'il est question d'un envoi considérable ils accordent pour cent, quarante ou cinquante. Comme ils transportent ensuite ces (78) marchandises au Bresil, elles sont

NICOLS. 1560.

quelquefois d'une grande cherré à Madere.

Les Marchands Anglois qui résidoient à Madere pendant le séjour qu'Ovington fit dans certe Isle n'étoient qu'au nombre de douze. Ils vivoient suivant vincton les usages de leur Parrie, se traitant fort bien dans leurs Maisons de Campagne & n'épargnant rien pour se rendre la vie agréable. Là, ils s'assembloient entr'eux sous des berceaux d'orangers, & de limoniers, rafraichis continuellement par des ruisseaux d'eaux vive. Rien n'approche de la scene qu'ils avoient devant les yeux. Les collines étoient couvertes de vignobles, & les vallées remplies de fruits qui parfumoient l'air. Les bosquets & les allées d'arbres jettoient de la variété dans cette perspective, & la rendoient encore plus riante. L'air étoir serein. Le chant des oiseaux y faisoir entendre une mélodie Desichuse firage continuelle. La mer & les Vaisseaux formoient un autre point de vue plus tionde douze Ana éloigné. Enfin, de quelque côté qu'ils rournassent les yeux, ils trouvoient sans Blosse cesse de nouveaux charmes (79) dans cette admirable diversité d'objets dont

ils étoient environnés.

Dans le rems de la vendange, les pauvres n'ont gueres d'autre nourriture, que le pain & le raisin. Sans cette sobriété, il leur seroit difficile d'éviter la fiévre dans une saison si chaude; & les plaisirs des sens ausquels ils s'abandonnenr sans réserve, joints à l'excès de la chaleur, ruineroient bientôt les plus vigoureux tempérammens. Aussi les Portugais mêmes les plus riches s'imposent-ils des regles de sobriété dont ils ne s'écartent presque jamais. Ils ne pressent jamais leur Convives de boire. Les domestiques qui fervent dans un repas ont roujours la bouteille à la main, mais ils attendent si éxactement l'ordre des Portugais. Maîtres pour leur offrir du vin, qu'un simple signe ne seroit pas entendu. Cette affectation de rempérance est portée si loin, qu'un Portugais n'oferoir uriner dans les rues, parce qu'il s'exposeroir (80) au reproche d'ivrognerie.

Les Habitans de Madere out beaucoup de gravité dans leur parure, & por-tent communément le noir, par déférence, comme Ovington le l'imagine, pour le Clergé de l'Isle, qui s'y est mis en possession d'une extrême autorité. Mais ils ne peuvent être un moment sans l'épée & le poignard. Les Valets mêmes ne quittent point ces ornemens inséparables. On les voit servir à table, l'affiere à la main, & l'épée au côré, jusques dans les plus grandes chaleurs; & leurs

Leur parute à

Les Maisons n'ont rien néanmoins qui sente le faste. L'édifice & les meubles sont de la même simplicité. On voit peu de Bâtimens qui ayent plus d'un

(77) Dapper y joint le sucre, le miel, la cire, les oranges, les cirrons & les limons, les grenades & le euir. Dampiere y ajoûte le maddar. Ce grand commerce avec quantité de Nations rend les Habitans de Madere plus civils que ceux des Canaries. Cada Mosto ob-

épées sont d'une longueur extraordinaire.

ferve qu'ils ont de la cire & du miel , mais en petite quantité, p. 98.

(78) Ackins , ubi fup. p. 25. (79) Voyage à Surate d'Ovington, p. 12,

(80) Ibid. pag. 14.

#### HISTOIRE GENERALE

272

étage. Les fenêtres font fans vîtres & demeurent ouverres pendant tout le jour-OVINGTON. Le foir, elles se ferment avec des volets de bois. Le Pays ne produit (81) au-1689. cun animal venimeux. Mais il s'y trouve un nombre infini de lezards, qui nui-Not animal vefenr beaucoup aux fruits & aux raifins. Les ferpens & les crapaux qui multiplient minucux. prodigieusement aux Indes, s'accommodent peu de l'air de Madere (81).

L'Isle a beaucoup perdu de sa fertilité depuis l'origine de ses plantations. Caufe de l'alte. A force de fariguer la rerre on a tellement diminué sa force, qu'on est obligé ration au terroir. dans plusieurs endroirs de la laisser reposer pendant trois ou quatre ans; & lorsqu'elle ne produir rien après ce terme, elle est regardée comme absolument stérile. Cependant on n'attribue pas moins cette altération à la mollesse des Habitans qu'à l'affoiblissement du terrain. Tous les vices, & sur-tout celui de l'incontinence, regnent à Madere dans toutes les conditions. L'exemple des hommes a comme autorisé les semmes à sarisfaire aussi leurs inclinations déreglées. Elles n'en perdent jamais l'occasion, particuliérement avec les Errangers. Ovington rejette une partie de ce désordre sur l'usage établi de se marier Singularité de tans se connoître, & souvent sans s'être vûs. Il raconte que pendant son sé-

feur mariages.

jour à Madere, une jeune homme fort riche devant épouser une jeune personne qui l'éroit auffi, les deux Parties éroient arrivées à la veille de leur mariage, sans avoit jamais eu l'occasion de se voir. Cependant une curiosité peu conforme à l'usage conduisit le jeune homme chez celle qui devoit être sa femme. Il y fur bien reçu; mais tandis qu'il y étoir, la hazard lui fit entendre la voix de deux jeunes filles, qui s'entretenoient dans une chambre voifine. Il y jetta aussi-tôt les yeux par le trou de la serrure, en priant qu'on lui sit distinguer sa femme. Demain, lui dir-on. Il sera assez tems demain. La principale précaurion qu'ils apportent au mariage des filles regarde la famille de l'homme & son origine, pour se garantir de toute alliance avec les Juifs & les Mores, qui sont en grand nombre à Madere. Les hommes n'ont point la même délicarelle dans le choix de leurs femmes; mais on regarde comme la dernière bafsesse de prendre pour une jeune fille un mari qui n'est pas de la même Reli-Difference que gion; & cette rigueur s'étend jusqu'aux Anglois, avec la feule différence qu'ils deviennent propres à recevoir les Portugailes en se faisant Catholiques, au lieu Juifo & les Au- que la tache des Juifs ou des Mores n'elt pas même effacée par ce changement. Cependant il arrive quelquefois qu'on palle sur l'objection en faveur des richesfest mais on a vu rompre auffi des mariages qui n'avoient paseu d'aurre défaut, &

les l'octugais mettent entre les clois.

la décision des Casuittes s'accorder la-dellus avec l'inclination des Parries. Ovingron déclare plaifamment qu'il n'auroir jamais regardé la sobriété & la . Raifons bifat- continence comme un obstacle au mariage. Cependant une Dame de Madere, qui se proposoit de donner sa fille à un jeune homme de la Ville, ayant appris qu'il avoit toujours joui d'une fanté parfaire, sans s'être amusé avec les femmes de mauvaife vie, & fans avoir jamais gagné de maladie honreuse, conclur que tant de sazesse ne pouvoit venir que d'une constitution foible, & ne le crut pas propre à devenir son (83) gendre.

gos d'un refus.

ou chauds, comme l'Euphorbium, ou froids, nme l'opium, ou fecs, comme le vitriol, il femble que ces qualités ou leur mélange devroient plutôt se trouver à Madere qu'en Itlande, qui est un Pays humide & par con-

(81) Tous les poifons, dit l'Auteur, étant séquent moins propre à former toutes ces caufes. Cependant l'Irlande a des animaux venimeux & Madere n'en a point. (81) Ibid. pag. 15-18.

(83) Ibid. pag. 18. & fuiv.

Le meurtre est dans une sorte d'estime à Madere. Il y est devenu comme une marque de distinction; & pour jouir d'une certaine renommée, il faut avoir trempé ses mains dans le sang d'autrui. La source de ce détestable usage est la Le moutre tron prorection que l'Eglife accorde aux Meurtriers. Ils trouvent un azile inviolable libre à Madere. dans les moindres Chapelles, qui sont en grand nombre. Funchal en est rempli, & les Campagnes mêmes en ont plufieurs. L'indulgence qu'on a pour un crime de cette nature est la honte de l'humanité. C'est ailez qu'un Criminel puisse toucher le coin de l'Autel, pour braver routes les rigueurs de la Justice. Le plus rude châtiment qu'il ait à craindre est le bannissement ou la prison,

dont il peut même se racherer par des présens.

Le Clergé est si nombreux qu'il paroît surprenant que tant de riches Eccléfiastiques puissenr être entretenus dans ce dégré d'opulence par le travail d'un si perit nombre d'Habitans. Pour diminuer l'étonnement, les Portugais répondenr qu'on n'admet personne au Sacerdoce s'il ne jouit déja de quelque bien qui l'empêche d'être à charge à l'Eglife. On se garde bien d'y recevoir ceux qui sont descendus de race Juive ou More. Cependant il y a une Eglise, nommée Saint Jacques, où l'on permet aux Prêtres Afriquains d'officier. Les Jesuites tiennent le premier rang entre les Ordres Religieux. On n'est pas surpris qu'Ovington, qui (84) étoit Prêtre de l'Eglise Anglicane, les maltraite un peu ; mais c'est pousser trop loin la haine que de vouloir faire passer, sans preuves, la réputation d'honnêteté dont ils jouissent, pour un voile dont ils ont l'adresse de couvrir leurs défordres : & les Auteurs de ce Recueil font encore plus coupables lorfqu'ils avertiffent ici malignement qu'Ovington doit être crù fur l'arricle du Clergé, parce qu'il étoit lui-même Éccléfiastique (85).

L'Eglife des Jesuites surpaise toutes les autres en richesse & en beaute. L'Au- Iglifedes Joses. teur eut l'occasion de la voir dans tout son lustre, le jour où l'on célebroir la Fête de S. Ignace. Les ornemens extraordinaires, la musique, & les illuminations composient un spectacle magnifique. Près de cette Eglise eff un fameux Hontel pour Hôpital pour les maux vénériens. L'Auteur vit plufieurs Malades qui lui pa- les maux vénerurent des objets fort dégoûtans. Mais si l'on a la liberté de les voir, il ne faut laisser rien échapper qui les offense; car dans la plus humiliante situation ils eonservent toute leur herté. Ovington ne vit qu'une semme qui donnoit quel-

ques marques de confusion & de repentir (86).

Les Eglises sont les lieux où l'on ensevelit les Morts. On orne avec beaucoup de foin le cadavre; mais on l'enterre sans cercueil, & l'on ne manque pas de mêler de la chaux avec la rerre, pour le consumer plus promptement; de sorte qu'en moins de quinze jours sa place peut être remplie par un autre corps. Comme La sépulnor rel'Eglise Romaine a décidé sur le sort des Hérétiques, elle ne traite pas leurs que, cadavres avec beaucoup de ménagement. Les Anglois qui meurent à Madere font moins considerés que les carcasses mêmes des bêres; car on leur refuse toutes fortes de sépultures, & leur partage est d'être précipités dans la mer. Ovingron rapporte un exemple de cet usage, qu'il traite de barbarie, dans un Marchand Anglois qui mourut fous ses yeux. Tous les Marchands de la même Na-

(84) On a déja remarqué qu'il étoit Chape-(84) Voyez le Voyage d'Ovington; p. 13. fain du Roi Guillaume, & qu'il servoit en & suiv. qualité d'Aumônier fur un Vaisseau de Roi, (86) Ibid. pag. 15. 16. nommé le Benjamin,

Tome II.

Mm

OVINGTON. 1682.

tion voulant l'enterter avec décence, & le sauver du moins de la rigueur du Clergé, prirent le parti de le transporter entre les rochers, dans l'esperance qu'il y seroit à couvert des recherches ecclésiastiques. Mais ils furent trahis dans leur marche. Les Portugais se rendirent en foule au lieu de la sépulture . exhumerent le corps, & l'exposerent aux insultes publiques; après quoi ils le La même prajetterent dans l'Océan. On en use de même aux Indes Orientales, dans tous tiques execceaux les Pays de la domination Portugaise. Il n'y a pas de lieu qui patoisse assez vil pour y enterrer un Hérétique. On appréhende que les vapeurs de son cadavre n'infecte toute l'étendue d'un canton Catholique. Cependant la haine des

Prêtres se laisse quelquesois adoucir par une somme d'argent. L'Auteur rapporte l'exemple d'un enfant qui avoit été secrettement enterré, & pour lequel on

obtint grace, à des conditions, qui devroient paroître fort étranges fi le récit Tampion peu d'Ovington avoit ici plus de vraifemblance. Mais comme il n'en parle que sur le rémoignage d'autrui, on peut supposer qu'il a prêté trop facilement l'oreille à des fables. Il raconte donc que le Clergé Portugais exigea que l'enfant fut exhumé, pour recevoir le Baptême des Catholiques; & qu'après cerre cérémo-

nie (87), il consentit qu'on lui rendit la sépulture.

Les Chanoines de l'Eglise Cathédrale jouissent du plus heureux sort du monde, dans une condition également éloignée de la pauvreté & du travail. Leur régle les oblige à la vérité de se rendre à l'Eglise dès quarre heures du matin. Mais comme cette heure ne favorise point assez le goût qu'ils ont pour le repos, Ovington a remarqué qu'ils ont soin tous les jours de saire retarder l'horloge, afin qu'elle fasse entendre quatre heures, lorsqu'il en est réellement cinq; & par cer artifice, ils ménagent tout à la fois leur fommeil & leur répu-

Embarras des Anglois à l'occafion de quelquesuns de leurs Matelots convertis par les Jetuites.

tarion.

Au reste centure, dont on s'efforce ici d'adoucir les termes, doit paroître affez pardonnable à l'Auteur Anglois, après le chagrin que son Capitaine essuya de la part des Ecclétiastiques de Madere. Il en rejette la principale cause fur les Jésuites, en les accusant d'un excès de zèle pour leur Religion; mais il est surprenant qu'il prétende leur en faire une offense. Quelques Matelots Anglois qui scavoient la langue Portugaise ayant été bien reçus au College des Jeluites, prirent du goût pour la Religion Romaine, & s'en firent expliquer les principes. Leur Vaitleau se disposoit à partir. Ils se trouverent absens à la revue que leur Capitaine fit de l'Equipage. On devina aisément qu'ayant pris la résolution de se faire Carholiques ils avoient renoncé au voyage des Indes, Le Capitaine s'adressa au Gouverneur, qui ordonna, pour satisfaire la Nation Angloife, qu'on fit quelques recherches dans la Ville. Mais son autorité n'alloit pas jusqu'à pouvoir forcer le College des Jesuites. Cependant le jour du départ étant fixé pour les Anglois, ils se rendirent à bord, d'où ils envoyerent au rivage leur Pinace bien armée , dans l'espérance d'y enlever quelques Pêcheurs & de les faire suppléer à la place de leurs Marelots. En croisant dès le premier jour, le hazard leur fit rencontrer deux Ecclésiastiques, qui se renfrankentdeux doient à Funchal dans une Barque. Les deux Réverends, comme l'Auteur les Prévers par repré- appelle, furent extrêmement surpris de se voir arrêtés par une trouppe de Marelots; mais leur douleur sutpassa beaucoup leur étonnement lorsqu'on leur déclara qu'il falloit dire adieu au délicieux séjour de Madere & se preparer au

(87) Ibid. pag. 17.

voyage des Indes. Ils demanderent la liberté d'écrire au Gouverneur. Leur lettre, dont ils ne refuserent pas la lecture aux Anglois, contenoit des prieres & des instances passionnées pour être secourus à routes sortes de prix. Le Capitaine écrivir en même tems au Conful de sa Nation pour justifier sa conduire.

OVINGTON. 1681.

A l'arrivée de ces deux lettres, l'allarme se répandit dans toute la Ville, & le Peuple aussi animé que le Clergé déclara que si l'on ne se hâtoit de lui rendre ses Prêtres, route la Nation Angloise en porteroit la vengeance à Madere. En effet les Marchands qui demeuroient dans l'Ille commencerent à trembler pour leur sûreré. Ils renterent inutilement toutes sortes de moyens pour appaifer la populace, qui couroit dans les rues en redemandant ses Prêtres & maudiffant les Hérétiques. Enfin craignant que l'obstination du Capitaine ne les exposat bientôt aux dernieres violences, ils demanderent la permission de se de les tendrerendre à bord, pour lui faire entendre raison; & dans le doute du succès ils porterenr avec eux tout leur argent, réfolus de ne pas retourner dans la Ville s'ils ne rirojent aucun fruit de leur négociation. Mais le Capitaine, après les avoir entendus, comprit qu'il ne pouvoit retenir les Prisonniers sans causer un tort confidérable à l'Angleterre. La différence éroit extrême entre des Matelots fugitifs, qui prenoient volontairement le parti de l'abandonner, & deux Eccléfiastiques qu'il prérendoir arracher malgré eux à leur Parrie. Enfin s'éranr déterminé à satisfaire les Portugais, il abandonna sa vengeance à l'Ecrivain de cette Relation, qui (88) a crû bien l'éxercer en parlant forr injurieusement de l'Eglise Romaine & de ses Ministres.

Ils font obliges

# Isles de Puerto-Santo & de Saint Brandon. Cada Mosto, qui est enrré le premier dans quelque détail sur ces deux Isles,

nous apprend que celle de Puerto-Santo fur découverte par les Portugais, vers l'an (89) 1418, le jour de la Toussaints; & que c'est de cette Fêre qu'elle Partie Sante. a tiré (90) son nom. Le Prince Henri de Portugal y forma une colonie, sous la conduite de (91) Barthelemi Perestrella, qu'il revêtit de la (92) qualité de Gouverneur. On donne à l'Ille environ (93) quinze milles de tour.

Le même Auteur ajoûte qu'elle produit affez de bled & d'avoine pour sa provision; qu'elle nourrit beaucoup de Bœufs & de Porcs (94), mais sur-rout une prodigieuse quantité de lapins. Entre plusieurs especes d'arbres, elle a le dragon, dont la seve ou le jus se tire dans certaines saisons, & forme une gomme qui par diverses épurations (95) devient ce que les Apoticaires nomment sang de dragon. Cet arbre donne un fruit dont on estime le goût, & qui est jaune, avec la forme d'une cerife. On rrouve dans Puerto-Santo le meilleur miel & la plus belle cire du monde, mais en petite quantité. Le poif-

(88) Ovington, abi fup. p. 31. & fuiv. (89) L'Auteur fe trompe. Ceft en 1413. (90) Faria en donne une autre raison. Voy. le Chap. I. du Vol. I.

(91) Dans Ramufio, c'est Pollastrello. (91) Lorsque Breston le faisit de Puerro-Santo, en 1595, l'Iste abondoit en vin, en bled, en huile, & ne manquois ni de bestiaux, ni de fruits , d'oiseaux & de poisson. Voyez

Hakluyt, troiséme Vol. de sa Collection, pag. 578. (93) Barbos dit huit lieues. D'autres plus

ou moins. Elle est à douze lieues au Nord-Est (94) On a parlé au Tome I. de la multiplication des Lapins,

(91) Quelques-uns la mettent au rang des

M m ii

fon est abondant sur les Côtes, sur-tout la Dorade (96) & le Dentali. L'îse n'a pas de Port; mais la Rade est commode & couverte de toutes parts, excepté entre le Sud & l'Est; ce qui la rend dangereuse lotsque le vent sousse de ce

File oft prife &c brulée par les Anglois,

csré-là. Cada Molto (97) borne ici fes éclaicifiemens. Au mois d'Avril 1573, le Capitaine Amias Profton s'empara de la Ville de Puetro-Santo avec foivante hommes. Elle étoti alors alfez grande & Poibien bâtie. Les Habitans fe reinterent avec ceq uils avoient de plus précieux fut une montagne voifine, où les Anglois n'oférent les artaques. Il propofeerent une rançon pour la Ville. In anis Frethon fe refentant de quelques induites qu'il y avoir reçues, la fit briller jufqu'aux fondemens. Il fit le mêtre traite qu'il y avoir reques, la fit briller jufqu'aux fondemens. Il fit le mêtre traite requis à qui l'on accordoit cette retraite (98) comme une récompenfe de leurs fervices. En 1681, Barbot ayant teléché dans cette Ifle y trouva (99) quelques Villaers & Culiferus Hameston.

Opinions divertes für l'Isle de 3. Brandon-

Nicols parle de Saint Brandon (1), sans expliquer la grandeur ni les proprietés (2) de cette Isle. Linschoten s'étend davantage; mais avec autant d'incertitude. A droite des Canaries, dit-il, (3) environ cent lieues de Ferro, le hazard a fait souvent rencontrer une Isle nommée par les gens de mer, San-Borandon, ou Boranora. Ceux qui l'ont vue la représentent comme un lieu délicieux, où la verdute, les arbres & toutes fortes de provisions font en abondance. On prétend qu'elle est habitée par des Chrétiens; mais personne n'a pû rendte compte de leur Pays ni de leur langage. Les Espagnols, qui sont partis plusieurs fois des Canaries pour la chercher, n'ont point encore réuffs à la découvrir ; ce qui a fait supposer à quelques - uns de leurs Ecrivains que c'est une Isle enchanrée, qui ne se montre jamais à ceux qui la cherchent. D'aurres racontent qu'elle a ses jours & ses tems pour se faite voir & pour disparoître, ou que c'est la force des courans qui en éloigne les Vaisfeaux. Enfin d'autres conjecturent plus raisonablement que l'isse étant fort perite & presque toujours enveloppée de nuages, les courans ne permettent gueres en effet qu'on puisse en approcher assez pour la voir. Quoiqu'il en soit, on est persuadé, suivant Linschoten, que l'Isle de Saint Brandon existe, à la distance des Canaries qu'on vient de marquer; & l'on ne peut douter, ajoûtet'il, d'un fait qui est attesté par divers témoins (4) oculaires. Malgré l'air de perfunsion avec lequel il s'explique, les Aureurs de ce Recueil sonr portés à ctoire que c'est une Isle chimérique, comme celle d'O-Bresit, qui semble se jouer aussi de la curiosité des Matelots.

(96) Orate Veechio.

(97) Voyez la Collection de Ramufio , Volume I. p. 96. (2) Nicols la place entre M

(98) Collection de Hakluyt, Volum. III. pag. 578.

pag. 578. (99) Barbot, dans la Collection de Churchill, Volum. V. p. 514.

(1) Elle est ainh nommée dans la Traduction Françoise des Yoyages Hollandois aux Indes Orientales; mais les Anglois l'appellent Boranora; & de Brie, Boradon, Les uns la mettent à cent licues, d'autres à cent milles

des Canaries. Par la droite de Ferro , il faur entendre ici le côté de l'Ouest.

(2) Nicols la place entre Madere & Palma. Pour accorder certe fituation avec Linfeboren, ill faut entendre le Nord, par la droite des Canagries.

(3) Voyages de Linschoten, p. 177. (4) Imprimé en 1560, traduit en Anglois & publié in-4°. par Hakluyt. Putchass en a mis l'extrait dans son Pilgrimage, Vol. IL p. 1671.

or andry Courts

6. VIII.

ALCATORADO 1421.

## Histoire de la découverte de l'Isle de Madere.

N trouve, dans plusieurs Auteurs, différentes Relations de la même dé-Remarques prèll-couverte. Jean de Barros, le Tite-Live du Portugal, en parle avec peu missates. d'érendue dans la premiere Décade de son Asie. Le Docteur Manuel Clement en a publié l'Histoire en Latin, avec une Epitre dédicatoire au Pape Clément V. Manuel Tome a composé sur le même sujet un Poeme Latin sous le titre d'Insulana. Antoine Galvano s'étend sur cette découverte dans le Traité des Entreprises des Espagnols & des Portugais jusqu'à l'année 1550. Manuel de Faria y Sousa, illustre Commentateur du Camoens (5), cite Galvano à la premiere Stance du cinquicme Chant de la Lufiade. Mais nous n'avons pas de Relation si complette que celle de François Alcaforado, Ecuyer du Prince Henri de Portugal, premier Aureur des Navigarions qui nous onr ouvert de nouveaux Mondes. D'ailleurs elle a précedé celles de tous les aurres Ecrivains; elle fur composée pour le Prince, dans un tems où l'attention du Public auroir expolé les moindres fausserés au démenti ; & personne n'étoit plus capable qu'Alforado de donner un détail exact de cet évenement, puisqu'il étoit au nombre de ceux qui affifterent à la seconde découverte.

Son Ouvrage fut public d'abord en Portugais, par Don Fancisco Manuel. Ensuite ayant éré traduit en François, il parut à Paris (6) en 1671. On ne s'attache ici qu'à cette Traduction, parce qu'on n'a pu se procurer l'original. L'Auteur François déclare qu'ayant trouvé le style chargé de comparaison, de digressions, d'étimologies, & de réflexions ennuieuses, il n'a pas fait difficulté de le réformer; mais qu'il a conservé scrupuleusement les moindres circonstances

historiques.

Il est fort remarquable qu'il ne paroît aucune trace de Machin, Machan, verné decette his Marcham, ou Marchan dans les Historiens Anglois; & que Hakluyr, qui en a parlé le premier, est obligé à Galvano de tout ce qu'il (7) rapporte après lui. On ne peut distimuler qu'il y a quelques objections à faire contre la vérité de cette histoire, dans certains endroits où les circonstances s'accordent mal avec le tems de l'Auteur. Si l'on ne regarde point ces erreurs comme une raifon de rejetter l'ouvrage, il faut supposer du moins qu'ellesy ont été mélées par les Editeurs. Mais il est vrai du moins que ce qui regarde la personne de Machan se trouve confirmé par Ovington, qui écrivoir sur le témoignage des Habitans même de Madere.

Sous le regne d'Edouard III, Roi d'Angleterre, un homme d'esprit & de Lure, de Machen. courage nommée Robert (8) Machin, ayant conçû une passion sort vive pour une jeune personne d'une naissance supérieure à la sienne, obtint la pré-

(5) Faria en parle austi dans son Asic Portu-

(8) Galvano, & Hakluyt après lui, l'appellent Machan. Ils ne marquent pas précisément (6) Sous le titre de Relation historique de la l'année de cette avanture. Galvano dit seulement que ce fut vers 1344, fous le Regne de découverte de l'Isle de Madere. (7) Collection de Hakluyt, Vol. II. Part. Pierre IV. d'Arragon,

II. p. 1.

Mm iii

tenoit prêt pour leur fuite.

ALCAFORADO 1421.

ference sur tous ses Rivaux. Mais les parens de sa Maîtresse, qui se nommoit Anne Dorfet, s'appercurent des fentimens de leur fille; & dans la réfolution de ne pas fouffrir un mariage qui bleffoit leur fierté, ils fe procurerent un ordre du Roi pour faire arrêter Machin, jusqu'à ce que le sort d'Anne sur fixé par une autre alliance. Ils lui fisent épouser un Homme de qualiré, dont Machin refusa de déclarer le nom après sa triste avanture. Anne sur aussi-tôt conduite à Bristol dans les terres de son mari. L'Amant prisonnier obtint immédiatement la liberté; mais animé par le ressentiment de son injure autant que par sa passion, il enrreprit de troubler le bonheur de son Rival. Quelques amis lui prêterent leur secours. Il se rendit à Bristol, où par des artifices ordinaires à l'amour il trouva le moyen de voir sa Maîtresse. Elle n'avoit pas perdu l'inclination qu'il lui avoit inspirée pour lui. Ils résolurent ensemble de quitter l'Angleterre & de chercher une retraite en France. Leur diligence fut égale à leur témérité. Un jour qu'Anne feignit de vouloir prendre l'air, elle se fit conduire au bord du Canal par un domestique de confiance; & se mettant dans un Bâteau qui l'attendoit, elle gagna un Vaisseau, que son Amant

II enleve fa Maiscelle

> L'ancre fut levée aussi-rôt, & les voiles tournées vers les Côtes de France. Mais l'inquiétude & la précipitation de Machin ne lui avoient pas permis de choifir les plus habiles Matelots d'Angleterre. Le vent d'ailleurs lui fut si peu favorable, qu'ayant perdu la terre de vue ayant la nuit, il se trouva le lendemain comme perdu dans l'immensiré de l'Océan. Certe situation dura treize jours, pendant lesquels il fut abandonné à la merci des Flots. On parle d'un tems où la Boussole n'étoit point encore en usage dans la Navigation. Enfinle quatorziéme jour au marin, ses gens apperçurent fort près d'eux une terre Une tempête le qu'ils prirent pour une Isle. Leur doute fut éclairci au lever du Soleil, qui leur fit découvrir des forêts d'arbres inconnus. Ils ne furent pas moins surpris de voir quantité d'Oiseaux d'une forme nouvelle, qui vinrent se percher sur leurs

mâis . & leurs vergues , fans aucune marque de frayeur.

jette dans l'Ithe de Madese.

> Ils mirent la Chaloupe en mer. Plusieurs Matelots y étant descendus pour gagner la terre, revintent bienror avec d'heureuses nouvelles & de grands témoignages de joie. L'Isle paroissoit déserte; mais elle leur offroit du moins un azyle après de si longues & si mortelles allarmes. Divers animaux s'étoient approchés d'eux sans les menacer d'aucune violence. Ils avoient vû des ruisfeaux d'eau fraîche, & des arbres chargés de fruit. Machin & fa Maîtreffe, avec leurs meilleurs amis, n'eurent plus d'empressement que pour aller se rafraîchir dans un si beau Pays. Ils s'y firent conduire aussi-rôr dans la Chaloupe, en laissant le reste de leurs gens pour la garde du Vaisseau. Le Pays leur parut enchanté. La douceur des animaux ne les invitant pas moins que celle de l'air & que la variété des fleurs & des fruits, ils s'avancerent un peu plus loin dans les terres. Bientôt ils trouverent une belle prairie, bordée de fauriers, & rafraîchie par un ruisseau, qui descendoit des Montagnes dans un lit de beau gravier. Un grand arbre, qui leur offroit son ombre, leur sir prendre la résolution de s'arrêter dans cette belle solitude. Ils y dressernt des cabanes, pour y prendre quelques jours de repos & déliberer sur leur struction. Mais leur tranquillité dura peu. Trois jours après, un orage du Nord-Est arracha le Vaisseau de dessus les ancres, & le jetta sur les Côtes de Maroc; où s'étant

Il s'établit à terre.

brife contre les rochers, tout l'Equipage fut ptis par les Mores & renfermé

dans une étroire prison. Machin n'ayant retrouvé le lendemain aucune trace de son Bâtiment, conclut qu'il étoit coulé à fond. Cette nouvelle difgrace répandit la consternation se son Vassit au dans fa troupe, & fit rant d'impression sur sa compagne, qu'elle n'y survêcut pas long-tems. Les premiers malheurs qui avoient suivi son départ avoient abbatu son courage. Elle en avoir tiré de noirs présages, qui lui faisoient attendre quelque funeste catastrophe. Mais ce dernier coup lui sir perdre jusqu'à l'usage de la voix. Elle expira deux jours après, sans avoir pu prononcer sa Mairrelle meur, de lui aune parole. Son Amant pénerré d'un accident si tragique ne vêcut que cinq près elle. jours après elle, & demanda pour unique grace à ses amis de l'enterrer dans le

même tombeau. Ils avoient creuse sa fosse au pied d'une sorte d'autel, qu'ils avoient élevé sous le grand arbre. Ils y placerent aussi le malheureux Machin; & metrant une croix de bois sur ce triste monument, ils y joignirent une inscription qu'il avoir composée lui-même, & qui contenoit en peu de mots

1421. le vent entraf-

sa piroyable avanture. Elle finissoit par une priere aux Chrériens, s'il en venoir après lui dans le même lieu, d'y bâtir une Eglise sous le nom de Jesus Sauveur. Après la morr du Chef, le reste de la Trouppe ne pensa qu'à sorrir d'un lieu si désert. Tous les soins furent employés à mettre la Chaloupe en état de foutenir une longue navigation; & l'on mir à la voile, dans la vûe, s'il étoit possible, de retournet en Angleterre. Mais la force du vent ou l'ignorance des Marelots ayant fair prendre la même route que le Vaisseau, on alla tom-

ber sur la même Côre, & l'on n'y essuya pas un meilleur sorr. Les prisons de Maroc étoient alors remplies d'Esclaves Chrétiens de toures Esclavage de ses les Nations, comme celles d'Alger le font aujourd'hui. Il s'y trouvoit un Efpagnol de Seville, nommé Jean de Morales, qui ayant exercé long-tems la Jean de Morales. profession de Pilore, prir beaucoup de plaisir au récit des prisonniers Anglois. Il apprir d'eux la situation du nouveau Pays qu'ils avoient découvert, & les marques de terre aufquelles il pouvoir être reconnu. Ici l'Historien se croir obligé de reprendre les circonstances qui conduisirent à la seconde découverte

de Madere. Jean premier, de Portugal, étant retourné victorieux des guerres de Caf- Caufer de la fetille, entreprit de passer en Afrique à la rête d'une puissante Armée, pour la de Maurie, conquête de Ceuta, qu'il prir effectivement en 1415. Il éroit accompagné dans cette expédition des Infans de Portugal, entre lesquels Don Henri, alors Grand-Maître de l'Ordre de Christ, se distingua singuliérement. Ce jeune Prince ayant cultivé l'étude de la Géographie & des Mathématiques rrouva l'occasion, chez les Mores, de prendre des informations sur les Pays & les Mers, dont ils éroient environnés. Ce qu'il apprir d'eux lui fit naître une passion insurmonrable pour les découvertes. Après la réduction de Ceuta, it le rerira dans la Province des Algarves, où il bâtir près du Cap Saint Vincent un Fort & une Ville qu'il nomma Terca Nabal, mais qui prir ensuite le nom de Villa de Infante. Il s'y livra si entiérement à l'exécution de ses projets , qu'il y destina d'abord rous les revenus de son Ordre.

Gonfalto Zarco principal intiru-

Le principal instrument sur lequel il jetta les yeux pour une si noble entreprise, fut Juan Gonfalvo Zarco, Gentilhomme de sa Maison. La valeur de sal

ALCAFORADO 1421.

Zarcoz'étoit fignaléca u fége de Ceuta, o la Roi I avoit revêru de la dignité de Chevalier. O nyferémqu'ul introduit le premier l'usége de l'artillerie fur les Vaisfleaux. Il avoit découverten 1418 l'Illé de Puetto-Santo, dans un voyage qu'il faitoir pour trouver le Cap de Bolador i deux ana après, il païla leu Dètroits par ordre du Roi Jean, pour allet croiter fur les Côtes d'Afraque. Mais il faut remarquet e ique des Ît an 146, Don Sanche, demiter fils du Roi Ferdinand d'Arragon & Grand-Maitre de l'Ordre de Calattrava, avoir laillé em mourant une goufe fomme d'aspent pour la rédormption des Capitis. Après quelques délais, on fit parri d'Elpapte un Foifs, chargé du legs & de l'éxection de volonce du Prince. Quantiré d'Etiaves Chrictiens fortieur des pri-

Comment II rencontre Jean de Morales

nand d'Arragon & Grand-Maitre de l'Ordre de Calatrava, avoir laitsé en mourant une grosse somme d'argent pour la rédemprion des Captifs. Après quelques délais, on fit parrir d'Espagne un Foist, chargé du legs & de l'éxecurion des volonrés du Prince. Quantité d'Esclaves Chretiens sortirent des prisons de Maroc. Jean de Morales (9) qui fut de ce nombre, passoit avec les aurres d'Afrique à Tarif lorsque la Flotte de Zarco traversoit le Détroir. Les deux Couronnes, sans èrre en guerre ouverre, avoient quelques différends que autorifoient le Commandant Portugais à se saisir du Foist. Cependant la cargaifon n'ayant pû lui inspirer que de la pirié, il rendir la liberté à ce Bâriment & ne retint que Morales , après lui avoir reconnu affez d'habileté pour le eroire capable de servir le Prince Henri dans ses desseins. La violence n'eut aucune part à cette nouvelle caprivité. Morales n'apprir la cause de sa détention que pour en marquer de la joie, & s'offrir volontairemenr au service du Prince de Portugal. Il s'empressa même de communiquer à Zarco l'espérance qu'il avoir de se faire considérer tour d'un coup par des ouvertures imporrantes; il parla de la nouvelle Isle que les Anglois avoient découverte, & l'histoire des deux Amans ne fur pas oubliée. Zarco charmé de ce qu'il entendoir n'eur rien de si pressant que de retour-

Il le mene au Prince Henri.

Zarco chamé de ce qu'il entendoir n'eur rien de si pressant que de retourner à Tarca Abala, pour faire un si riche préssen à son Prince. Morales sur reçu comme un envoyé du Ciel. A peine eur-il expliqué ses propositions, que Henri dépècha au Roi son pere, pour lui en relever les avantages, & demander la permission de les exécuter.

Obstacles levés.

Elles rrouverent des obstacles à la Cour, par l'opposition secrete de quelques Ennemis du Prince. Mais, sur les informations de Zarco, il s'y rendit

(e) Il faut avouer que l'objection qui naît ici contre la verité de cette Histoire est difficile à lever. On nous a raconté qu'après la mott de Machin, ses Compagnons partirent austitôt, & trouverent Jean de Morales dans les prifons de Maroc. Ot fi l'on suppose, comme Galvano le tapporte d'après les Chroniques de Castille, que la découverre de Machin arriva vers l'an 1344, il faut que la prison de Morales n'ait pas duré moins de soixante-seize ans jusqu'au tems qu'il rencontra Zarco. L'intervalle feroit encore plus long, si l'avanture de Machin étoit arrivée des la 1318, comme Herbert l'écrit. L'Auteur même de cerre Hiftoire place cet événement sous le Regne d'Edouard III , qui commença en 1327 & qui fi-nit en 1378. Mais en ne le rappotrant qu'a la derniere année de ce Regne, ce seroit toujours quarante-deux ans qu'il faudtoit accot-

der à la prifin de Machin ; ce qui est nonsculement peu probable, mais contraire au fens de l'Hiltorien , qui semble mettre un espace fort court entre les deux événemens, & contraire encore à la Chronique, qui dit expresfement que Machin passa lui-meme en Afrique, & qu'il fut presenté ensuire au Roi de Castille. À la veriré cette supposition de la Chronique peut passer pour l'invention de quelque Espagnol, qui a cru fortifier alors les prétenrious de l'Espagne sur Madere; mais la premiere objection demeute dans toute fa force. On n'y voit même aucune autre réponfe, que de dire, on que Morales avoit bleile la veriré en déclarant qu'il sçavoit des Anglois mêmes ce qu'il n'avoit appris que pat la tradition des autres Esclaves , ou qu'Alcaforado n'a pas rapporté fidellement et qu'il tenoit de Morales.

lui-

lui-même, & sa présence fit évanouir aussi-tôt les difficultés. Le tems de l'expédition fut marqué au mois de Juin, & les ordres donnés pour l'équipement d'un bon Vaisseau, accompagné d'une Chaloupe à rames, suivant l'ulage du tems. Zarco fur nommé pour commander cette petite Flotte. Il prit avec lui le Capitaine Jean Laurence; François de Cardaval, Ruy Paës, Alvares Alfonfo, François Alcaforado, Auteur de cette Relation; & deux habiles Pilo-

1411.

tes, Antoine Jago, & Lorenzo Gomez.

Zarco toucha dans sa route à Puerto-Santo, où les Portugais, qu'il y avoir Dipart pour la

laissés deux ans auparavant, lui raconterent comme une vériré constante, qu'au découverte de Nord-Est (10) de l'Isle on voyoit sans cesse des rénébres impénétrables, qui s'élevoient de la mer jusqu'au ciel; que jamais on ne s'appercevoit qu'elles diminuassent . & qu'elles paroissoient gardées par un bruit effrayant qui venoir de quelque cause inconnue. Comme on n'osoit encore s'éloigner de la terre, faute (11) d'astrolabe, &d'autres instrumens dont l'invention est postérieure. & qu'on s'imaginoit qu'après avoir perdu la vue des Côtes il étoit impossible d'y retourner, sans un secours miraculeux de la Providence; cette prétendue. obscurité passoit pour un abîme sans fond, ou pour la bouche même de l'enfer. Les Ecrivains qui s'attribuoient plus de lumieres, soutenoient que c'étoit l'an- Opinions fabres cienne Isle de Cipango, que le ciel se plaisoit à tenir cachée sous un voile my- leu ftérieux, dans laquelle on étoir alors persuadé que les Evêques Espagnols & 186. Portugais s'étoient retirés avec d'autres Chrétiens pour se garantir de l'esclavage & de l'oppression des Mores. Ils ajoutoient qu'on ne pouvoit entreprendre sans crime de penetrer dans un secret si divin , puisqu'il n'avoit point encore plu au ciel de faire précéder cette découverte par les signes qui sont an-

nonces dans les anciennes Prophéties.

Difficultés qui

Les exhortations de Morales firent mépriser à Zarco ces fausses terreurs. Ils jugerent tous deux que les ténebres dont on vouloit leur faire un sujet d'épou- Zarco & 1 vante éroient au contraire la marque certaine de la terre qu'ils cherchoient. les Cependant après quelque délibération, ils convinrent de s'arrêter à Puetto-Santo jusqu'au changement de la Lune, pour observer quel effet il produiroit fur l'ombre. La Lune changea, fans qu'on s'apperçut de la moindre altération dans ce Phénomene, Alors rous les Avanturiers futent saisis d'une si vive terreur qu'ils auroient abandonné leur entreprise, si Morales n'étoit demeuré ferme dans ses idées, soutenant toujours d'après les informations qu'il avoir recûes des Anglois, que la terre qu'on cherchoit ne pouvoit être bien loin. Il faisoit comprendre à Zarco que cette terre, étant sans cesse à couvert du Soleil par l'épaisseur de ses forêts, il en sortoit une humidité continuelle, qui produisoit cette nuée épaisse, l'objet de tant de craintes & de fausses imaginations.

Enfin Zarco, ne consultant plus que son courage, mit à la voile un jour au

(10) Ce devroit être au Snd-Ouest, qui est la fituation de Madere par tapport à Puetto-

(11) Si cette remarque est véritable ,'voici la décision d'un point sort contesté, pulsque l'Aureur déclare que les instrumens nécessaires à la Navigation n'étoient pas encore inventés en 1418 & 1410, loríque Puerro-Santo & Madete furent découverts par les Portugais. D'un Tome II.

autre côté il est elair par le même endroit qu'ils furent inventés quelques années après cette déconverte, puisqu'ils l'étoient lorsque l'Auteur composa sa Relation, à moins qu'on ne veuille supposer que e'est une interpolation de Don Francisco Manuel, comme on l'a fait remarquer dans les Remarques préliminaires , ou de quelqu'un qui avoit eu le Manuscrit avant lui.

ALCAFORADO 1421. Approche du Vailicau vers

matin, sans avoit communiqué sa résolution à d'autres qu'à Morales; & pour ne laisser rien manquer à sa découverte, il rourna directement la prouë de son Vaisseau vers l'ombre la plus noire. Cette hardiesse ne fit qu'augmenter les allarmes de son Equipage. A mesure qu'on avançoit , l'obscurité paroissoir plus épaisse. Elle devint si terrible qu'on osoit à peine en soutenir la vûe. Vers le milieu du jour on enrendir un bruit terrible, qui se répandoit dans toute l'étendue de l'horison. Ce nouveau danger redoubla si vivement la frayeur publique, que tous les Matelots pousserent de grands cris, en suppliant le Capitaine de changer de route & de seur sauver la vie. Il les assembla d'un visage ferme, & par un discours prononcé avec le même courage il leur infpira une partie de sa résolution. L'air étant calme & les courans fort rapides , il fit conduire son Vaisseau au long de la nuce par deux Chaloupes. Le bruit servoit de marque pour s'avancer ou se retirer, suivant qu'il paroissoit plus ou moins violent. Deja la nuce commençoit à diminuer par dégrés. Du côté de l'Est elle étoit sensiblement moins épaisse. Mais les vagues ne cessoient pas de faire entendre un bruit rerrible. On crut bientôt découvrir au travers de l'obscurité quelque chose de plus noir encore, quoiqu'à la distance où l'on étoit, il fut impossible de le distinguer. Quelques Marelots assurerent qu'ils avoient apperçu des Géans d'une prodigieuse hauteur. Ce n'étoient que les rochers, qu'on vit bientôt à découvert. La mer s'éclaircissant enfin , & les vagues commençant à diminuer, Zarco & Morales ne douterent plus qu'on ne fût peu éloigné de la terre. Ils la virent presqu'aussirôt, lorsqu'ils n'osoient encore s'y attendre. La joie des Matelots le conçoit plus aisément qu'elle ne peut s'exprimer. Le premier objet qui frappa leurs yeux fut une petite pointe, que Zarco nomma la pointe de Saint Laurent. Après l'avoir doublée, on eut au Sud la vue d'une terre qui s'étendoir en montant; & l'ombre ayant tout-àfait dispary, la perspective devint charmante jusqu'aux montagnes.

de la terre,

Ruy Paës & Jean de Morales y defcendent les pre-

fait difjarat, la perfpective devint charmante julqui'aux montagnes. Ruy Pašt fur euroyė danu not Chaloupe, ave e Joan de Morales, pour reconnoitre la Côte. Ils entreceut dans une algae, qu'ils trouvezent conforme à la defeription que Morales avoit reçue des Anglos. Estan defennals au rivage, ils découvrirent fans peine le monument de Machin, de les autres marques de la stanches de la disparate de la disparate de la combon de la comparate de la combon de la comparate de la combon de la comparate de la comparate de la combon de la comparate de la compa

Recherches que Zarco fait dans l'ille. Le premier soin des Avanturiers Portugais sur de chercher, dans le Paya, des Habiants & des Besthaux. Mais ils n'y trouverent que des oissaux de divertes especes, & si peu sarouches qu'ils se la sissionent prendre à la main. On résolut de siuvre les Côtes, dans la Chaloque. Après avoir doublé une pointe à l'Ouest, on trouva une Plage où quarre belles rivieres venoient se rendre dans mer. Zaror emplis une bouteille de la plus telle eau, pour la porter au Prince Henri. En avançane plus loin on artiva dans une vallée arrosce par me autre riviere. Puls soin encore on trouva une feconde vallée couverte d'arbete, donn quelques-uns deioient tombés. Zaroc en sit une croix, qu'il éleva s'ul le rivage, & s'o noman ce lieu Santae-Copu. Un peu au-édel, ju spassere

une pointe qui s'avançoit affez loin dans la mer, & la trouvant remplie d'un grand nombre de geais, ils lui donnerent le nom de Pauta dos Grathos, qu'elle 1421.

conferve encore. Cette pointe, avec une autre langue de terre, qui en est à deux lieues, forme un golphe, alors bordé de beaux cedres, au-delà duquel Zarco découvrit encore une vallée, d'où fortoit une eau blanchâtre qui formoit un grand bassin avant que d'entrer dans la mer. Tant d'agrémens naturels engagetent Zarco à faire descendre encore une fois ses gens pour pénétrer plus loin dans les terres. Mais quelques Soldats chargés de cet ordre revinrent bientôt lui apprendre qu'ils avoient vû de rous côtés la mer autour d'eux, & par confé- Hecomset que qu'ils étoient dans une Ise, contre l'opinion de ceux qui avoient pris le étourne se

cette terre pour une partie du continent d'Afrique. Zarco ne penfa plus qu'à choisir dans l'intérieur du Pays quelque lieu propre à s'y établir. Il arriva dans une campagne affez vaste, & moins couverte de bois que les autres cantons, mais si remplie de fenouil que la Ville qu'on y a bâtie depuis & qui est devenue la Capitale de l'Isle, en a tiré le nom (11) de Funchal. Là, trois belles rivieres sortant de la vallée & s'unissant pour se jetter dans la mer, forment deux petites Illes, dont la lituation tenta Zarco d'en faire approcher fon Vaisseau, Ensuite il continua sa route par terre jusqu'à la Divert lieux même pointe qu'il avoit vûe au Sud, où il avoit planté une croix. Il décou-qu'il nomme. vrit, au-delà, un rivage si doux & si uni qu'il lui donna le nom de Playa formosa. Un peu plus loin il fut arrêté par un ruisseau d'eau claire, mais si rapide, que deux de ses gens ayant entrepris de le passer à la nage furent emportés par le courant, & n'auroient pû éviter de périt s'ils n'eussent été promprement secourus. Cet accident fit nommer le ruisseau Soccaridos ; cause plus heureuse que celle qui a fait nommer Agraviados une riviere de la mer Arabique dont les Historiens Portugais (13) font mention.

En continuant sa marche, Zarco s'approcha d'une pointe de rocher, qui Camera de Loétant coupée par l'eau de la mer, formoit une forte de Port, Il crut y découvrir les traces de quelques animaux ; ce qui rendit sa curiosité d'autant (14) plus vive, que jusqu'alors il n'en avoit point encore apperçu. Mais il fut bientôt détrompé en voyant sauter dans l'eau un grand nombre de loups marins. Ils fortoient d'une caverne que l'eau avoit creusée au pied de la montagne, & qui étoit devenue comme le rendez-vous de ces animaux. Cette découverte fit donner à Zarco le surnom de Camera dos Lobos, qui s'est transmis (15) à sa postérité

ofterité Les nuées devinrent si épaisses dans eet endroit, que faisant paroître les récestance. rochers beaucoup plus hauts & trouver quelque chose de plus terrible au bruit des vagues qui venoient s'y brifer, Zarco prit la réfolution de retourner vers fon

(12) On trouve ici dans cette Relation une remarque fur Funchal, qui prouve clairement qu'on a fait quelques additions au Manuscrit d'Alcaforado; car l'Anteur n'a pû parlet de plufieurs chofes qui n'arriverent qu'environ quatre-vingrs ans après , telles que l'érection de Funchal en Eveché, &c.

Agraviados, dans le Golle Arabique, est une autre interpolation ; puilque l'événement qu'el-le suppose est posterieur de cent vingt ans à la découverte de Madere. (14) Machan avoit vů differentes fortes d'a-

nimeux. (15) On reconnoît encore ici une interpo-(13) Cente réflexion fur la Rivière de les lation.

Naii

#### HISTOTRE GENERALE

ALCAFORADO 1421.

Vaisseau. Il se pourvut d'eau, de bois, d'oiseaux & de plantes de l'Isse, pour en faire présent au Prince Henri ; & remertant à la voile pour l'Europe , il arriva au Port de Lisbonne vets la fin du mois d'Août 1420, sans avoir perdu un seul homme dans le voyage.

Il retourne er Portugal-Accueil qu'il y reçoit.

Le succès d'une si belle entreprise lui arrira rant de considération à la Cour de Portugal, qu'on lui accorda publiquement un jour d'audience, pour faire le récit de ses découverres. Il présenta au Roi plusieurs troncs d'arbres d'une

grosseur extraordinaire; & fur l'idée qu'il donna de la prodigieuse quantité de forêts dont il avoir trouvé l'Isle couverte, ce Prince la nomma l'Isle Ma-L'incent nom- dere. Zarco reçut ordre d'y retourner au Printems, avec la qualité de Capitaine ou de Gouverneur de l'Isle; titte auquel ses descendans joignent aujourd'hui celui de Comte.

Son fecond voyage à Madere,

Le second voyage se fit au mois de Mai de l'année 1421. Zarco partit accompagné de sa temme, Constance Rodrigue de Sa (d'autres disent d'Almeyda ; de Juan Gonsalvo fon fils aîné, & de ses deux filles, Helene & Beatrix. Il rerrouva fon Isle en peu de jours. La Rade où il aborda n'étoir encore distinguée que par le nom de Port Anglois; mais il la nomma Puerto Machino, pour faire honneur à la mémoire de l'infortuné Machin; & la Ville qui s'y est formée debuis, a confervé le nom de Machino ou Machico. En descendant au rivage, il fit abbatre le bel arbre sous lequel étoient les autels & le tombeau dont on a parle; & l'usage qu'il en fit aussi - tôt fut pour bâtir une Eglife, qu'il dédia à Jesus Sauveur, suivant les intentions de Machin qui subsis-

toient encore dans son épitaphe. Il donna aux tristes restes des deux Amans une sépulture honorable dans le chœur. Après avoir accordé ses premiers soins à la Religion , il choisit pour l'érablissement de sa Colonie l'endroit de l'Isse qui lui avoir paru le plus commode

& le plus agréable. C'étoit une belle vallée, où l'eau fraîche étoit en abondance. Il v ietta les fondemens d'une Ville qui fut nommée Funchal, & qui devint bientôt fameuse. Constance, sa femme, en dédia le premier Autel 4 Sainte Catherine; ce qui se trouve néanmoins contraire au récit de Barros. qui suppose deux Eglises bâries à Funchal avant celle-ci. Cette erreur du Tise-Live de Portugal rend fort suspect tout ce qu'il raconte ensuite du feu qu'on employa pour détruire les forêts, & qui s'y entretint pendant sept ans; d'autant plus que Madere n'a jamais éré sans beaucoup d'arbres, quoiqu'on en air abbatu un fort grand nombre pour les Manufactures de sucre, dont on a vu jusqu'à cent cinquante à la fois.

Après la mort du Roi Jean, Edouard fon fils & fon successeur accorda au Prince Henti les revenus de cette Isle pour tout le tems de sa vie, en dédommagement des sommes qu'il avoit avancées pour la découvrir & la peupler. Certe donarion se fit à Cintra par un Acte solemnel, le 16 de Septembre 1433; & par le même morif, l'autorité spirituelle sur accordée perpéruelle-

ment à l'Ordre de Christ. Alphonse, successeur d'Edouard, confirma ces dispositions en 1419. A l'égard de Juan Gonsalvo Zarco, dont le merite & les fervices mérirojent auffi des récompenses, les Princes ses Maîrres changerent son nom & ses armes. Il fut revetu du titre de Comte, avec le nom de Camera dos Lobos, en mémoire de la caverne qu'il avoir découverte; & pour armes, il prit une tour d'argent supportée par deux loups marins & chargée

### CHAPITRE II.

## Voyage d'Aluise da Cada Mosto, au long des Côtes d'Afrique; jusqu'à Rio grande, en 1455.

N Ous avons deux voyages de Cada Mosto, qui se trouvent dans les Remarques pre-liminates tor tes collections de Ramusio & de Grynæus; l'un, aux rivieres de Sanaga ou segui de Cada Senegal; de Gambra, ou Gambia; & de Rio grande. L'autre à la même Côre Motto. d'Afrique & aux Isles de Cap-verd.

Ces deux Ouvrages ayant été composés en Italien, Ramusio nous les a conservés dans la même langue; mais Grynzus en a donné une traduction Latine, qui differe de l'Original dans plusieurs points essentiels. Par exemple, l'Italien fait partir l'Auteur de Venise en 1454, & la traduction en 1504. On juge aisément que de part ou d'autre l'erreur vient de l'impression , & l'on est d'abord porté à croire, que c'est l'imprimeur du Latin qui doit être accusé de cette négligence. Mais la conjecture se change en certitude, lorsqu'on observe ensuite que le Prince Henri, par qui Cada Mosto (16) sur employé, mourut

en 146 1.

Les deux voyages sont précedés d'une Préface de l'Auteur, & d'une Introduaion composée par celui qui a pris soin de les recueillir. On lit dans la seconde de ces deux pieces qu'Aluise da Cada Mosto sur le premier qui découvrit les Isles du Cap-verd, quoique les Porrugais attribuent l'honneur de cette découverre, donze ans auparavant, à (17) Denis Fernandez, un de leurs Compatriores. On fit d'autant plus de cas des voyages de Cada Mosto, lorsqu'ils furent publiés, que les Anciens ayant représenté les Pays voisins de la Ligne comme une Région inhabitable, il appris au contraire à ses Lecteurs qu'elle étoit couverte de verdure & remplie d'Habitans. D'un autre côté, on s'imagina que ses découvertes pouvoient être d'une utilité confidérable pour le de Ramufo fut h commerce. Ramusio paroît avoir été persuadé que par les rivieres du Senegal, Commerce. qu'il prenoit pour des branches du Niger, on pouvoit s'ouvrir un commerce facile avec les riches Contrées de Tombuto & de Melli, & faire ainsi passer l'or en Europe avec plus de commodité & de diligence, que par les vaîtes & dangéreux déserts qui séparent ces deux Régions de la Barbarie. Comme le sel , suivant Leon , étoit la marchandise la plut précieuse qu'on pût porter aux Négres, on se proposoir de prendre du sel dans l'ise de Sal, qui est une des Isles du Cap-verd, & d'en fournir rous les Pays qui bordent le Niger, dont on ne supposoit pas que le cours eut moins de cinq cens milles. On espéroit d'en sirer, pour échange, de l'or & des Esclaves; & tandis que l'or passerois en Europe, les Esclaves devoient être transportés au marché de Saint Jago, autre Me du Cap-verd, d'où il seroir aisé de les conduire immédiatement aux Indes occidentales.

(17) Voyez le Chapit. I. du Tome I. (16) Ramuño écrit toujours Aluise da ca da Na iit

Mosro. 1454. Défauts de fon projet.

Pour entreprendre un si beau commerce, il auroit été nécessaire alors d'obtenir le consentement des Portugais, qui éroient maîtres de toute cette Côte d'Afrique, jusqu'à plusieurs dégrés au-delà de la Ligne. Ramusio, dont je rapporre ici les raisonnemens, jugeoit qu'il y avoit peu de difficulté; puisque rous les Européens avoient la permission de porter leur commerce jusqu'à l'extrémité de la Guinée. Cependant comme les Portugais mêmes n'en avoient point encore entrepris de cette nature, il cherchoit par quels moyens on y pouvoir parvenir. Les Anglois l'ont tenté plusieurs fois; mais les obstacles qu'ils y ont trouvé marquent assez, que si le succès n'est pas impostible, il n'est pas aussi facile que Ramusio se l'imaginoit. D'ailleurs il suppofoit une communication entre le Niger & les autres rivieres qui tombent dans la mer occidentale; opinion combattue par tous les Voyageurs de quelque réputation. Monsieur de l'Isle l'a rejettée lui-même dans ces derniers tems; & sa derniere Carte d'Afrique représente le Senegal , la Gambra & le Niger comme des fleuves absolument separés.

Eloge de Prince Henri de Portugal par Cada Micho

Cada Mosto, dans sa Présace, après avoir fait l'apologie de son Ouvrage; & déclaré qu'il s'attache inviolablement à la vériré, parle de l'Infant Enriquez, c'est-à-dire du Prince Henri, premier Auteur des découvertes. Il loue la grandeur d'ame de ce Prince, l'élévarion de son génie & son habileté dans toutes les connoissances astronomiques. Il ajoute qu'il se livra tout entier au service de la Religion, en faisant la guerre contre les Mores, & que ses exploits lui acquirent une immortelle réputation. Le Roi Jean, son Pere, étant au lir de la mort en 1432, le fit appeller, & lui recommanda de ne jamais abandonner l'héroïque résolution de poursuivre les ennemis de la sainte Foi. Ce généreux Prince engagea sa parole; & pour la remplir presqu'aussitôt, il entreprit avec Dom Edouard, son frere & successeur de Jean, cette fameuse guerre contre le Royaume de Fez, qui dura plusieurs années. Son zele ne se relachant point contre les Mores, il fit partir, chaque année ses Caravelles pour croifer fur les Côtes (18) d'Azafi, & de Messa; mais n'étant pas moins passionné pour les découvertes, il joignoir à cette Commission celle d'avancer fans cesse au long de la Côte. Elles pousserent en estet jusqu'au grand Cap qu'on a nommé le Cap de Non (19), & qui n'a tiré ce nom que de l'impossibilité qu'on se figuroit à pénérrer plus loin. Cependant le Prince Henri, qui pensoir autrement, ajoûta trois Caravelles au nombre qu'il avoit jusqu'alors envoyées. Elles passerent le Cap d'environ cent milles ; & n'ayant trouvé audelà que des Côres fabloneuses & désertes, elles revinrent sur leurs traces.

Ar.leur lavincible de se Prince pour les decou-WEGS.

> · Leur progrès n'avant fait qu'encourager le Prince, il remit la même Flotte en mer , l'année suivante , avec ordre d'avancer cent cinquante milles de plus, & d'aller aussi loin qu'il seroit possible, en promettant d'enrichir par ses bienfairs tous ceux qui tenteroient cette entreprife. Ils partirent; maistout leur courage & leur respect pour les ordres du Prince ne purent leur faire pousser plus loin leurs découvertes. Cependant la force de fon jugement ne lui faisoit pas voir avec moins de clarté qu'on devoit trouver de nouveaux Pays & de nouvelles

(18) Zafi, ou Saffi. c'est-à dire , plusieurs années avant la mort du pologie.

Roi Jean. Voyez le Chap. I. de cet Ouvrage, (19) Faria prétend que le Cap Non fut dou- On rend compte ici de la Préface de Cada Moble & celui de Bojador découvert en 1415, fto, fans s'attacher à l'exactitude de la ChroNations. Il ne se lassa point d'envoyer des Caravelles, jusqu'à l'heureux tems où l'on découvrit enfin certaines Côtes habitées par les Arabes du défert, & par les Azanaghiz, Nation farouche & bazanée. Ainsi les Négres ayant été découverts, on continua de découvrir successivement les autres Nations, comme Cada Mosto va nous l'apprendre. Tel est le fond de sa Préface.

CADA Mosto. 1454.

Il raconte ensuite qu'il étoit âgé de ving-deux ans lorsqu'il entreprit son Il raconte entune qu'il étoit age de ving deux parties de la Méditer. Monto, & ca woyage; qu'il en avoit déja fait plutieurs dans quelques parties de la Méditer. Monto, & ca ranée, & celui de Flandres, qu'il s'étoit proposé de recommencer pour tra- sant ses voyages. vailler à sa fortune; car il ne désavoue pas qu'avec le dessein d'employer sa jeunesse, son principal objet ne fut d'acquérir des richesses & des dignités-Ce qui donne beaucoup de prix à ses Relations, c'est qu'elles sont les plus anciennes qui nous restent des navigations Portugaises. S'il y en a quelques-unes qui les ayent précedées, ce ne sont que de courts extraits & de simples abrerés donnés par les Historiens, qui ne méritent pas le nom de Journaux de Voyageurs. Cada Mosto étoit un homme d'esprit & d'intelligence, qui a fait un usage continuel de ces deux qualités dans son ouvrage; & si s'on excepte quelques circonstances sur lesquelles on ne peut douter qu'il n'ait été trompé par les Marchands d'Afrique, comme la plupart des Voyageurs font exposes à l'être, nous n'avons pas de Journal plus eurieux & plus interressant que le fien. On y trouvera particuliérement un détail fort instructif sur le commerce d'or de Tomburo & sur ses principales branches, qui ont été si peu connues de Jentraux. nos derniers Voyageurs: ce qui marque affez que ce n'est pas la multirude des Ecrivains qui jette du jour dans les matietes obscures; & qu'un Voyageur éclairé donne une idée plus juste des Pays qu'il a parcourus, que vingt Auteurs mé-

Merite de fes

Cada Mosto, résolu de retourner en Flandres avec le peu d'argent qu'il Cada Mosto avoit, s'embarqua sur une Galere Venitiene commandée par le Capitaine relâche au C.p. Marco Zeno, Chevalier de Malte. Ils partirent de Venise le 8 d'Août 1454. 5. Vatices. Les vents contraites qui s'éleverent près du Cap Saint Vincent les ayant forces de s'y arrêter, il se trouva que dans le même tems Dom-Henri Prince de Portugal, vivoit fort près du même Cap, dans un village nommée Ripofera, oil il s'étoit retiré volontairement pour se livrer à l'étude. Ce célebre Protecteur de la navigation & des Voyageurs, envoya auffi-tôt au Vaisseau, Antoine Gonzalez son Sécretaire, accompagné d'un Vénitien nommé (20) Patricio Conti, qui étoir alors Conful de sa République en Portugal, & que son goût pour les voyages attachoit aussi au service du Prince. Ils portoient quelques montres du sucre de Madere, du sang de dragon de la même Isle, & des autres commodités que le même Prince commençoit à tirer des Pays qu'il avoit découverts. Après diverses questions, ils apprirent aux Vénitiens du Vaisseau que Dom Henri avoit fait peupler plusieurs liles désertes, & que les richesses qu'ils leur montroient en étoiant déja les fruits. Ils ajouterent que ces essais n'étoient Rencontre du rien en comparaison des grandes choses que le Prince avoit exécutées; que depais telle & telle année il avoit pénetré dans des mers jusqu'alors inconnues, & dans des Pays où ses gens avoient fait des découvertes incroyables : que les Portugais qui s'étoient employés à ces admirables entreprises avoient tiré des avantages extrêmes de leur commerce avec les Nations barbares, & gagné

diocres qui rendent compte des mêmes lieux.

CADA Mosto. 1454.

quelquefois jusqu'à mille pour cent. Enfin leur récit parut si merveilleux aux Vénitiens, que la plupart des Passagers, & particuliérement Cada Mosto, se sentirent enflammés de la passion des voyages. Ils demanderent si le Prince accordoit la liberté de partir, à ceux qui lui offroient leurs services. On leur répondit qu'il ne la refusoit à personne. Mais on leur expliqua les conditions qu'il y mettroit : C'étoit 1º. d'équiper & de charger un Vaisseau à leurs dépens, ou seulement de le charger, parce qu'il fournissoit volontiers des Caravelles. 2º. Que dans le premier cas, il se réservoit au retour la quatrième partie des biens qu'on rapportoit ; & que dans le second, il éxigeoit la moitié de la cargaifon. 10. Que si le voyage manquoit de succès, le Prince se chargeoit de tous les frais. Mais on prit soin d'assurer, qu'il étoit impossible qu'on ne recueillit pas de grands fruits d'une si belle entreprise. Gonzalez ajoûta que, Dom Henri setoit chatmé d'y voir entrer des Vénitiens, & qu'il ses traiteroit avec distinction, parce qu'étant persuadé qu'on trouveroit des Epices dans les Pays dont il avoit commencé la découverte, il sçavoir que les Négotians de Venise étoient plus entendus que toute autre Nation dans le commerce.

Caia Moño fe

Cada Mosto ne balança point à se rendre auprès du Prince, qui lui confirditermine à let-qui les l'es-uçais, ma tout ce qu'il venoit d'entendre, & qui augmenta même son ardeur par une infinité de nouvelles promesses. La jeunesse, la curiosité, l'envie de s'enrichir furent autant d'aiguillons qui ne laisserent plus de repos au jeune Voyageur. Il commença par s'informer des marchandises qui convenoient à ses nouveaux desseins. Ensuite, étant retourné à bord, il disposa de celles qu'il avoit destinées pour les Pays-bas; & ne réservant que ce qu'il crut favorable à l'expédition qu'il méditoit , il laissa partir sans lui les Galeres Vénitiennes. Le Prince Henri applaudit beaucoup à la résolution, & le combla de caresses pendant le séjour qu'il fit en Portugal. Il lui fit équiper une Caravelle d'environ quatre-vingt-dix tonneaux, dont il donna néanmoins le commandement à Vincent Diaz, natif de Sago. Mais Cada Mosto l'ayant chargée presqu'entiérement à ses frais, ils partirent ensemble le 2 de Mars 1455, avec un vent Nord-Eft.

1455.

Il arrive & Puerto Samo,

Dès le 25 ils arriverent à l'Isle de Puerto-Santo, qui est éloignée de six cens milles au Sud, du Cap Saint Vincent (21). Il y avoit déja près de vingtfept ans que cette Isle avoit été découverte. Ils en partirent le 28 de Mars, & le même jour ils entrerent dans Manchico (22) un des Ports de l'Isle de. Madere, à quarante milles de Puerto-Santo. Dans un tems clair, ces deux Isles peuvent se voir l'une de l'autre. Celle de Madere étoit habitée depuis. vingt - quatre, ans, par les soins du Prince Henri, qui lui avoit donné pour. Gouverneur Triftan Teifera, & Gonzalez Zarco, deux de ses Gentilshommes. entre lesquels l'Isle & le commandement étoient partagés. Tristan occupoit la partie où le Port de Manchico est situé; & Zarco, celle où il avoit jetté luimême les fondemens de Funchal.

Madere avoit déja quatre habitations confidérables; Manchico, Santa-

(11) On retranche ici de ce Journal la des- ce dans le Chapitre précedent. euption de Puerro-Santo, & une partie même (11) C'est apparenment ce que les de celle de Madere, qui ont déja trouvé pla-nomment Machies.

Cruz,

Cruz, Funchal & Camera dos Lobos, sans compter d'autres établissemens qui commençoient à se former en différens lieux. On y comptoir alors dixhuit cens hommes (23) de Milice, & une Compagnie de cent Cavaliers. L'Isle est arrosée par huit rivieres, qui la traversent presqu'entiérement, & fur lesquelles on avoit construit des moulins à scier les planches, qui en fournissoient de diverses sortes au Portugal. Les plus estimées étoient celles de cedre & de Nasfo, dont on employoit les premieres à tous les usages des Edifices, & les autres à faire des arcs & des bois de fuil. Le cedre ressemble beaucoup au cyprès; mais il rend une odeur extrêmement agréable. Le bois de Nasso est couleur de rose & d'une rare beauté. Cada Mosto rend témoignage que la vendange se faisoit alors à Madere vets le tems de Pâques; au

plus tard, l'octave d'après.

Il quitta cette Isle, pour prendre au Sud; & dans peu de jours il arriva aux Isles Canaries, qui sont à trois cens vingt milles de Madere. Il compte

fept Canaries, dont quatre étoient habitées par des Chrétiens; Lancerota, Fuerte-ventura, Gomera & Ferro. Elles avoient pour Seigneur, sous l'autorité du Roi d'Espagne ; un Gentilhomme Espagnol , nommé Herrera , natif de Seville. On transportoit de ces Isles à Cadix & dans la riviere de Seville une grande quantité de l'heibe qui se nomme Orchel ou Oricello, pour les nsages de la teinture. Les peaux de chevres, le suif & le fromage faisoient le reste du commerce. L'Auteur remarque que les Habitans naturels des quatre Isles soumises aux Chrétiens étoient les Canarins, & qu'ils avoient différens langages qu'ils n'entendoient point entr'eux. Leurs habitations étoient de les tou

fimples Villages, sans fortifications & sans désense dans les Plaines, mais si bien fortifiés dans les montagnes, qu'il falloit un siège pour les forcer. Les trois autres Isles, qui se nomment la grande Canarie, Ténerise & Palma n'avoient encore que des Idolâtres pour habitans. Elles étoient mieux peuplées que les quatre autres, sur-tout celle de Ténerife, qui est la plus grande, & qui ne contenoit pas moins de quatorze à quinze mille Ames. On en comptoit huit ou neuf mille dans la grande Cauarie. Palma n'en avoit qu'un petir nombre, quoiqu'elle parût charmante en perspective. Ces trois Isles etant bien gardées par des Habitans fort courageux, les montagnes d'une hauteur excessive, & les Places imprenables, il avoit été jusqu'alors impossible aux Chrétiens de s'en rendre Maîtres. Ténerife est une des plus hautes Isles du monde, & se découvre de fort loin en mer. L'Auteur fut assuré par quelques Matelots, qu'ils l'avoient apperçue de soixante & soixante - dix lieues Espagnoles, qui font environ deux cent cinquante milles d'Italie. Elle a dans son centre une montagne en forme de diamant, d'une hauteur merveilleuse & toujours brûlante. Cada Mosto apprit ces circonstances de plusieurs Chré-

tiens qui avoient été prisonniers dans cette Isle. Il prétend que depuis le pied de la montagne jusqu'au fommet il n'y a pas moins de quinze lieues Portugaifes, qui font soixante milles d'Italie. Mais on a vû, dans le Chapitre précedent, des régles plus justes pour la véritable hauteur du Pic.

(24) L'Isle de Ténerise avoit alors neuf Maîtres ou neuf Princes, qui pre-(23) C'est-à-dire apparemment de gens ca- dent la description entiere de Tenerise , & da pables de porter les armes. Pic, avec celle des autres Canaries.

(14) On trouvera dans le Chapitre préce-Tome II.

CADA MOSTO. 1455.

00

CAPA M 0 5 T O. 1455.

noient le titre de Ducs. C'étoient autant d'Usurpateurs, qui avoient divisé l'autorité souveraine, après s'en être faiss par la force. Les guerres qu'ils avoient entr'eux causoient souvent beaucoup de catnage. Leuis armes n'étoient que des pierres, & des massues, en formes de dards, dont la pointe étoit armée d'os ou de corne au lieu de fer. Ceux à qui ce secours manquoit, se contentoient de faite durcir leurs massues au feu. La plupart des Habitans étoient continuellement nuds, quoique plusieurs se couvrillent de peaux de chevres. Mais ils s'enduisoient la peau de suif, mêlé avec le jus de quelques herbes, qui la tendoient asses épaisse pour résister au froid. D'ailleurs, étant fi avancés au midi , ils n'avoient jamais beaucoup à souffrit de l'hiver. Leur demeure étoit des grottes & des cavernes au pied des montagnes. Ils se nourrissoient d'orge, de chair & de lait de chevres , qu'ils avoient en abondance , & de quelques fruits; mais particuliérement de figues. Comme le climat est fort chaud, ils faisoient leur moisson aux mois d'Avril & de Mai. On connoissoit pen leur Religion, parce qu'ils n'avoient pas de culte établi. Les uns adoroient le Soleil; d'autres la Lune & les Etoiles. On leur attribuoit jusqu'à neuf fortes d'idolatrie. Leurs femmes n'étoient pas communes ; mais ils n'avoient pas de loi qui les génât pour le nombre. Ils ne prenoient une vierge, qu'après avoir propolé à leur Seigneur de passer la premiere nuit

gion.

Informations de Cada Moltu-

avec elle; se ceux qui obteniolent cette grace s'en retoyolent fort honorés. Si l'on veut f'açuoti d'où Cada Motho avoit tric esc cononillances; il répond que les Chrétiens des quarte illes s'approchoient fouvent de l'énetife pendant la nuit, se qu'ils y enlevoient fouvent des infailiteires de l'un Se l'attre feer , qu'ils vendoient en Efragane pour l'éclèsage. Lorfqu'il artivoit à cen Barbarse de faire quéques prinomients Efragonos, in n'ovenen pas la crauma de les entition, ill les employolent à nettoyer les Chevres St à tuer les mouches dont es animaux font toutments.

Les anciens Canarins étoient dans l'usage d'offrir à leur Seigneur, non seu-

Sacrifice barba

lement leurs services & leur fidélité, mais le sacrifice même de leur vie, lorsqu'il entroit en possession de l'autorité souveraine. Il s'en trouvoit toujours plusieurs qui passoient de l'offre à l'exécution. Ils se rendoient avec un nombreux correge sur le bord de quelque profonde vallée, où les victimes, après quantiré de cérémonies & de paroles mistérieuses, se précipitoient à la vûe de tout le monde. Le même usage obligeoit le Seigneut de marquer une considération particuliere aux Parens des Morts & de les distinguer par des honneurs & des bienfaits. L'Auteur fut informé de cette coutume barbare par divers Canarins qui avoient quitté leur Nation pour embrasser le Christianisme. Ils sont d'une légeteté extrême à la coutse, & fort agiles à descendre & monter au milieu de leuts rocs & de leurs précipices. Ils sautent de pierre en pierre, & souvent ils s'élancent à des distances incroyables. Leur adresse à jetter des pierres est si merveilleuse, qu'ils sont surs de toucher toujouts au but. Les deux sexes se peignent le corps, en verd, en rouge, en jaune, avec le jus de certaines herbes, & cette vatieté de couleurs passe entr'eux pour un grand ornement. Cada Mosto relácha dans les deux líses de Gomera & de

Ayant remis à la voile, il continua sa course vers l'Ethiopie; & le vent ne

Ferro. Il toucha aussi à celle de Palma; mais sans y descendre.

cessant pas de le favoriser, il arriva au Cap Blanco, qui est à soixante-dix milles des Canaries. Il observe que portant au Sud dans ce passage il se rint sans cesse éloigné de la Côte d'Afrique, qu'il laissoit sur la gauche ; les Canaties étant fort avancées dans la met du côté de l'Ouest. Il fit voile ainsi pen- Cala Mosto atdant la moitié de sa course; après quoi, prenant plus à gauche, il chercha la rive au Capvûe des Côtes, dans la crainte de passer le Cap sans l'appercevoir; car on est ensuire assez long tems sans découvrir la terre. Les Côtes s'enfoncent après le . Déscription de Cap, & forment un Golfe, qu'on appelle Forna d'Arguim, du nom d'une petite Isle qui est siruée dans le Golfe même. Il n'a pas moins de cinquante milles d'enfoncement, & l'on y trouve trois autres Isles, ausquelles les Porgais avoient déja donné des noms. La premiere porte colui de Blanca, à cause de les sables blancs. La seconde, celui d'Isle das Garzas, ou des Herons, parce qu'on y trouva un si grand nombre d'œufs de ces animaux, qu'on en remplir deux Barques; la troisième celui de (25) Coori. Elles sont toutes trois petites, sabloneuses, & désertes; mais celle d'Arguim a de l'eau fraîche.

Il faut observer qu'au Sud du Détroit de Gibraltar , la Côte , qui est celle gainde Barbarie, n'est pas habitée au-delà du Cap-Cantin, d'où l'on rtouve sufqu'au Cap-Blanco une Région fabloneuse & déserte, qui est séparée de la Barbarie par des montagnes (26) du côté du Nord, & que ses Habitans nomment (27) Sara. Du côté du Sud elle touche au Pays des Negres, & dans sa largeur elle n'a pas moins de cinquante ou soixante journées. Ce désert s'étend tajusqu'à l'Océan. Il est couvert de sable blanc, si aride & si uni, que le Pays étant d'ailleurs fort bas, il n'a l'apparence que d'une Plaine jusqu'au Cap-Blanco, qui rire aussi son nom de la blancheur de son sable, où s'on n'apperçoit aucune sorte d'arbre ou de plante. Cependant rien n'est si beau que ce Cap. Sa forme est triangulaire, & les trois pointes qu'il présente sont l'une de

l'autre à la distance d'un mille.

On trouve fur cette Côte une prodigieuse quantité de gros Poisson de toutes les especes & d'une bonté extraordinaire. Le Golfe d'Arguim est fort profond dans toute son étendue; mais il est plein de rocs, & traversé par des courans qui rendent la navigation fort dangéreuse dans les rénebres. Cada Mosto apprit qu'il s'y étoir déja perdu deux Vaisseaux. La struation du Cap-Blanc est au Sud-Ouest du Cap-Cantin.

Derriere le Cap-Blanc, dans l'intérieur des terres, on trouve à six journées du rivage une Ville nommée Hoden, qui n'a pas de murs, mais qui est fréquentée par les Arabes & les Caravanes de Tombuto (28) & des autres Régions du Pays des Negres. Leurs alimens sont des dattes & de l'orge. Ils boivent le lait de leurs Chameaux. Le Payseit fi sec qu'ils y ont peu de vaches & de .

chevres. Ils sont Mahomérans, & fort ennemis du nom Chrétien. N'ayant point d'habitations fixes, ils sont sans cesse errans dans les déserts, & leurs courses s'étendent jusques dans cette partie de la Barbarie qui est voisine de la Méditerranée. Ils voyagent toujours en grand nombre, avec un train nombreux de Chameaux, sur lesquels ils transportent du cuivre, de l'argent, & d'autres richesses, buto. de la Barbarie & du Pays des Negres à Tombuto, pour en rapporter de l'or & de la Malaguette, qui est une espece de poivre. Leur couleur est bazanée. Les deux

(15) Grynaus écrit Cori. (16) Ce fout les Monts Atlas.

(17) Ou Sarrah. (18) Grynzus met Atanbute.

Oo ii

Mosto. 1455.

Ore des Colfe d'Argin ou d'Ar-

Déferts de Sa-

CADA Mosto.

exes ont pour unique vêrement, une forre de robbe, blanche bordée de rouge. Les Hommes portent le turban, à la maniere des Mores, & vont roujours ands pieds. Leurs déferts font remplis de Lions, de Pantheres, de Léopards, & d'Aurobe, don l'August une le quite more en pour mapré plufage faire.

d'Autruches, dont l'Auteur vante les œufs après en avoir mangé plufieurs fois. Le Prince Henri de Portugal connoilfant l'importance du Golfe d'Arguim

en avoit défendu l'entrée pour l'espace de dix ans à rous ceux qui n'étoient commerce de pas compris dans son ordonnance, c'est-à-dire à ceux qui n'avoient pas dans purpois au l'Ille du même nom une Habitation & des Facteurs approuves. Les Portugais,

ui jouificient du privilege, commerçoient avec les Arabes qui venoient fur la Core, Pour lor Se les Nègres qu'ils rotient de ces Barbares il le ture fourniffoient différentes fortes de machandifes, telles que det draps de laine & d'autres-éroffes, des rapis, de l'argente de l'albituelli. Le Prince fir bistri un Châreau danc l'Itle d'Arguim, pour la firret du Commerce; & tous les aus il yarrivoir des Caravelles du Porugal. Les Nègorians Arabes menoient au Pays des Nègres quantité de Chevaux de Barbarie, qu'il sy échangeoient pour les Efclaves. Un beau Cheval leur valoir fouveur jusqu'à dour ou quinze Nègres. Ilsy porroient aufi de la foye de Orenade & de Tunis, de l'argent & d'autres marchandifes, pour leéquelles lis recevoiren des Efclaves & de l'or. Ces Efclaves écoient amenés à Hoden, d'où ils patioient aux monagnes de Barka, & de-la en Sicile. D'autres évoient conduis à Tunis, & fur ouer la Côre de Barbarie. Le refte venoit dans l'Itlé d'Arguim; & chaque année, il en patioti feçro u hait cens en Portregal.

Avan l'établiffemen de ce Commerce, les Caravelles Portugaifes, au nombre de quarer & quelquefois davantage, entroient bien armées dans le Golfe d'Arguim, sc faitoient pendant la muit des defectnes fur la Côte, pour enlever les Habisans de l'una & Tautre fece qu'elles vendoient en Portugal. Elles poufferent ainsi leurs courfes sa long des Côtes, jusqu'à la riviere du Senezal, qui eff fort grande, & œui fépare la Navion des Azameshis de la pre-

miere Contrée des Négres.

Nation des Azznaghis, & fes ufages,

Les Azanaghis habitent pluficurs endroits de la Côte au-dell du Cap-Blanco. Ils font voitins des déferts, & peu eloignés des Arabes de Hoden. Ils vivent de dattes, d'orge, & du lait de leurs Chameaux. Comme ils font plus proches du Pays des Nègres que de Hoden, ils you not ourne lleur commerce, qui fe borne à tiere d'eax du millet & d'aurres fecours pour la commodiré de leur vie. Il Bamagent peu, & Ton ne connoil pas de Nation qui fupporre it patienment la faim. Les Portugais en enleverent un grand nombre. & s'en rouvoient misure pour efclaves que des Negres. Mais ¿quisis quelle ettms, le Prince Portugais de des Negres. Mais ¿quisis quelle ettms, le Prince Portugais de la commentation de la Christianifine e, qu'ils n'avoient que des idees fort confufes de la Religion de Nahomet.

Cadă Moîto atribue une coutume fort farguliere à la Nation des (29) Aranaghis. Ils portent, diz-il, autour de la têre une forte de mouchoir qui leur couvre les yeux, le nez & la bouche; & la raifon de cet ufage est que

(19) L'Auteur les appelle souvent Indiens, donnoit pas d'autre nom avant le Yoyage de c'est-à-dire, Indiens Orientaux. On ne leur Gama.

regatdant le nez & la bouche comme des canaux fort fales-, ils se croyent obligés de les cacher auffi férieulement que d'autres parties aufquelles on atrache la même idée dans des Pays moins batbates. Aufli ne se découvrent-ils la bouche que pour manger.

CADA MOSTO. 1455.

Ils ne reconnoissent aucun Maître; mais les plus tiches sont distingués par quelques témoignages de respect. En général il sont tous sort pauvres, menteurs, perfides, & les plus grands voleurs du monde. Leur taille est médiocre. Ils fe frifent les cheveux, qu'ils ont fort noirs, & flottans fur leurs épaules. Tous les jours ils les humectent avec de la graiffe de poiffon, & quoique l'odeur en foit fort désagréable, ils regardent cet usage comme une parure. Ils n'avojent jamais connu d'autres Chrétiens que les Portugais, avec lesquels ils avoient eu la guerre pendant treize ou quatorze ans. Cada Mosto assure Imaginations que lorsqu'ils avoient vu des Vaisseaux, spectacle inconnu à leurs ancêtres, des Atanaghis à ils les avoient pris pour de grands oifeaux avec des ailes blanches, qui ve- mitts Vanikausnoient de quelque Pays éloigné. Enfuire les voyant à l'ancre & fans voiles . ils avoient conclu que c'étoient des Poissons. D'autres observant que ces machines changeoient de place, & qu'après avoir passe un jour ou deux dans quelque lieu, on les voyoit le jour fuivant à cinquante milles, & toujours en mouvement au long de la Côte, s'intaginerent que c'étoient des efforits vagabonds. & redoutoient beaucoup leur approche. En supposant que ce suit des créatures humaines, ils ne pouvoient concevoit qu'elles fissent plus de chemin dans une nuit qu'ils n'étoient capables d'en faire en trois jours; & ce taifonnement les confirma dans l'opinion que c'étoir des Esprits. Plusieurs Esclaves de leur Nation, que Cada Mosto avoit vûs à la Cour du Prince Henri , & rous les Portugais qui étoient entrés les premiers dans cette mer, rendoient là-dessus le même remoignage.

Environ six journées dans les retres au-delà de Hoden, on trouve une autre Ville de Ten-Ville nommée Teggazça, qui signisse Caisse d'or, d'où l'on tire tous les ans une tre de sis. grande quantité de sel de roche, qui se transpotte sur le dos des Chameaux à Tombuto, & delà dans le Royaume de Melli, qui est du Pays des Négres. Les Arabes vagabonds, qui font ce commerce, disposent, en huit jours, de

toute leur marchandise, & reviennent charges d'or. Ce Royaume de Melli est fitué dans un climat fort chaud, & fournit si peu

d'alimens pour les Bêres, que de cent Chameaux qui font le voyage avec les catavanes il n'en revient pas ordinairement plus de vingt-cinq. Aussi cette grande Région n'a-r'elle aucun quadrupede. Les Arabes mêmes & les Azanaghis y tombent malades de l'excès de la chaleut. On compte quarante journées à cheval, de Teggazza à Tombuto; & trente de Tombuto à Melli. Cada Moilo ayant demandé aux Negres quel usage les Marchands de Melli sont du sel, ils répondirent qu'il s'en consumoit d'abord une petite quantité dans le Pays, fecours fi nécessaire à des Peuples situés près de la Ligne, où les jours & les nuits sont d'une égale longueut, que sans un tel préservatif contre la chaleur. leur fang se corrompt bientôt. Ils employent peu d'art à le préparer. Chaque jour ils en prennent un morceau qu'ils font dissoudre dans un vase d'eau; & l'aval- parms les Ne. lant avec avidité, ils crovent lui erre redevables de leur fanté & de leurs forces. Le reste du sel est porté à Melli en grosses pieces , deux desquelles suffisent pour la charge d'un Chameau. Là, les Habitans du Pays le brifent en d'autres pié-

Oo iii

Lorsqu'ils sont arrivés au hord de l'eau, les maîtres du sel sont décharger

CADA Mosto, 1455.

- ces, dont le poids ne farpalle pas les forces d'un homme. On affemble quantié de gens robultes qui les chargent fut leur téce, & qui portent à la main une longue fourche, fur laquelle ils rappuyent lorsqu'ils font fatigués. Dans cet état, ils se rendent sur le botd d'une grande eau, sans que l'Auteur ai pérdevoir le c'el à mer ou quelque seuves miss il panche à coire que c'ett de l'eau douce, parce que dans un climar si chaud il ne seroit pas nécessaire d'y porter du sel se évoit la mer.

Commerce du fei, & 14 metuole.

la marchandife, & placent chaque monceau fur une même ligne, en y metrant leur maique. Enfuite toute la Caravane se retire à la distance d'une de-Négocians in- mie journée. Alors d'autres Négres, avec lesquels ceux de Melli sont en commerce, mais qui ne veulent point être vus, & qui font apparemment les Habitans de quelques Isles , s'approchent du rivage dans de grandes Barques , examinent le fel, mettent une fomme d'or fur chaque monceau, & fe retitent vec autant de discrétion qu'ils sont venus. Les Marchands de Melli retourant au bord de l'eau considerent si l'or qu'on a laissé leur paroît un prix suffiant. S'ils en sont satisfaits, ils le prenneut & laissent leur sel. S'ils trouvent s fomme trop petite, ils se retirent encore, en laissant l'or & le sel, & les autres, revenant à leur rour, mettent plus d'or, ou laissent absolument le sel. Leur commerce se fait ainsi sans se parler & sans se voir; usage ancien, qu'aucune infidélité ne leur donne jamais occasion de changer. Quoique l'Auteur trouve peu de vraisemblance dans ce récit, il assure qu'il le tient de plusieurs Arabes, des Marchands Azanaghis, & de quantité d'autres personnes, dont il vante le témoignage.

Il demanda aux mêmes Marchands pourquoi l'Empereur de Melli, qui est

un Souverain si puissant, n'avoit point entrepris, par force ou par adresse, de

Entreprise de l'Empereur de Mells, pour les découverses.

découvrir la Nation qui ne veut ni parler ni se laisser voir. Ils lui raconterent que peu d'années auparavant, ce Prince avant résolu d'enlever quelques-uns de ces Négotians invilibles, avoit fait affembler son Conseil, dans lequel on avoit résolu qu'à la premiere Caravane, quelques Négres de Melli creuseroient des puits au long de la riviere, près de l'endroit où l'on plaçoit le sel, & que s'y cachant jusqu'à l'arrivée des Etrangers, ils en fortiroient tout d'un coup pour faire quelques prisonniers. Ce projet avoit été exécuté. On en avoit pris quatre, & tous les autres s'étoient échappes par la fuite. Comme un seul avoit paru suffire pour satisfaire l'Empereur, on en avoit renvoyé trois, en les assurant que le quatriéme ne seroit pas plus maltraité. Mais l'entreprise n'en eut pas plus de fuccès. Le Prisonnier refusa de parler. Envain l'interrogea-t'on dans plufieurs langues. Il garda le filence avec tant d'obstination, que rejettant d'un autre côté toutes fortes de nourriture, il mourut dans l'espace de quatre jours. Cet évenement a fait croire aux Negres de Melli que leurs Négotians étrangers sont muers. Quelques-uns néanmoins pensent avec plus de raison que le Prisonnier étant revêtu de la forme humaine ne pouvoit pas être privé de l'usage de la parole; mais que dans l'indignation de se voir trahi, il avoit pris la résolution de se taire jusqu'à la mort. Ceux qui l'avoient enlevé rapporterent à leur Empereur qu'il étoit fort noir, de belle taille, & plus haut qu'eux d'un demi - pied; que sa levre inférieure étoit plus épaisse que le poing, & pendante jusqu'au dessous du menton; qu'elle étoit fort rouge &

Ce qui l'empêche de réullir. ou'il en tomboit même quelques gouttes de sang; mais que sa levre supérieure étoit de la grandeut ordinaire : qu'on voyoit entre les deux ses dents & ses gencives, & qu'au deux coins de la bouche il avoit quelques dents d'une grandeur extraordinaire; que ses yeux étoient noits & fort ouverts : enfin que toute sa figure étoit terrible.

Mosro. 1455.

Cet accident fit perdre la pensée de renouveller la même entreprise; d'autant Effet du sel conplus que les Etrangers, irrités apparemment de l'infulte qu'ils avoient reçue, tre les mals laissement passer trois aus sans reparoître au bord de l'eau. On étoit persuadé à Melli, que leurs groffes levres s'étoient corrompues par l'excès de la chaleur, & que n'ayant pu supporter plus long-tems la privation du sel, qui est leur anique remede, ils avoient été forcés de recommencer leur commerce. La nécessité du sel en est établie mieux que jamais dans l'opinion des Negres de Melli; ce qui est assez indifférent à l'Empereur, pourvû qu'il en tire beaucoup d'or. C'est tout ce que l'Auteur a pu se procurer de lumiere (30) sur des faits si difficiles à vérifier. Mais en les reconnoissant fort étranges, il ajoûte qu'on ne doit pas les traitet de fabuleux après les divers témoignages sur lesquels ils fonr appuyés; & lui - même, dit-il, qui a vû dans le monde & entendu tant de choses merveilleuses, il ne fait pas difficulté de les croire.

L'or qu'on apporte à Melli se divise en trois parts; une qu'on envoye par la Caravanne de Melli à Kokhia, fur la route du grand Caire & de la Syrie; les pour traverse deux autres à Tombuto, d'où elles partent separément; l'une pour (31) Toet & de là pour Tunis en Barbarie : l'autre pour Hoden, d'où elle se répand jusqu'aux Villes d'Oran (32) & d'One, dans l'intérieur du Détroit de Gibraltar, & jusqu'à Fez, Maroc, Arzila, Azafi, & Messa, hors du Détroit. C'est dans ces dernieres Places que les Italiens & d'autres Nations Chrétiennes viennent recevoir cet or pour leurs marchandises. Enfin le plus grand avantage que les Portugais ayent tiré du Pays des Azanaghis, c'est que de l'or qu'il envoye chaque année à Hoden , ils trouverent le moyen d'en attirer quelque partie fur les Côtes (33) du Golfe d'Arguim, & de se le procurer par leurs échanges avec les Negres.

Route de l'or.

Dans les Régions des Mores bazanés, il ne se fabrique point de monnoie. La monnoie in On n'y en connoît pas même l'usage, non plus que parmi les Negres. Mais conni thes les tout le commerce se fait par des échanges d'une chose pour une autre , & quelquefois de deux pour une. Cependant les Azanaghis & les Arabes ont, dans quelques-unes de leurs Villes intérieures , de petites coquilles , qui leur tiennent lieu de monnoie courante. Les Vénitiens en apportoient du Levant, & recevoient de l'or pour une matiere si vile. Les Negres ent pour l'or un poids qu'ils appellent Mitical, & qui revient à la valeur d'un ducat. Les femmes des déserts de Sara, portent des robes de coton, qui leur viennent du

(30) Le témoignage des Afriquains paroîtra Sans force. Cependant il est vrai que tous les Voyageurs s'accordent à le rapporter; et qui fusfit du moins pour sauver le crédit de Casta Mosto. Jobson', qui étoit dans la Riviere de Gambra ou de Gambia en 1610, répéte la même chose avec les mêmes circonstances. Mowette le rapporte aussi d'après le témoignage

des Mores de Maroc. Voyez ses Voyages en

(3 t) Grynzus met Are. (32) Grynzus met Hona

(33) Ce récig des lieux d'où vient l'or . &c de la maniere dont il traverse l'Afrique , est le plus ancien & le plus vraisemblable.

CADA Mosro. 1455.

Parure de leurs femmes.

Pays des Negres; & quelques-unes, des especes de frocs qu'on appelle Alkhezeli (34). Mais elles n'ont pas l'ufage des chemifes. Les plus riches fe parent de petites plaques d'or. Elles font confifter leur beauté dans la groffeur & la longueur de leurs mamelles. Dans cette idée, à peine ont-elles atteint l'âge de feize ou dix-fept ans, qu'elles fe les ferrent avec des cordes, pour les faire Exercice des descendre quelquefois jusqu'à leurs genoux. Les hommes montent à cheval &c font leur gloire de cet exercice. Cependant l'aridité de leur Pays ne leur permet pas de nourrir un grand nombre de ces animaux , ni de les conferver

Armées de Gus+ getelles.

hommes.

long-tems. La chaleur est excessive dans cette immense étendue de sables, & l'on y trouve fort peu d'eau. Il n'y pleut que dans trois mois de l'année, ceux d'Août, de Septembre & d'Octobre. Cada Mosto sut informé qu'il y paroît quelquefois de grandes troupes de Santerelles jaunes & rouges, de la longueur du doige. Elles font en si grand nombre, qu'elles forment dans l'ait une nuée capable d'obfeureir le Soleil, & de douze ou quinze milles d'étendue. Ces incommodes vifites n'arrivent que rous les trois ou quatre ans; mais il ne faut pas espérer de vivre dans les sieux où l'armée des Sauterelles s'atrête , tant elle cause de désordre & d'infection. L'Auteur en vir une multitude innombrable, en passant sur les Côtes.

Riviere de Seregal. Son ensbuschure.

Après avoir doublé le Cap-Blanco, la Caravelle Portugaife continua fa courfe jusqu'à la riviere de Sannaga, ou du Senegal, qui sépare le désert & les Azanaghis, du fertile Pays des Negres. Cinq ans avant le voyage de Cada Mosto, cette grande riviere avoit été découverte par trois Caravelles du Prince Henri, qui y avoient établi des articles de commerce avec les Mores; & depuis ce temps-là il ne s'étoir point passe d'année où le Portugal n'y eût envové quelques Vaisseaux.

La riviere du Senegal a plus d'un mille de largeur à fon embouchure . & l'entrée en est fort protonde. Avant que de se resserter dans son lir, elle offre une Isle, qui présente un Cap vers la mer. Des deux côtés, on trouve des banes de fable & des baffes qui s'étendent affez près du rivage ; ce qui oblige les Vaisseaux d'observer le cours de la marée pout entrer dans la riviere. Elle v remonte l'espace de soixante dix milles, suivant le témoignage que l'Auteuren recut d'un grand nombre de Portugais, qui y étoient entrés dans leurs Caravelles. Depuis le Cap-Blanco, qui en est à trois cens quatre-vingt milles , la Côre se nomme Anterota, & borde le Pays des Azanaghis on des Mores bazanés. Cette Côte est continuellement sabloneuse jusqu'à vingt milles de la riviere.

Orande diffireike entre les bommes dans un petit elpace.

Cada Mosto fut extrêmement surpris de trouver la disférence des habitans si grande dans un si petit espace. Au Sud de la riviere, ils sont extrêmement noirs, grands, bienfairs, & robuftes. Le Pays eft couvert de verdure, & rempli d'arbres fruitiers. De l'autre côté, les hommes font bazanés, maigres, de petite taille, & le Pays sec & stérile. L'opinion (35) des Sçavans est que la riviere du Senegal fort de celle de Ghion , qui vient du Paradis terrestre. Les Anciens nommoient cette branche Niger, & prétendoient qu'ayant arrofé l'Ethiopie & s'avançant à l'Ouest vers l'Océan, elle se divisoit en plusieurs autres branches. Le Nil, qui fort aussi du Chion, arrose l'Egypte & tombe dans la Méditerranée.

(14) En Italien Porcellette.

(55) Toutes ces notions du Niger & du Nil ont été reconnues fausses,

Le premier Royaume des Negres (36) est le Senegal, sirué sur la riviere du même nom, & ses Peuples se nomment Jalofs. Tout le Pays est fort bas, nonseulement au long de la riviere, mais fort loin au-delà jusqu'au Cap-verd, qui est la plus haute terre de toute cette Côte, à quatre cent milles du Cap-Blanco. Ce Royaume de Jalofs ou du Senegal a pour bornes à l'Est, le Pays gres. de Tukhufor; au Sud le Royaume (47) de Gambra; l'Ocean à l'Ouest, & la riviere au Nord.

CAPA Mosto. 1455.

Le Roi du Senegal se nommoit alors Zukholin, il n'avoit pas plus de vingtdeux ans. Cette Couronne n'est pas héréditaire. Trois ou quatre des principaux Seigneurs, dont le Pays est rempli, s'accordent ordinairement pour se choifir un Maître, qui ne regne qu'autant qu'il leur plaît. Ils le détrônent par la force, à moins que le Roi ne se rende assez puissant lui-même pour leur réfister; ce qui met dans le Gouvernement la même instabilité qu'en Egypte, où le Soudan du Caire craint sans cesse d'être banni ou massacré. D'ailleurs il ne faut pas juger de ces Rois sur l'idée que l'Europe a des siens. Leurs Peuples sont également pauvres & feroces. Ils n'ont pas de Villes fermées , ni d'autres habitations que de misérables Villages, dont les maisons sont couvertes de chaume. La pierre & le ciment ne leur manqueroient pas ; mais ils n'en connoitlent pas l'usage. Le Royaume du Senegal n'a , suivant l'Auteur , que deux cent milles d'étendue au long des Côtes , & la même profondeur dans les terres. Le Roi n'a pas de revenu certain : mais les Seigneurs du Pays , pour Richeffer du Roi gagner sa faveur, lui font présent de Chevaux & d'autres Bêtes, telles que des Vaches & des Chevres. Ils y joignent différentes fortes de légumes & de racines; sur-tout du millet. La plus grande partie de ses richesses lui vient de ses vols & de ses brigandages. Il enleve, pour l'esclavage, les Peuples des Pays voifins. Il ne fait pas plus de grace à ses propres Sujets. Une partie de ces Esclaves est employée à la culture des terres qui lui appartiennent : le reste est vendu foit aux Azanaghis & aux Marchands Arabes qui les prennent en échange pour des Chevaux & d'autres commodités, foit aux Vaisseaux Chrétiens depuis que le commerce est ouvert avec eux. Chaque Négre peut prendre autant de femmes qu'il est capable d'en nourrir. Le Roi n'en a jamais moins de trente ou quarante, qu'il distingue entr'elles suivant leur naissance & le rang de leurs Peres. Il les entretient dans certaines habitations voilines de sa les entretiems. Cour, huit ou dix ensemble, avec des femmes pour les servir, & des Esclaves pour cultiver les terres qui leur sont assignées. Elles ont aussi des Vaches & des Chevres, avec des Esclaves pour les garder. Lorsque le Roi les visite, il ne se fait accompagner d'aucunes provisions, & c'est d'elles qu'il tire sa subsistance pour lui-même, & pour tout son cortege. Tous les jours, au lever du Soleil, chaque femme de l'habitation où il arrive prépate trois ou quatre couverts de différences viandes, telles que du Chevreau, du Poisson & d'au-

(36) Quoique les premiers Cantons des Né- est une fausseté que plusieurs Géographes ont gres soient sur la Riviere de Sénegal , ils n'a- copiée d'après Cada Mosto. voient pas de Royaume de ce nom. On peut croire même que le nom de cette Riviere lui vient des Azanaghis, que quelques Ectivains ou Gambia, dont les bords sont habités aussi nomment aussi Sanhagas, & qui habitent du par les Negres, qui étoient divisés en Tribus côté du Nord. Quoiqu'il en soit , la suppost- plutôt qu'en Royaumes. gion d'un Royaume de Senegal ou de Sanaga,

Tome II.

(37) Il n'y a pas non plus de Royaume de Cambra, mais une Riviere nommée Gambra

CADA MOSTO. 1455.

tres délicatesses du goût des Negres, qu'elle fait porter pat ses Esclaves au logement du Roi; de forte qu'en s'éveillant il trouve quarante ou cinquante mets qu'il se fait servir suivant son appétit. Le teste est distribué entre ses gens. Mais comme ils font toujours en forr grand nombre, la plûpatt font toujours affamés. Il se ptomene ainsi d'une habitation à l'autre, pour visitet successivement toutes ses femmes; ce qui lui procure ordinairement des ensans en grand nombre. Mais lorsqu'une femme devient gtosse, il n'approche plus d'elle. Tous les Seigneurs suivent le même usage.

Religion Ju

Ces Négres font profession de la Religion Mahomerane, mais avec moins de lumiere & de foumission que les Mores blancs. Cependant les Seigneurs ont toujours près d'eux quelques Azanaghis ou quelques Arabes pour les exercices de leur culre; & c'est une maxime établie parmi les Grands de la Narion, qu'ils doivent être plus foumis aux loix divines que le Peuple. Mais depuis qu'ils font devenus familiers avec les Chrétiens, leur respect est fort diminué pour le Mahométifme.

Habillement des honimes & des fenunes.

Les Negres du Senegal sont toujours nuds, excepté vers le milieu du corps, qu'ils se couvrent de peaux de Chevres, à peu près dans la forme de nos hautes chausses. Mais les Grands & les Riches portent des chemises de cotton, que les femmes filent dans le Pays. Le rissu de chaque pièce n'a pas plus de fix pouces de largeut, car ils n'ont pu trouver l'art de faire leurs pièces plus larges. Ils font obliges d'en coudre cinq ou fix enfemble pour les ouvrages qui demandent plus d'étendue. Leurs chemifes tombent jusqu'au milieu de la cuisse. Les manches en sont fort amples; mais elles ne leur viennent qu'au milieu du bras. Les femmes sont absolument nues depuis la tête jusqu'à la ceinture ; le bas est couvert d'une juppe de coton , qui leut descend jusqu'au milieu des jambes. Les deux fexes ont la tête & les pieds nuds ; mais ils ont les cheveux fort bien treffes, ou noués avec affez d'arr, quoiqu'ils les ayent fort courts. Les hommes s'employent, comme les femmes, à filer & à layer les

Chalcur du climat.

Le climat est si chaud qu'au mois de Janvier la chaleur surpasse celle de l'Italie au mois d'Avril; & plus on avance, plus on la trouve insupportable. C'est l'usage pour les hommes & les femmes de se laver quarre ou cinq fois le jour. Ils font d'une propreté extrême pour leurs personnes; mais leur saleté au contraire est excellive dans leurs alimens. Quoiqu'ils soient d'une ignorance & d'une grofficreté étonnante sur toutes les choses dont ils n'ont pas l'habitude. l'art & l'habileté même ne leur manque pas dans les affaires aufquelles Caraftete des ils font accoutumés. Ils font si grands parleurs que leur langue n'est jamais oisive. Ils sont menteurs, & toujours prêts à tromper. Cependant la charité est entr'eux une vertu si commune, que les plus pauvres donnent à diner, à fouper, & le logement aux Etrangers, sans éxiger aucune marque de reconnoiffance.

Habetaus.

Ils ont souvent la guerre dans le sein de leur Nation ou contre leurs voisins. Leurs armes sont la Targette, qui est composée de la peau d'une bête qu'ils nomment Danta, & qui est fort difficile à percer; la Zagaye, sorte de dard qu'ils lancent avec une adresse admirable, armée de fer dentelé; ce qui rend les bleffures extrêmement dangéreuses : une espece de cimererre, coutbé en arc, qui leur vient des Negtes de Gambra; car s'ils ont du fer dans leur Pays,

Leurs guerres & leurs armes.

ils l'ignorent, & leurs lumieres ne vont pas jusqu'à le pouvoir mettre en usage. Ils ont auffi une sorte de javeline, qui ressemble à nos demi-lances. Avec si peu d'armes, leurs guerres sont extrêmement sanglantes, parce qu'ils portent peu de coup inutiles. Ils sont siers, emportés, & si pleins de mépris pour la mort qu'ils la préferent à la fuite. Ils n'ont point de Cavalerie , parce qu'ils ont peu de Chevaux. Ils connoissent encore moins la navigation, & jusqu'à l'arrivée des Portugais ils n'avoient jamais vû de Vaisseaux sur leurs Côres. Ceux qui habitent les bords de la riviere ou le rivage de la mer ont de petites Barques, qu'ils nomment Zappolies & Almadies, composees d'une piece de bois creux, dont la plus grande peut contenir trois ou quatre hommes. Elles leur fervent pour la pêche, ou pour le transport de leurs ustenciles au long de la riviere. Ils font les plus grands Nageurs du monde, & l'Auteur leur a reconnu cette qualité par un grand nombre d'expériences.

Après avoir patfé la riviere du Senegal, Cada Mosto continua de faire voile de badousel, au long de la Côte, jusqu'au Pays de Budomel, qui est plus loin d'environ huit cent milles. Toute certe étendue est une terre basse, sans aucune montagne.La Caravelle s'arrêta pour se procurer des informations sur le Prince même de Budomel, que plusieurs Portugais avoient déja vû, & dont ils louoient beaucoup le caractère. On avoit à bord quelques Chevaux Espagnols, qui sont fort estimés par les Negres, des étoffes, de la soye & d'autres marchandises.

Aussi-tôr qu'on eut jetré l'ancre dans une Rade qui se nomme Palma de Budomel, Cada Mosto envoya son Interprête au rivage, pour y donner avis de son arrivée & faire des propositions de commerce. Le jour suivant, on vit paroître le Prince Negre, avec un cortege de quinze Chevaux, & d'environ cent cinquante hommes de pied. Il fit inviter les Portugais à descendre, en promettant de leur rendre service. Cada Mosto ne fit pas difficulté de se rendre à terre dans la Chaloupe, & fut reçu avec beaucoup de civilité. Après quelques momens d'entretien, il livra au Prince sept Chevaux avec les harnois, & plusieurs autres marchandises, de la valeur d'environ trois cent ducats. Le payement devoit se faire à la maison du Prince, qui étoit à vingtcinq milles du rivage, & Cada Mosto fut invité à l'aller recevoir de ses propres mains. Il réfolut de se sier à l'opinion qu'on lui avoit donnée de Budomel. & de passer même quelques jours dans sa maison, pour satisfaire sa propre curiolité. Avant que de partir, Budomel lui fit présent d'une jeune fille de

douze ans, qu'il sui donnoit, sui dit-il, pour le servir dans sa Cabane. Le Prince Negre fournir des Chevaux à Cada Mosto & tout ce qui étoit nécessaire pour la commodité du voyage. Lorsqu'on fut arrivé à quatre milles vant lui dans los de l'habitation , il chargea Bisboror fon Neveu , & Seigneur d'une Ville voi- Tettet. fine, de le traiter avec toutes fortes de carelles. Cada Mosto passa vingr-huit jours dans ce lieu. On étoit au mois de Novembre. Il rendit de fréquentes visites au Prince Budomel, avec son Neveu; & dans chaque voyage il fit ses observations sur les usages du Pays. Mais il eur l'occasion d'en faire beaucoup plus en descendant par terre jusqu'à la riviere du Senegal. Le temséroit devenu fi mauvais que ne pouvant retourner au Vaisseau sans danger, il prit le parti de l'envoyer à l'entrée de cette riviere, & de s'y rendre lui-même à Cheval. Il fait remarquer ici que pour faire porter ses ordres à bord, il demanda parmi les Negres fi quelqu'un vouloit se charger de sa lettre. Plusieurs s'offrirent

CADA MOSTO 1455.

Paye do Peloco

CADA MOSTO. 1455.

avec empressement. Le Vaisseau étoit à trois milles du rivage. La mer étoit fort haute, & le vent très-impétueux. Il paroissoit impossible d'exécuter une commission, d'aurant plus effrayante, qu'il y avoit quantité de bancs de sable au long des Côtes, & plus loin d'autres bancs, entre lesquels il passoit un courant d'une si grande violence qu'il étoit très-difficile de le passer à la nage; fans parler de la force des vagues, qui se brisoient sur les bancs, & qui sembloient former un obstacle invincible. La grandeur du péril n'arrêta pas les Negres. Cada Mosto ayant demandé à deux d'entr'eux ce qu'ils désiroient pour récompense, leurs prétentions se bornerent à deux Mavulgis d'étain, dont chacun revient à trois liards de notre monnoie. Ils entreprirent de porter la lettre à ce prix. » On ne peut se représenter, dit l'Auteur, les difficultés Habileté des

Negres 4 nager.

" qu'ils eurent, dans une mer si furieuse, à passer les bancs de sable. Quelque-" fois je les perdois de vûe, & je les croyois ensevelis dans les flots. Enfin l'un des » deux, ne pouvant rélister plus long-tems à la force des vagues, tourna le dos au péril & revint au rivage; mais l'autre, apparemment plus vigoureux, passa

» les bancs, après avoir disputé plus d'une heure contre la violence des vents » & de l'eau. Il porta ma lettre, & m'apporta la réponse, que j'osois à peine tou-» cher, comme une chose merveilleuse & sacrée. Ainsi, conclut Cada Mosto.

» j'appris que les Negres de Budomel sont les plus habiles Nageurs du monde. On a déja remarqué que les Rois & les Seigneurs Negres n'ont ni Villes ni Châteaux. Ils ne sont pasici mieux partagés, & leurs plus riches habitations font de misérables Villages. Le Prince Budomel étoit maître d'une partie du Royaume; mais dans un Pays, où la subordination des rangs est peu connue. sa qualité de Seigneur ou de Prince, & le respect que les autres Negres avoient pour lui ne venoient que de l'opinion qu'ils avoient de ses richesses.

Punce Budomel.

Le mérite personel, tel que la force, le bon sens, la justice, le courage & la Réfélence du bonne mine, produisent quelquefois le même effet; & Budomel avoit auffi ce second avantage. Le lieu de sa résidence n'étoit ni une Ville setmée, ni un Château fortifié. On lui avoit assigné, pour lui & pour ses femmes, le domaine de quelques habitations qu'il parcouroit successivement. Celle où Cada Mosto s'étoit arrêté étoit du nombre. Elle n'avoit que cinquante maisons couvertes de chaume, bâties l'une fort près de l'autre, avec un fossé & de grands arbres qui les environnoient, & deux ou trois passages pour y servir d'entrée. Cependant chaque maifon avoit fa cour, avec un enclos de haies vives. Budomel avoit neuf femmes dans ce lieu, & plus ou moins dans d'autres Villages. Chaque femme étoit servie par cinq ou six jeunes filles, avec lesquelles le Prince pouvoit coucher quand il le souhaitoit, sans que ses semmes s'en trouvassent offensées. Les deux sexes sont également lascifs. Budomel pressa beaucoup Cada Mosto de lui apprendre que sque secret pout satisfaire plusieurs femmes. Il étoit persuadé que les Chrétiens avoient plus de lumières là-deffus que les Negres. La jalousie est le vice commun de toute la Nation. C'est outrager un Negre que d'entrer dans la maifon de ses femmes, & ses fils mêmes en sont exclus.

Son Correge &c fou Palasse

Budomel étoit toujours accompagné d'environ deux cent Negres; mais cette garde ou ce cortege n'étant retenu près de lui par aucune loi, les uns se retirent . d'autres viennent ; & par la correspondance qui regne entr'eux, les places sont presque toujours remplies. D'ailleurs il se rend sans cesse à l'habitation du Prince, quantité de personnes des habitations voisines. A l'entrée de fa Maison, on rencontre une grande cour, qui conduir successivement dans fix autres cours, avant que d'arriver à son appartement. Au milieu de chacune est un grand arbre, pour la commodité de ceux que leurs affaires obligent d'attendre. Tout le cortege du Prince est distribué dans ces cours , suivant les emplois & les rangs. Mais quoique les cours intérieures soient pour les plus distingués, il y a peu de Negres qui approchent familiérement de la personne du Prince. Les Azanaghis & les Chrériens sont presque les seuls qui ayent l'entrée libre dans son appartement & qui ayent la liberté de lui parlet. Il effecte beaucoup de grandeut & de majefté. On ne le voit chaque jour au ma. Princes d'Afrique tin que l'espace d'une heure. Le soir, il paroît pendant quelques momens suitu, dans la detniete cout, sans s'cloigner beaucoup de la porte de son appattement; & les portes ne s'ouvrent alors qu'aux Grands du premier Ordre. Il donne néanmoins des audiences à ses Sujets : mais c'est dans ces occasione qu'on reconnoît l'orgueil de ces Princes d'Afrique. De quelque condition que foient ceux qui viennent solliciter des graces, ils sont obligés de se dépouiller de leurs habits, à l'exception de ce qui leur couvre le milieu du corps. Enfuite lorsqu'ils entrent dans la dernière cour, ils se jettent à genoux, en baisfant le front jusqu'à terre; & des deux mains, ils se couvrent la tête & les épaules de sable. Personne, jusqu'aux parens du Prince, n'est exempt d'une si humiliante cérémonie. Les Supplians demeurent assez long-tems dans cette posture, continuant de s'arroser de s'able. Enfin, lorsque le Prince commence à paroîrre, ils s'avancent vers lui, sans quittet le sable & sans lever la tête. Ils lui expliquent leur demande, tandis que feignant de ne les pas voir, ou du moins affectant de ne les pas tegardet, il ne cesse pas de s'entretenir avec d'aurres personnes. A la fin de leur discours, il tourne la tête vers eux, & les honorant d'un simple coup d'œil, il leur fait sa réponse en deux mots. Cada Mosto, qui fur remoin plusieurs sois de cerre scene, s'imagine que Dieu n'auroit pas plus de respects à prétendre, s'il daignoit se montrer à la race humaine. Il ajoute que cet excès de soumission ne peut venir que d'un excès de erainte : c'est-à-dire , que les Negres se voyant enlever leurs semmes & leurs enfans, par ceux qui les surpassenr en richesses & en puissance, prennent l'habitude de trembler devant des Tirans, dont ilsont tant de mal à ctaindre,& de les respecter plus que Dieu même, dont ils connoissent à peine le nom.

CADA MOSTO.

(38) La complaisance de Budomel alla fi loin pour Cada Mosto, qu'il le conduist dans la (39 Mosquée, à l'heure de la priere. Les Azanaghis ou les Mosquée, Ce qui Arabes, qui étoient ses Prêtres, avoient reçu ordre de s'y assembler. En en- s'y pale. trant dans le Temple, avec quelques-uns de ses principaux Negres, Budomel s'arrêta d'abord & rint quelque tems les yeux levés au Ciel. Enfuite avant fait quelques pas, il prononça doucement quelques paroles; après quoi il s'étendit tout de son long sur la terre, qu'il baisa repectueusement. Les Azanaghis & fon cortege se prosternerent & baiserent la terre à son exemple. Il se leva, mais ce fut pour recommencer dix ou douze fois les mêmes actes de Religion; ce qui prit plus d'une demie heure.

Austi - tôt qu'il eut fini, il se tourna vers l'Auteur, en lui demandant ce

(18) Jobson, dans son Voyage de la Gam- remarques. bra en 1620 , a fait presque toutes les mêmes

(39) Marfeds , ou Eglifes.

CADA MOSTO. 1455. Hardreffe de Cada Mosto, & rationnement de Budometi,

qu'il pensojt de ce culte, & le priant de lui donner quelqu'idée de la Religion des Chrétiens. Cada Molto eut la hardiesse de lui répondre, en présence de ses Prêtres, que la Religion de Mahomet étoit fausse, & que celle de Rome étoit la seule véritable. Ce discours fit rire les Arabes & Budomel, Cependant, après un moment de réflexion, ce Prince dit à Cada Mosto qu'il crovoit la Religion des Européens fort bonne, parce qu'il n'y avoit que Dieu qui pût leur avoir donné tant de richesses & d'esprit. Il ajouta que celle de Mahomet lui paroisfoir bonne aussi, & qu'il étoit même persuadé que les Negres étoient plus surs de leur salut que les Chrétiens, parce que Dieu étoit un maître juste, & que faifant faire aux Chrétiens leur Paradis dans ce monde, il falloit que dans l'autre il réservat de grandes récompenses aux Negres, qui manquoient de tout dans celui-ci. Le Prince Budomel marquoit ainsi beaucoup de sens & de réflexion dans tous ses discours. Il prit plaisir à faire raisonner Cada Mosto sur les principes & les cérémonies de sa Religion. Son attachement pour la sienne n'étoit pas si grand, qu'il n'eut embrasse facilement le Christianisme, s'il n'eut appréhendé d'irriter les Negres. Son Neveu le déclara plus d'une fois à Cada Mosto, qui étoit logé dans sa maison, & paroissoit charmé lui-même de l'entendre parler fur cette matiere.

Table des Sei-

La 'able de Budomel & des Seigneurs de fa Nation thoit entretenue pat leurs fimmes, liviant l'usigne du Senegal. Chacune envoyoi un certain nombre de plats. Les Seigneurs Negres mangent à terre fans aucune régularité. & fans autre compagnie que leurs Mores, qu'ils regardent comme autauit de Précepteurs dont ils ne font pas difficulté de recevoir les infiractions. L'usigne du Peuple elt de fe mettre dit ou douze autour d'un feul plat. Ils y portent la main tous à la fois. Mais cet air de gourmandiné n'empéche pas qu'ils no foient fort fobres. Ils mangent peu à chaque repas, & leur courume eft do recommencer pluleurs fois le Jouleur sons de la despensables.

Alimens du PaysLa chaleur elt fi exceffive dans les Régions des Negres, qu'il n'y croît ni fromen, ni ris, ni acune forte de grain qui puillé fevrit à leut nourriture. Les vignes n'y viennent pas plus heurtufement. Ils our mis leurs tertes à l'évenuve, en y legrant diversée femences qu'ils reçvievne des Vaildeaux Portugais. Le froment demande un climat rempert, & de fréquentes pluies, qu'ils non prefique inmais; car ils palfern neur mois fans voir romber une goutte d'eux du Celt, c'elt-à-dire, depuis le mois d'Octobre jufqu'au mois de Juin. Cependant ils ont du millet, des freves & den noifettes de diverfes couleux. Leur feve ell large, platte & d'un rouge affez vif. Ils en ont aufil de blanches. Ils plattents no mois de Juillet, pour recueillit au mois de Septembre. Comme c'est le terms des plaies, les rivieres s'ensiènt & donnent à la terte une certaine fécondités. Tout l'ouveage de l'agriculture & de la moiffon ne prend ainfi que trois mois. Mais les Negrees nemendent peu l'economies,

Agriculture de Negres.

ne prend ains que trois mois. Mais les Nogres entendent peu l'economie, & son d'ailleur trop patesseur pout ritre beaucoup de fruit de leur travail. Ils ne plantent que ce qu'ils jugent nécessaire pour le cours de l'année, sans pensser jamais à fair des provisions qu'ils puissent vendre. Leur méthode pour cultiver la terre, est de se mettre cinq ou six dans un champ. & de la remuer avec leurs épèce, qui leur tiennent lieu de hoyaux & de la s'enlouvrent pas à pleus de quatre pouces de prosondeur. Mais les pluies lai donnent asser à pleus de quatre pouces de prosondeur. Mais les pluies lai donnent asser de fertilité pour trendre abondamment ce qu'on lui consis avec tant de néglègence.

Leurs liqueurs sont l'eau, le lait & le vin de palmiet. Ils titent la dernière d'un arbre qui se trouve en abondance dans le Pays, & qui n'est pas celui qui produit la date, quoiqu'il foit de la même espece. Cette liqueur, qu'ils appellent Mighol, en sort toute l'année. Il n'est question que de faire deux ou trois ouvertures au tronc, & d'y suspendre des calebasses pour recevoit Migholune eau brune, qui coule fort lentement; car depuis le matin jusqu'au foir un arbre ne remplit pas plus de deux calebasses. Elle est d'un fort bon goût; & si l'on n'y mêle rien, elle enyvre comme le vin. Cada Mosto assure que le premier jour elle est aussi agréable que nos meilleurs vins; mais elle perd cet agrément de jour en jour, jusqu'à devenir fort aigre. Cependant elle est plus saine le troisième ou le quarrième jout que le premier, parce qu'en perdant un peu de sa douceur elle devient purgative. Cada Mosto en faisoit usage. & la trouvoit préférable au vin d'Italie. Le Mighol n'est pas en si grande abondance que tout le monde en ait à discrétion. Mais comme les arbres qui le produisent sont répandus dans les Campagnes & les Forêts, chacun se procure une certaine quantité de liqueur pat son travail; & les mieux partagés sont roujours les Seigneurs, qui employent plus de gens à la recueillir.

CADA MOSTO.

Les Negres ont diverses sortes de fruits, qui n'ont pas beaucoup de reffemblance avec ceux de l'Europe, mais qui font excellens sans le secours d'aucune culture, quoiqu'ils pullent être encore meilleurs si l'on prenoit soin de les cultiver. En général le Pays est très-fertile. Il est rempli d'excellens pâturages & d'une infinité de beaux arbres qui ne sont pas connus en Europe. On y trouve auffi quantité d'étangs ou de petits lacs d'eau douce , remplis de poissons qui ne ressemblent point à ceux d'Italie; sur-tout un grand nombre de serpens d'eau, que les Négres nomment Kalkatrici.

Leurs fruithi

Ils ont une huile dont ils font usage dans leuts alimens, sans que l'Auteur ait pû découvrir d'où ils la titent & de quoi elle est composée. Elle a trois qualités remarquables : son odeur , qui ressemble à celle de la violette; son goûr, qui approche de celui de l'olive; & sa couleur, qui teint mieux les

Poiffons , fee-

vivres que le saffran.

On trouve dans le Pays des Negres différentes fortes d'animaux, mais furtout une prodigieuse quantité de Serpens, dont quelques-uns sont fort venimeux. Les plus grands, qui ont jusqu'à deux toiles de longueut, sont sans pieds, & n'ont pas d'aîles, comme on a pris plaisir à le publier. Mais ils sont li gros, qu'on en a vû plusieurs qui avalloient une Chevre d'un seul morceau. Les Négres racontent que ces terribles animaux se retirent en troupes dans certains cantons du Pays voifins des montagnes, où les Fourmies blanches, qui font d'autres monftres, ont auffi leur retraite, & par un inftind merveilleux bâtissent avec de la terre qu'elles portent dans leut bouche des maisons pour ces terribles voifins. L'Auteur taconte d'après les Negres que ces maisons ressemblent à des souts, & qu'on en voit jusqu'à cent cinquante dans un même lieu. On peut croite jusqu'ici que la vtaisemblance n'est pas blesfée. Mais Cada Mosto la ménage moins dans le récit qu'on va lire.

Les Negres, dit-il, font de grands Enchanteurs. Ils ont recouts aux charmes dans toutes fortes d'occasions, mais sur-tout à l'égard de ces Serpens. Un Génois, homme de bon sens, lui raconta qu'étant l'année d'auparavant dans

CADA Mosto. 1455. prétendus des No-

le Pays de Budomel, & logé aussi chez Bisboror son neveu, il avoit entendu à minuit de grands sifflemens autour de la maison. Ce bruit ayant troublé fon fommeil, il avoit vu Bisboror qui se levoit, & qui donnoit ordre à deux Negres de lui amener son Chameau, en disant qu'il étoit tems de partir. Il lui avoit demandé où il alloit si tard. Bisboror avoit répondu qu'il étoit appellé par quelques affaires, mais qu'il seroit bientôt de retout. En effet il étoit revenu avant la fin de la nuit. Le Génois cyrieux d'apprendre le fond de cette avanture, lui fit de nouvelles questions à son arrivée. N'avez-vous pas entendu, lui dit Bisboror, des sissemens autour de la maison vers minuit ? C'étoient des Serpens. Si je n'avois pas employé mes enchantemens pour les faire retourner dans leurs cantons, ils m'auroient tué une grande partie

Connet fes datds.

de mes bestiaux. Le Génois paroiffant furpris de ce discours, Bisboror ajouta qu'il n'y avoit An de Bulo- rien de merveilleux, & que Budomel son oncle faisoit beaucoup plus; que lorsqu'il vouloit empoisonner ses dards, il avoit coûtume de former un grand cercle, dans lequel il rassembloit par la force de certaines paroles tous les Serpens du voifinage; qu'enfuire il leur laissoit la liberté de se retirer, à l'exception de celui qu'il jugeoit le plus venimeux : que le voyant seul il le tuoit. & que melant dans son sang la semence d'une certaine plante, il infectoit si puillamment ses dards, que leur moindre blessure devenoit mortelle en un quart d'heute. Le Génois affuroit encore que le Prince Bisboror lui avoit offert de le rendre témoin de plusieurs enchantemens, mais qu'ayant peu de goût pour cet odieux spectacle, il avoit refusé ses offres. Cada Mosto conclut de ce rémoignage, que les Negres sont d'habiles Sorciers : & poussant la crédulité beaucoup plus loin, il ajoûte que l'histoire des Serpens lui paroît fort vraisemblable, parce qu'on lui a raconté qu'en Italie même il y a des Chrétiens qui scavent aussi les enchanter,

Animaux prives,

Le Pays du Senegal n'a pas d'autres animaux privés que des Bœufs, des Vaches & des Chevres. Il ne s'y trouve pas de Moutons, parce qu'ils ne s'accommodent pas d'un climat si chaud. Ainsi la nature a pourvu, suivant la difference des Pays, à toutes les nécessités du genre humain. Elle a fourni de la laine aux Européens, qui ne pourroient s'en passer dans un Pays aussi froid. que celui qu'ils habitent; au lieu que les Negres, qui n'ont pas besoin d'habits épais dans leurs chaudes Contrées, ne peuvent élever des Moutons, Mais le Ciel y supplée, en leur donnant du coton, qui convient mieux à leur Pays, Leurs Bœuts & leurs Vaches fonr moins gros que ceux d'Italie, ce qu'il faut encore attribuer à la chaleur. C'est une rareté parmi eux qu'une Vache rousse. Elles sont toutes, noires ou blanches, ou tachetées de ces deux couleurs.Les ani-Bêies de proye. maux de proye, tels que les Lions, les Pantheres, les Léopards & les Loups, sont en grand nombre dans le Pays des Negres. Les Eléphans fauvages y marchent en

troupes, comme les Sangliers à Venife; mais ils ne peuvent jamais être apprivoilés comme dans les autres Pays. Cet animal étant fort connu, l'Auteur observe seulement qu'il est d'une grosseur extraordinaire. On en peut juger par les dents qu'on apporte en Europe. Mais il n'en a que deux de cette espece, à la machoire inferieure, comme le Sanglier; avec la feule différence que celles du Sanglier tournent la pointe en haut, & que celles de l'Eléphant la tournent en bas. Cada Mosto avoit cru, sur les récits communs, avant son

voyage a

voyage, que les Eléphans ne pouvoient plier les genoux, & qu'ils dormoient debout. Il déclare que c'est une étrange fausseté, & qu'il les a vûs , non - feulement plier les genoux en marchant , mais se coucher & le lever comme les autres animaux. On n'apperçoit jamais leurs grandes dents avant leut mort. Quelque sauvages qu'ils soient natutellement , ils qu'un a de l'estne font aucun mal lorfqu'ils ne sont point attaqués. Mais si quelqu'un les itrite, ils se défendent avec leur trompe, que la nature leur a donnée à la place de nez, & qui est d'une excessive longueur. Ils l'étendent & la ressertent à leur gré. S'ils saisssent un homme avec cette redoutable machine, ils le jettent presqu'aussi loin qu'on jette une pierre avec la fronde. C'est envain qu'on croit pouvoir échapper par la fuite. Ils sont d'une vîtesse surprenante. Les plus jeunes sont ordinairement les plus dangereux. La portée des semelles est Ponte de 1986

fruits qu'ils attirent jusqu'à leur bouche avec le secouts de leur trompe. L'Auteur, pendant tout le sejour qu'il fir chez les Négres, ne découvrit pas d'autres animaux que ceux qu'on vient de nommer.

de trois ou quarre perits à la fois. Ils se nourrissent de seuilles d'arbres & de 16416. Sa aoure

Mais il vit un grand nombre d'oi seaux , & sur-tout quantité de perroquets, que les Négres haissent beaucoup, parce qu'ils détruisent leur millet & leurs légumes. On prétend qu'il y en a de plusieurs especes. Cada Mosto n'en distingua que de deux forres; les uns femblables aux Perroquets qu'on apporte (\*) d'Alexandrie, mais un peu plus perits : les autres beaucoup plus gros, qui ont la tête brune, & le cou, le bec, les jambes & le corps, mêles de jaune & de verd. Il en apporta un grand nombre en Europe, sur-rout de la petite espèce, dont plufieurs moururent dans le voyage. Cependant il lui en resta plus de cent cinquante qu'il vendit en Espagne, un demi-ducat piece. Ces oiseaux ont beaucoup d'adresse à construire leurs nids. Ils ramassent quantiré de joncs & de petits rameaux d'arbres dont ils forment un tiffu qu'ils ont l'art d'attacher à l'extrémité des plus foibles branches ; de forte qu'y étant suspendu il est a l'extremite des plus roioles orancnes; ue loite qu'i cant impetible la lon-agréablement balancé par le vent. Sa forme est celle d'un ballon , de la lon-il construitest gueur d'un pied. Ils n'y laissent qu'un seul trou pour leur servir de passage. Lors molt, On est porte à croire que la nature leur fait choisir les branches foibles, pour se garantir des Serpens, à qui leur pesanteur ne permet pas de les attaquer dans cette retraite. Les Negres ont une grande abondance de ces gros oiseaux, qu'on appelle en Europe (\*\*) Poules de Pharaon, & qu'on y apporte du Levant. Cada Mosto, sans s'arrêter aux noms ni aux descriptions, ajoute qu'ils en ont quantité d'autres, petits & grands, qui n'ont aucune reffemblance avec ceux d'Italie.

Pendant le séjour qu'il fit chez Bisboror, sa curjosité le conduisit plusieurs Marches & Foie fois au Marché ou à la Foire des Négres, qui se tenoit le Lundi & le Ven- tes des Négres, dredi dans une Prairie, à peu de distance de son Habitation. Il s'y assembloit, de quatre ou cinq milles aux environs, quantité de personnes des deux sexes, avec leurs denrées; ceux qui avoient leurs l'labitations plus loin , avoient aussi des Marchés dans leurs Cantons. C'est là qu'on reconnoît la pauvreté extrême de leur Nation. On n'y voir que du miller, des légumes, des nattes de palmier, des tuyaux de bois, des armes du Pays, un peu de coton cru, & quelques pieces d'éroffe. Cependant il s'y trouve quelquefois aussi de l'or, mais

(\*) C'est-à-dire, qui venoient alors des Indes Orientales par cette voie.

(\*\*) Apparemment des Poules d'Inde, Tome II.

CADA Mosto. 1455. Leur admira-tion à la vue de Caja Moßo,

en fort petite quantité. Comme ils n'ont pas de monnove ni aucune forre de coin, le commerce ne se fait que par des échanges. Ils troquent une chose pour une autre, ou deux pour une, suivant les différentes valeurs. Ceux qui venoient de l'intérieur du Pays s'arrêtoient long-tems à considerer Cada Mosto, & regardoient un homme blanc comme un prodige. Ils ne paroissoient pas moins étonnés de ses habits que de sa couleur. Il étoit vêtu à l'Espagnole, c'est-à-dire, qu'il portoit un manteau sur une veste de damas noir. Ils admiroient également la forme & la qualité du drap. Ils lui prenoient les mains qu'ils frottoient avec leur salive, pour s'assurer que la blancheur n'étoit pas artificielle. La vue de l'Auteur, en se rendant à ces Marchés, étoit de voir quelle

"Eftime qu'ils ont pour les che-Yaux Ils let confervent disheilepreut.

quantité d'or on y apportoit. Les Chevaux sont dans une estime égale à leur rareté parmi les Negres. Les Arabes & les Azanaghis leur en amenent de Barbarie, & des Pays voilins de l'Europe. Mais l'extrême chaleur ne les laisse pas vivre long-tems. D'ailleurs les feves & le miller, qui sont leur unique nourriture, les engraissent si fort qu'ils meurent ordinairement de gras fondu, ou de ne pouvoir rendre leur eau. Un Cheval, avec le harnois, s'échange contre plusieurs Negres, depuis neuf jusqu'à douze & quatorze, suivant sa beauté. Lorsqu'un Seigneur en achete un, il fait venir ses Sorciers, qui allument un seu d'herbes seches, sur la fumée duquel ils tiennent la tête du Cheval par la bride, en répetant quelques mots. Ils l'oignent ensuite de la meilleure huile, & le gardant pendant dix-huit ou vinet jours, sans le laisser voir à personne, ils lui attachent au cou certains charmes enveloppés dans du cuir rouge. Après cette cérémonie, le maître se persuade qu'il peut s'exposer avec confiance à toutes sortes de périls.

Gaieré des femmes , & leuts delice.

Degres,

Les femmes des Negres ont l'humeur forrgaie, sur-tout dans leur jeunesse, & prennent beaucoup de plaifir à la danse & au chant. Le tems de ces diverrissemens est la nuit, à la lueur de la Lune. On en croit aisement l'Auteur, lorsqu'il assure que les danses des Negres sont fort différentes de celles d'Italie. Rien ne causoit tant d'admiration à ces Barbares que les arquebuses & l'ar-

tillerie de la Caravelle Portugaife. Cada Mosto ayant fait tirer un coup de canon devant quelques Negres qui étoient montés à bord, leur effroi se fir tifici que l'ar- connoître malgré eux par de violentes agitations, & parut croître encore lorseffectie caufe aux qu'il leur eut déclaré que d'un seul coup de cette furieuse machine, il pouvoit ôter la vie tout d'un coup à cent Mores. Après être un peu revenus de leur frayeur, ils déclarerent à leur tour, qu'une chose si pernicieuse ne pouvoit être que l'ouvrage du diable. Leur étonnement fut plus doux lorsqu'ils entendirent le son d'une cornemuse. Les différentes parties de cet instrument leur firent croire d'abord que c'étoit un animal, qui chantoit sur différens tons. Cada Mosto riant de leur simplicité, les assura que c'étoit une simple machine & la mit entre leurs mains sans être ensiée. Ils reconnurent que c'étoit effectivement l'ouvrage de l'art; mais ils demeurerent persuadés que des sons si doux & si variés ne pouvoient venir que du pouvoir divin, en donnant pour raison, qu'ils n'avoient jamais rien entendu de semblable. Ainsi tout leur paroissoit admirable, jusqu'aux moindres instrumens du Vaisseau. Ils répetoient sans cesse que

voient de la difficulté à tracer le chemin d'une Place à l'autre; au lieu qu'avec

Leus ignorance.

les Européens devoient être des forciers beaucoup plus habiles que ceux de leur Pays, & peu inférieurs au diable même : que les Voyageurs de terre trou-

leurs Vailleaux, ceux-là ne manquoient pas leur route fur mer, à quelque distance qu'ils fussent de la tetre.

Les Negres succent le miel dans la gauffre, & laissent la cire comme une chose inutile. L'Auteut ayant acheié d'eux quelques Ruches leur apprit la maniere d'en jirer le miel, & leur demanda ensuite ce qu'ils croyojent qu'on pût faire du reste. Ils répondirent qu'ils ne le croyoient bon à rien. Mais ils furent extrémement surpris de lui en voit faire des chandelles, qu'il alluma dans leur présence. Les Blancs, s'écrierent-ils, n'ignotent rien. Cada Mosto finit la 111 n'ont que description du Pays de Budomel, en nous apprenant qu'on n'y connoît que deux instru deux instrumens de musique; l'un qui vient des Mores, & qui pourroit portet le nom de tymbale; l'autre, qu'on prendroit pour un violon, mais qui n'a que deux

cordes, qu'on touche avec les doigts, & qui ne rend aucune harmonie. Un si long séjour ayant donné l'occasion à l'Auteur de connoître la plus grande partie du Pays, il résolut après avoir acheté quelques Esclaves, de doubler le Cap-verd pour faire de nouvelles découvertes & tenter la fortune. Cata Mostose Il se souvenoit d'avoir entendu dire au Prince Henri, qu'au delà du Senegal atter il y avoit une autre riviere, nommée Gambra, d'où l'on avoit déja rapporté bler le Cap. Verd. quantité d'or, & qu'on ne pouvoit faire ce voyage sans acquérir d'immenses richesses. Une si belle espérance lui fit regagner la Caravelle, & mettre aussi-

tôt à la voile.

Un jour au matin il découvrit deux Bâtimens dont il s'approcha. L'un appartenoit à Antonio Uso di Maro, Gentilhomme Genois, & l'autre à quel- deux Vanifeaux ques Portugais qui étoient au service du Prince Henri. Ils s'avançoient de jout, concert vers les Côtes d'Afrique, dans le dessein de passer le Cap-verd, & de chercher fortune en faifant de nouvelles découvertes. Cada Mosto, qui n'avoit pal'autre vue se joignit avec eux. Ils firent voile ensemble vers le Sud, sans celler de voir la terre, & dès le jour suivant ils découvritent le Cap.

On lui donne le nom de Cap-verd, parce que les Portugais qui l'avoient cap-verd. découvert pour la premiere fois l'année précédente, l'avoient trouvé couvert d'arbres qui ne perdent jamais leur verdure. Il s'avance assez loin dans la mer; & sa pointe est terminée par deux petites montagnes. Autour du Promontoire on trouve plusieurs Villages de Negres du Senegal, composés de chaumières qu'on découvre en passant à la voile. La Côte a quelques bancs de

fable, qui s'étendent dans la mer l'espace d'un demi mille.

Après avoit doublé le Cap-Verd, les trois Vailleaux apperçarent trois Illes Trois Inter reis désertes, & remplies de grands arbres. Le besoin d'eau leur fit prendre le fines du Cap. parti de relâcher dans celle qu'ils jugerent la plus grande & la plus fertile. Mais ils n'y trouverent aucune source. Cependant comme elle étoit remplie de nids d'Oiseaux, & d'œufs dont ils ne connoissoient pas l'espece, ils s'y arrêterenr un jour entier, qu'il employerent à la chasse & à la pêche. Ils prirent un nombre incroyable de poissons, entre lesquels il se trouva des Dorades (40) qui pesoient douze & quinze livres.

On étoit alors au mois de Juillet. Le jour suivant, ils continuerent leur course, en conservant toujours la vûe de la terre. Ce côté du Cap forme un Golfe. La Côte en est basse & couverte de beaux arbres, dont la verdure s'en- verdure compa tretient sans cesse; c'est-à-dire que les feuilles nouvelles succedant sans inter-nuille des arbees

(40) Ramufio dit Orate Veschie ; Grynzus , Offreas Veseres.

Mosro. 1455.

CADA MOSTO. 1455.

valle à celles qui tombent, on ne s'appercoit jamais comme en Europe que les arbres se flétrissent. Ils sont si près de la mer qu'on s'imagineroit qu'ils en sont arrofés. La perspective est si belle qu'après avoir navigué à l'Est & à l'Ouest, l'Auteur déclare qu'il n'en a jamais vû de comparable. Le Pays est arrosé de plutieurs petites rivieres, dont on ne peut tirer aucun avantage, parce qu'il est impossible aux Vaisseaux d'y entrer.

Nations de Barbarins &c der Setteres.

Au de-là du petit Golfe, la Côte est habitée par deux Narions de Negres, l'une nommée les Barbafins, l'autre les Serreres, qui n'ont aucune dépendance du Senegal, Ils sont sans Rois & sans Maîtres. La distinction ne vient parmi eux que des richesses ou des qualités personnelles. Ils sont idolâtres, sans aucunes loix, & d'un caractere fort cruel. Leurs armes les plus familieres font l'arc & la fléche. S'il fort une goutte de sang de la blessure, on en meurt immédiatement. Ils sont du plus beau noir du monde, & de la plus belle taille. Leur Pays est rempli de bois, de lacs & de rivieres; ce qui s'ert merveilleusement à les défendre, car on ne peut approcher d'eux que par des défilés fort étroirs. C'est aussi ce qui a toujours servi à la conservation de leur liberté. Les Rois du Senegal ont renté pluficurs fois de les subjuguer, & n'ont remporté que de la honte de leur entreprise.

Riviere de Bar-

En avançant au long de cette Côte avec le vent au Sud, nos Navigateuts découvrirent l'embouchure d'une riviere, qui est large d'une portée d'arc, mais sans profondeur. Ils lui donnerent le nom de Barbasini, qu'elle porte en effet dans les Cartes qu'on a publices de ce Pays, à soixante milles du Cap-Verd. Ils continuerent de suivre la Côte pendant tout le jour ; & le soir , ils jetterent l'ancre à quatre ou cinq milles du rivage. Au lever du Soleil ils temettoient à la voile, avec la précaurion d'avoir fans cesse un homme au sommet du grand mât, & deux à l'avant du Vaisseau , pour observer a mer battoit sur quelque roc ou sur quelque banc de sable. Ils arriverent a l'entrée d'une autre riviere, qui ne paroissoit pas moins large que celle du Senegal. Sa beauté, & celles des arbres qui la bordoient julqu'à la pointe du rivage, les déterminerent à faire descendre un de leurs Interprêtes Negres. Chaque Vaisseau en avoit quelques - uns, qu'il avoit amenés de Portugal, anciens Esclaves que les Portugais avoient enlevés dans leuts premiers voyages, & qui avoient fort bien appris la langue de leurs Maîtres. On tiravau sorr lequel des trois Vailleaux enverroit les tiens à terre. Ce fur celui du Gentilhomme Genois. Il dépêcha auffi-tôt une Barque armée, avec ordre à ses gens de ne pas descendre au rivage, avant que d'y avoir débarqué l'Interprête, qui

Un Interprête

étoit chargé de prendre des informations fur le Gouvernement & fut les richesses du Pays,

Il oft maffacré par les Negres.

Ils le mirent à terre, & s'étant éloignés à quelque distance, ils virent plusieurs Negres du Pays qui s'avançoient à sa rencontre. Mais après quelques discours, ils les virent tomber sur lui avec leurs armes, & le tuer miscrablement sans qu'ils pussent lui donner du secours. Cette nouvelle, qu'ils se haterent de porter à la Flotte, fit juger aux Commandans qu'une Nation capable de traiter un Homme du Pays avec cette cruauré, n'auroit pas moins de barbarie pour eux. Ils continuerent de ranger la Côte, qui étoit basse, mais toujours couverte d'arbres, dont la beauté ne faisoit qu'augmenter. Enfin ils arriverent à l'embouchure d'une fort grande riviere. Dans sa moindre largeur,

elle n'avoit pas moins de trois ou quatre milles, & tien ne paroissoit s'y oppofer à la navigation. Ils y entrerent avec confiance, & le jour suivant ils apprirent que c'étoit la riviere de Gambra.

MOSTO.

Les gens des trois Caravelles se crurent proches de quelque riche Contrée, Grande Rivière qui alloit les dédommager d'un voyage pénible & remplir toutes leurs espé- de Gambiarances. Ils réfolurent de se faire préceder par le plus petit des trois Bâtimens, qui avanceroir aussi loin qu'il seroit possible ; avec ordre , s'il rencontroit des bancs de fable, de fonder toutes les profondeurs; &, si la riviere se trouvoit toujours navigable, de retourner incessamment, de jetter l'ancre & de faire on y entre connoître le succès de son entreprise par des signes. Il ne trouva pas moins de quatre brasses; sur quoi, lorsqu'il eut donné les avis dont on éroit convenus, on prit encore la réfolution d'envoyer avec lui les Chaloupes bien armees, avec ces instructions : que si les Negres les venoient attaquer, la Caravelle & les Chaloupes retournatient sans aucune dispute, parce qu'il n'étoit pas question d'employer la force pour une entreprise de commerce, & qu'il

ne falloit rien esperer que de la civilité & de la douceur.

Les Chaloupes ayant commencé à remonter la riviere, trouverent, pendant Les Chalospes l'espace de deux milles, douze & seize brasses de fond. Elles continuerent d'avancer, & les deux rives lui parurent roujours extrêmement riantes par la sint multitude de beaux arbres dont elles étoient bordées. Mais s'appercevant qu'elles commençoient à se courber, & que les détouts devenoient fréquens dans les terres, elles ne jugerent point à propos de pénetrer plus loin. En retournant, elles appercurent, à l'entrée d'une petite rivière qui somboit dans la grande, trois petites Batques, que les Negres nomment Almadies, compoies d'une seule piece de bois, dans la forme de nos Esquiss. Quoique les Voyageurs fussent assez forts pour se désendre, la crainte des séches empoifonnces, autant que les ordres de leurs Chefs, leur fit prendre leurs rames avec une diligence extrême. Ils rejoignirent la Caravelle; mais n'ayant pas été moins poursuivis par les Negres, ils furent surpris en arrivant à bord de ne les voir éloignés d'eux qu'à la portée de l'arc. Ces Barbares étoient au nombre de vingt-cinq ou trente. Ils parurent étonnés, à leur tour, d'un spectacle aussi Etonnement des nouveau pour eux que celui de la Caravelle. Ils demeurerent quelque tems à Negista. la regarder : mais on employa inutilement routes fortes de fignes & d'invitations pour les faire approcher. Enfin ils remontetent sur leurs rraces.

Le jour suivant, à trois heures du matin, les deux Caravelles, qui étoient demeurces à l'embouchure, profiterent de la marée & d'un petit vent pour entrer dans la riviere, & rejoindre leurs Compagnons. Elles s'y engagerent trois Catavelle l'une à la suite de l'autre. Mais à peine eurent-elles remonté l'espace de trois greson quatre milles, qu'elles se virent suivies d'un grand nombre d'Almadies ,sans pouvoir juger d'où elles venoient. Elles revirerent de bord, & s'avancesent vers les Negres, après avoir pris soin de se couvrir de tout ce qui pouvoit servir à les défendre contre leurs fléches empoisonnées. Le combat paroissoir inévitable. Les Almadies se trouvoient déja sons la proue du Vaisseau de Cada Mosto, qui étoit le plus avancé; & se divisant en deux lignes elles le tinrent dans leur centre. Elles étoient au nombre de quinze, qui portoient environ cent cinquante Negres, tous bienfaits & de belle taille. Ils avoient deschemises blanches de coton, & sur la tête une sorte de chapeau blanc, relevé

CADA MOSTO. 1455.

d'un côré, avec une plume qui leur donnoit l'air fort guerrier. A la proue de chaque Almadie, un Negre, couvert d'une targette ronde qui sembloit être du cuir, observoit les objets & les évenemens. Dans la situation où ces Barbares étoient au deux côtés du Vaisseau, ils cesserent de ramer, & tenant leurs rames levées ils regardoient la Caravelle avec admiration. Ils demeurerent ainsi tranquilles jusqu'à l'arrivée des deux autres Bâtimens, qui s'étoient hâtés

effraye.

de retourner à la vûe du péril. Lorsqu'ils les virent fort proches, ils abandonnerent leurs rames, & sans autre préparation ils se mirent à lancer leurs séches. Les trois Caravelles ne firent aucun mouvement; mais elles tirerent quatre coups de canon qui rendirent les Negres comme immobiles. Ils mirent leurs arcs à leurs pieds , & jettant les veux de tous côtés avec les dernières marques de frayeur, ils paroissoient chercher la cause d'un bruit si terrible. Cependant s'étant raffurés lorsqu'ils eurent cessé de l'entendre, ils reprirent courage & recommencerent à tirer avec beaucoup de furie. Ils n'étoient plus qu'à la distance d'un jet de pierre. Les Portugais leur envoyerent quelques coups d'arquebuse, dont le premier perça un Negre au milieu de la poitrine. & le fit tomber mort. Sa chute effraya les autres, mais elle ne les empêcha point de continuer leur attaque. On leur tua beaucoup de monde, sans perdre

courage. un seul homme sur les trois Vaisseaux.

> Cependant lorsqu'ils eurent remarqué leur perte, ils prirent la résolution de tourner tous leurs efforts sur la plus perite des trois Caravelles, qui étoit fort mal armée. Cada Mosto jugea de leur dessein par la diversité de leurs mouvemens. Il fit avancer la petite Caravelle entre les deux autres, L'ordre fut donné en même tems pour une décharge générale de l'artillerie & des arquebuses. Quoiqu'on prit encore soin de ne pas tiret sur les Almadies, le bruit & l'agitation même de l'eau causerent tant d'épouvante aux Negres, qu'ils se retirerent en désordre. Après leur départ, on lia les trois Caravelles ensemble, & par le moven d'une seule ancre on les rendit aussi fermes qu'un

Cada Mosto chercha l'occasion, pendant les jours suivans, de faire con-

#vec perte. Vaisseau l'est dans le plus grand calme.

noître aux Habitans du Pays qu'on ne penfoit point à leur nuire. Les Interprêtes s'approcherent d'une Almadie, saluerent ses Negres dans leur langue, & leur demanderent pourquoi ils avoient attaqué des Etrangers qui ne défiroient que leur amitié, comme ils s'étoient procuré celle des Negres du Senegal, & qui étant venus d'une Région fort éloignée, avec des présens pour eux de I Forts des Porla part du Roi de Portugal, n'aspiroient qu'à d'heureuses conditions de paix & de commerce. Ils les prierent de leur apprendre du moins quel étoit le nom de leur Pays, & celui de leur tiviere; & les invitant à venir prendre sur les trois Vaisseaux toutes les marchandises qui pourroient leur plaire, ils les assuretent qu'on ne leur demanderoit en échanges qu'une petite parrie de leurs propres commodités, ou rien même, s'ils ne se croyoient obligés de rien donner en recevant beaucoup.

nigats pour fe lies avec eux-

The relations la pair & le com

A toutes ces instances, les Negres répondirent qu'ils avoient entendu parler des Blancs & de leur arrivée au Senegal; qu'il falloit être bien méchant pour former avec eux quelque amitié, puisqu'on n'ignoroit pas que leur nourriture étoit la chair humaine, & qu'ils n'achetoient des Negres que pour les dévorer : que pour eux ils ne vouloient aucune liaison avec des gens fe cruels ; qu'ils s'éforceroient de les tuer , & qu'ils feroient présent de leurs dépouilles à leur Prince, qui faisoit son séjout à trois journées de la mer; que leur Pays se nommoit Gambra (41), & leur riviere d'un autre nom, dont l'Auteur ne put se souvenir. Pendant cette conférence, le vent devint si favorable que les trois Caravelles en profiterent pour s'avancer vers les Negres. Mais ils prirent la fuite à cette vue; & telle fut la fin d'une guerre pour laquelle Cada Mosto avoit beaucoup plus d'éloignement qu'eux.

CADA MOSTO. 1455.

Les Commandans des trois Caravelles n'en réfolurent pas moins de remonter la riviere l'espace de cent milles, dans l'espérance de rencontrer des Peu- Catavelles. ples mieux dispolés. Mais ils trouverent de la résistance dans leurs Matelots, qui dans l'impatience de retourner en Europe déclarerent ouvertement qu'ils n'iroient pas plus loin. Cada Mosto & les autres Chefs, se défiant de leur autorité, prirent le parti de mettre le lendemain à la voile pour retourner au

Cap-Verd.

Pendant le féjour qu'ils avoient fait dans la riviere, ils n'avoient vû qu'une fois l'étoile du Nord, & fort bas à l'Horizon; car l'ayant observée dans un tems fort clair, elle ne paroissoit que de la hauteur d'une lance audessus de la mer. Ils observerent aussi presqu'à la même élévation six étoiles fort grandes & fort brillantes, qui se présentoient au Sud sous cette figure, & qu'ils prirent pour le Chariot. Mais n'ayant point encore perdu de vue l'é-

toile du Nord, ils ne pouvoient esperer de voir mieux cette constellation. Dans le même endroit, ils trouverent que le 1 de Juillet la longueur de la nuit étoit d'onze heures & demie, & celle du jour à proportion. Le climat est excessivement chaud. On assura l'Auteur que dans l'intérieur des terres, la pluie même est d'une chaleur extrême. Cependant l'air devient quelquefois plus temperé; & le tems, où cette diminution arrive, porte le nom d'Hyver. Il commence au mois de Juillet, par des pluyes qui continuent juf. Chaleur de ellqu'au mois d'Octobre , & qui tombent tous les jours vers midi. Lorsqu'il mat. séleve des nuées au Nord-Est par Est, ou à l'Est-Sud-Est, les pluyes sont accompagnées de violens tonnerres. C'est néanmoins dans cette saison que les Negres commencent à planter & à semer, comme ceux du Senegal. Leurs vivres sont le millet, les légumes & les racines, la chair de Chevre & le lait. Ils ont des crépuscules fort courts, car il ne se passe pas plus d'un quart d'heure entre les ténebres & le lever du Soleil. Dans ce petit intervalle le Ciel paroît troublé, comme s'il étoit obscurci par une sumée épaisse. Cada Mosto s'imagine que cette subite apparition du Soleil vient de ce que le Pays est fort bas & fans montagnes.

(41) Il parolt ici que le vrai nom de ce Pays qu'il n'a jamais entendu les Habitans nomm eft Gambra & non Gambia, comme pluficurs autrement leur Riviere que Gi ou Ji, qui figni Historiens l'éctivent. Ce n'est donc pas des se Riviere dans seur Langue. Voyez el-dessous Portugais qu'il l'a reçu. Cependant Jobson dit Liv. VII.



CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

## CHAPITRE III.

Second Voyage d'Aluise da Cada Mosto en 1456, & découverte des Isles du Cap-Verd.

Motife du fe. Cada Motto-

Vend.

T A barbarie des Négres de Gambra & la révolte des Matelots Pottugais n'ayant pas laissé le tems à Cada Mosto de connoître parfaitement le Pays, il s'associa l'année suivante avec le Gentilhomme Genois qu'il avoit rencontré, pour recommencer le même voyage. Leur projet fut fi agréable au Prince Henri, qu'il les fit accompagner d'une troiliéme Caravelle équipée en son nom. Les trois Bâtimens partirent de Lagos au commencement du mois de Mai. Un vent favorable les porta dans peu de jours aux Canaries ; & fans s'y arrêter ils continuerent leur course avec la même faveur du ciel jusqu'à la vue du Cap-Blanco. Mais ayant tenu la mer pendant toute la nuit suivante, Teinpête , qui Ini fast decouvers ils furent surpris avant la fin des ténebres par un orage du Sud-Ouest, qui les lilet du Caples fit porter à l'Ouest par Nord, pendant trois jours & deux nuits, pour céder à la violence des vagues plutôt que de retourner en arrière. Le troisième jour, ils découvrirent la terre, avec une joie extrême de la trouver dans un lieu où ils s'en croyoient fort eloignés. Deux hommes, qu'ils firent monter au Perroquet ayant reconnu clairement deux grandes Isles, la satisfaction fut d'autant plus vive sur les trois Vaisseaux, que tout le monde se persuada qu'elles étoit ignorées des Européens. Comme on les crut inhabitées, & que les Chefs n'aspiroient qu'à trouver l'occasion de s'enrichir, ils oublierent la Gambra pout saisir ce que la fortune leur présentoit. Ils chercherent un ancrage commode autour de l'une des deux Isles, & l'ayant ttouvé, ils dépêcherent au ri-

. 41 defcend dans la premiere, & La trouva delerte. vage une chaloupe bien armée.

Quelques Matelots, qui prirent terre, rapporterent qu'après avoir pouffé assez loin leurs recherches, ils n'avoient découvert aucune marque d'habitarion. Le jour suivant, Cada Mosto, pour éclaireir tous les doutes, sit descendre dix hommes armés de fusils & d'arbalètes, avec ordre de se rendre au sommer d'une montagne qui paroissoit fort élevée, & d'observer de-là, non - seulement si l'Isle étoir habitée, mais s'il n'y en avoit pas d'autres à la portée de la vûe. Ils ne virent point d'Habitans; mais ils trouverent un prodigieux nombre de Pigeons qui se laissoient prendre à la main, & dont ils apporterent leur charge aux Vaisseaux. De la montagne ils avoient découvert rtois autres Isles, dont l'une étoit sous le vent, vers le Nord; & les deux autres au Sud, dans leur route, à la vûe l'une de l'autre. Ils avoient crû découvrir encore à l'Ouest quelque chose qui ressembloir à des Isles, mais dans un si grand éloignement qu'ils n'avoient pû les distinguer. Cada Mosto fut peu tenté de s'y rendre, parce que les jugeant désertes, comme celle où les Caravelles avoient aborde, il craignit d'employer inutilement une saison précieuse. Mais il eut l'honneur d'en avoir découvert quatre. Ceux que cette nouvelle y conduisit après lui (41) en trouverent dix, de différentes grandeurs, habi-

Set gent en .lå-CHRACERE Q, Mr. recs.

> (41) Cet endroit fait connoître que la Re- années après son Voyage, & qu'elle fait ice lation de Cada Molto fut composee quelques allusion à la découverte d'Antoine de Noli , en técs

tées seulement par des Pigeons & d'autres Oiseaux. Les trois Caravelles leverent l'ancre, pour s'approcher des deux qu'on ne voyoit poinr encore du fommer des Mats. Elles se firent bientôt appercevoir, & l'une paroissant couverte d'arbres on chercha le moyen d'y aborder. Le hazard fir découvrir l'embouchure d'une riviere. Comme l'eau manquoir fur la flotte, on y mouilla pour Rafraichelleme renouveller la provision. Plusieurs Matelots, qui remonterent assez loin dans qu'il trouve dans la Chaloupe, apperçurent des lacs couverts de fort beau sel, dont ils apporterent une grande quantité fur leur bord. L'eau de la riviere ne leur parut pas moins bonne. Ils y trouverent une multitude de Tortues, dont plufieurs avoient l'écaille de la grandeur d'une Targette. Ils en prirent un grand nombre que les Cuitiniers de la Flotte préparerent diversement, comme ils avoient déja fair au Golfe d'Arguim, où les Tortues sont dans la même abondance. mais beaucoup plus petites. La curiolité en ayant fait goûter à l'Auteur, il les trouva d'aussi bon goût que le veau, & d'une odeur excellente. On prit le parti d'en faler une bonne quantité pour la provision du voyage.

Cada Mosto fit pecher d'autres Posssons dont l'abondance lui parut surprenante; & fans en connoître les noms, on en mangea beaucoup, avec autant d'admiration pour leur groffeur que pour leur bonté. L'embouchure de la riviere est large d'une portée d'arc. Son lit peut recevoir un Bâtiment de cent cinquante tonneaux. La flotte y patfa deux jours à se rafraîchir, & n'en parrit qu'avec d'excellentes provisions, entre lesquelles il faut compter un nombre incroyable de Pigeons gras. Cada Mosto nomma la premiere de ces Isles, Buena Vista, comme la premiere sur laquelle sa vue étoit tombée à la fin de la tempête; & l'autre S. Jago, parce qu'il étoit parti de Lagos le jour de Saint les du Cap Verd,

Jacques & de Saint Philippe.

Il remit à la voile pour s'approcher du Cap-Verd ; & tombant à la vûe de la tetre dans un lieu nommé Spedegar , il ne cella plus de suivre les Côtes jusqu'aux deux Palmes, lieu situé entre le Cap - Verd & la riviere du Senegal. Il connoissoit si bien cette mer que dès le jour suivant il doubla le Cap. Il continua de s'avancer sans obstacle jusqu'à la tiviere de Gambra, dans laquelle il ne fit pas difficulté de s'engager austi-tôt. Quelques Negres qu'il rencontra Rivière de Gamdans leurs Almadies n'eurent pas la hardiesse de s'approcher de la Flotte. On 16remonta, la sonde à la main, l'espace d'environ dix milles, jusqu'à la vûe d'une Isle dont on s'approcha pour y jetter l'ancre. Un Matelor de la Flotte, qui se nommoir André, étant mort le même jour, il y sut enterré; & comme il étoir aimé de ses Compagnons , ils donnerent à cette Isle le nom de Saint André, qu'elle porte encore.

On continua de remonter la riviere de Gambra, fans faire beaucoup d'attention à quelques Almadies, qui suivoient de loin les Caravelles. Cependant Cada Molto mir dans sa Chaloupe quelques uns de ses Interprêtes, pour tenrer les Negres par de nouvelles invitations. On leur fit voir quantité de colifichets. Ou les leur offrit. On leur répeta mille fois qu'ils pouvoient s'approcher sans crainte. & qu'ils ne devoient attendre que des bienfaits & des carelles d'une trouppe d'étrangers qui leur ressembloient aussi peu par la fétocité que par la couleur. Enfin, surmontant leur défiance, ils s'avancerent par ses formeréres

1 461. Il oft surprenant que Faria n'ait pas par- découverte appartient proprementle de Cada Molto, à qui l'honneur de cette

Tome II.

MOSTO. II. Voyage. 1456.

Code Molo nomine deux 16. Buena Vilta , &

CADA Мозто. II. Voyage. 1456.

dégrés; & deux d'entr'eux, qui entendoient parfairement le langage des Interpretes, monterent sur le vaisseau de Cada Mosto. Ils marquerent beaucoup de furprife en voyant l'intérieur de la Caravelle, avec toures ses voiles & tous ses agrets. Ils ne parurent pas moins étonnés de la couleur & de l'habillement des

Errangers.

**Coformations** qu'on recott d'cux.

On leur fit beaucoup de civilités, & l'on y joignit plusieurs petits présens, dont ils parurent extremement satisfairs. Cada Mosto leur demanda le nom de leur Pays & celui de leur Prince. Ils répondirent que le Pays se nommoir Gambra, & leur Prince Forofangoli; que sa résidence étoit entre le Sud & le Sud-Ouest à neuf ou dix journées de distance; qu'il étoit triburaire du Roi de Melli, le plus grand Prince des Negres : mais que des deux côtés de fa riviere il y avoit quantité d'autres Seigneurs dont la demeure étoit moins éloignée; & que si Cada Mosto souhairoir d'en être connu, ils lui en feroient voir un qui se nommoit Battimansa. Cerre offre sut si bien reçue, que redoublant les caresses on garda les deux Negres dans la Caravelle, en continuant de remonter suivant leur direction. Enfin l'on arriva près du lieu où Batti-. mansa faisoit sa résidence; & suivant le calcul de l'Auteur, ce ne pouvoit être

à moins de quarante milles de l'embouchure.

Cada Moffer diepute -a Prince Battemania.

Il faut observer qu'on n'avoit pas cesse de remonter à l'Est, quoiqu'on eûr rencontré plusieurs autres rivieres qui tombent dans celle de Gambra. Dans le lieu où l'on étoit arrivé, sa largeur n'étoit plus que d'un mille. On y jetta l'ancre; & Cada Mosto dépura au Prince, avec les deux Negres, un de ses Interprêtes, qu'il chargea de quelques présens. Il leur donna ordre aussi de déclarer à Battimansa qu'un Roi Chrétien, qui se nommoit le Roi de Portugal, avoit envoyé de l'extrêmité du monde quelques - uns de ses Sujets pour lui offrir son amitié, & des richesses inconnues aux Afriquains, que le Ciel

avoit accordées aux Royaumes de l'Europe.

avec les Negres de Gambra-

Ausli-rôt que les Messagers eurent expliqué leur commission à Battimansa, Traité de paix il envoya quelques Negres à la Caravelle. On fir avec eux un traité d'amirié, & divers échanges pour de l'or & des Esclaves. Mais la quantité d'or n'approchoir pas des espérances qu'on avoir conques sur le récir des Peuples du Senegal, qui étant fort pauvres avoient une haute idée des richesses de leurs voifins. D'ailleurs les Negres de la Gambra n'estimojent pas moins leur or que les Portugais. Cependant ils marquerent aussi tant de goût pour les bagatelles de l'Europe, que les échanges furent affez avantageux. Pendant onze jours que les Caravelles demeurerent à l'ancre, il y vint, des deux côtés de la riviere, un grand nombre de ces Barbares, les uns artirés par la curiofité, d'autres pour vendre leurs marchandises, entre lesquelles il se trouvoit toujours quelques anneaux d'or. Ils apportoient du coton cru & travaillé. La plûpart des pieces étoient blanches; quelques-unes rayées de bleu, de rouge & de blanc. Ils avoient aussi de la civette, & des peaux de l'animal du même nom ; de gros Singes & de petits, qu'ils donnoient à fort bon marché, c'est-à-dire pour la valeur de neuf ou dix liards. L'once de civerte ne revenoit pas à plus de neuf ou dix sous. Ils ne la vendoient point au poids, mais à la quantiré. D'autres apporterent des fruits, sur-tout des dartes sauvages, que les Marelots mangeoient avidement, quoiqu'ils les trouvassent inférieures à celles de l'Europe, & d'un goût fort différent. Cada Mosto n'y voulut pastoucher, par ménagement pour la fanté.

sanugear.

Les Caravelles étoient continuellement remplies d'une multitude de Negres, qui ne se ressembloient ni par la figure ni par le langage. Ils arrivoient & s'en rerournoient librement dans leurs Almadies, hommes & femmes, avec aurant de confiance que si l'on s'étoit connu depuis long-temps. Ils n'ont pas d'aurre instrument que leurs rames pour la navigation. Leur usage est de ramer debout, sans tenir les rames appuyées sur le bord de la Barque. Elles font de la forme d'une demie-lance, longues de sept ou huir pieds, avec une planche ronde, de la grandeur d'une affierre, qui est attachée à l'extrémiré. Ils s'en servent fort adroitement au long des Côtes & dans leurs rivieres ; mais la crainte d'être pris par leurs voisins & vendus pour l'esclavage, ne leur

Cada Mosto s'érant apperçu que la fievre commençoit à se répandre entre

CADA Мозто. II. Voyage. 1456. Curiolité des

permer guéres de se hazarder trop loin dans la mer.

Leur Religion

ses Gens, fit consentir les autres Chefs à regagner l'embouchure du fleuve. Les soins qu'il avoir donnés au commerce ne l'avojent point empêché de faire fes observations sur les usages du Pays. Il avoit remarqué que la Religion des Negres de la Gambra consiste en diverses sorres d'idolatries. Ils reconnois- & leurs magessenr un Dieu; mais ils sont livrés à toutes les superstitions de la sorcellerie. On voit parmi eux quelques Mahomérans, qui n'ont pas néanmoins d'habitation fixe, & qui portent leur commerce dans d'autres Contrées, sans que les Gens du Pays connoissent leurs marches & leurs diverses relations. Il v a peu de différence, pour les alimens, entre les Negres de la Gambra & ceux du Senegal. Mais ils mangent de la chair de chiens, usage que l'Auteur n'a vu dans aucun autre lieu. Leur habillement est de toile de coton, qu'ils ont en abondance; ce qui est cause sans doute qu'ils ne vont pas nuds comme au Senegal, où le cotton est plus rare. Les femmes sont vêtues comme les hommes ; mais elles prennent plaisir dans leur jeunesse à se faire , sur les bras , sur mes le cou & sur la poirrine, différentes figures avec la poinre d'un aiguille chaude. La chaleur du climat est extrême , & ne fair qu'augmenter à mesure qu'on avance vers le Sud. Cada Mosto le trouva beaucoup plus chaud sur la riviere qu'au rivage de la mer, parce que la grande quantiré d'arbres qui couvrent les bords y tient l'air renfermé. Il en vir un d'une groffeur pro- Groffeur des digieuse, près d'une source d'eau forr fraîche où les Marelors faisoient leur arbees. provision. Ayant pris la peine de le mesurer, il lui trouva dix-sept coudées de tour. L'arbre étoir creux ; mais son feuillage n'en étoit pas moins verd, & ses branches répandoient une ombre immense. Il s'en trouve néanmoins de plus grands encore; d'où l'on peur conclure que le Pays est fort ferrile. Aussi est-il

arrofé par un grand nombre de ruisseaux. Il est rempli d'Eléphans; mais les Negres n'ont encore pu trouver l'art de Multipule d'éléles apprivoifer. Pendant que les Caravelles étoient à l'ancre dans le fleuve, Phantstrois Eléphans fortis des bois voisins vintent se promener sur le bord de l'eau. On y envoya austi - rôr la Chaloupe avec quelques gens armés; mais à leur approche les Eléphans rentrerent dans l'épaisseur du bois. Ce sont les seuls que l'Auteur ait vus vivans. (43) Gnumi Mansa, Seigneur Negre, lui en fir voir un jeune, mais mort. Il l'avoir tué dans les bois, après une chasse de deux jours. Les Négres n'ont pour armes, dans ces chasses, que leurs arcs & des animous.

(43) Jobson nous apprend que dans la Lan- gneur. Il appelle cette Langue, la Langue de gue du Pays , Manfa fignifie Roi , ou Sei- Mandingo.

Rrii

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456.

zagayes empoisonnées. Leur méthode est de se placer derriere les arbres, & quelquefois au fommer. Ils pallent d'un arbre à l'autre en poursuivant l'Eléphant, qui de la grosseur dont il est, reçoit plusieurs blessures avant que de pouvoir se tourner & faire quelque résistance. Il n'y a pas d'homme qui osat l'attaquer en pleine campagne, ni qui pût espéter de lui échapper par la fuire. Mais cer animal est naturellement si doux, qu'il ne fait jamais de mal s'il n'est offensé. Les dents de celui que l'Auteur avoit vû mort n'avoient pas plus de trois paûmes de long ; ce qui marquoit affez qu'il étoit fort jeune en comparaifon de ceux qui ont les dents longues de dix & douze paûmes. Jeune comme il étoit, il avoit autant de chair que cinq ou six bœufs ensemble. Le Seigneur Negre fit présent à Cada Mosto de la meilleure partie, & donna On mange leut le reste à ses Chasseurs. Cada Mosto-apprenant qu'elle pouvoit se manger,

chair.

en fit rotir & bouillir quelques morceaux, pour se mettre en droit de raconter dans son Pays qu'il avoit fait son diner de la chair d'un animal qu'on n'y avoit jamais vû.. Mais il la trouva fort duse & d'un goût délagréable : ce qui ne l'empêcha point d'en faire saler une partie, dont il fit présent au Prince Henri à son retour. Il observe que l'Eléphant à le pied rond comme les Chevaux, mais sans sabot; & qu'à la place, il a reçu de la nature une peau noire, dure & fort épaisse, avec cinq gros durillons sur le devant, qui ont la forme d'autant de têtes de clous. Le pied du jeune Eléphant avoit une paime de diamette. Gnumi Mania fit préfent à Cada Mosto d'un antre pied d'Eléphant, qui avoit rrois paûmes & un pouce de largeur, avec une dent longue de douze paûmes. L'Auteur porta l'un & l'autre au Prince Henri, qui les envoyapeu de tems après à la Duchesse de Bourgogne, comme une curiosité des plus rares. La riviere de Gambra & toutes les eaux de la même Côte ont un grand:

Serpens Songe bres anumans

nombre de ces Serpens qui se nomment Calkatrici, & d'autres animaux qui. ne sont pas moins redoutables. On y voit quantité de Chevaux marins, animaux amphibies, qui reflemblent beaucoup à la Vache marine. Ils ont le corps aussi gros qu'une Vache de terre, mais les jambes sort courres & le pied fourchu, la tête latge comme le Cheval, & deux dents monstrueuses qui s'avanrins & leut figucent comme celles du Sanglier. L'Auteur en a vu de deux paûmes & demie de longueur. Cet animal fort de l'eau pour se promener sur la rive, & marche à la maniere des Quadrupedes. Cada Mosto se vante qu'aucun Chrétien n'en-Montementes avoit vu avant lui , excepté peut-être dans le Nil, Il vit aussi des Chauve-sou-

change fourst. ris, ou plutôt des Chouettes longues de trois paûmes, & quantité d'autres. Oiseaux fort différens des nôtres, mais presque tous fort bons à manger. En quittant le Pays du Prince Battimansa, les trois Caravelles mirent peu

de jours à descendre la riviere. Elles emportoient assez de richesses pour leur servir de motif à s'avancer plus loin au long des Côtes, & personne ne marqua Cala Moto d'éloignement pour cette entreprise. Cependant comme le cours de la Gambra rentitute de sui- les emportoit fort loin au-dela de son embouchure, & que la terre d'ailleurs s'avançoit au Sud-Sud-Ouest jusqu'à une certaine pointe qu'on prit pour un Cap , Cada Mosto jugea qu'il falloit gagner le large à l'Ouest. Mais en s'approchant de la pointe, on s'apperçut que ce n'étoit point un Cap, & que de l'autre côté le rivage étoit sort droit & fort uni . On ne fut pas moins obligé

de s'en éloigner à quelque distance, parce que le battement des vagues fit con-

freque,

moître qu'il y avoit des bancs ou des rocs à plusieurs milles dans la mer; & Fon mit deux Hommes, l'un à la proue, l'autre au perroquet, pour découvrir les dangers dont on se croyoit menacé. A ces précautions, on ajoûta celle de II. Voyage. n'avancer qu'à la lumiere du jour, & de jettet l'ancre à l'entrée de la nuit, Pour éviter toute ombre de dispute, les Caravelles tiroient chaque jour au fort laquelle des trois feroit l'avant-garde. On suivit cette méthode pendant deux jours, en se tenant sans cesse à la vûe de la Côte. Le troisième on découvrit l'embouchure d'une riviere, qui avoit un demi-mille de largeur; &, vers le foir, on vit un petit Golfe, qu'on prit pour une autre riviere. Mais comme les ténebres approchoient, on jetta l'ancre, dans la réfolution d'y entrer le lendemain. C'étoit un Golfe, mais on y apperçut bientôt la véritable embouchure d'une fort grande riviere, dont les deux rives étoit couvertes d'arbres verds d'une grandeur & d'une beauté extraordinaire. On prir le parti non-seulement d'y mouiller, mais d'armer deux Chaloupes pour se procurer des informations. Les Interprêtes, après quelques heures d'absence, rapportetent que la riviere se nommoit Kaza Mansa, du nom d'un Seigneur Negre qui failoit sa résidence à trente milles du rivage, mais qui étoit alors occupé d'une guerre contre ses voisins.

Les circonstances étant si peu favorables, on sortit le lendemain du Golfe. Il est à cent milles de la riviere de Gambra. Trente-cinq milles plus loin, on trouva un Cap, ou du moins une pointe plus élevée que le reste de la Côte, Sa tetre qui paroît rouge, lui fit donner le nom de Capo-Roxo. En continuant d'avancer, on découvrit l'embouchure d'une riviere affez large, à laquelle on donna, sans y entrer, le nom de Sainte Anne. Plus loin on en découvrit Rivieres de Salaune autre, à peu près de la même grandeur, qui fut nommée Saint Domini- te Anne & de S. que, ou San Domingo. Celle-ci est à cinquante-cinq ou soixante milles de

Capo-Roxo. Le jour d'après, on appeteut un enfoncement, qu'on prit d'abotd pour un Golfe auquel on ne donnoir pas moins de vingt milles de profondeur. Mais il fut aise de reconnoître bientôt l'embouchure d'une très-grande riviere, & de diftinguer les beaux arbres qu'elle avoit de l'autre côté, fur la rive du Sud. On fut long-tems à la traverser; & ce ne fut qu'en touchant la terre, qu'on découvrit quelques Isles, à peu de distance en mer. Cada Mosto, résolu de les reconnoître, fit confentir tous les Chefs à mouiller l'ancre. Le lendemain, on en vit venir à la rame deux grandes Almadies, qui s'approcherent hardiment des Caravelles. L'une portoit environ trente hommes. & l'autre seize. Leur audace faifant naître des défiances, on prit les armes pour les attendre. Mais lorsqu'ils furent assez près, ils leverent un linge blanc au sommet d'une rame, pour annoncer la paix. Les Portugais répondirent par le même figue. Alors, la plus grande des deux Almadies s'avança vets le Bâtiment de Cada Mosto, & tous les Negres donnerent des marques de surprise en voyant des visages blancs. Ils examinerent la forme du Vaisseau, les mats, les ponts, les voiles & les cordages. Un Interptête leur demanda le nom de leur Pays; mais Negtes que les leur langage ne put être entendu. On ne laissa pas d'achetet d'eux quelques interprete ne anneaux d'or, en convenant du prix par divers fignes. Mais Cada Mosto fut deextrêment mortifié de se voir dans la nécessité de les quitter sans en avoir tiré plus de lumiéres. Il en conclut même que ses Interprêtes ne lui étant plus d'au-

Rio grande.

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456. de Cada Moltocune utilité, il serviroit peu de pénetret plus loin. Ainsi prenant le parti de retourner fur ses traces, il fit entrer les deux autres Commandans dans ses intentions

Ils passerent deux jours à l'embouchure de la riviere, qu'ils nommerent (44) Rio Grande. L'Etoile du Nord leur parut fort basse, Entre d'autres observations, ils trouverent, dans les marées, des différences qu'ils n'avoient encore vues dans aucun Pays. Au lieu qu'à Venise & dans les autres Pays de l'Europe le flux & le reflux s'entrefuivent de fix en fix heures, le flux dure ici quatre heures, & le reflux douze heures. L'atrivée du flux est d'une violence incroyable. Trois ancres suffisoient à peine pour soutenir chaque Caravelle; & la force de l'eau l'emporrant même fur celle du vent, on fur obligé de lever les voiles.

Il retourne en Pertugal.

En se remertant en mer pour retourner en Portugal, la curiosiré porta Cada Mosto à visiter deux grandes Isles & quelques petites, qu'il découvrit à trente milles du Continent. Les deux grandes sont habitées par des Negres. La rerre en est forr basse, & couverte de beaux arbres. Mais la difficulté du langage parut encore un obstacle invincible , & l'on partit enfin pour le Portugal, où l'on arriva heureusement.

## CHAPITRE IV.

Voyage de Piedro de Cintra (45) à Sierra Leona, écrit par Cada Mosto.

CINTRA 1461. de ce voyage.

Les deux entreprises de Cada Mosto exciterent quantité de Portugais à tenter la fortune sur ses traces. Entre plusieurs Vaisseaux qui firent le même voyage, le Roi de Portugal fit partir deux Caravelles, après la mort du Aureur & mouif Prince Henri, fous le commandement du Capitaine Piedro de Cintra, un de ses Gentilshommes ordinaires, avec ordre des avancer plus loin sur les Côtes des Negres, & d'y faire de nouvelles (46) découverres. Un jeune Portugais qui s'engagea pour ce voyage, & qui avoit servi de Sécretaire à Cada Mosto dans les siens, vint le voir à son retour, & lui donna la relation de toutes les découvertes de Cintra, en commençant à Rio Grande, qui avoit été le terme du voyage précédent. Cada Mosto prit ensuite la peine de l'orner de son stile.

On fe rend à Rio grande.

Les deux Caravelles aborderent aux deux grandes Isles qui sont à l'embouchure de Rio Grande. Quelques Negres, que Cintra se fit amener, parlant un langage auquel les Interprêtes ne purent rien entendre, il pénetra dans leurs terres, pout y chercher leurs habitations. Il ne trouva que des chaumieres fort pauvres, la plûpart ornées de quelques statues grossieres, que les Negres adoroient. N'ayant pu tirer aucune information des Habitans, il continua

(44) Suivant Faria, Rio Grande avoit été découvert par Nunnez Triftan dès l'année 1447 , c'est a-dire neuf ans auparavant. Voyez ci deffus, le Chap. I. du Tome I.

(41) Ramufio écrit Sintra. (46) Faria met ce Voyage avant la mort du Prince Henri. Mais son témoignage ne peut étre mis en balance avec celui de l'Ecrivain.

de faire voile au long des Côtes, jusqu'à l'embouchute d'une autre riviere, qui n'a pas moins de trois ou quatre milles de largeur, & qui est à quarante milles de Rio Grande. Elle s'appelle Besegue, du nom d'un Seigneur Negre, qui fait sa residence assez près dans les terres. Plus loin, les Portugais trou- segue. verent un Cap, auquel ils donnerent le nom de Cap Verga. Toute la Côte, cap verga. qui est d'environ cent quarante milles depuis la riviere de Besegue jusqu'à ce Cap, est fort montagneuse & couverte de beaux arbres; ce qui rend la perspective agréable dans l'éloignement. Quarre-vingt milles plus loin, au long de la même Côte, ils trouverent un autre Cap, le plus haut qu'ils eussent jamais vû, & terminé au centre par une pointe fort aigue. Il est couvert de beaux arbres, dont la verdure ne s'altere jamais. On le nomma Sagres, à l'honneur du Prince Henri, qui avoit fait bâtir une forterelle de ce nom au Cap de Saint Vincent; & pour distinguer ces deux lieux, les Portugais appellent celui-ci le Cap Sagres de Guinée.

L'Auteur, sans expliquer comment Cintra se fit entendre des Habitans, entre dans un détail de leurs usages qui suppose une grande connoissance du de Gunde. Pays. Ils sont idolatres. Les objets de leur culte sont des statues de bois qui Manufella. ont la forme humaine, ausquelles ils offrent leurs alimens. Les hommes & les biam. femmes sont plutot bazanés que noirs. Ils ont au visage & sur les autres parties du corps différentes marques, qu'ils se sont volontairement avec un fer chaud. Les deux sexes sont également nuds, & couverts seulement d'un morceau d'écorce d'arbre au milieu du corps. Leur nourriture est le riz, le miller, avec diverses sortes de feves, plus groifes que les nôtres. Ils ont aussi des Bœuss & des Chevres, mais en petite quantité. A peu de distance du Cap, on voit Deut Mes près deux perites Isles, couvertes de beaux arbres, mais sans Habitans.

Les Negres de cette riviere (47) ont de grandes Almadies, qui font capables de contenir jusqu'à trente & quarante hommes. Ils rament debout, comme on l'a déja fait observer de plusieurs autres Nations. Leurs oreilles sont Annuaux d'es percées de plusieurs trous, dans lesquels ils passent diverses sontes d'anneaux potent an ict, d'or. Ilsen portent de même au nez, qui est aussi percé; & lorsqu'ils prennent &c. leur nourriture, ils quittent cet incommode ornement. Les femmes de distin-Ction portent des anneaux jusqu'aux parties que la nature leur apprend à cacher.

Après avoir doublé le Cap de Sagres , Cintra découvrit , quarante milles plus loin , l'embouchure d'une riviere qu'il nomma Saint Vincent , & qui a quatre milles de largeur. A cinq milles de cette riviere, il en trouva une autre dont l'embouchure est encore plus large, & qu'il nomma Rio Verde, Toures ces Côtes sont montagneuses, mais sures pour la navigation & l'ancrage. Vingr-quatre milles au de-là de Rio Verde, on trouva un autre Cap, que les Portugais nommerent Liedo, c'est-à-dire, gaye & riante, parceque la vûe en est fort agréable.

Depuis le Cap Liedo, la montagne regne l'espace de cinquante milles au long de la Côte. Elle est fort haure & couverte de gros arbres verds. Dans l'endroit où elle finir, on découvre à sept ou huit milles en mer, trois Isles dont la plus grande n'a pas plus de dix ou douze milles de tour. Cintra leur

(47) Comme l'Auteur n'a parlé ici d'aucu-ne Riviere, il faut supposer quesque omission. Seconde Carre. C'est apparemment la Riviere de Pougue,

Riviere Saint

Rio Verds.

lile Scanui.

donna le nom d'Ifles Saluerçe, & à la montagne celui de Sierra Leona, à cause 1,462. d'un effroyable ronnerre qui se fir entendre du sommer, & qui ressension la sisteme, mugissement des Lions.

Mi-delà de certe montagne, dont la time el troujours cachée dans les nues;
orrova une Côre balle, & dangfereile par (es bance de fables, qui s'avancent fort loin dans la mer. A trente milles de Sierra Leona, les Portugais
decouvrirent une grande rivitere, dont l'embouchure el large de trois milles.
Il shui donnerent le nom de Rio Row, parce que l'eau leut en partur tougeire.
Plus loin, ils trouverent un Cap qu'ils nommerent aufi Row, parce que les
nom de Rowa à une petite file déferte, qui el à l'ept on huit milles de la Côre.
De cere file, qui in pla sulli qu'il autor qu'il mission de l'entre la riviere, si lo bôfer-

nom de Roxo à une petite l'fle déferte, qui eft à fept ou huir milles de la Côte. Apparance de verent le qui n'est aussi qu'à neuf ou dix milles de la riviere, ils obferrente de Seach. Aussiert d'un homme.

Après le Cap Roxo, la mer forme un Golfe, vers le militeu duquel il entre une riviere que les Portugais nommener Saine Marie aux Neges, parce qu'ils la découvrient ce jour-là. De l'autre-côté de cette riviere, la terre forse une pointe, au bout de la quelle on voir une periet iffe. Le Golffe eft rempli de bancs de fables qui à avancent à divo u doute millet de la Côre, & comple de la côre, & comple de la côre, de comple de la Côre, & complet de la côre, de complet de la Côre, & complete, Ces bancs frent dounter à la petrie Iffe le nomée Saonii. Vinge-quation de la complete de la Côre, de Côre,

Soixante-dix milles au-delà da Cap Sainte Anne, on découvrit une riviere, Al-dat Falma, qu'il ronnumé Roi das Palmas, parce qu'il s' prouve une grande abondance de Palmiers. L'embouchure, quoiqu'alfea large, est remplie de bancs de fables & de balfies qui rendern l'entrefe fort dangéreule. Soixante milles plats loin, Ne de tout vit une autre riviere, qu'on nomma Rio de Fami, parce qu'au moment qu'on l'appeçur, la Côre paur couverte de funde. A vinge-quatre milles de certe

riviter, on trouva un Cap qui s'avance beaucoup dans la mer, & derriere Cape dat Mone. Lequel eft une haure montagne, qui lui fit donnet le nom de Copo del Monte. Enviton 6 o milles plus loin, on romba fur un aurre Cap, mais petit, avec une proposedeu-montagne de hauteur médiore; e ce qui le fit nommer Cap Caraffe ou Mafina-do. Après avoir jette l'ancte, on apperçut la nuit (uivanne, e cnret les arbres, quantré de feux, que les Negres effrarés de la viu de Va viilleaux avoient est de l'un de Va viilleaux avoient est peut de l'un de Va viilleaux avoient est peut de l'un de Va viilleaux avoient de l'un de viilleaux avoient de l'un de Va viilleaux avoient de l'un de Vailleaux avoient de Vailleaux avoient de l'un de Vailleaux avoient de Vailleaux a

més pour s'entr'avertir. Au-delà du Cap, pendant l'espace d'environ seize milles, on voit au long

Au-delà du Cap, pendant l'elpace d'environ feize milles, on voir au long had e tains de la virage une grande r'ort d'atbres verds, que les Porugais nommeren Bois Maris. Les Caravelles y ayant mouillé, on vir parofire quelques Maris. Les Caravelles y ayant mouillé, on vir parofire quelques. Almadies, dont chacune portoir deux ou trois Negres, armés de bisnos pointus. Deux ou trois d'entr'eux avoient des acts, & des rargerres de peau. Leurs oreilles & leur ner éctoine preté; amis au lieu d'anneaux d'or, ils y avoient quelque chofe de blanc qui relfembloir à des dens humaines. Les Interprétes pur parlement pur parlement long-reems fans pouvoir fe faire entender. Trois de ces Negres d'interprétaire de de la vient montés fort hardiment fut une Caravelle, on en prit un; & les deux d'interprétaire l'interprétaire l'interpréta

autres furent renvoyes libres, fuivant l'ordre qu'on avoit apporté du Roi de.
Portugal. Ce Prince jugeant que les Interprêtes n'entendrojent pas toujouss
la

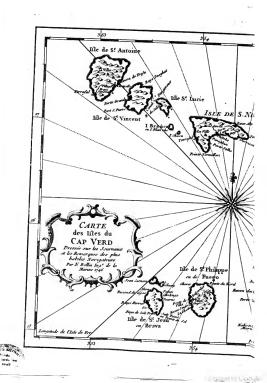

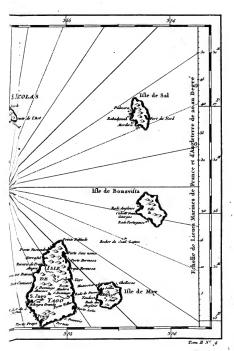





La langue des Pays qu'on alloit découvrit, avoit souhaité que par fotce ou par adresse on se saisit de quelque Habitant; dans l'espérance qu'entre les Negres dont le nombre étoit fort grand en Portugal, il s'en trouveroit quelqu'un qui pourroit l'entendre, ou qu'en apprenant la langue Portugaise, il se mettroit lui-même en état de donner quelques lumietes sur son propre Pays.

CINTRA 1462.

Cintra n'ayant tien à se proposer dans un plus long voyage, prir la résolution de retournet en Portugal. Il y présenta son Negre au Roi, qui le fit examinet par d'autres Negres. Mais il ne se trouva qu'une femme, Esclave d'un Portugais de Lisbonne, à laquelle son langage ne fût pas inconnu; non qu'elle y trouvât celui de son propre Pays, mais elle sçavoit une autre langue que le Negre sçavoit aussi. Cada Mosto ignora quels éclaircissemens l'on avoit tirés de lui, parce que le Roi les tint fort settets; excepté néanmoins au tite des Nectres fujet des Licornes, dont on déclara ouvertement que le Pays du Negte contenoit un fort grand nombre. Ce Barbate fut traité pendant quelques mois avec beaucoup de bonté & de catelles. On lui fit voir diverses curiosités du Royaume. On lui donna des habits fort propres ; & l'année suivante on le fit partit pour son Pays dans une Caravelle.

Cada Mosto ajoûte que ce fut le seul Vaisseau qui entreprit ce voyage avant son départ pour Venise, qui fut le premier de Fevrier 1463.

## CHAPITRE V.

Voyage de Georges Roberts au Cap-Verd & aux Isles du même nom. en 2722.

Ans cette Relation, qui fut publiée à Londres en 1726, l'Auteur déclare qu'à la réserve de ce qu'il rapporte sur le témoignage d'autrui, il n'écrit rien qui ne soit d'une exacte verité; & qu'avec de fortes raisons de croire ce qu'il n'a pas vû de ses propres yeux, il ne laisse pas d'en parler succe Ouvrage, avec plus de ménagemens & de précautions. Il ajoute à cette apologie que si l'on ne prend pas beaucoup de plaisir à ses avantures, il ne doute pas du moins que la Description qu'il donne des Isles du Cap-Verd, de leurs productions, de leurs manufactures, &c. ne soit d'une extrême utilité pour les Anglois qui portent leut commerce dans ces Isles. La premiere partie de l'Ouvrage contient les avantures de l'Auteur. Le reste est donné à la Description des Isles du Cap-Verd, & peut passet pour la meilleure Relation qu'on ait de ces Isles dans aucun langage. Elle est accompagnée de plusieurs Cartes de l'Isle, composées par Roberts même, & de quatre Planches : 1. Une vûe de la Baye de Salt Point dans l'Isle de S. Jean, où l'Auteur aborda dans sa Chaloupe. 1. L'arbre nommé, le Dragon. 3. Un homme & une femme de la même lile, nuds, suivant l'usage du Pays. 4. Les mêmes, en habits dont ils ont aussi l'usage. On s'est arrêté d'autant plus volontiers au détail des infortunes de Roberts, qu'ayant passé onze jours entre les mains des Pyrates, ce récit devient utile pour la connoissance des usages & des mœurs de ces Brigands.

Le 14 de Septembre 1721, le Capitaine Roberts s'engagea au service de voyage. Tome II.

ROSIRTS. 1721.

quelques Marchands de Londres pour le voyage de Virginie. Là, il devoit prendre le commandement d'un Vaisseau nommé le Dauphin, avec une cargaison pour la Côte de Guinée; d'où il devoit retourner à la Virginie ou aux Barbades, suivant l'espérance qu'il auroit de rendre son voyage plus utile aux Pro-

Le Capitaine Scot, un des Chefs de l'entreprise, faisant voile à la Virginie dans un Vaisseau de vingt-deux pieces de canon, nommé le Roi Sagamore,

Roberts part Roberts partit avec lui. Mais un venr contraire les ayant forcés de relâcher à av elecapitame Plymouth, ils trouverent dans ce Port le Comte de Belhaven, nommé au Gouvernement de la Barbade, que la même raison avoit forcé d'y entrer sur le Royal Anne, grand Vailleau de guerre. Le tems s'étant adouci, sans promettre beaucoup de constance, ce Seigneur remit à la voile, sous de Naufragede My. It malheureux auspices, qu'il fut jetté sur les rocs du Lezard, où il périt avec lord Schavenla plus grande partie de son équipage. Scot , plus attentif à sa fureté , attendit un mois entier pour se remettre en mer. Sa course fut heureuse, & n'eut même rien de remarquable; excepté les observations de Roberts sur l'Isse de Ténerife, dont on a déja rendu compte dans la description de cette Isle.

On arrive aux Ifics du Cap-Verd.

Ils arriverent à l'Isle de Sal , une des Isles du Cap-Verd ; mais n'y trouvant aucun des Habitans, ils en partirent le soir à huit heures, & le lendemain ils aborderent à dix heures du matin dans l'Isle de Buona-Vista, où leur dessein étoit de prendre leur cargaison de sel. Ils mouillerent dans la Rade

Le jour suivant ils descendirent au rivage, pour convenir de prix avec les

Angloise, sous la petite Isle, au-delà du Roc abîmé.

Ouvriers qui devoient tirer le fel des Mines, & pour acheter d'autres marchandises, telles que des Chevaux & des Anes, dont ils vouloient faire une Méthode de th per du fel.

partie de leur cargaifon. Ils s'attacherent enfuite au travail. La méthode du Pays est que les gens d'un Vaisscau reçoivent le sel aux Mines, & le transportent à peu de distance dans quelque lieu propte à le faire secher; après quoi les Habitans du Pays le chargent sur des Anes, & mettent un Negre pour conduire ces animaux par troupes, dont chacune est composée de quinze. Mais il faut prendre garde de ne pas faire porter plus de sel à la fois qu'on n'a de gens pour l'embarquer aussi-rôt; car s'il en arrive trop au lieu de l'embarquement, il n'y a point de soins ni de précautions qui puillent le garantir du sable que le moindre souffle met en mouvement, parce qu'il est d'une extrême legereté. Il se mêle alors avec la marchandise, & lui cause un tort irréparable pour la vente. L'Auteur donne un autre conseil, qui regarde la cargai-Précintions pour son des Bêtes vivantes. Tandis qu'on s'occupe à faire tirer le sel, il faut veiller te faire transport foigneusement à faire porter chaque jour du foin aux animaux qu'on veut conserver; car si l'on s'en repose sur la sidélité des Negres, ils violent leurs engagemens avec tant de mauvaise-foi, qu'on perd ses meilleures Bêtes, ou que devenant moins propres au travail, leur valeur diminue dans d'autres lieux. Enfin l'Auteur ajoûte qu'il faut apporter affez d'eau pour la provision

du Bâtiment, tandis qu'on est à tirer le sel; parce que les sources étant fort éloignées des Mines, il en coûte beaucoup pour faire venir de l'eau sur le dos des Anes, & que si l'on a des Bestiaux à bord il est impossible de fournir à cette dépense. On quitta l'Isle de Buona-Vista pour se rendre à celle de Maio, ou de Mai,

où l'on trouva cinq Bâtimens qui chargeoient du sel pour la Baltique. Cette rencontre fut heureuse pour les Matelots Anglois, qui commençoient à se ressentir de ce qu'ils appellent la famine de l'Ouest; c'est-à-dire, à manquer d'eau & de rabac. De l'Isle de Mai, on mit à la voile pour celle de S. Jago: mais avant voulu s'approcher du Port Villa de Praya avec toutes les voiles, on fut jetté par le vent au-dessous de la Rade, & pendant trois jours on s'esforça inutilement d'y entrer. La disette d'eau fit perir dans cet intervalle une partie des Anes; trifte leçon qui apprit aux Anglois à setrer leurs voiles en approchant de cette Baye, parce qu'il y souffle ordinairement un vent de terre,

dont il n'est pas aisé de se garantir. Après avoir renouvellé la provision d'eau & de bois, & pris du foin & des cocos verds pour les Bestiaux, on tourna les voiles vers la Barbade. Dans le Baleine morte passage on trouva une Baleine morte, & sur elle un prodigieux nombre d'Oi- les Ossaux de leaux qui la dévoroient, quoique la terre la plus proche fut à plus de trois cens merlieues. On aborda au Port de la Barbade vers la fin du mois de Mars 1722. Les Chevaux & les Anes étoient en si mauvais état qu'on n'en put vendre qu'un petit nombre; & les provisions se trouvoient si cheres au Marché que si quel- la Baibade. ques honnêtes gens de l'Isle, amis de nos Marchands, ne leur en eussent fourni gratis, il auroit fallu prendre le parti de tuer la plus grande partie de ces animaux. Pour comble de difgrace, le vin de Canarie qu'on avoit acheté à Ténerife, se vendoit moins que celui de Madere, quoiqu'il eût coûté le double & qu'il fût beaucoup meilleur. Mais le goût des Habitans de la Batbade est si déclaré pour le Madere, qu'ils le préferent à tout autre vin.

Tous ces contre-tems firent hater fon départ au Capitaine Scot. Roberts, à Roberts et son, & co qui sa résolution déplut, l'engagea, pour ses gages & pour quelque argent mande un p.ut prêté, à lui acheter une Felouque, nommée la Marguerite, d'environ foi-Bitiment. xante tonneaux, pour exercer le commerce en son propre nom. L'avant char-. gée de diverses marchandises pour la Côte de Guinée & pour les Isles du Cap-Verd , la crainte de quelques Pyrates , qui croisoient aux environs des Isses Caraïbes l'obligea de partir avec Scot, vers le milieu du mois de Juillet. Cependant il en fut séparé, trois jours après, pat un coup de vent. Ensuite son mauvais sort le fit tomber malade. Tandis qu'il étoit confiné dans son lit, le Pilote, par inattention ou par ignorance, perdit sa route. Il erra longtems sans se reconnoître. Enfin, par de long détouts, on arriva vers le mi-

lieu d'Octobre à l'Isle de Sal On jetta l'ancre dans la Baye de Palmera, qui est au Nord de l'Isle. C'étoit la saison des Tortues vertes. Roberts observe à cette occasion que les François viennent souvent aux Isles du Cap-Verd dans la seule vûe d'y prendre des Tortues, qu'ils salent au rivage, à peu près comme la Morue de Terre-Neuve, & qu'ils vendent aux Indes Occidentales avec beaucoup de profit. Ils gardent les écailles pour la France, où le débit en est plus avantageux qu'en Tottoes vertes Angleterre; sur-tout celui des Tortues de ces Isles, qui ont l'écaille plus fine & plus transparente que dans tour autre lieu. D'ailleurs ils y trouvent quelquefois de l'Ambre gris, particuliérement dans l'Isse de Sal; & l'on prétend que si les Ambre gris. Chats sauvages, & même les Tortues vertes, ne mangeoient pas cette précieuse gomme, on y en rrouveroit beaucoup davantage.

Roberts, qui avoit besoin de rafraîchissemens, ayant envoyé sa Chaloupe Sf ii

ROBERTS.

1721.

If arrive à l'Ific

ROBERTS. 3722. the ues totues, à terre pour lui trouver quelques Tortues nonvellement pechées, la vit revenir en moins de deux heures. Este lui en apportoit une, qui pesoit entre deux & trois cens livres, avec un Negre de Saint Nicolas, qui lui en fit présent

au nom de ses Compagnons. Ils étoient venus à Sal au nombre de soixante, Negres à la pe. pour y pêcher des Tortues par l'ordre d'un Capitaine de Vaisseau qui étoir allé depuis près d'un an charger à Bona-Vista. Mais une si longue absence leur faifant perdre l'espérance de le revoir , ils offroient à Roberts la moitié de leurs Tortues, de leur huile, de leurs écailles & de leur ambre gris, pout transporter l'autre moitié dans l'Isle de Saint Nicolas. Comme son dessein étoit de se rendre dans cette Isle, il leur offrit d'y transporter leurs marchandifes; mais il ne voulut point accepter leur préfent sans scavoir à qui le fond appartenoit. Le Negre croyoit avoir été employé par un Capitaine Anglois. Cependant on lui nomma les Ports d'Angleterre & d'autres lieux qu'il ne put reconnoîrre. Enfin Roberts nomma les Bermudes, & le Negre affura que le Capitaine étoit venu de ces Isses. Le jour suivant on mit à la voile pour Saint Nicolas, après s'être chargé de six Negres, avec deux de leurs femmes & un enfant à la mammelle. On mouilla, la nuit suivante, dans la Rade de Trefall, sur six brasses de fond.

Traité de Robetts avec un Prêtte Portugais,

Le lendemain au matin, il vint à bord un Prêtre Portugais, qui se donna pour le Maître de tout ce que les Negres avoient acquis dans l'Isle de Sal. Il prétendoir les y avoir envoyés pour la pêche des Tortues & de l'ambre gris, avec la convention d'un salaire. Comme le plus grand nombre y étoit resté avec le fruit de leur travail, & que sur le récit de Roberts il appréhendoit qu'ils ne lui manquassent de fidélité, il convint avec lui que pour la somme de cent dollars & un bel Esclave, il iroit prendre à Sal les Negres & leur pêche. Roberts ne se fit pas presser, dans une occasion si simple de gagner de l'argent, & de se rendre agréable aux Portugais. Mais il se fit promettre que les cent dollars lui seroient comptés avant que les Negres & les marchandises fussent débarqués.

Avant ce voyage, il quitta la Rade de Trefall, qui est à quinze ou dix-huir milles de la Ville, pour aller jerrer l'ancre dans l'ancienne Rade de Parag-

berts,

histi, d'où le chemin est plus court & plus commode jusqu'à la Ville de S. Nico-Projett de Ro. las. Il se proposoit de trocquer son bled & son riz pour des étosses (48) de coton, de l'ambre gris, du sang de dragon, & d'en vendre même une partie argent comptant. D'un autre côté il avoit appris que les Isles au-dessus du ventétoient dans un si grand besoin de provisions, que depuis un an il y étoit mort plus de cinq cens personnes de faim & de misere. Ainsi la principale partie de sa cargaifon confistant en riz & en bled , il n'avoir à se promettre que de grands avantages. Cependant il résolut de ne pas remettre plus loin à satisfaire le Prêtre Portugais, de peur que ses Negres ne trouvassent le moyen de revenir fans son secours. Cette entreprise ne demandoit pas plus de liuit jours ; & dans la faifon où l'on étoir, il ne devoir pas craindre qu'il arrivât d'autres Vaisseaux pour lui enlever ses espérances de commerce.

Il s'arrète à Dans cette réfolution il tourna le lendemain vers Currifal, pour y renou-

veller sa provision d'eau & de bois. Ce lieu est fort commode pour l'eau, qui

(48) De celles qu'on porte aux Côtes de Guinée, & que les Portugais nomment Baraful.

y descend jusqu'à la mer; mais le bois est assez loin, & le chemin si difficile, que sans l'assistance de quatre Negres, qui étoient à bord avec le Prêrre, al ne feroit jamais parvenu à s'en procurer. Aussi ne l'avoient-ils accompagné que pour lui rendre ce service, & le quitterent-ils lorsqu'il mit à la voile.

ROBERTS. 1722.

Le jour suivant vers dix heures du matin, il sut arrêté par un calme, qui dura tout le reste du jour. Vers le soir, il découvrit trois Bâtimens; & le premier, qu'il observa soigneusement avec sa lunette, lui parut gros & chargé. Il ne douta point que les autres ne fussent de même, & qu'ils n'arrivassent ensemble. Cependant comme le calme continuoit, & qu'ils ne faisoient aucun signe, il passa la nuit à l'ancre. Mais le vent s'étant levé avec le Soleil, il ap- des Pyraics. perçut bientôt, sur le Vaisseau qu'il avoit observé, un grand nombre d'hommes en chemise, & une longue bordée de canons, qui lui rendirent cette rencontre fort suspecte. Il étoir trop tard pour se dérober par la fuite. Déja le Vaisfeau étoit fort proche. Cependant lorsqu'il fut à la portée du canon, il arbora le Pavillon d'Angleterre; ce qui rendit l'esperance aux Anglois. Roberts se hâta de faire paroître aussi le sien. Il remarqua que le Vaisseau portoit environ soixante-dix hommes & quatorze pieces d'artillerie. Le Capitaine se faifant voir sur l'avant, demanda à qui appartenoit la Felouque & d'où elle botdent & l'unvenoit. Roberts répondit qu'elle étoit de Londres & qu'elle venoit de la Barbade. Fort bien, lui dir-on, c'est ce qu'on n'ignoroit pas. Là-dessus, on lui ordonna brusquement d'envoyer sa Chaloupe.

Roberts ne fit pas difficulté d'obéir. Le Capitaine du Vaisseau étoit un Porsugais, nommé Jean Lopez, comme on l'apprit ensuite; mais qui scachant fort bien la Langue Angloise, avoit jugé à propos de se faire passer pour un Anglois, né vers le Nord de l'Angleterre, fous le nom de John Ruffel. Il demanda aux deux Matelots que Roberts lui avoit envoyés, où étoit le Patron de la Felouque. Ils lui montrerent Roberts, qui étoit à se promener sur son tillac. Ausli-tôt la futeur paroissant dans ses yeux, il l'accabla d'injutes. Roberts étoit en mules & en chemife, aussi peu capable de défense par sa situation que par la petitesse & le mauvais état de son Bâtiment. Il comprit dans quelles mains il étoit tombé, & qu'en déclarant son mépris par le silence il s'exposoit à se faire tuer d'un coup de balle. Sa réponse sur une marque honnête d'étonnement sur la maniere dont il se voyoir traité. On continua les set emportes outrages, & l'on y joignit les plus surieuses menaces, avec des reproches de nacet. ce qu'il n'étoit pas venu lui-même à bord. Il répondit que n'ayant entendu demander que la Chaloupe, il n'avoir pas cru que cet ordre le regardat personnellement. Quoi ! misérable chien , reprit Russel , tu feins de ne m'avoir pas entendu. Je vais te faire prendre de meilleures manieres. Le récit des

Qui feoit feur

teur n'avoit averti qu'il le croit utile pour faire connoître les mœurs de cette odieuse race. lieuse race. Russel donna ordre aussi-tôt à quelques uns de ses gens de lui amener Ro-set Robris, & berts, & chargea dix ou douze autres de ces Brigands de prendre possession le malicaire. de la Felouque. A l'arrivée de Roberts, qui lui fut amené fur le champ, il tira son sabre, en répetant, avec d'affreux blasphêmes, qu'il scauroit lui apprendre à vivre. Le malheureux Roberts se crut à sa dernière heure, & con-

emportemens d'un Pyrate mériteroit peu d'entrer dans cette Histoire, si l'Au-

Sf iii

316

ROBERTS.

tinua de l'excider fur fon ignorance. Mais l'aurre, dans le deffein apparement de l'effiryer, tenoit fon fabre levé & continuois (es menaese. Un de fes gens affecta de lui cerenir le bras, & promirà Roberts qu'il ne lui arrive tor tien de Reheux. Alors Radille voulur [açuvio] poraquosi il cioni fi mal vènu. L'excusé de Roberts für qu'il ne s'attendoit pas à paroitre devant un homa fi redoutable. Le pour qui me prenez-vous, reprir Rudfel i la Roberts for tonnen par la venche de persona la reponde. Enfan, dans la extaine d'offender éga-tenden par la venche de persona la reponde. Enfan, dans la extaine d'offender éga-tenden par la venche de persona la reponde. Enfan, dans la extaine d'offender éga-tenden par la venche de la companie de la venche de la vench

Difcours du Pycate, & réponfes de Roberts.

i jutane plus que jamais, qu'il étoit trop tand & qu'il demeuteroit dans l'habillemen où il s'étoit laitle prendre; mais que fon Baimene & rout ce qu'il contenoit ne lui appartenoit plus. Je ne le vois que trop, répondit Roberts. Cependant lofqu'il mét limpolible de l'empêcher, je feper de votre géneroficé que vous vous contentera de ce qui peut vous étre utile, & que vous me laiffecte le refle. Le Pyrate lui dir, syex moins de brusaliri, que fes Compagnons en décideroient, Mais en même tems il lui demanda un Mémoire exast de tout ce qu'il avoit à bord, fue-tout de fon argen; & r'il s'y trouvoit quelque chofe de plus qu'il n'auroit accufé, il protefta qu'il le feroit brûter vi seve. la Felouque.

Fauffe compati Son des Pyrates

Ce qu'ils avoient deja fait, & ce

qu'ils alloient eutreprendre.

Tous les gens du Vaisseau, qui prêtoient l'oreille à cette conférence, avec un air affecté de compassion , lui conseillerent d'un ton d'amitié d'être sincere dans sa déclaration, sur - tout à l'égard de l'argent, des armes & des munitions, qui étoient, lui dirent-ils, leur objet principal; en l'avertiffant que leur usage étoit de punir fort séverement les gens de mauvaise-foi. Il leur rendit le compte le plus fidele qu'il put trouver dans sa mémoire. Aux questions qu'on lui fit sur le dessein de sa navigation présente, il ne répondit pas moins fincerement qu'il alloit à Sal, pour remplir ses conventions avec un Prêtre Portugais. Mais Russel lui apprit là-dessus que son Prêtre ne verroit jamais le tréfor sur lequel il fondoit ses espérances, parce qu'il l'avoit fait enlever par quelques Fripons de sa Troupe, qui avoient pris la fuito avec leur butin. Il ajouta que les informations qu'il avoir reçues touchant l'arrivée de Roberts, joint à quelques lumieres sur une somme de quinze cens ou deux mille dollats que le Prêtre & le Gouverneur de S. Nicolas avoient dans leurs coffres, étoient le seul motif qui l'avoit amené; sans quoi, son dessein & celui de ses Compagnons auroit été de se rendre à Buona-Vista. Roberts lui demanda de qui il tenoit tous ces éclaircissemens, Il répondit que c'étoit du Capitaine Scot. Mais vous êtes donc de ses amis, reprit Roberts ? Plus qu'il ne mérite, répliqua le Corsaire; car nous nous sommes contentés de brûler son Vaisseau, & nous l'avons mis à terre dans l'îsse de Buona-Vista-

Cependant Ruffel ne pouvant perdre de vie le Prêtre & le Gouverneur, pris la réfolution de s'avancer dans la Rade de Paraghís, pour gapen la Ville & les y furprendre. Il donna ontre à Roberts de lui ferrir de Guide dans fa Felouque. Comme elle n'avoir pas seelfié d'être à l'âncre, le Pyratest aliferent couler le cable, pour s'épargner l'embarras de la maneauvre. Les deux su-rest Bitiennes récionet demeutei signéqualors immobiles fur leura ancres maigs

enes

lorsqu'ils vitent le premier à la voile, la Rose, Vaisseau de trente-six pieces de canon, commandé par Edmond Lo, Chef général des Pyrates, se mit en mouvement pour le suivre. S'étant bientot rejoints, Russel rendit compte Lo de ce qui s'étoit passé, & de l'espérance qu'il avoit le même soir d'en- chicral·les l'yralever le Prêtre & le Gouverneut. Son projet fut applaudi, & Lo fit passer tea fur son bord quelques-uns de ses gens pour le renforcer.

Le Vaisseau de Russel continua de s'avancer jusqu'à la hauteur de Porto- ils enlevent le Lappa, qui est une petite Baye entre Currifal & Paraghisi. La, un Pyrate Gouvernent & le de la Troupe fit ferment que suivant ses lumieres, c'étoit l'endroit le plus cola, proche de la Ville & le plus commode pour débarquer. Auffi-tôt Russel fit tournet vers la Baye; & lorsqu'on fut à demie-lieue de la terre, il descendit dans fa Chaloupe avec trente-cinq hommes, pour gagner le rivage. Le Vaisseau n'en eut pas moins ordre de continuer sa course, & d'aller mouil-

ler dans l'ancienne Rade de Paraghifi.

Le lendemain Russel & ses gens revinrent à botd, avec le Prêtre, le fils du Gouverneur, & cinq ou fix Negres, qu'ils avoient enlevés. On mit à la voile aussi-tôt, pour rejoindre les deux autres Vaisseaux, qui étoient demeurés à l'entrée de la Rade. Le Géneral paroissant sur le sien, demanda de loin s'il y avoit d'heureuses nouvelles. Russel répondir qu'il se réservoit lui-même à lui en rendre compte. Le Prêtre & les autres Prisonniers furent mis dans la Chaloupe, & Roberts avec eux, pour être presentés au grand Général Lo.

Russel les suivit dans son propre Esquif. . » A leur entrée dans le Vaisseau, tous les Pyrates vintent les faluer suc- Robert et pre-» cessivement & les assurer qu'ils étoient touchés de leur infortune. Cette cé- sent au Général

» rémonie se fit si gravement que les Prisonniers ne putent distinguer si c'é- tien-" toit une insulte. On leur dit du même ton qu'il falloit rendte leurs respects » au Commandant. Un Canonier se chargea de lui présenter Roberts. Il trou-» va Lo assis sur un canon, quoiqu'il y eût des chaises près de lui. Mais un Hé-

» ros de cet Ordre ne pouvoit paroître que dans une posture martiale. Ayant » ordonné qu'on le laissat seul avec Roberts, il lui dit qu'il prenoit part à sa » perte ; qu'étant Anglois comme lui , il ne fouhaitoit pas de rencontrer ses » Compatriotes, excepté quelques uns dont il étoit bien-aise de châtier l'at-" rogance : mais que la fortune le faisant tomber entre ses mains, il falloir » qu'il prît courage & qu'il ne marquât point d'abattement. Roberts répondit

» qu'au milieu de son chagrin il se flattoir encore qu'ayant affaire à des gens » d'honneur, sa disgrace pourtoit tournet à son avanrage. Le Corsaire lui con-» seilla de ne pas se flatter trop , parce que son sort dependoit du Conseil & . de la pluralité des voix. Il ne defiroit point, répeta-t'il, de rencontrer des » gens de sa Nation; mais comme lui & ses Compagnons n'attendoient rien

» que de la fortune, ils n'ofoient marquer de l'ingratitude pout ses moindres » faveurs, dans la crainte que s'en offençant elle ne les abandonnat dans leuts » entreprises. Ensuite prenant un ton fort doux , il pressa Roberts de s'asseoir, » mais sans lui faire l'honneur de quitter lui-même sa posture. Roberts s'assir.

» Alors, le Général lui demanda ce qu'il vouloit boire. Il répondit que la » foif n'étoit pas son besoin le plus pressant ; mais que pour reconnoissance » pour tant de bonté il accepteroit volontiers tout ce qui lui seroit offert. Lo

» lui dit encore qu'il avoit tort de se chagriner & de s'abattre ; que c'étoit le

ROBERTS.

» hasard de la guerre, & que le chagrin étoit capable de nuire à la santé ; » qu'il feroit beaucoup mieux de prendre un visage riant, & que c'étoit même 1722. Ironic des Cor-

» la voie la plus sûre pour mettre tout le monde dans ses interêts. Tous ces con-» seils étoient sans doute autant d'ironies, & Roberts sut surpris de trouver » cette figure si familiere à des Corsaires. Allons, reprit Lo, vous serez plus

» heureux une autre fois. Et sonnant une cloche, qui fit paroître nn de ses " gens, il donna ordre qu'on apportat du Pounch; & dans le grand bassin,

" ajoûta-t'il. Il demanda aussi du vin. L'un & l'autre fut servi avec beaucoup » de diligence. En buvant avec Roberts, il lui promit tous les services qui

» dépendroient de lui. Il regrettoit beaucoup, lui dit-il, qu'il n'eût pas été » pris dix jours plutôt , parce que la Troupe avoit alors en abondance diver-» les fortes de marchandifes qu'elle avoit enlevées à deux Vaisseaux Portugais

» qui faifoient voile au Brefil, telles que des étoffes de foie & de laine, de la » toile, du fer & toutes fortes d'ustenciles; il auroit pû engaget ses Compa-

# gnons à lui en donner une partie, qu'ils avoient jettée dans la mer comme un » bien superflu: que s'il le rencontroit quelque jour dans une occasion si fa-" vorable, il lui promettoit de le dédommager de sa perte; enfin qu'il faisoit

» profession d'être son serviteur & son ami. Quand j'aurois osé lui faire une » réponse outrageante, dit Roberts, tant de carelles, feintes ou sinceres,

» m'en auroient ôté la force, & m'obligeoient de le remercier.

Roffel eft aåm voc les Prifor mires Portugais.

Cependant on avertit le Général que le Capitaine Russel, avec les Prisonniers Portugais, attendoit ses ordres pout entrer. Il consentit à les voir. Les principaux Corfaires entrerent avec eux & remplirent tout l'espace. Lo fit asleoir les Prisonniers. Ensuite il se fir raconter par Russel toutes ses circonstances de l'Expédition. Les trente-cinq hommes, qui étoient descendus à terre avoient commencé par se saissir de deux Negres de l'Isle, dont ils s'étoient fait des Guides pour s'approcher de la Ville pendant la nuit. Ils y étoient arrivés à neuf heures du foir, & le chemin qu'ils avoient fait par terre ne surpassoit pas douze milles. Ainsi, trouvant les Portugais sans défiance, ils avoient pû compter qu'il ne lenr échapperoit aucune partie du butin. Ils s'étoient rendus d'abord. à la maison du Gouverneur, où ils avoient laisse une Garde. Ensuite ils étoient mais quelque étonnement qu'il eût dû recevoir de cette visire, il avoit eu le

Récit de fon allés surprendre le Prêtre dans la sienne. Il ne faisoit qu'arriver de Currisal : Prodution. courage de n'en faire paroître aucune marque. Il avoit fait servir de la viande & du vin , en priant ses Hôtes de ne pas s'offenser de la mauvaise chere qu'il leur faisoit dans une occasion si peu prévue, & leur promettant de leur présen-

ter le lendemain tout ce que l'Isle avoit de meilleur.

Russel l'avoit remercié. Mais il lui avoit déclaré qu'étant chargé d'une commission importante il souhaitoit que l'execution n'en fut pas differée; qu'ayant appris par des rémoignages certains que lui & le Gouverneur avoient dans leurs coffres une bonne provision de dollars , il étoit venn pour demander sa part de ce trésor, sur le principe que rien n'étoit plus nuisible au Commerce que de tenir l'or & l'argent caché & d'en arrêter la circulation. A cette déclaration le Prêtre avoit répondu, sans se troubler, que ceux qui lui avoient donné ces informations l'avoient trompé, & qu'il n'y avoit aucune vraisemblance que dans une Isle si déserte & si peu cultivée, on pût amasser des trésors. La réplique de Bussel avoit été, qu'ayant reçu de la Nature deux secours pour

a vérification de cette espece de faits, c'est-à-dire, des yeux & des mains, l'alloit les employer. Loin d'en paroître plus timide, le Prêtre avoit fait allumer quantité de cierges, car il n'avoit pas d'autres chandelles; en regret- 11 ne trouve par tant seulement que ces provisions ecclésiastiques, qu'il recevoit de l'Evêque d'argent dan de S. Jago, fussent employées à d'autres usages que ceux du service divin. Russel avoit fair visiter tous les coins & tous les détours de la maison . où n'ayant trouvé que vingt dollars il avoit dédaigné de prendre une si perite somme. Delà il étoit retourné à la maison du Gouverneur. Les recherches s'y étoient faites avec le même foin , mais avec aussi peu de succès. Ne doutant point alors de la fausseré des informations, il avoit fait faire une garde exacte à ses gens pendant le reste de la nuit, & le marin il avoit résolu d'emmener quelques Prisonniers pour la satisfaction du Général.

Lo, qui avoit écouté ce récit a vec plusieurs marques de chagrin, ne put s'empêcher ici de l'interrompte. Est - ce - là, dit-il en jurant, ce qui me revient sed'avoir attendu toute la nuit! Quel besoin avons - nous de ces Misérables ?

C'est de l'argent qu'il nous faut ; & s'ils n'en ont point , je les donne au Diable avec leur Isle. Russel picqué de se voir interrompu si brusquement, répondit d'un ron fort Fermeté de 18 us.

ROBERTS.

1722.

aigre qu'il avoit autant d'interêt que le Géneral & toute la Troupe à trouver de la lus répende l'argent quand il y en avoir, & qu'on pouvoit s'en rapporter à lui quand il assuroit qu'il n'avoit rien négligé; qu'il étoit persuade que le Prêtre & le Gouverneur n'avoienr que vingt dollars, qui pattagés entre tous leuts Compagnons, ne feroient pas fix fols à chacun pour sa part; & que pour leur honneur il ne jugeoit pas à propos de s'arrêter à de si petites sommes. Pour moi, continua-t'il, je ne m'atrache qu'à ce qui mérite mon attention ; & quand je trouverai quelque chose de cetre nature, je ferai voir que je ne manque ni de hardielle, ni de courage. Mais si je fais le mérier de Voleur, je veux que l'occasion soit digne de moi, sur-tout dans des lieux que nous devons regarder comme un azile contre une infinité de cas qui peuvent nous arriver. Lo parur se repentir de son emportement. Il déclara d'un ton plus doux, que tout ce que Russel avoir dit étoit vrai ; qu'il le reconnoissoir pour homme de courage & de jugement, & que sans disputer sur une bagatelle il le prioit d'achever fon récit.

Ruffel flanté de cet éloge, reprit fa narration. De la maison du Gouverneur Ruffel repred il avoit envoyé ordre au Prète de le venir trouver; mais ce tusé Portugais du Prète florie. avoit déja pris la fuire avec rous ses Esclaves. Il ne restoit chez lui qu'une vieille femme, de qui l'on apprir son évasion. Russel s'en prenant au Gouverneur, de Russel. qui étoit un homme fort agé, ne lui avoit donné que deux heures pour retrouver les Fugitifs; & paroiffant peu rouché de lui entendte dire qu'il seroit peutêtre impossible de les découvrir , parce qu'il y avoir des retraites impénetrables dans les Montagnes, il avoit juré que s'ils ne paroissoient pas dans deux heures il réduiroit la Ville en cendres. Une partie des Negres s'étant mis à chercher le Prêtre, on l'avoit enfin découvert. Il étoir venu d'un air foumis, faire des excuses de sa fuire, en la traitant lui-même de folie & d'imprudence, puisqu'il n'avoit aucune raison de se cacher. La seule vengeance que Russel en avoit tirée, avoit été de se réjouir avec tous ses gens aux dépens de son vin & de ses provisions, & d'inviter même tous les Habitans à prendre part à la Fête; Tome II.

ROSERTS.

mais après s'être amufe long-tems de fon chagrin, il lui avoit déclaré qu'il falloit le faivre à bord, avec le Gouverneur & cinq on fix autres Infulaires. Le Prêtre effrayé de cet ordre avoit demandé, la larme à l'eil, sil d'evoit s'arcendre à l'eilavage, On l'avoit affuré, pour le confoler, que les Pyrates étoient aufli bons Chrétein que lui, & qu'on ne penfoit qu'il è préfence au Géneral, pour tendre témoignage que le Gouverneur & lui n'avoitent pas d'argem. Ils cioent veuus fans avoit rait d'autre objection. Vous les voyte d'evant vous, a joula Ruffel, en s'adterflant au Général. Dispofes d'eux comme vous le juge-tez à propos.

Les Prifonniers Portugais font seuvoyés,

Lo parut fort content de la conduite de son Capitaine. Il sit diverses questions aux Prisonniers; & n'ayant pas d'autre utilité à titer de leur présence, il les sit remettre à terre avec assez d'humaniré.

Roberts ne fur pas traité i génereufement. On lui déclara qu'il ne manquetour troit de rien fur le Vaiifeau, mais qu'il falloit y demeurer juifqu'à ce que le obrit nome. Confeil eur décidé de fon fort. Le jour fuivant, randis qu'il étoit à rèver trifconstainse.

tement sur le tillac, un des Pyrates s'approcha de lui, & lui ayant marqué cidans fa captivité, vilement la patt qu'il prenoit à sa peine, lui demanda s'il ne se souvenoit point de l'avoir vu. Il ajoûta qu'il avoit servi sous ses ordres lorsqu'il commandoir en 1718 une Fregate de trois cens tonneaux , nommée la Susanne. Pendant cet entretien, deux autres Pyrates, qui avoient été dans le même tems à son service, s'approcherent aussi, & lui tinrent les mêmes discours. Il fe rappella leur figure; mais fa furprife augmenta beaucoup lorfqu'ayant ajoùté qu'ils avoient entr'eux 40 ou 50 pieces de toile fine, & 5 ou 6 ballots d'étoffes de soie, avec d'autres marchandises, ils l'assurerent qu'ils attendojent que le Confeil eût décidé de son sort, & lui eût du moins rendu sa Felouque, pour lui faire une perire cargaison, à laquelle ils joindroient tout ce qu'ils pourroient obtenir de leurs autres Compagnons. Là dessus, regardant autour d'eux, comme s'ils eussent appréhendé d'être entendus, ils se rapprocherent pour lui dire plus secretement, que s'il ne prenoit garde à lui, il seroit forcé de demeurer avec eux, parce que son Pilote avoit déclaré qu'il connoissoit parfaitement la Côte du Bréfil . & que le dessein des Pyrates étoit de tourner de ce côté là, lorsqu'ils auroient croisé quelque tems sur celle de Guinée; qu'il

Loi inviolable des Pyzates, .

dépendant de ce qu'ils alloient lui confer, ; il fui demandoient un fecret inviablet : qu'entre les lois fut lesquelles leur albosiation étoit fondée, ils s'étoient impolé, avec un redoutable ferment, celle de ne forer aucun homme marié à les fuivre que son Polone, à qui l'on avoit déja démandé s'il l'étoir, avoit répondu qu'il n'en étoit pas sûr, mais qu'il le croyoit néammoins; & qu'eux au contraire, qui l'avoient reconnu des le premier moment, ils s'éve toinen efforcés de lui rendre fervice en affuntan qu'il teoit marié, & qu'il avoir quatre enfans; qu'ils avoient rendu témoignage d'ailleurs à la bonée de son caractere à la fai delire dans les premelles ; que s'il vouloir denne ter libre, c'étoir à lui de sourchir qu'il avoir effectivement une femme & cinq ou fix enfans.

n'avoit qu'une seule voie pour s'en garantir, mais que sa liberté & leur propre vie

Ruffel vent la violet pour l'interèt commun,

Ils lui apprirent encore qu'un homme des plus distingués dans leur Troupe demandoir avec beaucoup d'instances que ce serment sur annullé, sous prétexte que la nécessité devoir être leur principale loi, & qu'il leur étoit impossible de croiser sur les Côtes de Guinée sans un Pilote qui les connût; que our se taire écouter plus facilement, il ajoûtoit que dans la course qu'on alloit faire en Guinée, on pouvoir esperer de prendre quelqu'un qui eût les qualités nécessaires sans avoir celle d'homme marié, & qu'alors on mettroit Roberts au rivage; mais qu'il falloit attendre cette heureuse rencontre pout se défaire de lui. A la verité, le Général étoit fort opposé à cet avis, & representoit que si l'on violoit une fois quelque article des sermens fondamentaux, on ne pouvoit plus être fur de rien. Toute la Troupe panchoit pour son opinion. Cependant Russel, qui étoit le Chef du Parti contraire, s'étoit acquis tant de considération qu'il étoit à craindre que son sentiment ne l'emportat. Après ce discours, les trois Matelots appréhendant de se rendre suspects, quitte-

1722.

rent Roberts & lui laisserent le reste de ses interèrs à ménager.

Le Confeil des Pyrates eft atlera

A peine s'étoienr-ils retirés, que le Général parut sur le tillac, pour ordonner qu'on aisemblat le Conseil avec le signal ordinaire. C'étoit un Pavillon de soie verte, que les Pyrates appelloient the green Trumpeter, c'est-àdire le Trompette verd, parce qu'il portoit la figure d'un homme avec la trompetre à la bouche. Tout le monde s'étant rendu fur le Vaisseau du Général & s'étant placé, les uns dans sa chambre, les autres sur les ponts, & dans les endroits que chacun voulut choisir, il leur déclara qu'il ne les avoir fait assembler que pour déjeuner avec lui. Cependant il se tourna vers Roberts, à qui il demanda publiquement s'il étoit marie. Sa réponse fut qu'il l'étoit depuis dix ans, & qu'en partant de Londres il avoir cinq enfans, sans compter un sixiéme dont la femme étoit grosse. On continua de lui demandet s'il avoit laisse la famille à son aise. Il répondit qu'avant autrefois essuyé plusieurs disgraces. la cargaifon de sa Felouque composoit une grande partie de son bien, & que s'il avoit le malheur de la perdre il n'esperoit guètes de pouvoir donner du pain à ses enfans. Lo, regardant Russel, lui dit qu'il falloir y renoncer. Renoncer à quoi ? répondit l'autre en blasphémant. Vous m'entendez, reprit le Général; & jurant à son tour, il répéta qu'il y falloit renoncer. Russel, s'échauffant beaucoup, prétendit que la premiere loi de la nature étoit, pour chacun, le soin de sa propre conservation, & rapporta plusieurs Proverbes pour prouver que la nécessité n'a pas de loi. Lo répliqua doucement qu'il n'y consentiroit jamais ; mais que si la pluralité des voix étoit contraire à son sentiment, il se réduiroit à la patience. Il ajouta que tout le monde étant assemblé, c'étoit une affaire qui pouvoit être décidée sur le champ. Alors il donna ordre à tout le monde de so rendre sur les ponts, & Roberts sur averti de demeurer dans la chambre.

Le Conseil dura deux heures. Lo & Russel étant descendus les premiers, demanderent à Roberts s'il n'étoit pas vrai que sa Felouque étoit en fort mauvais état. Hélas! répondit-il, elle fait eau de tous côtés. Elle fait eau ? reprit Embarra de Russel. Qu'en feriez-vous donc, si elle vous étoit rendue ? D'ailleurs vous êtes Robertsfans Matelots, car à present tous les vôtres sont à nous. Et continuant de lui représenter ses besoins, il s'efforça long-tems de lui faire sentir sa misere. Ensuite, venez, venez, lui dir Lo, nous examinerons votre affaire en recommençant à boire. On apporta du pounch en abondance, & chacun se mit à parler de ses expeditions passées, en Terre-neuve, aux Isles de l'Amérique, aux Canaries. L'heure du dîner étant arrivée, Lo les invita tous. On leur servit des wiandes, qu'ils s'arracherent de la main l'un de l'autre, comme une Troupe de

Tt ii

ROBERTS, 1722, Explications utiles qu'il reChiens affamés. C'étoit, disoient-ils, un de leurs plus grands plaisirs; & rient ne leur paroissoit si martial.

Le jour suivant, un des trois Marelots, qui avoient parlé la veille à Robetts, vint lui faire des excuses de leur peu d'empressement, qu'il rejetta fur un des articles de leur fociété, par lequel il étoit défendu fous peine de mort, d'entrerenir des correspondances secretes avec un Captis. Il lui apprir qu'il n'avoit pas beaucoup à le louer de son Pilote; qu'il le croyoit disposé à prendre parti avec les Pyrares, & que le reste de ses gens ne lui étoient pas plus fidéles; de forte que fi on lui rendoit fa Félouque, il ne lui resteroit que son valer & un perir garçon pour la conduire; qu'il auroir fouhaire, lui & ses Compagnons, de pouvoir lui offrir leurs services; mais qu'ils étoient liés par un autre article, portant que si quelqu'un de la trouppe proposoit quelque chose qui tendît à la séparation, ou qui marquât quelqu'envie de se reriter, il feroit poignardé fur le champ, sans autre formaliré. Il ajoura quo jusqu'au moment où le Pilore de Roberts avoit déclaré que son Maître connoilloit parfaitement les Côtes du Bresil, Russel avoir témoigné de l'inclinarion à le servir, & qu'il avoir parlé de le dédommager de la pette de son bled & de son riz en lui formant une petite cargaison de roiles, d'étoffes, de chapeaux, de fouliers, de bas, de galons d'or & de quantité d'autres marchandises, que les Pyrares gardoient dans la seule vue de les donner à ceux qu'ils prenoient, lorsqu'ils les avoient déja connus ou qu'ils se senroient pour eux de l'amitic; mais que Russel ayant changé de disposition, ce seroit peut-être envain que Lo prendroit les intérêts de Roberts, parce que Russel ayant été deux fois Général avoit confervé beaucoup d'ascendant sur roure la Trouppe, & que d'ailleurs il avoit toujours traité les Prisonniers avec plus de ménago-

Propositions de

ment que Lo. Ausli-tôt que cet homme eur quitté Roberts , Lo parut ; & sans toucher aufuier de sa peine, il lui parla de plusieurs sujets indifférens. Roberts sur obligé de soutenir gaiement une conversarion fort fatiguante; car les Pyrares prennent un air d'autorité si absolue, qu'au moindre mécontentement ils outragent leurs Prisonniers, de coups ou de paroles, & le plus vil de la Trouppe s'en fait quelquefois un amusement. Russel arriva dans le même tems, & s'adressant à Roberts avec un visage riant, il lui dit, que plus il pensoit à la proposition de lui rendre sa Felouque, moins il y trouvoit d'avantage pour lui-même; qu'ill'avoit pris pour un homme sensé; mais que dans les instances qu'il faisoit pour obtenir (a Chaloupe, il ne voyoir que de l'obstination & du désespoir; que pour lui, il croyoit l'honneur de la Compagnie interresse à ne pas souffrit qu'un galant Homme courûr volontairement à la pette; que lui voulant beaucoup de bien, il avoit cherché pendant route la nuit quelqu'expédient plus urile à ses vérirables inrésers que la restitution de sa Félouque, & qu'il croyoit l'avoir trouvé : qu'il falloir commencer par mettre le feu à ce mauvais Bariment : nous vous retiendrons , continua-t'il , en qualité de simple Prisonnier , tel que vous êres à prélent; & dans cette supposition je vous promets & je m'engage à vous faire promettre par toute la Compagnie, que la premiere . Prise que nous serons sera pour vous. Ce secours, ajoura-r'il, servita mieux que vorre Felouque à rérablir vos affaires, & pourra vous mettre en état de quitter la mer pout aller vivre heureux avec votre famille.

Roberts lui fit des remercimens; mais témoignant peu de goût pour ses offres, il le pria de considerer que loin d'être aussi avantagenses qu'il paroissoit le croire, elles n'étoient propres qu'à confommer sa ruine. Quelle espérance Répons de Roauroit-il iamais de pouvoir disposer du Vaisseau & de la cargaison qu'on vouloit lui donner ? Qui voudroit les acherer de lui, s'il n'étoir en état de prouver qu'il avoit droit de les vendre ? Et fi les Propriétaires en apprenoient quelque chose, ne seroit-il pas obligé de leur restituer la valeur entiere de leur bien , avec le risque d'être jetté dans un cachot & de se voit mener peutêtre au supplice ?

Cette réponse n'embarassa point Russel. Il la traita d'objection frivole. A l'égard du droit sur le Vaisseau & de la crainte d'être découvert , il prétendit Russel l'emborque les Pyrates pouvoient faire à Roberts un billet de vente, & lui donner uncet, par écrit d'autres titres qui assureroient sa possession : qu'il étoit aisé d'ailleurs de se dérober à la connoissance des Propriéraires, parce que les Pyrares scavoient toujours, soit par les déclarations du Maître d'un Vaisseau, soit par ses papiers, dont ils avoient soin de se faisir, qui éroient les principaux Interelles dans une cargaifon & quel étoit leur Pays ou leur demeure. Il ajoûta que les écrits & les titres pouvoient se faire sous un autre nom que celui de Roberts & lui servir jusqu'à la fin de sa vente ; après quoi il pourroit reprendre son véritable nom, & s'assurer ainsi de n'être jamais découvert.

Roberts se vit force de reconnoître qu'il y avoit non-seulement de la vrai-

semblance, mais une espece de certitude dans cette proposition. Il loua même l'esprit & l'habileré de Russel. Cependant après avoir confessé qu'un plan si adroit pouvoit le mettre à couvert , il eut le courage de déclarer qu'il étoit retonu par un motif beaucoup plus puissant que la passion de s'enrichir : c'é- Probité de Ros toit sa conscience, dont il craignoit les remords. De-là, s'étendant sur la berts, & son etnécessité de la restitution, il toucha plusieurs points qu'il crut capables de ré- tes. veiller dans ses Auditeurs quelque sentiment de repentir. En effet son discours produisit différentes impressions. Les uns le féliciterent sur son éloquence , & lui dirent qu'il étoit propre à faire un bon Aumônier de Vaisseau. D'autres lui déclarerent brusquement qu'ils n'avoient pas besoin de Prédicateut, & que les Pyrates n'avoient pas d'autre Dieu que l'argent, ni d'autre Sanveur que leur épée. Mais, il s'en trouva aussi quelques-uns qui louerentses principes, & qui souhaiterent que l'humanité du moins sur plus respectée: dans leur Trouppe. Cette variété de propos fut suivie de quelques momens de filence. Mais Ruffel le rompit, pour prouver à Roberts par quantité de sophismes, qu'en supposant même que la Pyraterie sut un crime, ce n'en pouvoit être un pour lui de recevoir ce que les Pyrates auroient enlevé, parce qu'il n'auroit pas de part à leurs prifes, & qu'il étoit prisonnier malgré lui, Supposez, lui dit-il, que nous ayons pris la résolution de brûler notre butin ou de le jetter dans la mer. Que devient le droit du Propiétaire, lorsque son Vaisseau & ses marchandises sont brûlés? L'impossibilité de se les faire jamais restituer annéantit toutes sortes de droits. Dites-moi, conclut Russel, Russel pour safi nous ne faifons pas la même chofe, lorfque nous vous donnons ce qu'il dé- gatt Robertspend de nous de brûler.

Lo & tous les Spectateurs sembloient prendre plaisir à cette dispute. Mais Roberts s'appercevant que le ton de son adversaire devenoir plus aigre, brisa

ROBERTS. 1722. Priore à laquelle Robeits le té. dus.

tout d'un coup, en déclarant qu'il reconnoissoit à la Troupe le pouvoir de disposer de lui; mais qu'ayant été traité jusqu'alors avec tant de générosité, il ne faisoit pas moins de fond sur leur bonté à l'avenir : que s'il leur plaisoit de lui rendre sa Felouque, c'étoit l'unique grace qu'il leur demandoit; & qu'il espéroit, par un travail honnête, de réparer ses pertes présentes. Lo, touche de ce discours, se tourna vers l'assemblée : Messieurs, dit-il, je trouve que ce pauvre Homme ne propose rien que de raisonnable, & je suis d'avis qu'il faut lui rendre sa Chaloupe. Qu'en pensez-vous, Mesheurs? Le plus grand nombre répondit oui ; & le différend fut ainsi terminé.

mande.

sunitances.

Vers le foir, Russel voulut traitet Roberts sur son bord, avant leur séparation. La conversation sut d'abord assez agréable. Après le souper, on chargea la table de Pounch & de vin. Le Capitaine prit une rasade, & but au succès de la Troupe. Roberts n'ofa refuser cette santé. On but ensuite à la prospé-Routed by donne . & tes cite rité du commerce, dans le sens des avantages qui devoient en revenir aux Pyrates. La troisième santé fut celle du Roi de France, Ensuite Russel proposa

celle du Roi d'Angleterre. Tout le monde la but fuccessivement (49) jusqu'à Roberts. Mais Ruffel ayant mêlé dans le Pounch quelques bouteilles de vin pour le fortifier, Roberts, qui avoit de l'aversion pour ce mêlange, demanda qu'il lui fût permis de boire cette santé avec un verre de vin. Ici Russel se mit à blasphémer, en jurant qu'il lui feroit boire une rasade de la même liqueur que la Compagnie. He bien, Messieurs, reptit Roberts, je boirai plutôt que de quereller, quoique cette liqueur soit un poison pour moi. Tu boiras, répondit Russel, fut-elle pour toi le plus affreux poison; à moins que tu ne tombes mort en y portant les levres. Roberts prit le verre, qui tenoit presqu'une bouteille entiere, & porta la santé qu'on avoit nommée. La santé de qui ? interrompit Ruffel. Mais, dit l'autre, c'est la santé qu'on vient de boire; celle du Roi d'Angleterre, Et qui est-il le Roi d'Angleterre? demanda Russel. Il me semble, sui dit Roberts, que celui qui porte la Couronne est Roi, du moins pendant qu'il la porte. Et qui la porte ? insista Russel. C'est le Roi Georges, répondit Roberts. Alors Russel entrant en furie , s'emporta aux dernieres injures & jura que les Anglois n'avoient pas de Roi. Il est surprenant, lui dit Roberts, que vous ayez proposé la santé d'un Roi, dont vous ne reconnoissez pas l'existence. Le furieux Corsaire, saurant sur un de ses pistolets, l'auroit tué, s'il n'eut été retenu par son voisin. Il sauta sur l'autre, en répetant plusieurs fois que l'Angleterre n'avoit pas d'autre Roi que le Prétendant. Ses voisins l'arrêterent encore. Le Maître Canonier, qui étoit à table, homme Fermeté d'un consideré dans la Trouppe, se leva d'un air ferme, & s'adressant à la Compagnie; Messieurs, leur dit-il, si notre dessein est de soutenir les loix qui font établies & jurées entre nous, comme je vous y crois obligés par les plus puissans motifs de la raison & de notre propte intérêt, il me semble que nous devons empêcher Jean Russel de les violer dans les accès de sa fureur. Russel, qui n'étoit pas encore revenu à lui-même, entreprit de défendre sa conduite; mais le Canonier s'adressant à lui du même ron, lui déclara qu'on ne lui avoit pas donné le pouvoir de tuer un homme de sang froid sans le consentement de la Trouppe, qui avoit les Prisonniers sous sa protection. Je

Canonier qui fauve la vic a Robetts.

(49) C'est l'usage d'Angleterre.

vois, ajouta-t'il, que ce qui vous irrite est de n'avoir pu violer nos articles au fujer de Roberts. On sçaura mettre un frein à vos emportemens, & garder le Prisonier jusqu'à demain, pour le conduire à bord du Général, qui ordonnera de fon fort avec plus d'équité. Toute la Compagnie paroiffant approuver ce discours, Russel à qui l'on avoit ôté ses armes, reçut ordre de demeurer tranquille s'il ne vouloit offenser la Trouppe & se voir traité comme un murin. Le Canonier dit à Roberts qu'on l'auroit conduit sur le champ au Général, s'il n'eut été défendu, par un ordre exprès, de recevoir les Chalounes après neuf heures du foir.

ROBIRTS. 1722.

Le lendemain il fut transporté sur le Vaisseau de Lo, qui lui promit sa Montraux ouprotection. Dans l'après midi, Russel vint à bord, accompagné de François Spriggs Commandant du troisiéme Vaisseau des Pyrates. Il dit au Général que le Pilote & les Matelots de Roberts vouloient entrer au service de la Troupe en qualiré de Volontaires. Lo répondit que rendre la Felouque à Roberts sans aucun de ses gens, c'étoit le livrer à la mort; & qu'il valoit autant lui casser la tête d'un coup de pistolet. Je ne m'y oppose pas , répliqua Russel ; mais ce que je propose est pour l'urilité de la Compagnie; & je voudrois voir qui seroit affez hardi pour me contredire. Il ajoûta qu'en qualité de Quartier-Maitre, & par l'autorité que lui donnoit cet emploi, il vouloit que le Pilote & les Matelots fussent reçus sur le champ dans la Trouppe : que graces au ciel il fourenoit la justice & l'intérêt public , comme il y étoit obligé par son Poste ; & que si quelqu'un avoit la hardiesse de s'y opposer, il avoit un pistolet à sa ceinture, & une poignée de balles pour se faire raison. Ensuite se tournant vers Roberts; mon ami, lui dit-il, la Compagnie t'a rendu ta Felouque, & tu l'auras. Tu auras deux Hommes, & rien de plus. Pour les provisions, tu 54 furicuse obt. n'auras que ce qui est actuellement dans ton Vaiiseau. Il m'est revenu continua-r'il, que plusieurs de nos gens se proposent de re former une catgaison. Mais je leur en fais défense, en vertu de mon autorité; parce qu'il n'est pas für que les marchandises qu'ils veulent te donner ne nous soient pas bientôt nécessaires à nous-mêmes. En un mot, je jure par tout ce qu'il y a de redoutable, que s'il passe quelque chose de nos Vaisseaux dans le tien, sans ma participation & fans mon ordre, je mets aussi-tôt le feu à ta Felouque & je

t'y brûle roi même avec tout ce que tu possedes. Comme son emploi de Quartier-Maître lui donnoit effectivement ce pouvoir, Lo ne pur s'opposer à sa résolution. Il ne restoit plus qu'à conduire Roberts fur sa Felouque. Il quitta le Vaisseau du Général sans que personne osar lui présenter le moindre secours, effet des menaces de Russel; car la générofité est une vertu fort commune entre les Corsaires. Comme ce furieux Capitaine étoir prêt à retourner sur son propre bord, il se chargea de prendre Roberts dans sa Chaloupe. En arrivant à son Vaisseau, il donna ordre que bette lut son le souper fût préparé; & dans l'intervalle il se fit apporter du pounch & boid. Leur derdu vin, avec des pipes & du tabac. Tous les Officiers furent invités, & Roberts met contenen. avec eux. Ruffel'lui dir qu'il l'exhortoit à boire & à manger beaucoup, parce qu'il avoit un voyage aussi difficile à faire que celui du Prophète Elie au mont Horeb, & que n'ayant ni vivres ni liqueurs dans sa Felouque il devoit faire un bon fond dans son estomac, pour résister long-tems à la soif & à la faim. Une raillerie si amere sit sentir à Roberts tout le malheur de sa situation. Ce-

Il camene Ro-

ROSPETS. 1722.

pendant, il répondit qu'il esperoit mieux de la générosité de ceux qui lui laiffoient la vie & la liberté. Russel jura qu'il n'avoir plus d'autre faveur à se promettre que le souper qui se préparoit.

Je le conjurai, dit l'Auteur, plutôr que de m'abandonner dans cet état aux funestes extrémités qui sembloient me menacer, de me mettre à terre dans l'Isle voisine, où sur les Côtes de Guinée; enfin de faire de moi tout ce qu'il jugeroit à propos dans sa colete ou dans sa bonté, pourvû qu'il me dispensat d'entrer à son setvice. Il me répondir qu'il avoit dépendu de moi d'être de ses amis; mais qu'ayant méprisé son amirié, il falloit me tenir au choix que j'avois fait ; & qu'il avoit encore pour moi plus de bonté que je ne devois en artendre, après l'avoit mis plus mal avec la Compagnie qu'il n'y avoit

jamais été, & qu'il n'y vouloit être.

Raillerie de Ruf-

Roberts s'étant excusé par l'innocence de ses intentions, le supplia, lui & tous ses Convives, de le regarder comme un objet de pitié plutôt que de vengeance, Il répondit » Vos argumens & vos persuasions sont inuriles. Il est " trop tard. Vous avez refuse notre pitié lorsqu'elle vous étoit offerte; votre » fort est décidé. Remplitsez - vous l'estomac , pour soutenir vos forces ausli " long-tems que vous le pourrez; car il y a beaucoup d'apparence que le re-» pas que vous allez faire fera le dernier de votre vie; à moins qu'ayant la » conscience si tendre vous ne sovez assez bien avec le ciel pour en obtenir " des miracles. Si je sens quelque pitié, c'est pour les deux Hommes qui » doivent vous suivre. Je suis tenté de les prendre avec moi, & de vous " laisser protitet seul des secours du ciel. Quelques personnes de l'Assemblée lui dirent que ces deux hommes s'exposoient volontairement à suivre leur maître & qu'ils éroient résolus de partager toutes ses disgraces. Apparemment, reptit Rullel, qu'il leur a rendu la conscience austi délicate que la sienne. Vous vetrez que le ciel ne refusera rien à de si honnêtes gens.

Triffe écat de la 1 clouque de Ko-

Ces railleries furent continuées pendant le souper. A dix heures, Russel fit appeller quelques Matelots qu'il avoit nommés pour la garde de la Felouque, & leur demanda s'ils avoient tout enlevé suivant ses ordres. Ils jurerent qu'ils n'avoient rien laitle, & qu'il n'y restoit que de l'eau. Comment de l'eau ? reprit Russel en blasphémant. Ne vous avois-je pas donné ordre de vuider tous les tonneaux? Nous n'y avons pas manqué, réponditent-ils, & l'eau que nous avons laissée n'est que de l'eau de mer, qui entre de tous côtés dans le Bâriment. Cette réponse calma le Corsaire, & lui donna occasion de redoubler ses ironies. Enfin lorsqu'il se sentit presse du sommeil, il donna ordre que Roberts & ses deux Hommes fussent conduits à leur Felouque. En merrant le pied dans l'Esquif, Roberts crut entendre la voix de son Pilote, qui lui disoit avec un faux air de tristesse; Capitaine, vous êtes donc résolu de m'abandonner. » Je lui demandai, raconte Roberts, si ce n'étoit pas lui-» même qui me quittoit volontairement. Il me répondit ; je crois que j'y suis

- » forcé. Adieu donc lui dis-je. Il m'appella encore une fois, pour me prier » d'écrire à son frere, & de lui marquer où je l'avois laissé. Je lui répondis
- » que j'ignorois la demeure de son frere. Il demeure, me dir-il, à Carling-» fort en Irlande. Traîrre, lui répondis-je, ne m'avez-vous pas dit à la Bar-
- » bade que vous étiez Ecosos, & que toute votre famille étoit en Ecosse. Il » ne répliqua point. Le tems étoit obscur. En un moment nous perdimes le » Vailleau de vue. Co

Ce Pilote, que Roberts avoit pris à la Barbade, lui avoit dit effectivement qu'il étoit d'Ecosse; & qu'ayant servi sur un Bâtiment de la nouvelle Angleterre, il avoit perdu tout son bien dans un naufrage. A la vérité, il étoit presque nud lorsque Roberts l'avoit engagé à son service, & sa conduite n'avoit pas Pilote, laissé d'être si bonne à la Barbade, qu'il n'y devoit rien à son départ. Roberts en avoit eu la preuve dans la liberté qu'on lui avoit laissée de parrir; car la méthode de certe Isle est d'arrêter un Capitaine pour les dettes de ses gens, & de ne lui laisser lever l'ancre qu'après avoir sarisfait leurs créanciers sur leurs gages futurs, ou qu'après avoir donné de bonnes cautions. Roberts, prévenu en faveur de son caractère, lui avoit acheté des habits & les instrumens nécessaires pour sa profession. Il ne lui avoit trouvé aucun des vices qui sont communs entre les gens de mer , tels que le jurement & le blasphème , l'ivrognerie, la débauche, &c. Cétoit un Presbitérien rigide, qui observoit scrupuleusement les loix de son Eglise; & les seuls démêlés que Roberts avoir

jamais eus avec lui n'avoient regardé que l'Eglise Anglicane, contre laquelle il s'emportoit souvent dans ses discours. Cependant, depuis qu'il s'étoit familiarisé avec les Corsaires, il étoit devenu plus méchant qu'eux. Il avoit formé en deux jours l'habitude de toutes fortes de vices. Son nom étoit

ROBERTS. Caractere du

Comme c'étoit dans son propre Esquif que Roberts avoit eu la liberté de dans se felouge retourner à sa Felouque, il atrendit impatiemment le jour pour reconnoîtte en Provisons qu'il quel état elle lui étoit rendue. Il y trouva d'abord de quoi remplir son chapeau y trouve. de mierres & de croutes de biscuit, avec quatre ou cinq poignées de tabac à fumer. Tout étant précieux pour lui dans la struation qu'on lui avoit annoncée, il recueillit soigneusement ces miscrables restes. Il retrouva sa boussole, son quart de cercle, & quelques autres instrumens de mer. On lui avoir laissé son

lir, comme un meuble inutile pour les Corfaires, qui, à l'exception des feuls Officiers, n'ont pas d'autres lits que le Tillac. Pour provisions de bouche, il ne trouva que dix boureilles d'eau-de-vie & trenre livres de riz, avec une fort

petite quantité de farine. L'eau qui restoir dans les tonneaux ne montoit pas à plus de trois pintes. Ses recherches tournerent ensuite vers les voiles. A la place des siennes, on en avoit mis de vieilles, qui étoient à demi pourries. Mais quelque Pyrate avoir eu l'humanité de laisser six aiguilles, avec un peu de fil retors, & quelques pieces de vieux canevas, dont il commença aussi-tôt à faire usage. Ce travail jours à téparet l'occupa pendant trois jours, lui & ses deux Hommes. Ils ne vêcurent dans tes voiles. Sa cer intervalle, que de farine & de riz cru, avec quelques verres d'eau-devie, pour épargner leur eau, dont ils espéroient faire de la pâte. Le quatriéme jour, ils fitent un petit gâteau, qu'ils partagerent fidellement en trois parts, & qui fut le meilleur mets qu'ils eussent mangé depuis qu'ils avoient quitté les Pyrates. Un aurre jour ils composerent une sorte de bouillie, qui les soulagea beaucoup. C'étoit le 3 de Novembre. Avec une extrême difficulté ils avoient mis leurs voiles en état de servit. Roberts observa, le même jour, qu'il étoit à dix-sept dégrés de latitude. Le Pilote de Russel lui avoit dit en le quirrant, qu'on étoit à foixante-cinq ou dix lieues de l'Isse S. Antoi-

ne, Est par Sud-demi-Est. Dans cette supposition il porta vers les Isles du Cap-Verd, sur-tout vers Vall Tome II.

ROSERTS. 1722.

celle de S. Nicolas. Le 7 de Novembre, il se trouva par ses observations à seize dégrés cinquante-cinq minures du Nord, environ quarante-six lieues de S. Antoine. La nuit suivante, il tomba un peu de pluie, qui lui donna le moyen de recueillir quatre ou cinq pintes d'eau. Elle fur suivie d'un calme de plusieurs jours. Le 10, avec le secours d'un vent frais qui dura jusqu'au seize, il s'avança jusqu'à la vue de S. Antoine, à dix - huit ou dix - neuf lieues de

Pêche d'un

distance. Le calme ayant recommencé l'après midi du 16, il prit un Shark, que les François nomment le Requin. Cette pêche lui couta beaucoup de peine, & mit même le Bâtiment en danger par les violentes secousses du monstre marin, qui avoit onze pieds & demi de longueur. Roberts & ses deux Compagnons jugerent qu'il ne devoit pas peser moins de trois cens livres. Après l'avoir cru mort sur le rillac, ils lui virent recommencer ses mouvemens avec tant de furie qu'ils ne purent les arrêter qu'en lui coupant une grande partie de la queue, ou réfide sa principale force. Ils lui trouverent dans le ventre cinq petits qui n'avoient encore que la grosseur d'un merlan. Son foye n'étoit pas d'un noir rougearre, comme il est ordinairement dans les animaux de cette espece, mais d'un fort beau gris. Roberts faisant aussi-tôt du feu avec son fusil, seule arme qu'on lui avoit laissce, se servit d'eau de mer pour faire cuire quelque partie de sa pêche, dont il fit un repas, qui trage qu'il en lui parut délicieux. Comme il manquoit de sel pour conserver le reite, il le coupa en longues tranches qu'il fit secher au Soleil. Son fusil lui devint un meuble fort utile, patce qu'on ne lui avoit laissé aucun autre instrument pour allumer du feu. Etant aussi sans chandelle, il se servoit pendant la nuit d'un

Plan Jes Pyrates

charbon ardent pour observer l'aiguille aimantée & regler ainsi sa course. Dans le sejour que l'Aureur avoir fait avec les Pyrares , il avoit découvert la rouse qu'ils vouloient prendre, quoiqu'ils affectailent d'en faire un secret. Leur dessein étoit de gagner directement la Côte de Guinée, & d'y croiser aussi long-tems qu'il leur seroit possible. De-là ils devoient prendre vers les Côtes du Bréfil, où ils se promettoient des monts d'or, & descendre ensuite vers les Isles, pout se rendre à la fin du Printems sut les Côtes de l'Amérique Septentrionale, d'où ils vouloient gagner en Eté celles de Tetre-neuve.

Le 17, Roberts n'étant qu'à huit lieues de S. Antoine crut pouvoir user de

son eau fraîche avec un peu moins d'épargne. Il y fit cuire quelques tranches de son Poisson avec du riz. La vue de la terre excitant ses espérances, il mangea pour la premiere fois autant de goût que d'appetit. Le lendemain au matin il découvtir clairement faint Antoine , faint Vincent , fainte Lucie , Terra-Bianca , & Monte-Guarde, qui est la plus haute montagne de l'Isle S. Nicolas. Elle se fait voir de tous les côtés de l'Isle, dans la forme d'un pain de sucre, dont la pointe vient ensuite à s'élargir. Enfin, le 20, il mouilla dans la Rade de Currifal, fur seize brasses, à un quart de mille du rivage. Son premier soin fut de chercher le cable que les Pyrates avoient laissé couler dans leur premiere rencontre. Il en avoit apperçu le bout en arrivant dans la Rade. Il prit sa Chaloupe pour le retrouver, avec un paquet de petite corde qu'il se propofoit d'attacher à l'extrêmité, dans l'espérance de le ramener ainsi jusqu'à bord.

à Currifal.

15 perd un de

Mais la nuit vint interrompre son entreprise. Un de ses gens, nomme Potter, lui demanda la permission de se rendre à terre dans l'Esquif pour en apporter de l'eau fraîche. Il y consentit; & se sen-

tant accablé de fommeil, il donna ordre à l'autre de veiller jusqu'au retour de son Compagnon; après quoi il se mit à dormit. S'étant éveille en surfaut avant la fin de la nuit, il appella son homme, qui ne lui fir pas de réponse. Il se leva pour le chercher, & l'ayant trouvé endormi sur le Tillac, il s'appetçur en jertant les yeux autour de foi, que le courant l'avoit éloigné de l'Isse. Sa surprise sur extrême. Il se voyoit exposé aux slots pendant toute la durée des ténébres, & dans une fituation plus dangéreuse que jamais, sans espérer que Potter pût le rejoindre, Cependant le jout étant venu l'éclaiter, il trouva le moyen avec beaucoup de peine, de gagner une Baye sabloneuse, que les Habitans nomment Puttako, où il jetta l'ancre le 12 de Novembre sur six brasses

ROBERTS. 1722.

d'un beau fond de sable. Vers le foir, il lui vint sept Négres de Paraghisi, qui lui apporterent une perite provision d'eau, de la part du Prêtre & du Gouverneur de S. Nicolas, Ils l'assurerent qu'il pouvoit s'approcher de Paraghisi, aussi-tôt que le courant feroit passé, c'est-à-dire dans l'espace d'une heure; & lorsqu'il leur parla d'attendre un de ses gens qui éroit resté à Currifal, ils lui protesterent que le vent étant contraire il se passeroit au moins quinze jours avant qu'il pur remonter au long de la Côte. Cette objection l'avant emporré sur ses désirs, il mit à la voile avec les Negres pour aller au-devant de Potter. Mais le vent se trouva fi fort, qu'il fut obligé de relâcher dans un lieu qui se nomme Porto-Gary : & voulant tenter un nouvel effort, sa grande voile fut si maltraitée, que les Negres parlerent de l'abandonner pour rentrer dans leur Barque. Il employa toures fortes de motifs pour leur faire perdre cette penfée. Il leur représenta d'un côré, qu'il y auroit de la barbarie à le laisser sans secours ; & de l'autre, qu'ils alloient s'exposer encore plus follement à la fureur des flots, dans une Barque beaucoup plus fragile que fon Bâriment. Il ne pur les perfuader. Leur réponse fut qu'ils ne voyoient pas plus de danger dans leur Barque que dans un Vaisseau sans voiles, sans eau & sans provisions; ou que s'il falloit périr, ils aimoient mieux que ce fut à la vûe de leur demeure que dans des lieux éloignés. Un d'entr'eux ajoûta que Roberts étoit sûr de ne manquer de rien lorsqu'il toucheroit à quelqu'aurre terre ; au lieu que la seule sureré qu'il y avoit pour eux étoit d'y tomber dans l'esclavage. Ils le quitterent malgré sés plaintes & ses reprochés. Le vern continuant avec beaucoup de furie, Robetti retenti-il demeura incertain de quel côté il devoit porter. Sa situation ne lui laissoit de basseus utual guéres d'espérance de pouvoir gagner l'Isle de May ou celle de S. Jago. Il ne connoissoit pas celles de S. Jean & de S. Philippe. Les Cartes qu'il en avoit vûes étoient fort imparfaites; & dans plusieurs Relations il se souvenoit d'avoit lû que ces deux Isles sont fort dangéreuses. Il trouva néanmoins dans la fuire que l'idée qu'il en avoir conçue étoit tout-à-fait fausse.

Vainet offred

Il passa la nuit dans toutes les allarmes qu'on peut se représenter. Mais à la pointe du jour il apperçut à l'Est-Nord-Est Terra Vermilia, ou Punta de ver Milhari, comme la nomment les Habitans. Il eur besoin du jour entier & de la nuit suivanre pour s'en approcher. Le lendemain, sans s'être apperçu que personne sut monté sur son bord, il entendit la voix d'un Homme qui demandoit en Portugais si le Vaisseau éroit à l'ancre. Aussi tôt il découvrit vu qu'il recoit trois Negres, de qui étoit venue cette question. Il leur répondit que dans l'em- de uois Nêgres. barras mortel où il étoit, à peine conneissoit - il sa situation; mais qu'il cher-

1722.

choit l'Isle de S. Jago. Alors un d'entr'eux, qui se nommoit Colau-Verde l'affira qu'il connoissoit parfaitement S. Jago, S. Philippe & S. Jean; qu'il pouvoit le mener dans quelque Port de ces trois Isles qu'il voulût choisir : quecelle de S. Philippe étoit abondante en provision, mais l'anctage mauvais & la mer fort haute; qu'au contraire S. Jean avoit un excellent Port, où il promettoit de le conduire surement. Roberts accepta cette offre. Il s'efforça d'abord, avec le secours des trois Ne-

gres, de réparer un peu le défordre de ses voiles. Ensuire, se livrant à la con-

Il gagne l'ifte de Same Jean,

duire de Colau, il porta droit à la pointe Nord de S. Philippe. L'avant doublée. il tourna plus au Sud en fuivant les Côtes , jusqu'à la vûe de Ghors , qui est une partie de la même Isle. De-là il découvrit l'Isle de S. Jean, vers laquelle il porta directement; & lorfqu'il eur passé les perites Isles qui sont siruées dans l'intervalle, avec beaucoup de confiance pour Colau, qui lui fit prendre au - dessus de la plus orientale, il gagna aifément la pointe Ouest de S. Jean. Il restoit, suivant le Pilote Negre, à s'avancet vers la pointe Nord, que les Habitans nomment Ghelungo, & qui est éloignée de l'autre d'environ deux lieues. Alors Roberts voulut scavoir de son Pilote, où il plaçoit le Port. Mais il fut extrêmement surpris de reconnoître aux incertitudes de Colau, qu'il l'ignoroir-L'unique éclaircissement qu'il en tira, fat qu'il étoit sur de ne l'avoir point encore passe. Ils s'attacherenr'à suivre la Côte, en observant soigneusement leur lituation. Enfin le Port le fit appercevoit ; mais ce ne fut qu'après qu'on fur arrrivé sous le vent ; car étant derriere une pointe , il faut l'avoit passée pour le découvrir : & comme le venr est roujours affez fort au long de la Côte. il devient très-difficile de remonter pour gagner le rivage : sans compter qu'on est pousse par un courant fort impétueux qui augmente beaucoup la difficulté; Roberts embarrassé par ces obstacles demanda à son Pilore, s'il ne connoissoir point au-dessous du vent quelque endroit où l'on pût mouiller. Le Negre répondir non , & que si l'on ne gagnoit pas le rivage avant qu'on eût passé Punta de Sal, non-seulement il seroit impossible d'aborder; mais très-difficile

d'éviter le naufrage. Roberts lui demanda conseil. Je n'en ai pas d'autre à yous donner, lui dir le Negre, que d'aborder fur les rocs, d'où chacun fe fau-

Les embarras de Roberts augmigntent.

vera comme il pourra. Mais je ne sçai pas nager, lui répondir Roberts, & mon Marelot non plus. La réplique du Negre fut qu'étant si près des rocs, il Son Pilote NEalloit aborder. Roberts prenant son fusil lui dit qu'il sçautoit empêcher qu'on gre s'échappe à la ne lui fit violence sur son bord. Le Negre saura austi-tôt dans l'eau, & lui fouhairant une bonne fortune, il gagna la terre à la nage. Ses deux Compagnons, qui ne scavoient pas si bien nager, n'oserent suivre son exemple. & protesterent même qu'ils n'étoient pas capables de laisser Roberts sans secours ; mais ils le prierent aussi de ne les pas abandonner aux flots sans eau & sans provision. Il leur dit qu'il ne cherchoit que le moyen d'aborder dans un lieu fur. ou même de se faire échouer; & lorsqu'ils lui représenterent de quoi Colau l'avoit menacé, il répondit que ce perfide, comme ils avoient pû le remat-

quer eux-mêmes, s'étoit attribué des connoilsances qu'il n'avoit pas. Alors les deux Negres chargerent Colau d'imprécations, & souhaiterent de le voir périr avant qu'il put gagner les rocs. Roberts leur dit que s'ils vouloient trales deux autres vailler à la pompe pour foulager un peu la Felouque, il esperoit encore de les mettre surement à terre. Mais ils lui déclarerent qu'ils ne travailleroient à rien. que lorsqu'ils le verroient à l'ancre, s'engageant néanmoins par d'horribles fermens à ne pas l'abandonner.

ROBERTS. 1722.

Roberts s'approcha du rivage, & serra de si près Punta de Sal, que vers l'extrêmité de la pointe un homme auroit pû fauter du bord fur le rivage. La raison qui lui faisoit tant hazarder contre les rocs étoit sensible. Cette pointe lui paroissant l'extrémité de la Côte au-dessous du vent, il n'étoit pas für, au-delà, de trouver la terre assez avancée pour remorquer facilement. D'ailleurs les rocs étoient unis . & fort escarpés. Il scavoir qu'ordinairement cette forte de rocs ne s'avancent pas fous l'eau; & la difficulté n'étant que d'y grimper lorsqu'il en seroit assez proche pour y mettre le pied, il cherchoit quelque lieu qui fur favorable à ce dessein. Mais à la premiere vue qu'il eut de la terre, de l'autre côté de la pointe, il découvrit une petite Baye affez profonde, dans laquelle il ne balança point à s'engager. La fonde, qu'il avoir à la main, lui donna d'abord treize brasses; ensuite douze. Un coutant du Il emre dans Nord, qui entre dans la Baye, l'aidant beauconp plus que ses voiles, il s'approcha insensiblement de la terre; & quoique le rivage lui parût fort inégal, ce qui est ordinairement la marque d'un mauvais fond, il ne se vit pas plutôt fur neuf brasses qu'il mouilla l'ancre à toures sortes de risques. Les deux Negres se voyant si près de la terre se jetterent aussi-tôr dans l'eau, & nagerent heurensement jusqu'au rivage.

La nuit approchoit. Roberts la paffa tranquillement dans ce lien. Au point soit de trou ladu jour , trois Infulaires parurent fur le bord de la mer , & n'appercevant que fulsites. deux Hommes fur la Felouque, se mirent librement à la nage pour venir à bord. Ils firent des offres civiles à Roberts, jusqu'à lui proposer d'aller dîner à terre avec eux. Il leur répondit qu'il ne sçavoit pas nager. Leur étonnement lui tienneur & iufut extrême. Ils repeterent plutieurs fois qu'il leur paroitfoit bien étrange que mitres qu'il en des gens qui traversoient la grande mer osassent l'entreprendre sans seavoir reson. nager; & vantant l'usage de leur Nation, ils assurerent qu'il n'y avoit pas d'enfant parmi eux qui ne pût se sauver de routes sortes de périls à la nage. Cependant comme l'eau manquoit à Roberts, ils consentirent à lui en apporter. Etanr bien-tôt revenus, avec deux calbasses qui renoient environ douze pintes, Roberts leur offrit de préparer pour eux quelques tranches de son pois-son. A la vûe des tranches seches, ils sui dirent qu'ils croyoient les reconnoître pour la chair d'un poisson qu'ils nommerent Sarde : sur quoi ils demanderent s'ils ne dévoroit pas les Hommes. Roberts leur ayant répondu qu'on en avoit quantité d'exemples, ils jerterent avec effroi ce qu'ils tenoient entre leurs mains, en disant qu'ils n'auroient jamais crû que des hommes fussent capables de manger un animal qui se nourrit de leur chair. Ce nécontentement ne les empêcha point de travailler à la pompe, & de nettoyer entiérement la Felouque. Roberts, pour les récompenser de leur travail, leur offrir un verre d'eau-de-vie, en regrettant que les Pyrates ne lui eussenr pas laissé le pouvoir de leur en donner plus libéralement. Ils refuserent d'en boire. Puisqu'il en avoit si peu, lui dirent-ils, & qu'il étoit accoutumé à cette liqueur, ils lui conscilloient de la garder pour ses besoins. Ils ajoûterent que l'eau étoit leur boifion naturelle & qu'ils s'en trouvoient fort bien ; qu'ils n'avoient jamais gouté d'aqua ardenta (c'est le nom qu'ils lui donnoient) quoiqu'ils n'ignorallent pas qu'elle étoit fort bonne; mais qu'ils se souvenoient

ROBERTS. 1722.

qu'un Pyrate François nommé Maringouin, ayant abordé dans leur Me avec une groffe provision de cette liqueur, qu'il n'avoit pas épargnée aux Habitans, la plupart de ceux qui en avoient bu, étoient devenus fous pendant plufigurs jours, parce qu'ils n'y étoient point accoûtumés, & que d'autres en avoient été dangereusement malades : que cependant il se trouvoit encore des Negres qui souhaitoient d'être enlevés par quelque Pyrate, pourvû qu'ils sussent conduits dans une Région où cette liqueur chaude fut en abondance.

Abondance de eorton dans cette life, tans aucum commerce.

Roberts leur demanda s'ils avoient beaucoup de coton dans leur Isle. Ils lui dirent que chaque année en produisoit abondamment. Mais que la rareté des pluies avoit rendu la dernière assez stérile : qu'il n'y avoit pas de Negre néanmoins qui n'eût cinq ou fix robbes, quoiqu'ils en fissent peu d'usage; que les Vaiileaux venant rarement dans leur Isle, ils employoient le coton à leurs propres besoins, & qu'il n'y avoit pas d'Habirant qui ne lui en donnât voloutiers quelque piece pour racommoder ses voiles. Mais il les assura qu'il ne prendroit rien d'eux sans le payer. Si j'avois eu, dit Roberts, quelques grains de verre ou d'autres bagarelles, j'aurois acquis tout le coton de l'Isle.

Ils admirerent beaucoup son horloge de sable & ses instrumens astronomi-

ques. Les Portugais, à qui ils avoient quelquefois vû des machines de la même espece, n'avoient jamais voulu leur en apprendre l'usage. Roberts prenant plaifir à leur donner quelque explication, ils lui dirent que tous les Blancs éroient autant de Fittagaers, nom qu'ils donnent à leurs Sorciers. Il leur répondit que toute correspondance avec le Diable faisoit horreur aux Anglois, Lilées des Né- & que dans leur Pays les Sorciers étoient brûlés vifs. C'est une fort bonne loi, gree fur les Sorlui dirent-ils, & nous en fouhaiterions ici l'ufage. Mais pour expliquer l'habileré des Blancs, ils conclurent que sans être aussi méchans que les Sorciers, puisqu'ils les punissoient par le feu, ils devoient être plus scavans que le Diable même; & la raifon qu'ils en apporrerent, c'est qu'ils avoienr remarqué que leurs Sorciers, dont le sçavoir venoit du Diable, n'avoit aucun pouvoir contre les Blancs. Là-dessus ils prierent Roberts d'employer ses lumieres pour les empêcher de nuire à leurs bestiaux, & sur-rour à leurs enfans, qu'ils fai-

Claff-

Maniere done Roberts enten. dust les Négres,

foient mourir par des maladies de langueur. Jorfqu'ils portoient de la haine à leur famille. On sera peut-être surpris, dit Roberts, que j'entendisse si parfaitement leur langage. Mais sçachant la Langue Portugaise, qui fait une grande partie de la leur, mêlée avec l'ancien Mandingo, qui est leur premiere Langue, ils ne me disoient rien dont je ne comprisse du moins le sens. D'ailleurs leurs moindres paroles font accompagnées de tant de mouvemens & de gesticulations, fur-tour dans cerre Isle & dans celle de S. Philippe, que leur penfée se fair en-

tendre avant qu'ils ayent achevé de l'exprimer.

Dans l'après-midi le vent devint fort impetueux & le Ciel se couvrit de muages si épais, que Roberts se crut menacé d'une tempête. Il étoit venu à bord plusieurs autres Négres. A sa priere un d'entre eux se mit à la nage, tenant le bout d'une corde pour amarer le Bâtiment contre les rocs. Mais il le fit si légerement, que la corde ayant coulé aussi-tôt, son travail devint inutile. Roberts le pria inutilement de recommencer. Il répondit que si le vent éloignoit la Felouque, il se chargeoit, lui & ses Compagnons, de porter les deux Anglois au rivage. Cependant quelques-uns d'entr'eux confentirent à

retourner à rerre, pour chercher Colau Verde, dont l'adresse & l'effronrerie pourroient être de quelque secours. Le vent sut inégal pendant la nuit suivanre. Une heure avant le lever du Soleil, il plut beaucoup au Nord-Est & à l'Est-Nord-Eft; ce que les Négres expliquerent comme un figne de vent, qui ne bufe fon Bailferoit qu'augmenter pendant le jout. Cependant le Soleil se leva fott clair, ment, Mais vers huit heures, le vent fouffla forr impétueusement, & devint si furieux vers le milieu du jour, que Roberts n'avoir jamais vû les vagues dans une relle agitarion. Il ne scavoir quel parti prendre, & tous ses efforts se toutnerent à persuader aux Negres de ne pas l'abandonner. Le reste du jour & la nuir suivante se passerent avec moins d'allarmes. Mais le lendemain, qui étoir le 29 de Novembre, les venrs redevinrent si furieux, qu'ayant arraché le Batiment de dessus son ancre, ils le précipirerent sur la pointe d'un roc, où il se brisa misérablement. L'eau pénérroit de toutes parts, & les Negres à cette vûe se jerterent à la nage pour gagner la retre. Cependant ils revintent au secours de Roberrs. & de son Marelor, qui jetroit des cris lamentables. A la faveur de quel- Hell faut par que planches brifées ils les conduifirent au pied d'un roc, où ils trouverent les Négres. affez de facilité à monter plus de quinze pieds au dessus des flors. Là, le roc s'applanissant dans un espace de neuf ou dix pieds, ils s'arrêrerent pour reprendre haleine, tandis que d'autres Negres qui avoient vû leur difgrace du fommer de la Côre, leur apporterent de l'eau & quelques alimens du Pays. Ils allumerent du feu dans le même endroit, pour faire cuire des courges; & le tems ayant commencé à s'adoucir, ils y passerent toute la nuit.

Le jour suivant sur employé par les Nègres à sauver les débris de la Felouque, sur-rour les moindres pieces de bois où il restoir quelque rrace de peinture. Ils dirent à Roberts que s'il pouvoit imaginer quelque moyen de rejoindre ensemble les mâts, le gouvernail & quelques aurres parties qui ne paroissoient pas fracaffées, ils croyoient pouvoir les conduire jusqu'au Port d'Ovens, où peur-être en rireroit-il quelque utilité. Il admira leur bonté dans cette propofirion . & rouché de reconnoissance , il leur promit que s'il arrivoir dans ce Porr quelque Bariment qui eut besoin de ces tristes restes, il les vendroit dans la seule vue de leur en donner le prix, & de récompenser leurs services par un présent fort inférieur à sa reconnoissance. Leur sensibiliré pour cette promesse mérire d'être représentée dans les termes de l'Aureur. » Ils lui prores-

» rerent qu'ils croyoient n'avoir fair que leur devoir en assistant des Erran-" gers , dans l'infortune ; que malgré la différence de leur couleur , & quoi-

- " qu'ils fussent regardés par les Blancs comme des Créatures d'une autre ef-d'eux mentes. » pece, ils éroient persuadés que tous les hommes sont de la même nature;
- » mais qu'ils avouoient néanmoins que Dieu les avoit créés fort inferieurs aux
- » Blancs. Roberts, furpris de leur trouver rant de raison, leur répondit qu'au fond il n'y voyoir pas d'aurre différence que la couleur, & qu'il n'en connoissoit pas d'autre cause que la chaleur excessive de leur climat. Il ajoûra que si quelque Blanc venoit vivre dans leur Isle avec une femme de son Pays, exposé comme eux à l'ardeur du Soleil, il ne douroir pas que dans rrois ou quatre générations leur postériré ne fût de la même couleur & de la même complexion.

Il fur beaucoup plus furpris de leur entendre dire, que dans cette suppoficion les Blancs perdroient peut-être leur couleur, mais que leurs cheveux 344

ROBERTS. 1722. conferveroient toujours leur nature & ne deviendroient pas frifés comme cette des Negres. Ils lui diene encore qu'ils i aviorien que riop reconon, par une longue experience, qu'il y avoir fur eux quelque malediction, & qu'ils cioner fairs pour êre les Servieures & les Elciaves des Blancs. Noberts, affez content de les voir dans cette idée, leur répondit que étroit une opinion affez reque dans le monde Ils entretent li fort dans la réponde. qu'ils nou affez reque dans le monde Ils entretent li fort dans la réponde. qu'ils par luig des parties de l'allancs, qui venoitent prendre ou acheere des milliers d'Éclaves en Cuintée.

Teur habileté à naget & à plusget-

Non-feulement les Negres fauvecent tous les débits qui évoient fur la farface de la mer 1 mais plongeant avec une hatdielle extrême, ils ramenerent du fond des flors deux pois de fer qu'ils se harrernt de tendre 4 Roberts. Ils excellent tous à nager & à plonger. La petite Baye de Punta de Sal évent d'une eau si claire, que dans beaut enus on voir le fond jusqu'à huir & d'un eau si claire, que dans beaut enus on voir le fond jusqu'à huir & d'un eau si claire, que dans le beaut enus on voir le fond jusqu'à huir & dris brailles, c'est un de leurs plus doux exercices, après la péche, de jeuer une pierre au fond de l'eau & de pariet entre vay qui unu se lpus d'adesse à la retrouver. Ils ont un art de ménager leur haleine, qui les fait demeurer au fond plus d'une minute.

Vers midi, ils firent à Roberts un dîner, composé de courges bouillies &

Mellage de la part du Gouverneur & du Prétre de l'Itle-

de quelques poissons qu'ils avoient péchés. Pendant que les deux Anglois oublioient leur infortune, pour manger avec affez d'appétir, il leur vint un Messager du Seigneur Lionel Consalvo, Gouverneur de l'Isse, qui s'excusoir de n'être pas venu lui-même, parce qu'il éroit rourmenté d'un rhume Il envoyoit à Roberts quelques courges & trois ou quatre pommes de terre, en lui faifant esperer, pour le jour suivant, une piece de chevreau sauvage. Au même moment, il parur un autre Mellager de la part du Prêtre. Loin d'apporter quelques provisions aux deux Anglois, il étoir chargé par son Maîrre de leur demander s'ils n'avoient pas sauvé quelque reste de farine. Après cette queftion, il ajoura, comme de lui-même, que s'il leur restoit de l'aqua ardenta ils feroient beaucoup de plaisir au Prêtre de lui en envoyer. Roberts lui montra les restes de son naufrage, qui consistoient dans quelques planches & les deux pots de fer. A la vue des deux pors, le Messager releva beaucoup le pouvoir de son Maître, qui le rendoir plus capable d'être utile aux Etrangers que le Gouverneur même; & pour conclusion, il déclara aux Anglois qu'ils lui feroient plaisit de lui envoyer un des deux pots. D'autres Negres vinrent successivement, & parmi eux Domingo (50) Gomez, fils d'Antonio Gomez, qui avoir été Gouverneur de l'Isle avant Lionel Consalvo. Roberts prit une juste opinion de Consalvo en ne voyant qu'un Negre dans Gomez. Les Portugais dédaignent de venir commander personnellement dans une Isse si pauvre, & laissent volontiers prendre aux Negres leurs noms & leurs titres. Gomez présenta au Capitaine Anglois quelques courges, un papayo & des bananes, avec un gâteau compose de bananes & de maiz, Roberts lui ayant demandé ce qu'il exigeoit de sa reconnoilsance pour rant de faveurs, il répondit qu'il seroit fort sarisfait de son amirié; & que tous les autres Habirans n'avoient pas d'autre prétention, à la réferve du Prêtre, qui ne celle-

le Gouverneur elt un Negre,

(50) Il y a dans l'Anglois Gomens; mais il est clair que c'est une faure.

Avantures de

Fidelice d'am Prince Negre.

roit pas, fuivant sa coûtume, de lui faire beaucoup de demandes; mais qu'il le prévenoit là-dessus, afin qu'il ne se laissat pas tromper. Roberts lui dit qu'à son retour en Angleterre il ne manqueroit pas de se louer beaucoup de la générolité des Negres, pour engager les Compatriotes à venir souvent dans leur Isle. Gomez répondit que malheureusement l'Isle ne produisoit rien d'avantageux au Commerce; que son pere & d'autres Negres fort anciens se souvenoient d'y avoir vû des Etrangers qui leur avoient dit qu'elle étoit fort pauvre, & que non-seulement les Habitans en étoient fort misérables, mais que leur misere étoit la raison qui empêchoit les Vaisseaux de les visiter.

Pendant cet entretien, Roberts observa un Negre qui paroissoit prêter l'o-Roberts y tronreille avec une attention extraordinaire; & jettant les yeux plus particulièrement sur lui, il crut remarquer qu'il ne ressembloit pas aux Negres de Gui- kim. née, mais qu'il étoit bazané comme les Arabes des Parties Méridionales de Barbarie, & qu'il avoit les cheveux droits & bruns, quoiqu'assez courts. Tandisqu'il le consideroit, il fut extrêmement surpris de sui entendre dire en Anglois , que l'Isle produisoit quantité de richesses qui n'étoient pas connues des Portugals, & dont les Infulaires ignoroient l'usage; telles que de l'or, de l'ambre gris, de la cire & diverses bois de teinture. En s'expliquant davantage Roberts apprit avec une joye égale à son étonnement, que cet Etranger étoit Anglois, né à Carleon sur la Riviere d'Usk, dans le Pays de Galles; que son nom étoit Charles Franklin, & qu'il étoit fils d'un Juge de Paix. Il avoit commandé plusieurs Bâtimens de Bristol. Dans un voyage aux Indes Occidenrales il avoit été pris par le Pyrate Barthelemy, & conduit sur la Côte de Guinée, d'où il avoit trouvé le moyen de s'échapper. Il s'étoit réfugié à Sierra Leona, chez un Prince Negre, nommé Thome. Barthelemy avoit employé les menaces pour l'arracher de cer azile; mais le Prince Thome, fidele à ses promesses, lui avoit fait une réponse fiere & méprisante, qui avoit obligé le Pyrate à se retirer. Après son départ, le Capitaine Plunket, Chef du Comptoir Anglois de Sierra Leona, ayant entendu parler de Franklin, & le prenant pour quelque Scélerar de la Troupe du Pyrate, l'avoit fait demander au Prince Thome, dans la seule vue de le condamner au supplice, suivant la rigueur des Loix Angloifes. Le Prince Negre en avoit averti Franklin, sans lui cacher qu'il étoit embarrassé par la crainte de déplaire aux Anglois. Franklin, comptenant qu'il lui seroit difficile de prouver son innocence, l'avoit conjuré d'arrendre l'arrivée de quelque Vaisseau de Bristol, dont il connût le Capitaine. Son malheur avoit touché si vivement le Prince, qu'il avoit obrenu le renouvellement de sa protection avec un redoutable serment. Cependant, Plunket ne se relâchant pas dans ses instances, il avoit souhaité pour l'interêt de la paix , d'être envoyé plus loin dans les terres , & le Prince ne lui avoit pas refusé cette faveur. Ou re le motif de sa sureté, il avoit appris Guinte ou l'on qu'on trouvoit beaucoup d'or dans l'interieur du Pays, sur-rout entre douze trouve beaucoup & treize dégrés de laritude, tant du Nord que du Sud, & peut-être jusqu'à d'or. l'extrêmité méridionale de cette vaste Région. Le Prince Thome l'envoya au Roi de Bembolu, accompagné de quatre Gardes & d'un Baton d'Etat, qui lui tenoit lieu d'une Lettre de créance. Son voyage avoit duté sept jours, & sur le calcul de sa marche il croyoit avoir fait environ cent milles. Il avoit passe dans La roure par plusieurs Villes, où il avoit été fort bien reçu. Pendant les qua-

Tome II.

1722.

tre premiers jours il n'avoit fait aucune remarque importante : mais il avoit ensuite observé que l'or étoit fort commun parmi les Habitans. L'attention que ses Gardes avoient continuellement sur lui l'avoit empêché de prendre des informations. Il apprit d'eux-mêmes qu'ils avoient ordre de lui ôter toutes les occasions d'acquerir trop de lumieres, & de le conduire par les routes les plus défertes , mais sur-tout de ne pas lui laisser la liberté d'écrire. Le Prince Thome avoit eu soin de lui prendre tous ses papiers, sous prétexte de les conserver jusqu'à son retour; mais les Negres étant persuadés que les Blancs font autant de Finagars ou de Sorciers, s'imaginent que le Diable ou quelque Génie, est toujours prêt à leur fournir les commodités dont ils ont Franklin eft enbefoin. Enfin, il étoit arrivé à la Cour du Roi de Bembolu, où la vûe du veyê su Roi de Bâton d'Etat l'avoir fair recevoir avec beaucoup de civilité & d'affection. Il y avoit fait l'admiration du Roi & de tout son Peuple, qui n'avoient jamais vu

Ecubola.

d'Européen dans leur Ville. Roberts ayant remarqué, pendant le discours de Franklin, que les Negres qui étoient autour de lui l'écoutoient fort attentivement , leur demanda s'ils avojent compris gnelque chofe à fon récit. Ils lui dirent que non mais qu'ils admiroient que le Seigneur Carolos (ils donnoient ce nom à Franklin) eur trouvé le moyen de lui parler dans une Langue qu'ils n'entendoient pas. Franklin leur apprit alors qu'il étoit du même Pays que Roberts. Une nouvelle si surprenante sut répandue aussi-tôt dans touté l'Assemblée. Ils venoient tous prier Roberts de la confirmer de sa propre bouche, parce qu'ils ont pour principe de ne pas s'en rapporter au témoignage d'autrui loriqu'ils peuvent employer celui de leurs propres sens-

L'imparience de Roberts éroir de voir leur Ville. Franklin lui en avoit repré-

senté le chemin comme inaccessible, par la multitude de rochers escarpés &

Roberts veus our la Ville des Negres.

pointus qu'il falloit traverser. Les Negres, qu'il interrogea auti, confirmerent la même chose, & lui firent une description extravagante de leur Isle. Cependant comme le Gouverneur & le Prêtre l'avoient fait inviter à les aller voir chez eux, il réfolut de surmonter toutes les difficultés, d'autant plus que dans le lieu où il étoit, il se voyoit exposé le matin & le soir à périt par la chute des pierres, qui rouloient du fommet de la montagne. Les Negres lui dirent que ces mouvemens venoient des chevres fauvages qui se retiroient le foir fous les roes. En effet l'Auteur observe que l'Isle entiere, n'est qu'un composé de montagnes, qui s'élevent l'une au-dessus de l'autre, & que le sommet de l'une étant comme le pied de l'autre, elles forment entemble une espece de dôme. Lorsqu'il se sut déterminé à partir, Domingo voulur lui servir de guide, avec la précaution de le lier derrière lui, pour le fourenir dans sa marche. La premiere partie du chemin se sit assez facilement ; & l'on s'arrêta pour prendre quelques momens de repos. Mais en avançant plus loin, Roberts s'apperçut bientôt qu'il lui seroit fort difficile de continuer. Quelques Negress'ecartant pour chercher une meilleure route, firent tomber une groffe piece de roc, qui mit en danger tous ceux qui les suivoient. Domingo déclara qu'il n'exposeroit pas le Capitaine Anglois pendant le jour, parce que l'ardeur du Soleil rendoit les rocs moins capables de consistence & les pierres plus faciles à se détacher; au lieu que l'humidité de la nuit formoit une espece de eiment qui les arrêtoit. Sur ce raisonnement, dont Roberts ajoûte qu'il re-

Difficultés infurmioniables du chemm.

connut la vériré par fon expérience, on ne pensa qu'à retourner au lieu d'où l'on étoir parti. Domingo proposa de faire venir une Barque pour gagner la Ville par la voie de la mer. Quoique ce dessein demandat plusieurs jours, Roberts le vir forcéd'y consentir par les premieres atreintes d'une violenre fievre. Tant de chagrins & de fatigues, joint à l'ardeur excessive du Soleil qu'il falloir essuyer continuellement, avoit épuisé ses forces. Il tomba dans une maladie si dangéreuse, que pendant plus de six semaines son Matelot & Franklin désespererent de sa vie. Les Negres lui rendirent plus de services & de soins qu'il n'auroit pû s'en promertre dans la region la plus polie de l'Europe, & la plus affectionnée aux Anglois. Enfin lorsqu'il fut en état d'entrer dans la Barque, les Negres qui se chargerent de le conduire avec Domingo prirent au Sud-Ouest, & trouverenr roujours la mer fort calme; au lieu que de l'autre côté le vent ne celle pas de se faire sentir, sur tout à mesure que le Soleil s'approche du Méridien. On arriva le foir à Furno, où Roberts trouva un no & à la Ville. cheval du Gouverneur, fur lequel il monra pour se rendre à sa maison. Ce n'étoit proprement qu'une cabane. Il y fur recu forr civilement ; mais ayanr promis à Domingo de loger chez lui, il se rendit ensuite chez le Signor Ántonio, Pere de ce Negre. On y avoit déja pris soin de lui préparer un lir, secours précieux, si l'on considere le Pays & les Habitans. Il étoit composé de quarre pieux, enfoncés dans la rerre à de justes distances, & de quarre pièces de bois informes qui les joignoient ensemble, sans autre lien que des founts cordes de Bananier. Le fond éroir rempli d'une paillaile de cannes, fur laquelle on avoit mis une grande quantité de feuilles feches de Bananier, couvertes d'une natte; & pour draps, deux piéces d'une étoffe blanche de coron. La courte-pointe étoit auffi de coton à raies bleues & blanches.

ROBLETS. 1711. the vapar more.

Il arrive à Fur-

Roberts passa deux mois dans la maison du Seigneur Antonio Gomez, fans pouvoir fe rétablir. Mais ayant commencé à reprendre fes forces, il fe fir un pécise, amusement de la pêche. Il employoir souvent trois ou quatre sours enriers à cet exercice. Les Negres portoient le bois dont ils avoient befoin pour allumer du feu & faire cuire le poisson. Ils rrouvoient du fel sur les rocs, où la

chaleur du Soleil le formoir naturellement de l'eau de la mer. Dans la familiarité où Roberrs vivoir avec les Negres, il s'informa quels Vaisseaux ils avoient vûs dans leur Isle depuis quelques années. Il n'en étoit arrivé que deux dans l'espace de sept ans; l'un d'Anglererre, qui avoir acheté des Porcs; l'autre, Portugais, qui transportant des Esclaves de S. Nicolas au Brefil avoir relâché à S. Jean pour faire de l'eau, mais s'étoit vû enlever de dessus ses ancres par une violente tempêre. L'intention de Roberts étoir de passer dans l'Isle de S. Philippe, où il sçavoit que les Vaisseaux abordoient 11 some une plus fouvent. Après de longues réflexions, il prir le parti de rassembler tous de la Felouque. les débris de sa Felouque, & d'en composer une Barque, avec le secours des Negres. Il lui donna vingt-cinq pieds de long, sur dix de largeur, & quarre pieds dix pouces de profondeur. Il la calfata de coton & de mousse, avec un enduir de suif mêlé de fiente d'âne. Cette composition acquit tant de dureré en fechant au Soleil, que non-feulement la chaleur n'étoir pas capable de la fondre, mais que l'eau de la mer, ne pouvoir l'endommager. La fienre d'ane la défendoir contre les poissons, qui auroit mangé le suif sans ce mêlange. D'ailleurs Roberts n'auroir pû se procurer assez de suif pour fournir à tout

ROBERTS. 1722. Franklin Fabandonne : ce qui re l'empiche pas de partir.

l'ouvrage; car il observe que quarante Chevres ne lui en donnoient pas plus de cinq livres, & qu'une Vache graffe n'en rendoit pas davantage.

Lorsqu'il crut avoir mis sa Barque en état de supporter la mer , il obtint des Negres une ancre qu'il avoir pêchée après le départ du Vaisseau Portugais, dont on a raconté l'accident. Ils s'approcha ainsi de Furno, d'où il se rendit à la Ville, pour y faire ses derniers adieux : mais il fut fort surpris que Franklin, après lui avoir promis constamment de s'embarquer avec lui, eut changé tout d'un coup de réfolution. Il affecta de paroitre fatisfait de ses raitons; & fans autre compagnie que son Matelot, & six Negres qui s'étoientofferts à le suivre, il partit deux heures avant le jour, avec la marée du matin. Son espérance étoit de pouvoir traverser le Canal avant les vents dont on a par-

Diverses Bayes de l'Itiz Saint-Parlippe-

de Laghate.

lé, qui font ordinairement fort impétueux vers midi. Il gagna le vent au-deilus de Villa, pour tomber à Fonte de Villa, qui est une Baye l'abloneuse, mais où il se crut obligé d'entrer, parce que le veni commençoit à toutner au Nord. Il eut la patience de fuivre la Côte juiqu'à la pointe de (\*) Nossa Singora, qu'il doubla heureusement; & s'engageant dans la Baye du même nom, il y mouilla sur fix braffes. Cette Baye est aussi sabloneuse, mais l'eau fort claire, & plus tranquille qu'à Fonte Villa, du moins pendant le vent qui foufflois. Cependant Il arrive 1 celle Roberts s'y arrêta peu, sur l'avis de quelques Negres envoyés par Thomé-Santi, qui lui conseillerent de gagner une aurre perire Baye, nommée Laghate, où la mer étoit si unie, avec si peu de difficulté au rivage, qu'il pourroit s'en approcher & descendre à toute heure. Ils s'offrirent à lui servir de Guides jusqu'à la Baye. Thomé-Santi commandoit la Cavalerie de l'Isle. Il avoit reçu otdre du Gouverneur de s'avancer sur les Dunes jusqu'à Nossa Singora, pour la sureré de la Côte, en anendant qu'on fut informé quel éson le dessein de Robens.

La Baye de Laghate étoit telle que les Negres l'avoient représentée. Roberts trouva dans l'Isle de S. Philippe, qui se nomme ausli Fuogo, deux

Saimt Jean pout reparer fa Barque.

Charpentiers Negres qui avoient été elevés au comptoir François du Senegal, & qui avoient enfuite passé cinq ans à Names en Bretagne pour se perfectionner dans leur profession. Ils lui firent appercevoir iant de défauts dans sa Barque, qu'il se détermina à retourner avec eux dans l'Isle de S. Jean, où le bois étoit en abondance. Thomé-Santi & quelques aurres Passagers lui demanderent la permission de l'accompagner. Il mit à la voile une heute avant la marée, & profitant d'un vent Sud qui dura jusqu'à la pointe de Notsa Singora il eut le bonheur d'y arriver avant le reflux. Enfuire ouvrant la pointe, il ne fut pas moins heureux à trouver le vens de commerce qui le fit avancer jusqu'à Balleavillier avant la fin du reflux. Mais trouvant enfuite le vent au Nord, il craignit de ne pouvoir gagner Furno avec la marée fuivante, ce qui lui fit jetter l'ancre à Balleavillier, pour attendre celle d'après. Elle le servit si bien avant la fin de la nuit, qu'étani parti à quatre heures du matin, il atriva vers midi à Furno. Ses Passagers lui donnerent dix robbes de coton, qui lui servitent à faire une fort bonne voile, & des habits pour lui & pour son fidéle Matelot.

Lit une voile & der habitt.

Il se passa deux mois avant que les réparations de sa Barque fussent achevées. Enfin remettant à la voile, avec la résolution de se rendre à S. Jago, il ne laissa pas de 10ucher à S. Philippe , pour y remestre Thomé-Santi & les autres Passagers. Il y passa trois jours, à prendre de l'eau & des provisions ; après

(\*) Nom corrompu, pour Neuftra Segnora.

duoi , partant pour S. Jago , il confesse que s'il n'employa que dix jours à ce pallage il en eut l'obligation à la connoissance qu'il avoit du courant, fans quoi les difficultés qu'il eut à vaincre seroient devenues peut - être in- 11 posse à Saintfurmontables. Il chercha la Baye qui s'appelle Rivero das Bharkas; mais Jago, d'où il vent après y avoir monillé, le chagrin de n'y voit aucun Vaisseau & d'y trouver fort peu de sel, lui fit prendte le parti de gagner l'Isle de May. Il s'étoit fair une perite cargaifon de Courges & de Maïz, dont il esperoit tirer beaucoup de profit dans cette Isle, où il n'ignoroit pas qu'on étoit affligé depuis long-tems par la famine. Son expérience lui avoit appris que la meilleure route pout se rendre à l'Isle de May étoit de gagner la pointe Nord de S. Jago. Il leva l'ancre, pour l'aller jetter, à la marée fujvante, dans la Baye de Rivero de Pinta. La marce d'après il gagna Porto Terrafall, où il fut obligé d'attendre pendant treize jours un meilleut tems. Enfin faifillant une marée contre le vent , il s'avança julqu'à Porto Facienda. Mais n'ayant pû gagner la pointe du Nord, il vint tomber dans une Baye inconnue, qu'il nomma Porto Singore Georges, par des raisons qui vont être expliquées. Porto Signote L'entrée de cette Baye est fermée par quantité de rocs, dont le plus large ne Georges. l'étoit pas de plus d'un jet de pierre, la plupart élevés au-dessus de l'eau, & s'étendant à plus d'un mille du rivage : mais, avec beaucoup d'attention & de défiance, il trouva le moyen de passer au travers de tant d'écueils. Il se trouva dans la Bave comme dans un nid auffi für qu'agréable, à couvert de tous côtés, & fans découvrir même la mer, à qui les rocs servent comme de rempart. Le fond est de fable mêlé de limon, depuis cinq brasses jusqu'à trois. Il vit bientôt paroître un Homme fort âgé, suivi de quatre Esclaves armés de lances, wiastla, qui le pria civilement de descendre à tetre, & qui lui offrir dans l'intervalle un melon d'eau. Il prir lui-même la peine de le couper, avec un air de goût & de propreté qui sembloit matquet un homme de distinction. Roberts trouva le melon excellent; mais il fentit d'abord peu de penchant à fuivre l'Etranger, parce qu'il se souvenoir d'avoir appris que cette partie de S. Jago est habitée par des Bandits, qui s'y font une retraite contre les poursuites de la Justice. Cependant il scavoit aussi que cette race de Brigands se laisse gagnet de bonne foi par les prefens & les témoignages d'amitié. Cette pensce lui fit prendre la résolution de descendre à terre. Il y fut tecu par le Vieillard avec beaucoup de civilités, & sans se rendre importun par sa curiosité il apprit bientôt de lui-même qu'il se nommoit Signore Georges Wharela; qu'il étoit le Juge du Pays; que toutes les terres qu'on pouvoit découyrir de la Baye lui appartenoient; qu'il avoit des mines d'argent dans son domaine, mais qu'il ignoroit le moyen de les mettre à profit, & que jusqu'alors il n'avoit pas voulu faire gent. venir les Artiftes de la Ville, dans la crainte que le Roi de Portugal ne se saisst de ses richesles. Cependant il promit de faire voir à Roberts quelques essais de ses mines.

X x iii

Il en fit apporter le lendemain. Mais Roberts, qui avoit trop d'expérience Roberts les troupour être trompé par de fausses apparences, ne trouva dans le minéral qu'un morceau de roc feuilleté, avec un mêlange de quelques paillettes blanches qui brilloient au soleil comme de petits grains de cristal. Le Vicillatd assez surpris de ne pas remarquer dans les yeux les marques d'admitation aufquelles il s'attendoir, fit emporter triftement ses essais, & ne laissa pas de lui faire

350

présent d'un Chevreau gras & de quelques pinres de lair.

ROSERTS. 1722.

Le tems ayant changé pendant la nuit suivante, Roberts en profita le lendemain pour s'avancer juiqu'à Bigude, qui est la pointe Nord-Est de S. Jago. Vers midi, le venr devint Nord-Eft, & le servit si heureusement qu'il eut à trois heures la vûe de l'Isle de May, & celle de Monte Pinoso, qui portoit 11 gagne la pointe de Saint Jago. Sud par Est. Dès le lendemain il mouilla dans Porto Englese, que les Habitans de l'Isle nommenr Yindos : mais n'y trouvant pas de Vaisseaux , & la Côte lui paroissant inegale, il remir en mer pour gagner Kalvete, ou Paceco. qui est au-dessus de Kalyere. Il auroir pû s'arrêter à Paceco, s'il n'eut fait reflexion que les mines de sel en sont trop éloignées. Ayant poussé jusqu'à Kalyere, où il jetta l'ancre, il s'y fir apporter du fel par les Fiabitans, qui

prirent en échange les denrées qu'il avoir sur sa Barque.

Er de là Kalye-Alsy.

Tandis qu'on chargeoit le fel, les Negres dont l'équipage de Roberts éroit te dans l'illé de composé, s'érant imaginé que son dessein éroit de les transporter à la Barbade avec cerre cargaifon, l'abandonnerent sans lui avoir rémoigné leur désiance. Il demeuroir dans le dernier embarras, avec son unique Matelot, lorsque deux autres Negres, l'un natif de S. Nicolas, l'autre de S. Antoine, vinrent Jui offrir leurs services. Le dernier l'assura qu'il se déseroir plus avantageusemenr de son sel dans l'Isle de S. Antoine , & qu'il y pourroir prendre un grand nombre de Tortues, pour les aller vendre ensuire à S. Nicolas où les provisions étoient encore forr rares. Roberrs suivir d'autant plus volontiers cerre ouverture, que s'il ne pouvoir gagner ces deux Isles il éroit sur d'avoir

fous le venr celle de S. Jago, où il pourroit toujours romber.

Diverfes cour-Il partit de Kalyere, dans cette resolution; mais le vent secondant mal son

fes de Roberts.

mr.

dessein, il abandonna le projet d'aller à S. Nicolas & à S. Antoine, pour se Baye de Bighu. rendre droir à S. Jago, en potrant vers la pointe Nord-Est de certe Isle. Il v rrouva une belle Baye, d'environ deux lieues de largeur, au Sud de Bighude, & Porto Sine non'apprenant pas qu'elle eur de nom, il lui donna celui de Porto Sine Nome. Il y jerra l'ancre dans un lieu fort commode; mais le Negre de S. Antoine lui dir que cette station n'étoit pas sure, parce que c'étoit la principale habita-

tion des Bandits. A peine avoir-il celle de parler, qu'il leur vint du rivage une volce de pierres, qui fur suivie d'une aurre, & qui n'auroir pas reçu d'interruption, si Roberts ne s'éroit avisé de nommer aux Negres qui l'infultoient du rivage, le Seigneur Georges Whatera, comme un de ses meilleurs Amis. A ce nom ils lui promirent la paix & leur amirié. Cependant il fentit peu d'inclinarion à demeurer plus long-tems près d'eux; & levant l'ancre dans Patto Formofa. un rems fort calme, il fe fervit de fes rames pour gagner Porto Formofa , où

il prit de l'eau & du bois. Etant descendu lui-même au rivage, il y rencontra le Signor Antonio

Civilités que At obserts recoit dis

Thavar, un des plus distingués du Canton, qui ne marchoit pas sans être accompagné de huit Esclaves armés de lances & de pistolers. Il éroit obligé à certe précaution par le voisinage de Wilhancas & de Terrafall, autres habita-Fignor Thavar, rions de Bandits; & lorsque Roberts lui eur appris l'accueil qu'il avoit recu à Porto Sine Nome, il le félicira du bonheur qu'il avoit eu d'échapper à cetre dangereuse race. Thavar éroir un blanc de race Portugaise, & d'un caractere si obligeant qu'il offrit à Roberts une demie douzaine de ses Negres pour lui faire sa provision de bois. Le lendemain il lui envoya un Ane chargé de vivres

#### DES VOYAGES, Liv. V.

& de truits. Enfin sescivilités s'étant soutenues jusqu'au départ, il lui fit préfent, le dernier jour, de fix fromages, de quantité de Poisson, & d'une calbasse

ROBERTS. 1722.

remplie de miel. Roberts quitta Porto Formosa, pour suivre la Côte avec un excellent vent

Porto Madata.

jusqu'à Porto Madera. Il y mouilla contre un roc, sous lequel il étoit fort à couvert; mais le lieu n'étant point habité, & le chemin paroissant trèsmauvais jusqu'à la Ville de S. Jago, il se remit à suivre les Côtes vers Praya Formofa, & de-là jusqu'à Porto Lobo, où il recut une lettre du Commandant Praya Formofa, Général de toutes les Isles du Cap-Verd, avec un Homme & un Cheval pour le conduire à la Ville. Ainfi laissant sa Barque à l'ancre, il entreprit le chemin par terre. On ne lui parloit que de vingt-milles , mais il en trouva plus de

Porto Lobo.

Manyais air de-

Le tems approchoit où l'air devient extrêmement dangereux à S. Jago. Roberts affure qu'à l'exception de Cachao, le continent de Guinée n'a pas de lieu plus mal fain que certe Isle pendant les mois de Juin & de Juillet, D'ailleurs c'est la saison de l'année où l'on y voit arriver le moins de Vaisseaux. Avec ces lumieres, il confervoir toujours le défir de gagner quelque Isle audessus du vent, sur-tout celle de S. Nicolas, où il y avoit le plus d'apparence de trouver quelque Bâtiment de l'Europe. Aussi ne s'arrêta-t'il à S. Jago que pour y faire l'échange de son sel & se procurer une assez bonne cargaiton de Jago. Maiz, de Manioc, de Noix de cocos, de Plantains & de Bananes. Enfuite avant remis promptement à la voile, il s'efforça de gagner l'Est de l'Isle, non-seulement parce qu'il pouvoit s'avancer de-là plus facilement avec un vent de Sud ou d'Ouest, mais encore parce que c'est le côté de l'Isle où les Rades sont les plus fûres, à la réferve néanmoins de Kalyete & de S. Martin. S'étant donc avancé jusqu'à la hauteur de Porto Lobo, il se proposa d'abord de toucher, s'il étoit possible, à Bona-Vista, où le marché est excellent pour les provisions. Mais le courant du Nord lui fir abandonner cette réfolution , & prendre celle de se rendre à Porto Madera; où il attendit le vent pendant huit jours. Enfinle trouvant favorable, il porta droit à l'Isle de May. Vers la fin du jour, un autre vent le forca de mouiller devant Kalvere. Il prit le lendemain vers l'Eft. en côtoyant par Paceco, & Navia Coverada, à la vue de plufieurs feux que les Habitans allumoient dans l'espérance de l'artirer dans leurs Cantons. Mais il étoit résolu de n'interrompre sa course qu'après avoir passe les Gallons , qui tont une longue chaîne de rocs, au Nord-Est de l'Isle. Alors il porta directe- les Gallons. ment vers Bona-Vista, où il seroit bientôt arrivé, s'il n'eut été surpris par un calme, fuivi de vents incertains qui le firent errer pendant trois femaines dans le Canal. Il fut forcé de tourner autour de la pointe Sud de l'Isle, où il eut l'occasion d'observer ce que les Pilotes appellent la riviere, & qui n'est qu'une chaîne de rocs abimés & de fables cachés, entre lesquels la mer passe & bat, l'espace d'une lieue & demie, avec beaucoup de violence. Cependant il s'y trouve des canaux affez profonds pour le paffage de toutes fortes de Bâtimens. Roberts en prir un qui n'avoir pas moins de trois ou quatre brasses d'eau. Mais le battement de la mer est si effrayant qu'on le croisoit beaucoup plus dangéreux. Enfin s'étant approché de Bona-Vista, il entra dans la Rade Angloife, où il trouva une petite Barque Portugaife, abandonnée par les Pyrates. Il s'en servit pour faciliter sa cargaison de sel. On étoit

Navia Coverada.

352

alors au milieu du mois d'Août 1724. La saison étoit devenue si pluvieuse que ce travail lui prit trois semaines.

1724. Arrivée d'un 1:1 timent de Buttal à Bona-Vula.

Dans cer intervalle il vit attiver un Bâtiment de Briftol, dont le Capitaine lui témoigna tant d'amitié qu'il n'auroit pas balancé à le suivre, s'il n'eut appris de lui - même le véritable dessein de son voyage. Ici Roberts , sans nommer cer Officier, déclare que son projet lui parut contraire à ce qu'il nomme la Justice universelle, & que c'est la raison qui l'empeche de rapporter son nom, comme ce sut celle qui lui ôta la pensée de le suivre. Cependant il affure qu'il n'étoit pas question de Pyraterie.

Il fut si bien traité par le Capitaine de Bristol, que malgré toutes ses précautions ce changement de régime lui causa plusieurs jouts de fievre. Mais les secours qu'il reçur de la même main le délivrerent bientôt de ce

gen qu'il avon à botd.

Ittanges Paffa - facheux accident. L'obscurité où il affecte ici de s'envelopper ne l'empêche pas de nous apprendre que le Capitaine avoit à bord l'Evêque de S. Jago & le Visiteur Genéral, avec leut Cortege, qui alloient visiter toutes les Isles; après quoi le Visiteur devoit faire la visite de toute la côte de Guinée qui est fous la domination du Roi de Pottugal. Quel moyen de s'imaginet comment rant d'honnêtes Portugais pouvoient se trouvet sut un Bâtiment de Bristol, où ce qu'il y avoit de contraire à la Justice universelle dans la commission qu'un Anglois prenoit de les conduire ? A moins que son dessein ne fût peutêtre d'abuser de leur confiance pour les retenir prisonniers, & leur faire acheter leur liberté. Il pouvoit l'avoir communiqué à Roberts, qui dans ses Conjecture for principes de religion & d'honneur avoit sans doute refusé d'y contentir. Mais cette explication n'est qu'une conjecture. Il falloit d'ailleurs que le Capitaine ne fut pas un Homme sans mœurs & sans probité , puisque l'Evêque de S. Jago, lurpris des marques d'affection qu'il donnoit à Roberts, lui ayant demandé s'il étoit son Parent; il répondir d'un ton romain : c'est un Chrétien, un Protestant, un Homme, & mon Compatriote; quatre titres qui lui donnent droit à mes setvices & à mon amitié.

cet évenement.

Roberts parrit la nuit suivante, pour l'Isle de S. Nicolas, qui est sa plus renommée pour le commerce des Anes. Il se fait particuliérement aux mois de Novembre & de Décembre, au lieu que celui de Janvier est la saison ordinaire pour la cargaison du sel. En attivant à S. Nicolas, Roberts chetcha la Rade qui se nomme Porto Ghuy, parce que la met y est plus tranquille que dans celle de Paraghifi. Il y entra le lendemain, & dans peu de jours il fit l'échange de son sel, mesure pour mesure, contre du Maiz & du bled

De petites pluies, qui commençoient à tomber par intervalles lui fitent crain-

Kade de Porto Giany,

> dre l'arrivée des vents du Sud ou de l'Oueft, qui étoient les feuls qu'il eût à tedouter. Mais les Negres l'assurerent qu'il ne devoit pas s'allarmer, & lui montrant une montagne pointue qui se nomme Monte Fradre, ils lui apprirent que le brouillatd dont elle étoit couverte annonçoit toujours les vents du Nord aussi La Barque de long-tems qu'elle en seroit enveloppée. Malgré ces assurances, il s'éleva un orage qui brifa la Barque de Roberts contre les Rochets. Heuteusement, il étoit alors à terre avec tous ses gens.

Roberts te brite contre les tocs.

Son unique ressource consistoit dans quelques lettres de recommandation qu'il avoit obtenues à Bona - Vista, de l'Évêque de S. Jago & de ses Prètres.

COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE

#### DES VOYAGES, LIV. V.

Il en avoit une de l'Evêque pour deux Religieux de S. Antoine. L'Aumônier de ce Prélat, qui étoit le même Prêtte que le Pytate Russel avoit pris à Saint Nicolas, lui en avoir donné une aussi pour son Successeur. Avec ce secouts il fe rendit à la Ville, où il fut si bien reçu, que le Successeur du Prêtre ayant trouve dans sa besoin de bois pour élargir le Chœur de son Eglise lui offrit austi-tôt dix disguace. dollars des débris de sa Barque. Et, pour s'en aisuret la possession, il pro-

nonça une excommunication publique contre ceux qui en détourneroient un feul clou. Roberts se trouva plus riche en argent qu'il ne l'avoit été depuis plufieurs années. Mais il fut attaqué d'une fievre tierce, qui le rendit fort lan-

guissant jusqu'à la fin d'Octobre. Les secours qu'il reçut du Prêtre & des Habitans contribuerent beaucoup moins à sa santé que l'heuteuse nouvelle qu'il reçut enfin de l'arrivée d'un Vaisseau Anglois, qui avoit jetté l'ancre à Terrafall. Vaisseau Anglois Tandis qu'il cherchoir à se procurer un Cheval pour ce vogage, on lui apporta commandé par une lettre du Capitaine, dont le nom étoit John Harfoot, qui se trouva heu- ve de les amiss. reusement de sa connoissance. Ayant appris des Negres le nom & les infortu-

nes de Roberts, il s'étoit hâté de lui écrire pour le presser de se rendre à botd. Leur joie fur extrême de se revoit. Harfoot devoit faire voile à la Barbade. Il rira beaucoup d'avantage des conseils de Roberts pour faire sa cargaison ; & partant ensemble ils s'arrèterent quelques jours à Bona-Vista. Ensuite ils pasferent par l'Isle de May, d'où ils alletent jerrer l'ancre à Porto Praya dans celle

de Guinée avec sa cargaison d'Esclaves, de cire & de dents d'Eléphans pour Lisbone. Le nom du Capitaine étoit Moyse Durel, & celui du Vaisseau le Merry Though: Roberts ne balança point à faisir cette occasion pour retourner droit en Europe. Il partit le 15 de Novembre avec Durel, en portant au Nord, dans autre Vaiffeau la vue de se rendre à Porto Cidade. Mais le Bâtiment commençant à faire eau, Anglois fur leon fut obligé de relâcher à Sainte Lucie. Quelques autres difgraces, qui lui l'Europe. arriverent dans ce Pott, le mirent en si mauvais état, que Roberts conseilla au Capitaine de tourner vers la Barbade. Il y avoit à bord cent quatre-vingt Esclaves, un Supercargo Portugais, quelques Officiers de la même Nation,

de S. Jago. Ils y trouverent un autre Vaisseau Anglois, qui revenoit des Côtes

& le Seigneur Antonio de Barra, dernier Gouvernent de Cachao. Ce Gentilhomme fit quelques objections contre la Barbade, & représenta particuliérement que ce n'étoit qu'une perite Isle. Roberts lui répondit qu'à la vérité c'étoit une Isle; mais qu'à la réserve d'un Roi, d'un Patriarche, & d'un Homme noble, il n'y avoit rien à Lisbonne qu'on ne pût trouver dans l'Isle de la Isle forté d'al-Barbade. On se détermina enfin à prendre cette route; mais le Capitaine, pour justifier sa conduire, eur soin de faire signer sa résolution par tous les Officiers Portugais. On arriva dans la Baye de Carlile le 25 de Decembre

1724. On y palla quelques semaines, & remettant à la voile pour Lisbonne, on eur la vûe des Côtes du Portugal au commencement du mois de Mats. Roberts trouva au Port de Lisbone Alexandre Baxter, Commandant d'un Brigantin, qui lui accorda génereusement le passage jusqu'à Londres, où il arriva fur la fin de Juin, avec son fidele Matelot.

经济设备

ROSERTS. 1724. Refloutec qu'il

Son arrivée es Portugal & de La à Londres.

ROBERTS. En divers tems.

### CHAPITRE

## Description des Isles du Cap - Verd.

TION.

TL se trouve assez de Voyageurs qui nous ont donné une courte Description de quelque Isle du Cap-Verd, à laquelle ils onr touché eu faisanr voile vers le Sud; mais le Capiraine Roberts est le seul qui en air publié la Deseription génerale. Aussi fera-t'elle le fondement de cet article, en vioignant, suivant notre méthode, les Observations des autres Ecrivains.

Roberts, après avoir donné, dans sa premiere Partie, l'histoire de ses propres avantures, présente, dir-il, dans la seconde, le détail de ses Remarques sur la nature, la siruation, les productions & les usages des Pays du Cap-Verd. Il distingue deux rems de sa vie , ausquels il rapporte ses lumieres: celui du Commerce qu'il a fair dans ces Isles; & le dernier remps, où n'ayant guères d'autre qualiré que celle de Voyageur, & même d'Habitant, il a pù farisfaire encore plus foigneusement sa curiosiré. Aux remarques qu'il a faites de ses propres yeux, il a joint celles qu'il a pû recueillir du rémoignage des Habitans naturels, quand il les a trouvées dignes de son attention & de sa confiance. Car les Peuples de ces Isles ayant quantité de notions confuses que leurs Ancêtres ont apportées de Guinée, il s'est dispensé de recueil-

lir routes ces fables. Il s'est attaché particuliérement à tour ce qui concerne le Commerce, soit

pour la nature des productions, soit pour la commodité des lieux. La Carte qu'il a pris la peine de composer appartient proprement à son Ouvrage; c'est-à-dire qu'elle répond à tous les lieux dont il fait la description. Il en releve beaucoup l'exactitude. En effer, comme on a déja vû dans la Relation de son Voyage qu'il y a peu d'Isles dont il n'air suivi les Côres, & qu'il passoir continuellement de l'une à l'autre, on conçoir que sa Carte mérite beau-Observations eoup de présérence sur celles qui ont été publiées par des Voyageurs moins Roberts, & for instruits, du moins par rapport à la distance mutuelle des Isles, à leur figure & à leur grandeur. A l'égard du point de leur situation, il peut rester quelque doute; non que Roberts n'air pris soin de marquer la latitude & même la longitude de chaque Isle à la tête de sa description; mais on ne voir pas que ces politions ayenr été observées, à l'exception de celle de Paraghisi; ou si elles l'ont été, on ne fair pas connoîrre particuliérement dans quel lieu, ce qui les rend de fort peu d'usage. On peur supposer à la verité qu'elles ont été prifes au milieu de chaque Isle; mais quand cette supposition auroit plus de vraisemblance, elle ne pourroir regarder que Mayo & S. Philippe, puisque les Côtes Septentrionales des Isles de Sal & de S. Jean , & les Côtes Méridionales de S. Jago, S. Nicolas & S. Anroine, répondent fort bien aux latitudes qui sont marquées dans la Description. La Carre de Roberts ne paxoît pas plus sûre pour les longitudes ; car si elles s'accordent avec sa Description fut les Côtes Orientales de Sal, de Bona-Vista, de S. Jago & de S. Philippe, les mêmes Côtes sont trop à l'Ouest de quatre minutes pour

fes délauts.

l'Isle de May, & trop à l'Ouest aussi de vingt minutes pour celle de S. Jean ; tandis qu'au contraite celles de S. Nicolas y sont trop peu de vingr-deux minutes, & celles de S. Anroine trop peu aussi de cinquante-trois. Il est donc certain que les laritudes & les longirudes de Roberts ne sont point exactes, ou que ses Plans onr été gravés avec beaucoup de négligence. On est porté à faire romber le reproche sur les Graveurs, quand on considere que les contrarietés de la Carte & de la Description pouvoient être accordées facilement.

ROBERTS. Εn divers tems.

Il faut encore observer que si Roberts a marqué sur les Côtes plusieurs Places qui ne se rrouvent pas dans les autres Cartes, en leur reprochant cette omifion, il n'a pas laissé d'en omettre quelques-unes qui l'exposent à la même censure, relles que Ribeira Grande dans l'Iste de S. Jago, & S. Domingo Abacou. Il a négligé aussi de marquer le lieu de chaque Place par un petit cercle, pour en assurer exactement la position. Enfin il a trace rarement la course de son Vaisseau; & s'il l'a fait quelquesois, ce n'est point avec autant d'exactitude qu'on devoit l'attendte d'un Voyageur fi curieux & fi attentif.

C'est dans la vûe de remédier à rous ces défauts qu'on a composé une nouvelle Carre, où l'on s'est aidé de la sienne pour corriger les aurres, & des aurres aussi pour suppléer à la sienne. Mais il est échappé de donner le nom de Sainte Lucie à S. Vincent, & celui de S. Vincent à Sainte Lucie; erreur de gravûre, dont il suffir que le Lecteur soit averri.

I.

# Observations génerales sur les Isles du Cap-Verd.

\* Les Portugais, en découvrant ces Isles, leur donnerent le nom de las Ilhas de Cabo-Verde. Le Cap rire le sien de la verdure perpetuelle dont il est couverr; & les Isles, du Cap vis-à-vis duquel elles sont situées. Cependant Origine de leur elles sont nommées aussi par les Portugais las Ilhas Verdes, soit par simple nomcontraction, foit par allulion à l'herbe verte, qu'ils nomment Sargoffo, dont toutes ces Isles sont environnées. Elle a beaucoup de ressemblance avec le cresson d'eau, & son fruit ressemble à la groseille. La mer en est couverte depuis le vingrième dégré jusqu'au vingr-quatrième. Dans quanrité d'endroits elle Herbe dont la est si épaisse, qu'elle presente comme un grand nombre d'Isles flotantes, qui met est couverie. font capables d'arrêter les Vaisseaux lorsque le vent n'est point assez fort pour leur faire furmonter cer obstacle; fans qu'on puisse (51) s'imaginer ce qui produir cette verdure dans une parrie de l'Ocean, qui est à plus de cent cinquanre lieues des Côres de l'Afrique, & qui n'a pas de fond. Les Hollandois appellent les Isles du Cap-Verd, Isles de Sel, parce qu'il s'y en trouve beaucoup.

On en compte dix : Sal , Bona-Vifta , Mayo , S. Jago , Fuego , ou S. Phi- Nombre des Iflippe, Brava, S. Nicolas, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine. D'autres les du Cap Verd, en comptent douze, & quelques-uns quatorze; mais ils donnent mal-à-propos le nom d'Isles à quatre Rocs, dont les deux premiers, qu'on a nominés

Ghuny & Carnera, font au Nord de Braya; & les deux autres, nommés Chaor ROBERTS. & Branca . à l'Ouest de S. Nicolas. En

divers tems.

avec la même étendue de l'Est à l'Ouest; c'est-à-dite qu'elles sont entre quatorze dégrés trente minutes & dix-sept dégrés quarante-cinq minutes de lati-. tude. De même leur longitude, de Ferro, est entre quarre & sept dégrés. Sal, Bona-Vifta & Mayo font un peu plus à l'Eft, du Nord au Sud; S. Jago, Fuego & Brava plus au Sud, de l'Est à l'Ouest; S. Nicolas, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine plus au Nord-Ouest, sur la même ligne, du Sud-Est au Nord-Ouest. Ovington dit qu'elles s'étendent dans la forme d'un croissant (52). dont le côté convexe est tourné vers le continent d'Afrique. Beckman observe qu'elles presentent une perspective fort agréable à ceux qui les traversent à la voile. Mayo, qui est la plus proche du Cap-Verd, en est éloignée d'environ quatre-vingt-treize (53, lieues, Ouest par Nord. La situation de ces Isles

est très-favorable pour le rafraîchissement (54) des Vassseaux qui font le voyage de Guinée ou des Indes Orientales.

Onalité de l'air & du climat.

Tout le monde convient que l'air des Istes du Cap-Verd est d'une chaleut extrême & fort mal fain. Sir Richard Hawkins prétend que le climat est un des plus pernicieux à la fanté des hommes, qui foit connu dans l'univers. Il y avoit abordé deux fois, avec le chagrin d'y perdre la moitié de ses gens par (55) des fievres malignes & par la diffenterie. Comme il y pleut rarement, la terre y est si brûlante qu'on n'y sçauroit poser le pied dans les lieux où le Soleil fait tomber ses rayons. Le vent du Nord-Est, qui s'y leve un peu avant quatre heures après midi, apporte enfuite une fraîcheur foudaine dont les ef-Précantion des fets font fouvent mortels. Auffi les Habitans ont-ils la précaution de (56) se couvrir la tête d'un bonnet qui leur descend jusqu'aux épaules, & le corpsd'une robbe fourrée, on doublée de coton. Hawkins observe encore que dans

Habisans.

Influence de la ce climat, comme aux Côres de Guinée & dans rous les Pays chauds, la Lune a beaucoup d'influence sur le corps humain, & qu'il est par conséquent fort dangereux d'y passer (57) la nuit à l'air.

Principales produ Cap Verd.

Beckman (58) remarque que dans la plupart des Isles du Cap-Verd le terroir est pierreux & sterile, sur-tout dans celles de Sal, de Bona-Vista & de Mayo. Sal & Mayo ont un grand nombre de Chevaux Sauvages. Outre les Chevaux, Mayo a quantité de Chevres, & du sel en si grande abondance qu'on en pourroit charger, dit-on, plus de deux mille Vaiileaux. Les autres Isles (59) font beaucoup plus fertiles & produifent du riz, du maïz, du bled d'Inde, des bananes; des limons, des cirrons, des oranges, des grenades, des noix de cocos, des figues & des melons. On y trouve aussi du coton & des canes de sucre. . Les Chevres y donnent géneralement trois ou quatre Chevreaux d'une portée (60), & souvent trois fois dans une année. Les vignes y pottent aussi deux fois.

(51) Voyage d'Ovington à Surate, p. 40. (53) Voyage à Borneo, p. 8.

(54) Voyage en Afrique & à la Barbade , dans la Coffection de Churchill , Volume VI.

(55) Avec des tranchées furienfes,

(16) Voyage de Hawkins à la Mer du Sud,

(57) Ibid. p. 18.

(58) Beckman , Voyage à Borneo , p. 9-(19) Dampierre , Vol. 111. p. 15.

(60) lbid. p. 11.

Dampierre observe que les Oiseaux & les Bêtes sont les mêmes dans toutes les Isles du Cap-Verd; mais que plusieurs Isles sont mieux partagées que les autres de pâturages & d'autres alimens pour certaines especes d'animaux. S. Jago par exemple ayant plus de bois & de grains, nourrit un plus grand nombre (61) de Volatiles. La principale partie des Bestiaux consiste en Chevres & en Mourons. Les Bœufs & les Vaches y font rares. Mais il s'y trouve un si grand nombre d'Anes, que les Vaisseaux Anglois en font un commerce (62) particulier à la Barbade & dans leurs autres Plantations.

ROBERTS. divers tema,

La richesse des Habitans consiste dans leurs peaux de Chevres & dans le sel de Bona-Vista, de Mayo & de S. Jago. Barbo rapporte qu'ils préparent excellemment leurs peaux, à la maniere du Levant; & Beckman (63) affure qu'il n'y en a pas de meilleures au monde dans la même espece. Dapper dit que la Volaille multiplie admirablement dans toutes les Isles. Ce témoignage est confirmé par Mandelsto, qui prétend que les Poules, les Phaisans & les Pigeons y furent apportés par les Portugais. Les Cailles, les Perdrix, les Ramiers & les Poules d'Inde y font à fort bon marché; & les Lapins dans une extrême abondance.

Abon lance det

On y prend un si grand nombre de Tortues que plusieurs Vaisseaux viennent s'en charger tous les ans , & les salent pour les transporter aux Colonies de l'Amérique. Ces animaux prennent les tems de pluie pour faire leurs œufs dans le sable, & les laissent éclore au Soleil. C'est alors que les Habitans leur donnent la chasse, sans autre embarras que de les tourner sur le dos avec des pieux, car elles font si grosses qu'on n'en auroit pas la force avec les mains. La chair des Tortues n'est pas moins en usage dans les Colonies, que la Morue dans 164) tous les Pays de l'Europe.

Arkins observe que les Portugais, établis aux Isles du Cap-Verd, recoivent indifféremment tous les Vaisseaux qui s'y arrêtent, & leur vendent à fort bon marché des rafraîchissemens & des provisions. Mais S. Jago est la principale (65) fource. Barbot nous apprend que les François du Senegal & de Gorée envoyent prendre leurs provisions dans cette Isle, lorsqu'ils ressentent la Hen disette dans cette partie de la Nigritie, & qu'ils en tirent des vivres, pour des Esclaves & d'autres richesses. Vers l'an 1593, dans le tems que le Chevalier Hawkins étoit en voyage, ils faisoient un commerce considérable à S. Jago, à Fuego, à Mayo, à Bona-Vista, à Sal & à Brava, où ils venoient continuellement de Guinée & de Benin. Ils en tiroient des Esclaves, du sucre, du riz, des étoffes de coton, de l'ambre gris, de la civette, des dents d'Elephans, du salpêtre, des pierres de ponce, des éponges, & quelque petite

quantité d'or, que les Insulaires tiroient eux-mêmes (66) du Continent. Suivant le Capitaine Philips, le principal commerce des Isles du Cap-Verd en schetes des ances 1693, consistoit dans le sel de Mayo, que les Vaisseaux Anglois venoient charger pour l'Isse de Terre-Neuve. On y voyois aussi plusieurs Bâtimens de la même Nation, qui prenoient cette route en allant à leurs Colonies de l'Amerique, pour acherer des Anes & d'autres bestiaux, dont ils trouvoient (67) à se dé-

(61) Voyage à Borneo, p. 20. (62) Description de la Guinée, p. 359. (61) Atkins, Voyage en Guinée , P. 31, (64) Hawkins , ubi fup. p. 19.

(65) Voyage d'Atkins , p. 31. (66) Hawkins , sb. fap. p. 29. (67) Yoyage de Philips en Afrique , p. 183.

Yy iii

ROSERTS. En divers tems. faire avantageusement à la Barbade. Roberts observe qu'on trouve à S. Jago une pierre singuliere dont on verra la description dans l'article de Mayo.

Maniere dont ces Hiles fe tont peuplées.

Le même Auteur raconte que routes les liles du Cap-Verd étoient presque inhabirées lotfqu'elles furent découvertes par (68) les Portugais; mais il ne out apprendre des Habitans dans quelle année ils virent arriver ces nouveaux Hôres. Ils se souvenoient seulement d'avoir vû arriver à S. Jago une troupe d'Etrangers qui s'y étoient établis; & qui avoient envoyé diverses Colonies dans les autres Isses. Ces Etablissemens particuliers s'étoient mal soutenus, parce qu'avant manqué de vivres la famine en avoit ruiné plusieurs. La pluie leur avoit manqué long-tems. A peine se souvenoit-on, dans les tsles de Bona-Vista, de Mayo, & particuliérement dans l'Isle de Sal, d'en avoir vû depuis fix ou fept ans. Il n'en étoit tombé du moins que dans les Montagnes, où les Habitans racontent que les nuées se rassemblent, & qu'étant beaucoup plus pefantes, elles se fendent, pour arroser inutilement des lieux steriles & deferts. Les Isles de Sal, de Bona-Vista & de Mayo, qui sont fort plates, arrêtent d'autant moins les nuées, qu'elles en font continuellement chassées par le vent; & c'est à certe raison qu'on arrribue la sécheresse qui regne dans ces

trois Ifles.

Pottugate.

Sal, Sainre Lucie & S. Vincent, trois des plus grandes Isles du Cap-Verd, n'ont aucun (69) Habitant ; tandis que les autres font affez bien peuplées de Negres & de Mulârres. On en donne une raison qui merite d'être rapportée. Testament des Les premiers Portugais, sur-tout ceux de S. Jago, se procuroient des Negres de Guinée pour le travail de leur Colonie; mais comme la plûpart ne menoient pas une vie fort réguliere, ils se croyoient obligés, en mourant, de donner la liberté à quelques-uns de ces miferables Esclaves, pour expier une partie de leurs déréglemens. Après avoir reçu la liberté, la plûpart ne penfoient qu'à s'éloigner de leurs Tyrans, & passoient dans les Isles voisines, où l'air différant peu de leur climat naturel, ils trouvoient le moyen de s'établir heureusement. Les Portugais voyant leut prosperiré y passerent après eux. Mais le commerce du Portugal déclina bientôt dans cette Partie de l'Afrique, lorsque les autres Nations de l'Europe eurent pénétré dans la Guinée & jusqu'aux Indes Orientales. Alors le nombre des Negres, qui n'avoit pas cessé de se multiplier, devint si superieur à celui des Blancs, que ceuxci pour éviter la honte de la foumission, se retirerent à S. Jago ou en Porrugal. Ceux qui resterent dispersés parmi les Négres n'eurent plus d'autre ressource que de se joindre à eux par des mariages, qui produisirent (70) cette race couleur de cuivre dont toures les Isles se trouvent peuplées. Le Roi de Portugal observant ce qui s'éroit passé dans l'espace de plusieurs années, donna la plupart des Isles du Cap-Verd aux Seigneurs de sa Cour, & ne se réferva que celle de S. Jago, à laquelle il a joint dans ces derniers tems Saint Philippe, Cependant le Gouverneur de S. Jago prend le titre de Gouverneur géneral de toures les Isles du Cap-Verd , & de la Côte de Guinée depnis la

Origine d'une forte de Negres.

> Riviere du Senegal jusqu'à Sierra Leona. Les Seigneurs particuliers peupletent (68) Voy. ci-deffus les circonstances de leurs une erreur groffiere. (69) Dampierre & Beckman difent que les

> découvertes dans la Relation de Cada Mosto. Ovington ( p. 38 ) die qu'en 1689, il y avoit premiers Habitans forent des Portugais bannis. encore dix Isles sans Habitans ; mais c'est

(70) Voyages de Roberts , p. 387. & faiv.

leurs Isles de Vaches, de Chevres & d'autres Bestiaux. Ils les gouvernoient d'abord par un Lieutenant, dont l'autorité étoit fort médiocre, puisque nonseulement le pouvoir de vie & de mort, mais les aurtes punitions corporelles, appartenoient au Gouverneur de S. Jago. Dans ces derniers tems on a établi pour toutes les Isles un Officier, nomme Ovidor, qui est revetu de la Jurisdi- des isles du Cap ction civile, & même de l'inspection & du ménagement des revenus de la Couronne ; de forte qu'il ne reste (71) au Gouverneur géneral que l'adminiftration militaire.

ROSERTS. divers tems,

Le Port de S. Jago est comme la Douane Portugaise pour tous les Vaisseaux de cette Nation qui commercent dans les Parties de la Guinée dépendantes du Portugal. Mais les revenus que la Couronne tire des Isles du Cap-Verd ne sont pas confidérables. A la verité il lui en coûte peu pour la garde de ces Isles. car il n'y a pas d'autres fortifications qu'à S. Jago & à S. Philippe. Encore les Leursfortifica-Ouvrages sont-ils d'une foible défense, excepté ceux de la Ville même de S. vene-Jago, qui ont été construits par les Espagnols tandis que le Portugal étoit sous leur domination. Aussi les Isles du Cap-Verd ne sonr-elles défendues (72) que par leur propre Milice, sans le secouts d'aucunes Troupes du Roi. Il faut obferver que les Habitans de S. Jago & de S. Philippe étant Vaffaux immédiats de la Couronne, font sur un meilleur pied que ceux des autres Isles, qui changent souvent de Propriétaires & de Maîtres.

Roberts dit qu'il pourroit s'étendre fort au long sur les Manufactures de coton (73) des Isles du Cap-Verd, & prouver que les Vaisseaux Anglois pourroient s'y fournir à beaucoup meilleur compte qu'en Angletetre, des étoffes qui servent au commerce des Esclaves en Guinée; mais qu'il n'oseroir décider en general fi ce feroit à l'avantage de l'Angleterre. Il pourroit, dit-il, s'éten- Observation for dre aussi sur le nitre que plusieurs de ces Isles produssent; mais il croit s'être de Cap. Verd. assez expliqué sur un point qui étoit presqu'inconnu en Europe avant ce qu'il en a publié. A la veriré, continue-t'il, on avoir transporté en Portugal, quelques années auparavant, une quantité confidérable de nitre tirée de l'Isle de S. Vincent; & ce commerce avoit été abandonné, sur ce qu'on croyoit avoir découvert que la plus grande partie étoit de la nature du fel marin. Il avoue même qu'en avant fait l'experience il avoir trouvé qu'il s'allumoir difficilement, qu'il ne s'en diffipoit pas un huirième, & que le refte demeuroit fixe comme le sel de mer. Mais il assure que dans la même Isle il en a trouvé d'autre, donr il ne refte pas la moirié après l'inflammation, & quelquefois même. pas un quart. Dans l'Isle de S. Jean il est si volatile & si inflammable qu'il s'évapore entiérement, à l'exception de celui qu'on ramasse près de la mer. Ro-

Il observe que la mer, aurour des lises du Cap-Verd, a régulierement son observations su flux & son reflux dans l'espace de six heures & quelques minutes; que les lu maries. mortes-marces ont aussi leur cours régulier, excepté lorsqu'il est troublé par les vents incertains, qui sont ici plus fréquens que dans tous les autres lieux du monde. Mais quelque tranquille que le tems puisse être, la mer y est toujours plus agirée dans les Bayes vers les pleines Lunes & dans leurs changemens, que pendant les quartiers. L'Ameur a remarqué que randis qu'un gros

berts laisse aux Curieux à trouver la raison de cette différence.

(71) Thid. p. 188. (71) Ibid. p. 388, (73) Ibid. p. 413.

ROBERTS. divers tems.

vent soulevoit beaucoup la mer dans le Canal qui sépare S. Philippe & S. Jean. elle étoit fort douce à Furno, qui est une Baye de la derniere de ces deux Isles. Au contraire, vers la pleine Lune ou dans le changement, lorsqu'il regnoit depuis trois ou quatre jours un calme profond dans le Canal & que la mer y étoir aussi tranquille que la Tamise, elle s'élevoir si impequeusement au rivage, qu'à Furno même on ne pouvoir enrrer dans une petite Barque sans s'expofer à se voir couvert d'eau.

Autres observations.

Le courant de la marée est au Nord-Est, & le reflux au Sud-Ouest, à moins qu'il ne foir dérourné par les pointes de quelques Isles ou par la forme irréguliere des Côtes. Le flux & le reflux font également réguliers entre S. Jago & S. Philippe. Ils font plus violens entre S. Philippe & S. Jean, comme entre S. Jean & les petires Illes qui sont au Nord. Mais les plus impetueuses marées font entre S. Nicolas & S. Antoine, fur-tour dans l'étroit Canal qui fépare Sainte Lucie de S, Vincent. Roberts compare leur vîtesse à celle des marées de la Tamise.

Courans péciodi just.

Il ajoûte à la varieté des vents & aux pointes des Isles, une troisième cause, qui altere le cours naturel des marces; c'est la force des courans, dont il n'entreprend pas néanmoins de dérerminer la qualité ni le nombre. Ce qu'il a pû découvrir de leur qualité, c'est qu'un peu avant la saison des pluies, qui est au mois de Juin, de Juillet, d'Août & quelque partie de Septembre, les courans sont au Nord-Est; & qu'alors, à quelque distance des Isses, le ' flux commence à s'avancer vers les Canaux, & s'y engage avec une impetuosité fort superieure à celle du restux. Au contraire, lorsque les courans portent au Sud-Ouest, ce qui arrive ordinairement vers la fin des pluies, & quelque tems après, le reflux est plus violent que le flux.

Différence des factous & des wents.

Ces courans dépendent des saisons, qui ne reviennent pas toujours dans les mêmes tems de l'année, quoique la différence ne soit pas fort grande. On attend la pluie avec les vents du Sud vers la fin de Juin; cependant on ne les a quelquefois qu'au mois de Juillet, ou même vers le milieu du mois d'Août. Le mois de Septembre amene géneralement, mais avec beaucoup de varieré, des vents imperueux d'Eft, de Sud-Eft & de Sud-Sud-Eft, accompagnés de pluies. Au mois d'Octobre, ce sont des vents de Sud-Sud-Ouest & de Sud-Ouest. Vers la fin du même mois, ce sont ceux d'Ouest - Nord - Ouest, & de Nord-Quest, avec des tonneres, des éclairs, de grosses pluies, & quelquesois des ouragans d'une grande violence, mais qui durent peu. Dans l'intervalle de ces pluies, & dans le tems qui les précede, l'air est serain, & les vents doux & variables; mais c'est encore une proprieté de cette saison qu'un petit vent du Sud souleve plus la mer qu'un vent impetueux du Nord. Au mois de Novembre, s'il tombe un peu de pluie, elle est géneralement suivie d'un vent frais du Nord, qui devient quelquefois fort violent; mais une groffe pluie l'abbat aussi-tôt & rend la mer fort unie,

Après la saison des pluies il est fort ordinaire que le tems se tourne aux brumes, sur-tout pendant le jour ; & si les pluies cessent dès le commencement de Novembre, cette disposition de l'air commence alors & dure souvent jusqu'à la fin de Janvier. Dans tout cet intervalle, les vents sont impetueux ,: Nord . Nord-Nord-Est & Nord-Est quarr Nord. Mais au mois de Fevrier , de Mars & d'Avril, ils font affez constamment Nord-Est quart Nord; &, delà julqu'au

### DES VOYAGES, LIV. V.

jusqu'au tems des pluies, presque toujours Est. A mesure qu'ils deviennent plus Eft , ils vont en s'affoibliffant.

Lorsque le vent qui amene la pluie souffle, suivant la saison, il dure peu s'il est subit & violent; & les Portugais l'appellent alors Travado, Lorsqu'avec Travado & Turbeaucoup de violence il est accompagné de tonnerre & d'éclairs, ils le nom- mido. ment Turnado.

ROSERTS. divers tems.

361

## 6. I L.

# Isles de Sal & de (74) Bona-Vista.

R Oberts place l'Isle de Sal à dix-sept dégrés de latitude du Nord , & cinq dégrés (75) dix-huit minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. Elle n'a ni rocs, ni bancs de sable qui en rendent l'approche difficile. Cependant l'ancrage n'y est pas commode dans la saison des pluies. La meilleure Rade est celle qui est devant la Ville de Palmera. Elle a l'apparence de deux Bayes,

qui sont séparées au milieu par une pointe de Rochers.

La situation de cette Rade est au côté occidental de l'Isle. On la reconnoît facilement à trois Palmistes, dont elle tire son nom, & qu'on a conservés d'autant plus foigneusement qu'ourre l'avantage de servir de marque aux Vaisseaux, ils sont seuls de leur espece dans toure l'étendue de l'Isle. Un mille au Sud de la Rade, on voit une petite Isle, si couverte de fiente d'Oiseaux qu'elle paroît blanche comme de la neige. Pour entrer dans la Rade, il faut avoir les trois Palmistes au Nord, & s'avancer jusques au Sud-Ouest de la perite Isle. Avec un petit Bariment on peut entrer dans celle des deux Bayes qui est au Nord, sur d'y pouvoir mouiller par tout sur trois brasses ou trois braffes & demie. Quand on est vers Rabadijunt, l'autre Baye paroit fort belle, quoique le fond en soit fort mauvais: mais après avoir passe la pointe de Morderea, on peut jetter l'ancre dans toutes les parties de la Baye, qui porte ce nom, & trouver un bon fond fur toute forre de profondeur. L'Isle a plusieurs autres Bayes, où les petits Vaisseaux peuvent mouiller; mais (76) cel-

les-ci font les principales. De cinq monragnes qu'on compte dans l'Isle de Sal, les plus hautes sont celle du Nord & celle de l'Est, qui présentent la forme de deux pains de gnes fucre. Sal étoit autrefois bien fournie de Chevres , de Vaches & d'Anes ; mais vers l'an 1705, peu d'années avant que Roberts y abordât, le défaut de pluie la fir abandonner par tous les Habirans, à l'exception d'un Vieillard qui réfolut d'y mourir; ce qui arriva effectivement la même année. La fecheresse avoit été si excessive, que la plus grande partie des Bestiaux périrent de soif & de faim. Cependant il tomba un peu de pluie, qui rétablit insensiblement ce qui étoit resté, jusqu'à ce qu'un bizarre évenement acheva, deux ou trois sa Habitan,

Rabadijunk

L'ific de Sal

(74) De Bnena Vista, ou Bona Vista; les & dix-neuf dégrés trente-trois minutes de longens de mer ont fait par corruption Boa-Vifta. gitude Ouest du Lezard ; ec qui fait environ (75) Suivant notre Carte elle est à cinq dé-grés trente minutes du Cap-Verd ; de forte que la différence est ici d'environ douze mitrois dégrés huit minutes plus que Roberts. Il ajoûte qu'elle s'étend du Nord au Sud d'envi-ron huit ou neuf lieues, & qu'elle n'a pas plus nures. Dampierre prétend ( Vol. I. pag. 70: ) de deux lieues de largeur,

qu'elle est à seize dégrés de latitude du Nord , Tome II.

(76) Ibid. p. 390.

Ζz

ROBERTS. divers tems. ans après, de l'extirper entièrement. Un Bâtiment François, arrivé à Sal pour la pêche des Tortues, fut contraint par le mauvais tems d'y laisser une trentaine de Negres, qu'il avoit apportes de Saint Anroine pour ce travail. Ces malheureux, ne trouvant aucun autre aliment, vêcurent de Chevres fauvages, & n'en laisserent qu'une, qu'ils ne purent prendre dans les montagnes. Ils tuerent aufli presque routes les Vaches; de sorte qu'à la fin ils furent ré-

duits à manger les Aues. Environ six mois après, un Vaisseau Anglois faisant voile à l'Isle de May. pour y charger du sel, apperçut de la fumée qui s'élevoir de l'Isle de Sal. Comme il n'ignoroit pas qu'elle étoit déserte, il se figura que ce devoit être l'équipage de quelque Vaisseau, qui s'étoit brisé contre cette Isle. Il y envoya sa Chaloupe; & la compassion lui sit recevoir à bord les trente Negres, qu'il remit à tetre dans l'Isle de Saint Antoine. Roberts apprit cet incident d'un

des Negres qui avoient eu part à l'avanture. Beftiaur qui y Concrettés.

Les Negres de Saint Nicolas qui accompagnerent Roberts en 1722 , lui dirent qu'il y avoir alors dans l'Isse de Sal neuf Vaches ou Taureaux, avec la seule Chevre dont on a parlé; mais que le nombre des Anes y étoit encore fort grand, quoique beaucoup moindre qu'avant la fecheresse. Ils faisoient ce récir sur le témoignage de leurs propres yeux.

Le coton qui croîr aux Isles du Cap-Verd n'y a jamais été d'un grand usage. Cependant les Habitans de quelques Isles s'en servent pour garnir leurs lits; ou s'ils en sont des robes, c'est pout s'en servir sort rareinent. L'Aureur obsetve que c'est le meilleur amadoux qu'il y ait au monde. Le bois de cet arbrisseau jerte une slamme éclarante, mais ne dure pas long-tems au feu ; & lorfqu'il est bien sec, il s'enstamme par le seul frottement.

Les dates de l'Isle de Sal sont aussi bonnes que dans aucun autre Canton de l'Afrique. Mais des trois palmiets dont on a parlé il n'y en a qu'un qui

Fau qui se rrou ve dans l'Isle.

porte du fruir. La Vallée de Palmera est arrosée par un ruisseau qui se forme dans la faison des pluies & qui continue de couler un mois après qu'elles sont passées. Mais il se seche alors, & l'Isle se trouve absolument sans eau fraîche. Cependant on a remarqué qu'en creusant la terte un peu au-dessus du Palmier qui porte du fruit, on peut encore s'en procurer juiqu'à Noel.

Polifor nomes Mar. Ulage en,ou en bon ten faire.

Entre plusieurs sortes de Poisson qui abondent sur les Côtes, il y en a un que les Negres appellent Mear, de la grandeur d'une Morue, mais plus épais, qui prend le sel comme la Morue. Roberts est persuadé qu'un Vaisfeau pourroit en faire plutôt sa cargaison qu'on ne la fait de Morue dans l'Isse de Terre-Neuve, & qu'elle se vendroit aussi bien, sur-tout à Tenerise. Le sel étant si près, l'opération en setoit plus prompte, & se feroit à moins de frais; d'autant plus que les Negres de Saint Antoine & de Saint Nicolas font d'une adresse extrême pour la pêche & la salaison.

Ambre gris.

On trouve plus souvent de l'ambre gris dans l'Isle de Sal que dans toutes les autres Isles. Mais les Chats sauvages, & les Tortues vertes (77) en devorent la plus grande partie. Dampierre raconte que pendant le féjour qu'il y fit en 1583, un certain Coppinger acheta une piece de faux ambre-gris,

(77) Voyages de Roberts, p. 20.

couleur de fiente de Pigeon, mais sans aucune odeur. Un Marchand de Bristol, nommé Read, dir à Roberts qu'il en avoir trouvé une pièce à Fuego, qui surnageoit près de son Vaisseau, & qui étoit de véritable ambre- divers tems. gris.

L'Auteur remarque qu'il s'en trouve à Nicobar & dans le Golphe de la On le contre-Floride, mais que les Habitans ont l'art de le contrefaire, & que cette frau- fe trouve. de en impose quelquesois aux Marchands. Il ajoute qu'un Négotiant nommé Hill, homme d'honneur, lui en montra un morceau, d'une beaucoup plus grande piece, qui avoit été trouvée dans la Baye de Honduras. Elle étoit de couleur foncée, rirant sur le noir, de la dureté du fromage, & d'une odeur fort agréable. Roberts, qui avoit beaucoup voyagé, assure qu'à la réferve des Bermudes, des Isles de Bahama, & de cette Côte d'Afrique, avec les Isles qui sont entre Mozambique & la mer rouge, il n'a jamais pû (78) vérifier qu'on ait trouvé de l'ambre gris dans d'autres lieux.

Dapper dit que l'Isle de Sal est presqu'entiérement couverte de pierres, & Différente obqu'elle n'a ni arbres ni plantes, enfin qu'elle ne produit que des Chevres, l'ille de Sal. dont on tue tous les ans un grand nombre pour en prendre seulement la peau. Le Capitaine Cowley, qui étoit à Sal en 1683, n'y trouva pas de fruits ni d'eau douce; mais (79) il y vit quantité de Poisson & quelques Chevres fort petites. L'Isle n'avoit alors que cinq Habitans; le Gouverneur, un Mulâtre, deux Capitaines, un Lieutenant, & un Valer pour les servir. Ils étoient tous Negres; mais ils vouloient être appellés Portugais, & c'étoit les chocquer que de leur donner un (80) autre nom. Seize ans après, le Capitaine Dampierre ne trouva que cinq ou fix Hommes dans l'Isle, avec un Gouverneur fort pauvre, qui lui fit un présent de trois ou quatre Chevres maigres, en l'assurant que c'étoient les meilleures du Pays. Dampierre lui donna par reconnoissance un habit complet; car il eut pitié de lui en voir un fort déchiré, avec un chapeau qui ne valoit pas un fou. Il acheta de lui vingt boisseaux de sel pout quelques autres vieux habits; & voulant le combler de joie, il lui (81) don-

na un peu de plomb & de poudre à rirer. En 1689, le Guat vit dans l'Isle de Sal un Cheval sauvage de couleur baye, d'une belle taille. Il y vit aussi un Chat sauvage, ou un Renard, avec un grand nombre d'Anes & de Chevres : mais la chair de Chevre ne flatta pas beaucoup (81) son palais. Le même Auteur observe qu'une multitude d'Oiseaux de mer vint se percher sur ses mars ou se reposer sur ses ponts, & qu'ils se laissoient prendre à la main; mais que leur chair faisoit un fort mauvais aliment. Dans l'Isle il n'apperçut pas d'autres volatiles que des Moineaux, encore les trouva-t'il moins (83) gros qu'en France. Il ajoute qu'il avoit apporté des Canaries une Hitondelle, qu'il laissoit sortir de sa cage tous les matins, & qui revenoit fidellement le foir; mais qu'elle fut tuée par accident. Le rivage, continue-t'il, est couvert de Tortues, sur-tout dans la saison de leut ponte. Il en prit deux, dont chacune ne pesoit pas moins de cinq cens livres.

(78) Dampierre, Vol. I. p. 72. (79) Voyage de Cawley dans les Voyages

des Portugais.

de Dampierre , Vol. IV. p. 4. (80) Ce n'est pas qu'ils ne soient noirs, mais

ils se vantent que leur sang est mélé de celui

<sup>(81)</sup> Dampierre , Vol. I. p. 76. (81) Voyage de le Guat aux Indes Orientales , p. 11.

<sup>(83)</sup> Ibid. p. 13. & 18.

ROSSETS.

Elles avoient l'écaille (84) d'une beauté admirable. Dampierre, qui éroit à Sal en 1699, observe que l'Isle est fort stérile. On divers tems. n'y voir pas un arbre, à l'exception de quelques ronces qui se présentent du côté de la mer. Quoiqu'il n'y eur pas d'herbe, il y vit quelques miférables Chevres, qui trouvent leur nourriture. Mais il (85) ne put découvrir aucun

autre animal.

Le Guat remarque, avec Roberts, que la nature y forme elle-même le fel, dans les fentes des rocs, sans autre secours que la chaleur (86) du Soleil. Cawley rend rémoignage que de fon rems les Vaisseaux Anglois y venoient fouvent charger du sel pour les Indes occidentales, & que les falines (87) y avoient alors environ deux milles de longeur. Dapper dir que vers la pointe Sud-Est, près d'une Côte sablonneuse, on comptoit de son tems soixante dou-

Oifeaux non més Flamingos; priétés.

ze mines de fel. On ne doit pas oublier dans la description de l'Isse de Sal, les Oiseaux teur forme, kurs que les Portugais ont nommés Flamingos, & la forme de leurs nids, d'après nit & leurs pto- le Capitaine Dampierre qui avoit vu plusieurs de ces animaux. Ils ont à peu près la figure du Heron; mais ils sont plus (88) gros, & de couleur rougeatre. Ils se rassemblent en grand nombre, & leur habitation ordinaire est dans les lieux bourbeux où il y a peu d'eau. C'est là qu'ils bâtissent leurs nids, en ramassant la boue, qu'ils élèvent d'un pied & demi au-dessus de l'humidité. Le pied en est assez sarge; mais ils vont en diminuant jusqu'au sommet, où la nature apprend aux Flamingos à creuser un trou dans lequel ils déposent leurs œuss. Comme ils ont la jambe fort longue, ils les couvent en tenant le pied sur la terre & le croupion sur le nid. Ils ne font jamais plus de deux œufs ; mais il est rare qu'ils en fassent moins. Les petits ne commencent à voler que lorfqu'ils ont acquis prefque toute leur groffeur. En récompenfe, ils courent avec une vitesse finguliere. Cependant l'Auteur en prit quelques-uns; & n'avant pas manqué de faire l'essai de leur chair, il la trouva d'un fort bon goût, quoique maigre & fort noire. Ils ont la langue fort grosse, & vers la racine un peloton de graisse qui fair un excellent morceau. Un plat de langues de Flamingos seroit, fuivant Dampierre, un mers digne de la table des Rois. La couleur des perirs est d'abord un gris clair , qui s'obscurcit à mesure que leurs aîles croissent : mais il leur faut dix ou onze mois pour arriver à la perfection de leur couleur & de leur taille. Ces Oiseaux se laissent approcher difficilement. Dampierre & deux autres Chasseurs, s'étant placés le soir près du lieu de leur retraite, les furprirent avec tant de bonheur, qu'ils en tuerent quatorze de leurs trois coups. Ils fe tiennent ordinairement fur leurs jambes, l'un contre l'autre . fut une seule ligne, excepté lorsqu'ils mangent. Dans cette situation, il n'y a personne qui à la distance d'un demi mille ne les prît pour un mur de brique, (89) parce qu'ils en ont exactement la couleur.

Deferirsion de l'ifie de Bona-

II. L'Isle de Buena-Vista, Bona-Vista, Boa-Vista, ou Bona-Vist, a recu ce nom des Portugais, parce qu'elle est la premiere des Isles du Cap-Verd

(84) Ibid. p. 13. (85) Dampierre , Vol. I. p. 70. (86) Le Guat , ubi fup. p. 13. (87) Cawley & Dampierre difent ici la même choic,

(88) Mandelflo dit que ces oifeaux ont le corps blanc & les aîles d'un rouge presque de feu , & qu'ils sont de la groffeur des Cygnes. Voyez les Voyages, p. 171. (89) Dampierre, Vol. I. p. 70.

DES VOYAGES. LIV. V.

(90) qu'ils ayent découverte. Elle est à seize dégrés dix minutes de laritude du Nord, & cinq dégrés quatorze minutes de longitude, Ouest du Cap. Sa longueut (9t) du Sud-Est au Nord-Ouest est de huir lieues; & sa largent, divers rems. du Nord-Est au Sud-Ouest, d'environ quinze milles.

Il y a trente ou quarante ans que de toutes les Isles du Cap-Verd Bona-Vista Ancienne abonpassoit pour la plus abondante en Vaches, en Chevtes, en Porcs, en Che-fa. vaux, en Anes, en Maïz, en Courges, en Melons d'eau & en Patates. Roberts, sur le témoignage désinteresse d'un vienx Negre, hazarde ici une Histoire qui lui paroît incrovable à lui-même. Un Gouverneur de Bona-Vista. dit-il, entre plusieurs présens ou'il crut devoit au Capitaine d'un Vaisseau Anglois qui avoit chargé du sel dans son Isle, lui envoya une Patate si grosse, que deux Hommes futent obligés de la liet d'une cotde (92) & de la porter avec un pieux sur leurs épaules, comme les Brasseurs portent un baril de biere. Mais en 1722, il n'y croissoit plus de Patates (93) ni presque aucune autre plante. Les Vaches mêmes y ont été détruites, à la réserve de trente ou quarante qui appartiennent au Gouvetneur. Cependant Roberts y vit apporter par le Capitaine Manuel Domingo un jeune Taureau, qui produifit en peu

de tems sept Veaux ou Genisses (94).

La plupart des Habitans nourrissent des Chevres , dont le lait fait leur principal aliment, avec le Poisson & les Tortues. Pour les autres provisions leur plus grande ressource est dans l'arrivée des Vaisseaux Anglois qui viennent charger du sel, & qui employent les Insulaires au travail. Ils sont payés en biscuit, en farine, en vieux habits, &c. On leut donne aussi de la soje Nigres pour leur crue, dont ils se servent (95) pour orner leurs chemises, leurs bonnets, & la coeffute de leurs femmes. Les Hommes sont généralement vêtus à la maniere de l'Europe, soit parce qu'ils n'ont guéres d'autres habits que ceux qu'ils reçoivent des Anglois , ou parce qu'ils ont appris à tailler leurs étoffes de coton d'après ces modeles. Les femmes, c'est-a-dire, celles qui sont habillées, portent des jupes de coton, liées d'une ceintute. Leurs chemises sont faites comme celles des Hommes, mais si courtes qu'elles ne leur passent guéres l'estomac. Leurs mouchoirs de cou sont brodés à l'aiguille, de différentes figures de foie, fur-tout ceux des jeunes filles & des veuves, qui ont toutes l'humeur fort vive & fort enjouée. Les pauvres, & les vieilles, n'employent que du coton bleu pour ces ornemens. Sur la chemife, elle ont toutes une pour les deux leforte de camifole, avec des manches qui se boutonnent. Elle n'a pas plus de quatre pouces par devant; mais elle se ferme sous le sein, qu'elle sert à soutenir. Sur cette camisole, elles portent une mante de coton, qui est toujours bleue pour les femmes mariées, & qui passe pour d'autant plus riche que le bleu en est plus foncé. Mais les jeunes filles la portent indifféremment blanche ou bleue.

rayée ou d'une seule couleur. Il y a peu de semmes qui portent des souliers

ROSERTS.

Bona-Vift. Le Docteur Fryer prétend que ce nom lui vient de quatre collines qui forment d'une grande taille, que les François & les une belle perspective pour ceux qui en appro-

(91) Voyages de Roberts, p. 393. (92) Ibid.

(90) Ce sont les Anglois, qui l'appellent . (91) Ibid. p. 394.

104-1016. Le Docteur Fryer prétend que ce (94) Barbot parle d'une sorte d'Anes roux, Hellandois acherent à Bona - Vista pour leurs Plantations. Descript, de la Guinée, p. 538. (95) Roberts, ibid. p. 394.

Zziii

ROBERTS. En divers tems. & des bas; encore n'est-ce que les jours de fête; mais les hommes ont l'usage de ces deux chaussitres. Dans toute l'isse, Roberts n'en vit pas trois qui eussent les iambes & les pieds nuds.

Ĉette Defeription de leuts habits ne regarde néammoins que les jours de fete; car, dans tous les autres tems, les deux fexes vont preique muds. Les femmes n'ont qu'un leger morceau d'étoffe de coton, autour de la ceinture, qui leur tombe jufqu'aux genoux; s'é las hommes une forte de hautes-chauffes, à laquelle on n'eigne même que la grandeur nécelfaire pour favuer la bien-féance. Quelques-uns, faute de hautes-chauffes, portent à la ceinture de vieux hambeaux d'habits; à leur partelle éttelle qu'ils ne prendroient point

Leur parelle.

Antres effets du

une aiguille pour raccommoder le meilleur habit du mondé.

Le même vice leur fain réglière le coton, quoique leur lîne en produife
plus que toures les autres enfemble. Ils attendent, pour en ramafler, qu'il
plus que toures les autres enfemble. Ils attendent, pour en ramafler, qu'il
plus que leur loi strivés qu'elleu qu'elle ren her befoin. Aufi quant la faison de le
recueillir et pafete, on n'en trouver ion pas cent livres dans l'îne entiere. Cependant Roberts affure qu'elle en fourniori aisement, chaque année, la carpation d'un grand Vaiifeau. Il l'emarque même que dans quelques années où
toures les autres îlles en ont manqué, celle de Bona-Vilta en a toujours produit abondamment. C'eft fur cette obsérvation qu'il proposé d'en faire un
commerce dans la Guinée. Il voudrois qu'on le mit en Baraquut, a dont il
préend qu'en fort peu de tems on pourtoir faire un ou deux mille, qui ne
reviendroient qu'à tix ou huit sou piéce. Le Bartafoul eft d'environ cinq
peide 8 demi de longeure, sir quatre de largeur, mestre Anglosse, des
prieds d'emis de longeure, sir quatre de largeur, mestre Anglosse, des
projets d'emis de longeure, sir endroiss de la Goinée ol le cotor se vend

Projet d'un commerce de cotton,

Bona-Vita produit de fort bon (el. L'Auteur en fit une cargaifon dans le cours de l'année 1744, pendant la faison des pluyes, c'elt-à-dire dans un tems où le rivage de la Rade étoit fi humide & fi gliffant que les Anes avoient en cours de l'année per le le transprorer à bord. La pluye ayant fondu le fel dans les mines, les Negres que Roberts mit au travail trouverent le moyen de le congeler dant le fejace de trois fenamient d'en fraite fa provifion. L'ille produit auffi de l'indige, qui crois naturellement comme le coton, fans autre peine pour les Habston que celle de le cuesilit. Malbeureutienent ils nom pas l'art de feparer la retinute, so de faire comme aux Indes occidentales, ce qu'on les hoyer dans des mortiers de bois, faut ed moudins. Ils en forment à infin les hoyer dans des mortiers de bois, faut ed moudins. Ils en forment à infin les febres de bouille, dont ils compofent des toutreaux ronds, qu'ils fout féber pour leur ufage.

dait de l'Indigo.

Expérience Inntile de l'Auteur-

L'Aucur est persudé que dans cet état même, l'Indigo de Bona - Vista méniteroit d'être transporté en Angletette. Il pris la peine d'y en apporter cirq ou sis toutreaux, pour essignet s'il pourrois le trendre utiles su commerce. Il les mit entre les mains d'un Négotiane. Mais on manqua d'arc & de mé-hode pour cetre expérience. Robert ignoroit lui-même comment il falloit s'y prendre, pour en titer la teinsure. Il apprit dans la suite, de que que se Haisand & Saint Nicolas, que cette opération peut fe faire par le moyen d'une

lescive. Mais il s'imagine qu'il y a des voyes plus sures, qu'il exhorte les Anglois à tenter (96).

divers tems.

La pierre végétable (97) est plus commune à Bona-Vista que dans les autres Isles. Elle sort en tiges, comme la tête d'un choux-fleur, ou comme le Pietre réctable. corail; mais elle est plus poreuse que le corail, & d'une couleur grisatre. On trouve aufli de l'ambre gris autour de Bona-Vista. Qu'on se garde seulement de l'arrifice des Insulaires, qui ont trouvé le secret de l'alterer ou de le contrefaire, avec une sorte de gelée ou d'excrément que la mer jette sur leurs Côtes (98).

Bona-Vista le cede à l'Isse de Sal pour le Poisson, excepté contre un Roc, qu'on a nommé John Lettou, où il n'est ni moins bon, ni moins abondant qu'à 5al. Cependant il manque si peu dans les autres lieux, que d'un seul coup de filet Roberts prit un jour cinquante-fix Mulets, & quantité d'autres

Poissons (99).

La terre de l'Isle est basse dans sa plus grande partie, mais elle a des monta- Prox Rades dans gnes de rochers & des collines de fable. La Côte de l'Est & celle de la pointe flat de Bona-Vi-Sud-Est, en tournant vers le Sud jusqu'à la Rade Angloise, ne sont composées Rade Angloise que de sable blanc melé de quelques rocs noirs. Il y a deux Rades fréquentées par les Vaisseaux. La plus célebre est la Rade Angloise, qui est au Sud de la petite Isle. Elle est belle & spacieuse, mais elle a quantité de petites basses pierreuses, qui sortent du rivage du Nord. Cependant on y peut tnouiller de tous côtés sur un fond de treize brasses jusqu'à quatre, pourvu qu'on évite de s'engager dans les basses. A la distance d'un mille de la pointe Sud de la petite Isle, on trouve un Rocher, qui s'étend plus d'un mille au Sud-Ouest, & qui est fort escarpé du côté même de l'Isle, quoiqu'il soit environné de basses de tous les autres côtés. Entre l'Isle & ce rocher, le canal est fort libre. On ne trouve jamais moins de neuf brasses de fond contre le roc; mais à mesure qu'on avance vers l'Isle, le fond se charge par dégrés jusqu'à cinq brasses; ce qui n'empêche pas qu'on n'y puisse jetter l'ancre en sureté. Cependant le meilleur ancrage est dans l'endroit où la pointe Sud de la perite Isse commen-

ce à se présenter au Nord-Ouest (1). L'autre Rade a pris le nom de Baye ou de Rade Portugaife. Sans être auffi Rade Portugaife. bonne & aussi commode pout le débarquement que la premiere, elle a l'avantage d'être plus proche de la Ville. D'ailleurs elle n'a rien de nuisible aux Vaisseaux que son rivage, sur-tout lorsqu'on est au Sud des basses de Kalvete Saint Georges, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la pointe Sud-Est. Le Roc de Jean Letton est situé à cinq lieues au Sud-Ouest de Kalyete Saint Georges. Roc de Jean Let-Dans le beau tems on peut voir Bona-Vista de ce roc. Sa pointe Nord s'élève au-dessus de l'eau, de la grosseur d'un Bâriment de deux ou trois cens tonneaux. Du même côté, il est fort escarpé; mais il s'étend à l'Ouest-Sud-Quest & à l'Est-Nord-Est d'environ une demie lieue. Roberts passa sur sa pointe Ouest-Sud-Ouest sans cesser d'avoir dix brasses. Il découvrit clairement le fond, qui lui parut couvert d'une prodigieuse quantiré de Poissons. Après l'avoir passé, il jetta l'ancre dans une eau fort claire, où il fit une pêche si

<sup>(96)</sup> Voyages de Roberts, p. 397-

<sup>(97)</sup> Ibid. p. 402. (98) Ibid.

<sup>(99)</sup> Voyages de Roberts, p. 398. (1) lbid.

abondante, qu'il fut obligé d'en rendre une partie à la mer. Il vit alors les flore ROBERTS. se briser assez impérueusement contre le roc, mais il l'avoir passe dans la En haure marée (1).

divers tems. Les Infulaires

Il observe avec complaisance que les Habitans de Bona-Vista aiment natuaiment les An- rellement les Anglois, & sçavent tous quelques mots de leur langue. Les femmes mêmes font tous leurs efforts pour l'entendre. Le Gouverneur, qui se nommoir Signor Pedro Letton, étoit un homme d'honneur; & le Capitaine Manuel Domingo, avec la même probité, parut à Roberts un des plus nobles & des plus fensibles caracteres qu'il eûr jamais trouvés parmi les Negres. Il sçavoir lire en François & en Anglois. Il avoit plusieurs Livres, entre lesquels Roberts vit une Bible françoise (3).

L'Isle de Bona-Vista appartenoit au vieux Marquis das Minhas; mais depuis sa mort, le Roi de (4) Portugal l'a donnée à d'autres Seigneurs.

## III.

# Isles Mayo (5) ou de May.

Pofition de l'Ifle de May

Ette Isle, suivant Roberts, est située à quinze dégrés douze minutes de latitude du Nord, & cinq dégrés vingt-neuf minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. Elle est à quatorze lieues, Sud par Ouest de Bona-Vista. La plus grande parrie de sa terre est basse, mais elle est distinguée par trois montagnes, dont la plus orientale & la plus haute se nomme Pinosa. La plus septentrionale porte le notn de Saint Antonio.

Sa diftance de Saint-Nicolas-

Dampierre (6) dir que l'Isle de May est éloignée d'environ quarante milles, Est quarr-Sud-Est, de celle de S. Nicolas; que sa circonférence est d'environ sept lieues; que sa forme est ronde, avec quantité de pointes de rocs qui s'avancent d'un mille, ou plus, dans la mer. Il observe, à l'occasion de ces pointes , qu'en faisant voile autour de l'Isle on voir l'eau qui s'y brise & qui semble avertir du danger. Il sir ainsi le circuit des deux tiers del Isle de May en 1699, fans y découvrir d'autres obstacles à la navigation. Cependant, quelques Ecrivains prétendent qu'au Nord & au Nord-Nord-Ouest de l'Isle il y a des basses dangéreuses qui s'étendent assez loin dans la mer. Ce témoignage est confirmé par le Capitaine Roberts, qui représente la partie du Nord comme remplie de Rocs & de Basses. Le plus redoutable de ces écueils est une chaîne de rochers qui s'érend de la longueur d'une lieue, & que le reflux laisse à sec dans

Ecorils au Nord de l'10e.

> plusieurs endroits. Mais entre cette chaîne & le rivage il y a un Canal où les Bâtimens rrouvent affez d'eau pour leur passage, quoiqu'il ne soit pas sans danger pour ceux qui ne le connoissent pas parfaitement (7). Toute l'Isle est fort séche, & généralement si stérile, que dans les meilleurs

Sa fechereffe & Ca fierilne.

Cantons la terre est fort mauvaile. C'est une sorte de sable, ou de pierre calcinée, sans aucune apparence d'eau qui puisse l'humecter, excepté dans la faison des pluyes, qui s'écoulent aussi rapidement qu'elles tombent. Cepen-

(1) Ibid. p. 399. (1) Ibid. p. 400.

couverte au mois de May. (6) Dampierre met l'ifle de May à 15 dégrés, Vol. I. p. 75.

(4) Ibid. p . 294. (5) Elle porte ce nom , parce qu'elle fut dé-(7) Roberts , p. 400.

dant

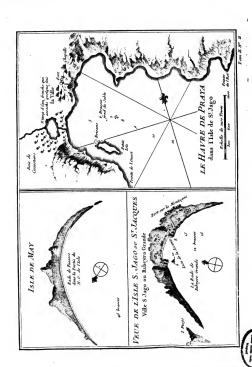



dant on trouve au centre de l'Isle une source, dont il se forme un perit (8) ruisseau, qui prend son cours dans une vallée entre deux collines. Mais elle sustit si peu pour la provision des Vaisseaux, que ceux qui viennent charger du sel dans l'Isle de May sont obligés de toucher à S. Jago pour faire de l'eau. D'ailleurs ce ruisseau est éloigné de la Baye. On trouve seulement à un demi mille du rivage, un petit puits d'eau fomache, qui fert à défalterer les Anes (9).

Εn divers tems.

Quoique l'Isle de May n'ait pas moins souffert de la séchetesse que Sal & Bona-Vista, il s'y rrouve un plus grand nombre de Vaches, qui passenr même pour les plus grasses & les meilleures de routes ces isles. La plûpart des Negres y nourrillent aussi des Chevres. Mais il y a moins de Poisson qu'à Bona-Vista. (10) Les Tortues n'y font pas plus abondantes. Dampierre rend témoignage qu'il y a vû quantité de Bœufs, de Vaches & de Chevres, mais fort peu d'Oiseaux. On y voit du bled, des Yams, des Parates & quelques Lataniers. En 1683, lorsque (11) Dampierre y fit quelque séjour, les Bœufs, les Chevres & les Anes y étoient en plus grand nombre que dans toutes les autres

Isles; mais lorsqu'il y retourna, quinze ans après, les Pyrates avoient ravagé l'Isle, diminué l'abondance des Bestiaux, & dérruit même une partie des

Les principaux fruits de l'Isle de May sont les figues & les melons d'eau ; mais Dapper dit que les figuiers y ont si peu d'écorce , que le fruit en devient fort insipide.Les Negres s'y nourrissent de Pompions, & d'une sorte de légume, légumes, femblable aux feves, qu'ils nomment (11) Callavance, Ils ont aussi quelques atbres dans l'intérieur de l'Isle, mais on n'en apperçoit point vers les Côtes, à la réserve de quelques (+3) buissons dispersés qui se présentent sur le dos des collines. Entre les végeraux, on compte la pierre dont on a vû la descri-

Ses fruits & fes

ption dans l'article de Bona-Vista (14). Le coton est beaucoup moins abondant à May qu'à Bona-Vista, mais les de May Infulaires en auroient plus qu'ils n'en ont besoin pour leur usage, s'ils n'étoient pas atteints du même vice (15) que leurs voifins. Dampierre dir qu'il en a vû quelques arbriffeaux près du rivage; mais qu'il s'en trouve davantage au milieu de l'Isle, où les Infulaires ont (16) leurs habitations. On y voit aussi une forte de soye de coton, qui croît sur les Côteaux (17) sabloneux des salines, fur un arbriffeau forr tendre, de trois ou quatre pieds de hauteur, dans une cosse de la grosseur d'une pomme. Lorsqu'elle est parvenue à sa maturité, la cosse s'ouvre d'elle - même & se parrage insensiblement en quarre quartiers. Cette soye n'est pas plus precieuse que l'autre, & ne sert qu'à couvrir des oreillers (18) & d'autres coussins. L'Auteur ayant mis quelques-unes de ces cosses dans une armoire avant qu'elles fussent tout-à-fait mûres, fur surpris

Cotton de l'iffe

Soit de cotton & fer proprietés.

(8) Dampierte, ibid, p. 16. (9) Ibid. p. 11.

(10) Roberts , p. 401. (11) Dampierre , Vol. I. p. 75.

(11) Ibid, Vol. III. p. 17.

(13) Ibid. p. 16.

Habitans.

(14) Robetts , p. 422. (15) Voyez l'article précedent. Tome II.

(16) Dampierre, Vol. III. p. 16. (17) Sur les mêmes Côteaux il croft une

plante qui serpente sur la terre comme la vigne, avec de larges feuilles. C'est peut-être a Parate d'Espagne.

(18) Dampierre en trouva de deux fortes au Bréfil , Vol. 1. p. 164.

,A a a

370

ROBERTS. En divers teme.

de les voir s'ouvrir & jetter leur coton en deux ou trois jours. Il en lia d'autres, assez fort pour les empêchet de s'ouvrit ; mais les ayant un peu desserrées quelques jours après, le coton se fir un passage pour en sortir par dégrés, comme la poulpe sort d'nne pomme qu'on fait rôtit. Dampiette trouva dans

la suite, du coton de la même espece à Timor (19), aux Indes orientales, où le rems de sa marutiré est le mois de Novembre. Il n'en a vû dans aucun autre lieu (20).

Oiscanz de dis veries elpéces.

Le même Aureur assure qu'il y a plusieurs sortes de perits & de grands Oifeaux dans l'isle de May; relles que des Pigeons, des Tourrerelles, des Mimiotes qui sont de la grosseut du Corbeau & de couleur grise; des Crusias, au-

poules de Gui-

Pinsales . où tre forte d'oiseaux gris, de la grosseur du Corbeau, qui ne paroissent que pendant la nuit; & qui servent de remede contre la consomption, mais qu'on ne mange que dans certe maladie; des Rabekes, espece de Hérons gris, qui font une bonne nourriture; des Corlues; des Poules de Guinées, que nous nommons Pintades, d'après les Portugais qui les ont nommées Galinhas Pintadas. Elles sont de la même nature que les Perdrix, mais plus grosses que les Poules d'Angleterre, avec de longues jambes qui leur servent à coutir assez vite, & de courtes aîles qui ne leut permettent pas de volet bien loin. Elles font si fortes qu'un homme auroit peine à les tenit. Leur bee est épais, mais tranchant; leut cou long & mince, & leut tête fort petite pour la grosseur du corps. Le mâle a sur la tête une sorte de petite crête, de la couleur d'une noix seche, & fort dure. Des deux côtés, on lui voit une espece d'oreille ou d'ouie rouge. Mais la Poule n'a aucun de ces ornemens. Le plumage des Pintades est racheté fort réguliérement de gris elait & foncé. Elles se nourrissent de vers, ou de Cigales, qui font en abondance, dans l'Isle de May. Leur chair est douce, tendre & fort agréable. Les unes l'ont blanche; d'antres, noire; mais les deux especes sont également bonnes. Les Habitans n'employent que des chiens pour les prendte; & cette chasse est d'autant plus aisée. qu'outre la pésanteut de leur vol elles sont ordinairement deux ou trois cens dans une seule bande. Si on les prend jeunes, elles s'apprivoisent autant que les Poules (21).

Poiffons.

Quoique le Poisson ne soit pas dans la même abondance à May qu'à Bona-Vista, le Dauphin, la Bonite, le Muller, le Snapper, le Poisson d'argent, &c. ne manquent pas dans la Baye. L'Auteur observe même que la mer a peut de lieux plus favorables pour le Filet. D'un feul coup, il amena un jour au rivage six douzaines de grands Poissons, la plûpart d'un pied & demi ou deux pieds de longueur. Il s'y trouve auffi des Tortues ; & chaque jour on y voit (22) paroître quelques petites Baleines.

Pêche d'Atrins.

Arkins raconte qu'étant dans l'Isle de May, en 1721, il prit à la ligne, des Brêmes , que les Portugais nomment Porgas , des Sauteurs , des Groupes , un Roc-Fish , & plusieurs de ceux qu'on nomme Juifs. Le Roc-Fish est épais , court, d'un jaune foncé fous le ventre, aux ouies & à la gueule. Le Juif a la gueule double. Celle d'en haur ne lui fert pas pour avaller; mais elle est remplie de perits Canaux qui pompent l'air. Il a les nageoires de la Morue , & sa chair est excellente (23).

(19) Voyez ci-deffus. (10) Dampierre, Vol. III. p. 15. (11) Roberts , p. 401.

(22) Dampierre, ibid. p. 17-(23) Hid p. 19.

Districted in Laptonia

Dampierre remarque qu'aux mois de Mai, de Juin , de Juillet, & d'Aoûr , il vient sur les Côtes de l'Isle de May une espece singuliere de Tortues, pour y faire leurs œufs; mais elles n'ont pas la chair ii (24) bonne que celle des Indes occidentales. On doit observer que dans les latitudes du Nord comme dans celles du Sud, les Tortues font leurs œufs dans la faifon de la pluie (15), quoiqu'il la ponte des torfemble que tombant avec tant d'impétuofité & d'abondance elle ne dût être propre qu'à les corrompre. Mais quelque violente que soit la pluie, elle se perd austi-tôt dans le sable, fort au-dessous sans doute des œufs que les Tortues y ensevelissent; où, si elle ne va point au-delà, le Soleil qui vient l'échausser, ne la rend que plus propre (16) à les faire éclore.

L'Indigo & l'ambre gris ne sont pas inconnus dans l'Isle de May (27) , quoi - Chair & peaux que l'un & l'autre y foient rares. Barbot nous apprend que les Infulaires falent la chair des Chevres & la transportent dans des ronneaux. Ils préparent les peaux avec beaucoup de propreté; Dapper assure qu'ils en vendent tous les ans plus de cinq milles (28).

Mais leur principal richesse est le sel. L'Isse de May est la plus célebre de Richesse de l'icelles du Cap verd pour certe utile marchandise, dont les Anglois viennent charger annuellement plusieurs Vaisseaux (291. Le rems de leur cargaison est ordinairement l'Eré. Dampierre dit que malgré la difficulté de l'abordage , l'Isle de May est extrêmement frequentée pour le sel. En 1699, il ne lui fallut que fix jours pour en ramaffer quarre-vingt tonneaux; & dans le même rems, il vir arriver dans la Rade plusieurs Bâtimens, qui venoient faire la même cargaifon pour (30) Terre-neuve, où Barbor assure que les Anglois font un grand commerce. Le même Aureur ajoute que l'Isle de May pourroit en fournir tous

les ans la cargaifon de mille Vaisseaux.

Dampierre a décrit la manière de faire & de charger le fel, avec un détail le fel ry fait, plus exact qu'on ne le trouve dans aucun autre Voyageur. A l'Ouest, c'est-àdire dans la partie de l'Isle où la Rade est située, la nature a formé une grande Baye sabloneuse qui est traversée par un banc de sable, large seulement d'environ quarante pas, mais long de deux ou trois milles. Entre ce banc, & les collines qui lui répondent sur la côte, on voir une saline, ou un étang de sel, d'environ deux milles de longueur, sur un demi-mille de largeur. La moirie de cer espace est presque roujours à sec, mais la partie qui est au Nord ne manque jamais d'eau. C'est dans cerre derniere partie que depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de May, c'est-à-dire dans toure la saison de la secheresse, on trouve roujours du sel. L'eau dont il se sorme est amenée de la mer par de petits aqueducs pratiqués dans le banc de fable. Certe opération ne se fait qu'aux marées vives, & remplit plus ou moins la saline, suivant la haureur de la marce. S'il s'y trouve deja du sel lorsque l'eau de la mer y est introduite, il se dissout aussi-tôt; mais deux ou trois jours sustilent pour renouveller la congellation; & l'on recommence la même chofe, chaque fois

(24) Atkins, Voyage en Guinée, p. 32. (25) Dampierre , Vol. I. p. 75. (26) Dampierre a toujours observé la même chose, non-seulement pour les Tortues. mais encore pour les Crocodiles, les Alliga-

bies qui font des œufs. (17) Dampierre, Vol. III. p. 19. 18) Roberts , p. 401. (29) Atkins, Voyage en Guinée, p. 32. (30) Dampierre , Vol. I. p. 75. sors, les Guanos, & tous les autres Amphi-

A a a ii

ROBERTS. En divers rems.

qu'on emporte le sel & que l'étang se vuide. On avoit la matée d'une nouvelle Lune lorsque l'Auteur sit sa cargaison. Tout le monde l'aissura que c'étoir le tems le plus favorable 5, mais il ne put s'en imaginer la cause. (31),

Ceux qui viennent charger du fell e prennent à melure qu'il le forme, à le merrent en ras dans quelque endroit fec avant qu'on introduilé de l'eau nouvelle. Il est fort remacquable que dans eccétang, le fel ne commence à fe congeler (34) que dans la failoit foche ; au lieu que dans les failantes de Indes occidentale, c'elt au tems des pluies , particulièrement (35) dans l'Isle de la Tortue.

Commerce de fel par les Angleis,

Les Anglois font un grand commerce de sel dans l'Isle de May; & communément ils y ont un Vailleau de guerre pour la garde des Vailleaux (34 ,& des Barques, qui s'y rendent de toutes leurs Colonics. Le nombre de ces Bátimens monte quelquefois jufqu'à cent dans une année, sans autre dépense que celle de faire ramasser le sel dans la saline, & de le faire transporter à bord. Il ne leur en coute pas beaucoup, parce que les Anes étant fort communs dans l'Isle. ils en sont quittes pour les louer des Negres, & que la pauvreté du Pays ne leut foutnissant pas d'autre (35) occupation, ils prennent la peine eux-mêmes de conduire les Anes. La saline n'est pas à plus d'un demi-mille de la Rade, de forte que les mêmes Anes font plusieurs fois le voyage dans un jour. On a réglé (46) le nombre de ces courfes, & les Negres ne permettent pas qu'on en fasse davantage. Il y a dans la saline une sorte de Ponton, que les Anglois nomment Frape-Boat, au milieu duquel on a élevé des ais de séparation, pour garantir des vagues les Esquifs qui viennent y recevoir le sel ; car la mer est toujours agitée au rivage, quoiqu'elle soit fort tranquille dans la Baye. On a pourvu de même par des estaccades & des cordages à tous les inconveniens qui pourroient intercompte le travail. Dampierre s'est fort étendu sur toutes ces précautions de l'art pour l'utilité des lieux où la mer est violente. On v est. dit-il, moins heureux qu'en Amérique, où le sel se fait ordinairement en

Précautions qu'on a prifes dans la Salone.

pleine Baye, fans (37) qu'il y ait jamais vû d'estaccades.

name netitat \* Roberts oblerve que l'Illea deux Rades, où les Vailfeaux peuven être en fiadatur : l'advar retain de l'acte plateire scriques, qui ne recovivent que des Bruques, & qui ne méritent pas d'être oblervées. La Rade du Nord le nomme Pafico ou Paesco. On y peut mouiller fuir fis, épen ou huit braffes. Le fond etli pierreux, mais fairs être fort muitible aux cables , excepté entre les rochets de corail, qu'on viver en amenant la pointe la plus orientel de la Buye au Nord-Ouel?

reinte de Vinedeal. au Nord-Ouett quar de Nord-Au long de la Côte, jufqu'à la pointe de l'ingdoff on trouve quantité de Roes & de Balfes , dont quelques-unes (38) s'étenden jufqu'à deux milles du trivage.

Kade Angloife,

glous. C'est après la pointe de Yingdost qu'est située la rade Angloise, où s'arrêtene les Bâtimens (39) qui viennent charger du sel. Le fonden est généralement forc

(31) Ibid. Vol. I. p. 12. (32) C'est ec qu'assure Barbot dans sa Defcription de la Guinée (p. 538.) mais Roberts sir sa cargasson à Bona-Vista dans la Sasson des pluies.

(34) Dampierre, Vol. I.p. 16. (34) Barbot dit la même chose, ubi sup. (35) Fryer, dans ses Voyages (p. 6.) die qu'on amene le sel au rivage dans des brouettes poussées par le vent.

(36) Dampierre, Vol. III. p. 13. (37) Ibid. (18) Ibid. p. 14. & fuiv.

(39) Ibid. p. 15.

ROBERTS. divers tems.

Scs qualités.

Dampierre dit que les Habitans vivent au milieu de l'Isle, affez près de Habitations & cette Baye, dans trois petites Villes, qui ont chacune leur Eglife & leur res, Prêtre. Il ne compte que six ou sept milles de leurs habitations jusqu'au rivage. Pinofa, qui est la principale, a deux Eglises. Les deux aurres se nomment Saint Jean & Lagoa. Rien n'est si miserable que leurs Maisons. Elles font bâties de bois de figuier, qui est le seul arbre qu'ils y puissent employer; & couverres (41) d'une forte de canne fauvage. Les Infulaires, fans en excepter leurs Gouverneurs & leurs Prêtres, sont des Negres, qui tirent vraiseniblablement (42) leur origine d'Afrique; quoiqu'étant soumis au Portugal ils en aient la Religion & la Langue. Ils sont bien faits, robustes, gras & charnus. Cependant l'Isle paroît si stèrile & si pauvre aux yeux d'un Etranger, qu'il a peine à comprendre d'où les Habitans peuvent tirer leur embonpoint, A la vérité, Dampierre assure, après de justes informations, que leur nom-

Roberts observe qu'ils different peu de ceux de Bona-Vista, mais qu'ils ont moins d'inclination pour les Anglois. Pendant le séjour qu'il y fit en 1722, il vérifia que l'Isle n'avoit pas plus de deux cens Habitans, presque tous Negres, ou du moins avec beaucoup moins de Mulâtres & de Blancs que les autres Isles (44).

Dampierre prétend que les Infulaires de May, quoique fort mal en alimens, vivent mieux que ceux des autres Isles, à l'exception seulement de (45) S. Jago. Ilstirent, dit il, la plus grande partie de leurs vivres, des Anglois, qui leur donnent, pour récompense de leurs services, tour ce qu'ils peuvent tetrancher de leur provision, avec quelque argent, & de vieux ha-bits. Aussi s'en trouve-t'il plusieurs qui sont vetus assez honnêtement, quoique la plûpart soient presque nuds. Ils profitent de la saison des Anglois pour ga- Ressource qu'ile gner quelque chose, parce qu'ils n'ont aucun Bâtiment qui puisse leur servir pout les aisau commerce, & que les Vaisseaux Portugais ne venant point dans leur Isle, ils n'ont que les Anglois pour ressource (46). Ainsi c'est à l'intérêt, qu'il faut rapporter l'estime que Roberts leur attribue pour sa Nation.

Dans la saison des Tortues, ils veillent pendant la nuit sur le sable de leurs Côtes, pour surprendre ces animaux. C'est encore un secours qu'ils ont contre la faim; car il vient un grand nombre de Tortues aux Isles du Cap-Verd. Mais lorsque cette saison est passée, il ne leur reste que la chasse des Poules

(40) Roberts , 401.

(41) Dampierre , Vol. III. p. 17. (41) C'est une verité dont on ne peut don-

bre ne surpasse pas deux cens trente (43).

ter. Voyez ci-dessus la Description génerale. (43) Dampierre, Vol. III. p. 19. Dapper dit qu'en 1505 il y avoit deux cens vingt-cinq Habitans, & qu'en 1618 il n'y en avoit plus que cent einquante.

(44) Roberts , p. 402. (45) Dampierre , Vol. I. p. 76. (46) Id. Vol. III. p. 10.

A a a iii

ROBERTS. Fn divers tens. de Guinée, & le soin de leuts petites plantations. S'ils ont envie de passer dans l'isle de S. Jago, il faut qu'ils obtiennent la permission du Gouverneur, & le passage sur quelque bord Anglois. Le Gouverneur de l'Isle de May prend fa commission du Gouverneur Portugais de S. Jago. Celui qui occupoit cer emploi, en 1699, (47) étoit d'un excellent caractère, & fort généreux dans la pauvreté, comme les Habirans sont presque tous. Il s'attend à recevoir un petit présent de tous les Commandans de Vaisseaux qui viennent charger du fel. Il le fait honneut d'êtte invité à bord ; & certe faifon érant comme celle de sa récolre, il ne (48) quitte pas un moment les Anglois. En 1725, Robetts rrouva pour Gouverneur, un Negre, nommé le Capitaine Vincent Alva (49), mais beaucoup plus connu des Anglois sous le nom de Peter Vin-

L'ifie de May eft expotée aux Pyrates.

Les Pyrates, qui descendent souvent dans cette Isle, en ont quelquesois enlevé les Bestiaux & même les Habirans. En 1683, sept ou huit jours avant l'arrivée de Dampierre, il y aborda un Vaisseau Anglois, dont l'Equipage étant descendu sous ombre d'amitié, se saisit du Gouverneur & de quelques autres Infulaires. Ils furent conduits à bord, d'où on les força d'envoyer cherchet leurs meilleurs Bestiaux pour racherer leur liberté. (50) Mais c'étoit un artifice, qui n'aboutit qu'à les enlever eux-mêmes avec ce qu'ils avoient de plus précieux; & peur-êrre n'ont-ils jamais revû leur Isle. Le Capitaine Anglois qui commir cette indigne action, étoit de Bristol, & se nommoit Band. Il avoit failli de brûler le Vaisseau de Dampierre dans la Bave de Panama (51). Le même Voyageut, étant à May en 1699, fut témoin du retour d'un Gouverneur, qui avoir éré pris de même (52) pat les Pyrates, & qui avoit passe un an ou deux dans leurs chaînes.

Life fit partie de time d'Artagou.

L'Isle de May , avec Tanger , & Bombay dans l'Inde , avoit fait partie de la dote de Catherine d'Arragon, lorsqu'elle fut mariée en Angletetre. On doit présumet que les Anglois n'auroient point abandonné leuts prétentions sur certe Isle , s'ils avoient crû qu'elle méritat d'êtte conservée.

6. I V.

Isle de S. Jago, de Santiago, ou de Saint Jacques.

L'adécouverte de cette Isle étant arrivée le premier jour de Mai, comme L'celle de la précédente, elle reçut le nom de Saint Jacques, dont la Fête fe célebre le même jour. Suivant Roberts, elle est située à quinze dégrés de latitude du Nord, & six dégrés cinq minutes de longitude (53) Quest du Cap-Verd. Le Capitaine Philips la place à quinze dégrés (54) vingt-cinq minutes de latitude, en prenant sa regle apparemment de Praya, où il avoit abordé.

Grandeur de l'1-S. Jago est la plus grande de toutes les Isles du Cap-Verd. Sa longueur,

(47) Ibidem.

(51) Dampierre , Vol. I. p. 75. (48) Ibidem. (51) Idem. Vol. III. p. 18. & fuiv.

(49) Roberts, p. 401. (10) Les Habitans n'avoient pas voulu permettre aux Matelots de débarquer.

(53) Roberts, p. 403. (54) Voyage de Philips en Afrique & à la Barbade , p. 183,

## PLAN DE LA VILLE ET DES FORTS DE S. YAGO. Echelle de 200 Toises. Fort Saint



fuivant Beckman( c c), est d'environ quarante-cinq lieues; sa largeur de dix ; & fon circuit de quatre-vingt-cinq. Philips ne lui donne qu'environ vingt lieues de longueur, du Sud-Eit au Nord-Oueft; & dix de largeur, Eft-Nord-Eft & Quest-Sud-Quest (56). Elle est éloignée, suivant Dampierre, de quatre ou cinq lieues de Mayo, à l'Ouest, & sur le même rémoignage c'est la principale, la plus fertile & la mieux peuplée des lsles du Cap-Verd (57), quoiqu'elle soit montagneuse & qu'elle ait quantité de terres stériles. Philips dit qu'elle est remplie de montagnes hautes & désertes (58).

ROBERTS. En divers tems.

A l'égard de l'air, Roberts observe que dans les saisons pluvieuses elle est Qualités de l'air plus mal-saine & plus dangéreuse pour les Etrangers que toutes les autres Isles. Si l'on excepte Cachao, dit-il, la Guinée même n'a pas de lieu plus funeste à la

fante que S. Jago. Il compare cette Isle aux Pays où la peste fait ses ravages (19). Suivant Beckman (60), le terroit de S. Jago est extremement agréable. & produit également ce qu'il y a de plus utile & de plus délicieux pour la vie. Ovington juge néanmoins qu'elle n'est pas si agréable que Madere, ni si

Mont for Am-

montagneuse; d'où il conclut qu'elle est plus propre aux Plantations (61). Roberts observe que route la parrie Sud-Est de l'Isle est une terre plate; & qu'à la réserve de Campo de Terrafal tour le reste s'éleve en monragnes, La plus haute est celle de Saint Antonio , qui est vers le centre de l'Isle. Lorsqu'on voit la haute terre de Terrafal à l'Est ou à l'Onest, on la prendroit pour tonio. une Isle, jusqu'à ce qu'on soit assez proche pour appercevoir la terre basse, qu'on a nommée Campo, (62) & qui joint cette partie à tout le reste. C'est dans ce dernier lieu que les Portugais formerent leur premier établissement (63), parce qu'ils le trouverent, non-seulement le plus agréable, mais encore le plus fertile & le mieux reglé pour les saisons; sans compter qu'il est artosé par un grand nombre de ruisseaux.

L'Isse de S. Jago ayant beaucoup (64) d'eau fraîche ne peut manquer Abondance de d'excellens (65) paturages. Ses Animaux les plus confidérables font les Beiufs bettiens. & les Vaches, qui font en grand nombre, fuivant Dampierre, quoiqu'ils (66) fe vendent jusqu'à vingt dollars. Les Chevaux, les Anes, les Mulets, les Chevres & les Porcs (67) n'y font pas en moindre abondance. On y trouve des Singes, qui ont le (68) visage noit & la queue fort longue.

Sir Richard Hawkins dit qu'on y rrouve des Civettes, & qu'il n'a (69) vu nulle part des Singes d'une aussi belle proportion. Roberts assure que de toutes les Isles du Cap - Verd celle de S. Jago est la seule qui (70) produise des Singes, & qu'elle en a dans toutes les parties. Philips les nomme Jackanapes. Il rend témoignage qu'ils multiplient dans les (71)

(55) Voyage à Borneo , p. 9.

(56) Philips, noi sup.

(57) Dampierre , Vol. I. p. 76. (58) Philips, ubi fup.

(19) Roberts, p. 315.

(61) Roberts , p. 409.

(61) Ibid. p. 401.

(60) Ubi sup. p. 12. (61) Voyage à Surate, p. 40. (68) Page 411.

(66) Roberts , p. 404-(66) Dampierre , Vol. III. p. 15. (67) Voyage à la Mer du Sud, p. 11. (65) Voyage eo Afrique , &c. p. 183. (70) Voyage à Borneo, p. 13.

(71) Objervations for divers Voyages aux (64) Dampierre dir que l'eau est bonne à Indes, p. 7.

S. Jago, mais difficile à transporter, & que he bois y est rare & cher , p. 3. Vol. 1V.

monragnes, où il en a vû un fort grand nombre. Beckman parle d'une abon-ROBERTS. dance (72) extrême de Bœufs, de Porcs, & de Chevres. Mais, suivant Cornwal, (73) les Chevres y sont fort maigres. Philips affure qu'il en a vû des divers tems. troupeaux de cinq cens, qui s'avançoient sur la Côre vers (74) son Vais-

Oifeaux de divettes couleurs.

Entre les volariles de S. Jago, Dampierre nomme les Parakifes, les (75) Perroquets, les Pigcons, les Tourterelles, les Flerons, les Faucons, l'Oifean qui vit de Crabbes, les Galdens, qui sont plus grands, mais de la même espece, les Corlues, &c; mais sur-tour des Coqs & des Poules, privés & fauvages. Roberts dit qu'on y trouve des Oiseaux de routes les especes, surrour des Poules de Guinée ou des Pintades, des Pans ; & des Poules domestiques, qui vont le marin, en troupes, chercher leur nourriture dans les monragnes, d'où elles reviennent (76) le foir aux lieux habirés, comme les Pigeons en Europe. Cornwall ajoûte (77) que S. Jago a des Poules d'Inde. Beckman v joint des Oves & des Canards, avec cerre circonstance remarquable (78), que la plupart des Oifeaux de l'Isle ont les os aussi noirs que le Jais, & la peau de la même couleur que celle des Negres, quoique la chair en soir aussi blanche que celle des Oiseaux de l'Europe, & ne soir pas moins bonne. Philips dir en général que la volaille de S. Jago est (79) d'une bonré médiocre.

Propriété des miteaux de Saint. Jago.

plantains, des bananes & des courges (80), des oranges, des limons, des tamarins, des pommes de pin, des melons d'eau. La noix de coco, la guave, & la cane de sucre n'y croissent pas moins abondamment. On fait peu de sucre dans l'Isle, & l'on s'y conrente de la molasse. La vigne n'y croît pas mal, & l'Aureur est persuadé qu'avec un peu de culture on feroir de fort bon vin , si le Roi de Portugal ne s'y opposoit par (81) des raisons d'Erat. Ovington dir vignesde Saint- qu'il y a peu de vignes à S. Jago, & que le vin qu'on y boit vient (82) de Madere, Dapper prétend qu'il vient de Lifbone. Le même Aureur met le cedre entre les arbres de l'Isle, & nous apprend que les herbes & toutes les plantes de l'Europe y croiffeur forr bien , mais qu'elles demandent d'êrre renouvellées tous les ans.

Cette Isle porre en abondance , du maiz , du bled de Guinée , des

Jago

Le corron y croît aussi, & reçoit plus de culture que dans les aurres Isles, puisque Dampierre assure que les Habitans en recueillent assez pour se faire des habits & pour en faite passer une grande (83) quantité au Bress. Le Capiraine Cornwall parle de l'abondance de (84) leur coton, & de leurs provisions; mais il ravalle beaucoup leur sucre. Entre leurs fruirs, Dampierre

Drox fruits efrimés : la coultar. de, forte de pom.

Birds.

(71) Voyage en Afrique, &c. p. 187. (73) Observations, &c p. 7.

(74) Philips , ubi fup. p. 184. (75) Dampierre, Vol. III. p. 25. Hawkins dir que ce sont des Perroquets gris, p. 31.

(76 Roberts , p. 404. (77) Voyage a Borneo , p. 13. (78) Dampierre, Vol. III. p 21.

(79) Ubi /up. p. 187. (80) Ovington dit que les Bananes de S. Ja-

go font meilleures que celles de Madere , pag. 40. Dampierre ajoute des Dattes. Philips met

les Oranges au-deffus de celles du Portugal. Elles s y donnent presque pour rien.

(81) Roberts , p. 404. (82) Dampierre prétend qu'ils ont du vin de leur cru, mais qu'ils le negligent, parce qu'ils en reçoivent des Vaisseaux de l'Europe , & que d'ailleurs ils en boivent fort peu. Volume III. p. 23.

(83) Voyage à Surate, p. 40. (84) Observations fur divers Voyages, Pag. 7.

releve

ROBIRTS. En divers tems.

releve une forte de pomme que les Anglois ont (85) nommée Couftarde ( cuftard apple), de la groffeur d'une grenade & presque de la même couleur. Sa peau rient le milieu, pour la substance & l'épaisseur, entre celle de la grenade & celle de l'orange de Seville; plus souple que celle-ci, & plus cassanté que la premiere. Ce qui la rend fort remarquable, c'est qu'elle est route environnée de perirs nœuds comme d'autant de clous. La chair en est blanche, tendre, douce & agréable, avec la couleur & le goût si semblable à la coustarde Angloise, que c'est ce qui lui en a fait donner le nom. A la place de pepins, elle a quelques petits noyaux ou de petites glandes. L'arbre qui la porte est de la grandeur d'un coignassier, avec des branches forr minces, mais longues & en grand nombre. Le fruir croît à l'extrêmiré, & pend par son propre poids au bout d'une queue de neuf ou dix pouces de long. Le plus grand arbre ne porte pas plus de vingr ou trente pommes (86). Dampierre a vû le même fruit dans routes les parties de l'Amérique, Isles & Continent, Il ne le représente pas moins commun aux Indes Orientales. On trouve aussi dans routes ces Contrées, suivant le même Auteur, le Papa, qui est un fruit de la grosseur du Melon muscar, creux de même, avec autant de ressemblance, au-dedans & au-dchors, pour la forme & la couleur. Seulement il porre au centre une poignée de graine noirarre, de la grosseur d'un grain de bled, d'un goût presqu'aussi chaud que celui du poivre. Le fruir est fort agréable dans sa maturité; mais il n'a pas la moindre saveur avant ce temps-là. On le fait cuire alors avec la viande, comme les navets; & les Européens mêmes en mangent volontiers.

Lepay

L'arbre qui porte le Papa a dix ou douze pieds de hauteur, son trone, près de la terre, n'a pas moins s'un pied d'a terre, un deux pieds de diametre. Mais il s'élève en diminuant jusqu'au sommer. Il elt entiérement sins branches. Set s'euille qui lom fort grandes, s'ortent immédiatement du rone, au bour d'une tige, qui augmente en longueur à messire que la feuille est plus doignée de la cium de l'arbre. Leur forme elt ronne de dentele. Elles commencent à fortir fix ou sep pieds au-dessius de la terre, & elles deviennent paus epailles en montant vers les fommes, elles four riet-larges, & s'enréce l'un riet de l'arbre de

Poissons de S.

Dampierre dir que le Polifon eft le même à S. Jago qu'à May & dans (87) les autres Ifles. Philips fe vante d'en avoir pris en grand nombre & d'excellent dans la Baye. Ses hameçone n'étoient pas oilifs un moment; & lorfqu'il eut employé le files, fa pêche fe rrouva fi abondante, que (88) fes gens ne pouvant la manger en falerent une grande parrie.

Foffiles.

De rous les Voyageurs qui ont ècrir sur les îsles du Cap-Yerd, Roberts est le seul qui ait parle des productions souterraines de S. Jago. Il en remarque deux principales. L'une qui s'y trouve en abondance est la Marcassise que

Marcaffite, nors-

(85) Dampierre, Vol. III. p. 24. A la Jamaïque on l'appelle Sweit Sep. (86) Ibid. Vol. III. p. 25.

(87) Ibidem. (88) Voyage en Afrique & à la Barbade, p. 187.

Tome II.

Bbb

resince Google

ROBERTS. Fn divers sems. les Portugais nomment Beurre-d'or. Il est généralement opaque, quoiqu'il s'en trouve d'un peu transparent. A l'ombre, sa couleur est un bleu fonce : mais au Soleil, if a la vraie couleur de l'or. L'Auteur apprit de quelques personnes intelligentes, qui avoient résidé long-tems dans disférens Cantons du Brésil & qui avoient été mêlées dans les entreprises des mines, qu'il y a une mine d'or où l'on trouve une grande quantité de ce Beurre-d'or. Les mêmes personnes assurerent Roberts que la peinture qu'on fair avec cette Marcassite est aussi brillante que la véritable dorure. Le second Fossile est une pierre rouge, ou

Sorte d'octe, Sc fer ditierrucet,

une espece d'ocre fort curieux, qui se trouve sur une montagne du côté du Nord. Elle est de la nature de la crave d'Angleterre, mais plus molle, & toujours un peu plus pesante que sa poudre, qui a l'odeur de la plus belle Farine. Elle s'étend dans la terre par différentes veines; & quoiqu'à la surface elle paroisse semblable au roc ordinaire, elle change à mesure qu'elle s'en éloigne, jusqu'à preadre entiérement la couleur du fouffre. La couche qui fuccede est d'un jaune clair; & celle qui suir, est couleur de chair. Après celle-ci, on en trouve une où le rouge prévaut. Enfin la derniere est d'un rouge foncé, mais vif & brillant (89).

Pierre lumineufe.

Roberts vit à Terrafal une pierre de roc (90) d'un jaune gris fort lumineux, mêlé de paillettes brillantes, qui reluisoit au Soleil comme le cristal. Il n'explique pas ici ses conjectures.

Jago & de les Ha-

L'Isse de S. Jago a le privilege d'être comme la Douane Portugaise, our tous les Vaisseaux de cette Nation qui vont commercer au Nord de Sierra Leona jusqu'en Guinée. Cet avantage, joint à la commodité de sa situation pour le commerce, y avoit conduit quantité de Marchands, qui faisoient fleurir une Manufacture de Barrafouls; mais leur entreprise ayant décliné par les raisons (91) qu'on a déja fait remarquer, la plupart ont pris le parti de retourner à Lisbone, ou de s'établir dans d'autres Colonies. Cependant l'Isle en a conservé plusieurs, & cette occasion lui a procuré un grand nombre d'autres Habitans qui ont fort bien servi à la peupler. La Cour de Portugal, pour les encourager par ses bienfaits, n'a pas fait difficulté de leur accorder la proprieté des terres à perpéruiré, sans se réserver (92) aucune rente ni la moindre espece de taxe. L'Isle de Saint Philippe est la seule, qui jouisse de cette faveur avec S. Jago. Cependant une distinction de cette nature n'a point été capable d'y attacher long-tems les Portugais. Quoique les terresleur appartiennent, ils en laissent l'usage aux Negres, pour aller jouir du revenu dans leur Patrie. Il y avoit si peu de Blancs à S. Jago lorsque Roberts y paffa (93), qu'il n'en compta pas plus de trois ponr quarante

Il s'y trouve peu de Blancs,

Dampierre assure que les premiers Habirans de S. Jago furent des Portugais bannis pour vol, pour meurtre, & pour d'autres crimes de la (94) même infamie. Le Capitaine Cornwall les traite (95) de Malfaiteurs transportés, qui s'étant mêlés avec la race de leurs Colonies de Guinée, n'ont confervé

Leur origine.

(\$9) Il en avoir pris des effais, qu'il perdit à S. Nicolas avec sa Barque. p. 312. (90) Roberts, p. 414. (91) Voyez ci-deflus la Description géné-

(91) Roberts , p. 403. (93) Ibid. p. 404. (94) Dampierre, Vol. IV. p. 4. (95) Observations, &c. p. 6.

ou'une ressemblance imparfaite de figure & de langage avec les Portugais de l'Europe, quoique leur ambition continuelle soit de n'en être pas distingués. Ils sont devenus vrais Mulâtres, de haute taille, mais mal proportionnés; fur-tout les femmes, qui ont les levres grosses, le nez plat, & les inclinations auffi déreglées que leur visage est difforme. Si l'on excepte le Gouverneur, l'Evêque, quelques Gentilshommes, & les Religieux (96), qui sont envoyés de Lifbone, tout le reste est de la même couleur & de la même difformité. Le Capitaine Beckman ajoûte à cette peinture, qu'ils font pauvres, paresseux, portés au larcin, Catholiques de nom, mais la plûpart d'une ignorance & d'une stupidité qui leur fait ignorer jusqu'aux premiers (97) principes de leur Religion. Cependant il faut observer que Beckman n'ayant tiré ce portrait général des Habitans de l'Isle, que d'après ceux de Praya, on y doit mettre quelque exception, sur-tour pour l'arricle du vol; car Dampierre qui reconnoît ce vice dans les Habitans de Praya, rend un meilleur témoignage à ceux de S. Jago. Ils ne sont gueres moins pauvres, dit-il, parce qu'ils ont peu de commerce; mais la présence d'un Gouverneur Portugais les conrient (08) dans l'ordre.

ROBERTS. En divers tems.

Leurs qualités.

L'Evêque & les Chanoines doivent être Portugais de naiflance; mais pour le fervice des autres Ifles, & pour les fonctions fubbaleners de celle même de 5. Jago, on admer les Mulâtres & les Negres aux dégrés eccléfastiques. Ceux qui le préfeuent pour le facerdoc respoisem l'éducation qui conviert à cette dignité; & fillon ne parvient pas à les rendre fort (gavans, on s'efforce du moins de leur infipirer du refeçde pour leur état & du zele pour les fonctions de leur ministères. Philips fait entendre (199) que les plus ignorans & les fjustédreglés ne fon pas roujours les Negres. Si les fociétes eccléfatiques du Portugal ont quelque Sujer (fandaleux dont elles veulent le détaire, s'écht à Jago qu'elles trouvent le moyen de l'envoyer; & l'on le fêgure aifement que dans un lieu où la dicipline est moins fevere qu'à Lithone, il n'artive guéres d'amandemen pour les viers. Cependant il 3 y trouve, kiuvant le ténoignage de Roberts (1), des Eccléfastiques verueux, qui font honneur à leur profetion.

Ecclifishiques S. Isgo.

Le même Voyageur ayant fair deux fois le tour de l'îlle & visité tous les Ports, nous en a laisse deux Relations ; l'une dans le Journal de son voyage , l'autre dans sa Description particulière de toutes les îsles. Elles doivent trouver place ici succellivement , parce que l'une serà jetter du jour sur l'autre, & que les moindres distrences sont importantes pour la Gosgraphie.

Ports de l'Ifie

(a) De Furno ou Furno, à l'Eft de Saint Philippe, Roberts travetfa le Canal & fer endit à Rivera das Bharkas, Baye de l'Îled es. J. 3go. Li, il prit la rédolution de gagner la pointe Nord de l'Îled, pour paffer dans l'Îled e May; & quoiquéen apparence cette route fût la plus longue, il (açvoir au fond qu'elle eft la plus courte. Il fût donc voile vers la triviere de Prata ou Plata, & de-là l'a Terrafal; a lendite à Prote Factando, & à Penor Signor Goorger, fans mettre ordinairement d'autre intervalle dans fa courfe que celui des maries. Cell Funique morpe na requeil il (applé à l'omiffion des diflances.

<sup>(96)</sup> Dampierre , Vol. III. p. 23. (97) Voyage à Borneo , p. 12.

<sup>(98)</sup> Dampierre , ubi fup.

<sup>(99)</sup> Voyage de Philips en Guinée, p. 188. (1) Roberts, p. 405. & fuiv.

<sup>(1)</sup> Roberts , p. 306. & Luiv-

ROSERTS. divers tems.

La Baye Potto Signore Georges, qui est ici la seule qu'il décrive, est petite, & cachée par quantité de rocs de différentes grandeurs, dont le plus grand néanmoins n'est pas plus long que d'un jet de pierre, la plûpatt élevés au-dessus de l'eau. Ils s'étendent à la distance d'une demie-lieue du rivage , & rendent l'accès de la Baye fort difficile : mais lorsqu'on y est entré, c'est un lieu aussi für qu'agréable, où l'on est à couvert de toutes sortes de vents, & si bien enfermé qu'on n'apperçoit pas même la mer. Le fondest d'un fable limoneux,

Bighude.

depuis eing jusqu'à trois brasses. De-là, Roberts s'étant avancé dans la matinée jusqu'à Bighude, qui fait la pointe Nord-Est de S. Jago, quitra la Côte à midi avec un vent Nord-Est,

& decouvrit, vers trois heures, le Mont Pinose dans l'Isle de May. De Kalyere dans la même Isle, il revint à Saint Jago, où il tomba dans une grande & belle Baye au Sud, à laquelle il donna le nom de Porto fine Noma. Il y mouilla, dans la partie du Nord, sous la haute terre. Ayant ensuite sondé une petite crique sabloneuse, il y trouva tant d'eau qu'il ne sentit le fond que fort près du rivage; ce qui devoit lui paroître d'autant moins surprenant, qu'il n'avoit pour sonde qu'une pierre au bout d'une ligne qui lui servoit à la pêche. Quoiqu'il eût trouvé toutes les marques d'un excellent fond, la terre est si haute qu'appréhendant d'être surpris par quelque vent de mer qui lui eut fermé la fortie de la Baye, il remit à la voile pout se rendre à Porto Formosa; & du même vent il gagna ensuite celle de S. Jago. De-là il se rendit à Porto

Porto Madera. 5. Domingo.

Madera. Mais ne trouvant pas d'Habitans dans certe Baye, il continua de s'a-Fraya Formofa vancer vers Praya Formofa, où il toucha; de-là à Saint Domingo, & à Porto Lobo, d'où il alla par terre à (3) la Ville, qui en est éloignée de vingt milles, du plus manyais chemin du monde. De Porto Lobo, il suivit la Côre, en passant à la vûe des Baves de Sains Francisco & de Portate : & le jour lui manquant pour gagner Kalyete, il mouilla jusqu'au lendemain à Villa Praya, d'où il se rendit à (4) Kalyete. Mais attendant bientôt un venr Sud, il résolut de gagner la Côte Est de l'Isse, parce que non-seulement la navigation est plus aifée avec le vent de Sud ou d'Ouelt, mais que les Rades de cette Côre sont beaucoup plus sûtes; cat de l'autre côté il n'y en a pas une où l'on puisse

Porto Lobo. 5. Francisco. Postate.

Kalvete S. Mar-

Descriptions

particulieres.

êrre en furere, à l'exception de Kalvete Saint Marrin; mais avec ces vents on n'en sçauroir sortir, quoiqu'ils soient les seuls avec lesquels on puisse gagner le côté de l'Est. Roberts se rendit donc de Kalvere à Porto Praya. Dans sa Description générale des Isles du Cap-Verd, il commence par celle de Porto Praya, qui est au Sud de l'Isle de Saint Jago; & tournant par l'Ouest, il fair encore une fois le tour de l'Isle pour revenit au même

Porto Praya est situé proprement à la pointe Sud-Ouest de S. Jago. C'est le 1et Port de l'Isle & le plus célébre. Il offre une perspective charmante. La Ville & le Fort se présentent au milieu de la Baye, fur une terre assez haute, mais plate, avec une vallée des deux côtés, où les palmiers & les cocotiers forment encore une vue forr agréable. Le meilleur ancrage est au-delà de l'Isle, dans la partie Nord - Ouest de la Baye; quoique dans la partie ouverte on puisse

(4) Il y a plusieurs Kalyetes dans les disfé-(1) Roberts entend fans dotte la Ville capltale de l'Ifle, qui s'appelle S. Jago, ou Ri- rentes Ifles. beira Grande.

mouiller aussi sur un fond de beau sable, depuis quinze jusqu'à cinq ou six brasses. L'eau fraîche ne manque pas sur la Côte (5).

A deux lieues de Praya, Ouest-Nord-Ouest, on trouve Kalyete S. Martin, petire crique, qui n'est large que de la longueur d'un cable, & qui ne laisse Celle de Kalycte pas d'avoir seize ou dix-huit pieds d'eau. On peut y demeurer surement à 5 Maria. L'ancre pendant toute la saison des pluies, & l'eau fraiche n'y manque pas non plus. Mais quoique le lieu foit fans danger, on ne le découvriroit pas aifément fi (6) l'on ne prenoit un Negre à Porto Praya, pour s'y faire conduire, L'Auteur observe seulement que malgré tous les avantages de cette petite Bave. c'est l'endroit de l'Isle le plus pernicieux à la fanté pendant (7) les pluies. De Kalyete à la Ville de Saint Jago ou de Ribeyra grande, on ne compte que quarre milles par terre, d'un chemin affez uni, mais fort pierreux. Par mer, Celle dels cette Ville n'est pas à plus d'une lieue du rivage, au Nord-Ouest de Kalyere. Sa Rade n'a rien d'extraordinaire que la mauvaife qualité du fond, qui est si tranchant qu'on n'y demeure pas long-tems sans perdre quelque ancre entre les rocs ou sans y avoir quelque cable endommagé. Cet accident a causé la perte de plusieurs Vaisseaux. Ansfin'y voit-on qu'un petit nombre de Portugais, qui n'y font pas même un long (éjour. Les Hollandois y relâchoient autrefois pour les rafraichissemens; mais ils ne rouchenr à présent qu'à Porto Praya (8).

Rivera de Plata est une fort longue Baye, d'un fond très-net, depuis douze & quatorze braffes jufqu'à trois. Elle est plus commode aussi que Porto Praya, pour faire de l'eau, parce que le ruisseau coule jusqu'au bord de la mer. On y trouve d'ailleurs toutes sortes de rafraîchissemens, tels que des fruits, des racines, des Oifeaux, des Chevres, & des Vaches, à meilleur prix qu'à Porto

Prava & qu'à la Ville (9).

Terrafal est un Port estimé, mais il ne fournit aucune provision; & quoiqu'on y soit fort surement lorsqu'on y est entré, l'accès en est sort disficile.

On rrouve ensuite la Baye de Porto Faciendo, qui est grande & nette, avec un bon fond, depuis dix jufqu'à quatre braffes. L'eau fraîche y est en abondance, mais comme cette partie de l'Isle ne consiste qu'en pâturages, on ne peut s'y procurer d'autres provisions que des Vaches & des Chevres, qui y sont à la vérité moins cheres que dans aucun autre Canton. L'Auteur y obtint un jeune Taureau, d'environ deux ans, pour une vieille chemise qui n'auroit pas valu

fix fous en Anglererre. Entre cette Baye & Bighude, qui est la pointe la plus septenriionale de S. Jago, on trouve plusieurs autres petites Rades; mais le Paysest desert & stérile, la Côte dangéreuse & parsemée de rocs, dont quelques-uns sont cachés sous l'eau. Ceux qui se fonr appercevoir ne sont pas à plus d'un mille du rivage(10). Quand on a doublé la pointe de Bighude, la Côte tourne au Sud de Porto fine Noma, dont a déja lû la description. La Baye suivante est celle de Porto For- Potto Formoso. moso, à laquelle il ne manque rien pour la beauté, suivant l'origine de son

(1) Roberts , p. 409.

(6) Ibid. p. 410. (7) Ibid. p. 340. (8) Ibid. p. 410.

(9) Ibid. p. 410. & fuiv. En 1593 , lorfque

(10) Roberts , p. 413. Bbb iii

le Chevalier Hawkins étoit à S. Jago, il y

avoit dans l'Isle, une Cité, dit-il, & deux

Villes. Voyage à la Mer du Sud , p. 19.

ROBERTS. cn divers tems.

Celle de la Base

Celle de Riva-

Posto Faciendo»

Pointe de El-

nom. Vers la pointe, un perit Bâtiment peut être à couvert de toutes fortes de cents. Mais, fans expliquer ce qui lui manque, l'Auteur déclare qu'elle n'est peut de la commerce.

divers tems.

Baye & Ville de S. Jago.

La Baye de S. Jago est aidment reconnue par l'Eglife de la Ville, dont les murs font blanes, & le toit de utiles for rouges, La Ville est limée au milieu de la Baye, fur un terrain qui s'éleve; a vec denx Vallées, l'une au Sod & l'autre au Nord, toutes deux fort bien plancées de cooiters & de palmiers. Le fond de la Baye est d'un beau fable. L'ancrage y est für, depuis drb braifs jusqu'à douze. Un peu au Norde de l'Eglife, la mer est ordinairement fort agirice au long du rivage. C'est d'ailleurs un des Cantons de l'Isle où toutes les commodiries au culle produit (et rouvern avec plus d'abondance.)

les commodites qu'elle produit le trouvent avec plus d'abondaince.

Journal Maria voir de l'active circ Biye, on encontre, à deux ou trois milles, celle

de Porto Madera, dont l'entrée n'a pas plus d'un fet de pierre de largeur,
entre deux pointes de roes fore écarpetes, où la profindeur de l'eau ell depuis neuf pluigh fit braffes. A plus avoir paul la pointe Nord, on tombe fuir

quatro. Only confere maniente la mais mot. Un cabbé de trois pouce

y tient ferme à l'ancre un Baimen de trois cent tonneaux. Le fond et de
fable mêlé de claire, missi, plus hau, il et de limon fort dout. Enfin le
Port et excellent quand on y elt entré, & l'accès n'en et pas difficile mais
il n'ett pas aifé de l'appercevoir, parte qu'une pointe cache tellement l'autre, qu'on ne découvre l'ouverture qu'après l'avoir paffée. Elle n'a d'ailleurs
rien de remaquable. A fini la feule refloirce pour ne pas s'y tromper, c'eft

de prendre (11) à S. Jago un Negre qui puisse servir de Guide.

On trouve, après Potro Madera, pluseurs petites Bayes jusqu'à Porto Lobo; mais il n'y en a point qui n'ayent quelque danger pour les Vaisseaux, parce que la Côte est remplie de roes à seur d'eau, quoiqu'ils ne étendent point à

Porto Lobo.

plus d'un mille du rivage.

Porto Lobo et un Port des plus fürs, quand on y eft entré. Il eft à l'abri de routes fortes de vents. Mais l'entrée en est fort étroite, & bordée de part & d'autre par une chânée de roct sa binés, qui il a rendent fort d'angéreuse pour les Etrangers, élis ne sont bien fuis de leurs Pilotes. L'intérieur de cette Baye a l'apparence d'un les, par la tranquillité qui y regne continuellement. Son étendue de tous côtés est el environ trois quarts de milles sa prondeur de douce ou quatorze prédit feulement, except éves la pointe Nord, où l'on trouve dis hait ou vineir pieds. Le Cond est lumoneur jusqu'à l'extré-queld de l'est de S. Jago se remine un peus au Nord de Porto Lobos; & li l'on excepte quelques collines, on ne trouve plus que des campagnes plates jusqu'à l'extré-

Fin de la partie montagneure de l'Irie,

San Francisco,

Entre Potro Lobo & Praya, on rencontre la Rade de San-Francifo, qui eft une petite Baye fablonenie, avec une vallée plantée de palmiers & de cocoriers. Mais le fond en eft fort mauvais, & l'on n'y trouve pas d'eau fraiche. Une lieue au-delàde San-Francisco, on atrive à la petite l'ayre de Portate. C'est une station fort commode pour les petits Bâtimens & les Chaloupers, mais

(11) Roberts , p. 311. 411. & fuiv.

inaccessible pour les grands Vaisseaux, à cause d'un roc abimé qui en fait tout le danger. La Rade fuivante est celle de Porto Praya, qu'on a déja décrite.

ROBERTS. En divers tems

On ne s'accorde pas bien sur la situation & le nombre des Villes de S. Jago. Hawkins (12) n'y comptoit qu'une Cité, & deux Villes en 1593. Dampierre (13) ne parle que de deux grandes Villes, & de quelques Villages fort bien peuplés. Roberts compte quatte Villes , & les nomme , Saint Jago , Saint Domingo, Saint Domingo Abacace, & Villa de Praya. Il y joint une Cité, qu'il appelle Cidada de Rebeyra grande, en faisant enrendre clairement que c'est la Capitale de l'Isle. Cependant tous les autres Voyageurs donnent indifféremment à la Capitale le nom de Ribevra grande & de S. Japo; d'où il faut conclure qu'elle n'a ces deux noms que pour la distinguer de l'autre S. Jago, qui est dans la partie orientale de l'Isle, & cui est une des quatre Villes de Roberts, avec un Port qu'il a décrit. On ne doit pas faire difficulté de s'en rapporter à lui, puisqu'ayant vû toutes ces Places, à la referve de Saint Domingo, Ville intérieure, dit-il, à douze milles de la Capitale, par les terres; il parle ici sur le rémoignage de ses propres yeux. C'etoit à S. Jago que le Gouverneur, l'Evêque, & les autres personnes de distinction faisoient leur demeure en 1585, lorsque l'Amiral (14) Drake attaqua l'Isle. Il marcha vers cette Ville à la tête de fix cens Hommes; & les Habitans ayant pris la fuite, il la réduisit en cendre. Elle avoit déja été faccagée en le par 1582 par Manuel Peradez (15), Portugais, qui commandoit une Flotte Francoife. La Ville de S. Jago, ou de Ribeyra grande, est située à trois lieues de

S. Jano brûlée par l'Anural

Sacrapée par ne Florie Fran-

Praya, vers l'Ouest. Dampierre la place dans la partie Sud-Ouest de l'Isle. à quinze (16) dégrés de latitude du Nord; mais Cornwal prétend avoir obfervé qu'elle est à quinze dégrés (17) cinq minutes. Cette Ville, suivant le premier de ces deux Voyageurs, est appuyée contre deux montagnes, entre lesquelles on découvre une belle vallée, qui se rétrecit beaucoup en s'éloignant de la mer. (18) Le même Ecrivain donne le Plan de la Ville & de la Bave.

criptions de ceue Ville.

D'un autre côté, l'Auteur des voyages de Drake (19) raconte qu'en 1585, lorsque son Heros prit cette Ville, elle étoit de forme triangulaire, & située dans une Vallée fort étroite entre deux montagnes, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, qui sembloient pancher sur elle, & sur lesquelles on avoit fait différentes fortifications pour la fureté de la Place. Il ajoûte qu'elle étoit environnée d'un mur, & baignée par la mer, du côté du Sud, avec un Fort fur le rivage. Il y avoit cinquante pièces de canon dans la Ville & dans les Forts. La vallée étoit divisée par un petit ruisseau d'eau douce, qui formoit assez près du rivage un étang, où les Vailseaux pouvoienr aiscment faire leur provision. A l'extrémiré de la Ville, du côté du Nord, la vallée s'ouvroit affez pour former quantité de vergers & de Jardins qui étoient remplis d'orangers, de citro-

(11) Voyage à la Mer du Sud , p. 29. (13) Description de la Guinée, p. 538. (14) Voyez le Livre intitulé, le Heres Anglois , ou Drake reffuscité , p. 119. (15) Hawkins , ubi fup. p. 17.

(16) Dampierre , Vol. III. p. 11. (17) Cornwall, abi for. p. 6.

(18) Dampierre , nbr /up, (19) Le Héros Anglois , p. 118.

niers, de cannes de sucre & de diverses sortes d'arbres & de fruits. On ne peut ROBIETS. concilier ces deux descriptions qu'en supposant que la Ville a changé de place & de forme en se relevant de ses ruines. divers tems.

Dans le voyage du Chevalier Antoine Sherley à S. Jago & aux Indes occidentales, en 1569, on trouve la Description (20) suivante. » S. Jago

" est située entre deux montages fort roides, & commandée par trois excel-» lens Forts. Le principal est placé au sommet de la montagne qui est à l'Est,

" & pend en quelque forte fur la Ville; de forte qu'elle n'a point une rue » où l'on puisse être à convert du mousquet. Les deux autres Forts sont sur

» le rivage : mais ils commandent tous trois & la Ville & la Rade. On ne " peut gagner le sommet des deux montagnes que par un petit sentier, où il

» ne peut passer qu'un Homme à la fois. La mer vient battre le front de la

» Ville.

A l'égard du ruitleau, Dampierre observe (21) qu'il y a dans la vallée, du côté de la mer, une rue au long de laquelle paife un filer d'eau, qui va se décharger dans un bel étang, ou dans une petite Baye sabloneuse, ordinairement fort tranquille; de sorte que les Vaisseaux peuvent s'en approcher sans péril & faire aisement leur provision d'eau. Le Capitaine Philips donne une autre (22) description du même misseau. Il passe, dit-il, au travers de la Ville, un petit ruilleau, large de douze ou quinze pieds, & d'un pied de profondeur, qui en fort fous le pied du mur; & qui va se rendre dans la mer, après avoir arrofé un beau verger, planté de cocotiers & d'orangers.

Dapper (23) dir plus simplement que la riviere de S. Jago prend sa source à deux milles de la Ville, & se décharge dans la mer par une embouchure, qui

peut avoir une poriée d'arc de largeur.

Dampierre donne à la Ville (14) deux ou trois cens maisons, routes bâties de pierres brutes; avec un Couvent & une Eglise. Philips ne fair pas monter le nombre des (25) maisons au-delà de deux cens; mais il compte deux Couvents, l'un d'hommes, & l'autre de filles, avec une grande (26) Eglife près du Châreau. Cette Eglise est apparemment la Cathédrale, que Roberts nous représente comme un fort bel Édifice. Il nomme un Couvent de Cordeliets, en faisant remarquer, qu'ils sont presque les seuls dans l'Isle qui mangent du pain frais, parce qu'ils reçoivent tous les ans de Lisbone une provifion de farine. Ils ont un des plus beaux Jardins du monde, & rempli des meilleurs fruits. Un perit bras de la riviere, qu'ils ont eu la permillion de detourner, leur fournit continuellement de l'eau pour la fraicheur de leurs parterres & pour les commodités de leur maison. Après l'Eglise Cathédrale, il n'y a pas d'Edifice dans la Ville & au-dehors, qui approche (27) de la beauté de leur Couvenr. La Maison du Gouverneur est dans un lieu élevé , d'où il a tellement la vûe de toutes les autres, que leur fommer est de niveau avec les fondemens de la sienne. S'il faut juger de tous ces Bâtimens par la delcription que le Docteur Fryer nous fait de ceux (28) qu'il a vus, ils n'onr qu'un (20) Collection d'Hackluyt , Vol. III. pag. (25) Dampierre , Vol. III. p. 22.

(26) Barbot donne cinq cens maifons a la Ville. Voyez la Description de la Guinée,

(21) Dampierre , Vol. III. p. 22. (22) Philips , whi fup. p. 187. (13) Voyages de Fryer , p. 7.

p. 538. (17) Roberts, ubi fup. (28) Fryer , mit fup. p. 8.

(3+) Voyage de Durret à Lima , p. 85.

étage ;

érage; ils sont couverts de branches & des seuilles de cocoriers; les senêtres font de bois, & les murs de pierres, liées avec de la vafe. Leur grandeur, diril , n'est que d'environ quatre aunes , dont la moirié est occupée par la porte. L'ameublement répond à la grandeur & à la forme.

ROBERTS. En divers tems.

**Fortifications** 

Il ne paroît pas que les fortifications de la Ville ayant éré fort augmentées, depuis le rems de l'Amiral Drake & du Chevalier Sherley. Dampierre observe que près du lieu où l'on débarque, on voit presqu'au niveau de la mer, un petit fort, où la garde se fait soigneusement. Au sommet de la montagne, il y a un autre Fort, qui doir être plus grand, si l'on en juge par le mur qu'on apperçoit de la Rade. Il n'est pas sans artillerie; mais l'Auteur ne put sçavoir le nombre des pieces (\*) ni de quel usage peut être cerre Forreresse. Philips assure qu'elle contient douze canons; qu'elle est siruée à l'Est de la Ville, & qu'elle (\*\*) se présente fort bien du côté de la mer. Il eut le tems d'observer la garnison. Cependant, sans nous apprendre si elle éroit nombreuse, il ne parle que de sepr ou huit petires maisons, prêtes à tomber, & d'une Eglise qui est proche du Corps-de-garde. Sur le bord de la montagne . il remarqua un parapet, muni de six perits canons de ser, en si mauvais état (29) qu'ils ne se soutenoient pas sur leurs affurs. Près du rivage, on apperçoit six autres perites pièces, qui sont bracquées vers le Port, & qui saluerent le Vaisseau fur lequel le Docteur Fryer alloit aux Indes orientales. A peu de distance de cette batterie, on voit un Corps-de-garde qui fait face à la terre, & d'où l'on observe les (30) Vaisseaux qui s'approchent du Port.

Le même Auteur ajoûte qu'aux environs de la Ville, le Pays est montagneux & rempli de rocs; mais que plus loin dans les terres il est fort agréable, bien arrosé, & fourni de toutes les commodités nécessaires à la

Il ne sera point inutile de joindre à la Description de Roberts, les remarques de quelques autres Ecrivains sur la Baye ou le Port de S. Jago.

Le Docteur Fryer dit que sa forme est un demi - cercle d'environ quatre fur la Baye de S. milles d'étendue; que sa pointe la plus avancée (32) regarde le Sud-Ouest, 1380. demi-Ouest; & l'autre, l'Est quart-Sud-Est, & Sud; que le fond est couvert de corail de toures les especes; le rivage (12) fabloneux, & commode pour le débarquement. Le Capinaine Philips dit que la Baye de S. Jago est plus petire & plus exposée que celle de Praya, & que (34) le fond est pierreux & fort mauvais. Dampierre déclare que c'est la plus mauvaise Rade où il soir jamais entré. Il n'y a pas, dit-il, d'ancrage sur, pour plus de rrois Vailleaux à la fois ; encore doivent-ils être fort près l'un de l'autre. Un Bâtiment Anglois, commandé par le Capitaine Barefoot, qui vint y mouiller dans le même rems, perdit bientôr deux de ses ancres; & l'Aureur même (35) en perdir une. L'Isle de Fuego s'apperçoir clairement de la Baye de S. Jago. dont elle n'est éloignée que de sept ou huit lieues. Pendant la nuit, on (36)

(35) Il a donné un Plan de la Baye . & de (\*) Dampierre, Vol. III. p. 11. On a déja vû que le Fort commande le Port & la Ville. la Côte à l'Ouest. (\*\*) Vol. I.p. 76. (34) Ibid. p. 6.

(29) lbid. p. 187.

(15) Voyage en Guinée, p. 187. (30) Fryer , p. 8. (16) Cela s'accorde avec la Description de (31) Ibid. p. 7. & fuiv. Roberts,

(33) Ibid. p. 9. Tome II.

Ccc

voir des flammes qui s'élevent du sommet de sa montagne, & de la fumée pendant le jour (37).

En divers tems

Philips remarque qu'on appréhende si fort, à S. Jago, qu'il ne s'échappe Contrainte des quelque Habitant fur les Vailleaux Etrangers, qu'on ne fouffre aucune Barque Habitani de l'1- dans l'Isle. Il n'en vir pas (38) une à S. Jago ni à Praya. On fait même la garde (39) dans cette vue, tandis qu'il s'y rrouve quelque Bâtiment. L'Aureur raconre à cette occasion qu'un vieil Officier Flamand, qui commandoir dans le Château, fouhaitoit beaucoup de partir avec lui; mais qu'il n'eur pas la hardiesse de tenter cette entreprise.

Autre nom de S. Jago.

taus,

Dapper appelle le Port de S. Jago. Porto Reibeira Corea , & le place au Nord-Ouest de Cabo Tubarao. Ce Cap est apparemment la pointe Est de la 4 sp Tubarao. Baye. Le Pilote Angleis dit que le Cap Tubarao est au Sud-Ouest de Praya, &

le Port Reibeira à l'Ouest de cette pointe. Suivant le Capitaine Philips, la plus grande partie de Habitans de la Ville

est composce de Portugais; mais dans le reste de l'Isle, le (40) nombre des Negres l'emporte de vingt pout un. Fryer dit que les Naturels du Pays sonr d'un beau noir ; qu'ils ont les cheveux frises ; qu'ils sont de belle taille ; mais Ifabits & casi voleurs & si effrontés qu'ils regardent un Etranger en face tandis qu'ils courall. re des Habipent quelque morceau de son habit on qu'ils lui prennent sa bourse. Leut habillement, comme leur langage, est une mauvaise imitation des Portugais. Celui qui peut se procuter un vieux chapeau gatni d'un nœud de ruban, un habit déchité, une paire de manchettes blanches, & des hautes-chausses, avec une longue épée, quoique sans bas & sans souliers, marche d'un air fier, en se contemplant, & ne se donneroit pas pout le premier Seigneut de Portu-

gal (41).

Les femmes ne sont pas si bien faites que les hommes. Elles ont les lévres plus grosses, le corps plus épais avec une taille plus courte, les mamelles pendantes, & les mains fort larges. Leur habillement confilte dans un pagne, ou une piéce d'étoffe dont elles sont enveloppées depuis la ceinture jusqu'en bas. Le teste du corps est nud, sans excepter les pieds. Cependant les plus distinguées (42) portent des colliers & des bracelets, avec de fausses pierreries aux oreilles. Elles ont une forte de voile qui leur tombe depuis la tête jusqu'aux genoux, avec un corfet & des manches pendantes.

Fête qu'ils donnent aus Etran . Ecct.

Le Docteur Fryer ayant été invité par quelques Habitans, trouva, pour toute galanterie, du tabac à fumer. L'instrument qui leur sert de pipe s'appelle Hubble buble. C'est un long roseau, que la sumée rend forr brun, & qui passe au travers d'une cocque de coco remplie d'eau. Il s'applique conrre une espece de fourneau où l'on allume du tabac sans le hacher; & chacun suce la fumée aussi long-tems qu'il y ptend plaisir. Ce n'est pas la bonne chere qu'il faut se proposer chez les Habirans de S Jago, car ils ne boivent que de l'eau, & leurs alimens sont les fruits de la terre (43).

A l'égatd du Gouvernement, on a déja fait rematquer que l'Isle de Goovernement de l'Ille.

> (37) Damplerre, Vol. III. p. 16. (38) Philips , p. 10.

: (39) Dampierte dit qu'ils font fi abfolu-ment fans Barques, qu'ils font obligés d'ache-ter même leur fel des Vaisseaux étrangers.

(40) Philips , whi fup. p. 188. (41) Ibid. p. 187. (42) Fryer, p. 9.

(43) Ibid. p. 8.

S. Jago n'a jamais cessé d'appartenir au Roi de Portugal. Le Gouverneur qui commande au nom de ce Prince étend la Jutildiction, non-feulement fur toutes les Isles du Cap-Verd, mais encore sur tous les Domaines du Portugal dans la haute Guinée (44).

ROSERTS. En diverstems?

La Ville de S. Jago est un Siége Episcopal. L'Evêque, qui est Suffragant de Lisbone (45), compte toutes les Isles du Cap-Verd dans son Diocése. Il est nommé par le Roi, & toujours envoyé du Portugal. Outre le Palais qu'il a dans la Ville, il jouit d'une fort belle maison de campagne àtroisou quatre milles dans les terres, qui se nomme Trinidade (46).

Maifon du Gout

En 1689, le Gouvernement eccléfiastique & civil étoit entre les (47) mains de l'Evêque. Mais en 1693, lorsque Philips passoit à S. Jago, le Gouverneur étoit un Laïque, qui soutenoit sa dignité avec assez d'éclat. Sa maison vegous. étoit spacieuse, accompagnée d'une belle cour, ornée d'un balcon de fer, d'où la vûe s'étendoit sur la mer. Il offrit une collation à Philips. Elle consiftoit dans une boete de marmelade (48) & du pain blanc, avec une boureille de vin de Madere. Il refusa d'aller à bord , parce qu'il étoit arrivé à quelquesuns de ses Prédecesseurs d'être arrêtés par des Pyrates, qui leur avoient fait racheter leur liberté à grand prix, ou qui avoient exigé d'eux des provisions, Sa naissance étoit distinguée, & ses qualités naturelles fort estimables. Beckman, qui étoit à S. Jago en 1713, trouva moins de difficulté à persuader au Gouverneur de ce tems-là de se rendte sur son Vaisseau, où il le traita fort bien. Mais il en fut mal récompensé. Ayant accepté un diner au Château , le jour suivant, il se trouva si malade en retournant à bord, lui & tous les An- pet dans une colglois qui l'avoient accompagné, qu'il eut recours aux contre-poisons. Mais lation, soit qu'il fut déja trop tard, ou que la force du mal l'emportat sur les remedes, tous les convives eutent des vomissemens terribles, avec des convulsions &c des tranchées insuportables. Ils commencerent à se rétablir le cinquiéme jour; mais il y en eut deux qui tomberent dans une langueur, dont ils ne furent délivrés que plusieurs mois après, par la mort. Beckman partit desesperé de n'avoir pû se vanger d'une si noire perfidie (49).

Quoique la Ville de S. Jago soit fort pauvre, & qu'elle n'ait presque aucun commerce, Dampierre observe qu'outre les Vaisseaux étrangers que le hazard y amene, il y vient tous les ans un ou deux Bâtimens Portugais dans leur route pour le Brésil. Ils y vendent quelques marchandises de l'Europe, & se chargent des étoffes de coton qu'ils trouvent dans l'Isle. Les Marchands de Lisbone y envoyent chaque année un autre Vaisseau, qui prend le sucre, & qui (50) retourne ditectement en Portugal avec cette cargailon. Dampierre rrouva dans le Port deux Bâtimens Portugais qui devoient faire voile au Bréfil, & une Pinque Angloise qui avoit acheté, dans une autre Isle, des Ancs

pour la Barbade (51).

On ne peut acheter la moindre provision dans l'Isle de S. Jago sans une provisions s'y permission expresse du Gouverneur; & le droit de vendre les Bestiaux appar- venteut-

(44) Dampierre , Vol. III. p. 76. (48) Philips, noi fup. p. 185. (49) Beckman, dans le Voyage de Bor-(45) Ibid. (46) Roberts , p. 404. neo , p. 14. & fuiv. (50) Dampierre , Vol. III. p. 13. (47) Ovington , p. 41. du Voyage de Su-(51) litid. p. 21. Ccc ij

ROBERTS, En divers tems. tient à lui feul. Dampierre étant venu de Praya pour se procurer des rafraschiffemens, le Couverne uir public le sigit et son arrivée par un Crieur public; après quoi il lui su aifé de trouver du maix & de la volaille, en échange pour le cle qu'il avoir apporté. Mais ce fru du Gouverneur même qu'il achera des Peftiaux, avec la nocellité (1) de les payer argent comptant. Philips fur traité de même, avec cette difference qu'étant sin argent, il ne put obtenir in Veaux ni Bouris, & qu'on lui sit beaucoup valoir la permission qu'il obtint de prendre quelques Cheves & quelques Mountes en change pour du sic. Mais, des le lendemain de son arrivée, il vir le rivage couvert de Marchands, qui lui s'enterent des oranges, des limons, des cous (15), de Singes, & C. Lui renoir femerent des oranges, des limons, des cous (15), de Singes, & C. Lui renoir fur se grooms, su municipal que problem de la conference de state, le fur se grooms, su municipal que product de la conference de trait à la Marcles Angolis empressant de faire avec cut des échanges pour de vieilles chemises, de petires boeres & d'autres meubles, car rien n'est inutile à S. Jaco, cette Cente fromiro un sipcelace fort amudiale.

Excellent marché de vieux ha-

Tous les Voyageus conviennen que rien ne se vend si bien dan certe Isle que les vieux habits. Ovington dit que c'elt la marchandis (4,3) la plus courante, & celle dont la vanité des Habitans n'elt jamais rallasse. Aux vieux habits Corrwal ajorite les couranx le les riceaux, qui rapportent plaude proist que (5,3) l'argent compant. Beckman a vil es Habitans de S. Jago accourir au Port avec leur volaille & ce qu'ils ont de meilleur, s'dispurer entr'eux la préference pour un coureau de deux sous, & pleurer de chagrin en te voyant donner à cleul dont (56) les Auglois agréciment la marchandic. Autrefois ils avoient chez cun celebre Marché d'Éclaves, qui fooient transporter in marchandic. Autrefois la voient chez cun celebre Marché d'Éclaves, qui fooient transporter in médiatement de l-à aux Index occidentels. Mais ce commerces a priu in

Situation de la Ville de Praya. Praya, on Playa, comme l'appelle Hawkins, fignific dans la langue Pornugalés, greve ou triuge. Le même Auteur dit goe la Ville de cenom ett à trois licues de S. Jago, vers l'Eft, au fond d'une (17) Baye qui se nomes auffi Praya. Beckman place le Port de Praya i ajoinne dégrés de latirude du Nord, & vingr dégrés trente minutes (18) de longitude, de Londres. Mais Dampierre marque quatorre dégrés cinquante (19) minutes de latirude, & vingr-quarre dégrés quarante-sept minutes de longitude Oueft de Londres. Celle premier de ces deux calcula qui paroit le plus exad. Il ne dissire de norre Carre, pour la longitude, que de cinquante-cinq minutes; au lica que celui de Dampierre excede de deux dégrés dix minutes. Praya, suivant le témoignage de Sherley (60), étoit une fort jolie Ville en 1596, avec un for monté de fix pièces d'artilleire. Mais ce n'elt à prétent qui melferable habitation. En 1713, Beckman y trouva pour Eglis un mauvais Bátiment qui n'avoit que l'appaence d'une grange. Les maisons étoires s'éparés à beauqui n'avoit que l'appaence d'une grange. Les maisons étoires s'éparés à beau-

(52) Ibid. p. 22.

(53) Le Docteur Fryer observe qu'en arrivaot à S. Jago il fut surpris de la quantité de Singes qu'il se vic offrir. On ne lui demandoit qu'un lambeau d'habit, ou quesques aunes de manvais ruban pour un Singe.

(54) Voyage d'Ovington à Surate, p. 41.

(55) Observations für divers Voyages, p.

(56) Voyage à Borneo, p. 15. (57) Oviogton, ubi sup.

(58) Voyez ci-deffus.

(19) Voy, de Hawkins à la Met du Sud.p.17. (60) Beckman, whi fup. p. 11, coup de distance, sans aucune forme de rues. On y voyoit (61) les ruines d'un vieux Châreau, où il restoit encore sept ou huit canons de ser sans affuts, Philips raconte qu'en 1699, les Soldats du Château de Praya avoient l'air de gens qui meurent de faim. L'Officier qui les commandoit ne paroissoit guéres mieux nourri. C'étoir un vieux (62) Flamand, qui devoir avoir été fort mal- sujourd'aut. traité par la fortune, pour regardet ce poste comme une récompense. Manuel Parades, dont on a deja ciré le nom, saccagea la Ville de Praya en 1582. (64) comme celle de S. Jago. L'Amiral Drake (64) la brûla trois ans après ; & Sherley (65) la prit en 1596. Elle tomba ensuire, avec toute l'Isle, au pouvoir des François en 1712.

ROBERTS. En divers tems. Ce qu'elle eft

Sir Jean Narborough, qui éroit à Porto Praya en 1659, dit que ce n'est Potto Praya. pas proprement un Port, mais seulement une fort belle Baye, dont la forme est ronde, avec des montagnes fort roides du côté de l'Est. Il ajoûte qu'au fond de la Baye il y a une autre montagne, où le Château étoit situé; qu'il étoit défendu par quatre pièces de canon, mais peu capable de rélistance. Au sommet de la même montagne, il y avoit un autre Fort muni de trois canons. Dans la partie Nord de la Baye, le rivage est de sable & de gravier, mais couvert d'un bois de cocoriers qui rend la perspective agréable. Une riviere d'eau douce, qui fort de la vallée, vient se perdre dans la mer au travers du sable, Cette eau est non-seulement en abondance, mais de si bonne qualité qu'elle se conserve long-tems en mer. Du côté de l'Ouest, & fort près du rivage, la nature a placé une Isle couverte d'herbe, que Narborough fit couper pout nourrir ses Bestiaux. La Rade n'est pas une retraite sort sure contre la violence; Danger de l' car un Pyrate, ou tout autre Vaisseau de guerre, y peut enlever les Bestiaux sans Baye de Fraya. rien craindre des Forts; & la plus belle Flotte ne pourroit pas s'y garantir de quelques Brûlots qui enrreprendroient sa ruine, parce qu'il y souffle tous les

jours un vent de mer, & que toute la Baye étant ouverte de l'Est à l'Ouest-Sud-Ouest, elle a deux pointes, par (66) lesquelles on n'y peut guéres évirer

Danger de la

la surprise. Philips ayant sondé soigneusement Porto Praya, rrouva par tout un bon fond de fable, depuis dix jusqu'à sept brasses. Il y jetta l'ancre entre le rivage & la perite Isle, avec le Fort & l'Eglise au Nord-Ouest quart-d'Ouest. Les vents de commerce y soufflent entre Nord-Nord-Est, & Est-Nord-Est. La nuit est calme . & les matinées sont rafraîchies (67) par un petit vent de terre extrêmement doux. Barbot dit que la Rade est assez grande pour contenir à l'ancre, se grandeur. fur quarorze brasses, une Flotte de cent Vaisseaux (68) derriere la petire Isle. Ouelques Voyageurs, tels que Dampierre & Cornwall l'appellent par corruption Baye de Prior. Narborough lui donne le nom de Pryam, si l'on n'aime corres mieux rejetter cette faute sur l'Imprimeur. Dampierre releve beaucoup la son nom. bonté du Port. Dans les tems de paix , dit-il , il est rarement sans Vaisseaux.

(61) Dampierre, Vol. IV. p. 3. (61) Voyage de Sherley dans Hackluyt, Vol. III. p. 599.

(64) Beckman , wbi fup. p. 11. (64) Voyage de Philips en Guinée , p. 184-

(65) Hawkins , p. 17.

(66) Voyage de Narborouh aux Détroits de

Magellan , p. 748. (67) Philips , whi fup. p. 181. Il a donné un Plan de cette Baye. Cornwall en a donné un austi, mais moins bon.

(68) Description de la Guinée par Barbot p. 538.

Ccciii

ROBERTS. divers tems.

C'étoit autrefois un usage comme établi pout les Anglois, les François & les Hollandois, d'y mouiller dans leuts voyages aux Indes orientales, aux Côtes de Guinée, ou à Surinam. Les Portugais y relâchoient même en allant au

Autre Baye qui beaucoup.

Bréfil. Mais peu de Vaisseaux y touchosent au retour (69). Beckman nous apprend qu'un mille à l'Est du Port, il y a une autre Baye si semblable à celle-ci, que sans des instructions certaines on peut s'y méprendre. Il y fut trompé lui-même, quoique plusieurs de ses gens eussent déja vù l'une & l'autre (70). Dans l'une, on a l'Isse de May ouverte à la pointe Est de la Baye, au lieu que dans celle de Porto Praya on perd quelque tems la vûe de cette Isle jusqu'à ce qu'on soit assez avancé pout jetter l'ancre. Dans la premiere encore on a le sommet de l'Isle de Fuego vis-à-vis la pointe Ouest de la Baye. Il y a beaucoup d'apparence que cette Baye, à l'Est de Porto Praya, n'est que Porto Portate, dont parle Roberts. Beckman, dans le séjout qu'il fit à Praya, prit une prodigieuse quantité de Poissons (71), tels que des Mulets, des Brêmes, de grandes Ecrevisses, & particuliérement de celui qu'on a nommé le Soldat, apparemment parce que sa couleur est d'un rouge de sang, Poisson nommé avec des écailles de la grandeur d'un écu, rangées comme celles de la carpe. Il s'en trouva qui pesoient jusqu'à quatre-vingt livres. La Baye, d'ailleurs, a d'aurres Poissons de toutes les especes.

le Soldate Commerce de Praya.

Le commerce de Praya consiste dans les Bestiaux, la volaille, & les fruits, que les Habitans apportent aux Vaisseaux, pour les échanger, comme à S. Jago, contre de vieux habits, & fur-tout contre du linge. En 1683, dans le voyage de Dampietre, ils avoient encore la liberté de vendre ainsi (72) leurs gros Bestiaux : & quelquesois , ils ne les donnoient que pour de l'argent. Mais dix ans après, c'est-à-dite, en 1693 dans le voyage de Philips, on ne pouvoit plus acherer leurs Bestiaux sans la permission du Gouverneur (73) de S. Jago.

Les Habitans de Praya se distinguent par leur orqueil & leur paresse. Ils

des Habitans.

vices & milere sont si paresseux, que malgré la fertilité de leut Canton, ils aiment mieux se réduire à recevoir leurs alimens & les autres nécessités de la vie comme du hafard, que de tourner leut travail & leur industrie à la culture de la tetre. A l'égard de l'orgueil, si vous demandez au plus vil Habitant du Canton, qui n'a pas souvent de quoi rassalier sa faim, qui il est & comment il se nomme i il vous répondra auffi-tôt qu'il est proche parent de quelque Seigneur Portugais; que lui, ou ses Peres, ont été bannis par une Sentence injuste, sur de simples soupcons. Le plus modeste (74) est fils d'un Capitaine ou d'un Colonel. Cependant ces gens si nobles n'ont pas honte de se revetir du vieil habit d'un Etranger. C'est un spectacle curieux de leur voir endosser fierement les guenilles qu'ils viennent d'échanger pour leurs fruits & leur volaille, & jusqu'à la camisole d'un simple Matelot. Leurs semmes sont extrêmement libertines (75). Il n'est pas surprenant qu'avec tous ces vices, ils languissent dans la misere. Leurs Officiets mêmes ne sont pas plus à couvert de la pauvreté. Ovington rend témoignage qu'en 1689, ayant offert au Commandant deux fromages & quelques autres provisions de mer, dans l'espérance d'en obtenia

> (69) Philips , ibid. p. 184. (70) Voyages de Dampierre, Vol. I. p. 76. & Vol. III. p. 21.

(71) Beckman , wbi fup. p. 12.

(71) Dampierre, Vol. I. p. 76. (73) Philips , mbi fup. p. 184.

(74) Beckman , wbi fup. p. 13. (75) Ovington, ubi /up. p. 414 du pain frais, son présent fut recu avec avidité; mais qu'il ne se trouva pas dans tout le Canton un morceau de pain à lui vendre ou à lui donner, & que les Habirans (76) regardoient au contraire comme une précieuse faveur de recevoir de lui quelques piéces de biscuit. Mais tous les Voyageurs s'accordent à leur attribuer un vice encore plus odieux, qui est l'inclination au larcin. Dam- & leur habiteté pierre avertit ceux qui relacheront dans leur Baye, d'èrre continuellement sur leurs gardes, ou de s'attendre (77) à voir disparoître tout ce qu'ils ont autour d'eux. Il observe dans un autre endroit (78) qu'il n'a vu nulle part le vol si commun qu'à Praya. Ils prendroient votre chapeau, dit-il, en plein midi. à la vue d'une compagnie nombreuse; & la fuite les dérobe aussi - tôt à vos poursuites. Ovington dir que s'accordant ensemble pour voler (79) les Etrangers, deux ou trois d'entr'eux s'efforcent de pattager votre attention par leurs discours, tandis qu'un autre vous arrache votre chapeau ou votre épée. S'ils trouvent quelqu'un feul dans le voifinage de la Ville, ils (80) ne manquent pas de le dépouiller entiérement. Beckman remarque qu'ils (81) n'ont pas moins de legereré dans les jambes que d'adresse & de subriliré dans les

Ils n'ont pas plus d'honnêteré & de bonne foi dans le commerce. Dampierre declare que si les marchandises d'un Erranger passent dans leurs mains avant qu'il ait reçu la leur, il est sur de perdre ce qui est sorti des siennes. A peine peut il s'assurer que ce qu'il a reçu d'eux ne lui sera point enlevé. Beckman parle d'une friponnerie qui leur est (83) fort ordinaire dans la vente de leurs Bestiaux. Ils les amenent par les cornes ou par les jambes, avec une corde pourrie. Lorsqu'ils en ont reçu le prix, suivant les conventions, & qu'ils les ont délivrés, ils se retirent à quelque distance, où ils font ensemble un bruit terrible, par leurs cris & leurs sistemens. Les Bestiaux, que la vûe d'un visage blanc, dir l'Auteur, n'a déja que trop effrayés, s'épouvantent encore plus & se donnent tant de mouvemens qu'ils rompent leur corde. Alors ils ne manquent pas de prendre la fuire vers les montagnes, d'où ils font

mains. Ils dérobent tout ce qu'ils trouvent, en se fiant à leur agilité pour

Friponerle plat.

Dampierre s'imagine que les Habitans de Praya ont reçu l'inclination au Causes de ce penvol, de leurs Ancêtres, qui étoient des criminels transportés (84), & qu'elle est passée chez eux comme en nature. On peut aussi présumer que la corruption de leurs mœurs vient de leur commerce avec les Pyrates, qui fréquentent beaucoup ce Port (85).

V.

## Isle de S. Philippe ou de Fuego.

Ette Isle ayant été découverre par les Portugais le premier jour de Mai, Origine du nom, qui est la Fète de Saint Jacques & de Saint Philippe, a reçu le nom d'un

(76) Dampierre , Vol. III. p. 13. (81) Dampierre, abi fut. (77) On a vû ci-dessus de quelle maniere (81) Ibid. I'lle s'eft peuplée. (84) Ovington, sbi/sp. p. 41. (78) Dampierre , Vol. IV. p. ş. (84) Dampierre, wbi fup. p. 11. (79) Ovington , Voyage à Surare , p. 41. (85) Beckman , whi fup. p. 11.

(80) Beckman, Yoyage a Borneo, p. 14.

s'échapper (82).

Romars En divers tems, Situation

Voyageura.

Lucgo,

pio

de ces deux Saints, comme S. Jago a pris le nom de l'autre, & Mayo celui du mois, pour avoir été découverte le même jour. Cependant on la nomme plus ordinairement l'Isle de Fuego ou de Feu, à cause de son volcan.

Sa pointe Nord-Est est à seize lieues de la pointe de Terrafal dans l'Isse de S. Jago. On la place à quinze dégrés vingt minutes de latitude du Nord, & fix dégrés cinquante-quatre minutes de longitude, Ouest du Cap-Verd (86).

Roberts observe que l'Isle de Fuego & celle de Saint Jean étant fort petites, & peu fréquentées par les Anglois, les plans qu'ils en ont publiés sont fort imparfaits. Leurs descriptions ne le sont pas moins. Elles représentent les Côtes de ces deux Isles comme fort dangereuses, l'Isle de Fuego en parricu-

lier comme déferte, & les Rades comme très-mauvaifes (87) ; autant d'erreurs Erreurs d'un que Roberts a reconnues par expérience.

La terre de l'Isle de Fuego est la plus haute de toures les Isles du Cap-Verd, ou plûtot n'est qu'une montagne continuée depuis le rivage jusqu'au centre de l'Isle qui en est le sommet. De la mer on n'y découvre pas la moindre vallée. Les ouvertures ne paroiffent au plus que des ravines, formées par l'eau qui découle dans le tems de pluie. Cependant lorsqu'on est à terre, ces ravines sont de profondes vallées, & leurs bords de très-haures montagnes (88). Ainsi l'on ne peut justifier ceux qui s'étant contentés d'en juger par les apparences, ont prétendu que l'Isle entiere est une seule montagne. Froger (89) dit que ce n'est qu'un volcan; Dampierre, que c'est une grande montagne (90) assez haure,

Entre plusieurs monts, qui sont en effet dans cette Isle, le plus haut est le Montagnes de Pic. Il contient le volcan. Mais il n'est guéres supérieur (91) à une autre montagne, qui s'étend du Sud-Est au Nord-Ouest, & qui fait les limites de la

Jutisdiction du Capitaine Montainhu (92), Description da

Le Pic ou le Volcan, qui fait donner à l'Isle le nom de Fuego, est situé au centre. On peut dire qu'il est au second étage des nues, parce que l'Isle a des montagnes inférieures, dont la cime s'y cache fouvent (93) comme la sienne, Le Volcan brûle sans cesse, & jette des flammes qui (94) se font appercevoir de fort loin pendant la nuit. Froger dit qu'il a vû la flamme dans les ténébres, & (95) la fumée pendant le jour. C'est un spectacle horrible, suivant Beckman, que les flammes qui s'élevent pendant la nuit, dans des tourbillons de fumée. Il continua, dir-il, de les vois ensuite pendant le jour, quoiqu'il en für encore à plus de soixante milles. (96).

Roberts, qui avoit passé quelque rems dans l'Isle, raconte qu'il sort Horribles office du Volcendu Volcan des rocs d'une groffeur incroyable, & qu'ils s'élancent à une hauteur qui ne l'est pas moins. Le bruit qu'ils font dans leur chûte, en roulant & se brisant sur le penchant de la montagne, peut s'entendre aisément de huit ou neuf lieues, comme il l'a vérifié par sa propre expérience. Il le compare à celui du canon, ou plutôt, dit-il, à celui du tonnerre. Il a vû fouvent rouler

> (86) Voyages de Roberts , p. 41 f. (87) Ibid. p. 132. (88) Ibid. p. 417.

(89) Froger, Voyage de la Mer du Sud,

(po) Dampierre, Vol. I. p. 77.

(91) Voyages de Roberts, p. 418, (92) Ovington, p. 42. (93) Dampierre, Vol. I. p. 77. (94) Froger, ubi fup. p. 57. (91) Beckman, Voyage a Borneo, p. 12.

(96) Roberss , P. 417.

des



N. XXI.



des pierres enflammées; & les Habitans l'ont affuré qu'on voyoit quelquefois couler du sommet de la montagne des ruisseaux de souffre, comme des torrens d'eau, & qu'ils en pouvoient ramailer une grande quantité. Ils lui en donnerent divers tems. plusieurs morceaux, qu'il trouva semblables au souffre commun, mais d'une couleur plus vive, & qui jettoit plus d'éclat lorsqu'il étoit enflammé. Il ajoûte que le Volcan jette aufli quelquefois une si étrange quantité de cendres, que non-seulement elles couvrent tous les lieux voisins, mais qu'elles étouffent toujours quelques Chevres. Cette circonstance est confirmée par d'autres témoignages. L'Aureur du voyage d'Antoine Sherley à S. Jago & aux Isles orientales, affure (97) qu'en paffant la nuit près de l'Isle de Fuego, il tomba tant de cendre sur le Vaisseau, que chacun pouvoir écrire son nom avec le doigt sur toutes les parties du Tillac. Ovington observe qu'il sort du même lieu tant de pietres de ponce, qu'on les voit nager sur la surface de la mer, & portées bien loin par les courans. Il en a vu juiqu'à S. Jago (98).

Il ne faut pas oublier qu'au tems de la premiere découverre, l'Isse de Fuego Origine du Voln'avoit pas de Pic ni de Volcan. Le Pic s'est formé par dégrés, depuis l'érup- can, tion des flammes; & si l'on en croît divers récits, il ne fait qu'augmenter tous

les jours (99).

Les Infulaires de Fuego ont une tradition fort singuliere sur l'origine de ce . Fable des Insumonstrueux Phénomene. Ils racontent que les premiers Habitans de l'Isle furent deux Prêtres, qui s'y étoient retirés pour passer le reste de leur vie dans

la solitude. On ignore s'ils étoient Minéralistes, Métallistes, Alchimistes, ou Sorciers. Mais pendant leur séjour, ils trouverent une mine d'or, près de laquelle ils établirent leur demeure. Lorsqu'ils eurent amassé une bonne quantité de ce ptécieux métal, ils perdirent le goût de la vie solitaire, & chercherent l'occasion d'un Vaisseau pour se rendre en Europe. Mais l'un des deux, qui s'attribuoit quelque supérioriré sur l'autre, se saisse de la meilleure partie du trésor, ce qui fit naître entr'eux une querelle si vive, qu'ayant exerce tous leurs fortileges ils mirent l'Isle en feu, & périrent tous deux dans les slammes qui étoient leur ouvrage. Cet incendie s'éteignit dans la suite, excepté vers le centre, où le feu n'a pas cessé d'agir furieusement (1)

Roberts est presque le seul Ecrivain de qui l'on air reçu quelque éclaircissement sur la Géographie & l'Histoire civile ou naturelle de Fuego. Quoique Pille de ruigo. cette Isle soit sans rivieres, & qu'elle ait si peu d'eau douce que les Habitans font obligés dans plusieurs Cantons de faire sept ou huit milles pour en trouver , elle ne laisse pas d'être assez fertile ( 1 ) en maiz , en courges , & en metons d'eau s mais elle ne produit pas de bananes, de plantains , ni presque d'autre fruit que des figues sauvages. Cependant on y trouve quelques guaves, plantés dans les Jardins, quelques orangers & quelques pomiers sauvages, avec une assez bonne quantité de vignes, dont les Habitans sont quelques ( 3 ) muids d'un petit vin , qu'ils boivent avant qu'il ait achevé de

(98) Ovington, whi fup. (99) Roberts . mbi fup. p. 416. (1) Roberts , p. 416.

(a) Dampierre dit que la nourriture des Habirans eft à peu près la même que dans les au-

Tome II.

(97) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag. 11es Isles, & qu'ils ont des Chevres, de la Vofaille, des Plantains, des Noix de cocos, &c. Vol. III. p. 17. Mais Roberts affure expressé-ment qu'ils n'ont pas de Plantains, & qu'il n'a pas vû de Cocotiers. (3) Roberts , ibid.

Ďaď

ROBIRTS. En divers tems. (a) cuver. L'Illen'a pas d'autre Canton défert que le Pic & l'autre grande mongang equi la traver(e. Lofque les Portugais commencerent al Phoisier, ai, ty transporterent avec eux det Efclaves Nègres, & quelques troujeaux de Vacher, de Chevaux, Afnes & de Porcs. Le Roy y fin mettre des Chevres, qui furent abandonnées fur les montagnes, oà elles font devenues fort faivvages. Le profit de leurs peaux apparairent à la Couronne, & éculi qui et chargé de cette ferme potre le titre de Capitaine de la montagne, avec tant d'autorité qua perfonne n'ofe meu une Chevre fans fa permisilor.

L'Isse de Fuego n'ayant jamais été fréquenrée par les Vaisseaux Etrangers .

Erreur de quelques feriv ins tes cette lile,

de-là est venu l'opinion qu'elle étoit absolument déserte. Froger se fiant tropà cette fausse idée n'a pas fait difficulté de dise que les Portugais ont tenté plufieurs fois de la peupler (6), mais que la grande quantité de Rocs & les cendres du Volcan ont été des obstacles insurmontables. Dampierre s'est contenté d'observer que l'îsse est de peu d'importance (7) & qu'elle a quelques Habitans, qui vivent, dit-il, près de la mer, au pied de la montagne. Il est certain au contraire qu'elle n'en a pas moins de trois (8) ou quatre cens. Roberts, qui avoir cherche à s'inftruire par de continuelles informations, raconte qu'à la vétité elle étoit demeurée désette pendant plusieurs années ; mais que le Roi de Portugal ayant accordé à ceux d'entre ses Sujets qui voudroient s'y établir , la (9) propriété des terres qu'ils entreprendroient de cultiver, ily en étoit passé plulieurs. Comme c'est une coutume établie à S. Jago d'accorder en mourant la liberté aux Esclaves Negres, il est assez vraisemblable qu'un grand nombre de ces Affranchis ont choití leur retraite dans l'Ise de Fuego, comme on l'a fair observer de quelques autres Isles; tandis que les Portugais l'ent quittée par des raisons qu'on a déja (10) expliquées. Cependant la plûpart de ces Negres libres tiennent leurs rerres des Blancs, qui ont conservé la propriété des meilleuts Cantons, fut-tout vers les bords de la mer. Il s'y trouve des Blancs.

Origine de l'établiffement des Portugais-

Religion de

pour du coin, qui tient lieu d'argent dans l'Ille, commie le tabac à Maryland & dans la Virginie (11).

La plùpart des Habitans de Fuego font profession de la Religion Romaine, mais avec un mélange de supersitions qu'ils ont tirée des Nègres. Ils ont une extrême aversion pour les Pyrates, depuis qu'ils ont effiyé les pillages de ces extrême aversion pour les Pyrates, depuis qu'ils ont effiyé les pillages de ces

qui ont jusqu'à trente & quarante Esclaves. Plusieurs Negres en achetent aussi .

Brigands (12).

Fuego étoit autrefois le plus grand marché de coton qu'il y eut dans toutes

Ancien commerse de Eurgo. les Ilés du Cap-Verd. Lei Vailfeaux Portugais s'y chargociera suff de Barrafouls, pour la Guinée. Mais ile non trant tréque la fource en de Comme tarie, de forre que ce qui étoir autrefois la principale production de l'Ilfe y manque aujourd hai. Cette tarref du coton dans les Ilés els S. Sago & de Fuego, a pour Les Portugais à défendre fous de rigoureufes peines aux Habitans de ces deux Ilfes d'en vendre aux François & aux Anglois, qui en venoient prendre auff des cargations emiteres pour la Guinée. Ce Reglement continue de s'oblerves

(4) Barbot dit que Fuego & Brava produlfent le meilleur vin du Cap-Verd. Ubi fap. p. 518. (6) Robetts, p. 417 (7) Dampierre, Vol. I. p. 77, (8) Ubi fup. p. 38. (9) Roberts , p. 137. (10) Idem , p. 415. & 418, (11) Ibid. p. 418. (11) Roberts , p. 225. à S. Jago; mais comme Fuego est sans Douane, il y est fort négligé (13). Les Habitans de cette Isle faisoient autrefois un fort bou commerce d'Anes & de Mulets, qu'ils noutriffoient en grand nombre, & qu'ils vendoient a très-bon marché. Mais une longue fécheresse les a tellement détruirs, que Anes & mules. peu d'années avant le voyage de Roberts, il n'en restoit que deux dans l'îsle

ROBERTS. En divers tems.

entiere. Cependant ils recommençoient à multiplier, & les Insulaires souhaitoient beaucoup que les Vaisseaux de l'Europe vinssenr renouveller ce commerce. C'étoient autrefois les François qui le faisoient fleurit ; mais soit qu'ils trouvent autre part des Anes à meilleur marché, foit que leuts Colonies n'en avent plus le même besoin, ou qu'ils ignorent peut-être que l'Isle de Fucço peut encore leur en fournir, leurs Vailleaux ne s'y sont pas présentés depuis qu'elle en a manqué (\*\* ). Le seul Habitant que Roberts y ait trouvé propte au commerce, se nommoit

le Capitaine Thomas Santée ou Santi; homme intelligent qui veilloit foigneulement au progrès de ses plantations. Mais il n'y avoit personne dans l'îsse qui parlât ou qui entendit un mot d'Anglois; ce qui n'empêchoit pas que les Infulaires ne souhaitassent beaucoup de voir des Vaisseaux de cette Nation, jusqu'à promettre à Roberts de leur vendre tout le coton de leur Isle,

au mépris des défenses du Pormgal (14).

L'accès de l'Isse est sur & commode du côté du Nord-Ouest, de l'Ouest & du Sud. Mais au Sud Eft, à l'Eft & au Nord-Eft, il se trouve beaucoup de rocs, qui s'étendent à un mille du rivage, & qui sans être fort ptès l'un de l'autre, se montrent en divers endroits, les uns au-dessus de l'eau, d'autres à la surface. A quatre milles de la pointe Nord de l'Isse, il y en a un qui est couvert de dix ou douze pieds d'eau, contre lequel Roberts a vu la mer battre furiousement dans les tems d'orage, mais d'autant plus dangereux dans les autres tems qu'il faut en être fort près pour l'appercevoir. Il n'est pas grand, & la mer est fort nette aux environs.

Fuego n'a pas beaucoup de lieux où les Vaisseaux puissent mouiller. Elle n'en a même que deux, qui doivent porter le nom de Rade, l'un nommé Fonte de Villa, l'autre la Ghate. Toutes les Côtes sont si roides & si escarpées (15) qu'il paroît impossible d'y prendre terre. L'Ecrivain du voyage d'Antoine Sherley dit que Fuego est une petite Isle que la nature a rendue inaccessible , & que ce ne fut pas sans une extrême difficulté (16) que Sherley trouva une petite ouverture pour y débarquer.

Roberts, faisant voile de Furno dans l'Isle de Saint Jean, gagna celle de 5. Philippe ou de Fuego, en tombant d'abord au-dessous de Villa (17); d'où par Roberts. il s'avança jusqu'à la Baye sabloneuse qui porte le nom de Fonte de Villa. Enfuite continuant de ranger le rivage, il doubla la pointe de Nossa Singora, autre Baye sabloneuse, où il jetta l'ancre un peu au Nord de l'Eglise. Là, Signor Thomas Santé parut avec la Cavalerie de l'Isle, par l'ordre du Gouverneur, que l'approche de (18) l'Auteur avoit allarmé. Un peu plus bas, il s'en-

Drux Kairt.

Rades vifrete

(11) Ibid. p. 418.

(\*\*) Ibid. p. 419. (14) Ibid. p. 410.

(15) Ibid. p. 415. (16) Hackluyt, Vol. III, p. 600. C'est-à-dire, que la Relation de ce Voyage se trouve

dans la Collection d'Hackluyt. (17) C'est apparemment la Capitale, que Roberts nomme ailleurs (pag. 422.) Villa de S. Philippo, dont Fonte de Villa est le Port.

(18) Roberts , p. 194-Dddii ROBERTS. gagea avec la Barque dans la Baye de la Ghass. Il ne nomme pas d'autres lieux où il ait abordé.

En out il ait aborde.

Aivers tems, La principale Rade de Fuego est celle de Fonte Villa, qui est vis-à-vis (19)

Font Villa, de la Ville. Elle est fort fabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui

de la Ville. Elle est fort fabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui

de la Ville. Elle est fort fabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui

de la Ville. Elle est fort fabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui est vis-à-vis (19)

chaitent quesquetous ie tabie jusqu'à liainte les rocs tout-à-rait nuas. Ces vents fourdin régulierement aux mois de Novembre, de D'ecembre & de Janvier. Noda tiagues La navigation n'eft pas fûre alors vers la pointe de Nolia Singora, qui eft au No. Sur de la Ville. C'éché Jiqu'on voit fur la montagne une Eglité dédicé à Noctre-Dame, d'où la pointe & la (10) Baye ont tité leur nom. Ses murs font aufit blancs que fi l'on achevoit de la bátir. Le toit et de tuiles rouges comme ce-lui des maifons de la (11) Ville. Mais dans la formeell en à que l'apparence

d'une grange.

Nord-Efiquart de Nord. Ceux du Sud quand ils font violens, comme il arrive aux mois de Jujin, de Juillet, d'Adoù, & de Septembre, chaffen (13) le fable des rocs, & les rendent auffi nuds jufqu'aux pieds, que le vent du Nord à Fonte de Villa. Dans l'une & Lurare de cesdeux Buyes, o ntrouve une non fond de fable depuis quatorze braffes jufqu'à dix, & l'on y peut mouiller affec fürment, excepté dans les dux faitons qu'on vient de remarquer. Plas loin au Sud, on trouve une autre petite Baye fabloneuse, près d'une pointe de rocs ax briffs (13), & xis à-xis une faufle vallee, qui rêtt qu'une grande ra-vine, creusée par l'écoulement de l'eau dans la faiton des pluies. L'ancrage y eft fort bon, & le rivage affect commonde pout le débarquement. On y trouve d'ailleurs de l'eau douce fort près de la Côte, avantage qui manque dans les deux autres Bayes. Il faut mouillet direchement vis -4-vis l'ou-verture de la ravine, si l'on ne veut rouver un fort mauvais fond au Sud & un Nord. Il n'y a de place commode (14) que pour deux Vailfeuxus à l'an-verture de la ravine, si l'on ne veut rouver un fort mauvais fond au Sud & un Nord. Il n'y a de place commode (14) que pour deux Vailfeuxus à l'an-

La Baye de Nossa Singora est assez bonne pendant les vents Nord-Est ou

cre. Quoique Roberts n'ait pas nommé cette Rade, il paroît certain que c'est celle de la Ghate, par la Description qu'il en fait dans un (25) autre lien.

Sejour des Blancs & leur revuns.

La Ghate.

La plipart des Blancs font leur Éjour dans la Ville avec le Gouverneur ; ce qui rémpéche pas qu'ils n'ayent des maifons de campagne dans les terres qu'ils possiblent & qu'ils font cultiver par des Esclaves. Le principal revenu de cer Planataion s'oit autrefois le coron 1 mais depuis que l'Îlle en est dépourvise, les Propriétaires font nourrir des Troupeaux de Pocts, de volaille, & d'autres animant (£6) que leurs Negres ont l'art d'élever. Le Gouverneur de Fuego étoit un Pottugais, qui avoit commandé suparayant dans un Fort ou un Comporioi du Portugal, fur la Coève de Guinée (£73).

with de Sainse II off (urprenant que Roberts n'entre ici dans aucune explication fur ce qu'il nisteriores appelle Filds, ni fur la fituation & le nom propre de cette Place. Il a parlé, hadragueurse dans le Journal de son voyage, d'un Fort de l'îste de Fuego; mais il n'en dit

(19) Il faut entendre la Capitale. (10) Roberts, p. 411.

(11) Ibid. p. 194.

(11) Ibid. p. 194. (11) Ibid. p. 411.

(23) Il y a de l'aparence que c'est ici la Ghate.

(14) Roberts, ibid. (15) Roberts, p. 195.

(26) Ibid. p. 411. & fuiv. (17) Ibid. p. 195. pas un seul mot dans sa description. Cependant il ne paroit pas donteux que Villa ne soit ici le même lieu que Dappet cite dans sa description de l'Afrique, où il dit qu'à l'Ouest de l'Isse de Fuego, il y a une Rade, avec un Château bâti au pied d'une montagne; mais qu'un courant fort impétueux, qui palle devant cette Rade, la rend fort incommode pour les Vailleaux : que ceux qui font voile de l'Est vers ce lieu doivent porter au Nord lorsqu'ils en apptochent, sans quoi ils n'y arriveroient qu'avec beaucoup de peine, parce que non-feulement ils auroient toujours le vent à combattre, mais que le fond est d'une inégalité qui peut tromper sans cesse, & qu'il n'y a de repos & de

sureré que dans la Rade même & sous le Château (28). L'Isle de Fuego ou de Saint Philippe fut pris au mois de Septembre 1 596 prise par les Aupar le Chevalier Antoine Sherley, qui fut long-tems à trouver un lieu propre au débarquement, & qui ne put mettre ses gens à terre, qu'avec une extrême difficulté. L'Ecrivain de son voyage dit qu'à la réserve de l'eau fraiche, il ne trouva dans l'Isle que de la misere & de l'infection (19).

ROBERTS. En divers tems.

L'Ifie de Furgo

## V I.

## Isle de S. Jean ou Brava.

'Isle de Saint Jean est située à quinze dégrés vingt-cinq minutes de latitude du Nord, & sept dégrés deux minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. On compte environ fix lieues, à l'Est, de la Baye de Fuerno dans l'Isle de Saint Jean, à Villa de Saint Philippe. On donne aussi à l'Isse de Saint Jean le nom de Brava, qui signifie sauvage; apparemment parce qu'elle a été fort longtems déferte (10). Sa terre est fort haute, & composée de montagnes qui s'élevent l'une sur (31) l'autre en Pyramide. Cependant, à si peu de distance de Saint Philippe ou de Fuego, elle paroît basse (32) en comparaison. Elle est fertile en maiz, en courges, en melons d'eau, en Bananes & en Parates, Les Vaches, les Chevaux, les Anes & les Porcs y sont en fort grande abondance (33).

Francklin, dont on doit se souvenir d'avoir lû les avantures dans le Journal de Roberts, lui dit que l'Isse enriere n'étoit qu'un rocher stérile, divisé de Francis. par quelques vallées convertes d'une legere couche de tetre, où les bananes, les courges & les parares croissent fort bien ; qu'on y trouve quantité de figues fauvages, qui fervent de noutriture aux Habitans (34); qu'il y vient des papas, & que ceux qui prennent la peine d'y cultiver le maiz en recueillent assez abondamment; mais que les paresseux languissent dans une extrême pauvreté : que plusieurs Habitans noutrissent des Vaches, des Chevaux, des Anes & des Porcs; que les Porcs fur-tout y font en fort grand nombre, parce que les Infulaires n'en mangent la chair qu'aux jours de fêtes; & que les Chevres

Idee de l'iffe t.

(18) Description de l'Afrique par Dapper, (19) Collection d'Hackluyt , Vol. III. pag.

(10) Roberts , p. 411. & fuiv.

(31) Voyez ci-desfus le Journal du même

(51) Roberts , p. 418. (33) Ibid. p. 411.

(34 Dapper dit qu'elle produit du maiz, du miller, des melons d'eau, des figues, des meures, & d'autres fruits.

Dadiii

ROSERTS. En divers tems.

sauvages s'y seroient multipliées à l'infini, si la plus grande partie n'avoit été détruite (35). Une si graude diminution a fait porter une loi qui ne permet d'en tuet qu'au (36) Gouverneur, dans la vue d'en conserver du moins l'espece; & les Cauffadars sont les seuls qui puissent entretenir des Chiens de chasse avec la permillion du Gouverneut (37).

Chaffe des ché+ tres Sauvages,

Lorsque le Gouverneur veux faire une chasse générale, tous les Insulaires sont avertis, & reçoivent ordre de rassembler tous les chiens de l'Isle. Ils en ont une espece qui semble tenir le milieu entre le Basset & le Levrier, qui ne ressemble pas mal au Mungrel d'Angleterre, maisqui a les jambes plus courtes, le corps plus péfant & les oreilles plus grandes. Après la chasse, tous les Iusulaires s'affemblent, & le Gouverneur distribue entr'eux une partie de sa proye. Il envoye le reste chez lui , mais c'est pour le partaget encore entre les vieillards & les pauvres. Il donne aussi quelques peaux, & toutes les autres demeutent aux Seigneurs des terres où l'on a pris l'amusement de la chasse. Lotsque le Gouverneur chasse seul ou n'employe que ses Domestiques, il dispose à son gré de la venaison & des peaux. C'est même un des principaux (38) avantages de son emploi. Roberts apprix des Habitans, que le Roi de Portugal avoit donné depuis peu leur Isle à une Dame de sa Cour. On amassoit pour elle toutes les peaux de Boucs & de Chevres, dans un magafin bâti exprès. Mais Roberts a

Présent que le Roi de Portugal fit de l'Ifle Saint-

> scu dans la suite qu'on les y avoit laissées pourrir sans en faire aucun usage. La chair de Chevres, comme celle de tous les autres Animaux de l'Isle, est d'une maigreur extrême. On a déja vû que l'Auteur manquant de fuif pour calfater sa Barque, le Gouverneur, qui vouloit lui procurer ce secours, avoit ordouné une chasse générale. De quarante Chevres ou Boucs qui furent tués Mairreur des dans certe occasion, on ne rira que quarre ou cinq livres de suif, Une Vache

Beitiaux. du Gouverneur, la plus grasse qu'il cût dans son troupeau, n'eu produisit pas

davanta ge (19). L'Isle de Saint Jean est fort abondance en salpêtre. Le Gouverneut offrit à Roberts de lui en procurer la cargaison d'une Felouque aussi grande que celle qu'il avoit petdue, c'est-à-dire du port de soixante tonneaux. Le salpêtte croît dans les caves, où tous les murs en sont couverts; & dans le creux des Rochers, où il se trouve de l'épaisseur de deux doigts. Roberts eut la curiofiré de faire divers essais de la terre de l'Isle. Il tira de certains endroits 3 de

Salpêtre & mfraux de l'ifie de Caipt Jean.

nitre; & dans d'autres, depuis 1/2 jusqu'à 1/2. Il trouva que la plus grande partie des rocs est impreignée de ceminéral, & cimentée de nitre comme d'une forte de glue; car dans la faifon pluvieuse, où l'humidité (40) dissour les sels, il remarqua que les rocs s'encroutoient, & que la secheresse les faisoit tomber ensuite en poussière (41). Il est persuadé aussi que cette Isle est tiche en mines de cuivre, & peut-être en métaux plus fins. Ses preuves sout qu'il tropya pluficurs fontaines acides, qui ne manquoient pas de vitriol, ce qu'il verifia facilement en y mettant un couteau fott net, qui se couvrit, en moins d'une minute, de parties de cuivre très-épaisses, & d'une couleur presqu'aussi

(35) Roberts , p. 195. & fuiv. (36) Dapper dit que la proprieté des Chevres appartient au Gouverneur de S. Jago, & qu'elles sont en petit nombre.

(37) Roberts, p. 264.

(18) Ibid. p. 165. (39) Ibid. p. 286. (40) Roberts , p. 165. (41) Ibid. p. 186.

belle que celle de l'or. Il l'y laissa plus long-rems; & l'ayant fait sécher, il en fit romber, en le grattant, une véritable poudre. Les endroirs grattés confervoient même quelque tems l'apparence du vermeil doré (42). Dans quelques fontaines, les couteaux se coloroient plus vite que dans les autres, & l'acidiré diminuoir à proportion que la source étoir éloignée.

ROSSRTS En divers tems. Expériences de

Roberts trouva différences especes de sable pesant; l'un d'un bleu noiratre, l'autre rirant sur le pourpre, l'autre clair & brillant, l'autre d'un rouge foncé, &c. Il en trouva qui surpassoir le fer en pesanreur, & presqu'aussi pefant que le plomb.

Un jour qu'il grimpoir sur les rocs au Sud de l'Isle, il découvrit un rocher Anunerpriesqui brilloit au Soleil', dans l'éloignement, comme de l'or bruni, & qui lui ett. parur, de près, comme revêtu d'une doture fort épaisse. L'ayant frotté de la main, il n'y fit aucun changement; mais, avec un couteau, il en fit comber une poudre si menue, qu'à peine en pur-il ramasser quelque parrie. Il observa que le roc, sous cette surface dorée, paroisson d'une couleur noitaire; & par d'aurres observations il rrouva qu'il ne se doroir que dans les rems de pluie, lorsque l'eau avoir commencé à découler des monragnes (43).

Un aurre jour, ayant remarqué un roc qui brilloit, de même, d'une infinité de paillerres d'or, il les trouva presque toures comme autant de petires fibres de la grosseur d'un cheveu. Cependant il en découvrir aussi qui n'éroient pas moins groffes qu'une éguille ordinaire, & se servant de son coureau il en requeillir le poids d'une dragme, qu'il ne put méconnoîrre pour de l'or folide, autant du moins, qu'il fur capable d'en juger par ses yeux. Il ajoute qu'en poulsant ses recherches il en rrouva une partie plus compacte, de la longueur du doigt, qu'il ne rira pas aisément du roc, où la veine s'enfonçoit beaucoup plus, & qu'il fut obligé de plier de différences manieres, après l'avoir cernée avec son couteau, pour l'en arracher. Elle éroir de la grosseur du fil d'archal commun. Mais son coureau s'étant rompu dans l'opération , il sut obligé d'abandonner son entreprise pour rejoindre ses Negres, ausquels il se garda bien de communiquer ce qu'il avoir vu. Cependant il en dit quelque chose au Gonverneur, avant que de quirrer l'Isle, mais sans lui apprendre le lien; & comme on n'avoit jamais fait cette découverte avant lui , il est persuadé , diril, que personne n'aura poussé la curiosiré & le succès plus loin (44). Il rrouva auffi dans plufieurs endroits le Beure-d'or dont on a parlé dans la description de l'Isle de S. Jago, mais en moindre abondance, quoiqu'aussi brillant, avec la même apparence d'or (45).

L'Iste Saint Jean est d'une abondance extrême en Poisson. Il y vient auffa quantité de Torrues, qui y laissent leurs œufs dans la saison des pluies. Mais poissonles Habitans ne les emploient pas plus à leur nourriture que ceux de S. Jago & de S. Philippe; quoique dans toutes les aurres Isles elles passent pour un mets déficieux, & que (46) Roberts en juge de même. Le principal exerci-

(41) Voyez ci-deffus dans le Journal de Ro-

(41) Il renouvella plus d'une fois la même observation. On doit pourtant remarquer ich que fi les apparences étoient aussi forces qu'il les représente, sur-tout pour les métaux dont il-va parler, les Anglois n'auroient pas man-qué de tirer parti d'une si belle découyerte.

(44) Roberts , p. 419. & fuiv. (41) Roberts , ibid. (46) Ibid. p. 430.

ROBERTS Fn divers tems. ce (47) des Infulaires est la pêche à la ligne. C'est ce qui les rend si attentifs au naufrage des Vaisseaux, & si avides des moindres instrumens de fer qu'ils peuvent sauver. Il y avoit alors dans l'Isle un vieux Negre qui étoit pourvit d'un marteau, & qui avec du charbon de figuier avoit trouvé l'art de former un hamecon d'un clou. Il vendoit l'hameçon pour un autre clou, & pour la provision de poisson dont il avoit besoin. Roberts ajoute que le poisson de l'Isle est si vorace, qu'on le prendroit avec un simple crochet sans amorce (48).

Il est remarquable que presque tous les Poissons de l'Isle Saint Jean ont les dents grandes & tranchantes; de fotte que les Infulaires employent beaucoup Amorce dont fe fervent les Ner gres.

de précautions pour les empêcher de couper leurs lignes. Les amorces ordinaires font la crabbe, & la chair des autres coquillages, ou celle même du poiffon qu'on a déja pris. Mais la crabbe est l'amorce la plus sûre (49). Roberts n'ayant pris, pendant long-tems, d'autre plaisir que celui de la pêche,

Maniere dont

eur l'occasion d'observer comment les Insulaires ramassent le sel. Il se forme, par la chaleur du Soleil, dans les trous des rocs où il est resté de l'eau de mer. Les Negres ne manquent pas d'y en mettre eux-mêmes lorsque le tems est trop calme. Il ne faut pas plus de deux ou trois heures au Soleil pour cette opération, Roberts étoit furpris de trouver du fel, de l'épaisseur de deux pieds, dans des lieux où il n'avoit vù que de l'eau, & d'en voir tirer quatre boilleaux d'un trou qui n'avoit pas plus de douze ou quinze pieds d'étendue. Il est porté à croire que certains rocs ont une qualité qui hâte la formation du sel, & que d'autres au contraire ont quelque chose qui l'empeche. Dans quelques-uns il a vu qu'après l'exhalaison de l'eau il ne reste qu'un sédiment bourbeux, mais fort salé, & quelquefois une croute fort mince qui repose dessus comme du crême de tartre; au lieu que d'autres produisent un quart ou un tiers de sel, à proportion de leur grandeut & de l'eau qu'ils contiennent.

Les Habitans commencent par recueillir le sel; ensuite ils s'occupent le soir à faler le poisson qu'ils ont pris; & le laissant pendant toute la nuit dans le tas de sel, ils l'étendent le lendemain au matin pour le faire secher au Soleil. Ils peuvent alors le manger si la faim les presse; ce qui n'arrive guétes qu'à la fin du jour, lorsqu'ils ont fini leur pêche. Dans les lieux où ils pêchent le plus souvent, leur usage est delaisser des pots de terre, qui leur servent à faire bouillir le poisson; car ils en aiment beaucoup le bouillon, jusqu'à le préferer à

celui de Chevre & même de Bœuf (\*).

Balcas , forte de baleine,

Les Baleas qui sont une espece de Baleines, viennent dans les tems ordinaires de leur fray aux environs des Isles de May & de S. Jago, mais sur-tout de celle de Saint Jean. Roberts a vu , dans la Baye de Fuerno , un mâle & une femelle prendre leurs amusemens pendant trois jours. Ils rentroient le soit dans la mer. & le lendemain à huit ou neuf heures ils revenoient dans la Baye. Ils y dormoient quelquefois deux heures entieres, avec l'immobilité d'un Vaisseau à mâts & à cordes , joints ensemble dans un état qui auroit donné beaucoup de facilité à percer l'un ou l'autre, ou même tous deux enfemble.

(47) Ibid. p. 444. (48) Ibid. p. 431. (49) Francklin, qui éroir un homme intel-

fleent, donna beaucoup de lumieres à l'Au-

(\*) Ibid. p. 606. .

Roberts



Hommes et Femmes de l'Île de S. Jean .





− H H−CππΩ

Roberts ajoûte que le mâle n'est pas aussi gros de la moitié que la femelle. Ces Baleas sont fort communs aussi sur les Côtes du Brétil. On employe, pour les prendre, la même méthode que pour les Baleines de Grunland, & l'on en tire de l'huile. Quelques-uns prétendent que l'ambre gris n'est que le sperme de ce Poisson, dont il se répand une partie dans leur accouplement, & qui n'é- l'ambre gris & tant d'abord qu'une sorte de gelée blanchâtre acquiert en flottant dans l'eau sa couleur & sa dureré. Ils ajourent que le sperme vierge, ou le premier répandu est blanc & transparent, & que dans sa congélation il conserve la même couleur. Roberts rend rémoignage qu'il a vû de cet ambre gris blanc, mais il n'a pû découvrir la cause de sa blancheur ni son origine (52). On trouvoit autrefois beaucoup d'ambre-gris aux environs de l'Isse de Saint Jean. Un Portugais nommé Jean Carneira, qui avoit été banni de Lisbonne pour quelque crime, & qui s'étant procuré une petite Chaloupe exerçoit le commerce aux Isles du Cap-Verd, trouva dans ses courses une pièce d'ambre gris d'une grosseur incroyable. Non-seulement cette heureuse pêche le sit rappeller dans sa Patrie, mais il acheta du fruit de son trésor des terres considérables en Portugal. Le roc auprès duquel la Fortune l'avoit favorifé porte encore fon nom(53).

Nombre des In-

ROBERTS.

divers tems.

Opinions fur

Le nombre des Insulaires (54) ne monte pas à plus de deux cens. Roberts Mombre des la fulires de Saintles représente comme les plus ignorans, les plus simples & les plus humains sean. (55) de toutes les Isles. Dans un aurre lieu il loue beaucoup leurs vertus morales, fur-tout leur charité, leur humilité & leur hospitalité. C'est les offenser que de refuser leurs bienfaits. Leur respect pour l'âge avancé mériteroit, dir l'Auteur, de servir d'exemple à rous les Hommes du monde. Ils le (56) rendent aux vieillards de toutes fortes de rangs & de Nations. Francklin fit à Roberts, dès le premier jour de leur rencontre, une peinture du caractere des Habitans, que l'expérience ne cessa pas de vérifier. Il l'assura qu'il Leur humanité. n'auroit pas besoin de pêcher ni de se donner le moindre embarras pour sa nourriture, parce que les Infulaires lui offriroient volontairement toutes les commodités de l'Isle. Ils avoient fair les mêmes offres à Francklin, qui n'avoit pris le parti de s'exercer lui-même à la chasse & à la pêche, que pour disfiper sa mélancolie (57).

Pendant que l'Auteur fut malade (58) parmi eux, l'attention ne se relâcha jamais pour lui fournir ce qui étoit nécellaire à sa situation. Il ne se passoit pas de jour qu'il ne reçût la vilite de quelque Habitant, qui s'informoit loigneufement de sa santé, & qui lui apportoit quelque piéce de volaille ou quelque fruit. Le Gouverneur même le visitoit presque tous les jours, & lui envoyoit deux ou trois fois la semaine un quartier de chevreau. Dans le même intervalle, il fut continuellement logé chez un des principaux Negres de l'Isle; & lorsque sa santé sur rétablie, il lui restoit cinquante & une pièces de volaille

(52) Le P. Labat , dans fon Histoire d'Afrique Occidentale, tourne cette opinion en ridicule: mais si ce n'est pas le sperme de la Baleine, on ne doute plus que ce ne soit quelque substance odoriférante, formée dans quelque bourse voifine de ses testicules. Voyez les Tranfactions Philosophiques , No. 187. pag. \$56. ou l'Abregé, Vol. VII. p. 419.

Tome II.

(16) Ibid. p. 118. (57) Ibid. p. 157. (53) Roberts , P. 431.

(58) Voyez ci-deffus le Journal de Robetts Eec

(14) Vers l'année 1700 l'Isle n'avoit que la

moitié de ce nombre, fuivant le témoignage

d'un Négre de Saint Nicolas qui y étoit venu alors, & qui vivoit encore lorsque Roberts

y attiva. ibid. p. 137.

(55) Ibid. p. 422.

ROSERTS.

& comment l'Ide

a'th peopler.

des présens qu'il avoit reçus (59), entre lesquelles il se trouva deux cailles; sans parler d'une grande quanrité de lair, & de pluseurs gâteaux de bananes, qui font une composition (60) de bananes & de maiz.

Leut neurriture.

Le Poisson fait une grande partie de leur nourriture, sur-rout le bouillon qui reste après qu'il est cuit. Ils pressoient Roberts d'en user dans sa maladie . comme du meilleur remede qu'il put prendre contre (61) la fiévre. Ils ont la méthode de faire des soupes de courges, qu'ils font bouillir assez long-tems pour leur donner une certaine épailleur. La fleur de manyoke & de maiz leur fert encore au même usage. Ils font aussi de l'un & de l'autre une fort bonne forte de pain (62).

Ils ont une autre patifierie, qu'ils appellent Kuskus, composée de farine de bled d'Inde bouillie dans l'eau fraiche jusqu'à ce qu'elle prenne confistence. Alors ils la coupent en tranches, qu'ils font fecher au Soleil. Elle se conferve pendant plusieurs mois lorsqu'elle est bien sechée, & ressemble beaucoup au biscuit de mer. Roberts assure que dans l'occasion, elle peut servir

fur un Vaisseau jusqu'à la Barbade (63). In suci tems

Il n'y a pas plus d'un tiécle que l'Isse de Saint Jean est peuplée. Pendant plusieurs années, ses Habitans se rédussirent à deux familles Negres, jusqu'en 1680, que la famine ravageant l'Isle de Fuego, quelques pauvres Habuans de cette Isle passerent dans celle de Saint Jean sur un Batiment Portugais. Ils. furent reçus avec joie par les Negres de Saint Jean, qui avoient déja fort augmenté le nombre de Chevres, de Vaches, & fur-tout de Porcs, que les Porgais avoient laissés dans l'isse en la découvrant. La compassion naturelle porta les Negres, à leur donner une partie de leurs Bestiaux. Il arriva de-là que chacun entreprit de nourtir séparément les siens, & que le goût de la proprieré prenant naissance, celui qui eut l'habileré d'en élever & d'en nourrit un plus grand nombre passa pour le plus riche. Il n'y eur que les Chevres qui furent laisses dans les montagnes, & qui continuerent d'être sauvages

Les nouveaux Habitans de Saint Jean apprirent aux autres l'art de filer le

coton , qui croissoit naturellement dans l'Isle , & d'en faire une sorte d'étoffe pout se couvrit ; car ils étoient nuds auparavant , comme la plûpart des Negres de la Côte de Guinée. Ils leur communiquerent auffiles principes de la Religion Romaine, autant du moins qu'ils avoient été capables de les prendre eux-mê-La Religionary mes dans l'Isle de Fuego, dont ils étoient sortis. Mais un Prêtre de cette Isle se fentit assez de zèle pour se faire conduire à Saint Jean, où il s'efforça de cu!tiver ces premieres femences de l'Evangile. Il baptifa (64) tous les Negres. A la vérité on put douter ensuite de la bonté de ses motifs, lorsqu'il patut exiger des récompenses trop mercénaires pour le service qu'il leur avoit rendu. Il tira de l'un des étoffes de coton, de l'autre du coton cru & de l'indigo, enfin de chacun ce qu'il avoit de meilleur , jusqu'aux Bestiaux, dont il se fit donner une grande partie; & quittant l'Isse il accorda pour derniere faveut aux Infulaires, une Messe, qu'il leur dit dans une caverne de la Baye, qui en a pris le nom de Fuerno de Padre. Il leur promit de revenir rous les ans . & cerre

promesse fut exécutée pluseurs années confécutives. Mais un jour qu'il étoit à

Arrivée d'an Midiepare-

> (50) Ibid. p. 144. (60) Ibid. p. 185. · (61) Ibid. p. 160. & 356.

(61) Ibid. p. 218. (63) Ibid. p. 152. 164. 334. (64) Roberts , p. 417.



Hommes et Femmes de l'Île de S.Jean dans leurs habits. NXI.





leur dire la Messe dans la même caverne, une partie du roc, qui vint à se detacher, ensevelit le Prêtre & trente des Assistans sous ses ruines. Ou entendit pendant trois jours le bruit de leurs gémissemens, sans qu'il fût possible de leur donner le moindre fecours. Ainsi l'Isle de S. Jean demeura long-tems sans aucun Ministre Ecclésiastique; ce qui donna lieu à la naissance & au mêlange de quantité de superstitions. Dans la suite du tems l'Evêque de S. Jago ayant encrepris la visite de toute sa Province, laissa des Ministres fort ignorans dans clusque Isle; & celle de Saint Jean eur pour son parlage un Prerre Negre, dont celui que Roberts y trouva étoit le quatrième Succeileur. Roberts affure qu'il n'entendoir pas la Langue latine; ce qui n'empêchoir point qu'ayant appris à lire dans le Missel il ne célebrat les saints Misteres & qu'il n'administrat les Sacremens. Mais il fouffroit l'usage des superstitions établies, telles que de faire perstituons. laver les enfans avant le Bapteme; de mettre de la terre fur la tête aux jeunes filles dans la cérémonie du mariage, pour marque de sujertion; d'arroser d'eau les fosses des Morts, & quelquefois d'une quantité de jus de melons d'eau, &c. C'est un Protestant, qui fair cette Relation, & qui ne manque d'y joindre des séflexions injurieuses pour l'Eglise Romaine (65).

En divers cems

Mê'ange de fu-

L'Ille de Saint Jean est si négligée pour le Commerce, que dans l'espace de sept ans (66) on n'y avoit vù que deux Vaisseaux étrangers. Roberts apprit de Francklin & des Negres que les Matelots de quelques Vaisseaux François, qui venoient charger des Mulets à Saint Philippe, avoient quelquefois touché à Saint Jean dans leurs Chaloupes, pour y acheter de la volaille, & d'autres rafraîchissemens; mais comme il n'en étoir venu aucun depuis plusieurs années , les Infulaires concluoient que les François avoient abandonné (67) le Commerce de Saint Philippe, ou qu'ils trouvoient ailleurs qu'à Saint Jean les provisions dont ils avoient besoin.

Le Gouverneur de l'Isle y exerce la Justice (68), & décide les petits diffé- American Gou-

rends qui s'élevent entre les Habitans. S'ils refusent d'obeir à ses ordres, il a venue. le pouvoir de le faire mettre dans une Prison, qui n'est qu'un parc découvert comme ceux où l'on renferme les Bestiaux en Europe. Là, dit l'Aureur, ils demeurent quelquefois des jours enriers, sans entreprendre de se mertre en liberré. Il est rare du moins de voir des rebelles. Lorsqu'il s'en rrouve , le Gouverneur est en droit de les faire reprendre, & de leur faire lier les pieds & les mains dans la même prison, avec une garde pour les y retenir jusqu'à ce qu'ils ayent satisfait à leur adversaire, & qu'ils ayent demandé pardon au Public. L'autorité du Gouverneur ne s'étend pas plus loin, dans le cas même de meurtre. Mais Roberts n'apprit aucun exemple d'un crime si noir. On l'assura seulement qu'un Meurtrier seroit gardé dans les chaînes pour attendre la sentence du Gouverneur de S. Jago ou de la Cour de Portugal. Quelquefois, pour les fautes legeres, sur-tout lorsque le Coupable est d'un âge avancé, on ne lui donne que sa cabane ou celle d'autrui pour prison ; ce qui est regardé comme une grande faveur; car la prison publique est un châriment aussi redouté à Saint Jean que le dernier supplice en Angleterre. En 1722, le Gouverneur se Nem du Gounommoit Leonel Consalvo. Il tenoit son emploi de Thomas Santi, qui avoit venatur.

<sup>(65)</sup> Ibid. p. 418. (66) Voyez ci-dessus le Journal.

<sup>(67)</sup> Roberts , p. 166. (68) Ibid. p. 264.

le titre de Procurador de l'Isle Saint Jean , & qui faisoit ordinairement sa de-ROBERTS. meure dans celle de Fuego (69).

En divers tems. Errours des Car. ter & des Priotes, for l'file de S.

Les Carres & les récits des Pilotes font remplis d'erreurs sur tout ce qui appartient à l'Isle de S. Jean. Ils n'y reconnoissent qu'une bonne Rade, dont ils présentent même l'entrée comme fort difficile, à cause de l'abondance des rocs. Saint Jean néanmoins a plusieurs Bayes ou Rades, qui peuvent servir de retraire aux Vaisseaux. La principale & la meilleure est à la vériré celle de Fuerno, qui signifie un four ou une cave, foit qu'elle air tiré ce nom de l'avanture tragique qu'on a rapportée, ou de sa forme même, qui la met à couvert de toutes fortes de vents. En effet, si l'on s'avance jusqu'au roc de Kazy, où l'on trouve affez d'eau pour un Vaisseau du premier rang, on y est rellement environné de la terre qu'on n'y peut ressenrir qu'un leger souffle des vents Sud par Est, & Sud par Ouest, dont tout l'effet est de précipiter quelquesois l'eau de la mer dans la Baye.

Margner que Rob as donne pour comoirre la paye d= Fuction

Comme il est assez difficile d'en trouver l'entrée, quand on n'y a jamais relâché, Roberts donne les marques fuivantes. Lorfque vous êtes vers la pointe Nord de Saint Philippe ou Fuego, fi le tems est clair vous découvrez l'Isse de Saint Jean. Mais, dans un tems obscur, qui est assez ordinaire, portez au Nord par Ouest jusqu'à deux lieues de Saint Philippe, où vous trouverez les perires iffes. De-là prenez vers la plus orientale, dont vous vous approcherez affez pour en appercevoir la pointe Nord, & continuez d'en fuivre la Côte à la distance d'un mille, jusqu'à ce que vous soyez vis-à-vis la pointe du Sud. Ensuire, portant directement vers la pointe Nord-Est de l'Isle Saint Jean, qui est une pointe basse & platte, à laquelle vous ne scauriez vous méprendre, élargiflez-vous feulement d'environ un demi mille, jusqu'à ce que vous rombiez au Sud de l'Isle, où vous commencerez à fuivre la Côte à la di-Pance de la longueur d'un cable. Vous arriverez devant une grande Caverne qui fe présente dans les rocs, & vous verrez bientôt, à moins d'un quart de mille devant vous, une baffe pointe de roc qui s'avance médiocrement. C'est après cette pointe que vous trouverez Fuerno. Prenez un peu le large pour doubler cette pointe, parce que la Baye en est si proche que tournant en coude . il seroit difficile autrement d'y entrer. Vous y pourrez jetter l'ancre dans toutes ses parties; mais le meilleur endroit est le côté de l'Est.

Si vous veniez de l'Est à Saint Jean, prenez garde de ne pas vous avancer trop vers la pointe Sud de Saint Philippe; car avec un vent commun il vous feroit impossible de gagner Fnerno, ni même aucune partie de l'Isle (70).

Autres Bayes de Faciend de Agua

Au Nord-Ouest de Saint Jean, on trouve une autre Bave, oui se nomme Faciend de Agua, & qui est reconnoissable à quantiré de Bananiers. D'ailleurs il n'y a pas d'autre Vallée qui se présente du côté de la mer. Le rivage de cette Baye n'est pas commode; mais on peut y mouiller surement vers le centre, da côté du Nord, fut huit, neuf & dix brasses d'un fort bon fond. On appercoir un Ruisseau d'eau fraîche, qui coule presque jusqu'à la met.

Plus bas, au côté Sud-Ouest de l'Iste, près d'une pointe basse & unie, qui Baye de Ferrier, s'éleve tout d'un coup, on trouve la Baye de Ferrier, qui est double, c'est-àdire, divisée par des rocs d'une grande hauteur. Cette Rade est fort belle, &

(69) Roberts, ibid. p. 413.

(70) Ibid p. 411.

le Rivage très-commode pour le débarquement. Derriere l'endroit le plus Sud-Est de la Côte, la Nature a formé un Lac, ou un Bassin d'eau douce, qui est constamment rempli de l'eau qui découle des Montagnes. Il y a dans la partie Nord-Est de la Baye, un roc, qui forme une sorte de Quai, dont les Chaloupes peuvent s'approcher. Cette station seroit excellente, si elle n'étoit expofée aux fouffles violens qui fortent des vallées, fur-tour aux mois de Novembre , Décembre & Janvier , & qui ont quelquefois tant d'impétuofité qu'ils enlevent un Vaisseau de dessus ses ancres. Cette disgrace étoit arrivée quelque mois auparavant à une Frégare Portugaife. La Baye n'est pas plus sûre dans la saison pluvieuse & dans celle des vents incertains. Elle est ouverte aux vents Sud-Eft', Sud & Sud-Oueft, qui y foulevent quelquefois les vagues', jusqu'à pouvoir briser un Bâtiment contre les rocs de la Côte. Mais pendant le reste de l'année, l'anerage est fort bon; sur-tout aux mois de Mars, d'Avril & de May, où l'on n'a le soir que des vents doux de mer; &, toute la nuit jusqu'à dix heures du matin, de petits vents de terre fort agréables. Roberts ajoûte que la Baye de Ferriere est plus fréquentée que celle de Fuerno, parce que

celle-ci est beaucoup moins connue (71). Scio est une autre Baye de l'Isle de Saint Jean , belle & fabloneuse, mais dont l'entrée est difficile, & qui n'a pas d'eau douce. Celle de Sal-Point ou de la Pointe de Sable, se trouve décrite dans le Journal de Roberts, & malheureusement célebre par son nanfrage. L'Isle a quelques autres Bayes; mais qui méritent peu d'attention. A l'extrêmité des petites Isles, vers la pointe la plus Sud-Ouest, on trouve une perite crique, en forme de boulin, dans laquelle un petit Vaisseau peut mouiller. Quoiqu'elle ait quantité de rocs & petites lifes. de grosses pierres, on y voit clairement le fond', qui est depuis sept jusqu'à douze brasses, & la disposition du lieu fait qu'on y peut entrer & qu'on en peut fortir fans danger (72).

Baye de Scio,

ROBERTS

divers tens.

6. VIL

## Ille de Saint Nicolas.

S Uivant le Capitaine Roberts, Saint-Nicolas, ou San-Nicolao, qui est le nom en usage parmi les Habitans, s'étend plus en longueur que les aures Isles du Cap-Verd, à l'exception seulement de S. Jago. Paraghisi, son principal Port, est éloigné (73) d'environ trente lieues à l'Ouest de Palmera dans l'Isse de Sal. Elle est a 16 dégrés 45 minutes de latitude du Nord, & à 6 dégrés 52 minutes de longitude Ouest du Cap-Verd (74).

Dampierre dit que sa forme est rriangulaire; que le plus long de ses trois côtés, qui est à l'ER, n'a pas moins de trente lieues, & les deux autres, viner lieues chacun. Il ajoute qu'elle est montagneuse, & que toutes ses Côtes sont stériles (75).

(71) Ibid. p. 434.

(71) Ibid. pag. 435. Avec quelque netteré qu'on s'efforce de rendse les idées de Roberts, al est difficile que le Lecteur ne s'apperçoive par souvent de la négligence. Mais on a micux aimé lui laifler quelquefois fon obfcurité que de suppléer témérairement à des noms, ou à

des choses sur lesquelles on n'a pas d'autre témoignage que le fien.

(71) Dampierre dit que S. Nicolas est envi-ron vingt - deux lieues au Sud-Quest de Sal ,

(74) Roberts , p. 436. (75) Dampierre, Vol. I. p. 74.

Ecc iii

ROBERTS. Fo divers rems

Roberts la représente généralement comme une terre (76) fort haute. Sa partie la pus élevée est une sorte de pain de sucre, qu'on peut nommer une montagne, dont le sommet forme un pic, mais qui ne se termine pas en pointe. On l'appelle Monte Gourda. Sa fituation est au Nord-Ouest de l'Isle, (77) mais affez loin dans les rerres. De quelque côté qu'on arrive par la mer, on le découvre à la distance de neuf ou dix lieues (78).

La Côte de Saint-Nicolas est si libre & si nette, que depuis la pointe Est Disposition d'une partie des Côtes. jusqu'à une demie-lieue de celle du Sud-Ouest, un Vaisseau peut suivre le

rivage à la portée de la voix (79).

Dans la faison des vents variables, l'Isle n'a pas de Rade qui soir sure; Mais lorsque le vérirable venr de Commerce est arrivé, elle a deux ou rrois Baye de Para-Bayes d'une bonté médiocre. La plus voisine de la Ville est celle de Paraghisi, ghiù. où l'on peut mouiller affez surement, parce que le vent n'y souffle jamais que durivage. Elle a même une Crique, où l'on peut jetter l'ancre (80) entre quatre amarres de rerre. Mais Roberts décrit une autre Baye, où il aima mieux

mouiller, pour se mettre à couvert de l'importunité des Habitans. Quoiqu'il Fuerto Velho, ne la nomme pas, il y a beaucoup d'apparence que c'est celle de Puerto Velho. Celle de Paraghisi n'est qu'un boyau fort érroit entre deux pointes de roc, où les Bârimens peuvent demeurer en effet comme dans une Riviere, soit sur une seule ancre, soir à l'appui d'une simple amarre; & cette situation les expose à se voir sans cesse incommodés par le concours des Habitans. Le chemin de Paraghifi à la Ville est presque uni ; ce qui est fort rare dans routes ces Isles, où la terre est coupée de toutes parts (\$1) par des rochers & des montagnes. Au Nord de Paraghifi, à la distance d'une demie-lieue, on trouve un

petir banc de sable, qui n'est couvert que de quatre brasses d'eau (82). On rencontre ensuite la Rade de Porto Lappa, sur laquelle on ne peut se Porte Lappe. tromper, parce qu'elle se présente d'elle-même au Sud de l'Isle. Mais le fond y est fort mauvais pour les cables & les ancres.

A l'Est de Porto Lappa, presqu'à moitié chemin entre cette Rade & la Poinre Est de l'Isle, on trouve celle de Currifal (8 ), qui a de l'eau fraîche en abon-Cuttifal. dance, & dans une fituation fort commode pour les Vailleaux. Le meilleur endroit pour jetter l'ancre, est à l'Est, où l'on est (84) fort à couyert. On a devant esta de Looma, foi Petra de Looma, ou le Roc terrible, contre lequel la mer vient se briser

avec un bruit continnel, ce qui a setvi vraisemblablement (85) à lui faire donner ce nom. Cette Rade n'est pas favorable au Commerce, parce qu'elle est fituce à seize ou dix-huir milles de la Ville, & le chemin parsemé de rocs, avec la nécessité de descendre & de monter sans cesse (86).

Toutes les Bayes qu'on vient de nommer, fur-tout celles de Paraghifi & de Cas Bayes font pru fréquentées. Currifal, sont peu fréquentées par les Etrangers; & la seule raison que Roberts en ait pû trouver , c'est qu'elles n'ont aucune marque à laquelle on puille

> (83) Ibid. p. 344. (76) Roberts , p. 11. (84) Sur la position que Roberts donne lei à (77) Ibid. p. 441. Cerrifal , & fur d'autres circonftances , on eft (78) Roberts dit , vers la Pointe Oueft , p. porté à croire que cette Baye devroit être pla-

(79) Ibid. p, 115. cée dans la Carte, proche du lieu où l'on a mis Porto Ghary, (80) Ibid. p. 142. (81) Ibid. p. 141.

(85) Roberts , p. 441.

a dby Good

(86) Ibid. p. 15. (81) Ibid. p. 115.

les reconnoîtte. Cependant fi l'on excepte la saison des Tornados, il se trouve toujours au long de la Côte des Pêcheurs ou d'autres Infulaires, entre lesquels on peut se procurer un Pilote. D'ailleurs, en faisant voile avec un peu plus de senteur à la vue du rivage, on donne le tems aux Habitans de s'assembler près des Bayes, en assez grand nombre pour en faire remarquer l'ouverture (87).

ROBERTS. divers tems.

La plus célébre Rade de l'Isle Saint-Nicolas est celle de Terrafal, ou Trefal, qui est située à l'Ouest de l'Isle. Elle est aifée à distinguer par la multitude de grandes Barques que les Infulaires y ont sans cesse, & qui entrent ou forcent continuellement. Cette Baye est fort nette. On y trouve par-tout un excellent fond, particuliérement dans la patrie du Nord. Du côté de la mer. à la distance d'un quart de mille du tivage, la Nature a placé un rocher points, & des deux côtés de cette pointe, deux vallées aussi étroites que profondes, d'où le vent sort quelquesois fort impétueusement. Si l'on veut se garantir,

Bave de Terra-

de ces dangereux fouffles, il faut jetter l'ancre vis-à-vis cette pointe, c'est-àdire entre les deux vallées, où l'on trouve depuis seize jusqu'à trois brasses. Roberts remarque encore que l'entrée de la Baye est traversée par un grand banc de fable, mais couvert d'environ dix brasses d'eau; & qu'après l'avoir passé on se trouve sur un fond de douze, treize & quatorze brasses, qui diminue graduellement julqu'à quatre ou cinq (88).

Il n'y a presqu'aucun endroit dans la basse terre de l'Isle, où l'on ne puisse l'esu commande rrouver de l'eau en creufant; excepté lorsque la faison des pluies a manqué. 1 Sainte Discolate Mais on n'a pas befoin de ce fecours, parce qu'à un demi-mille de la mer, on a toujours de fort bonne eau dans la vallée, d'où les Habitans l'apportent à très-bon marché sur le dos de leurs Anes. De la Baye de Trefal on peut découvrir , dans un jour ferain , toutes les Isles qui sont sous le vent. Si le tems

Etat de la Villa

est un peu obscur, on n'apperçoit pas celle de Chaon, ou des Chiens (89). La Ville de Saint-Nicolas est une des mieux bâties & des plus peuplées de toutes les Isles du Cap-Verd. Cependant les maisons n'y sont pas si grandes qu'à S. Jago, si bien cimentées, ni si bien couvertes. Les roits, & celui même de l'Eglise, n'y sont que de chaume, ou de seuilles d'arbres. A l'égard, du reste, & sur-tour de la régularité des rues, Saint-Nicolas l'emporte sur S. Jago même. Mais quelque tems avant le voyage de Roberts, un Pyrate Anglois, nommé le Capitaine Avery, ayant relâché dans l'Isle, brûla une partie. de la Ville, sur quelques sujets de plaintes qu'il prétendoit avoir reçus des Habitans (90).

On est étonné avec raison que Roberts n'air placé, ni la Ville de Saint-Nicolas, ni celle de S. Jago dans sa Carte. Il ne donne pas même dans sa Relation, d'autre nom à la Ville de Saint-Nicolas, que celui de l'Isle; & quand il dir que Paraghisi en est plus proche que toute autre Rade, il ne la fait connoître que par le nom général de Ville (91).

Elle eft dans

Dampierre, qui aborda au Sud de l'Isle en 1683, raconte (92) que le Gouverneur l'étant venu voir au rivage, lui dit que sa Ville Capitale étoit dans

(87) Ibid. p. 443. (83) Voyage de Cawley, p. 4.

(\$9) On ne rrouve en aucun autre endroit

(90) Roberts , p. 419. l'Ife des Chiens , mais c'est apparemment la

(91) Roberts , p. 352, 25. 45. (91) Dampierse , Vol. I. p. 74

soeme que l'Ifte Chases,

408

une vallée, à quatorze milles de la Baye où le Vaisseau avoit jetté l'ancre : ROBERTS. qu'elle contenoit plus de cent familles, outre quantité d'autres Habitans qui En étoient dispersés dans des lieux plus éloignés.

divers tems.

Jannequin dit que de toutes les Ifles du Cap-Verd, il n'y avoit de son tems (93) que May & Saint-Nicolas qui fussent habitées. C'est peut-être sur son autorité qu'Ovington compte dix Isles désertes, entre douze qui font le nombre de ces liles (94).

Norobre des Habitaus de Saint-Nuclas-

Roberts affure qu'avant la famine, Saint-Nicolas avoit plus de deux mille Habitans, & que le nombre ne surpasse pas aujourd'hui (95) treize ou quatorze cens. Ils ont un Prêtre Portugais pour le Gouvernement eccléfiastique s car ils font tous profession de la Religion Romaine. Mais queiqu'elle y soir plus pure que dans les autres Isles, & qu'à S. Jago même, c'est-à-dire mêlée de moins de superstitions, ils sont d'un caractère si dur & si peu docile, que ce Guide spirituel a beaucoup de peine à les conduire. Ils sont tous ou noirs, ou couleut de cuivre, avec les cheveux frisés, à l'exception d'un petit nombre de Race Françoise, qui ont été laissés dans l'Isle (96) par le Pilote Maringouin, & de trois vieux Portugais, avec deux ou trois vieilles femmes de la même Nation. Dampierre observe que le Gouverneur, dont il reçut la visite, avec celle de trois ou quatre Insulaires des plus distingués, étoit le plus blane de ceux qu'il avoit vus, mais qu'il ne laissoit pas d'être fort bazané, Îls étoient vêtus assez honêtement, & tous atmés d'épées & de pistolets. Mais leur cortége, qui étoit composé de trenre ou quarante hommes, ne paroissoit qu'un tas de miférables, dont la nudité n'étoit cachée que par quelques vieux lambeaux d'habits (97).

A Jeeffe & moerftie des femenze.

Les femmes de l'Isle ont beaucoup plus de hardiesse à se servir de leurs mains & de leurs éguilles, que celles de toutes les autres Isles. Celle qui se présente en public avec une coeffe sans broderie, dans le goût des femmes de Bona-Vista, est accusée de paresse & de grossiereré. Elles sont aussi plus modestes . & jamais on ne les voit paroître nues devant les Etrangers , comme elles en ont l'habitude à Saint-Jean. Si elles ne font point à travailler aux champs, on les trouve toujours occupées à coudre ou à filet (98).

C'est dans l'Isle de Saint-Nicolas qu'on parle la Langue Portugaise, avec une exactitude qui est rare dans les meilleures Colonies de cette Nation, Mais fi les Habitans ont cette ressemblance avec les Portugais par le langage, ils ne ressemblent pas moins à la Populace du Portugal par leur inclination à volet les Etrangers, & par leur soif pour le sang, lorsqu'ils sont animés par quel-Carattere des que sujet de haine. Ils se servent de leurs couteaux avec aurant de cruau-

té que d'adresse. Roberts prouve leur goût pout le larcin, par son propre exemple. Lorfou'il fe trouva dans leur Ifle avec un feul Marelot, en 1722, ils entrerent dans sa Barque en assez grand nombre, & remarquant l'endroit où Roberts avoit placé ce qui lui restoit de plus précieux, ils prirent droit de

(93) Voyag, de Lybie par Jannequin. p. 125. (94) Roberts dit que dans l'espace d'onze ou douze mois avant son arrivée, il en éroit mort

cinq cens de faim. (95) Dapper rapporte qu'en 1625. il n'y avoit dans l'ille que dix neuf personnes , sçavoir buit hommes , Cept femmes & quatre

(96) Environ vingt ans avant l'arrivée de Roberts , p. 156. (97) Ibid. p. 444.

(98) Dampierre , Vol. I. p. 74. & fuiv. fon son infortune pour s'en saisir, en lui disant avec une impudence extrême, que la Barque & tous les biensétoient à eux, parce qu'il n'auroit pû éviter de périr sans leur secours, & qu'ils lui avoient apporté quelques boureilles d'eau fraîche. " Double fausseté, ajoure Roberts, car j'érois en sureré sur mon " ancre : & l'eau qu'ils avoient apporrée pour moi, ils l'avoient employée à leur propre ulage (1).

ROBERTS. divers tems

A l'égard des productions naturelles de cette Isle, Roberts observe qu'on Productions nay trouve les mêmes forres de fable & de pierres qu'à Sainr Jean; & les Ha- torelles le Saint-Nicolas. bitans prérendent sur une ancienne readition, qu'elles conriennent de l'argenr & de l'or, qu'ils ignorent la maniere d'en rirer. L'Isle produir aussi du falpèrre & du beurre d'or, mais en moindre quantiré que S. Jago & Saint-

Dampierre raconre que malgré les monragnes de Sainr-Nicolas & la ftériliré de ses Côres, il y a au centre de l'Isle des vallées où les Portugais ont leurs vignobles & leurs plantarions, (2) avec du bois pour le chauffage. Le terroir , suivant Roberts , est ferrile pour le maiz , pour les planrains , les bananes, les courges, les melons d'eau & muscars, les limons, les limes, & les oranges. On y voir quelques cannes de sucre, donr les Habirans font de la melalle. Ils onr des vignes, dont ils rirent, dans les bonnes années, foixante ou quarre - vingr pipes d'un vin (3) rartreux. Roberts en apprit la quantiré par la dime du Prêrre. Le prix ordinaire est de reois livres sterling par pipe; mais il est rare qu'on en trouve encore vers le rems de Noel; & la vendange (4) de l'Isse se fair au mois de Juin & de Juillet.

Vignes & vin

On y trouvoir aurrefois beaucoup de Sang-de-dragon; mais l'arbre qui le sang de dragon. produir y est devenu si rare, que Roberts doute si l'on recueille annuellement vingt ou trenre livres de cerre gomme, & le plus fouvenr ( 5 ) corrompue & fallifiée. Les Habirans attribuent la ruine de leurs arbres au Pyrare Avery . qui ayant brûlé leur Ville & coupé leurs figuiers pour faire des Chaloupes & des Ésquifs à sa Florte, les mir dans la nécessiré d'employer leurs dragons à faire les lambris & les planchers de leurs nouveaux édifices. En effer, on ne voir guéres d'aurre bois dans leurs maifons; quoiqu'érant creux, avec peu de dureré dans sa substance, il ne soir pas extrêmement propre à bârir.

Avant la derniere famine, les chevres, les porcs & la volaille (6) éroient fort communs à Saint-Nicolas; mais quoique cette disgrace n'eût duré que laille. rrois ans, Roberts assure qu'elle y avoir causé plus de ravages que dans roures les aurres Isles, parce que le Pays n'ayant guéres d'aurre commerce que celui (7) des Anes, il n'y paroissoit pas souvent un Vaisseau dans l'espace de deux ans , sur - tout depuis que le besoin de ces animaux éroir diminué aux (8) Indes Occidentales. C'est ce qui avoir rendu les Habirans plus industrieux que tous leurs voifins. Dans un tems plus heureux, ils avoienr une si grande

(t) Roberts, p. 444

(1) Dampierre, Vol. I. p. 74. (1) Cawley dit que le vin est manvais. Dampierre observe (Vol. 1. p. 74. ) que le vin thre, pour le goût, fur celui de Madere, mais qu'il est pâle & épais.

(6) Dampierre dit que les Chevres n'y sont pas aussi bonnes que dans la plupart des autres siles, mais qu'elles sont meilleutes qu'à Sal. Vol. I. p. 74.

(4) Roberts , p. 436.

(7) Il dit ailleurs que S. Nicolas est l'Iste la olus célebre pour les Anes, p. 342. (8) Ibid. p. 436.

(6) Ibid. p. 338. Tome II.

ROBIRTS. En divers tems. abondance de Chevres & de Vaches, que fans diminuer le fond, parce qu'ils ne les tuoient qu'à proportion du produir; si les mbarquoiens ordinairement fur les Vaiffeaux annuels du Portugal, deux milles peaux de Chevres, des trois ilfes de Saint-Nicolas, de Sainte-Nicolas, de Sainte-Nicolas, de Sainte-Nicolas, Mais la famine y avoir réduit le nombre des Vaches à quarante; à cetuir même des Chevres fauvages troit rellement diminué, que le Gouverneur dir à Roberts, qu'il ne falloit pas efferte; de trois ans, qu'on en pit faire pafferen Porrugal (p).

Roberts avoit emporte de Bona-Villa dans fa Barque une Geniffe de l'année, dont le Capitine Manuel Domingo lui avoit râte préfent, pour la tuer dans le voyage, & lui fervir de nourriure. L'ayant confervée vivane, il voulur la dounner dans l'Ille de Saina-Jean à Nicolas Confalvo, chez qui il avoit logé. Mais le Gouverneur s'y oppofa, fous prétexte que le droit d'élever & de nourrie des Vaches n'apparenton qu'au Seigneur Propriétaire. Roberts propofa de faire ce préfent à Manuel Souar Gum, patent du Gouverneur, Alots, l'innéer propre fe dequifant fous un autre prétexne, le Gouverneur accorda fon confenement, parce qu'on pouvoit efperte, difoit-il, que cette Geniffe ferviroit à produite un nouveau toupeque pout le Propriétaire (10).

Réparationnée cellaire dans l'Efle.

L'indultrie des Habitans de S. Nicolas fembloit promettre, au jugement de Roberts, que leur Ille fectoit bientoir expeulgé des érféres d'animaux qui s'accomodent le micux du Pays, fur-tour de Porcs & de volaille, dont il y avoit deja peu de familles qui ne fusient asfez bien pourvies. Cette réparation s'écoit faire dans l'espace d'envien roits ans & le fuccès en avoit été fiprompt (1s) qu'on avoit deja pù charger à fort bon marché un Bătiment, de volaille, de Porcs; & même de Chevaux, bont la race évoit venue de Bona-Villa, depuis quatorre ans, par les foins d'un Capitaine François, nomme Rolland (1s).

Induttrie des Habotans pour se vé-

Les Habitans de Saint-Nicolas se sont des habits d'étoffe de coton, dans la même forme que ceux de l'Europe , & sçavent travailler les boutons sur tous les modéles qu'on leur présente. Ils se font des bas de fil de coton, & d'assez bons souliers du cuir de leurs Vaches & de leurs Chevres, qu'ils ont l'art de tanner fort proprement. Ils faisoient aussi de leut coton plusieurs sortesde draps, & de matelats, qui étoient trop bons pour le commerce de Guinée, & que les Portugais venoient prendre pour celui du Brefil. Mais à force d'en tirer, ils ont rendu le coton aussi rare que dans toutes les autres Isles du Cap-Verd , (13) à l'exception de Bona-Vista. D'ailleurs S. Nicolasn'a jamais été d'un grand commerce. Ses Anes & son coton , avec quelques rafraîchissemens pour les Vaisseaux, ont toujours été ses principales richesses. Le Capitaine Cawley, qui y étoir en 1683, acheta des Habitans une provifion (14) de plantains, de bananes & de vin. Il femble qu'aujourd'hui la meilleure partie de leur commerce se réduit aux Tortues, dont ils prennent un grand nombre, & à quelques autres poissons, dont la pêche les exerce beaucoup. Leur Isle est la seule du Cap - Verd où l'on trouve une multitude de Barques, qui leur fervent à pêcher entre les Isles de Chaon , de Branca ..

Leur Comme ge préfent.

> (9) Ibid. 437. (10) Roberts, p. 439. (11) Ibid. p. 441.

(12) Ibid. p. 439. (13) Ibid. p. 437. (14) Dampierre, Vol. IV. p. 4. de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent. Ils vendent leur poisson argent comptant, ou pour les commodités dont ils ont besoin. Les Portugais qui prenoient, dans l'Isle, des draps de coton & des matelats pour le commerce du diverstems. Bresil, payoient ordinairement ces marchandises en monnoie de Portugal, parce qu'ils n'apportoient pas de commodités qui satisfissent les Habitans. C'étoient les François & les Anglois qui leur fournissoient des ustanciles & d'autres marchandises de leur goûr, pour lesquelles ils tiroient d'eux en échange des Aues & des rafraîchissemens. Mais la même famine qui détruisit leurs bestiaux, sit sortir aussi de l'Isle tour l'atgent que les Portugais y avoient laisse; car, dans le besoin où ils étoient de toutes sortes de secouts, un Vaisseau qui leur apportoir les moindres provisions étoit sur de se les faire

payer à grand prix (15). C'étoit autrefois le Marquis das Minhas , qui étoir Seigneur propriétaire de l'Isle de Saint Nicolas, comme de celles de Sainte Lucie, Saint Vincent Saint Antoine. Mais, après sa mort, le Roi se remit en possession des trois premieres, parce que Saint Antoine étoit la seule qui sut héreditaire dans la Maison das Minhas. Le Marquis envoyoit, chaque année, un Vaisseau dans ces trois Isles, pour en apporter les peaux de Chevres & les cuirs; seul avan-

rage qu'il air jamais tiré de la Concession du Roi (16).

Isles de Chaon, de Branca & de Sainte Lucie.

Es trois Isles sont également dépourvues d'Habitans & d'eau douce ; & les Trois Isles des udeux premieres n'ont pas même de Bestiaux. L'Isse, ou plutôt le roc de Chaon, est éloignée d'environ trois lieues, à l'Ouest, de Terrafal. Les Habitans de Saint Nicolas y vont à la pêche dans leurs Barques. Le fond est fort

mauvais entre Chaon & Branca.

Ilha Branca (17), ou l'Isle blanche, est un roc fort haut & fort escarpé, à Description de deux ou trois milles de Chaon, entre Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest. On y vient pêcher aussi de l'Isle Saint Nicolas. Au Sud de l'Isle ou du roc, la Natute a formé une sorre de crique ou d'ouverture, qui peut recevoir les Barques , mais si dangereuse dans ses grands vents , que les Pêcheurs de Saint Nicolas la fréquentent peu, quoique le poisson y soit dans une extrême abondance. Roberts suppose que cette Isle a tiré son nom d'une veine blanche qui s'étend au long de la Côte du Sud, & qui présente de loin comme des collines de sable blanc. Entre Branca & Sainte Lucie le fond est inégal, & brisé par quantité de rocs dans l'eau & dehors. Cependant, avec beaucoup de précaurion, un Vaisseau peut y passer sans péril; mais l'entreprise est dangereuse pour ceux qui sont étrangers dans ces siles. Branca produit le Guana, animal cust fott connu dans les Indes occidentales; mais qui ne se trouve dans aucune au-leasd. rre Isle du Cap-Verd. Sa forme ressemble beaucoup à celle du Lezard. On en voir, à Branca, de quatre ou cinq pieds de long (18).

Sainte Lucie est située à l'Ouest - Nord - Ouest de la partie Nord - Ouest de Sainte Lucie.

(15) Roberts, p. 440. C'est-à-dire, que (17) Branca, est une corruption o cout leur manquant pour les échanges, il fal- Les Cartes la nomment Ilha Ronda. (17) Branca, est une corruption de Blanca. loit qu'ils donnassent leur or & leur argent. (18) Roberts , p. 445.

(16) Roberts , p. 47.

ROBERTS.

Fff ij

### HISTOIRE GENERALE

ROBERTS. En divers tems.

Saint Nicolas, à la distance de trois ou quarre lieues. Elle a deux fort bonne Bayes, l'une au Sud-Oues, l'autre au Sud-Est de l'îsle. Les Chevres & le Mans y sont en asse grand nombre (19), mais elle n'a pas d'autres Habitans. Le Canal qui la sépare de Saint Vincent est & rempli de 1006, y qu'un Vaisseau

Phinomine pro-

ne peut s'y engager fans témérité (20). Frezier oblever (21) que la mer aux environs de ces îstes, est brillante & comme enstammée pendant la nuit, jusqu'à jetter des espéces d'eincelles pour peu qu'elle foit agriée par le mouvement des Doitsos ou par celui d'un Vail-feau. Quoiqu'il eix v'il, dit-il, quelques explicazions de ce Phénomene dans Robaulté d'ans quelques autres Philosophes, il n'autroit pas cesté de le trouver incroyable, s'il n'eux été convaince par le trémoignage de ses proptes yeux.

#### S. VIII.

## Isles de Saint Vincent & de Saint Antoine.

S Aint Vincent, que les Portugais nomment San-Vicente, est une Isle basse

& fabloneuse du côté Nord-Est, mais haure dans la plupart de ses-autres
parties, & fort riche en Rades & en Bayres.

Mayer de Saint-Fincent. Defghat, La principale de ses Bayes au Nord est celle Desseur, qui s'étend vers le Nord-Est entre deux poires asseure belles s, ce qui n'empêche pas que la men n'y foir tranquille, & que les Vaisseurs n'y puissent mouiller sirement contre le trarage, mais l'entre en est s'édificie avec le ven de Commerce, qu'elle est peu fréquencée. Cependant les Pécheurs de Saint Nicolas y vonr à la chasse des Tortuss. & Gaisseur de un marie pour ure entre à la zame de l'est Tortuss. & Gaisseur de un marie pour ure entre à la zame.

Porto-Grande.

Du côté Nord-Oueß, vis-à-vis l'Ille Saint Antoine, on trouve Porto-Grands, qui et une grande & belle Rade, où 10 no peut mouille fra un excellent fond de ſable à l'abri de tous les vents. Elle ſe ſair reconnoître aiſément par un toe ſort elevé, qui al Japparence d'une tour, à! entrée même de la Baye, St près daquel on peut pafier de deux côte ſans autone crainte. Si le vent ſouille au long de la haute terre, on y eſſiiye des bouffees fort violentes; mais on le touver plus eçual lorſquion ef al-del. On ne manque point d'eau fraiche ni de bois dans la Baye; ni de Chevres ſauvages, ſi l'on veut prendre la peine de les ture (121).

Defeription de

Froger & Frezier', qui mouillerent rous deux dans cette Rade, l'appellent Baye de S. Vinetan, & donnent le nom de Paind feire au Roc ou à l'îlfe (13) qui eft à l'entrée. Ils n'en pafferent qu'à la portée du moulquet. Frezier dir qu'il y treus va myng-feip briafles de fond, & qu'il n'eft éloigné du virage que de la longueur de deux cables que notaman pour le pailer, les Vailleaux font expolés au formle d'un vent fort impéreuns qui viern de somonagnes ont expolés au formle d'un vent fort impéreuns qui viern de montagnes ditent leux Petroquet que ce roc, & la baffe terre du côté du Nord, qu'icé tend du pied de monagnes vest le Nord- Quelt, & fort prits de l'Ille Saint

(15) Barbot v'est bien trompé dans la del'eription de la Guinée (p. 518) Jorsqu'il a dit (12) Roberts, p. 444. que cette l'île est la plus peuplée sprés S. Jago. (21) Voyage à la Mer du Sud, p. 9. & s'ûiv. (12) Roberts, p. 444. (13) Roberts, p. 444. (13) Roberts, p. 444. (14) Roberts, p. 444. (15) Roberts,

(10) Roberts , p. 446.

h. 14







Antoine, furent les signes qui leur firent distinguer, du Nord, l'entrée du Canal entre les deux Isles (14).

ROBERTS. En divers tems.

Ils jetterent l'ancre dans la crique, Sud par Est, sur dix brasses d'un beau fond de fable & de gravier, un peu à l'Est du roc. Ils descendirent au rivage, pour tirer leur provision d'eau d'une petite riviere, qui coule pendant une grande partie de l'année dans une petite crique, la plus enfoncée au Nord de la Baye; mais qui étoit alors à sec (25).

Différence en-

Dans la Carre de Roberts, la forme de Porto-Grande differe beaucoup du plan de (16) Frezier. Au contraire ce plan s'accorde avec les vieilles Cartes Hollandoises, excepté qu'elles font le roc de l'entrée beaucoup grand que Frezier ne le représente. La position que Roberts donne à la même Baye ne répond pas mieux à la latitude de Frezier, qui la place à seize dégrés cinquante minutes du Nord, c'est-à-dire, vingt-cinq dégrés moins que Roberts. Si le calcul de Frezier est exact, on doir accuser ausli d'erreur la latitude que Roberts donne à Paraghili, & par consequent la position des trois autres Isses au Nord, qu'il a reglée suivant cette latitude. Mais comme aucun de ces deux Ecrivains n'avertit que son jugement air été le résultat d'une observation actuelle, on balance en faveur duquel on doit se déterminer.

Porto San-Pedro est une Baye fort libre & fort nette de l'Isle Saint Vincent, Porto San Pedro. vers la pointe Sud-Ouest. On y peut mouiller sur un fond de sable, à la profondeur qu'on veur choisir. Mais dans les saisons douteuses, il est dangereux d'y faire un long léjour, à cause des vents imprévûs qui sortent impétueusement

de la vallée.

A l'exception de Sal, il n'y a pas d'Isle entre celles du Cap-Verd, où l'on prenne autant de Tortues qu'à Saint Vincent. Les Chevres & les Anes y sont aussi en abondance, & le salpêtre aussi commun qu'à Saint Jean, mais moins estimé dans son espèce. Roberts sit au seu l'essai de l'un & de l'autre, & trouva que le premier laissoit toujours quelque sel fixe; au lieu que l'autre se dissipe saint viutent. enticrement, à la réserve du moins de celui qui se forme près de la mer (27).

La Flotte de M. de Gennes, qui toucha à Porto-Grande en 1695, y fit une pêche fort abondante. Entre plusieurs sortes de Poissons, Froger en remarque un (18) qu'il appelle Bourse, d'une beauté extraordinaire, des yeux duquel il fort des rayons, & qui a le corps marqueté de taches exagones (29), d'un bleu fort brillant. L'unique rafraîchissement du Vaisseau le Saint Joseph , lorsque Frezier étoit à Saint Nicolas en 1712, fut une quantité extraordinaire de Poisson que l'équipage prit dans la Baye. Cependant il n'y a qu'une crique. entre deux perites pointes à l'Est-Sud-Est, où l'on puisse employer le filet. Les aurres lieux sont si pleins de rocs qu'on ne s'y sert que de l'hameçon. Entre poisson de saintplusieurs Poissons singuliers, Frezier donne la figure de celui qu'il appelle le Vincent. Grogneur (Grunter), qui a les dents blanches, le bec fort long, la queue d'un rat, & qui est marqueté de taches blanches. On en prit un de la longueur de fix pieds, qui ressembloit beaucoup au Pertinbuabo du Bresil. Frezier parle aussi de la Bourse, qu'on a déja nommée (30) d'après Froger. Il sur aisé de juger

(14) Ibid. p. 9. & fuiv. (15) Ibid. p. 11.

(16) Voyez la Planche. (17) Roberts , p. 448.

(28) Froger, Relation d'un Voyage à la Mer du Sud , p. 57. (19) Froger , whi fup. p. 57.

(30) Frezier , whi fup. p. 12. & fuiv. Fff iii

douce.

secure.

à la quantité d'écailles & de perites squelletes de Tortues, dont le rivage étoit ROBERTS. parsemé, qu'il y en vient un rrès-grand nombre. Les Habitans de Saint An-En roine s'y rendent tous les ans pour cette pêche, qui fait également leur nourridivers tems. ture & le fond de leur commerce ( ; 1).

Terruce Froger assure qu'il se rrouve, à S. Vincent, des Tortues qui pesent jusqu'à trois & quarre cens livres. Il ne faut que dix-sept jours à leur œufs pour acquérir toute leur maturité dans le fable ; mais les petires Tortues qui en fortent, ont besoin de neuf jours de plus pour devenir capables de gagner la mer; ce qui

fair que les deux tiers sont ordinairement la proje (12) des Oiseaux, Froger vit arriver un Vailleau de Nantes, qui venoit charger (33) des Tortues pour la Martinique. Suivant le témoignage de Frezier, il y a beaucoup de Balei-Baleines,

nes dans les Bayes de Saint Vincent (34).

L'Isle est fort montagneuse & mal pourvûe (15) d'eau fraîche & de bois. L'Equipage du Saint Joseph ayant trouvé la petite riviete à sec, pénérfa un peu plus loin & ne découvrit d'abord que des marais salés. A la fin , vers la pointe Sud de la Baye, on trouva un petit ruisseau qui descendoit des rochers vers la mer. On creusa la terre pour y ramasser plus d'eau; mais on eut beaucoup de peine à la transporter à bord , parce que la mer étoit fort agirée. Quoique cette eau fut très-douce & très-fraîche, elle se corrompit en moins de huit jours. A deux cens pas du ruisseau, il y avoit un Bois d'une sorte de Tamarin,

affez aifé à couper, & forr proche du rivage (36).

Saint Vincent est une Isse déserte. M. de Gennes y trouva vinet Portugais de Saint Nicolas, qui s'y occupoient depuis deux ans à tanner des peaux de Chevres, dont le nombre est fort grand. Ils ont des Chiens dresses pour cette chasse. Un seul prend ou tue chaque nuit douze ou quinze de ces (17) ani-1'the eft defer. maux. Frezier raconte qu'il trouva dans la Baye quelques Cabanes, dont les te. Habitans paf. portes éroient si basses qu'on n'y pouvoit entrer qu'en rampant sur les mains. fagers qu'on y Pour meuble, sil y vit de perires bougettes de cuit, & des écailles de Tortues, qui servoient de sièges, & de vases pour l'eau. Les Habitans, qui étoient des Negres, avoient pris la fuite à la vue des François. On en découvrit quelquesuns dans les Bois, mais sans pouvoir les joindre & leur parler. Ils étoient toutà-fait nuds (38).

A l'exception des Chevres sauvages, dont il est fort difficile d'approcher, on ne trouva point d'autres animaux qu'un petit nombre de Pintades. La ter-Plantes curieuses. re est si stérile qu'elle ne produit aucun fruir. Seulement on rencontre, dans les vallées, de petits bois de tamarins, & quelques arbustes de coton. M. de Gennes y découvrit aussi quelques plantes curieuses, relles que le Tithymallusarborescens ou l'Espurge à branches ; l'Abrotanum-mas , d'une odeur & d'une verdure admirables; une fleur jaune dont la tige est (ans seuilles; le Palma-Christi, ou le Ricinus-Americanus, que les Espagnols du Pérou appellent Pil-

> (31) Ibid. p. 13. (32) Froger , ubi fup. p. 52.

(35) Ibid. p. 55. (14) Frezier, p. 13.

qu'on tire des puits est douce , mais peu agréa- par Jannequin , p. 200.

(36) Frezier , p. 12.

<sup>(17)</sup> Froger , p. (1. (18) Ces Negres n'évolent apparemment que des Paffagers, venus pour tanner des peaux,

<sup>(35)</sup> Froger, p. 54. Dapper dit qu'on ne car il ne paroit par aucun Aureur que l'Île ait trouve d'eau qu'au fond de l'Île; que celle jamais été habitée. Voyez le Voyage de Lybie



Tom. H. A. 12

cerilla . & dont ils prétendent que les feuilles appliquées fut le fein des Nourrices attirent le lait. Sa semence ressemble exactement au pepin de la pomme des Indes. On en fait de l'huile au Paragay. M. de Gennes trouva aussi des pommes de coloquinte (19), & du Limonium-maritimum fort épais; du chiendent, & de la lavande sans odeur. Il ajoûte que près du roc qui est à l'entrée de la Baye, on pêche quelquefois de l'ambre gris, & que les Pottugais en vendirent quelques pièces aux Vaisseaux de la Flotte Françoise (40).

En divers tems.

II. L'Isle de Saint Antoine, ou Sant-Antonio, est stude à sept dégrés dix- 1810-le Saint Anto neuf minutes de latitude du Nord, & huit dégrés deux minutes de longitude. 100001. Ouest du Cap-Verd. C'est tout à la fois la plus Occidentale & la plus Sep- Sa frontion, tentrionale de toutes ces Isles. Frezier ne la met qu'à deux lieues de Saint Vincent, d'autres la mettent à six lieues. Sa terre est fort haute, & ne le cede guéres de ce côté-là à celle de Saint Philippe ou de Fuego. D'un autre côté, si l'on considere (41) la hauteur de ses montagnes & la prosondeut de ses vallées, elle n'a guéres moins de terrein que S. Jago. L'eau fraîche y est en abon-

dance (41). S. Antoine n'a que deux Ports ou deux Rades, qui puissent recevoir les Vaisfeaux à l'ancre. Le meilleur, qui est à l'exrrêmité Sud-Ouest de l'Isle, se nomme Torraful. De cette Rade à la Ville & aux Cantons habités du Pays, le Tential. chemin est si difficile & si long qu'un Vaisseau peut y demeurer long-tems sans que les Infulaires en foient informés. Suivant leur propre témoignage il y a qua-

Elle n'a que deux

tre ou cinq jours de marche (43).

La seconde Rade, qui est moins une Baye qu'une Côte sabloneuse, porte le nom de Praya Simone. Elle n'est à l'abri d'aucun vent ; mais on y est exposé fur-tout à celui qui fouffle avec beaucoup de violence dans le Canal qui est entre cette Isle & celle de Saint Vincent. La seule ressource, dans les dangers pressans, est de gagner Porto-Grande, Rade sure, dont on a donné la description dans l'article précédent. Cependaut l'ancrage est assez commode à Praya-Simone dans les tems favorables. On distingue cette Baye par un petit Village, avec une petite Chapelle, qui se présentent du côté du Nord. Une lieue plus loin, en suivant la Côte, on découvre la Rade, où (44) l'on peut mouiller, dans la partie Nord-Est, sur douze brasses jusqu'à sept.

Praya Simone.

Au Nord de la Chapelle, à la distance d'une demie-lieue, on trouve une petite crique, nommée Rivera de Trafa, où l'on peut être en sureré avec Crique nomme une Barque. La mer y est tranquille, & le tivage fort doux. Le bois & l'eau Rivera de Trafraîche ne manquent pas dans la (45) vallée. Dapper patle d'une autre Rade au Nord de l'Isle, à seize dégrés cinquante minutes de latitude.

La multitude de ruisseaux dont l'Isle est arrosce rend les vallées si fet- renilisé de l'Isle tiles, que Saint Antoine le dispute à toutes les autres Isles du Cap-Verd pour le Maiz, les Bananes, les Plantins, les Patates, les Courges, les Melons

(19) Suivant Dapper la coloquinte s'y est rellement répandue qu'il seroit impossible de la détroire.

(41) Roberts, p. 448.

(40) Frezier, p. 14. (41) Dapper donne à Saint Antoine deux hautes montagnes, dont l'une dit-il, est presqu'aussi haute que le Pie de Ténerife, & eache ordinairement sa tête dans les nues.

(43) C'est au manvais chemin que cesa doit être attribué, ear l'Isle n'a pas plus de trentecinq ou quarante milles de longueur, du Nordau Sud.

(44) Roberts, p. 451.

(45) lbid. p. 453-

ROSTSTE En divers tems.

d'eau & les Melons musqués, les Oranges, les Limons, les Limes & les Guaves. On v trouve aussi plus de Vignes; & si le vin n'est pas le meilleur de ces Isles, il n'y en a point (46) où il soit en plus grande abondance ni à meilleur marché. Froger dir néanmoins que l'Isle Sainr Antoine a de bons vins & d'excellens fruits; & que l'air y étant fort sain & fort temperé, elle peut passer

pour (47) un lieu délicieux.

Indigo de Salni Sa description.

Il y croît beaucoup d'Indigo. Les Marquis das Minhas y ont formé plusieurs grandes Plantations, sous la conduite d'un Portugais qui a trouvé de bonnes mérhodes pour la séparation de la teinture. La plante, ou l'arbuste qui porte l'Indigo, croît avec affez de ressemblance au Gener, mais elle a moins de grandeur. Ses feuilles sont petites, pales, vertes, assez semblables à celles du Bouis. On les cueille au mois d'Octobre & de Novembre, pour les broyer en bouillie, dont on fair des tablettes & des boules pour la teinture.

Le Marquis das Minhas a formé aussi des Plantations de coron, qu'on culti-Sa defeription. ve avec soin, & des Manufactures dont il sort de bonnes étoffes. L'arbuste qui produit le coton est à peu près de la grosseur d'un rosser; mais s'étend beaucoup davantage. Ses feuilles sont d'un verd d'herbe, & ressemblent à l'épi- . nard. La fleur est d'un jaune pâle. Lorsqu'elle rombe, il lui succede une cosse ronde, où le coton est rentermé dans rrois cellules, & qui contienr aussi la femence, qui est noire & de forme ovale, de la grosseur à peu près de ces féves que les François nomment haricots (48).

> Les vallées de l'Isle Saint Antoine sont couvertes de bois. Entre plusieurs fortes d'arbres, on y trouve en abondance celui qui produit la gomme, nom-

Sang de dragon, mée Adragante, on Sang de Dragon (49).

Les Anes & les Porcs y font non-feulement en grand nombre, mais plus grands & plus forrs que dans les autres Isles du Cap-Verd, Les Vaches n'y font pas moins communes, & les montagnes font remplies de Chevres fauvages ((o).

e:mic

Sur une des montagnes de l'Isle, on trouve une pierre transparente que les Habitans appellent Topaze; mais (51) Froger, qui en parle, n'ose assurer que ce soit la véritable pierre de ce nom.

L'Isle appartien aux Marquis das Munhas,

L'Isle de Saint Antoine appartient au Marquis das Minhas, créé depuis peu Marquis de Ghore, qui envoye un Vaisseau tous les ans aux Isles du Cap-Verd, pour apporter en Portugal les revenus de fon Domaine. Il jouit des principales richesses de l'Isle; c'est-à-dire, que les Vaches, les Chevres sauvages, le Sang de Dragon, les pierres précieuses, le beurre d'or, & l'ambre gris sont à lui sans partage. Il y a des peines rigoureuses pour ceux qui seroient convaincus d'avoir caché de l'ambre gris. Cependant Roberts observe qu'avec un peu de connoissance de la langue du Pays, il n'est pas difficile d'obrenir des Habirans, à fort bon marché, tout ce que l'Isle produit. On envoye tous les ans au Roi de Portugal une certaine quantité de beurre d'or ; mais l'Auteur ignore pour quel usage ( (2).

On affure dans l'Isle, qu'il s'y trouve une Mine d'argent; mais que dans la

(46) Ibid. p. 449. (47) Froger , p. 54, (48) Roberts , p. 450.

(49) Ibid. p. 449.

(50) Froger dit qu'ils élevent un grand nombre de Bœufs, d'Anes, de Chevres & de Porcs, (51) Roberts , p. 419. (51) Ibid. p. 449. & fuiv,

crainte

erainte que le Roi ne s'en saississe, les Marquis das Minhas different toujours à la faire ouvrir. On ajoute qu'un Patticulier, qui s'étoit tetité dans les monragnes pour y mener la vie Hêremetique, en tita de l'or jusqu'à la charge d'un

ROBERTS. cn divers tems.

Ane (53). Froger dit que les Pottugais de Saint Antoine, comme ceux des autres Vil- d'argent.

les, sont d'une couleur sombre & bazanée; mais qu'ils ont (54) le caractere caractere des la fort doux & fort sociable. Roberts confirme cet éloge. Il nous apprend que falaires, leur Isle est une espéce de magazin d'Esclaves. Dans le tems, dit-il, que les Portugais faisoient le commerce des Esclaves pout l'Espagne, le Marquis das Minhas, qui vivoir alors, fit acheter en Guinée une cargaifon de Negres, & les établit à ses frais dans son isse, où ils apprirent bientôt des Negres libres du Négres de Cais. Pays, la maniere de former les plantations, & de fournir à leur propre entretien. Ces Esclaves multiplierent si vite, qu'indépendemment de ceux que le Marquis fit transporter en Portngal & au Brésil, ils sont les quatre cinquiémes des Habitans, dont le nombre total monte à deux mille cinq cens ((5). Ils ont non-feulement leurs maifons & leurs femmes, comme les Negres libres, mais encore des biens qu'ils cultivent pour eux-mêmes, avec la dépendance naturelle du Seigneur, sous l'autorité d'un Inspecteur, qui est ordinairement un Portugais Européen & qui porte le ritre de Capitaine More. Ainsi l'Isle est divifée en deux fortes de Negres, entre lesquels ils s'éleve quelquefois des querelles, dont la fin est toujours sanglante. Les Negres libres sont valoir leur liberté. Les autres leur reprochent de n'être que des Fermiers, qui peuvent être déplacés au gré du Maître, & fixés même à l'esclavage, par la nécessité, ou avec les Naturela par la souveraine volonté du Marquis. Ces injures se terminent ordinairement par des coups , & les Negres libres qui sont fort inférieurs en nombre ne remportent jamais l'avantage. L'Inspecteur même a souvent beaucoup de peine à réprimer l'infolence des Efclaves. Mais comme ils font plus utiles que les autres à l'intérêt du Maître, la faveur panche de leur côté (56).

L'abondance des provisions rend l'Isle de Saint Antoine un lieu fort agréable pour les Vaisseaux. Froger raconte qu'y ayant envoyé sa Chaloupe de Saint Attoine. Vincent, ses gens n'eutent que la peine de gagner quelques maisons fort voifines de la Rade, d'où ils rapporterent plusieurs pièces de volaille (57), avec quantité de fruits, tels que des figues, du raisin, des bananes, des oranges, & des melons d'eau. Quelques jours après, il les envoya au même lieu, fuivant le conseil des Habitans mêmes, qui avoient promis de donner avis de leut arrivée à la Ville. Les Chaloupes revinrent chargées de douze cens pièces de volailles, de cent Porcs, & de vingt-einq Bœufs, avec une groffe provifion de fruits, pour lesquels ils n'avoient donné que de vieilles chemises, des grains de verre, des chapelets, de petirs miroirs, des rubans, des coureaux & d'autres bagatelles, que les Infulaires préferent à l'argent, parce qu'il passe peu de Vailleaux dans leur Isle (58).

(53) Froger , p. 54. (14) Ibid. Roberts attribue le même carac-

tere à tous les Habitans de l'Ifie, p. 450. (55) On affura Frezier que l'Isle contenoi environ deux mille Habitans.

(56) Roberts , p. 451.

Tome II.

Le Saint-Joseph, sur lequel Frezier sit le voyage de la mer du Sud, sut · (17) Le même Auteur dit ou'on fait dans l'Iste une sorte de pain mélé de maiz & de

> (58) Froger dit ici mal-à-propos que la proprieté de l'Ille appartient au Roi de Portu-

gal.

ROBERTS. En divers rems.

beaucoup moins heureux. Du Port Saint-Vincent, il donna le fignal de fon arrivée par un coup de canon; mais il ne lui vinte personne de Saint Anzione. On apperçur feulement pendant la nuit quelques feux, qui fembloinent répondre à cux que les Mateloss da Büriment avoient allumés aufil. Deut autres Vailfeux de la même Flotre, le Saint-Clement & le Saint-Malo, qui relàherent enfuite au même lieu, ne lailférent pas de recevoir la vittée des Habitans de Sânt-Antoine, qui leur apporteent des Bœufs, des Chevres, des figues, des bannes, des limons & du vin fort agréable («o).

Silener les Vovageurs fut la Ville espitaie.

Roberts, avec la négligence ordinaire pour les Villes Capitales, ne s'explique pas fur la fintation de la Ville de Saint-Antoine & le contente de la nommer Fillae en patlant de la Baye de Terráfal. Froger, qui avois abordé à Praya Simone, ou à Rivera des Trafa, car il ne fait pas connoire la Baye par fon nom, dir que la Ville est fituée au milieu des montagnes; ce qui en read l'accis fort difficile. Il ajoine quelle contient entvoin cniq cens Habitans, capables de porter les armes, outre un grand nombre d'Efclaves Negres, & qu'elle au n'Ocuvent de Cordeliers (£6).

Frezier rend témoignage qu'au-dessus de la Rade où il jetta l'ancre, & que doit être une des deux précédentes, il y a un petit Fort, monté de quarte pié-

ces de canon (61), commandé par un Gouverneur Portugais.

Dapper parle d'un Village fiuit à l'errtémité Nord-Oueil de l'Ille, & compolé de vings cabanes, qui cioten habitées vers le milieu du demier fiécle par cinquante familles. Elles avoient pour Chefs, un Capitaine, un Prêtre, é un Maitre d'école, qui parloiten for bire la langue Portugairé, mais qui vivoient dans une grande pauvreté. L'Auteux ne nous apprend pas si cette habitation étuit alors la Ville Capitale.

Pragmens du Capitaine Roberts.

Avant que d'abandonner les Isles du Cap-Verd, il nous reste à recueillir quelques fragmens du Capitaine Roberts, qui peuvenr être utiles aux Voya-geurs & à la navigation, & qui n'ont pû trouver place dans l'extrait de sa description ni dans son Journal.

Histolre du Matelor qu'il perdit à Saint-Nicolas.

Le premier regarde Potter, l'un des deux Matelots que les Pyrates lui avoient laissés, & qui fut separé de la Felouque en arrivant (62) à Saint-Nicolas. Cet homme, après avoir embrassé la profession de Potier à Kinston sur la Tamife, s'étoit fenti du penchant pour la mer. S'étant adressé dans certe vûe à ceux qui engagent des Matelots & des Domestiques au service des Vaifseaux, il avoit été trompé par un Perfide, qui sous divers prétextes avoit eu l'adresse de le vendre en qualité d'Ouvrier pour servir cinq ans dans les Co-Ionies de l'Amérique. Potter ne fut pas plutôt à bord qu'il s'apperçut de cette trahison. Mais on répondit à ses plaintes qu'on avoit fait de la dépense pour fon entretien pendant quelques semaines, & pour lui acheter les nécessités de fon voyage; de forte que fans employer la violence, qui auroit mal réuffidans un Port d'Angleterre, ses seules dettes qu'il n'étoit pas en état d'acquiter, devinrent une raison qui le fit consentir volontaitement à partir. Il arsiva à la Barbade, où il fut revendu. Roberts, qui étoit alors dans cette Isle ... apprenant son avanture de lui-même, & lui trouvant de l'intelligence avec un bon caractere, se laissa engager par ses instances à le racheter pour la som-

(59) Frezier, ubi fup. p. 12. (60) Froger, ubi fup. p. 54. (61) Frezier , ab. fap. p. 12. (61) Voyez ci-deflus le Journal de Roberts.

- - HZE L (5009°C

me de douze livres sterling, & le prit entre les Matelots de sa Felouque. Il lui trouva toujours, non-seulement du zele pour ses intérêts, mais de l'affection même pour sa personne; ce qui le disposa, dit-il, à le regardet moins comme un valet que (63) comme son propre fils. Il le perdit à Saint-Nicolas, par une suite d'infortunes qu'on a rapportées. Quelques expressions du Journal font juger qu'il le retrouva dans la fuire; mais on n'apprend pas dans quel lieu , ni s'il le laissa derriere lui dans les Isses, ou s'il le reprir à son service en retournant en Europe. On a crû que cet exemple devoit trouver place ici . pour servir à précaurioner les jeunes gens contre la perfidie de ceux qui les engagent, & pour leur apprendre en même sems que l'honnêteté & la droisure ne demeurent jamais sans récompense.

divers tems.

On se reproche en second lieu d'avoir passe trop légerement sur les moyens Adresse de Roque Roberts employa dans l'Isle de Saint-Jean pour composer une Barque des berns à se saintdébris de sa Felouque. Il y a de l'utilité à tirer ici, disent les Auteurs de ce Recueil, non-seulement pour les Voyageurs qui peuvent se trouver réduits à la même extrêmité, mais pour les Nations les plus polies de l'Europe, qui prendront dans l'exemple des Barbares de Saint Jean une bonne leçon de douceur & d'humanité.

Roberts ne voyant aucune apparence de pouvoir quitter l'Isle de Saint-Jean pour retourner en Europe, demanda au Gouverneur la permission de se faire une Barque dont il vouloit êrre lui-même le Charpentier, dans l'espérance de gagner du moins l'Isle de Fuego ou de Saint-Philippe. Les debris de sa Felou-Unique ressourque étoient encore sur le sable, où le zele des Insulaires les avoient rassem- ce qui lus tostote. blés; mais pendant deux ans qu'ils y avoient été négligés, les planches avoient achevé de pourrir, ou s'étoient fendues par l'ardeur du Soleil. C'étoit néanmoins sur ces miscrables restes que Roberts comproir d'exercer son industrie. Il avoit sauvé la plus grande partie des cloux de sa Felouque; & s'il ne lui restoit pas de voiles, il se proposoit d'en faire de ses habits. Mais le Gouverneur rejetta sa priere par un pur sentiment de tendresse. Il lui représenta qu'il ne pouvoit faire le moindre fond sur des planches tout-à-fait pourries, d'aurant plus que le péril est toujours grand dans le Canal par la violence des vents & des courans.

Cependaut il ajouta que si Roberts se croyoit capable de fabriquer un Vaisseau, l'Isle ne manquoit pas de bois pour en faire un neuf, & qu'il ne doutoit pas que tous les Infulaires ne l'aidassent dans cette entreprise. Il y avoit office du Goudans l'Isle, lui dit-il, rrois ou quarre haches dont on se serviroit pour cou- verneur. per des figuiers, & pour les fendre. Son frere, qui avoit demeuré quelque tems à S. Jago, en étoir revenu si bon Charpenrier, qu'il avoit fair des portes pour la plupart des maisons de Saint-Jean, sans parler d'un lit pour lui-même, & d'une chaife pour le Prêtre. Roberts marquant la crainte où il étoit de ne pas Ret qui refloit à avoir assez de clous, parce qu'on n'en avoit pû sauver que six ou sept mille, tant brifés qu'entiers, avec quelques pointes, & quelques verroux ou quelques crochets, le Gouverneur lui garanrit que le vieux Negre, qui faifoit les hameçons, étoit capable avec un peu d'instruction, de forger des clous de tout ce qui restoit de vieux fer. Comme on voyoit encore l'Esquif de Roberts, qui

ROBERTS. En divers tems.

évoir tombé en pourriture fur le rivage : Faires une Barque , lui dit-il , qué n'air que le double de cet Equif en longueur & se n largeur : el le fera expable de vous conduire furement à Saint-Philippe, & vous aurez affez de fre pour un Băziment de cette grandeur. Roberts ne put jamais lui faire comprendre qu'une Barque qui fetou plus longue & plus large du double, que l'Edquif, feroit beaucoup plus que le double de toute fa grandeur; & par confeguent que le double des clous qui avoient fuffi pour l'Efquif, ne fufficient pas pour une Barque de la errandeur qu'il imeosit nécefaire.

Fer and fe trou-

Cependant après avoir pris la réfolution de l'entreprendre, ils penserent à faire la visite de toutes les parties de l'Isle, pour chercher du bois, & ce qui se présenteroit de plus utile. Les trois haches furent apportées, avec les autres instrumens de fer qui étoient entre les Insulaires. Les haches n'étoient que des couperers de Boucher. Elles se trouverent accompagnées de deux forets . & de trois marteaux, dont l'un du poids d'environ trois livres paroissoit un marreau de Cordonnier, & les deux autres de Tonnelier. Ces préparatifs futent suivis d'une assemblée générale des Habitaus. Le Gouverneur seur apprit dans quelle vue il les avoit appellés, & combien il feroit honorable pour leur charité d'affister un Etranger qui avoit besoin de leur secours. Ils répondirent d'une scule voix qu'il pouvoit disposer d'eux, & qu'ils ne lui refuseroient aucun service; qu'ils regrettoient à la vérité que ce qu'ils alloient faire pour lui, ne dut servir qu'à les priver de sa présence; mais que n'ignorant pag que son Pays étoit un séjour plus agréable que leur Isle , ils ne pouvoient s'offenser de l'imparience qu'il avoir pour son départ, & que sans cette raison ils l'autoient rerenu malgré lui. Enfuite faisant entr'eux la distribution du travail. ils convintent que chacun manieroit la hache à fon tour; que les autres porteroient le bois au rivage, & qu'on lui laisseroit quelque tems pour sécher infqu'à ce qu'il fût en état d'être mis en œuvre.

Secours que la Provision e fontnet a RobertsL'exécution répondir à ce plan. On avoit déja transfooré une bonne quantité de bois, lorfque les flots amenterent fur la Côte pris de séoi es dévis d'ur Bàriment qui avoit fait naufrage. Il ne pouvoit eine arrivet de plus houreux pour les viers de Roberts. Les roots ne lui permettant pas d'attiret cent maffo au rivage, trente ou quarante Negret y attacherent leurs lignes, & la conduit fairst la nage, ji la firent aborder avec beaucoup difficulté datos une preite crique qui ett entre Scio & Pifair Piesans. Ces reflex d'un affer grand Vaif-eau fournieren quantité de plander avec beaucoup difficulté datos quantité de plander equi foir entre avec fes agrers, & donc Roberts prit auffis têt la réfolution de faire une Quille à fa Braque. Il avoit via confrituire que leure y suifieaux en Anclèterres; mais n'étant pas

Oblicale qui l'ar-

Charpenier, il commenjoit à douter de fa propre habiteé pour un métar qu'il connoitible in peu. Cependant la home d'abandonnez une entreprité dans laquelle il s'éroit engagé avec tant de confiance & qui avoit déja caufé tant de fairque aux Negres; l'actach plus que jamins à fa réfolution. Il prit fept ou huir Negres des plus intelligens, avec plusieurs autres qui devoient fervir d'aides à fea Duvriers & Soccuper par intervalles à la pèthe, pour la provision comme. Nais lorqui d'étont prèt à commencer l'ouvarge, il fir articé par un nouvel obliacle. Le Gouverneur l'étant venu trouver fur le rivage, lui défendit de pouffer plus loinfon travail, parce que la Barque qu'il vouloir collituire luispa-

The state of Evans

ROBIRTS. divers tems.

geoir que le seul désespoir lui avoir inspiré ce dessein, & le portoit à mépriser la mort. Dans le chagrin d'un si ctuel contretems, Roberts fut obligé de promerrre que sa Barque seroir plus grande au double que l'Esquif; & de s'engager par un serment formel à demeurer dans l'Isle, s'il lui donnoit moins de grandeur. Cependant il ne fit fa quille que de vingt-cinq pieds. Dans le cours de son ouvrage, il sentoir à tous momens le betoin d'une scie; car les haches allongeoient extremement le travail. Les Negres, à qui il fit comprendre ses desirs en avoient une fort rouillée, qu'ils lui apporterent. Elle étoit accompagnée d'une vieille lime , dont il se servit pour l'équiser.

Il seroit trop long de le suivre dans le détail de ses opérations. Les Negres admiroient son industrie, en voyant prendte sous ses mains une nouvelle forme au bois & même au fer. Francklin, fur le secours duquel il avoir compté, étoit tombé malade au commencement de l'entreprise, & ne parur au rivage que lorsqu'elle approchoit de sa perfection. Il s'étoit vanté de pouvoir consrruire réguliérement un Vaisseau. Mais quoiqu'il fut homme d'esprit, & qu'ileût reçu affez d'éducation pour faire juger avantageusement de la naissance, Roberts s'apperçut bientôt qu'il avoit plus de theorie que d'expérience. Il estvrai aussi que les Negres le soupçonnant d'avoir fair naître à Roberts les premieres idées de son ouvrage & lui en scachant fort mauvais gré, la crainte de les offenser davantage ne lui permettoir pas d'exercer ouvertement son sça-

Iln'eft paraidé

Il ne manquoit plus à la Batque que d'y apporter l'ancre de la Felouque. Adresse de Né-Elle étoit reftée sous un roc dans la Baye de Salt-Point. Quatre ou cinq Ne- 100 angre, gres s'y renditent par les montagnes. Ils attacherent à l'ancre une corde , avec laquelle ils eurent l'adresse de la dégager d'entre les rocs ; & lorsqu'elle fut en mer, ils la conduitirent à la nage fur la furface de l'eau, avec une facilité qui furprir beaucoup Roberts. Il n'auroit pas crû qu'une masse de ce poids put être foutenue par moins de douze ou quinze Nageurs; car le bois feul, après avoir été si long-tems dans l'eau, pesoit plus d'un quintal.

Le Gouverneur, le Prêtre & les femmes de l'Isse se trouverent au rivage le jour que la Barque fur lancée. Cette opération se fir encore heureusement. Mais Roberts s'apperçut aussi-tôt que son Bâtiment prenoit eau par divers endroits, quoiqu'il n'y eur aucune apparence de ce qui s'appelle proprement une voie d'eau. Il resserra la charpente autant qu'il lui fut possible, & ne se hazarda pas moins à gagner la Baye de Ferrier, pour y pêcher une ancre qu'un Vaisseau Portugais y avoir laissée depuis peu dans une rempête. Plusieurs Negres, qui lui offrirent volontairement leur secours, plongerent avec tant d'adresse & de bonheur, qu'ils tirerent l'ancre du fond de la Baye, entre un grand nombre de rocs.

Après l'heureux fuccès de son travail , Roberts attendit la chasse générale que le Gouverneur avoit ordonnée, pour lui procurer du fuif de Chevre, qu'il se proposoir de faire servir à calfarer sa Barque. On a déja vû que les Chevres étant fort maigres, il n'en pût tirer affez de suif pour ses besoins, non plus que d'une Vache que le Gouverneur eut la générolité de faire tuerdans la même vûe. Il prir le parti d'y mêler de la fiente d'Ane brûlée & réduite en poudre; invention dont il tita le double avantage de garantir fon:

Ggg iij

422

ROBLETS. En divers tems.

suif de l'ardeur du Soleil & de la morsure des Poissons.

Roberts partit enfin , mais extrêmement surpris de voir refuser à Francklin l'occasion de quitter avec lui l'Isle de Saint-Jean. Après l'impatience qu'il lui avoit vue d'en fortir, il ne put attribuer le changement de ses desirs qu'à la 1'tile Saun Jean, crainte de la met dans une Barque si fragile & si mal équipée. Ayant tourné fes miférables voiles vers les basses Isles, qu'il visita successivement, il se rendit à celle de Saint-Nicolas, où il relâcha d'abord à Porto Ghuy. C'est-là vraifemblablement qu'il retrouva Potter, son Matelor; car il le nomme ensuire plusieurs fois, sans nous apprendre autrement le lieu de leur tencontre. Les Habitans du canton acheterent tout le sel qu'il avoit pris dans les basses Isles ; & la faison ne pouvoit être plus favorable, puisque c'étoit alors celle des Tortues.

Il passa de Porto Ghuy à Paraghisi, où il trouva un jeune Anglois, nommé

Rencontre qu'il fait d'un jeune Angleis.

Georges, qui se disoir né dans la Province de Devon. Il racontoit qu'ayant été pris, dans un voyage à la Virginie, par le Capitaine Loo, il s'étoit sauvé depuis quelques mois d'entre ses mains, à Saint-Vincent, pendant que ce Pyrare y faifoit radouber le Merry-Christmas , Vaisseau de Londres , dont il s'étoit saisi dans le même voyage. Roberts prit assez de confiance à ce jeune homme pour lui laisser la garde de sa Barque pendant la nuit; & se trouvant fort incommodé, il se fit transporter à terre dans un lieu où les Negres prirent soin de lui. Portet, dont la fanté n'étoit pas meilleure, se trouva néanmoins assez bien le soir pour rerourner à botd. Dans le cours de la nuit, le vent devint si impétueux du Sud-Ouest, avec une pluie si violente, que l'inquiétude saisissant Roberts, il s'avança sur le rivage pour donner à Georges & à Potter des ordres convenables aux circonstances. Mais après avoir crié long-tems, il revint encore plus inquiet de n'avoir pû se faire entendre. Un de ses Negres, qui lui étoit fort affectionne, s'offrit à chercher sa Barque à la nage, par la seule raison qu'il ne pouvoit souffrir , disoit - il , qu'un Bâtiment qui l'avoit apporté avec tant de bonheur, pérît près du Port, faute d'entendre les ordres du Capitaine. Et malgré tous les discours des autres Negres, qui lui reptésentoient la violence de la mer & le danger de se mettre la tête en pièces contre les rocs, il s'élança du haut d'un rocher qui n'avoit pas moins de cinquante pieds au -dessus de l'eau. Ce qui augmentoit son ardeur étoit un cri qu'il venoit d'entendre de la Barque, & qui étoit échappé à Potter dans la crainte d'une vague qu'il avoit crue capable de l'abîmer. L'intrépide Negre gagna heureusement le bord. Mais le cable s'étant brisé presqu'audi-tôt, les ordres qu'il portoit furent inutiles. La mer jetta la Barque fi loin fur le rivage, que Georges, Potter & le Negre en fortirent facilement. Ils voulutent y rentrer lorsqu'ils furent revenus de leur effroi; mais des flots encore plus furieux la rentraînerent avec tant d'impétuolité, qu'elle s'alla brifer en pièces contre les premiers rocs. L'arrivée du jour fit voir à Roberts les piéces de sa Batque, qui flottoient au long du rivage, & la ruine d'un ouvrage qui lui avoit couté presqu'un an de travail. Sa santé étoit déja fort mauvaile. Le chagrin de cette nouvelle disgrace, joint (64) à la fatigue incroyable qu'il avoit essuyée pendant la nuit, augmenterent tellement ses incommodités, qu'elles se change-

Roberts perd () Barque.

Secouts qu'il trouve dans fa maladic.

(64) Voyez ci-dessus le Journal de Roberts.

sent dans une maladie habituelle, dont il ne fut délivré qu'après son retour en divers tems.

On a vû dans son Journal qu'il avoit pris quelques lettres de recommandation de l'Evêque de S. Jago & de l'ancien Prêrre de Saint-Nicolas. Elles lui attirerent tant de considération, que s'étant rendu à la Ville, le Gouverneur lui offrit à dîner, & le logea chez le Signor Gonsalvo, qui avoit commandé autrefois dans l'Isle. Il y vêcut dans une langueur extrême, mais avec tous les secouts qu'il pouvoit désirer de l'affection des Insulaires.

A l'arrivée du Capitaine Harfoot (65), il lui rendit des services considérables, par la connoissance qu'il avoit des Rades, & de la langue du Pays. Ayant pris le parti de saisir l'occasion de son Vaisseau pour retourner en Europe, il lui proposa d'accorder aussi le passage à Georges, qui étoit capable de se rendre utile à bord par différentes fortes de services. Harfoot y consentit; mais à peine eut-il mis à la voile, qu'observant ce jeune homme avec plus d'attention, il crut se remettre son visage. L'embarras de Georges & le soin qu'il affectoit de se cacher, confirmerent ses soupçons. Il se souvint qu'avant été pris dans un voyage précédent par le Pyrate Loo, il avoit vû ce Matelor au nombre des Corfaires, aussi empresse que les autres à le piller. Dans le premier mouvement de son indignation, il lui demanda d'un ton furjeux comment il avoir en l'impudence d'attendre de lui quelque faveur. Georges fort consterné s'excusa sur sa qualité de Prisonnier, qui l'avoit mis dans la nécessité d'obéir aux ordres du Pyrate. Mais rien ne fut capable de fléchir Harfoot, Il erut faire assez pour un homme de cette sorte, en le sauvant du dernier sup-

plice, dont rien n'auroit pû le garantir s'il eut été livré à quelque Vaisseau de guerre Anglois. Il le fit remettre à terre, en protestant qu'il ne lui accor-

En

(65) Ibidem.

berts prit le parti de quitter Harfoot pour ce tems, & tout celui de sa maladie, à commonter fur un autre Vaisseau qui soproposoir poser l'histoire de son Voyage,

doit la vie qu'à la considération de Roberts (66).

de retourner droit en Europe , mais qui fut (66) Voyez dans le Journal comment Ro- obligé de relâcher à la Barbade. Il employa-



# HISTOIRE

# GENERALE

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE SIXIEME.

VOYAGES AU LONG DE LA CÔTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP BLANCO JUSQU'A SIERRA-LEONA.

Contenant la description de plusieurs Pays, & de leurs Habitans.

### CHAPITRE PREMIER.

## Etablissemens des François entre le Cap Blanc & Sierra Leona.

INTRODUC-TION.

Les François

UOIQUE les Portugais s'attribuent les premiéres découvertes sur les Côtes Occidentales d'Afrique, cet honneur leur est disputé par la Nation Françoise. Dès l'année 1364, on trouve que les Vaisseaux de Normandie portoient leurs entreprises à Rufisco, & jusqu'à Sierra Leona. Les François produisent (1) un Traité d'affociation entre les Négocians de Dieppe & ceux de

ont découvert la Côte Occidentale d'Atroque avant les Postugais-

en Afrique,

Rouen, du mois de Septembre 1265, pour l'exercice de ce commerce; & l'année suivante en sit éclater les effets. Un nombre de Vaisseaux, plus grand qu'on ne l'avoit encore vû sur les Mers de l'Europe, mit à la voile pour l'Afrique, dans la vue d'étendre leur trafic au long des Côres, & de le confirmer par la Normanis , & fondation de plusieurs Comptoirs, (2) où les Habirans du Pays pussent trouver leurs Comptoits

> (1) L'original de ce Traité fut brûlé dans lume I. p. 8. & fulv. Ce n'est pas sur des faits Fincendie de Dieppe en 1694, mais on en troude cette nature que fon autorité doit être fufve des témoignages irréculables dans un aueiem Manuferit des Annales de la même Ville,
> (a) Le l'ete Labat a fort bien expliqué ess dans un autre lieu. Antiquités dans son Afrique Occidentale, Vo-

constamment

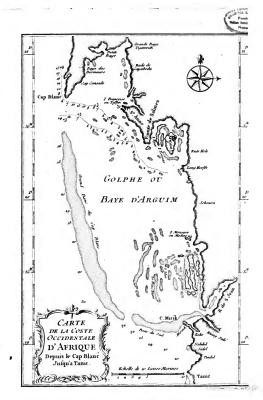



constamment une vente ouverte, & Jes Vaisseaux François des cargaisons roujours prêtes. Ce fut dans la même vûe, qu'après avoir augmenté leurs Erablissemens au Senegal, à Rufisco, & sur la riviere de Gambra, ils en formerent d'autres à Sierra Leona, & sur la Côte de Malaguete, avec deux Villes , ou deux Forts , dont l'un fut nommé le petit Paris , & l'autre le petit Dieppe. Ils étendirent ainsi leur commerce en continuant de bâtir d'autres Forts, tels que celui de la Mine d'or, ou de Mina, sur la Côre de Guinée, qu'ils éleverent en 1382, & ceux d'Acra, & de Cormantin. Ces nouvelles sources de richesses en jetterent d'immenses dans la Monarchie Françoise, qui n'auroient pas manqué de croître sans cesse par de nouveaux progrès du commerce, fi les guerres civiles qui fuccéderent à la malheureule caraftro-

phe de Charles V I. en 1392, n'eussent interrompu de si belles entreprises.

INTRODUC-

La parr que les Ducs de Normandie prirent aux troubles de la France, exposa les Normands aux mêmes disgraces. Ces farales conjonêtures causerent Décadence & bientôt la décadence du commerce d'Afrique. La mort des principaux Négo- raine de l'ut cians acheva de mettre les affaires de la Compagnie dans la dernière confufion. Mais la principale cause de sa ruine sur l'ambition de ceux qui s'étant enrichis par le commerce, dédaignerent bientôt la fource de leur fortune, & s'allierent avec la Noblesse pour faire perdre le souvenir de leur origine. Ainfi la fameuse Compagnie Normande s'assoiblissant par dégrés, fes plus florissans Comptoirs romberent aussi successivement. Les plus éloignés furent les premiers abandonnés ; & de rant d'Etablissemens il ne restoit à la fin du feizième fiécle que celui du Niger, qui fut nommé enfuite l'Isle de Sanaga, (3) ou du Senegal, & qui s'appelle aujourd'hui l'Isle de Saint-Louis. On peur croire que la raison qui le fit sublister après la ruine des autres, fut feivenon-feulement qu'il fe trouvoit le plus proche de l'Europe, mais encore qu'érant couverr par l'embouchure de la riviere du Senegal, dont le passage est fort difficile, il éroit mieux défendu contre l'invasion des Errangers. Aussi les Successeurs de la premiere Compagnie de Dieppe & de Rouen, n'ont-ils pas cessé de conserver ce Poste, & d'y entrerenir des Directeurs & des Facteurs pour la conduite de leur commerce. Labat nous en donne la succession depuis Thomas Lombard en 1626, jusqu'à M. du Boulay en 1664, c'est-à-dire, jus-

Le Comptoir du

qu'au tems où la Compagnie fut obligée de renoncer à ses droits. Il ne doir donc rester aucun doure que les François ne fussent établis à l'embouchure de la riviere du Senegal en 1626. La direction de leur com- platieurs ( ompamerce étoit alors entre les mains de la Compagnie de Rouen, qui continua d'en jouir jusqu'en 1664. Mais, par l'autorité du Roi, elle fur obligée d'abandonner & de vendre ses droits pour la somme de cent cinquante mille livres, à la nouvelle Compagnie qui prit le titre de Compagnie des Indes Occidentales. Cette Compagnie des Indes ménagea fi mal ses intérêts, qu'en 1673 le Roi l'obligea de céder ses Parentes à une aurre Compagnie de nouvelle créarion, pour la fomme de soixante-quinze mille livres. La fortune ou la conduite manquerent encore à celle-ci. Elle vendit, en 1681, ses prérentions à une aurre Société pour un million dix mille livres. Le Roi confirma cette troihéme Compagnie par des Lettres qui limitoient son commerce en-

Succession de gmes Françoites.

(3) Ce qu'on appelle ici le Niger est la Ri- sus Tome I. Chap. I. On examinera dans viere même de Sanaga, dont les François la suite si c'est en effet le Niger. ont fair par corruption Senegal. Voyez ci-def-

Tome II.

Hhh

INTRODUC-

tre le Cap-Blanc , & Sierra Leona , patce que le ptivilége de commercer au Sud du Cap de Bonne Espérance avoir été accordé à d'autres Négocians , asso-

cisí fous le itire de Compagnie de Guinée.

En 1694, s'ette derniere Compagnie voyant (es affaires en défordre, vendit, avec la permission du Roi, dix-neuf ans qui lui resloient de son Privilége, 4 M. d'Apongys, pour la fomme de rois cens mille livres. Dix-huit autres Négocians, qui s'alfocicent à M. d'Apongys, formerent une quartième Compagnie d'Arique, sous le nome de Compagnie da Senegal, pour laquelle ils obvintent de nouvelles Patennes. Mais n'ayant pas plas de fuccès que leurs Prédécessieus; ils revenditent, en 1799, leus droits pour la fomme de deux erres cirquante mille livres, à une Compagnie de Marchands de Rouen, en et extervant méanmoirs, fous certaines conditions, la moité du commerce. Ces effendes exclusivement par le Roi, sous le tirre de cioquième Compagnie da Genegal. Enfin la nouvelle Compagnie des Index, ou de Mistliffie), formée à Pasis en 1717, acheta des Marchands de Rouen, pour la somme d'un million fut cens mille livres, le Commerce d'Artiques, dont elle et encore

en possession (4).

Premiere Com-

Il ne fera point inutile de joindre ici quelques remarques sur la naissance & le progrès de toures ces Compagnies Françoifes. La premiere qui avoit achere les droits des Normands affociés, & ceux des Seigneurs Propriétaires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Christophe, de Sainte-Croix, de la Grenade & de Matigalande, reçut du Ministere toute l'assistance & tour l'encouragement qu'elle pouvoit desiret. Elle fut aidée des Vaisseaux & des Troupes du Roi. Enfin ne manquant de rien pour le succès de ses entreprises, il étoit impossible qu'elle ne patvînt pas à son but, si elle avoit sçû se renfermer dans de justes bornes. Mais par une espece de monopole, en s'efforçant, sous le titre de Compagnie des Indes Occidentales, de faire tourner tout le commerce du Royaume en Afrique & en Amérique, elle ruina ses propres affaires. On peut la considerer comme la premiere Compagnie d'Afrique établie par autorité, cat l'ancienne Compagnie Normande n'étoit qu'une affociation privée. Quoiqu'elle eût obtenu la disposition des trente années qui restoient de son Privilége, avec une clause de redemption, lotsque ce tems seroit expité; elle fut rompue long-tems avant le terme; & dès 1674 (5) les Isles de l'Amétique furent réunies à la Couronne.

Seconde Com pagnic.

Les Paemes de la feconde Compagnie évoient pour trenne ans , & fes Priviléges excludir pour le commerce s'étendoiren depuis le Cap -Blanco jufqu'au Cap de Bonne-Ejériance. Cette Compagnie le trouvant incommodée par l'Etabilifement des Hollandois à Gotte & dans la Baye d'Arquim, obtint des ordres du Roi pour le départ d'une Efcadre, fous le commandement du Contre d'Errecée, qui prit Gorde en 1677. Elle arma elle-même quelques Vailfeaux, dont elle donna la conduite à M. du Calfe, & qui fe faitrent du Fort d'Arquim au mois d'Août de l'année fiuviene. D'un autre côté, elle fie en 1679 des Traités avantageux avec les Rois de Rufifico, de Potrodal; , & de Joal, par lefquels ces Princes lui écôdente la propriété de outres les

<sup>(4)</sup> Recueil des Edits, Ordonnances & Déclarations du Roi. Labat, néi fup. p. 19. & fuiv. (5) Histoire des Antilles par du Tentre.

INTRODUC-TION.

Côres entre le Cap-Verd & la riviere de Gambra, c'est-à-dire d'un espace d'environ rrenre lieues de Côre, & de six lieues dans les terres. Tous les Errangers étoient exclus du Commerce dans cetre étendue de Pays, & les Vaisseaux de la Compagnie affranchis de toutes fortes de droits. Dans le cours de la même année, la Compagnie s'engagea par Contrar, avec le Roi, à fournir chaque année, pendant l'espace de huit ans, deux mille Negres aux Isles de l'Amérique qui appartenoienr à Sa Majesté, & le même nombre, ou plus s'il éroir nécessaire, pour le service des Galéres. Avec rant de sujets d'espérance, qui n'auroir pas cru le succès presqu'infaillible? Mais les pertes que la Compagnie essuia par les guerres, & ses detres qu'elle fut obligée de contracter pour se soutenir, la réduisirent à la nécessité de composer avec ses Créanciers, qui se crurent fort heureux de pouvoir retirer le quart de leurs avances. Les disgraces de deux Compagnies consécutives donnerent tant d'éloignement pour en former une troisiene, que le Ministere eur beaucoup de peine à rassembler un nombre d'Associés suffisant. Il y avoit néanmoins assez de différence entre le prix de la seconde & celui de la premiere, pour faire juger que les fonds éroient confidérablement augmenres dans la derniere des deux Administrarions.

La troisième Compagnie qui fut formée en 1681, se promettoit plus de Troisième Combonheur, lorsque le Ministere jugea qu'il étoir à propos de diviser le Privilége, en le restraignant pour la Compagnie, depuis le Cap-Blanc, jusqu'à la riviere de Gambra inclusivement, & formant pour le reste une nouvelle Association sous le titre de Compagnie de Guinée. Le Marquis de Seignelay, qui avoit alors l'Administration générale du Commerce, ne manquoit pas de prétexte. Il reprochoit à la Compagnie de n'avoir pas rempli ses engagemens pour les deux mille Negres qui devoient êrre envoyés tous les ans aux Isles de l'Amérique. Il se plaignoit d'ailleurs que la Compagnie n'avoit pas apporté d'Afrique aurant d'or qu'on s'y éroit atrendu. En vain les Directeurs lui représenterent qu'ils ne s'étoient pas engagés à payer les dettes de la Compagnie précédente, & qu'ils avoient compté de jouir paisiblement des droits qu'ils avoient acquis ; qu'il leur en avoit coûté quatre cens mille livres pour rétablir & pour étendre le Commerce; que d'ailleurs ils avoient fait plus qu'ils n'étoient engagés par le Contrar, puisque dans les deux dernieres années & demie, ils avoient transporté en Amérique quatre mille cinq cens soixante & un Negres, & qu'il paroissoit par les Registres de la Monnoye, qu'en trois ans ils avoient fair entrer dans le Royaume quatre cens marcs d'or. Toures ces remontrances furent inutiles. Ils obtinrent seulement que les limires de la Concession fussent élargis depuis le Cap-Blanc, jusqu'à Sierra Leona, la possession de Gorée & d'Arguim confirmée, & leur droir continué pour fournir des Negres aux Isles Françoises de l'Amérique.

La fortune ne fut pas plus favorable à cette troisième Compagnie. Ses affaires romberent dans une décadence, qui l'obligea de demander la permiffion de la Cour pour vendre les dix-neuf ans qui lui restoient de son Privilége, au sieur d'Apougny, un de ses Directeurs. Il se forma aufsi-tôt une nouvelle Affociation. L'exemple du passé devant servir de régle à cerre quatriéme Compagnie, elle crut effectivement pouvoir profiter de l'infortune de pagnic ses prédécesseurs, & les mesures furent prises avec toute la sagesse qui con-

428

TION.

venoit à cette vûe. Mais la durée n'en fut pas longue. Les affaires tomberent dans un tel défordre, que le sieur Brue, qui fut envoyé au Senegal en 1697 pour les rétablir, l'ayant tenté sans succès, on fut forcé de vendre le Privilége en 1709, à une nouvelle Compagnie de Marchands de Rouen. Enfin ceux-ci, qui ne réuffirent pas mieux, y renoncerent en 1717, & le Cinquiême & revendirent à la Compagnie de Millissipi, qui a réuni le commerce des Indes Orientales & Occidentales, & celui de l'Afrique, sous une seule Di-

fixieme.

rection (6). Les bornes affignées à la troisième Compagnie par ses Lettres Patentes s'é-Bornes affignées par les Lettres Pa- tendent depuis le Cap-Blanc jusqu'à Sietra-Leona. Dans cet espace, la France

a les Erablissemens suivans : I. L'Isle & le Fort d'Arguim, près du Cap-Blanco. Elle a dans sa dépendance la Rade & le Comptoir de Portendie, ou Portodali, qui est au Nord

du Cap-Verd. II. L'Isse & le Fort du Senegal, ou de Saint-Louis, à l'embouchure de la

riviere du Senegal. C'est la résidence du Directeur général. III. Le Fort & le Comptoir de Saint-Joseph, près de Mankanet, sur le bord

du Sénegal, à 300 lieues de son embouchure, près des Cararactes de Felu dans le Royaume de Galam. Il a dans sa dépendance un petit Comproit, & un Fort nomme Saint-Pierre, près de Kaniura, sur la riviere de Falené, dans le même Pays, mais appartenant au Royaume de Bambuck, I V. L'Isle & le Fort de Gorée , près du Cap-Verd.

V. Le Comptoir de Joal, sur la Côte, entre l'Isle de Gorée & l'embouchu-

re de la Riviere de Gambra. VI. Le Comptoir d'Albreda, au Nord de la même Riviere, vis-à-vis Jamesfore.

VII. Vintain ou Bintam, Comptoir fut la Riviere du même nom, au Sud de la Riviere de Gambra, & fort près de l'embouchure.

VIII. Un Comproir dans l'Îsse des Bissages ou de Bisso, près de Cachao.

Il reste à donner quelque idée de ces Etablissemens, dans l'ordre où l'on vient de lire leurs noms.

Description de h Raye, de l'Hie & du Fost d'Ate Lum,

Le Fort d'Arguim est situé dans une petite Isse, un peu au Sud du Cap-Blanc, qui est situé lui-même sur la Côte occidentale d'Afrique, à vingt dégrés trente minutes de latitude. C'est une pointe basse, qu'on ne découvre pas aisément de la met, qui se rermine au Sud par un Cap, long, bas & stérile, sans verdure, sans arbres, & sans aucune marque qui puisse scrvir de regle aux Pilores. Il a tiré fon nom de la couleur blanche de sa rerre, qui est seche & sablonneuse. Son extrêmité est ronde, & défendue par quantiré de bancs de fable & de bailes, qui rendent le débarquement (7) fort dangéreux. Il se présente au Nord & au Sud; mais lorsqu'on a doublé la pointe du Sud, la Côte s'étend au Nord, & forme avec le Cap Sainte-Anne, qui est dans le même parallele, à la distance de huit lieues à l'Est, une profonde Baye, où l'on trouve quantité de criques & de petites rivieres. Cette Baye n'a pas moins

Baye de Sainte»

est au Sud-Ouest. Descripcion de la Guinée , p. (7) Barbot dit qu'on trouve huit ou dix braf- 129. La Description de Labat s'accorde affez fes d'eau près du rivage, & que le courant y avec celle ci , ubi fup. p. 57.





de douze lieues au Nord & au Sud. Le fond est inégal. Elle a une petite Isle & plusieurs bancs de sable. Ses Côtes sont seches & stériles, absolument déferres & hors des voies du Commerce. Du Cap Sainte-Anne jusqu'aux Salines, la Côre prend du Nord-Ouest au Sud-Est l'espace d'environ six lieues, & présenre vers le milieu de cet espace une perire Baye, près de laquelle on rrouve quelques Salines naturelles, qui donnent abondamment du sel dans les rems secs.

INTRODUC-TION.

Affez près de la pointe de Sainre-Anne, on trouve une autre Baye, de la même grandeur à peu près que la premiere. Elle a trois Isles, dont la plus grande est nommée Ghir par les Arabes, & par les Européens Arguim. La longueur de l'Isle d'Arguim est d'environ-une lieue & demie, & la largeur Baye d'Arguim d'une lieue. Les deux aurres Isles sont moins grandes, mais sont aussi stériles. C'est de l'Isle d'Arguim que le Golse, ou la Baye, tire son nom. Il commence au Cap - Blanc & finit au Cap (8) Mirik , à l'embouchure de la Riviere de Sainr-Jean. La Baye entre ces deux Caps, qui sont à quarante lieues l'un de l'autre, est défendue par un (9) banc de sable, long de vingtcing lieues & large de deux ou rrois, sur lequel la mer est toujours fort groffe. Ce banc, & quantité d'aurres de moindre grandeur, qui se rrouvent aux en-virons, rendent l'entrée de la Baye fort dangereuse. La seule voie sûre pour gereus. les Vaisseaux pesans est entre le Cap-Blanc & l'extrêmité Nord du grand banc, où l'on n'a pas moins de douze ou quatorze braffes. La largeur du Canal est d'environ quatre lieues. On trouve dans la Baye d'Arguim toures sorres de Poissons en abondance, & sur-rout celui que les Hollandois nomment Stockfish . & les François Vieilles. Il y est d'une grandeur si extraordinaire . qu'on en a pris qui pesoient deux cens livres.

L'Isle d'Arguim est à vingr- huit dégrés (10) trente minures de latitude du Situation de l'Arguim. Nord, à la distance d'une lieue du Conrinent d'Afrique. Les deux autres Isles n'en sont qu'à la portée du mousquet. Mais on ne peut aborder dans celle d'Arguim qu'avec les Chaloupes. Le meilleur endroit pour y descendre est du côré du Sud, fur un rivage plat, de gravier. Un Bâtiment, qui ne prend que dix ou douze pieds d'eau, peur forr bien s'en approcher à la portée du mousquer. Entre l'Ille & le Continent, on trouve un Canal où une Frégare de vingr piéces de canon peur demeurer ferme à l'ancre sous le Forr, qui est situé sur la poinre du roc, au Nord-Ouest. Il a vingr toises de face. Les murs sont de brique & de pierre brute, cimentées ensemble, de l'épaisseur de quatre pieds, sur rrente ou rrente-cinq pieds de hauteur. Du côré de la terre il y a deux Tours, dont celle qui rient la droite est quarrée. L'aurre l'éroir aussi; maiselle a été revêtue du côté de la mer par un nouvel Ouvrage qui la fair paroître ronde. La courtine qui joint ces deux tours forme un angle assez faillant. La porte qui est au centre, est défendue par un fosse, & par un Ouvrage de pierre de la forme d'un fer à cheval, avec quatre embrasures. Le reste du Forr est environné par la mer. Il a une citerne, & un Magazin à l'épreuve de la bombe. L'Isle a d'ailleurs deux cirernes, dont la plus grande est à deux cens pas de

la porte du Fort. C'est un creux, qu'on prendroir pour une carriere, & qui

(8) Labat le nomme Cirie; mais si ee n'est eia; & les François, Banc d'Estein. pas une faute d'impression, e'en est une de (10) Cela ne peut êrre vrai, puisqu'elle est Auteur. plus Sud que le Cap Blanco de dix ou douze (a) Les Portugais l'appellent Secra de Gra- minutes,

Hhh iii

INTRODUC-

femble avoir été ouvert à force de travail , ou en faifant fauter le roc avec de la pondre. Il a dit roifes de largeur & feite de longueur. Sa profondeur de quinze ou feite pieds. Il forme une voitre fort (parieufe, où quantité de perfonnes pourroient être à couvert du soleil & de la pluie. Dans le centre et un grand puist, soi l'on déclend par pluieurs dégrés, dont le plus bas et au niveau de l'eau. Ce puits , lorfqu'il ett plein , contient mille quatre cens nonneaux. La petite cireme et la a Nord de celleci. jà depr on hunt cens pas du Fort. On s'amagineroir, au premier coup d'œil, que c'ell l'ouvrage de la Nature; mais en l'obtervant de près on reconnoir aifement qu'il rende l'Art, & vraifemblablement de celui des Portugais, qui fe font érablis les premiers dans cette fille. Couverture et llongue de dix tois fes large de fix. On trouve, au fond, deux ballins ronds , d'environ huit piecs de profondeur, revésade bonne pierre, où l'eau fe tamaille après s'être filtrée au travers du roc.

L'ifle d'Argulm poffédée par divers Maitres-

L'Ille d'Arguim fix découverte par les Portugais (12) en 1444. Alfonfe y ficommencer en 1455 un fort qui ne fix achève qu'en 1492, par 1450 un 165 un 165 une fix achève qu'en 1492, par 145 un 115 un 165 une fix achève qu'en 1492, par 1492 en 143 d'aix connuerten la foibleife de la Place, & s'en rendient maistire le 5 de Fevrier. Les Hollandois sugmentezent les fortifications & sy maintiment prident 165, par excel avantage du nommerce fortondistrable, mais iden fixance d'une telle fination les fir tevenir l'année fuivante avec une puilfante Ecdarle, & comme les Anglois avoient négligée ét épater les fortifications, ils fe remirent facilement en possification d'ort. Ils travaillerent aussi-tot à la fortification de l'argue d'une bonne défense, s'es érant liés par un Traite avec les Motes, ils les engagetent à venir former une petite Ville fous la procécion de Fort.

Elle paffe à la CompagnieFrançoite du Senegal, en 1678,

La Compagnie Françoise du Senegal s'appet cut bientôt combien cet Etablisfement étoit nuisible à son commetce. Elle équippa un Vaisseau de cinquantecinq pièces de canon, & de quatre cens cinquante hommes, dont elle donna le Commandement au fameux du Casse. Il partit du Havre-de-Grace le 23 d'Avril 1678; & paroissant devant Arguim le 10 de Juillet, il débarqua ses Troupes sans la moindre opposition. Le Gouverneut Hollandois, qui étoit dans le Fott avec cent hommes, n'avoit ofé se présenter hors de ses murs; mais comptant fut le secours des Mores, il parut disposé à se désendre vigoureusement. Du Casse manquoit de mille choses nécessaires pour un siège. Il prit le parti de rappeller ses Troupes à bord, & de faire voile au Senegal, où Fumechon, Directeur Genéral, lui fournit des munitions, & quatre petites Barques montées de foixante-dix hommes, qu'il commandoit lui-même. Ils partirent ensemble du Senegal le 12 d'Août. Dans l'espace de dix jours ils artivetent devant l'Isle d'Arguim, où leur débatquement ne trouva pas plus d'opposition que la premiere fois. Le Gouverneut, sommé de se rendre, répondit qu'il feroit son devoir. Mais du Casse ayant fait dresser deux batteries de quatorze piéces de canon fort près du chemin couvert, fit un feu si brusque que la Contrescarpe sut emportée le 18, & la brêche ouverte deux jouts après, avec une mine prête à faire fauter une partie du Fort. Drelincour, Gouver-

<sup>(11)</sup> Barbot prétend qu'elle fut découverte de la Guinée, p. 530. en 1440, & le Fort bâti en 1441. Descript. (12) Barbot dit en 1633.

neur pour les Hollandois, erut qu'il étoit tems de proposer une capitulation (13). Elle fut fignée le 29, avec des conditions honorables. La Garnison Hollandoise devoit sortir avec tous ses essets, pour être transportée en Hollande fur une Galliote de cinquante tonneaux; & les Mores qui étoient établis dans l'Isse obtintent la liberté d'y demeuter. Les affaires de la Compagnie n'étant point alors affez florisfantes pour fournir à la réparation du Fort & à l'entretien d'une Garnison suffisante, elle prit le parti de le raser entiérement, en se réfervant le droit de renouveller les forrifications dans un autre tems. La paix de Nimegue, confirma les François dans la possession d'Arguim. En 1685, les a cette Conça-Hollandois se ressentant d'une perte si préjudiciable à leur commerce, & ne de Nomegue. voulant pas violer ouvertement le Traité de Nimegue, entreprirent de se rétablir dans la Baye d'Arguim sous le (14) Pavillon de Brandebourg. Leur Vaisseau fut pris, & leurs vues renverses. Mais ils recommencerent bientor rytisbilistic. cette entreprife avec plus de fuccès; & lorfque la guerre fut allumée en 1688,

ils réparerent les anciennes fortifications de l'Isle.

INTRODUC TION.

Les Hollandois

Ils s'y maintinrent sans trouble jusqu'en 1721, que la Compagnie Francoise des Indes, qui avoit acheté en 1717 les droits de la cinquiéme Compagnie du Senegal, équipa (15) trois Frégates, sous le commandement de M. de Salvert, pour se remettre en possession d'Arguim. Cette petite Escadre partit de l'Orient le 6 de Janvier 1721, & se rendit à Ténerise, où elle devoit attendre trois autres Vaisseaux qu'on armoit au Havre, & qui avoient ordre de la suivre. M. de Salvett arriva aux Canaries le 3 de Fevrier, mais La Companie lorsqu'il étoit prêt à jetter l'ancre dans le Port de Ténerise, on lui tira Françoise des înune volce de canon du Fort ou du Château de Saint Andre. Au fignal qu'il post-sion te donna pour en apprendre la raifon, il vit venir une Barque qui portoit le Pavillon (16) de Saint Roc, & qui s'approcha de la Flotte Françoise avec les précautions qu'on observe dans les tems de peste. Elle apportoit une Lettre du Conful François, pour informer le Commandant que le Roi d'Espagne avoit défendu tout commerce avec les Vailleaux François, à cause de la pelle qui ravageoir alors la Provence : & qu'on fourniroir néanmoins à la Flotte toutes les provisions qui lui étoient nécessaires, pourvû qu'elle se tint au large à quelque distance. En effet M. de Salvert reçut le lendemain les rafraîchissemens qu'il avoit demandés, mais on éxigea qu'il gardât la Barque avec les provisions.

Le désagrément de cette situation lui fit prendre le parti de laisser, dans l'Isse, un ordre aux Vaisseaux qu'ils attendoit, de le rejoindre au Cap-Blanc; & remertant à la voile il arriva le 13 de Février à Portendic, où il trouva un des trois Vaisseaux du Havre, qui étoit arrivé la veille sans avoir touché aux Canaries. Il mouilla devant la Barre fur fept brasses & demie. Sa Chaloupe, qu'il envoya au rivage, lui rapporta que deux Bâtimens Hollandois de feize pièces de canon, & un Anglois de vingt-fix, y étoient venus faire leur cargaifon & s'étoient remis en mer le 14 de Décembre, mais qu'on n'y avoit pas vû d'autres Vaisscaux depuis, quoique cette année les gommes fussent en abondance. Il partit dès la même nuit , pour déguiser sa course aux Mores ; & por-

<sup>(13)</sup> Labat, ubi sup. p. 70, Drelincour étoit se s'érablit dans la Baye d'Arguim, un Refugié François. (15) Labat, p. 95. & fuiv.

<sup>(14)</sup> De la l'erreur de Barbot, qui rapporte (16) C'est un Pavillon particulier dont on qu'en 1685, une Compagnie Brandebourgeoise sert sur mer en tems de peste.

TION.

rant vers le Cap-Blanc, il y atriva le 20 au matin. Le reste de son Escadre n'y étoir point encore. Il découvrit sculement, à une lieue & demie du Cap, une Barque qui gagnoit la terre dans une petite Baye. Tandis que ses Chaloupes furent envoyées à la découverte, il tint confeil, pour chercher le moyen d'entrer surement dans la Baye, parce qu'entre ses Pilotes & ses Matelots il n'y avoit personne qui connût cette Côte. Il fut obligé d'avancer la sonde à la

main, en se faifant précedet de la Batque & de ses quatre Chaloupes.

M. de Salvet Commandans d'une Efcadre Françoife arrivée devant Pille d'Arguira.

Il arriva le 24 de Fevrier, au foir, a cinq lieues d'Arguim, où il fut obligé d'amarrer ; & le 25 , il ne s'efforça pas moins inutilement de trouver un passage pour s'approchet plus près de l'Isle. Le jour suivant il mit, dans le Barque & dans les Chaloupes, les Troupes qu'il destinoit à faire le siège; & partant à leur rête il alla descendre dans une petite Baye, où il vit un Corps de quarante ou cinquante hommes, qui patoilloient retranchés dans le dessein de s'opposer à sa descente. Mais ils s'éloignerent, après avoir tiré quelques coups de tulil, & s'étant placés sur une éminence, ils tinrent ferme jusqu'au premier mouvement que les François firent pour s'avancer. Alors, s'étant encore retirés, ils se posterent dans un lieu qui devoit être un retranchement, puisqu'on ne leur vovoit que la tête, & le bout de leurs fusils. Il fut aisé à M. de Salvert de reconnoître qu'il n'avoit à faire qu'à des Mores, & que les prétendus Brandebourgeois avoient confié le Fort à la défense des Naturels du Pays. Il leur envoya un Trompette, pour les sommer de rendre la Place. Mais

11 la reouve Jéfandue par les Motor

Fott.

François ne douta pas qu'ils ne fussent réfolus de se défendre, à la faveur de l'artillerie du Fort. Les ordres furent donnés pour l'attaque ; mais dès la premiere Il les force de se décharge, on vit les Mores se précipiter vers le Fort, d'où ils tiretent aussiperirer dans le tot deux de coups de canon à mitrailles, qui ne fitent aucun mal aux Affiégeans, Au lieu du retranchement que M. de Salvert avoit supposé, il trouva une grande citetne, capable de contenir quatre cens hommes. L'eau, quoique médiocrement bonne, fut un grand rafraîchissement pour ses Troupes. Il renvoya

loin d'écouter les propositions, deux d'entr'eux sortitent du retranchement le fabre à la main, & confeillerent au Trompette de se retirer. Le Commandant

de-là son Trompette aux Mores, qui firent feu sur lui.

Lorsqu'il se vit réduit à former une attaque réguliere, il sit reprendre un repos de quelques heures à ses Gens; & les divisant en trois Corps, il envoya le premier pour se saisir d'une seconde citerne, qui n'est qu'à deux cens pas du Fort . & le second pour apporter les munitions qui étoient restées dans les Chaloupes. Le troisième eur ordre de chercher une troisième citerne, qu'on

Attaque du Fort, supposoit encore plus près du Fort, & qui ne se trouva point. Les Mores voyant ce dernier détachement si près de leurs murs, firent une fortie, dans laquelle ils repoullerent d'abord les François; mais le Picquet du Camp s'étant approché, les força de se retiret, en laissant derriere eux un de leure Gens blesse, & les poursuivit jusqu'à la porte du Fort. La nuit du 26, les François s'occupetent à démolir les maisons des Mores, à la portée du pistolet de leur retraite, malgré le feu continuel de leur canon & de leur moufqueterie. Ils auroient pû les détruire plus facilement par le feu; mais ils avoient besoin du bois de charpente pour faire cuire leurs vivres. M. de Salvert renvoya le lendemain fon Trompette aux Mores, pour leur déclarer qu'ils seroient traités

fans ménagement. Cette menace en fit fortir un , qui répondit en langue Hollandoife,

landoise, que le Fort ayant été remis à la garde des Mores il alloit prendre les ordres de son Chef, dont il promertoit d'informer les François dans une heure. Il revint en effer, avec la réponse du Chef, qui ordonnoit à ses Gens de défendre le Fort jusqu'à la derniere pierre.

INTRODUC-

Le vingt-sepr au soir ils firent sortir, à la faveur des rénebres, un Parti, qui s'érant glillé au long du rivage auroit surpris infailliblement le détachement qui devoir apporter, dans le cours de la même nuir, les provisions des Chaloupes, si M. de Salvert n'eut découverr assez tôt leur dessein pour faire avancer du même côté une partie de ses Gens & se poster lui-même avec beaucoup d'avantage. Ce mouvement leur faisant craindre qu'on ne leur coupât le

passage, ils profiterent de l'obscuriré pour rentrer dans leurs murs.

Le dernier jour de Feyrier & les deux premiers de Mars furent employés à faire amener aux Camp l'artillerie. On diessa une pièce de six livres de balle, derriere des barils remplis de sable qui servirent de parapet, à la portée du Mousquet de l'angle du Bastion du Sud. Le seu commença le 5 de Mars, à la pointe du jour. Il fut grand du côté des Affiégés, mais de leur feule Moufqueterie, car ils faisoient peu d'usage de leur canon; & leur maniere de s'en fervir marquoir beaucoup d'ignorance. M. de Salvert ayant remarqué qu'ils recevoient des secours du Continent par leurs canots, & par une Barque qui éroit à l'ancre au pied du Forr, du côré de l'Est, entreprir de surprendre la Barque ou de la brûler. Mais les Mores la mirent en fureré du côré du Nord. Cependant les parapets des deux Bastions étoient déja tout-à-fait ouverts, & le canon du Sud démonté. Il ne restoir qu'à faire approcher les Batteries pour agrandir la brêche, & d'y planter les cchelles. Le Mardi 8, l'artillerie re- Les Affifgés efcommençoit, lorsqu'on avertit M. de Salvert qu'il ne paroissoit plus personne (une. sur le rempart. Il envoya aussi-tôr deux Officiers avec quelques Soldats pour s'affurer de la vérité. Ils s'avancerent, en rampant fur le fable, jusqu'au pied du mur, où ils apperçurent une échelle. Ils ne firent pas difficulré d'y monter; & de s'introduire dans le Fort, où ils ne trouverent que deux Négres, une vieille femme du Pays, & les deux enfans de Nicolas Both, ancien Gouverneur d'Arguim. Il apprirent d'eux que tous les Mores avoient pris le parti de la retraite, avec quatre Blancs qu'ils avoient avec eux.

M. de Salverr prit immédiatement possession du Fort, au nom de la Compagnie. Les munirions & les vivres y étoient encore en abondance; mais il n'y sond de Fort & y restoit ni marchandises, ni meubles. Les brêches furent réparées; & M. du laistent un Gou-Bellay nommé Gouverneur, avec une Garnison suffisante : après quoi M. de Salvert avant fair embarquer son canon, ne tarda point à retourner à bord.

Le 19, il appercut un Bâtiment, qui avoit jetté l'ancre pendant la nuit à une demie lieue de l'Escadre. Il envoya une Frégate pour le reconnoître. C'éroit un Vailleau Hollandois de vingt-deux pièces de canon & de quatre- etce un Vailleau vingt hommes d'Equipage, chargé de marchandises pour la Côte, & d'une Hollandois. groffe quantité de poudre. Il apportoit un Gouverneur pour le Fort d'Arguim. Une Galliote, qui étoit venue avec lui, pour le service du Fort, avoit été séparée par le mauvais tems. Si ces deux Vaisseaux étoienr arrivés plurôt, il y a beaucoup d'apparence que les Mores se seroient défendus plus long-tems. Comme les Hollandois n'avoient à bord aucune marchandise de contrebande, M. de Salvert ne pensa point à les chagriner; mais il envoya par sa Barque un Tome 'II.

INTRODUC. TION.

renfort d'hommes & de munitions dans l'Isle d'Arguim, avec ordre d'observer les mouvemens des Hollandois après son départ, & de voit sur-tout s'ils n'enprendroient pas de s'établir à Portendic, comme ils le firent bientôt. M. du Bellay, nouveau Gouverneur d'Arguim ne s'y arrêta que pour faire l'inventaire des provisions du Fort. Il laissa le sieur Durel, pour commander à sa place , & s'étant rendu le 19 à bord du Jason (17) il arriva le 25 de Marsau Senegal, avec M. de Salvert.

11 fc rend à Porautres.

Peu de tems après, on y reçut avis par des Lettres envoyées du Défert (18), tendie pour en qu'il y avoit à Portendic deux Vaisseaux d'interlope, actuellement occupés à charger des gommes; l'un de vingt-huit, l'autre de vingt-deux pièces de canon. M. de Salvert partit le 25 de Mai fur le Jason, accompagné d'une autre Frégate. dans l'espérance de les surprendre. Mais la Frégate dont il s'étoit fait accompagner avant été obligée de relâcher à Gorée pour boucher une voie d'eau, il arriva feul à Portendic le 8 de Juin. Il y rrouva deux Vaiffeaux à l'ancres mais ce n'étoient pas ceux qu'il efpéroit. L'un étoit une petite Barque échappée d'Arguim ; & l'autre , cette même Galliote qui venoit à la fuite du Bâtiment Hollandois. La Barque se sauva heureusement, en cotoyant de fort près le rivage. La Galliore, après quelque legere réfistance, tomba entre les mains des François. Elle appartenoit à la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales , & Donté de cette la cargaifon étoit composée d'ustenciles & d'autres commodités pour les établissemens de Hollande, Jean Vine, qui avoir abandonné Arguim sur la Barque avec quatre Mores, étoit déja dans cette Galliote; & vingt-cing tonneaux

de gomme qu'elle avoit à bord la rendoient d'ailleurs une fort bonne prife.

M. de Salvert en examinant les Officiers, trouva qu'ils avoient ordre de

Discommena inc. Po taure oue fair M - de Salvett.

porter des provisions au Fort d'Arguim, & qu'ils avoient à bord le nouveau Gouverneur qui arrivoit pour cette lile, nommé Jean Reers, avec trente-deux Soldars de recrue pour la Garnison. Le Vaisseau que les François avoient laisse dans la Baye d'Arguim étoit destiné pour la Côte de Guinée. Il devoir seulement mettre le Gouverneur à terre ; ou , s'il trouvoit le Fort pris, il avoit ordre de le laisser sur la Galliote, comme il avoit déia fait avant que le manvais tems l'en eût séparé. Reers étant venu dans la Galliote depuis le Cap Sainte-Anne avoit relaché dans l'Isle de Tidre, on de Ner (19). Il y avoit trouvé Jean Vine, qui s'y étoit retiré avec les Motes, après avoir abandonné le Forr d'Arguim; &, profitant de l'occasion, il avoit infinué aux Mores que la Goaveneur Hol- Compagnie Hollandoise ayant appris que le dessoin des François étoit d'envaguer les Mores. hir leur liberté, l'avoit envoyé exprès pour faire un établissement sur leur Côte, dans la vûe de protéger leur Commerce & de les défendre des insultes de leurs Ennemis; que s'ils étoient disposés à le seconder, il avoit apporté des matériaux pour bâtir un nouveau Fort, & des marchandises pont le Commerce ; qu'ils devoient faire fond fur les secours constans de la Hollande, dont ils avoient éprouvé depuis long-tems l'affection : enfin , par ces artifices , il avoir gagné une grande parrie de ces Peuples.

Adrelle d'un

Enfuite étant arrivé à Portendic, il avoit écrit au Prince Alischandora ,

(17) C'étoit le Vaisseau que montoit M. de (18) C'est une Commune du Sénegal, où l'on s'astemble tous les ans pour le Commerce.

(19) Cette Ifle eft à dix-huit lieues d'Arguim, au Sud. On la trouve aussi nommée



Tom. H A. 14



Chef More de la Tribu d'Etaraça (20), qui avoit été de ses amis dans un autre tems; car Reers avoit déja commandé dans l'Isle d'Arguim au nom de la prétendue Compagnie de Brandebourg. Il parloit d'ailleurs aussi parfaitement l'Arabe que sa propre Langue, & sa conduite lui avoit attiré l'estime & l'affection des Mores. Auffi avoit-il si bien usé de cet ascendant, qu'Alischandora, malgré le Traité qu'il avoit conclu avec les François en 1717, lui avoit accordé la permission de bâtit un Forr à Portendic, sui avoit promis de le secourir Nouveau Fort contre ceux qui entreprendroient de s'y opposer, & lui avoit même fourni dois veulent de des hommes pour débarquer ses marchandises, & pour commencer la conf- us. truction de son Fort. Les Hollandois avoient déja sur le rivage quatre canons de quatre livres de balle, & trois cens quintaux de poudre, avec les affuts & des boulets, une Garniton bien armée & fournie de provisions, dix mille briques, quarté cent planches de vingt pieds de long, des folives pour les plates-formes, & une maifon de bois qu'il avoient apportée en piéces, & qui n'attendoit que d'être montée. La Galliote étoit remplie d'autres commodités, qu'ils avoient débarquées à mefure qu'ils avoient chargé leur gomme; de forte que les François y trouverent encore feize balles de toile, huit caiffes d'armes, quatre milliers de poudre, des barres de fer, deux cens quintau le

tabac, & des matériaux pour construire deux Barques.

La prife de ce Bâtiment, que M. de Salvert envoya au Senegal, & la dé- Mefares que les couverte du projet d'un nouveau Fort, devoit sustire pour allarmer les Fran- toute du prençois, & leur faire prendre de nouvelles mesures. Les plus pressantes étoient des de regagner, s'il leur étoit possible, l'esprit d'Alischandora & des principaux Mores de sa Tribu; ou, si l'on ne réussissoit pas par les voies de la douceur, d'y employer la force, en se joignant aux Mores d'Ebreghener leurs plus irréconciliables Ennemis. Il n'étoit pas moins nécessaire d'avoit dans l'isle d'Arguim un Gouverneur prudent, & capable par de bonnes manieres de rappeller les Mores qui s'étoient retirés, ou de former un nouveau Parti contre les Hollandois. Au lieu de pourvoir au dernier de ces deux besoins, on avoit laissé dans la personne de Duval , l'homme le moins propre à l'emploi qu'il occupoit. Il étoit capricieux, violent, présomptueux, incapable de recevoir un confeil, aussi foible néanmoins & aussi irrésolu dans le danger, que sier & arrogant dans le succés. Loin d'employer la douceur pour gagner les Mo- mouveau Gouverres, il commença par les irritet. Ils étoient retoutnés volontairement de l'Isle neur d'Arguini, de Ner à celle d'Argnim dans l'espérance apparemment d'y être bien reçus par le nouveau Gouverneur; mais l'accueil qu'ils obtinrent de lui fut une volée de tonte son artillerie & de sa mousqueterie. Il ne se borna point à cette hostilité. Etant forti du Fott avec sa Garnison , il fit plusieurs Prisonniers qu'il masfacra inhumainement. Sa barbarie alla jufqu'à les faire couper en piéces, & faire exposer des lambeaux de leurs Cadavres sur des poteaux autour de l'Isle, pour faire connoître à ceux qui s'étoient échappés, sur quel traitement ils devoient compter s'ils tomboient entre ses mains. Il n'est pas surprenant qu'une si monstrucuse conduite air rendu les Mores incapables de réconciliation. Ils font naturellement portés à la vengeance ; & les Hollandois , avec leur adref- ses triftes effets se ordinaire, ne manquerent pas d'exciter leur ressentiment. Aussi la Garni-

INTRODUC-TION.

son d'Arguim en éprouva-t'elle bientôt les effets. N'ofant mettre le pied hors du Fort, elle y fut attaquée de la dissenterie & du scorbur, qui en firent périr la plus grande partie. Les François n'étoient point accoutumés au climat. La cruauté & la mauvaife foi de leur Commandant leut avoient coupé toutes fortes de secours. En un mot le Fort devint bientôr un Hôpital.

La trifte fituacion où ils fe trouverent réduits est représentée fort au long dans un Journal du sieur Melay , Magasinier d'Arguim , dont on se borne à

donner ici l'extrait (a).

Mifere des François,

Le sieur Robert, alors Directeur Général, apprenant le facheux état du Fort d'Arguim, qui se trouvoir blocque par une Trouppe de Mores furieux, envoya une Barque, nommée la Prompte, avec un renfort d'hommes & de munirions. Melay, Auteur du Journal, étoir du nombre, Ce fecours arriva au Fort le 7 Juillet 1721. Il trouva que de quarante François qui avoient compofé la Garnison vingt-huit étoient morts; & que des douze qui restoient la plupart étoient si malades qu'en moins d'un mois il en mourut six. Nicolas Both, ancien Gouverneur Hollandois, qui étoit venu de France avec M. de Salvert, étoit testé dans le Fort. Duval auroit érendu son commerce & maintenu sa Gamison, s'il eût été capable de suivre ses avis. Cependant les malheurs dans lesquels il s'étoit précipité & les réprimandes du Directeur Géneral l'ayant rendu un peu plus traitable, il fentit enfin de quelle importance il étoit pour lui de se reconcilier avec les Mores; &, de concert avec Both, il résolut de se rendre dans l'Isle de Ner, où les Mores étoient retournés, pour leur. concilier avec les faire des propositions de paix. Le jour du départ fut reglé; mais Duval (e. rappellant rous les excès aufquels il s'étoit emporté, manqua de courage au moment qu'il devoir s'embarquer.

Le Gouvernaux cherche à le re

Both fe rend dans l'iffe de Net & regagne les Motes.

Both pattir feul, le 12 de Juillet, accompagné d'un Sécretaire, d'un More nommé Eman, qui avoit échappé à la fureur de Duval, & de sept Soldats. de la Garnison. Il sur reçu civilement par les Mores, qui lui promirent de retourner à Arguim lorsqu'ils auroient appris qu'il en seroit Gouverneur; mais ils protesterent qu'on ne les y reverroit pas sous le commandement de Duval. Both s'efforça de les adoucir par ses promesses. Il les engagea même à lui prêtet deux Barques; l'une pour la pêche des Tormes, l'autre pour procurer des vivres à la Garnison du Fort. La seconde étant revenue la premiere, il l'envoya aussi-tôt à Arguim, chargée de trente Montons qu'il avoit achetés, sousla conduire de deux Soldats François & de cing Mores, Il écrivit en même tems à Duval de traiter humainement les Mores , & de réparer ses cruautés par des carelles. Ce confeil fut suivi fidélement. Mais Duval dégoûté d'une Commission dans laquelle il s'étoit conduir si mal, prit le parti de se décharger du Commandement fur Both, & de fe rendre au Senegal.

Argum,

Après fon départ, les assurances que Both donna aux Mores qu'il ne reviendroit jamais, en attirerent un grand nombre dans l'Isle d'Arguim. Ils y recommencerent leurs Etablissemens. Le Commerce prit bientôr une nouvelle forme, & l'abondance qui regua dans le Fort servit à rétablir la Garnison. On comptoit déja trois cens Mores dans l'Isle , & les affaires n'auroient pas cessé de prosperer, sans l'imprudente conduite d'un Officier nommé le Riche, Cet homme, qui ressembloit à Duval par le caractère, leur donna tant de sujers. (a) Il fe trouve dans l'Afrique Occidentale de Labat , Tome I. p. \$16.

de mécontentement, qu'abandonnant les Habitations qu'ils avoient sous le Fort, ils allerent se placer beaucoup plus loin, c'est-à-dire, hors de la portce du canon , pour assurer la liberté de leur retraite lorsqu'ils y seroient forcés Nouverne mepar les événemens. Cette défiance causa beaucoup d'inquietude à Both , tan- contententent. dis que le Riche continua de se rendre odieux par de nouveaux sujets de plainte. Enfin les Chefs des Mores déclarerent à Both qu'ils étoient détermines à se retirer encore dans l'Isle de Ner, avec d'autant plus de raison que le Riche se vantoir d'obtenir bientôt le Commandement, & qu'ils le connoissoient aussi méchant que Duval.

Cependant comme Both avoir entr'eux beaucoup d'amis, ils lui donnetent avis que Reers, après avoir trouvé le moyen d'achever son Fort à Portendic, avoit équipé une grande Barque pour venir surprendre Arguim. Il parut en effet, le 30 d'Aout; mais, les Mores amis de Both ayant contenu les aurres dans la soumission, il manqua son entreprise. Quelque rems après, Both fut informé par d'autres avis qu'il étoit arrivé à Portendic cinq Vaisseaux Hollan-Hollandois sur dois, aufquels on supposoit la même vue. Il n'en pouvoit douter, depuis que le 25 de Septembre il avoit vû dans la Baye d'Arguim une autre Barque avec Pavillon Hollandois, conduite hors d'usage, & dont le but étoit sans doute de s'assurer si le Fort étoit encore entre les mains des François. Aussi-tôt que leur Pavillon avoit paru fur le Fort, la Barque avoit fait divers mouvemens, après lesquels elle avoit enfin jetté l'ancre. Both y avoit envoyé un Charpentier Hollandois du Fott, avec deux Ftançois, pour sçavoir ses intentions. Ils avoient rapporré, à leur retour, qu'elle appartenoit à un Vaisseau Hollandois de 24 pieces de canon, qui étoit à l'ancre près du Cap Sainte-Anne, chargé de provisions pour Reers, que les Hollandois croyoient déja maître d'Arguim.

Entreprifer des

Quoique le Prince Alischandora eur affuré Both de son amitié pour les Feinterfronzie François, & qu'il eûr même donné ordre à Reers de quirter Portendic, ces lianon d'altravis demandoient beaucoup de vigilance & de précautions contre une surprise. Both envoya au Senegal , pour solliciter le Directeur General de lui fournir du secours. Mais il apprit, dans l'intervalle, des nouvelles fort chagrinantes. Un More, nommé Hamer Vonal, à qui Duval avoit accordé pendant son Gouvernement la permission de commercer sur les Côtes avec le Pavillon de la Compagnie, ayant rencontré la Curieuse, Barque Françoise qui étoit partie du Senegal pour Arguim, & qui avoit échoué ptès de l'Isle Texoli, à cinq Prife d'une Barlieues d'Arguim, avoit massacré le Patron, nommé Georges du Boc, & sept que françoise Matelots. Duval même eut le malheur de tomber entre les mains de ce Brigrand, qui lui fit porter la peine de son arrogance & de ses cruaurés. Il venoit aussi du Senegal, dans une Batque chargée de munitions. Hamer, s'étant joint avec deux petits Bâtimens Moresques, étoit à la pêche aux environs du Cap Blanc, loriqu'il vir paroîrre la Barque Françoife. Il s'en approcha ; & montrant à Duval ses propres Passeports , il obtint de monter dans la Barque , où les Morts tuerent Duval avec feize Matelots François. Ce tragique évenement arriva le 16 d'Octobre 1721. Les François d'Arguim reconnurent facilement leur Barque, lorsqu'ils la vi-

rent paroître à la Pointe Sud du Cap Blanc avec trois Barques Mores; mais ne se

Duval oft sub

défiant pas d'une si cruelle trahison, ils n'en furent informés que plusieurs jours Gouverneur après. Both fit mettre auffi tôt fa Garnison sous les armes. Il fe faifir de cinq parens d'Arguin.

INTRODUC-TION.

de Hamer & de deux femmes de la même Nation. Il arrêta deux Barques qui appartenoient aux Mores , & qui érant leur feule ressource pour quitter l'Isle. lui donnerent le pouvoir de les faire rapprocher fous le canon du Fort. Ensuite il dépêcha le Marbus (11) ou le Prêtre de l'Isle, avec rrois Mores, pour aller déclarer au perfide Hamer que s'il ne se hâtoit de restituer la Barque, ses parens seroient envoyés dans les cachots du Senegal. Mais la Fortune préparoit au Commandant d'Arguim une disgrace beaucoup plus sensible.

Alifchandora fe déclare contre les François.

Alischandora, levant enfin le masque, parut devant l'Isle le 16 d'Octobre, avec des forces confidérables , & fit dire à Both qu'étant venu dans la Barque de Duval, avec son frere qui se nommoit Cherigny, & sept Mores, ils le prioient de leur accorder une conférence à botd. Il répondit que ce n'étoit pas usage pour un Gouverneur de s'éloigner si fort de sa Place, mais que le Prince seroit reçu avec honneur s'il vouloit prendre la peine de venir dans le Fort. La nuit suivante, quelques Mores se glisserent sur les Barques qui étoient au pied dn Fort, & , malgre le feu de la Garnilon , les enleverent , avec tous les Canots qu'ils purent trouver. Après cette execution Alifchandora ne gardant plus de mesures, débarqua un Corps de quinze cens hommes, & se saisse des deux Citernes. Les Mores qui avoient leurs Habitations près du Fort, les quirrereut pour se joindre à leurs Compatriotes; & la seule vengeance que Both en put tirer fut de démolir leurs maisons & de faire transporter les matériaux dans ses murs. Depuis le 17 d'Octobre susqu'au 16 de Novembre Alischandora lui fit porter tous les jours de nouvelles propositions, en le pressant de lui rendre le Fort & de se livrer lui-même entre ses mains. Il s'étoit déja faisi de le Riche. Une Barque qui arrivoit du Senegal sut prise aussi par les Mores, quoiqu'au fignal qu'elle reçût du Fort elle eût remis à la voile pour

Ali chandora débarone 2100 Mores.

s'écarter.

Both voyant son eau & ses provisions diminuer, fit sortir les bouches inutiles. Mais lorsqu'il croyoit sa défense assurée par de nouveaux soins, les Mores firent jouer une mine, qu'ils avoient creufée fous une vieille voûte qui est à l'Est du Fort, sans qu'on se sur apperçu de leur rravail. Elle causa plus de Mine que les bruit que de mal. Cependant elle fit fauter une partie de la premiere fortification; & l'ébranlement fut si furieux dans le Fort, que les portes des maifons & des armoires s'ouvrirent avec violence. Both, qui avoit à redouter d'autres périls de la même nature, & qui perdoit l'esperance d'être secouru du Senegal, fans compter que les vivres & les munitions commençoient à lui manquer, fit proposer enfin au Prince Alischandora de lui remettre le Fort, à condition que les honneurs de la guerre fussent accordées à la Gatnison, avec une Barque pour se rendre au Senegal. Alischandora y consentit; mais le jour suivant il rétracta sa promesse. Dans une situation si desespérée Both prit le parti de faire construire sécrettement une Barque, pour se retirer pendant la nuit avec ses gens, avec la résolution d'employer le reste de sa poudre pour faire fauter le Fort à son départ.

Reers, Gouverneur de Portendic, qui étoit d'intelligence avec Alischandora, fut informé de ce rerrible dessein, & se crut obligé de prévenir la ruine du Fort par une composition moderée. Alischandora se livrant à ses conseils,

(21) Les François l'appellent Marabon. & Johlon Marghueks, Marbut ou Morabet, Quelques Auteurs Anglois écrivent Marabonts, en Arabe, fignifie un Hermite ou un Religieux,

Mores foot jouer.

demanda une conference avec les François, à la portée du pistolet de leurs murs. On y convint que la Place seroit rendue, pourvû que Reers parût en personne & se rendit garant de la fidelité des Mores. Mais soit que Reers eût deia quitté leur Camp, où il étoit venu secrettement avec eux, soit qu'il ne Fort d'Argumfut pas emprelle de paroître dans une occasion de cette nature, il envoya un de ses Officiers, à qui Both fut obligé de remettre le Fort. Alitchandora prit possession du peu de munitions & de vivres qui restoient aux François, & leur fournit une Barque, dans laquelle ils se rendirent à Portendic. Ils étoient au nombre de vingt-cinq. Reers leur rendit, suivant les articles, la Prompte, ancienne Barque de Duval, qui les transporta au Senegal le 18 de Janvier 1722.

INTRODUC-

TION.

Reddition du

La Compagnie Françoise des Indes, qui étoit en possession du Commerce des Indes en d'Afrique depuis 1717, n'eur pas plutôt appris la perte du Fort d'Arguim, prend de 19 tequ'elle résolur non-seulement de s'en remettre en possession, mais encore de chasser les Hollandois de Portendic. Elle équippa, au Port de l'Orient, une Escadre de quatre Frégates & d'une Galliote, sous le Commandement du Sieur Froger de la Rigaudiere. Le Sieur Brue, nommé Commissaire General pour le réglement des affaires de la Compagnie en Afrique , s'embarqua fur

la même Escadre. On nomme les Vaisseaux & leurs forces:

|                       | Canons. | Hommes. | Capitaines.          |                 |
|-----------------------|---------|---------|----------------------|-----------------|
| L'Apollon,            | 44      | 347     | M. de la Rigaudiere. | Ficadre qu'elle |
| Le Duc du Maine       | 2.4     | 200     | M. de Joganville.    | ,               |
| Le Maréchal d'Estrées | 11      | 149     | M. de Landouine.     |                 |
| La Mutine ,           | 13      | 143     | M. de la Cliffe.     |                 |
| L'Esperance.          | 8       | 1.1     | M. Hory.             |                 |

Cette petite Flotte patrit de l'Orient le 8 Décembre 1722. Mais elle fut arrêrée par les vents contraires jusqu'au 13 de Janvier, qu'elle remit à la voile. A trois lieues de Madere, elle rencontra une Flotte Hollandoise de douze Vailfeaux, qui alloient aux Indes orientales. De part & d'autre on arbora fon Pavillon, mais on passa sans se saluer. Le 30 de Janvier M. de la Rigaudiere arriva heureusement à Gomera, une des Canaries, & fit complimenter le Gouverneur par son Major d'Escadre, en lui faisant demander la liberté de renouveller sa provision d'eau. Mais quoique les François produisissent leurs billets de santé, ils trouverent cet Officier infléxible, à cause de la peste qui regnoit encore en Provence. Il leur répondit qu'il y alloit de sa tête, & que ses ordres portoient peine de mort. L'Escadre se trouva forcée de porter vers le Cap-Blanc, où elle arriva le 6 de Fevrier.

On lai refere

Elle y trouva une Galliote, une Fregate & deux Chaloupes, qui étoient parties du Senegal des le 2 de Décembre, par l'ordre du Directeur General, mais qui avoient employé deux mois à doubler le Cap-Blanc. Il leur manquoir une Corvette, nommée la Bonne-avanture, qui avoit été séparée par le vent, & qu'on suposoit retournée au Senegal, ou jettée peur-être vers les Antilles. M. de rensont du Seuela Rigaudiere apprit ici que les Hollandois avoient à l'ancre, sons le Fort d'Ar- galauCap Blaus. guim, un Vaisseau de vingt-deux pieces de canon, & fut informé par les Lettres du Directeur General de tout ce qui s'étoit passé au Siège de cette Place. On lui marquoir aussi que le Gouverneur Reers se soutenoir à Portendic avec

4.10

INTRODU

une petite Garnison , & que les Hollandois avoient reçu avis du dessen des François quatre mois avant leut arrivée. Son inquietude fur que les quatre Bisimens du Senegal ayant consumé toure leur eau, ne prissent ce préceste pour recourner fur leurs rraces : les citemens d'Arquin leur manquoient. L'évenemen julifia ses craintes. Cependant il entra dans la Baye d'Arquin, maigré la difficule du passilage, où l'Appollon échous fur le bane, & ne pur se dégager qu'i la faveur de la marée suivante. Le 11 de Fevrier , toure l'Escadre jesta l'ancre devant l'îlle, à la distance de cinq lieues.

Dès le lendemain on mit dans les perits Batimens, les munitions, l'arrille-

File entre Jans la Raye d'Ar-

> rie & tout ce qui étoit nécessaire pour le Siège. Mais lorsqu'ils s'approchetent du rivage, ils virent paroître, au Nord-Ouest de l'Escadre, un Vaisseau qui les obligea de retourner vers leur Flotte. Le Commandant détacha auffi-tôt une Chaloupe, pour l'aller reconnoître & pour observer ses mouvemens. Elle revint le marin du jour suivant; & le Vailleau étranger parut avoir jetté l'ancre à rrois lieues au Nord-Ouest. Alors M. de la Rigaudiere envoya une Barque avec la même Chaloupe, pour l'observer de plus près. Ces deux Bâtimens s'étant avancés à moins d'une lieue du Vaisseau, virent venir à eux sa Chaloupe, Ils en prirent les Matelots pour mettre à leur place quelques-uns de leurs propres gens, & continuerent de faire voile vers le Vailleau. Mais érant audessous du vent, il lui fur aise de s'echapper à toutes voiles en leur lâchant sa bordée. Ils apprirent des Marelots qu'ils avoient pris, qu'il se nommoit le Flesfingue; qu'il appartenoit à la Compagnie Hollandoife des Indes occidentales ; que le nom du Capitaine étoit Jacob Vanderstolk ; que l'Equipage étoit de trente-trois hommes, & l'artillerie de dix-huit pieces; enfin qu'il avoit à bord vingr Soldats & un Caporal pour le Fort d'Arguim. Il éroit parti d'Amsterdam le 30 de Novembre 1722. Il avoit relâché le 17 de Décembre à Ply-

Un Vaisseau Hollandors leur Schappes

> sterdam le 30 de Novembre 1712. Il avoit relâché le 17 de Décembre à Plymouth, d'où il avoir remis à la voile le 10 de Janvier. Les Barques, avec les Munitions & les Troupes destinées pour la descente.

Defente des François dans l'Ifled Arguim,

partient le feize au marin; mais les vents & les marées devintent fi contraites, que n'ayan pi aggnet la poince Sud de l'Ille avant le foir, le débarquement fur temis au lendemain. Le 17, deux détachemens, chacun de deux cens hommes, delcendierne fias réfiliance. Ils s'avancerent vers le Fort, juiqu'à la portée du canon; & Careron, Commis de la Compagnie, fur envoyé avec un Trompette pour fonmer le Gouverneur de fe rendre. On fit dire en même tems au Capitaine d'un Vailleau Hollandoisqui étoit fous le Fort, de fe crietre, & d'alter mouiller librement près de l'Etcade Françoite, parce qu'il n'y avoir pas de guerre entre la France & la Hollande. Careron avoir ordre de reclamer cinq prilonniers François qui évoiret dans le Forr.

Reers, qui en feoir le Gouverneur, répondit que la garde de cette place la syant efe confiée, il étoir réfolu de la défendre pulqu'il Perarémit; que Both la lui avoit vendue, & qu'il la tenoit du Roi de l'ruille pour la forme de trente mille rifidalles. À l'égand des cinq l'arnoit que M. de la Rigaudiere faifoir réclamer, il procella que trois d'entre eux étoient entageis volontairement dans la Garnillon sque les deux noures, qui révoient M. M. le de rische de l'archive de la confidence de l'archive de l'ar

le Fort de se tendre.

Lc

!

## PLAN DU FORT D'ARGUIM

Pris par M. Perrier de Salvert le 8 Mars 1721.





## Echelle de 20 Toiles

- A . Bastion de la Proite que a 4 faces, 4 Canone de 8" de Bale, et 3 de 3"
- B . Batterie de 4 Canone de 4th de Bale que battent a la Mer
- C. Batterie de 4 canons de 6º avec 4 autres pous de 8 onces, une viverite au milieu de la Batterie, de plus 3 pierres d'une luvre qui battent a la Mer
- D. Barton qui a 4 faces, a camene de 44 et engantere de 8 de plus un .
  merher de fonte de 50 de Bombe, sur le Dartien une Phateforme.
- E. Dans la demy Lune a Canone de sa"
- F. Sur le Pessé le long de la muraille de la fausse porte d v a 4 l'acrees d'une lorce G. Las Cichernos .



INTRODUC-TION

Le même jour, M. de la Rigaudiere fit avancer ses Troupes au Nord de l'Isle, & détacha trois Compagnies pour prendre possession des Citernes. En passant devant le Fort elles essuierent huit ou dix coups de canon, mais sans aucune perte. Elles trouverent la grande Citerne remplie de pietres, de sable, & de carcasses de bères. Il restoit un peu d'eau dans la petite, mais que fentoit le fel. Le tems ayant manqué aux Affiégés pour la remplir, ils n'avoient trouvé que cet expédient pour la corrompte. Une partie des François entreprit de nettoyer la grande Citerne, tandis que les autres firent avancer l'artillerie. Les Hollandois firent une fortie la nuit suivante, dans l'espérance d'enlever deux pièces de canon , qui étoient près des Citernes ; mais La diferte d'ese ils furent contraints de se reriter. Le 18, après des efforts inutiles pour nettoyer les Citernes, les Officiers de la Florre jugerent dans un Confeil que la diferre d'eau ne permettoir pas d'entreprendre un fiége long & difficile. M. de la Rigaudiere fit signer cette délibération par tous les Officiers Géneraux, ce qui n'empêcha pas M. Brue de prorester au nom de la Compagnie des Indes contre treize articles du Mémoire, en répondant particuliérement à celui de l'eau, qu'il auroit été facile d'en tirer du Senegal. L'artillerie & les Troupes n'en furent pas moins rembarquées le jour suivant. Cependant l'Escadre continua de demeurer à l'ancre dans la Baye jusqu'au 25, qu'elle mit à la voile pour le Cap-Blanc. Elle y arriva le 27. Après y avoir passe rrois jours à l'ancre elle fit voile à Portendic, pour ruiner le Fort Hollandois dans sa

rendit de-là au Senegal. Cependant le mauvais succès de celle d'Arguim rebuta si peu la Compa- Mouveaux prégnie des Indes, qu'ayant équippé une nouvelle Escadre, elle en donna le con come Atcommandement à M. de Salverr, qui s'étoit rendu maître de ce Fort en 1721. Euim-Il partit de France au mois de Janvier 1724, avec toutes les munitions qui pouvoient affurer son entreprise; sur-tout avec d'excellens Officiers & trois Compagnies de Marine. Le mauvais rems l'obligea de relâcher aux Canaries, où il prit des rafraichitlemens; après quoi remettant à la voile le 7 Fevrier, il arriva le 14 devant l'Isle d'Arguim. Il fit sa descente avec tant de diligence, M. de Salvet que les Hollandois surpris, n'eurent le tems, ni de faire des retranchemens, treprue, ni de corrompre les Citernes. M. de Rambures fut envoyé immédiatement pour se saisir de la plus grande, & pour reconnoître la cause d'un seu qu'on avoit apperçu devant le Fort. Il revint avant la nuit. La Citerne n'avoit pas reçu d'alrération. Les Affiégés n'avoient pas de Garde avancée; & les flammes qu'on avoit vues venoient de l'Habitation des Mores, que les Hollandois avoient pris le parti de réduire encendres.

naissance, & cette expédition lui ayant mieux réussi que la premiere, elle se

Le 15, à la pointe du jour, M. de Salvert fit avancer ses Troupes sur une feule colomne, & fe campa vis-à-vis du Fort, à la portée du canon, derriere la courtine, où M. de la Rigaudiere s'étoit campé l'année précédente. Il dé-devant le Fort. tacha quelques Soldats pour le faisir de la petite Citerne, & lui-même il alla choisir un lieu pour y dresser ses batteries. En s'avançant dans cette vûe, il découvrit un Corps de Mores qui marchoient vers la petite Citerne; ce qui l'obligea d'envoyer M. de Fremigan avec quinze Grenadiers, pour soutenir son dérachement. Cet Officier trouva les Mores déja repoussés. Les Citernes étoient remplies d'excellente eau; secours qui contribua beaucoup au succès

Tome II.

tl met le fiége

INTRODUC-TION.

du siège. A quatre heures après midi , les Troupes Françoises se posterent dans un lieu à couvert de l'artillerie du Fort. Le 16, un Officier, nommé M'. de la Rue, avec toutes les Barques de l'Escadre, prit possession d'une petite Crique au Sud-Ouest de l'Isle, & si voisine du camp, qu'on y pouvoir faire passer aisément les provisions. Le même jour, M. de Salvert fit l'effai de quelques pieces de campagne d'une nouvelle forme, & trouva qu'elles portoient au de-là du Fort. Pendant la nuit suivante, M. Belugard sut employé à dresser les batteries.

Le 17, à huit heures du matin, les Mores firent une fortie; & s'étant divifés en deux corps, ils allerent attaquer les Citernes à la faveur de l'artillerie du Fort. Mais ils furent repouffes avec perte de quelques hommes. Le même jour, M. de Salvert envoya deux Chaloupes commandées par les fieurs Dupuis & Courtois, pout croifer au Nord de l'Isle, & couper la communication du Fort avec le Continent. Le travail des batteries fut si ardent le 18, que les canons & les mortiers futent en état de jouer le 19. Alors le Commandant François envoya un Trompette aux Assiégés, pour leur proposer de se rendre. Ils demanderent jusqu'au lendemain pour déliberer. Ce tems fut employé par les François à perfectionner leurs batteries. Le jour suivant, qui étoit le 20, M. de Saint Pierre, déguisé en Trompette se présenta devant la porte du Fort, pour recevoir la réponse à laquelle on s'étoir engagé. Il avoit ordre de faire des observations qui surpassoient les lumieres d'un simple Soldat ; mais on le pressa de rerourner au camp pour demander encore un jour de délai. Il fut renvoyé avec la même diligence, pour déclarer que si l'on tardoit un moment de plus à se rendre, le seu des batteries alloit commencet. Dans le chagrin d'un ordre si précis, le Gouverneur répondit brusquement qu'il se

fait more de vouslout fe defendte.

pendroit plutôr que de se deshonorer par une lâcheré . & qu'il se défendroit jusqu'à l'épuisement de ses forces. On commença sur le champ à tirer. Le seu sut si vif, que dès la troisième

bombe , le Gouverneur arbora le Pavillon blanc. Messieurs de Belugard & de Barilly furent envoyés pour sçavoir ses intentions. Il demanda encore quarante huir Aranim repels heures pour déliberer. Mais cette proposition ayant été rejettée, il délivra le Par les François. Riche & de Vaux, qui étoient prisonniers dans le Fort, & donna des otages tandis qu'on régla la Capitulation. Les articles furent , 1º. Que les appointemens dus à la Garnison par la Compagnie des Indes, seroient payés sur les

effets qui se trouvoient dans le Fort. 2°. Qu'elle sortiroit immédiatement avec son seul bagage. Aussi tôt que le Traité fat signé, M. de Salvert s'étant avancé avec ses Troupes jusqu'à la porte du Fort, trouva le Gouverneur qui lui présenta les cless. Mais comme la porte étoit encore bouchée, les François furent obligés de passer sur le mut avec des échelles, tandis qu'on tra-

vailloit à rendre l'entrée libre. M. de la Motte M. de la Motte, nommé Gouverneur par la Compagnie, fut laissé dans

l'Isle d'Arguim avec une Garnison, un Major, un Magasinier, trois Sécretaires & un Chirurgien; après quoi l'Escadre Francoise fit voile à Portendic, où elle arriva le 1 de Mars 1724.

Portendic, ou plutôt Portodali, que les Mores nomment (22) Goura,

(22) Ou Jura, ou Gioura. C'est le même gat, qui, suivant Barbot, est à sept lieues lieu que Penha ou Penfa, appellé aussi Raal- au Sud des Sept-montagnes, & quarante-cinq

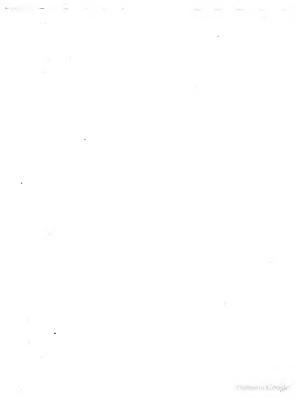

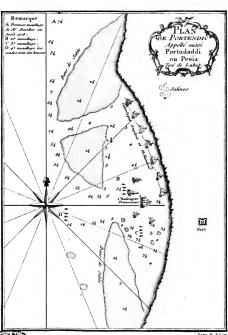

est une Baye située entre Arguim & le Senegal. Elle est à dix-huit dégrés six minutes de latitude du Nord. Deux grands bancs de sable, qui n'ont que deux ou trois brailes d'eau, & qui joignent des deux côtés le Conrinent, lui servent de défeuse naturelle, & forment, au milieu, un Canal d'envi- la Bare de Puiron quatre-vingt brailes de largeur, où la profondeur de l'eau est depuis cinq tendici jusqu'à sept brailes. Celle de la Baye est depuis quarre jusqu'à six; mais pendant une grande partie de l'année, la violence de la mer y rend l'ancrage fort dangereux. Elle a d'ailleurs un inconvénient forr considérable. C'est qu'un Vaisfeau qui manque la latitude en venant du côté de l'Ouest, ne trouve pas faci- roconsolite. lement le Canal. Du côté du Sud on s'y trompe moins, parce qu'entre l'embouchure du Senegal & Portendic, il n'y a pas de Baye, ni même de Crique remarquable, & qu'on n'y voir qu'une Côte brifce, avec de petites haureurs par intervalles, jusqu'à trois lieues de Portendic, où la terre venant à s'abbailler, offre un rivage uni, & forme une petite Crique, que les François

ont nommée le petit Portendic. Au Nord de cette Crique, on trouve quelques éminences, qui forment la pointe Sud de la grande Baye. Quand on est vis-àvis cette pointe, il faut tenir pendant trois lieues Nord quart Nord-Est.

Description de

Difficulté de la

Au Nord des éminences qu'on vient d'observer, on a trois lieues d'un riva- Marques de tetge bas & uni, au milieu duquel il se trouve trois arbres, également éloignés 11l'un de l'aurre. Plus loin au Nord , il s'en trouve un quarrième , qui est seul , près de deux collines rondes, qu'on prendroit, dans un espace si bas, pour deux Vaisseaux à la voile. Voilà les meilleures marques de terre pour ceux qui arrivent du côté du Sud. Mais on ne les distingue pas si facilement du côté de l'Ouest, parce que la rerre est fort basse, & que les bancs ne permettent pas de s'approcher affez du rivage. A l'Est & à l'Ouest de Portendic, on trouve, à la distance de cinq lieues, huit ou neuf brasses d'eau. A deux lieues & demie, on trouve encore sept brasses; mais c'est là que commence le banc. qui s'étend Nord-Ouest quart d'Ouest, & Ouest-Nord-Ouest, & qui n'a guéres que trois brasses & demie de fond. Au Sud de la Baye, on découvre encore dix ou douze petites éminences; & la terre, du côté du Nord, paroît verte & unie, avec un Palmiste sur une pointe, à une lieue du rivage. Pour reconnoître ces marques, il faut nécessairement tenir un Matelot au perroquet, d'où il appercevra aufli une saline qui se présente comme un lac, à deux cens pas dans les terres. Mais en approchant de Portendic , la prudence demande qu'on avance toujours la sonde à la main, & qu'on se fasse même précéder d'une Barque, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le Canal, & qu'on l'ait entiérement palle.

Aux mois de Novembre, de Décembre, & de Janvier, les vents sont Nord-Ouest dans la Baye, & rendent la mer si grosse, qu'un Vaisseau perd Baye de l'outerquelquefois deux ou trois cables dans une nuit, & n'éviteroit pas d'être jetté dic sur le rivage, s'il n'avoir toujours d'autres cables prêts. Le parti le plus sur est d'amarer au Nord-Est ou au Sud-Ouest. Aux mois de Fevrier, de Mars, d'Avril & de May, les vents sont ordinairement de terre depuis le lever du Soleil jusques vers midi, que ceux de mer s'élévent généralement du Nord-Nord-Ouest au Nord-Ouest. C'est la meilleure saison pour le Commerce de la Baye,

lieues au Nord du Sénegal. Il dit auffi que Gommes, après avoir perdu le Port d'Arc'est là que les Hollandois alloient prendre des guim. Description de la Guinée, p. 531. K k k ij

INTRODUC-TION.

& celle où la contrebande y est dans sa plus grande chaleur. Aux mois de Tuinde Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, qui sont ici la saison des orages, les vents d'Ouest - Sud - Ouest , Sud - Ouest , & quelquefois Sud , rendent la Baye absolument inaccessible. Les flots s'enflent si furieusement sur la bar-

re, que l'approche en est également dangereuse & terrible.

d'eau, mais le poitfon y abon-

Un autre défaut de la Rade de Portendic, c'est qu'elle n'a pas d'eau fraîche, ou qu'il faut l'aller chercher fort loin dans les tetres, avec autant de difficulté que de danger. Aussi prend-on le parti d'en acheter des Mores, qui la vendent cher, quoique fort mauvaile. En récompense, la Baye a beaucoup de poisfons de diverses especes, telles que la Dorade, la Sole, la Parque & la Vieille. Les Vaisseaux qui s'y arrêtent en sont toujours bien fournis, & les Hollandois y envoyent souvent des Barques chargées de sel, qui prennent leur cargaison

de poisson pour les Côtes de Guinée.

François contre les Hollandors de Potentic. -

L'orsqu'ils eurent perdu l'Isle d'Arguim en 1721, ils se retirerent à Porten-Expédition des dic, où l'on a vû qu'avec le secouts de quelques Vaisseaux arrivés de Hollande ils bâtirent un Fort de bois sous la conduite du Gouverneur Reets, & sous la protection des Mores. C'étoit une ressource pour leur commerce dans le Pays, mais fort préjudiciable à celui des François. Reers, par l'ascendant qu'il avoit sur l'esprit d'Alischandora, Chef des Mores, trouva le moyen, comme on l'a rapporté, de rentrer dans Arguim en 1722, sans abandonner l'Etablissement de Portendic. M. de la Rigaudiere ayant manqué de succès contre Arguim en 1723, tourna vets Portendic, dans l'espérance d'y attaquer plus heureusement les Hollandois. Il y jetta l'ancre le 4 de Mars, vis-à-vis l'Habitation des Mores, aufquels il fit annoncer par le fieur Both, qu'il étoit venu pour renouveller paisiblement le Traité de 1717. Deux Mores, qui se rendirenr auffi-rôt à bord du Commandant , lui dirent ou Alischandora n'étoit éloigné que de deux journées avec ses Troupes, & que les Hollandois ayant abandonné le Fort, les Mores s'en étoient mis en possession. Comme la nuit approchoit, ils promirent de revenir à botd le jour suivant. Ils furent fidéles à cette promesse. L'un d'entre eux, qui se nommoit Ibrahim, ayant reconnut M. Brue, témoigna une vive joie de le revoir, & confirma tout ce qu'il avoit dit la veille. Là-dessus, M. de la Rigaudiere prit la résolution d'entrer dans la Rade, sur le Maréchal d'Etrées , accompagné seulement de quelques Chaloupes bien armées, pour commencer une négociation avec Bovali, ou Abu-Ali, qui commandoit dans le Fort. Both étant descendu au rivage, revint bientôt avec deux otages, de la part de Bovali, qui en demandoir aussi de celle des François. On lui envoya le sieur le Berg. La joie de Bovali fut

M. de la Ripsudiere entre sans la Rade.

> extrême à la vue de M. Brue, qu'il nomma son pere, en protestant que son arrivée lui faisoit oublier tout ce qu'il avoit souffert de l'injustice & des Il entre dam le cruautés de Duval. Brue prit avantage de cette disposition pour renouveller le Traité en quatre Articles. 1º. Qu'Alischandora restitueroit à la Compagnie Françoise le Fort de Portendic, alors entre les mains des Mores, avec la liberté d'y mettre une Garnison. 2°. Qu'il rappelleroir les Mores qui étoient dans l'Isle d'Arguim avec les Hollandois. 3º. Que dans toutes les occasions il protégeroit les François & leur commerce. 4°. Qu'il ne vendroit, & ne permettroit que ses gens vendissent de la gomme, qu'à la Compagnie. Du cô-

té des François, la Compagnie promettoit d'envoyer tous les ans deux Vaif-

Fort. Son traité avec les Mocca. feaux, avec des marchandises, pour le commerce des gommes, chaque quintal devant pefer sepr cens livres; & de payer les droits ordinaires. Ce Traité fut figné le 6 de Mars 1713.

INTRODUC-

Le même jour, M. de la Rigaudiere, avec six Officiers & vingt Soldats, situation du Fort prit possession du Fort. Mais il en trouva la situation fort désavantageuse. Cet Hollandois. ouvrage des Hollandois étoit dans un marais falé, cinq cens toites à l'Est de l'Habitation des Mores. De l'aurre côté , à deux cens roifes du Fort , il y avoir une autre Habitation ; & ces deux Villages, ou ces deux Villes ensemble, contenoient trois ou quatre cens Habitans. Le Forr étoit bâti de bois, & consistoit dans un double enclos de planches, qui avoir huir pieds de haureur en dehors. Le pied de cette palissade étoir joint par deux solives, & le haur

par une feule, mais les planches étoienr si serrées, qu'elles paroissoient à l'épreuve du mousquer. Le sommet étoir garni de pointes de fer. A chaque angles du Fort il y avoit deux embrasures, pour autant de pieces de canon. Cependant il ne s'en rrouva que cinq pieces sur les platte-formes, qui étoient des terre-plains revêtus de pierre. Au centre de la Place, les Hollandois avoienr élevé une grande Maison de bois, avec des magasins & plusieurs salles pour servir de logement à la Garnison. Le Fort étoit environné de deux follés, larges de six pieds & de la même profondeur, séparés par une levée très-étroi-

te & demi-pleins d'une eau forr puante.

Les François

Diverses raisons porrerent le Conseil à garder ce poste; mais la principale vue des François fut d'empêcher qu'il ne rombat dans les mains des Anglois, prennent le parqui traitoient depuis quelque tems avec Bovali pour obtenir la liberté de s'établir à Portendic. M. de la Rigaudiere donna le Gouvernement au sieur Marion, contre l'inclination de M. Brue, qui lui connoiffoit l'humeur trop vive pour le commerce des Mores. Mais on lui devoir ce dédommagement pour le Gouvernement d'Arguim, qui lui avoit été promis. Ses appointemens annuels furent reglés à dix mille quatre-vingt livres, outre deux mille cent livres pour sa table. On lui laissa, pour Garnison, trente-deux Soldats François & fix Esclaves Negres. Sa Commission fut signée le 9 de Mars ; & le même jour, M. Brue régla divers articles avec Bovali , pour l'entretien du Fort. Mais l'expédition d'Arguim avant été differée de quelque tems. M. Marion qui se voyoit enlever ses espérances, s'ennuia bientôt à Portendic, & demanda instamment d'être rappellé. M. Brue, alors Directeur Géneral, lui envoya pour Successeur le sieur de l'Escaude, à bord du Vaisseau de M. de Landouine. Ils arriverent à Portendic le 15 d'Avril 1723. M. de Landouine y trouva la Garnison si mécontente du Pays, que personne n'ayant voulu se nest en 1713. charger du Commandement, ni même demeurer plus long-tems dans un lieu si triste & si mal sain, il sut obligé de prendre tour le monde à bord. Mais ce ne fut pas fans avoir encloué le canon & démoli le Fort, ce qui défobligea beaucoup les Mores & deviur fort nuifible aux intérêts de la Compagnie.

Il paroîr par la Relation du second Voyage de M. de Salvert à l'Isse d'Arguim en 1724, que les Hollandois rétablirent le Fort de Portendic. Après avoir remis les François en possession d'Arguim, ce Commandant sir voile à Pottendic, où il arriva le premier de Mars. Tandis qu'il cherchoit un lieu commode pour sa descente, les Hollandois firent seu sur lui du Fort, & d'une batterie de cinq canons qui étoit postée sur le rivage. Mais les Troupes Fran-

Les Hollandeis

Kkk iii

INTRODUC-TION Il eft repris par les François-

coifes avant débarqué dans une peute Baye, une lieue au Nord-Ouest du Fort. ils y mirent le feu & l'abandonnereni, quoiqu'Alischandora n'en fui qu'à deux lieues avec six cens Mores , & qu'il n'attendit qu'un renfort pour les secourir. Le nouveau Fort ésois de bois comme le premier, avec huir pointes en forme d'ésoile, sur un espace de cinquante pieds quarrés. Il avoit été bâti près de l'ancien Fort, mais dans une situation plus avantageuse. Depuis cette expédition les François ont entreienu constamment un Comptoir à Portendic, fous la dépendance de celui d'Arguim.

Erabliffrment des François au Fort Saint Louis,

Leur second Esablissement sur la même Côte est celui du Fort Saint Louis dans l'Isle du Senegal. Cerie Isle est située à l'embouchure de la riviere du même nom. C'est la résidence du Directeur Général, & le centre des affaires de la Compagnie. La situation du Fort est avantageuse, quoiqu'il soit fort petit. Barbot le représente comme un lieu si mal forishé, qu'il n'a pour sa défense (23) qu'une palissade avec un mut de boue, & trois batteries de canon, au nombre de quinze pieces. Mais il a changé de face depuis la delacription de Barbot. Labat raconte qu'il n'y teste (24) que quatre vieilles tours des anciennes fortifications; qu'elles sont de bonnes pierres, & couverres de tuile. Aux murs de boue, on en a fait succedet de plus solides, avec plusieurs ouvrages avancés. L'arsillerie est d'environ trense pieces, & la Garnifon convenable à l'importance de la Place. Suivant la Relation de Barbot, James Booker, Agent géneral de la Compagnie Royale d'Afrique à Gambra, s'empara le 1 de Janvier 1692, de l'Isle du Senegal, dont les François étoient en possession depuis cinquante ans. Desmoulins leur Gouverneur se rendir sans réliftance; mais Bookern'y trouva que les quinze pieces de canon, dont parle Barbot. Il donna au Fort le nom de William-Mary (25),

Labat assure que le Fort du Senegal (26) n'a jamais changé de Maître. Copendant, quelques pages après, il reconnoît qu'il fui surpris par les Anglois, & qu'ils en conserverent la possession pendant cinq ou six mois. Mais il ajoûte que sans leur laisser le tems de s'y forissier, & de gagner les Habitans naturels du Pays, un Capitaine François, nommé Bernard, les en

chassa, avec un seul Vaisseau, qu'il nomme le Leger,

Erabliffement des François att Saint Joseph.

Le troisième Etablissement des François est le Fort & le Comptoir de Saint Joseph, à trois cens lieues dans la rivière du Senegal, près d'un village des Négres, nommé Mankanet. Ils en avoient formé un autre de même nom, plus loin encore sur la même riviere, dans le second voyage de M. Brue en 1699. Mais Labat raconte que les Marbuts ou les Mores de Dramanet, Village voilin, s'appercevant qu'ils se rendoient les maîtres du commerce, se repentirent bientôt d'avoir contribué à leur Etablissement, Leurs artifices, fouienus fécreiement par les Anglois (17) de Gambra, altererent tellement les dispositions des Negres du Pays, que s'étant soulevés en grand nombre, ils investirent le Fort de Dramanet. Dans l'impossibilité de désendre un si mau-

(16) Labat, whi fup. Vol. IV. p. 108.

<sup>(23)</sup> Description de la Guinée, p. 18. On trouvera ici , à l'article du Sénegal , des obfervations plus étendues fur eetre Ifle. (14) Labat, Afrique Occidentale, Vol. II.

<sup>(17)</sup> Labat ne dit pas d'où étoient ces Anglois, & ne cite aueun garant de ce qu'il raconte ; mais ce ne pouvoit être que les Anglois de Gambra,

<sup>(15)</sup> Barbot , ubi fup. p. 483.

vais poste, les François y mirent le seu, & s'étant embarqués sur la riviere au travers de mille dangers, ils regagnerent l'Isle de Saint Louis. Cette difgrace leur arriva le 23 de Décembre 1702.

INTRODUC-TION.

En 1713, M. de Richebourg, Gouverneur de Gorée, forma le nouvel Erablissement de Mankanet, qui porte le nom de Fort de Saint-Joseph, & de Richebourg qui est bien fortifié. Il a dans sa dépendance le petit Fort de Saint Pierre, près de Kaniura, sur la riviere de Falemé, dans le Royaume de Galam; poste important, parce qu'il commande l'entrée du Royaume de Bambuck, qui est riche en mines d'or.

Les François ont un quatriéme Etablissement sur la Côte Occidentale d'A-Les François ont un quatrieme Etablinement iur in Cote Octobelliaire d'inférieur des frique, qui se nomme l'îsse & le Fort de Gorée. Ce nom lui vient des Hollandois, qui l'ont tiré d'une Ville de Hollande. Mais suivant Barbot, (28) les téc. Habitans du Pays le nomment Barsaguiche. Reynolds, dans son voyage, le représente comme un lieu de commerce, sous le nom de (29) Besaguiche. L'Îsle n'a pas plus de quatre cens vingt toises de longueur, & sa plus grande largeur n'est que de cent vingt; de sorte que sa circonférence ne surpasse pas cette sile deux mille d'Anglererre. Elle s'érend Nord-Nord-Ouest, & Sud-Sud-Est, à une portée de canon du Continent. Sa situation la rend presque inaccessible par la multirude de rocs qui l'environnent. Elle n'est ouverre qu'à l'Est-Nord-Eft, par une petite Baye d'environ vingt roifes de largeur; entre deux pointes, dont l'une nommée la Pointe du Cimetiere, est affez élevée; & l'aurre, beaucoup plus baffe, est défendue par une pointe de fable, où la Mer bar avec rant de violence, qu'on s'en appercoit de fort loin au bruit & à l'écume des flors. L'ancrage est fort bon aurour de l'Isle , & sur-rout dans la Baye. Barbor dir que (30) la parrie montagneuse de l'Isse ne laisse pas d'être platte au sommer; mais qu'elle ne produit que des rofeaux & des joncs, qui servent de retraire à quantité de pigeons fauvages. Le fond du terroir est une sorte de fable rougearre, qui n'a ni bois, ni eau, ni paturage. Les Cirernes sont remplies de l'eau qu'on apporte du Continent. La Garnison ordinaire du Fort est d'environ trois cens hommes, en y comprenant les Laptots, ou les Negres libres.

Labar observe qu'elle fur cedée aux Hollandois en 1617, par Biram, Roi du Cap-Verd. Ils y bâtirent un Fort, qu'ils nommerent Nasfau, sur un roc Fotts, firué au Nord-Ouest; mais ne le trouvant pas capable de défendre la Rade, ils en bârirent un second, sous le nom de Fort d'Orange, un peu plus bas, & dans un lieu qui commande en effer le lieu du débarquement. Ils conferverent cer Etablissement jusqu'en 1663, que l'Amiral Holmes les en chassa. Cependant les Anglois s'y maintinrent si mal, que dès l'année suivante, Ruyter s'étant présenté avec une puissante Escadre, obligea le Gouverneur, nommé Abercromby, de se rendre à discrétion. Les Hollandois augmenterent leurs fortifications & vécurent paifibles jusqu'en 1677. Mais une Escadre d'onze Vaisseaux de guerre François, sous le commandement du Comte d'Etrées. vint rroubler le repos leur trente d'Octobre. Dès le jour suivant, Hapsac,

L'Isle de Gorée n'a qu'un endroit propre au débarquement; & l'accès de ce

(18) Description de la Guinée, p. 10. (19) Vovez ci-dessus au Vol. I.

lieu même est fort difficile (31).

(31) Voyage d'Iffiny , par Loyer , en 1701, p. 41,

(30) Barbot & Labat, ubi fup.

INTRODUC-TION.

Gouverneur Hollandois, fut sommé de se rendre; & sur son resus, les François se préparerent à faire leur descente sous le canon de leurs Vaisfeaux. A certe vue les Hollandois abandonnerent le Fort d'en-bas pour se rerirer dans l'autre, où demandant bientôt à capituler, ils se rendirent à discré-

Le Comte d'Etrées trouva la Place en fort bon état. Le Fort intérieur étoit monté de quarante-deux pieces de canon, & les fortificarions foigneusement entretenues. Mais ses instructions ne portant pas de le conserver, il démolit le Fort d'en-haut & démantela l'autre; après quoi il fit voile en Amétique, M. du Casse, qui étoit alors sur la Côte d'Afrique avec un Vaisseau de guerre de quarante pieces de canon & de deux cens cinquante hommes , ayant appris la résolution du Comte d'Etrées, se rendit à Gorée le 15 de Novembre 1677, & prit possession de l'Isle au nom de la Compagnie Françoise du Senegal. Il conclut un Traité de Commerce avec les Rois Negres de Rufisco. de Joal & de Portodali , aux mêmes conditions que les Hollandois lorfqu'ils étoient en possession de Gorée. A son retout en France, sa conduite

Elle demosre aux François par la paix de Numé gue-

fut approuvée de la Cour, qui le renvoya l'année suivante en Afrique, avec des présens pour les Rois Negres. La paix de Nimegue, qui fut conclue la même année, assura aux François toutes leurs conquêtes d'Afrique, Ils firent rétablir le Fort inférieur de Gorée fur ses anciens fondemens. Les courtines & les demi-bastions furent élevés à la hauteur de seize pieds. Le Fort d'en-bas recut le nom de Vermandois , (31) & l'autre , celui de Saint Michel,

Les Hollandois tentent instile. mat d'y teatrer.

En 1679, les Hollandois renterent de se remettre en possession de Gorée. Ils envoyerent un grand Vaisseau, nommé le Château de Carossel, sous le Commandement du sieur Huybert, avec ordre de surprendre l'isle de Gorée & tous les Etablissemens des François sur la même Côte. Malheureusement pour Huybert, du Casse étoit déia dans ces Mers avec son Escadre, Après avoir employe la douceur pour engager le Commandant Hollandois à se retiret, s'appercevant qu'il entrerenoit des intelligences avec les Negres, & qu'il s'efforçoit de les exciter à la révolte, il se crut obligé de saisir son Vaisseau, dont il envoya l'Equipage au Château de Mina. Un autre Vaisseau Hollandois. qui arriva dans la même vue, eut la prudence de se retirer au premier avis. Quelque tems après, Hapfac, ancien Gouverneur de Gorée, parut sur la Côte, avec un Vaisseau de guerre, pour encourager les Negres à se soulever contre les François, & les porta effectivement à piller les Comptoirs de Porrodaly & de Joal. Mais du Casse, revenant à propos de la Gambra, mit Gorée à (33) couvert, & rendit ses represailles si vives, que les Rois Negres n'eurent plus d'empressement que pour la paix. En 1697, le sieur Brue, envoyé à Gorée par la Compagnie, trouva les deux Forts en mauvais état. Il y fir toutes les réparations que le tems permettoit. Le Fort de Saint-Michel Elle eff derenge fut monté de vingt-quatre pieces de canon ; & l'autre, qui prit le nom de Saint presqu'imprena- François, de vingt-huir pieces. Les fortifications ayant continué d'être en-

Forts de Gorée furent pris par Booker, General S. Michel. des Anglois de la Gambra, & que Felix, Gou-

(31) Labat , ubi fup. Vol. IV. p. 113. & verneur de l'Ifie se rendit à discretion; mais qu'elle fitt reprise en 1693, par les François. (33) Barbot die que le 4 de Février 1692 les mbi fup. p. 424. qui rebâtirent alors le Fort de

tiérement







Tom H. Nº 18.



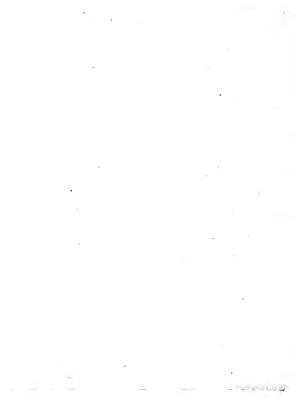

## PLAN DE L'ISLE DEGORE



Explication des chiffres. 1. Cour du Fort &! Francois .

- 2 Maison du Gouverneur
- 3. Corpse de Garde.
- 4 Curine .
- 5. Magazin. 6. Quarter des Officers, avec la Supelle et des mantine
- Per Granding

- 7. Loges des Eschwes.
- s Cazana. a. Escaliers
- w. Enteré du Fort .
- u. Canous pour desféndre l'entre
- 12. Lieu du debarquement
- 13. Barrier .
- 4 Latrines 15. Fortilications projettees .
- 16. Platteforme lange de na pe 17. Foxe de dix piede de langua 18. Ferà cheval
- 19. Jugin . 20. Logement du Jurdin
- 21. Boulangerie . 22 Fonje
- 23 Cundier .
- 24 Colombier abutta .



GOREE , fur l

HERELETE WITE WHILLHAR



ar piede. anjour

in .

28. Corpe d magazi 20 Porte d' 30. Magazi M. Fer a ch 32.Ballerie

26. Grunde

7. Cour De

renable. es Hayes, ac le Roi yant ob- Gorie ui réful-

TION. Observations ITS emer- Aftronomiques & condes ;

INTRODUC-

s; d'où de dixd'envifuit que a trente

Longitude de Sa latitude.

ioleil & ain, qui ondes: ante &c ftrono-

Férence 1 Capar con-Latorze 'est pas Gorée. endule

Observations for le Pendule à ils n'a- for it i ervé à que le

S trois &, for le Barodiffere mette. : dans

vingtnairement uit, &

) on Variation. ... l'arguille aimant-Iques

ficurs , furautre rale. dans

p. 65. 2 plu-







Explication des : 1. Cour du Fort d'Fr

- 2. Maison du Gou-3. Corpse de Garde : 4. Custine :

5. Majazin 6. Quartur des Offu Grapelle, et des mi demous.



tretenues foigneufement. l'Isle de Gorée est-aujourd'hui presque imprenable. Cerre Isle est célébre par les observations Astronomiques (\*) de Mo des Haves. Varin, & de Glos, Membres de l'Academie Royale des Sciences, que le Roi Louis XIV, y envoya dans cette vue. Ils observerent en 1681 plusieurs émer- Afronomiques I fions du premier Satellite de Jupiter. Les Astronomes François en ayant obfervé deux autres à l'Observatoire de Paris, la différence du tems qui résulta de la premiere fut d'une heure dix-sept minutes trente-quatre secondes; & celle de l'autre, d'une heure dix - sept minutes, quarante secondes; d'où l'on conclut que la différence métidienne entre Gorée & Patis est de dixneuf dégrés vingt-cinq minutes. Comme le lieu de l'observation étoit d'environ cinq minutes plus Est que la pointe Ouest du Cap-Verd, il s'ensuit que

cette pointe est à dix-neuf dégrés trente minutes Ouest de Paris, ou trente

minutes Est du Méridien de l'Isle de Fer.

La latitude de Gorée fut prise d'un grand nombre de hauteurs du Soleil & des étoiles fixes ; entr'autres de la hauteut foltitiale du Soleil le 21 de Juin, qui éroit de quatte-vingt-un dégrés trente-neuf minutes cinquante-une secondes : d'où résulte la latitude de quatorze dégrés trente - neuf minutes cinquante & une secondes. Mais en accordant quelque chose pour l'Instrument, les Astronomes François la déterminerent à quatorze dégrés quarante minutes, différence qui n'est que de quelques secondes. La pointe la plus occidentale du Cap-Verd étant de trois minures plus au Nord que Gotée, sa latitude est par conséquent de quatorze dégrés quarante trois minutes. Ainsi celle de quatorze dégrés vingt-cinq minutes, que Barbot donne au (34) Cap-Verd, n'est pas plus juste que celle de quatorze dégrés quinze minutes qu'il suppose à Gorée.

Les mêmes Aftronomes trouverent, dans cette Ifle, la longueur du pendule OMtrations de trente-six pouces six lignes 4, ce qui faisoit deux lignes moins qu'ils n'a- Gotte, voient trouvé à Paris, & 1 de ligne moins que M. Richer ne l'avoit observé à la Cayene. Depuis le 31 de Mars jusqu'au 4 de Juin , ils remarquerent que le Mercure ne s'éroit pas élevé dans le Barometre plus de vingt-sept pouces trois &, for le Barolignes } ; de sorte que sa variation n'étoit que de six lignes : ce qui differe mette. peu de ce qu'elle est dans la même saison à l'Académie Royale, quoique dans le cours de l'année elle aille depuis vingt pouces deux lignes, jusqu'à vingthuir pouces & demi. Ils observerent qu'à Gorée, le Barometre étoit ordinairement plus haut lorsque le Thermomerre étoit plus bas ; & que généralement la hauteur du premier étoit de deux ou trois lignes de plus pendant la nuit, &

recevoit plus d'altération (35) du matin au foir que du foir au matin. La variation de l'aiguille est incertaine à Gorée. Dans une si petite Isle, on Variation de l'aiguille autont

la trouve différente, suivant les Cantons, d'un dégré jusqu'à quatorze, ité. mais toujours déclinant au Nord-Ouest. On en attribue la cause à quelques mines de fer, dont on croit voit effectivement des marques dans pluseurs pierres qui ressemblent au mache-fer. Lorsqu'on les approche de l'aiguille, surtout si l'on en ôte le verre, elles y causent un mouvement sensible. Une autre cause de cette différence dans les variations, est une source d'eau minérale, qui distillant goute à goute d'un roc, ne laisse pas de templit un muid dans

(\*) Voyez les Mémoires de l'Academie des Sciences, Tome VII. p. 447. (34' Description de la Guinée, p. 20. Tome II.

(35) Voyages au Cap - Verd , &c. p. 65. dans le Recueil d'observations faites en pluficurs Voyages, in-fol. Paris 1691.

INTRODUC-TION. Observations

Sa lacitude.

450

l'espace de trois jours. Les Pilotes ne remarquent aucune variation à l'aiguille dans la Rade de Gorée.

INTRODUC-TION.

Enfin les Astronomes François observerent que les plus hautes & les plus basses marées y arrivenr un jour ou deux après la pleine Lune & son changement. La différence des marées est d'environ cinq pieds. Rarement s'éleventelles d'un ou deux pieds plus haut, excepté lorsque les vents soufflent du Con-

tinent avec violence.

Le cinquieme Etablissement des François est le Comproir de Joalla, ou de Joal, qui n'a rien de remarquable que son Commerce d'Esclaves, de cuirs, de dents d'Eléphans, & de cire. Suivant Barbot (36) le Fort est situé sur la Riviere nommée Rio de la Gracia, qui sépare les Royaumes de Joalla & de Portodali. Son embouchure est couverte par un banc de sable, qui n'en permet l'accès qu'aux Canots & aux petites Barques. Cependant elle a une Rade, où les

vicous de Joalla

Vaisseaux peuvent mouiller sur cinq & six brasses. Une lieue au Nord de la Place, on renconrre en met quelques Basses, vis-à-vis une pointe sabloneuse que les François ont nommée la Pointe-blanche, & les Portugais Farucho. Au Sud de cette pointe, l'espace d'environ trois lieues en mer, on trouve d'autres Basses, qui se nomment Baixos de Domingo Ramos. Deux lieues au Nord-Ouest de la même pointe, on découvre sous l'eau une chaine de rocs, qui s'appellent Baixo de Barbocim. Le Fort a du côré du Sud une autre riviere nommée Rio das Offres ou la Riviere des huîtres. Les François ont un fort bon Comptoir à Joalla; & le chemin du Fort à Rufilco est assez commode par terre, au travers des Villages qui bordent la Côre.

Trobliffe. d'Albreda.

Le Comproir d'Albreda, fixième Erabliffement des François, est au côré du Nord de la Riviere de Gambra, presque vis-à-vis Jamesfort. Il doir son origine au Sieur Brue en 1698, pendant que les François étoient en possesfion de Jamesfort, & qu'ils commandoient toute la riviere. Mais la paix de Rifwick ayanr rendu cette derniere Place à l'Angleterre, ils sont demeurés maîttes d'Albreda (37).

En 1717, ils furenr obligés de l'abandonner, par la violence & les extorfions du Roi de Batra, à qui leurs forces présentes ne leur permettoient pas de réfister. Le S' Brue envoya vers ce Prince le S' de Sains, ancien Gouverneur de Gorée, pour lui faire des plaintes de son injustice. Il désavoua le fait, parce qu'il n'ignoroit pas que les François commençoient à se fortifier par un autre Comptoir qui se formoit à Vintain. Ainsi celui d'Albreda (38) fut rétabli, avec certaines précautions. Moore nous apprend (39) que le 17 de Novembre

1730, il fur confumé par un incendie.

Ktabliffemes de Vintain , ou

Vintain, ou Bintain est un septième Etablissement des François sur la Riviere de Jereja, nommée aussi Riviere de Vintain ou de Saint-Grigou, qui se décharge dans celle de Gambra du côté du Sud, huir ou dix milles au-desfus de Jamesforr. Le Comproir de Jereja, qui est sept lieues (40) plus haur, dépend de celui de Vintain; mais ces deux Places sont mal fortifiées & n'ont pas besoin de l'être mieux. Leur Commerce est considérable. Le Sieur Brue,

(36) Barbot , whi fup. p. 14. (37) Labat , noi fup. p. 194.

l'Afrique , p. 51. (40) Labat dit ailleurs qu'il n'eft qu'à trois lieues de Vintain par terre.

(38) Ibia. Vol. I. p. 314. (39) Voyages de Moore dans l'interieue de

DES VOYAGES, LIV. VI.

dans un voyaye qu'il fit par tette d'Albreda à Kachao, trouva le Canton de Vintain fort avantageux pour un Comptoit. A son tetout au Senegal, en 1714, il obiint de l'Empereur, ou du Roi de Fogny, par un Traisé, la permillion de s'y établir en 1718 (41).

INTRODUC-TION.

La Ville Negre de Vintain, est simée sut la rive dtoite de la riviere, au revers d'une colline qui reçois l'ombrage d'un grand nombre d'arbres. Elle a plusieurs Maisons bâtics à la Portugaile, dont la principale est le Comptoir des Anglois. Les Portugais y ont une fort belle Eglise, & la Ville étoit ausrefois plus considérable qu'aujourd'hui. Moore parle d'une belle Mosquée que

les (42) Mahoméians y ont bâise, avec un gros œuf d'Autruche au fommet. Il ajoûse que les provisions y sont à bon marché.

Enfin, le dernier Comproit des François sut cene Côse est celui de l'Isse de Biffao, ou Biffos. C'est encore au S' Brue qu'ils ont l'obligation de ces Erablissement, pendant qu'il ésoit Directeur Général en 1698. Il avois obsenu le consentement du Roi Negre; mais les Portugais de Kachao s'y étant opposés, le Gouverneur François qu'il y avoit établi fut obligé de se tetirer en 1699. Un second voyage, que le Sieur Brue entreprit pour résablir son ouvrage, ne servit qu'à faire naître des différends avec le Gouverneur Portugais de Kachao, dont la décision fur renvoyée à la Cour de Pottugal.

Barbot rapporte que ce Comptoir est environné d'une Courtine, défendue par six ou huis canons de fet, & qu'en 1702 les François, pour augmenter leur fureré, érigerent un Fort dans une Isle, près de l'embouchure de la Riviere de Kachao, revêsu aussi d'une Courtine & muni de huis piéces d'artillerie. En 1694 un Prince Negre du Pays fur baptisé à Lisbonne avec beaucoup de pompes, & reçut le nom d'Emmanuel (43).

## CHAPITRE II.

Voyage en Lybie, particuliérement au Roiaume du Senegal fur le Fleuve Niger.

Et Ouvrage, composé pat Claude Jannequin, sieur de Rochesott, sut Jannequin, publié à (44) Paris en 1643. L'Auteur se justifie sur deux points dans sa Préface; 1°. D'avoir mis le Senegal & le Cap-Verd dans la Lybie, qui de son propre aveu est fort éloigné de cette Côte. Si c'est une faute, dis-il, il y est préliminaires. tombé les yeux ouverts, & pour se conformer à l'usage des Navigateurs, qui depuis deux siècles, ont nommé la même Côse Lybie maritime ou les Sables brulés. Il entend ici sans douse Zarra ou le Désert, dans l'étendue duquel les Contrées dont il parle sons situées. Le nom de Niger qu'il donne à la Ri- mei Lybie marie

Le Senegal & le

<sup>(41)</sup> On trouvera , ci-après , le Voyage du Sieur Brue à Kachao. (41) Moore, ubi sup. p. 74. (43) Description de la Guinée, p. 418.

contient 118 pages, outre la Préface, & l'E- autres dans le cours de la natration.

pître dédicatoire à M. de Lyonne. Jannequin étoit natif de Chalons sur Saone. Il fit ses Voyages en qualité de Soldat. On l'accuse iei (45) Defeription de la Guinée, p. 428. mal à propos de n'avoir pas mis d'autre datte (44) Chez Charles Rouillard, in - 12. Il que celle de son titre. Il s'en trouve quelques

JANNEQUIN. 1647.

viere du Senegal paroîr lui causer moins de scrupule; car il ne fait aucune Apologie de cette imitation des Modernes, quoiqu'elle n'en demandat peut-

être pas moins que l'aurre. Sa seconde justification regarde la négligence de son style, dont il promet qu'on feta dédommagé par la fidéliré de ses Relations. Il assure qu'elles contiennent des remarques si curieuses, qu'elles ne peuvent manquer de répondre à l'artenre de ses Lecteurs. Un Ecrivain qui remplit des promesses de cette nature, a droir sans doute de demander quesque indulgence pout son stile. Mais il

Défauts reprochés i Jannequin.

semble que le sieur Jannequin n'en a pas moins besoin pour ses Remarques. A patler natutellement la pluparr font fort fuperficielles. Quoique de fon propre aveu, par exemple, il air remonré la Riviere du Senegal l'espace de foixante-dix lieues, il ne nomme pas un feul Village ou une feule Place de cette Riviere, ni même d'aucune autre parrie d'un si grand Pays; à la réserve néanmoins de Terrier-rouge où se termina son voyage, & de Biyurt où il débarqua. Il est d'ailleurs si peu exact qu'il ne gatde aucune apparence de Journal, & qu'il ne marque pas même la datte de son retour en France; de sorre qu'on n'en a pas d'aurre que la datte générale de fon ritre, qui est l'année 1639. Ainfi l'on peur douter avec raison qu'un Auteur à qui la Géographie du Pays qu'il visire, paroîr si indisférente, soir fort capable de répondre à l'attente qu'il veut excirer par sa Préface. Cependant il faut reconnoître que s'il n'avoit pas tant promis, on pourroit lui attribuer l'honneur d'avoir beaucoup mieux fait qu'on ne devoir l'espéter d'un Soldar. Ses observations sur les mœurs & les usages des Negres sonr assez instructives, & sonvent fort exactes & fort judicieuses. Reconnoissons un aurre mérire dans son Livre ; c'est d'être la premiere Relarion d'un voyage François dans la Riviere du Senegal.

Morife & commencement de les Voyages.

à Dieppe pour le

forte d'introduction, où il rend compre des motifs de son voyage. Il avoir accompagné en Anglererre M. de Bellievre, Ambassadeur de France, envoyé par Louis XIII. pour renouveller l'amitié enrre les deux Couronnes. Mais sa jeunesse lui faifant désirer de courir un peu le monde, il quitta Londres & le fervice de l'Ambassadeur, après avoir assez bien appris la Langue Angloise. il s'embarque Il passa à Dieppe, où se promenant un jour sur le quai , il vit un Bâriment , de deux cens tonneaux, prêt à faite voile. Quelques Religieux, qui étoient dans le même lieu, lui apprirent que ce Vaisseau alloir au Senegal, en Afrique, près du Cap-Verd; & s'appercevant qu'il marquoir de l'inclination pour ce voyage, ces bons Peres, dit-il, qui le prirent pour quelque jeune Libertin, fugirif de sa famille, employerent plusieurs argumens pour lui faire perdre ce dessein. Mais il avoit déja pris son parti. Sans s'arrêter à leurs remongrances, il s'informa où demeuroir le Capiraine. Il lui offrir fon fervice en qualité de Soldar, dans une Compagnie qu'il avoit à bord. Cer Officier, qui En genthé de se nommoir Lambert, lui découvrant quelque capaciré accepta ses offres, &

Jannequin divile fon Ouvrage en vingr-neuf Chapitres, précedés d'une

Soldar & d'Ecri- le fir fon Ecrivain, ou fi l'on veut, fon Sécretaire.

Ils quitrerent le rivage, le 5 de Novembre 1637; mais ils s'atrêterent quelques jours dans la Rade, pour se fournir de quelques nécessités qui manquoient encore au Bâtiment Dans ce court intervalle ils faillitent d'êrre enlevés de desfus leurs ancres par une violenre tempête, qui fit échouer à leurs yeux un Vaiffeaux, dont tour l'Equipage périt. Le tems ayant changé, ils mirent à la voi-

I U V Lacour (ex

DES VOYAGES, LIV. VI.

le, & dans l'espace de deux jours ils gagnerent (45) Ouessant & les Sorlingues. Mais ils y furent surpris d'une seconde tempête, qui dura trois jours, & qui leur enleva leur vergue d'artimon. Lorsque le tems se fut éclairci , ils furent furpris de se trouver à la hauteur des Açores. Vers le même lieu , leur Bâtiment faillit d'être brûlé, par la négligence de quelques Soldats vyres, qui mirent le feu à un barril d'eau-de-vie-

JANNEQUIN. 1637.

Ils apperçurent bientôt l'isle de Palma, une des (46) Canaries. Le Matelot qui faifoit la garde fur le hunier avertit qu'il découvroit près des Isles de Groffeur (47) un Vaisseau d'environ deux cens cinquante tonneaux, qui faifoit voile vers la Côte de Barbarie. On porta droit à lui ; & l'ayant joint facilement, on trouva que c'étoit un Navire Marchand qui alloit des Canaries en

Le jour suivant on vit le Pic de Ténerife. L'Auteur fait la même Description qu'on a (48) déja vûe, de l'arbre merveilleux de Ferro; mais il ne la fair que sur le rémoignage d'autrui. Il s'étend aussi sur la cérémonie du Baptême de mer. Ce bizarre ulage est d'un établissement immémorial parmi les Matelots Bapteine de merdans certains endroits de la mer, tels que le détroit de Gibraltar, le Tropique du Cancer, la Ligne; & tous les Etrangers qui passent dans ces lieux pour la premiere fois, sont forcés de s'y soumettre. Le Pilote se met en robe de chambre, ou se couvre de quelqu'autre robe; & prenant entre les mains son Livre de Cartes, il fomme tous ceux qui n'ont point encote fait le voyage, de paroître devant lui. Enfuite il leur fait faire serment, sut son Livre, que routes les fois qu'ils passeront dans le même lieu ils observeront l'ancienne coûtume, Un autre Homme, qui l'assiste dans cette cérémonie, donne à chacun un petit coup de plat d'épée sur le cou. Après quoi , leur ayant demandé quelque pezir présent pour les pauvres, il les abandonne aux Matelots, qui leur plongent trois fois le devant de la tête dans une cuve d'eau, & qui leur en jettent quelquefois quelques sceaux sur le corps pour rendre le Baptême plus complet. Jannequin prétend que personne n'est exempté de cet nsage; & pour confirmer son opinion, il raconte que le Roi Henri IV. passant de Saint-Malo à la Rochelle, & se trouvant dans un Canal dangéreux, qui se nomme le Raz, où il vit pratiquer cette cérémonie à ses Matelots, demanda sur quel droit elle étoit fondée; & qu'apprenant qu'elle est si ancienne qu'on n'en connoît pas l'origine, il ne fit pas difficulté de s'y foumettre.

Comme il manque plusieurs circonstances au récit de Jannequin, ce qu'on lit ici de lui femble demander d'être éclairei par le témoignage des autres quelques autres Voyageurs. Durret, dont on a déja vû plusieurs sois le nom, a décrit pleinement (49) les usages du Baptême sous la Ligne. Les Matelots se déguisent de diverles façons. L'un se noircit le visage, l'autre se fait un masque de pâte. D'autres paroiffent armés de mousquets & d'épées, de hallebardes, de broches & de poclons. Le Pilote , pour le faire distinguer , toutne la doublure de fait Bussel,

Témpienace de

<sup>(41)</sup> Jannequin écrit Ouexen . & les Tradu- Salvaver. Cleurs Anglois Ufchant. (46) En nommant les Canaries ( pag. 32. )

Jannequin compte Madere dans leur nombre.

<sup>(47)</sup> On ne sçait ce que l'Aureur entend par ces Isles. Ce sont vraisumblablement les

<sup>(48)</sup> Voyez ci-dessus la description de l'Isle (49) Voyage à Lima par Durret, pag. 92.

Lll iii

454

JANNEQUIN. 1637.

fon habit en dehors, & prend, en maniere d'écharpe, la premiere guenille qui se présente. Dans cet équipage, ils marchent ensemble vers la chambre du Capitaine, précedés par les trompettes, les timbales & tous les inftrumens qui se trouvent à bord. Après quelques fanfares, le Pilote monre sur le tillac, & donne ordre que les pavillons soient déployés. Il se place dans un fautenil, pour présider à la solemnité. On apporte devant lui une grande cuve remplie d'eau, avec un baton qui la traverie & dont les bouts sont soutenus par deux Matelots. Les Passagers de distinction paroissent les premiers & s'asseyent sur le bâton, tandis qu'on leur présente un bassin, dans lequel ils ont la liberté de mettre quelqu'argent, qui les exempte d'être plongés dans l'eau. Cette espece de rancon est réglée suivant la qualité des personnes, depuis un écu jusqu'à douze, & chaque somme est enregistrée. En même tems un Matelot tient son coutelas suspendu sur le cou du Candidat, & le Pilote présentant son Livre de Carres lui fair jurer, avec la main posée sur l'endroit où l'on suppose que le Vaisseau se trouve alors, qu'il obligera ceux qui passeront désormais avec lui dans le même lieu, d'observer la même cérémonie. On se contente, pour les personnes de quelque distinction qui racherent leur liberté par un présent, de leur faite une petite croix noire sur le front & de les arroser de quelques goutes d'eau. Mais s'ils n'ont pas satisfait au Tribut, les deux Matelors lâcheut le bâton qu'ils soutiennent sur la cuve, & les laissent tomber dedans, avec le soin de les y arroser encore de quelques sceaux d'eau qu'ils tiennent prêts. Un Amiral même n'est pas dispensé de ce ridicule usage, avec la seule différence qu'il n'est pas ranconné pour le présent. Lorsque la cérémonie est achevée, le Charpenrier & les gens qui travaillent sous lui se présentent au Capitaine, chacun tenant à la main quelqu'instrument de leur profession. Ils lui représentent que, suivant l'ancienne coûtume, tous les Vaisseaux qui n'ont point encore passé dans le même lieu, doivent payer; & si le sien est de ce nombre, ils le prient de se conformer à cette regle. S'il leur fait un présent, la solemnité finit à la satisfaction de tout le monde. Mais s'il refuse de payer, ils se prétendent en droit de couper la figure du Beaupré. Les Mousses, qui n'ont jamais fait le voyage, sont dispensés du baptême, lorsqu'ils aiment mieux souffrit une autre cérémonie, qui est de recevoir sur leurs épaules nues un certain nombre de coups de fouets, au gré du Pilote.

Rapième du P.

Le Pere Labat, qui émit Religieux Jacobin, raconte la maniere dont il recut le baptime, foj dana (no puligge en Amérique, Son premier Pilore, vêtru ridiculement, avec une grande épic de bois dans une main, & dana l'aure (no Livre de Carter, formas tous les nouveaux Paufiggers de parofter devant (no Tribunal. Il étoit environné de douze ou quinze de (se Officiers, dans un habillement aufit diculeu que le fen. Labat, conduir par le Capitaire, qui devoit lui fevir de Parein pour la cérémonie, trouva le Pilote affis fur une efpece de trône couvert de peans de mouton. Se to Officier étoient debour des deux côtés, & Con Sétreaire attendoir, la plume à la main, pour enregifire les préfens des Candidats. On avoir placé devant aiu ne cuve d'eau, avec un croc de fer qui la traverfoit, fur lequel on fit affeoir Labat. Alors le Pitole lui tenant la main fur la Catte marine, la lint promettre de faire obtér-

<sup>(50)</sup> Voyage aux Isles de l'Amérique, Volume I. p. 34. & suiv.

ver la même cérémonie, à ceux qui passeroient le Tropique avec lui pour la premiere fois. Lorsque cerre promeste fut achevée, le Pisote se leva gravement, & demanda au Capitaine quel nom il donnoit au Candidat. On lui donna le nom de Précheur, d'un Roc de la Martinique qui s'appelle de même. Après quoi le Pilote prit une coupe d'argent, dans laquelle il trempa ses doigts, & marqua Labat au front. S'étant remis ensuite sur son trône, il lui demanda quel présent il vouloit faire à l'Equipage. Labat donna trois écus, avec un baril d'eau-de-vie. Plusieurs Candidats, qui ne payerent point, furent plongés sans ménagement. Cette digression ne sçauroit passer pour inutile

JANNEQUIN-1637.

dans un Ouvrage qui appartient proptement à la Marine.

Le Vaisseau de Jannequin continuant sa course arriva sur la Côte de Bar- Holes sur la Côte. barie, qu'il ne cessa pas de suivre pendant cinquante ou soixante lieues, jus- de Barbane. qu'au Cap-Blane. Elle est basse; & le rivage, qui est de sable brûlé, paroît continuellement fort uni. On relâcha au Cap-Blanc, dans la vûe d'y construire quelques Barques, qui sont nécessaires pour entrer dans la Riviere du Senegal; car les Vaisseaux sont obligés de demeurer à l'ancre dans la Rade. Comme l'Auteur ignoroit encore les raisons qu'on avoit de s'arrêtet, il s'ennuya beaucoup du léjout qu'on lui fit faire dans un Pays qui lui parut maudit du Ciel. L'eau manquoit à bord, & l'on n'en put trouver fur la Côte, à quelque profondeur qu'on ouvrît la terre, ou plutôt le sable, qui est véritablement brûlé, & fi mou qu'on n'y peut marcher cinquante pas. Cependant les Gens de l'Equipage étoient obligés de porter aux Ouvriers tous les secours dont ils avoient besoin. Leur fatigue auroit été soulagée s'ils avoient trouvé les Habitans plus sociables; maisces Barbares, jugeant peut-être des Européens par Friedle Moeux-mêmes, n'osoient s'approcher pour faire l'éclange de leur poisson, qu'ils ter écette Coi. prennent avec des fleches, contre le tabac, l'eau-de-vie & le biscuit des Matelots. Ils prenoient la fuite au moindre bruit qui partoit du Vaisseau, ou du chantier des Barques. Les François ne trouverent pas d'autre moyen, pour les envager dans que que commerce, que de placer à que loue distance ce qu'ils vouloient donnet pout leut Poisson, & de se retirer, en attendant à quoi ils se détermineroient. Ils comprirent cette maniere de traiter; & prenant les marchandises qu'on leur offroit, ils laissetent à la place une bonne quantiré de poisson. Mais se défiant sans doute de quelqu'artifice, ils regagnerent leurs cabanes avec aurant de précipitation que s'ils eussent été poursuivis. Ils menent une vie si misérable, qu'on les prendroit pour des squellettes, ressuscités d'entre les Morts, plutôt que pour des eréatures humaines. L'unique soutien de leur vie est le Poisson, avec un peu de maiz & de rabac. A la vérité, le Poisson est si abondant sur leur Côte que la mémoire de l'Auteur n'a pu lui faire rappeller la quatriéme partie des noms. Les gens du Vaisseau prirent d'un seul coup de filet, trois cens Mullets, outre quantité d'autres especes, telles qu'un Corbin & un Pantouslier, deux Poissons de la grandeur d'un Homme, des Bonites, au sengal. des Dorades, des Barbues, des Soles, des Carpes, des Bars, des Capitaines, des Machotans, des Rachaos, des Moines, des Negres, tirant tous leur nom de leur couleut ou de leur forme. Après avoir construit une seule Barque, le délagrément de ne pas trouver d'eau fraîche fit remettre en mer pour le Senegal, où l'on arriva dans peu de jours.

Differenter ef-

Le Vaisseau fut laisse à l'ancre près de la Barte; & le Capitaine, avec la

450

Jannequin. 1637. Les François confiruifent une manton.

plus grande patrie de l'équipage, entre dans la riviere, où il aborda au Village de Byart, ou Bievre, comme l'Azicur le nomme, a trois licute de l'embourde ne la resta brois remaine l'attent le nomme, a trois licute de l'embourde ne la resta brois remaine dans l'embourde dans la riviere de riviere de la rivie

Ils reçoivent deut Amballadeuts Négret. Damel & Orak, Rois Negret.

Quare ou cing jours a près leur artivés, les François virent venir deux Alksenés (31) Negres, chor bien monés àvacel a qualité d'ambifsleurs; l'un de la part du Damd (53), avec qui le Capitaine avoit contradé des liaifons d'amitié dans un autre voyage, pour l'affurer de fa procection fur fon territories [1 autre de celle de Brack, avec qui le Capitaine avoit eu quelque différend, mais pour le Ciliète ne famonim de fon artivée, lui propofer une réconciliation, de lui offirir en un mot le choix de la guerre ou de la paix. Le Capitaine, que Jannequin nomme ici pour la premier fois Lemberz, ne balança point a choiff la paix; non qu'il appréhenda la guerre, mais dans la feule vûe de procurer du fuceès de foi commerce. l'Autreur obberve à cent cocalcion que la craine de l'artilla-rie faisoir tant d'imprellon fut les Sauvages, que fousane François bien re-trauchés avoient été caabble et d'aire très d'un tille Negres.

L'Ambalfaleur du Dàmel fur congedié avec les droits ordinaires 8, & des préfens pour fon Mairre, qui contilioeine que quelques barres de fer, qui linge, quelques annes de Frise rouge & bleue, de l'eau-de-vie, du miel, de l'argent, els braceles, despiques, des minoris, des couraeux, des grains de verre, du crifalt & du papier. Il fur chargé de dire à fon Maitre que fes Suges pouvoiem fe rendre libement fur la Côre pour le trafic. L'Enroyé de Brack reçut aussi des préfens pour le sien, avec ordre de lui demander quelque dimination de droits, parce que le Capitaine avoit eu deupis peu le malbaue de perdre un Vaisseau. Le Brak ne se fir pas presse par le malbaue de perdre un Vaisseau. Le Brak ne se fir pas presse par le consecution de droits, de consecution de droits, de ne se fir de donner, & n'en se son de consecution de droits, de ne lui rien donner, & n'en service pas entré moins hardiment dans les rerres de son Domaine.

Farigues des François, La Maisson, on le Fort, fur achevée avec beaucoup de peine, à cause des chaleurs excessives, & du trouble qui on recevoit sans celle d'un produjeux nombre de petites Mouches qui s'appelleur Mairginons on Mairagoins. D'un autre côté, les provisions commençant à manquet, on étoit forcé de se réduire à la nouritrust des Sauvages. Lorsqu'on eut vil à fin d'un ouvage si difficile, on remonta la riviere dans la Barque, en commerçant, à mestre qu'on avanoit, pour des cuits, de l'ivoire, des gonomes, des polumes d'Autruche,

(51) L'Auteur dit Alkari. Damel & de Brak comme des noms propres,

(52) L'Auteut semble regarder les noms de mais ce sont des titres.

dq

de l'ambre-gris & de l'or. Les deux rives, jusqu'à Ferrier-rouge (53) sont d'une verdure continuelle, & revêrus de beaux arbres, aufi verds que les Orangers de France, avec les feuilles de la même forme, mais sans aucun fruir. Ces arbres, que l'Auteur appelle Parettavier, ont de perites racines qui for- tires du Senegal-tent de la terre, & qui sont si fortes & en si grand nombre, qu'elles rendent Arbres nommés le chemin fort difficile. Les Forêts font remplies d'échos, dont l'Auteur ne veut attribuer la cause qu'à la profondeur d'une si vaste solitude. L'agrément de l'ombre, dit-il, qui sert à raftaîchir le vent, la beauté de la perspective, & le son des trompettes mille fois redoublé par les échos, n'étoient pas une Bebos en grand petite consolation pour les François dans ces climats brûlés du Soleil. Dans tous les lieux de leur passage, les Chefs des Negres venoient leur rendre des civilités, & leur apportoient pour présens, des Sangliers, qu'ils tuent avec leurs zagayes, ou qu'ils prennent dans des filets & dans des trappes. Enfin les Negres leur furent utiles en mille occasions, soit pour la pêche ou la chasse, soit pour leur servir de guides dans une infinité de lieux. Cependant Jannequin est persuadé que la crainte avoit plus de part à leurs services que l'affection. Les principaux Princes dont il rapporte les noms, sont le Damel, Roi des Ne- Principaux Princ gres de Lybie (54), le Brack, Roi des Foulis ; le Ramalingo, Roi ou Chef des Mores de Barbarie; & le grand Samba Lamma, Roi des Mores & des Barbariens (55), dit l'Auteur, qui bordent Tombuto. Les trois premiers sont Tributaires du Samba Lamma, dont la Couronne est héréditaire. Les Seigneurs Negres sont les Alkhadhis (56), ou Chefs de Villages, & les Marbuts ou les Prètres.

JANNEQUIN. 1637. Agrement des

Jannequin n'eut aucune avanture extraordinaire dans ce voyage : mais il fait le récit d'un combat dont il fut témoin, entre le Kamalingo, & un Lyon tetrible. Ce Prince voulant faire connoître fon coutage & fon adresse aux Prince Necre François, les fir monrer sur quelques arbres, près d'un Bois fort fréquenté des contre un Lism, bêtes farouches. Il montoit un excellent Cheval, & ses atmes n'étoient que trois javelines, que les Negres appellent Zagayes, avec un coutelas à la Moresque. Il entra dans la Forêt, ou rencontrant bientôt un Lyon, il lui fit une blessure à la fesse. Le sier animal accourur vers son ennemi, qui seignit de fuir, pour l'attiret dans le lieu où il avoit placé les François. Alors le Kamalingo tournant tout d'un coup l'attendit d'un air ferme, & lui lança une seconde javeline, qui lui perça le corps. Il descendit aussi-tôt, & prenant un épieu, il alla au devant du Lyon, qui venoît à lui la gueule ouverte, avec un furieux rugissement. Il lui enfonça son épieu dans la gueule même. Ensuite fautant sur lui , le sabre à la main , il lui coupa la gorge. Après sa victoire , qui ne lui couta qu'une legere blessure à la cuisse, il prit quelques poils du Lyon, & les attacha comme un trophée à fon Turban. Jannequin confesse que les Negres de ce Pays l'emportent tellement sur les Européens, pour la force & le Force des Necourage, qu'un de ces Barbares renversoit aisément d'une seule main le plus ro- grea-

(53) Ce lieu est sur la Rive du Nord , à 70 lienes du Fort Louis. Voyez la Carte du Sé-

54) Jannequin entend les Negres voilins du Sénegal. Voyez ci-dessus l'introduction de se Voyage.
Tome II.

(55) On ne sçait ee que l'Auteur entend lei par Barbariens. On verra d'ailleurs qu'il se trompe fur rous ces titres.

(16) On fçait que Khadi, ou al Khadi, fignifie Juge chez les Mahométans. Les François, au lieu de Marbuts difent Marabours, M m m

JANNEQUIN. Crédulué de L'Auccur.

buste des François; de sorte que s'il étoit question d'en venir aux coups, dans un combat d'homme à homme, il ne doute pas que l'avantage ne demeurât toujours aux Négres. Il parle ailleurs de leur commerce avec le diable, dans des termes qui ne font pas un honneur extrême à ses lumieres; sur-tout lorsqu'il déclare que les jeunes Negres ne peuvent (57) apprendre à lire & écrire l'Arabe, fans le fecours de l'esprit malin; & qu'il paroît persuadé que leurs Marbuts ou Marabouts reçoivent de lui , dans un commerce particulier, des informations fur les choses (58) dérobées. Cependant si l'on passe à l'Auteur cette gtoffiere crédulité, qui paroît venir d'un défaut d'éducation, il paroit que ses observations sur les Negres sont exactes & fidelles-Mais on les remer, fuivant la méthode qu'on s'est proposée dans cet Ouvrage, à la description du Pays même, qui ne sera pas éloignée de cet article, & l'on se borne ici à suivre l'Aureur dans l'histoire de son voyage.

che qui produit faus ette convé.

Il raconte qu'un Negre lui avant fait présent de deux œufs d'Autruche, pour les porter en France, il les enveloppa fort soigneusement dans de l'étouppe, & les mit dans sa cassette. Quelque tems après, le hazard lui ayant fait jetter les yeux sur ce dépôt, il fut surpris de voir remuer l'étouppe, & d'appercevoir qu'un de ses œufs étoit casse. Il cherchoit avec surprise la cause de cer événement, lorsqu'il apperçut une jeune Aurruche, qui s'efforcoit de rompre la membrane intérieure qui étoit encore entiere. Il lui ouvrit auffi-tôt le paffage, & la trouvant toute formée, il la nourrit pendant huit jours avec de l'herbe. Il ne doute pas, dit-il, que la même chose ne sut arrivée au second œuf, s'il n'eût pris soin de le vuider, pour en porter l'écaille en France. Mais il laisse droit de conclure, que les œufs d'Autruche n'ont pas besoin d'être couvés pour la formation des poussins, & pour les faire éclore (59).

Effets du ton merte &c de la Plac au Smegal.

Dans le Chapitre où l'Auteur parle des saisons, il se plaint beaucoup de l'incommodité d'un climat, où le tonnerre & la pluie produisent non-seulement de grandes inondations de rivieres, mais encore des vers sur les Hommes & fur les animaux. C'est particuliérement aux mois de Juiller, d'Août, de Septembre & d'Octobre, quelquefois même jusqu'au commencement de Novembre. Auffi les Negres bariffent-ils leurs maifons dans des lieux élevés. Les François, qui avoient négligé cette précaution, eurent le désagrement de voir leur premier étage sempli d'eau pendant toute la durée de cette faison, & de ne pouvoir fortir sans avoir l'eau jusqu'aux épaules. Ce contretems leur fit hâter les préparatifs de leur départ. Ils envoyerent à bord une partie des marchandises qu'ils s'étoient procurées par leurs échanges. Les cuirs & les peaux n'étant pas tannées, demandoient beaucoup de soin pour les garantir de l'humidité de la mer. On les fit d'abord tremper pendant douze ou quinze heures dans de l'eau salée. Ensuire les étendant au Soleil, on les fit secher à demi-Après quoi les ayant doublées, on acheva de les faire secher enriérement dans cette situation , pour les mettre dans l'endroit le plus sec du Vaisseau. Jannequin prend occasion de tous ces embarras, pour condamner les Européens, qui se laissent conduire, par le desir du gain, dans des contrées où il prétend que les Negres feuls peuvent resister à la chaleur & à l'intemperie du climat.

(17) Pag. 118.

(58) Pag. 110.

(59) Ce que Jannequin trouvoir surprenant chaleur constante & moderée.

ne l'est pas aujourd'hui pour nous. Toutes sortes d'œufs réufliffent avec le secours d'une

Les incommodités de la faison, qui ne faisoient qu'augmenter, ayant fait prendre aux François la résolution de quittet un Pays si mal sain, l'Auteur Jannequin. se croit obligé d'apprendre à ses Lecteurs que les Royaumes dont il a parlé pératte vaissont arrosés par le Niger; qu'après avoir traversé le Royaume de Tombuto, seau ce fleuve se divise en trois branches : que la premiere passe en Barbarie, sous quin. le Tropique du Cancer; que la seconde arrose les quatre Royaumes qu'il a nommes, & fe jette dans la met entre la Barbarie & le Senegal; & que la Géographique. rroisième, dont le cours est plus long que celui des deux autres, se decharge près de la Côte de Guinée. Il ne donne pas plus d'étendue à sa description, tous prétexte que les Géographes ont affez parlé de ces tivieres ; de forte que n'avant parlé qu'après eux, ce qu'il dit ne peut servir à prouver que le Senegal soit une branche du Niger. Il sembloit néanmoins, par le titre de son

Livre, qu'on en pouvoit esperer d'autres éclaircissemens.

Lambert mit à la voile pour les Isles du Cap-Verd. Il y prit des tafraîchif- Maladie de PFfemens, sans lesquels il auroit perdu douze ou quinze Matelors, affligés de quipace, & leur différentes maladies. Les uns étoient attaqués dans les nerfs , & ressentoient des accès de foiblesse qui ressembloient beaucoup au mal caduc. D'autres étoient tourmentés du scorbur, & n'auroient pas conservé une de leurs dents, s'ils n'avoient trouvé un remede souverain dans la graisse des Tortues. Cependant on fut huit jours entiers à tourner entre les Isles de Saint Nicolas & de Saint Vincent, qui sont à sept lieues l'une de l'autre, avant que de pouvoir entret dans la Baye de Saint Vincent, où l'on trouva les restes d'un Equipa- Vaustace d'un ge François, dont le Vaisseau avoit péri quelque tems auparavant par l'igno- conrance du Pilote. Il s'étoit noyé trois Matelots. Ceux qui étoient échappés au naufrage, & qui avoient regatdé comme un bonheut de pouvoit gagner une Isle inhabitée, y avoient trouvé des Tottues. Avec le secours d'une pierre & d'un briquer, qu'un d'entre eux avoit sauvé dans sa poche, ils avoient eu l'arr de les préparer. Ils avoient vêcu de cette manière, jusqu'à ce qu'ils avoient découvert un Vaisseau Anglois qui faisoit voile aux Isles de Peru, & qui avoit envoyé fa Chaloupe au rivage. Le Capitaine, quoique disposé à les secourit, n'avoit pû recevoir que la moitié de leur nombre, parce que ses provisions n'étoient pas suffisantes. Ils avoient tiré au sort, & les plus heureux étoient passés sur le bord Anglois, tandis que les autres avoient continué de vivre dans la même mifére jusqu'à l'artivée de Lambert.

L'état déplorable où il les trouva réduits le toucha d'une vive compassion. Tous les gens de l'Equipage étant entrés dans les mêmes sentimens, chacun Matelois recitivent du Vailleau s'empressa de leur donner des vestes, des bas & des hautes-chausses, pour de Jannequia. couvrir du moins leur nudité. Outre les peines qu'ils avoient effuyées dans une firuation si misérable, on consideroit qu'ils avoient petdu tout le fruit de leur voyage. Cependant il falloit que la pitié de Lambert & de ses gens fût extrême, pout leur faire oublier qu'ils commençoient eux-mêmes à manquer de vivres, & que depuis quatre jours, l'Œconome du Vaisseau avoit diminué la mesure ordinaire du biscuit. Avec ce tetranchement même, il ne leur en restoit que pour deux mois, qui étoient le plus court espace dans lequel ils pullent esperer d'artiver en France. Aussi se ressentirent-ils de l'excès de leur charité vers la fin du voyage.

Les Tortues qu'ils trouverent en abondance à Saint Vincent, servirent Mmm ii

JANNEQUIN. 1647. Trifte état où le fien fe trouve

non seulement à rétablir les Malades, mais à prolonger leurs provisions, par le soin qu'ils eutent d'en saler quelques barrils. Ils carenerent aussi leur Vaisseau, & la provision d'eau fut renouvellée.

Les vents furent si peu favorables à leur retour, qu'ils furent arrêtés beaucoup plus long-tems qu'ils ne s'y étoient atrendu. Trois semaines avant qu'ils arrivallent à la vûe des Côres de France, leurs provisions se trouverent tellement diminuées, qu'ils futent réduirs à trois onces de biscuit par jour ; encore étoit-il si moiti, qu'ils étoient obligés de le tremper dans la graisse de leurs Tortues pour le pouvoir avaller. La faim, qui devint le mal commun,

Hiche & Camaret en Bretagne.

réduisit les plus robustes à la figure d'autant de squellettes. Jannequin proteste qu'en se mertant au lit, il se trouvoit si maigre, qu'il n'étoit pas reconnoissable à ses propres yeux. Il ajoure qu'en abordant à Camaret en Breragne, les Soldats & les Matelots se harerent de vendre leurs habits, leur linge & tout ce qu'ils ne portoient pas actuellement sur eux, ponr acheter des vivres; & qu'ils se remplirent si avidement l'estomac qu'en retoutnant à bord, ils étoient incapables de se remuer pour le service du Vaisseau. Ils passerent huit jours dans cette Baye, autant pour se remettre de leurs souffrances que pour artendre quelques Vaisseaux du Canada & des Isles de Peru, qui y avoient aussi relâché par la crainte des Armateurs de Dunkerque, dont cette Côre étoit infestée. Les Capitaines de rous ces Bârimens convinrent de mettre ensemble à la voile, & choisirent Lambert pour les commander jusqu'à Dieppe, où ils arrivetent heureusement dans l'espace de quarante-huit heures. Cependant ils faillirent de manquer ce Port, par l'inadvertance de leurs Pilotes, qui ne se croyoient encore qu'à la hauteur du Hayre-de-Grace; lorsqu'à la pointe Martire à Diep- du jour ils reconnurent qu'ils étoient proche de Saint Valery. Ils entrerent

de du Pays, page 94.

au Port de Dieppe avec la marée suivante. Jannequin à joint trois Figures à sa Relation. 1º Celle du Poisson que les François nomment Pansouflier, & les Anglois Hammerfish, page 45. 20. Une Ville des Negtes, fort mal dessinée, page 75. 3°. Un Negte, vêtu à la mo-

#### CHAPITRE III.

Voiages du S' André Brue au long des Côtes occidentales d'Afrique.

BRUZ. 1697. Observations preliminaires.

"EST au Pere Labar qu'on doir la publication de ces voyages dans sa nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale; ou plutôt son Ouvrage est composé presqu'uniquement sur les Mémoires qui lui avoient été sournis par le Sieur Brue. Quand on confidere avec quelle prudence ce Directeur géneral du Commerce François au Senegal, ménagea les affaires de la Compagnie, & quelle considération il s'attira des Rois Negres dans tous ses voyages, on prend nécessairement une haute idée de son esprit & de son habileté.

Un si long séjour en Afrique, avec une réputation si juste, ne put manquer de lui fournir les meilleures occasions pour s'instruire des mœurs & des usages du Pays, & doit donner, par conséquent, autant d'autenticité que d'agrément à ses Relations.

Il fut nommé pour succeder en 1597 au sieur Jean Bourguignon, premier

Directeut de la quarrième Compagnie Françoise du Senegal. Les affaires de la Compagnie, qui étoient en fort mauvais état, changerent avantageusement fous sa direction, & seroient devenues encore plus florissantes, s'il eut reçu ses différens em les secours nécessaires à ses entreprises. Il fit deux voyages sur la riviere du pleis au service de la Compagnie Senegal, l'un en 1697, l'autre en 1698, qui rétablirent le crédit de la Com- Françoise. pagnie chez tous les Princes voisins. En 1700, il fit parterre le voyage de la Gambra à Cachao, & de-là celui de l'Isle de Bissao, ou (a) des Bissages pour les intérêts du même commerce. Mais les affaires ayant commencé à décliner par divers contretems, il fut rappellé en France dans le cours de l'année 1702 pour y communiquer ses vues sur le moyen de les rétablir. La cinquième Compagnie du Senegal le pria de reprendre la Direction génerale en 1714, après avoir perdu le sieur Mustelier, qui étoit mort en 1711 à Tuabo, M. Brue passoit pour le seul homme de France qui pût tendre de l'éclat au commerce des François en Afrique. Mais ses propres affaires ne lui permettant pas d'accepter cette Commission, il proposa, pour remplir sa place, M. de Richebourg, alors Gouverneur de Gorée , que la Compagnie reçut à sa recommandation.

Ce nouveau Directeur eut le malheur de se noyer le 2 de Mai 1713, en traversant la riviere du Senegal. Alors M. Brue fut si vivement sollicité par la Compagnie de reprendre son ancien poste, qu'il ne pût refuser d'y eonsentir. Il partit de Nantes le 15 de Mars 1714; & le 20 d'Avril, il arriva heureusement au Fort Saint Louis. Le succès de sa conduire répondit aux espérances de la Compagnie. En 1715, il fit le voyage du Senegal au Désert , pour le commerce des gommes. La même année, il en fit un autre pour découvrir le Lac de Kayor. Ensuire la Compagnie des Indes avant acheté avec l'approbation du Roi , les droits de la cinquiéme Compagnie du Senegal, les Directeurs de ce nouvel Etablissement, qui connoissoient le mérite de M. Brue , l'engagerent par des offres fort avantageuses à conserver la Direction génerale, julqu'au mois de Juin 1720, que ses affaires l'obligerent de retourner en France, après avoir réfidé, en deux fois différentes, onze années entieres en Afrique.

Aux Mémoires de M. Brue, le Pere Labat a joint ce qu'il a pû trouver de conforme à ses vûes dans les autres Auteurs. Mais n'ayant pas toujours l'Aditor de ses pris soin de citer ses autorités, il nous laisse souvent embarrassées à distinguer les informations qu'il avoir reçues de M. Brue, de ses propres reflexions, garges Ainsi l'on ignore, assez ordinairement, à qui l'on a l'obligation de ce qu'il rapporte, ou dans quelle quantité ces addirions font partie de son Ouvrage. A la vérité lorsqu'il parle des Végetaux, des Oiseaux, & des autres Animaux, il cite souvent les Anciens & quelquefois les Modernes. Mais il en faut donc conclure que tout n'appartient pas à M. Brue; & dans les endroits mêmes où l'on pourroit croire que c'est d'après lui qu'il écrir , parce qu'il ne prend soin de citer personne, nous avons fait remarquer dans nos Notes qu'il emprunte quelquefois, mot-à-mot, des passages entiers de plusieurs Ecrivains modernes. quetors, mot-a-mot, des panages entres de prancuis Ectivants modernes.

En un mot, on ne peut s'affurer qu'il air donné aucune partie des Mémoires lages entde M. Brue sans mêlange, à la reserve des Journaux, des Négociations, & des Descriptions. Cependant, quoiqu'il ait publié son Ouvrage pendant la

(a) Labat écrit Biffanx, Cathaux, en affectant toujours les terminaisons Françoises. On fera souvent obligé de relever ses fautes,

M m m iii

BRUZ. 1697. Autre confufrom antion fe provie de cet illustre Voyageur, il n'a pas fait difficulté de le donner pour exrant de la vérité de ses Relations.

On peut lui reprocher encore d'avoir mêlé consusément dans sa narration les Journaux & les matieres , pour en rendre apparemment la lecture pole sci d'éviter. plus agréable par la variété des sujets. Mais faisant profession dans ce Recueil de regarder l'utilité comme notre premiere régle, nous ne balancons pas à fuivre ici la méthode dont nous nous fommes fait une loi, en reduisant notre narration à l'ordre du rems. Ainsi nous commencerons l'article de M. Brue par son voyage de Rufisco au Fort Louis, que l'Editeur place le dernier; & nous en placerons même un autre, dans l'intervalle, patce qu'on en peut tirer, pour la Géographie du même Pays, des éclaiteillemens qui ne doivent pas être tejettés plus loin.

I.

Differends entre Brue, & le Damel, Roi de Kayor.

Affection du Damel pour Boue.

I L n'y avoit pas long - temps que Brue étoit arrivé au Fort Louis, en 1697, avec la qualité de Directeur & de Gouverneur Génetal pour la Compagnie, lorsou'à l'occasion de cent cinquante Esclaves, qu'il acheta dans l'espace de trois femaines à Rufisco, il fit connoissance avec Latirfal Saukabé, Roi de (60) Kayor, qui porte le titre de (61) Damel. Les présens du Géneral François, joint aux marques de respect avec lesquelles il traita ce Prince, le mirent si bien dans son esprit, qu'il ne se saisoit point une partie de plaisir à laquelle il ne fur invité. Le Damel fit danser ses femmes en sa présence, & ne pouvoit être un instant sans le voir. Cette familiarité devint suspecte au Géneral. Elle pouvoit couvrit quelque trahison; ou du moins ce pouvoit être un artifice. pour amener insensiblement quelque demande extravagante, qui pouvoit devenir l'occasion d'une querelle. L'événement justifia ses soupçons. Le Damel lui demanda un jour, avec beaucoup d'instances, une certaine quantité de marchandifes qui ne pouvoit être accordée fans nuire au Commerce François; & le Géneral embarrassé eut besoin de toute son adresse pour se défendre.

Naiffance de louts ditierends.

> Avec quelques civilités qu'il eût adouci son refus, il en resta beaucoup de mécontentement au Roi Négre. Ce commencement de méintelligence fut augmenté par la malignité ou l'imprudence du Gouverneur de Gorée, qui dit un tour à quelqu'un des Officiers du Damel, que le Géneral n'avoit pas fait voir ses plus belles marchandifes à son Maître, & qu'au lieu de lui présenter des pieces de drap d'onze aunes , il ne lui en avoit donné que de cinq aunes & demie. C'étoit affez pour faire éclater le ressentiment de ce Prince. Il reprocha vivement au Géneral de l'avoir trompé, & le menaça de sa vengeance. 11s out enfem- Il ajoûta, en grinçant les dents, que les François devoient confideter de qui dépendoient leurs Comptoirs au Senegal & à Gorée ; qu'il pouvoit les en chaffer, ou les y faire mourir de faim, en désendant à ses Sujets de leur fournir des vivres ; que si ses Prédécesseurs avoient eu la foiblesse de faire des Traités désavantageux avec les François, & de leur ceder une partie de leurs Côtes , tien ne l'obligeoit à se couvrir de la même honte ; qu'il étoit le Maî-

ble une explication futt vive.

(60) Villault écrit Kayllor.

(41) On ne nous apprend pas ce que ce titre fignifie.

tre dans ses Etats; & qu'ayant le droit de commercet avec toutes les Nations du Monde, il ne manqueroit pas de forces pour réprimer ceux qui enrreprendroient de s'y opposer.

1697.

Brue lui représenta que s'il étoit résolu de violer la foi d'un Traité qui avoit été jurée fi solemnellement, il pourroir bienrôt s'en repentir, parce que la Compagnie étoit affez puissante pour le forcer d'execurer ses promesses ; que le Roi de France se ressentiroit de l'outrage qu'il vetroit faire à ses Sujers, & non-seulement ravageroit ses Côtes, mais les assujettiroit par des Forts, dont toutes les Puissances d'Afrique ne pourroient secouer le joug ; qu'à l'égard du Commerce, la Compagnie auroit toujours soin de lui souinir les marchandifes convenables, & feroit roujours prête à les échanger pour les siennes. Ensuite, pour moderer son ressentiment, il lui sit présent de quelques pieces de drap d'onze aunes. La bonne intelligence parur rétablie par demeut, cetre explicarion. Lorsque Brue quirra Rufisco, le Damel le fir conduire jusqu'au rivage par ses principaux Officiers, au bruit des tambours & des trompetres.

Quelque tems après, l'Alkade (62) de Rufico fut envoyé au Géneral pour Guerre du Dalui apprendre que le Damel avoit résolu de déclarer la guerre au Burbaghio- mel lof (63), c'est-à-dire, au Roi des Jalofs, & pour lui demander de sa part un aux François. fecours de douze Laptots (64), qui entendissent l'usage des armes à feu. Brue, qui connoissoit les caprices de ce Prince, & qui ne vouloit lui donner aucun sujet de plainte, sit assembler tous les Laptots qui étoient au service de la Compagnie, & laissa au Député la liberté de choisir. Mais comme la plûpart n'étoient pas Sujets du Damel, & n'avoient aucune obligation de le servir, ils refuserent d'accompagner l'Alkade; de sorte que ce que le Géneral put faire de mieux, fut de lui donner deux de ses Interprétes, qu'il pourvur d'armes & de munitions. La guerre fur courte. Neuf jours après , le Damel renvoya ces deux hommes au Géneral, avec beaucoup de remercimens & de civilités.

Il s'éroit mis en campagne avec deux mille chevaux, & le même nombre de gens de pied, entre lesquels il en avoit deux cens qui portoient des armesà feu. Le reste n'éroit armé que de zagaves, de sabres & de fleches. Son équipage confiftoit en foixante-deux Chameaux, dont l'un portoit deux pieces de campagne, un autre sa charge de mousquets, un troisième de la poudre & des balles, un quatrieme les zagayes du Prince; & le reste, de l'eau & des provisions. Il avoit fait trente lieues à la rête de cette armée ; mais la Princesse Linghera, sa mere, lui ayant representé qu'il s'exposoit à périr avec toutes ses Troupes, dans les déserrs arides qu'il falloir traverser pour gagner les Etats du Burbaghiolof, & les Grands s'étant joints à cerre Princesse pour lui faire changer de réfolution, il avoit pris le parti d'abandonner fon entreprife.

Circonflances

D'un autre côté le Burbaghiolof, qui avoit assemblé ses forces pour résister à l'invasion, n'apprit pas plurôt cetre retraire, qu'il fit marcher un détache.

(62) Les Auteurs Anglois après avoir décide, comme on l'a vù dans l'article précedent, u'il faut mettre Aleadhis, ne laislent pas de fuivre ici l'Auteut François. Mais je m'atra-

(63) Labat berit Bourbaguiolof, d'autres Bourgusolof.

(64) Ce font des Negres libres. D'autres François écrivent Lapfors. Les Anglois appelcherai au plus grand nombre qui écrit Alende. lent ces mêmes Negres Gremettes & Gumett.

BRUE. 1697.

contrage.

ment sous la conduite de Biram Ruba, son Lieutenant Géneral, pour rayager les Etats du Damel. Ce Géneral Negre prit & brûla fix ou fept Villages, enleva des Esclaves, & fit un butin considérable sans trouver la moindre opposition au succès de ses armes. Le Damel , informé de sa disgrace , se contenta de répondre que Biram Ruba, n'étant point Monarque, il dédaignoit 11 oft foupçonné

de se mesurer avec un si vil ennemi. Cette excuse donna fort mauvaise opinion de son courage. Ses Sujets auroient desiré du moins qu'il eût fait marcher un de ses Officiers à sa place. Mais il avoir appréhendé, sans doute, que celui qu'il auroir revêtu du Commandement de ses forces, n'eût abusé de sa confiance pour usuper la Couronne. Cette idée , jointe à celle qu'il avoit du mécontentement de ses Peuples, lui inspira tant de jalousie & de soupçons, qu'il n'osoit se sier à personne autour de lui, & qu'à l'exception des voyages qu'il faisoit à Rufisco pour le Commerce, il se tint constamment renferme à Saram, sur les limites de Kayor & de Joal, avec un petit nom-

bre d'Officiers & d'Esclaves à qui il avoit donné sa confiance.

Il se procure des kíciaves pour le commerce.

Tandis qu'il étoit dans cette retraite, Brue ayant reçu par les Vaisseaux de France un affortiment de marchandises, se hâta, suivant sa promesse. de lui donner avis que s'il avoit un nombre suffisant d'Esclaves, les François du Comptoir étoient prêts à traiser avec lui. Les Princes Negres ont toujours une ressource commode pour se procurer des supplémens d'Esclayes; c'est de vendre leurs propres Sujets. Les prétextes ne leur manquent pas pour justifier leur violence & leurs rapines. Le Damel eut recours à cette méthode. parce que devant déja beaucoup à la Compagnie, il n'espéroit pas que le crédit fut continué. Il se saisit de trois cens Negres, qui ne s'attendoient pas à cette injustice; & pour s'épargner les frais de leur entretien, il fit avertie aussi-tôt les François qu'il avoir des Esclaves à leur livrer, & que si le Géneral

vouloit se rendre à Rufisco, il s'y trouveroit pour le recevoir.

Marchandifes que les François lu prelentent.

Brue s'y rendit & fut reçu avec de grands témoignages d'amitié. Les droits & les présens, qui accompagnoient soujours la premiere valite, mirent le Prince en bonne humeur. Il avoit demandé un lit affez propre, avec une armure de la meilleure trempe, que le Géneral lui faifoit apporter. Mais quoiqu'il trouvât le lis de son goût, il refusa de l'acheter quand on en eut mis le prix à vingt Esclaves. Il s'étoit flatré qu'on lui en feroit un présent. La Compagnie n'étoit pas affez contente de ses bons offices pour lui accorder cette gratification. Il se revêrit de l'armure, pour en faire l'essais il la trouva trop pelanie. D'ailleurs ses (65) Marbuts lui avoient persuadé que leurs Amulers, qu'il appellent Gris-gris (66), le garantiroient de toutes fortes de blessures, à l'exception des balles, que les Negres appellent poufs, & contre lesquelles leuts Prêtres confessoient que les enchantemens n'ont pas de vertu. Cependant le Damel regrettoit beaucoup de ne pouvoir obtenir plus de marchandises qu'il n'avoit d'Esclaves à livrer. Brue lui proposa d'accorder aux François la permission d'en prendre eux-mêmes autant qu'il en falloit pour se payer. Mais il n'eut pas la hardiesse d'y consentir, dans la crainte d'exciter de nouveaux troubles. Ainfi, malgré son chagrin, il fut obligé de se passer pour

(65) Ecrivant d'après les Anglois, je con-(66) Les Anglois les appellent Gregories, Cerve Marbats qu'ils donnent pour le vrai nom mais ils conviennent que c'est une corruption. au lieu de Marabout,

cetta







T.H . N. V.



.





Billitized - Arctor

cette fois, de ce qu'on ne voulut pas lui donner à d'autres condirions. Mais il en marqua beaucoup de ressentiment. Il dir au Géneral François qu'il se reprochoit de s'être relâché trop facilement sur plusieurs droits dont la perte diminuoit son revenu, particuliérement sur celui d'une barre de fer pour entre le Dannel & chaque Esclave transporté, & sur quelques impôts qui regardoient les provifions. A la vérité ce Prince avide s'étoit efforce d'augmenter les droits; mais la Compagnie avoit toujours reclamé contre ses prétentions, & demandé qu'ils demeurassent sur l'ancien pied. Cependant il accompagna ses plaintes de tant de menaces, que le Géneral, soutenu alors par trois Vaisseaux de guerre, ne balança point à lui répondre que la Compagnie le forceroir d'executer ses Trairés, & que si lui ou ses Alliés entreprenoient quelque innovation, ils devoient s'attendre à voir ravager leur Pays avec plus de rigueur qu'il ne l'avoir été par du Casse. Comme le Damel n'ignoroit pas que les effets pouvoient réondre aux menaces, il prit le parti de devorer son chagrin, en attendant

BRUE. 1697. Aurre quere!

#### 5. II.

## Voyage, par terre, de Rusisco au Fort Saint Louis.

Uelque tems après cette conseltation, Brue qui étoit à Gotée, se Orique tens apres cente contentation, our qualitation, & se dessign des secons du trouvant appellé au Senegal par des raisons pressantes, & se défiant des secons du Damiel pour de la mer dans une saison peu favorable; prit la résolution de faire le voya- voyaget pas setge par terre. Il crut devoir donner avis de son dessein au Damel, qui éroit ". alors à Rufisco. Ce Prince lui promit toures sortes de secours & de commodités pour son entreprise, à condition qu'il voulût s'arrêter quelques jours avec lui. Le Géneral y consentit; & dès le même jour, il se rendit à Rufisco,

qui est situé sur la Côte, à trois lieues de l'Isle de Gorée.

l'occasion de le faire éclater.

Ses Mémoires ne contenant aucune description de cette Ville, il est naturel ici d'y suppléer par les Relations de quelques autres Ecrivains. Barbot observe que son véritable nom , tel qu'elle l'a reçu des Portugais , est Rio-fresco , Rubicoc'est-à-dire, Riviere frasche, d'une petite riviere qui traversant des bois fort épais, conserve en tout tems beaucoup de fraîcheur. Les Hollandois lui ont donné le nom de Vishers Dorp, du grand nombre de Pêcheuis qui l'habitent. Mais les François s'étant tenus au nom Portugais, se sont contentés de le corrompre, en faisant de Rio-fresco, Rufisco ou Rufisque (67).

A l'Ouest-Sud-Ouest de la Ville, il y a un (68) Cap; & vis-à-vis du Cap, à quelque distance, un grand rocher, environné de basses fort dangereuses, qui a reçu des Hollandois le nom de Kampaen, à l'honneur de Claes Kampaen. célebre Avanturier de leur Nation, qui s'en approcha le premier. Cependant le Canal entre ce rocher & le Continent, ne manque pas de profondeur, & les Vaisseaux ordinaires peuvent y passer sans peril. Barbot assure que routes fortes de Vaisseaux peuvent mouiller dans la Rade de Rufisco (69) sur un excellent fond de fable, entre six & sepr brasses.

(67) Johfon l'appelle Travifco. (68) C'est ici apparemment le Cap Bernard, p. 54.

Rufifco. Voyage d'Iffiny par Loyer en 1701,

près duquel est un Village, à deux licues de Tome II.

(69) Description de la Guinée , p. 11.

BRUE. 1697. teis de Com Cette Ville.

La Ville de Rufisco est entiérement couverte par un grand bois de palmiers & d'autres arbres, au-delà duquel (70) on trouve des plaines à perre de vûe. Le bois, la plaine, & les petites Dunes sabloneuses qui sont entre la mer & la Ville, forment une perspective fort agréable pour les Bâtimens qui s'approchent du rivage, sur-tour dans la basse marce (71).

1 es Officiers du Daniel y résident.

Le Damel a plusieurs Officiers (72) qui font leur résidence à Russeo, sous un Chef de la même Nation, que les Portugais nomment Alcayde. Ce Gouverneut est en même tems Juge de la Ville, avec un Lieutenant qui se nomme Jerafo. Ces deux Commandans ont l'administration de toutes les affaires, & la Commission de recevoir tous les droits du Prince pour l'ancrage & les marchandifes. Cependant on appelle de leur Tribunal à celui du Kondi, c'est - à - dire, du Viceroi & Capitaine Géneral de toutes les Troupes de Kayor (73).

Chalcur excellave du Pays.

La chalcur est insuportable à Russico pendant le jour, sur-tout à midi, dans le cours même du mois de Décembre (74). Du côté de la mer, le calme est ordinairement si profond qu'on n'y ressent pas le moindre sousse; & le bois arrête aussi le mouvement de l'air du côté des terres. Aussi les Hommes & les Animaux n'y peuvent-ils respirer; sur-tout au long de la Côte dans la basse marée, car la reverberation du fable y écorche le visage & brûle jusqu'à la semelle des souliers. Ce qui rend encore cet endroit plus dangereux, c'est la puanteur d'une prodigieuse quantité de petits Poissons pourris que les Negres y Comment les NEjettent & qui répandent une mottelle infection. On les y met exprès , pour les laisler tourner en pourriture, parce que les Negres ne les mangent que dans cet état. Ils prétendent que le fable leur donne une sorte d'odeur nitreu-

gres aiment le postion. Baye de France.

se, qu'ils estiment beaucoup (75). La Baye, que les François ont nommée Baye de France, abonde en plufieurs fortes de grands & de petits Poissons. Quantité de Pecheurs en fournissent la Ville, & rendent le même fervice aux Villages voifins dans leurs Canots, La Ville de Rufisco est précisement (76) au fond de la Baye. Il s'y fait un commerce confidérable de cuits, mais petits, parce qu'on n'y tue guetes que de jeunes bêtes. Le pays voifin est rempli de bestiaux & de volaille de différentes sortes . fur-tout de Pintades. Le vin de palmier n'y est pas en moindre abondance . & les Negres le changent volontiers pour de l'eau de vie, qu'ils appellent Abon lance des sangara, & qu'ils aiment excessivement. On a communément un Veau gras & de bonne taille pout deux pièces de huit, en marchandises ou en argent ; une Vache pour la moitié de ce prix, & quelquefois moins. Les troupeaux y

troupcaux,

(70) Villault dit que la Ville est converte à l'Est par un grand Bois, an-delà duquel s'étant avancé l'espace de quatre ou cinq cens pas, il découvrit des Plaines immenfes. Yoyage de Guinée , p. 15. (71) Barbot en donne la figure.

(71) Rufisco est le Port de Commerce du Royaume de Kayot, comme Portodali est celui de Baol. Le Roi de Kayor, en 1666, se nommoit le Damel Biram, Villault, sei fup. P. 24.

(73) Barbot , wbi fup.

(74) Villault en parle plus favorablement aut mois de Novembre. Il dit que l'air y est aussi bon & aussi chand qu'en aucun endtoit de la Côte, quoique Rufisco soit à quatorze dégrés de la Ligne. Ubi fup. p. 25.

(75) Barbot, whi sup.

(76) Villault, qui mouilla dans cette Bave. dit one le fond en est ferme & graveleux , &c qu'il n'a pas moins de fix brasses après la marée. Il ajoute que la Ville a un petit Port à l'Ouest, où une Fregate peut étre en sûreré. Ubi fup. p. 10. & 15.

font si nombreux, que l'Auteut en ayant vû quelquesois venit d'eux-mêmes fur le bord de la mer, dans la basse marée, & demeurer dans l'eau jusqu'au ventre pour se tafraîchir pendant des heures entieres, s'est efforcé inutilement de les compter. Chaque Vaisseau François donne aux Officiers du Damel une certaine quan-

1697.

tité de marchandises dont on est convenu, pour le droit de prendre du bois & de l'eau. Les Negres qu'ils employent ordinairement à leur fournir ces ptovisions, & qui les apportent sur leur dos jusqu'aux Chaloupes, se croyent bien payés de leut travail par quelques bouscilles de Sangara, c'est-à-dire d'eau de vie.

eau de vie. En 1666, Rufisco, suivant le rémoignage de Villault, avoit environ deux Nombre des martons & det cens maisons, habitées pat trois cens hommes, sans y comprendre les fem- Habitaus. mes & les enfans. Il compare les édifices à ceux des Villages de Normandie. Mais Loyer, qui y étoit en 1701, affure que cette Ville (77) valoit beaucoup mieux que celle du Cap Bernard, & qu'elle contient entre deux & trois cens maifons, bâries de rofeaux & de feuilles de palmiers. Il ajoûte qu'étant la Capitale du Royaume de Kayor, les édifices y font plus grands & plus commodes que dans tout autre lieu du même Pays. Les François y font leur résidence lotfou'ils viennent du Senegal ou du Fort Saint Louis (78).

Villault trouva fort surprenant que sans scavoir lire ni écrire, tous les Ha- Figure & caracbirans parlassent fort bien la Langue Pottugaise. L'Alcayde sçavoit également tere des Habile François, l'Anglois & le Hollandois. Les Negres du canton font d'affez belle taille, & la plupart n'ont pas le nez écrafé. Ce font les meilleurs Esclaves de l'Afrique. Ils sont nuds comme dans toutes les autres parties de la Côte ; & lorsqu'ils montent dans leurs Canots ils ne font pas de difficulté de se défaire d'une petite piece d'étoffe qui leur couvre le devant du corps. Les femmes & les jeunes filles, dès l'âge de treize ou quatorze ans, sont si lascives, qu'elles invitent les Etrangers jusqu'au milieu des tues. Un Homme peut prendre autant de femmes qu'il se croit capable d'en nourrir. La jalousie tourmente si peu les Negres de Rufisco, qu'ils prostituent leuts semmes pour une bagatelle, & qu'ils les offrent quelquefois gratis. Elles ont les cheveux liés fur la tête. & couverts de quelques petites planches de bois qu'elles y attachent. comme un grand préservatif contre l'ardeur du Soleil (79).

Quoique le Pays foit bien fourni de Bœufs, de Vaches, de Moutons, de Chevres, de Poules, de Pigeons, de Pintades, & d'un grand nombre d'Oiseaux, la principale nourriture des Habitans est le poisson. Les autres productions, pour le Commerce, sont les peaux, les gommes, l'ivoire, les plumes d'Autruche, l'indigo, & les étoffes de coton rayées de blanc & de bleu; de sorte qu'il n'y autoit rien que d'avantageux à dite du Pays , s'il n'étoir pas si chand; & même des Habitans, si les hommes n'étoient extrêmement men-

reurs, & les femmes trop libertines.

Brue fut reçu par l'Alkaide du Roi, & par une femme mulatre, nommée Réception du Signora Katti, qui avoit part aussi à l'administration. Il fut logé dans les mai- à Kubico. sons du Roi, avec toute sa suite, qui étoit composée de quatorze ou quinze Negres & d'autant de Laptots. L'Alkaide & la Signora Katti lui envoyerent

(77) Loyer , nbi sup. p. 54, (78) lbid.

(79) Villault , wbi fup. p. 14. & 16.

Nnnij

BRUI. 1697.

quelques nattes pour meubles; mais il fut fort surpris, en s'éveillant pendant la nuit, de les voir couchés tous deux dans sa chambre, & de trouver la Signora à fon côté. Il étoit tard, le lendemain, avant que les Chevaux & les Chameaux qui étoient commandés pour lui & pour son bagage fusseur prêts à se mettre en marche; de forte qu'il ne put arriver le même jour qu'à la maison du Kondi, Général des Troupes du Royaume. Ce Seigneur Negre vint au devant de lui à quelque distance, avec vingt-cinq ou trente Chevaux, & le conduisit à sa maison, qu'il lui abandonna, pour lui faire passer la nuit avec plus un craîtédans de commodité. Il avoit fair préparer un grand souper, qui consistoit en un sa marche par le Bœuf entier, du Kuskus, des Poules, des Canards, & quantité de lait.

Le jour suivant, Brue fit dix lieues, dans un Pays sabloneux, qui ne paroissoit pas néanmoins fans culture. Au milieu du chemin il trouva un grand Lac d'eau somache, formé par un petir ruisseau dont l'eau ne laissoit pas (80) d'être fort douce, & sur le bord duquel il s'arrêta pour faire rafraîchir son cor-Las les serres tege. Ce Lac, fuivant le témoignage des Habitans se décharge dans la mer entre le Cap-Verd & le Cap-Manuel. Il est rempli de Poisson, qui est pêché par une forte de Faucon avec autant d'adresse que par les Negres. Brue tua un de ces animaux, dans le rems qu'il prenoir son vol, avec un Poisson enree ses serres, de la forme d'une Sardine, & du poids de trois ou quatre livres.

Nation des Sere-

Le Lac s'appelle Sereres, du nom de quelques Tribus de Negres qui habitent les lieux voifins. Nation des Se-Ces Sereres, qui se rrouvent principalement répandus autour du Cap-Vezd, sont une Nation libre & indépendante, qui n'a jamais reconnu de Souverain.

Elle oft divide en Kepublique,

Ils forment, dans les lieux de leur retraite, plusieurs petites Républiques, où ils n'ont pas d'autres loix que celles de la nature. Ils nourrissent un grand nombre de Bestiaux. L'Auteur prétend que la plupart n'ayant aucune idée d'un Erre suprême, croyent que l'ame périt avec le corps. Ils sont entiérement nuds. Ils n'ont aucune correspondance de Commerce avec les autres Negres. S'ils recoivent une injure, ils ne l'oublient jamais. Leur haine se transmet à leur postérité, & tôt ou tard elle produit une rigoureuse vengeance. Leurs voifins les traitent de Sau-

Sctares,

vages & de Barbares. C'est outrager un Négre que de lui donner le nom de Serere. Cette Nation d'ailleurs est simple , honnère , douce , généreuse , & très-charirable pour les Etrangers. Elle ignore l'usage des liqueurs fortes. Un si bon caractere, sans aucunes lumieres de Religion, les rendroit peur-êrre plus capables de celles du Christianisme que les Negres Mahomérans, ausquels il est impossible de les faire goûter, lors même qu'ils sont transporrés en Amérique. Ils enrerrent leurs Morts hors de leurs Villages, dans des hutes rondes, aussi

Luts tombeaux.

singularité de bien couverres que leurs propres habitations. Après y avoir placé le corps dans une espèce de lit, ils bouchent l'entrée de la hute avec de la terre détrempée, dont ils continuent de faire un enduir aurour des roseaux qui servent de murs, jusqu'à l'épaisseur d'un pied. L'édifice se termine en pointe, de sorte que ces lieux de sépulture, paroissent comme un second Village, & que les tombes des Morts sont en beaucoup plus grand nombre que les maisons des vivans. Comme les Sereres n'ont point affez d'industrie pour faire des inscriptions ou d'autres marques sur ces monumens, ils se contentent de mettre, au sommet,

> (80). Il faut supposer que le terrain du Lac même avoit quelques parties nitreuses qui changeoient la nature de cette cau.



Habits des Negres du Cap Verd .



N.I.



un atc & quelques fléches sut ceux des hommes, & un mottier, avec le pilon, fur ceux des femmes : le premier matque l'occupation des hommes, qui est presqu'uniquement la chasse; & l'autre celle des femmes, dont l'emploi continuel est de pilet du riz ou du maiz.

BRUE.

Il n'y a pas de Negres qui cultivent leurs tettes avec autant d'art que les Seretes. Si leurs voisins les traitent de Sauvages, ils sont bien mieux fondés à à cultiver la terregarder les autres Negres comme des Infenses, qui aiment mieux vivre dans la mifere & fouffrir la faim, que de s'accoutumer au travail pout assuret leur

Lour induffrie

subsistance. Leut langage est différent de celui des Jalofs, & paroît même leur être tout-à-fait propre. Ils ont pout boisson le vin de Latanier. Leur Canton produit un animal fort tematquable, dont on versa la description vers la fin de ce Livre, avec celle du Lataniet. Ils l'appellent Bomba; & les Portugais l'ont nommé Capivard, apparemment parce qu'ils l'avoient vu pour la premiere fois aux environs du Cap-Verd. Les Sereres reçurent le Génétal François avec beaucoup d'humanité, & lui

Accueil qu'ils

présenterent du Kuskus, du Poisson, des Bananes, avec d'autres alimens du Pays. Il partit si tard de leur Village, que l'excès de la chaleur le força de s'arréter après avoir fait trois lieues. N'en ayant pu faire que sept dans le cours de la journée, il arriva le soir dans un Village des Jaloss, qui étoit la résidence d'un des plus grands Marbuts du Pays. Ce saint Negre avoit compté de recevoir la visite & des présens du Général François; mais il vit ses espérances trompées. L'Alkaide de Rufifco & la Signora (81) Katti, qui étoient du voyage, ne manquerent pas de le visiter, accompagnés de quelques François, que la feule cutiofité y conduisit. Ils se mirent à genoux devant lui , & lui baife- cérémonier d'un rent les pieds; après quoi, il ptit la main de la Signora, l'ouvrit & cracha dedans. Ensuite la lui faisant toutnet deux ou trois fois autour de la tête, il lui frotta de sa salive, le front, les yeux, le nez, la bouche & les oteilles, en ptononçant pendant cette opération quelques ptietes en Atabe. Il recut leurs présens, & leut ptomit un heureux voyage. La Signora fut raillée de sa superstition, à son retour, & de s'être laissée oindre de la salive du vieux Marbut. L'Alkaide du Village, avec plus de politesse pour les Etrangers, vint audevant du Général, & lui offrit un Bœuf, du Kuskus, quelques piéces de volaille, du lait, du vin de palmier, & un motceau de chair d'Elephant, en La chair des Elle s'excusant de n'en avoir pas apporté davantage, sur ce que n'étant tué que depuis deux jours il n'étoit pas encote en état d'être mangé; cat les Negres ne trouvent la chair bonne que lotsque les vers commencent à s'y mettre. Brue répondit à cette civilité par divers présens, sut - tout d'eau-de-vie. Quelques François ayant dit à l'Alkaide qu'ils n'aimoient pas la chait si vieille, il envoya aussi-tôt six de ses gens, charges d'un quartier d'Elephant, qui fut cuit à l'eau, & servi avec différentes sauces. Il est certain que la chair de cet animal fait un assez bon aliment lorsqu'elle est bien préparée. Mais elle n'est pas si bonne rôtie. La trompe passe pour l'endroit le plus délicat. Ce festin fut suivi d'une danse, que des Negres nomment Folgar, & qui dura une partie de la nuit pour l'amusement du Général. Lorsqu'il croyoit pouvoir prendre un peu de repos, son sommeil fut encore trouble par les Enfans du Village, qui s'assem-

(\$1) Barbot l'appelle Catalina.

Nnn iii

BRUE 1697.

d'Eléphaus,

bletent autour de la cabane du Marbut, pour répeter des versets de l'Alcoran qu'ils avoient appris par cœur. Cet exercice se fait à si haute voix, que le bruit est eapable de rendre le maître sourd.

On partit du Village affez tard, le jour suivant. Comme la marche étoit fort lente, Brue se donnoit le plaisir de la chasse en chemin. Au milieu des Bois, il découvrit les traces de quelques Eléphans, & bientôt il en apperçut 18 ou 20, les

tre un troupcau uns couches comme un troupeau de Vaches, d'autres occupes à baisser des branches d'arbres, dont ils mangeoient les feuilles & les petits rameaux. La Caravane n'en étoit pas à la portée du pistolet. Cependant comme il ne paroissoit pas qu'ils y fillent d'attention, les Gens du Général leur tirerent quelques coups de fusil, ausquels ils ne parurent pas plus sensibles qu'à la piquure des mouches, apparemment parce que les balles ne les toucherent qu'aux côtés ou par derriere. Le même foir, on arriva fur les terres de la Signora Katti, où quelques Esclaves faisoient le Commerce pour elle. Le Génétal y fut bien traité avec toute sa sinte. On lui apprit qu'un quart de lieue plus loin il trouveroit le Village de Makaya, une des résidences du Damel, qui s'y étoit rendu

Manaya, maipour y recevoir les François. fou du Damel-

Ils y arriverent, le jour suivant, à huit heures du matin. Devant la porte du Palais, ils trouverent une garde de quarante ou cinquante Negres, avec un grand nombre de Guiriots, ou de Musiciens, qui se mirent à chanter les louanges du Général, aussi-tôt qu'ils le virent à porice de les entendre. Le Yagaraf & le grand Bukenet (\$2) se présentetent pour le recevoir, & l'introduire Brue y efl bien à l'audience du Roi. Il ne fut pas aise à Brue, qui étoit d'une taille puissante de passer par la premiere porte de ce Versailles du Royaume de Kayor.

Le guichet étoit si bas, qu'il fut obligé de se coutber beaucoup. L'enclos conrenoit quantité de Bâtimens, entre lesquels il y avoit un Kalde ou une salle d'audience, ouverte de tous côtés. Le Damel y étoit affis fur une petite couche dont la Compagnie lui avoit fait présent. Il se leva lorsque Brue fut entré; & lui préfentant la main, il l'embrassa, avec beaucoup de remercimens de s'être détourné si loin de la route pour le voir. Le Général lui fit son compliment, & lui offrit les présens de la Compagnie, avec deux barils d'eaude-vie. L'ordre fut donné pour le traiter aux depens de la Cour, & pour renvoyer à Rufifco les Chevaux & les Chameaux qu'il y avoit loucs. Il fut conduit ensuite à l'audience des femmes du Roi. Ce Prince en avoit quatre de légitimes, suivant la loi de Mahomet; mais ses concubines étoient au nombre de douze, malgré les remontrances des Matbuts. Un jour qu'ils lui reprochoient

empérance du

erça.

cette intempérance, il leur répondit que la loi étoit faite pour eux & pour le Peuple; mais que les Rois étoit au-dessus. Les femmes du Damel ayant pris soin de fournir des provisions au Général, il se crut obligé de leur faire quelques présens. C'étoit le Roi qui se chargeoit lui-même de ces détails, lorsqu'il avoit la raison libre : mais sa passion pour Son lyrognetie. l'eau-de-vie ne lui permetrant pas d'être un moment sans en boire, il étoit ivte aussi long-tems qu'il avoit de cette liqueur. Quatre jours se passerent avant que le Général pût le trouver en état de l'entendre, & ses deux barils étoient déja

presqu'épuisés. On parla de Commerce dans cette audience; & les François (81) Labat écrit Jagaraf & Bouquenet. On titres. Les Anglois disent : » Peut-être Bune nous apprend pas la fignification de tous ces » kenet fignifie t'il grand Treforier.

acheterent quelques Eclaves & quelques dents d'Eléphans. Mais comme il tétoit entre quelques Flacons d'east-de-vie dans le marché, le Damel en remit la conclution au jour fuivant. Il fir venir fes femmes pour danfer devant Brue; & lorfqu'elles eutent fini; il le força lui-même de danfer avec lui. En fini continua de le traiter avec les plus grandes marques de diffiction; mais il remit de jour en jour l'affaire du Commerce. Les Chameaux & les Chevaux furent auffi différés.

BRUE. 1697.

Il force le Général de dantos.

L'impatience faitit Bute. Un jour au foir, après avoit fouhaité une heureufe mit au Roi, il pirt la réfoliution de patri é pied, & ce fairie porter fon bagage par fes Efelaves. En effet il fe mit en marche à la pointe dui ojur. Mais a peine étois il forri de Makaya, qu'il viv tevia rapèn lin le Yagaraf, qui le préfia de retourner. Cependant il réfifia fi conflamment, que cet Officier fe réduité à lui demander le creus de donner avis au Roi de fon départ. Ce Prince réveillé, par une démarche fi bruíque, l'envoya prier auffi-été d'attendre quelques monsents, avec prometle de lui envoyer des Chevans & des Chaquelques monsents, avec prometle de lui envoyer des Chevans & des Chanet de l'envoir de l'env

Brue part fam

On arriva le soir dans un Village, où les gens du Roi prirent un Bœuf au milieu du 1et troupeau qui se présenta. Ils enleverent de même une Vache & un Veau. La chair en étoit excellente. Mais les maîtres de ces animaux firent leurs plaintes au Général, qui leur donna, pour les consoler, un ou deux flacons d'eau-de-vie. Le jour suivant, après s'être mis en marche de grand matin, on s'arrêta vers midi pour faire repofer l'Equipage. Le hazard fit trouver un grand troupeau de Vaches, dont le lait fut d'autant plus agréable qu'on n'avoit apporté de Makaya que de l'eau fort mauvaile. On arriva de bonne heure dans le Village d'un Parent du Roi, qui étant averti de l'approche du Général vint au-devant de lui avec un cortége de vinet Cavaliers fort bien montés. Il montoit lui-même un Barbe de haute taille, qui lui avoit eouré vingr Esclaves. L'accueil qu'il fit aux François répondir à cette galanterie. La journée suivante fut fort longue, mais au travers d'un beau Pays, dont la plus grande partie étoit cultivée. On y voit des plaines entieres couvertes de tabac. Le seul usage que les Negres fassent du tabac est pour sumer; car ils ne sçavent ni le mâcher, ni le prendre en poudre.

Continuation

On arriva le foir à Biur (83), où le Chef de la Ville vint recevoir le Genéal, & le logae dans fa maiño. Quoique la farique du voyage lui tendit le repos fort nécessaire, il ne put se refuser aux empressement de son Hôte, qui fit tuer un Beud pour le traiter. Le lendemain, on se rendit a l'Ille de Jean Bart y d'oil le Général renvoya le Sens & les Chevaux du Roi. Il trouva dans ce lieu une Barque & quelques Canots , qui le transporterent au Fort-Louis , après un voyage de douze jours , en y comprenant le sjour qu'il avoit fait à Makaya.

oyage de douze jours, en y comprenant le fejour qu'il avoit fait à Makaya.

De la Barre du Sénégal à Gorée on ne compte que trente lieues, mais par Mefuredu voya-

Russico & Biurt il n'y en a pas moins de quarante. D'ailleurs Brue sit des Bede Broe.

1697.

journées très-courtes, & le détour qu'il fir par Makaya rendit sa route encore plus longue. Cependant, il apprit par l'évenement que c'étoit l'avoir beaucoup abrégée sear les Vaisseaux qui étoient partis de Gorée dans le même rems que lui, arriverent au Senegal quinze jours après. Il n'avoir pas perdu ses peines dans une marche si fariguante. Outre un assez bon Trairé pour le Commerce des Esclaves, qu'il n'auroir jamais obtenu du Damel sans le voir personnellement, il avoit fait plusieurs observations qui méritent de trouver pla-

Quoique les Negres du Pays, Payens & Mahomérans, ayent l'usage de la

Observations te toute-

qu'il fit dans cet- Poligamie, il ne leur est pas permis d'épouser deux sœurs. Latirfal Saukabé se croyant dispense de cette loi avoir deux sœurs entre ses femmes. Les Marbuts & les Mahométans zelés en murmuroient, mais secretement, parce que ce Prince n'étoit pas traitable sur ce qui pouvoit blesser ses plaisirs. Il ne doutoit pas de l'existence d'un Paradis; mais il déclara naturellement à Brue qu'il n'espéroit pas d'y être reçu, parce qu'il avoit été fort méchant, & qu'il ne se fentoit, disoit-il, aucune disposition à devenir meilleur. Effectivement, il s'étoit rendu coupable de mille actions cruelles. Il avoit dépouillé, banni, ou tué ceux qui avoient eu le malheur de lui déplaire. Comme il possédoit deux Royaumes, il se croyoit plus grand que rous les Monarques de l'Europe : &c faifant quantité de questions à Brue sur le Roi de France, il demandoit comment il étoit vêru, combien il avoit de femmes, quelles étoient ses forces de terre & de mer, le nombre de ses Gardes, de ses Palais, de ses revenus. & si les Seigneurs de sa Cour étoient aussi bien vêtus que les Seigneurs Negres. Brue avoit beaucoup de peine à lui persuader que le Roi son maître avoir douze mille Soldats pour la garde ordinaire de sa maison, qu'il pouvoir mettre en campagne une Armée de trois cens mille Hommes d'Infanterie & de cent mille Chevaux, entretenir en même tems cent mille Matelots, deux cens Vaisseaux de guerre & quarante Galeres, sans parler d'une quantité innombrable de perits Bâtimens; & que son revenu annuel, indépendamment des impôrs extraordinaires, montoit à plus de deux cent millions de livres. Mais ce qui paroissoit le plus incroyable au Damel, c'étoit de s'entendre assurer

Opinion que le Damel avoit de fa propre gran-

> pour être capable de tant de patience. Un jour, il fit présent au Général, d'une femme, qui paroissoit d'une condirion supérieure à l'esclavage. En effer elle avoit été l'épouse d'un des principaux Officiers de la Cour. Son mari, la foupconant de quelque infidélité, auroit pû se faire justice de ses propres mains; mais comme elle étoir d'une famille distinguée, il avoir pris le parti de porter ses plaintes au Roi, qui l'ayant iugée coupable, l'avoit condamnée à l'esclavage, & l'avoit donnée à Brue. Les parens de cette malheureuse femme vintent solliciter les François en sa faveur, & supplierent le Général d'accepter en échange une Esclave beaucoup plus jeune, dont il auroit par consequent plus de profit à titer. Il y consentit; & l'autre fut conduite aufli-tôt par la famille hors des Etats du Damel. Cette

> riqueur dans la punition rend les femmes des Grands affez chaftes, ou du moins leur cause beaucoup d'embatras à cacher leurs intrigues. Comme le

> qu'un si grand Roi n'avoit qu'une femme. Il demandoit comment il pouvoit faire loriqu'elle étoit enceinte ou malade. Le Général répondit qu'il attendoit qu'elle se portât mieux. Bon , lui dit le Monarque Negre , il a trop d'esprit

Ce qui rend fages les temmas des Seigneurs Né-Mici.

droit

droit de les vendre appartient au Roi après leur conviction, elles sont sûres : de ne jamais trouver en lui qu'un Juge inexorable, qui accorde toujours une prompte justice aux maris dont il recoit les plaintes.

1697.

Le Port de Runico ne recevant guéres que des Barques & des Chaloupes, le euriofité du Da-Damel, qui fouhaitoit beaucoup de voir un Vaisseau, pria le Général d'en mil pour voir un faire venir un près de cette Ville. Brue lui répondit qu'il étoir faché de ne grand Vaisseau. le pouvoir, parce qu'il n'y avoit point affez d'eau pour un Bâtiment tel qu'il le desiroit : mais qu'il en feroit venir un de dix pièces de canon, qui serviroit à lui donner quelqu'idée de ceux qui en portent jusqu'à cent pièces. Il fit amener effectivement une Corvette, appareillée dans route sa pompe, avec les Pavillons déployés. Le Damel & tous ses Courtifans se rendirent sur le rivage pour jouir de ce spectacle. On fit faite quantité de mouvemens à ce petit Vaisseau, & les François s'étoient attendus que le Roi monteroit à botd. Mais soir qu'il craignit la mer, ou qu'ayant à se reprocher ses extorsions & ses violences il appréhendit qu'ils ne le retinssent Prisonnier, il n'osa se procurer certe satisfaction. Lorsqu'il eut rassassé sa curiosité, il demanda au Général de combien les grands Vaisseaux surpassoient celui qu'il avoir vu. Sans répondre directement à cette question, Brue lui conseilla d'envoyer un de ses Officiers, pour être plus sur de ce qu'il vouloit sçavoir, par le rémoignage de ses propres gens. L'ordre fut donné à quelques Negres d'aller prendre les mesures. Ils revinrent , les bras remplis des cordes qu'ils avoient employées, & qu'ils étendirent devant le Damel. Quel Canot! s'écria-t'il, & que la science des Blancs est prodigieufe!

Pour donner de l'amusement au Général, ce Prince fit un jour en sa présence la revûe d'une partie de ses Troupes, sous la conduite du Kondi son Troupes, Lieutenant-Général. Ce Corps d'armée montoit à cinq cens Hommes, armés de sabres, d'arcs & de fléches, & couverts de cottes de maille, qui consisroient en deux morceaux d'étoffe de la forme d'une dalmatique. Le fond étoir de coton, blane, rouge ou d'autres couleurs, patfemé de caracteres Arabes que les Marbuts croyent egalement propres à jetter l'efftoi parmi leurs Ennemis & à garantir ceux qui les portent de toutes fortes de bleffures; à la réserve néanmoins de celles des armes à feu, parce que l'invention, leur a-t'on dit, est postérieure au tems de Mahomet. Sous ces cotes de maille les Negres ont une multitude d'Amulets, qu'ils appellent Gtifgris; & celui qui en est le plus chargé doit être le plus brave , parce qu'il a moins de périls à redouter.

Le Kondi s'etant mis à la tete de sa Troupe, la disposa sur quatre rangs, & Kondi fau faus fit avertir le Roi qu'il étoit prêt à le recevoir. Ce Prince étoit dans le magafin aux Troupes, que la Compagnie avoit fait bâtir à Rufisco. Quoiqu'il ne fût pas fort éloigné de cette petite Armée , il monta à cheval , & prenant sa lauce il fit les mêmes mouvemens que s'il eût été prêt à combattre. Brue fut obligé de prendre un Cheval aussi pout l'accompagner. Ils s'avancerent jusqu'au milieu de la ligne. Le Kondi , à la vûe de son Maître, ôta son turban , & se jettant à genoux se couvrit trois fois la tête de poussiere. Mais le Roi, qui n'étoit plus qu'à six pas, lui fir porter ses ordres par un de ses Guiriots militaires. Le Kondi, après les avoir reçus dans la même situation, se couvrit la tête & les fit exécuter. Ensuite il reprit sa premiere posture, en attendant de nouveaux ordres, qu'il reçut encore, & qui ne produissrent que des mouvemens fort irréguliers;

Tome II.

BRUE. 1697.

de sorte qu'il seroit fort difficile de rallier des Troupes si mal disciplinées si leurs rangs étoient une fois rompus. Cet exercice dura trois ou quatre heures ; après quoi le Roi reprit le chemin de la Ville, au bruit des tambours, & précedé par ses Guiriots, qui chantoient ses louanges, comme s'il eût remporté une victoire fignalée.

gres.

Les Serpens sont fort communs dans tout le Pays, depuis Rufisco jusqu'à Biyurt. Ils sont extrêmement gros, & leur morsure est fort dangéreuse. Les Grifgris passent dans l'esprit des Negres pour un charme tout puissant contre ces terribles animaux. La vérité est que les plus redoutables peuvent être chasfés facilement, mais que cette race d'Hommes imbécilles aime mieux attribuer leur sureré aux impostures de leurs Marbuts qu'à leurs propres soins. D'ailleurs Labat remarque qu'il y a une espece de simpathie entre les Serpens & les Leur familiari- Negres. On voit ces affreux monstres se glisser librement dans les cabanes, où ils dévorent les rats, & quelquefois la volaille. S'il arrive qu'un Negre soit mordu, il applique auffi-tôt le feu à la partie blessée, ou la couvre de poudre à tirer, qu'il brûle dessus. Il s'y fait une cicatrice qui fixe le venin, lorsque le remede est assez promptement employé; mais s'il vient trop tard, les parties nobles sont bientôr attaquées, & la mort est infaillible. La Nation des Sereres n'est pas si familiere avec les Serpens que les aurres Negres, parce que

n'ayant pas de Marbuts ni de Grifgris, elle ne se fie qu'à ses précautions pour s'en garantir. Elle leur déclare une guerre ouverte, avec des trappes qu'elle

tend avec beaucoup d'adresse & qui en prennent un grand nombre. Elle mange leur chair qu'elle trouve excellente.

Leur grandeur

Plusieurs de ces Serpens ont jusqu'à vingt-cinq pieds de long, sur un pied & demi de diamettre. Mais les Negres prétendent que les plus grands sont moins à craindre que ceux qui n'ont que deux pouces d'épailleur & quatre ou cinq pieds de longueur. On a du moins plus de faciliré à les éviter, parcequ'ils peuvent être apperçus de plus loin, & qu'ils n'ont pas tant d'agiliré que les petits. Il y en a de verds, qu'on a peine à distinguer dans l'herbe. D'autres sont tachetés, ou semblent brillet du moins de différentes couleuts. On prétend qu'il s'en trouve de rouges, dont les blessures sont incurables. Mais Labat s'imagine que la plûpart de ces récits font autant de fables des Marbuts, pour relever le prix & la nécessité de leurs Grifgris; car la couleur, dir-il, peur-elle rien changer (84) à la qualiré du poison ? Cependant il confesse que si l'artere est blessee, le poison passe si vite au cœur, que rous les remedes arrivent trop tard; au lieu que s'il ne penetre que dans les chairs, il est beaucoup plus facile de Aigle merand l'arrêter. Les plus grands ennemis de ces Serpens font les Aigles, dont le nombre est fort grand dans le Pays. Il ne s'en trouve pas de si gros dans aucune autre Région du monde. Mais il n'y a pas de lieu non plus où leur repos

fermes & serrées. Ils portent un Serpent entre leurs griffes, & le mettent en piéces pour servir de nourriture aux Aiglons, sans en recevoir le moindre mal. Les Aigles du Cap-Verd ressemblent si fort à ceux de l'Europe, qu'on n'a pas crû devoir en parler. (84) Labat, whifup, p. 195. & fuiv. Ce rai- point la qualité, mais elle marque le change-

foit moins troublé; car la pointe des fléches ne fait pas plus d'impression sur eux que la morfure des Serpens. Il faut que leurs plumes soient extrêmement

fonnement est mauvais. La couleur ne change ment.

# 6. III. suivant Barbot (85).

# Rouse de Rusisco à Biyurt, & du Fort Louis à Kayor,

N partant de Rufico, on trouve à la distance d'une lieue, au Nord-Est, le Village de Beer, & deux lieues plus loin celui de Jandos qui appartient à un Freder Nêgres de Vaífal du Roi de Joala. Les palmiers y font en abondance. De Jandos on compte trois lieues, au Nord, jusqu'au bord d'un Lac (86) que les Habitans nomment Entane, & les Portugais Alagoas; deux noms qui fignifient Lacs dans les deux Langues. Il a quatte milles de longueur ; & sa largeur est d'une demie lieue. Dans la faifon des pluies, il en fort plufieurs petites rivieres. L'abondance du Poisson y est prodigieuse, quoiqu'en Eté il soit presque à sec. Le fond est couvert d'une forte de petites écailles, que les Habitans nomment Simbos, & qui telsemblent beaucoup à celles qui servent de monnoie dans le Royaume d'Angola, De ce Lac, la route tourne au Nord-Est vers Enduto, Village ou le Gouvernement demeure toujours dans la plus ancienne famille. C'est un lieu commode, & les Voyageurs s'arrêtent ordinaitement pour y passer la nuit. Après Enduto, la route tourne au Nord-Ouest, & conduit dans un Village, ou les Prèrres des Cantons voisins font leur résidence ordinaire (87). On prend ensuite à l'Est pour gagner un autre Village, nommé Endir, d'où l'on se rend à Sanyeng, lieu que plusieurs familles Portugaises avoient choisi autrefois pour leur demeure. Il y reste encore deux de leurs maisons, qui sont fort grandes, & dont chacune a devant elle un arbre d'une groffeur extraordinaire, fur lequel les Portugais ont formé de petits cabinets par le mélange des branches. On trouve dans le même lieu un puits, profond de dix brailes, qui fournit à rout le Canton de l'eau fraîche, & d'un goût si délicieux qu'on la croiroit mêlée de miel. Les Negres assurent que l'eau de cettains torrens, près de ce Village, est pernicieuse aux Chameaux & aux Dromadaires, quoiqu'elle soit bonne pour rous les autres animaux (88).

De Sanyeng, la route conduit à Mangor, résidence du Damel pendant une du Damel. partie de l'année; & de Mangor à Emboul, où ce Prince tient un partie de ses femmes. Leur demeute est un spacieux édifice, sépaté de la Ville par une palissade, ou une haie de roseaux. Les avenues sont plantées de grands palmiers, où les Negres font des coutses à cheval. C'est l'habitation des principales semmes du Roi, qui sont distinguées des autres, par le nom de Sogona. Il est défendu aux hommes d'en approcher à plus de cent pas.

A dix lieues de Mangor, on atrive au Village d'Embar, résidence du plus proche héritier de la Coutonne; d'où l'on gagne Biyurt, Ville (89) située sur le Senegal, presque vis-à-vis l'Isle de Saint Louis. C'est le sciour des Offi-

(85) Description de la Guinée, p. 16. (86) C'est vraisemblablement le Lac des Se-

(87) Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même Village, où demeurost le Marbut dont on a parlé dans l'article précedent,

(88) Cela s'accorde avec la Relation de Ca-

da Mosto, Vovez ci-dessus,

(89) Barbot écrit toujours Byhurt , se les autres varient fur ce nom. De Lifle , dans fa Carte, nomme cette Ville Ganguel, & remarque que c'est la résidence du Petit-Brak, Roi Negre qui porte ce titre.

Ooo ij

BRUE. 1697.

Different Villa-Beer Jaudot-

Lac d'Entane.

Endero.

Sanyeng.

BRUE. 1697. ciers du Roi pour les droits & les taxes. Les Habitans de ce lieu sont si parefseux, qu'ils ne s'occupent d'aucune sorte d'ouvrage ou de travail. Ils abandonnent ce soin à leurs semmes; & dans leur oissveté ils cherchent l'occasion de faire la débauche avec les Mateloss de l'Europe.

Antres Villages du Royaume de Kayor.

Outre les lieux qu'on vient de nommer, on apperçoit des deux côtés de la route quantité de Hameaux ou d'autres Villages dispérels. Mais les Voyageurs ne doivent pas ignorer que pendant coute l'année la chaleur ell indiportable dans ce Pays, à l'exception des mois de Novembre de de Décembre, oil elle reçoit quelque diminution i & que fi î'on ne resuwe quelques arbres, fous lefquels on puille fe merre à couver pour s'y rafraicht pedques momens, il ne faut pas penfer, damatin jufqu'au foir, à s'artère dans les campagnes. On fair pour les representations fur le dos des Anes, qui fon des animaux tort pefant dans le Royaume de Kayor. Cependant les Agens François, qui marchent à cheval, non pas d'une monture pour leurs dometiques que des Anes fans felles, ce que village, ou l'on rémerche fort difficile. La mui, ils au fest hommes que pour les briers. La pilipart des Habitants vivente de racines, faute de bled & d'autres grains. Ils pourroient s'en procuer par leur travail, s'ils n'étoient d'une parfei le cale à leur pauvreté.

Maifore ou hetes des Négres de ce l'aysLeurs maifons, ou leurs hues, font de paille; mais plus on moins commodes, fuivant l'indultrie de cus qui les habitent. La forme en ét noute. Elles
n'ont pour porte qu'un trou fort bas, comme la gueule d'un four; de fotre
qu'ils ne peuvent y entret qu'en rampant. Comme ellen n'ont pas d'autre ouverture pour recevoir la lumizer, & que le feu qu'on y entretient continuellement repandu net-paile fumbe, il n'y aus monde que des Negresqui puillént
les habiter, fur-tout à caufé de la chaleur, qui vient également de la voure &
d'un fond de fable brilét qui en faile plancher. Leurs list font compofés de
petits pieux, placés à deux doigst l'un de l'autre, & jointe enfemble par une
corde. Aux quater coins, d'autres pieux un peu plus gros, fevent à foutenir
tout l'édifice. Les Negres de quelque diffinction mettent une natte fur ces riches chalits.

Ruines d'un Fort Lorrogais & fon ougue. On voir encore à Birurt les ruines d'un Fort que les Portugais avoient prefeque chevée ne 145, sous le commandement de Pierre Vas d'Acunha Biligado, que le Roi Jean II. avoir envoyé dans cette vièr avec une Florte de vingtdo, que le Roi Jean II. avoir envoyé dans cette vièr avec une Florte de vingtger dans cette entreprife par Bemoy, Souverain du Pays, & Succelfeur de Bar
Bran Roi de Jalois, qui ayant cét chaffle par les Sujetes, y évior trond à pied
au long de la Côte, jusqu'à l'Ille d'Arginin, où il s'émir embarqué avec un petironombre de les Sujets pour aller folliciter le fecour du Roi de Portugal. Bemoy recourna dans son Pays avec cette Florte, descendir au tivage, & commenci l'édifice du fort; muis le Pays paruf mal-l'ân aux Portugais, & la sfuation
du lieu si mauvaife à cause du courant impérieux de la rivière, que d'Acunha
caignant d'en tre nommé Gouverment, prit la credle résolution de musifiacete (90) ce malheureux Prince fur son Vasificau, & de recourser à Lisbonne
avec tous les genes, sina svoir sins sino enterprise. Le Roi Jean fut extrêmement

(90) Voyez cette histoire fort au long dans l'Afrique de Marmol. Vol. III. Liv. IX. Chapitre XIX.

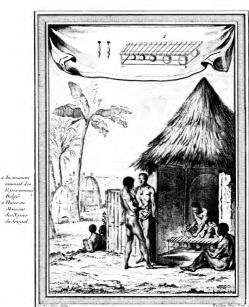

Guiriot ou Negre Jouant du Balafo .





irrité de sa conduite & du meurtre de Bemoy; mais il laissa le Coupable sans

La route de Rufisco par terre, aux bords du Senegal, fut ouverte par les Francois, pour la commodité de leur commerce entre Gorée & l'Isle S. Louis, patce routes de terreluque la voie de la met est fort ennuyeuse & fort incertaine. Ce voyage prenoit dans le Pays de fouvent un mois entier, quoique la distance au long des Côtes ne soit que d'en- Kayor. viron quarante lieues. Pendant la plus grande partie de l'année, les vents & les courans sont contraires (91).

On a formé une autre route de Rufifco à Lambaya, Capitale du Royaume Autres routes à de Baol, vingt lieues à l'Est de Kamina; & de-là à Sanghay, résidence du Roi Lambaya. de Baol, trois lieues, Nord-Ouest, au-delà de Lambaya. Jamesil est à cinq lieues de la même Ville, à l'Est; & Borfalo, située sur une branche de la ri-

viere du même nom, est trente lieues plus loin. Quoique la route de Rufisco à Biyurt soit au travers des Bois & des Forêts, elle est bien moins mauvaise que celle du Comptoir de Saint Louis jusqu'à la Ville de Kayor. Les François font ce voyage sur des Chameaux, des Chevaux & des Anes, dans l'espace de six jours; mais avec une infinité de dangers. La tour difficulplus grande partie du chemin n'est qu'une vaste & épaisse Forêt, remplie de Voleurs & de Bètes séroces, sans un seul endroit où l'on puisse passer commodément la nuit (92).

BRUF. 1697.

Pourquoi les

6. I V.

### Révolution du Rolaume de Kayor en 1695.

A Côte qui dépend du Comptoir de Gotée s'étend depuis le Cap-Verd jusqu'à l'embouchure de la riviere de Gambra; & dans cet espace on compte fix Royaumes, qui ont la mer à l'Occident. Le premier est celui de Kayor ou de Kayllor, à qui le Cap appartient, & dont le Souverain se nomme depuis le Cap-Verd julqu's la Damel. Son étendue est d'environ trente lieues au long de la Côte. Elle est riviere de Gam-

terminée par un Village, que les Françoisont nommé le Grand Brigni (93). Le second Royaume est celui de Baol ou de Baul, dont le Roi porte le titre de Tin. Il commence à Brigni , & se termine à la pointe de Serena , qui en est éloignée de quinze lieues. Le troisième est le Royaume de Sin , dont le Roi s'appelle Bur, c'est-à-dire Roi dans la Langue du Pays. Il s'étend depuis la pointe de Serene, jusqu'à la Riviere de Brusalum ou Borsalo, mais il ne renferme pas plus de douze lieues de Côtes. Le quatriéme est celui de Brusalum ou Borfalo, ou plus communément Barfalli, qui tire son nom de la riviete où il commence, & qui finit après quatre ou cinq lieues de Côtes à la Riviere de Betonda ou Battonte. Le cinquieme est Barra, qui commence à la Riviere de Barra Betonda, & qui se termine d'un côté à celle de Gignac ou de Janock, & de l'autre à la pointe du Palmiste, qui fair l'embouchure de la Riviere de Gambra. Le Royaume de Barra n'a de recommendable que la bonté du mouillage, au long de sa Côte, qui est d'environ cinq lieues. Cet avantage procure à son Roi quelques présens, & donne aux Sujets de ce Prince la commodiré de vendre leurs

Kayor. Baul ou Baul.

Six Royaumes

Borfalo , es

(91) Barbor, Description de la Guinée, (91) Ibid. p. 16.

provisions.

(91) Labat, nouvelle Relation de l'Afrique occidentale, Vol. IV. p. 130. & suiv. Ooo iii

BRUE. 1697. Décadence Ju-Batha Gasolof.

differens jusqu'à l'année 1695, tomberent alors sous la puissance d'un seul Maître. Un Roi nomme le (94) Burba Ghiolof, Prince Puissant, dont les Erats étoient fitués au Sud-Est du Lac de Pami Fide, & à l'Est de Kayor, se trouva si chargé de la grandeur de sa domination qu'il prit le parti de la diviser en plufieurs Provinces, dont il abandonna le gouvernement à ses Généraux. Le Gouverneur de Kayor fur le plus prompt à se révolter, & prit le titre de Roi. D'autres suivirent son exemple. Enfin Burba se trouva bientôt réduit à la plus petite partie de ses vastes Etats, & même à la plus méprisable, parce qu'elle étoit la plus éloignée de toutes les occasions du Commerce. Mais son ambition s'étant réveillée, il trouva le moyen de susciter, dans le Royaume de Kayor, des différends qui lui donnerent l'occasion d'y porrer la guerre. Il y fit entrer ses Troupes, il défit l'Armée du Damel & le tua lui-même dans une Bataille. Enfin, fi sa prudence eût égalé son courage, il se seroit remis en possession de ce Royaume. Mais au lieu d'engager le Peuple par ses bienfaits à le reconnoître volontairement pour leur Maître, il ne pensa qu'à le punir de sa révolte. Cette rigueur obligea les Grands de recourir à la protection du Tin , Roi de Baul , & de lui demander du secours pour chasser leur Vainqueur, & pour se remettre en état de choisir un Souverain , par une élection libre , suivant l'ancien Latir Fai ufor- usage de leur Nation. Latir Fal Saukabé, qui regnoit alors à Baul, écouta facilement leur priere; foit qu'il eût dé,a conçu le dessein qu'il exécuta dans la suite, ou qu'il craignit de devenir lui-même la proie du Conquérant, s'il lui donnoit le tems d'affurer ses conquêtes. Il leva une Armée nombreuse, qui fur augmentée par les Mécontens de Kayor. Il livra bataille au Burba, il lui tua la fleur de ses Troupes; & ce malheureux Prince ayant péri lui-même dans la

pe la Couronne de Kayot.

Le Tin ne se rrouva pas plutôt à la rête d'une Armée victorieuse, qu'il fit éclater les vûes de son ambition. Après avoit servi ses Voisins en qualité de Protecteur, il leur déclara qu'il pensoit à devenir leur Maître. Cependant, pour éloigner les idées d'usurparion, il réfolut de se faire élire dans une Assem-Voie qu'il prend blée de tous les Grands. Elle fut convoquée dans une petite plaine, où il avoit campé les Troupes. Il représenta ce qu'il avoit fait jusqu'alors pour le rétabliffement de la liberté publique; que son dessein étoit encore de leur procurer un Roi capable de les gouverner avec équiré & de les défendre contre leurs Ennemis; qu'ayant cherché quelqu'un qui fut digne de les commander, perfonne ne lui avoit paru plus propre que lui-même à remplir toutes leurs espérances; enfin, leur déclarant qu'il regardoit comme ses Ennemis tous ceux qui n'approuverojent pas ses vues; il conclut par ces terribles mots, defoule sabay, qui sont entre les Negres une imprécation solemnelle, & un défi contre toutes fortes d'oppositions.

mêlée, le Peuple de Kayor se vit encore sans Roi.

Cette expression passe dans le Pays pour un si cruel outrage, qu'il ne peut être effacé que par le sang. Les Electeurs se seroient portés sur le champ à la violence, s'ils n'eussent été rerenus par la présence de l'Armée. Ils se virent forcés non-seulement au silence, mais encore à reconnoître Latir-Fal pour leur Roi, à l'exclusion des enfans du Burba, qui regarderent comme une grace

(94) Labat nomme ce Prince Bourbaguiolof; fignifie Roi , & Ba ou Ban fignifie grand. mais mal-à-propos. Bur en langage Mandingo Ghielef est la même chose que Jalef.

que l'Usurpateur leur accordat la vie. Aussi-tôt qu'il sut proclamé, il se mit en possession du gouvernement, sans s'être sait laver dans une fontaine, suivant l'ancien usage de l'inauguration. Il récompensa ceux qui l'avoient favotisé dans l'élection; & prenant le titre de Damel, il se fit rendre par sous les Grands l'hommage le plus humiliant, qui consiste à se prosterner à quelque distance, sans aure habit que des hauses-chausses, & à se mettre ensuire trois Grandsfois à genoux en se jestans de la poussière sur la têse. Latir-Fal continua soujours d'exiger avec tigueut ces marques de soumission, & ne permit qu'aux Marbuts d'erre couverrs en lui parlant. Il nomma deux de ses Généraux pour gouverner les Royaumes de Kayor & de Baul, tandis qu'il passetoit alternanvement une année dans l'un & dans l'autre. Ces Gouvetneurs, qui potient

le nom de Yambors, furent les deux personnes pour lesquelles il avoit le plus

de confiance. Dans la fuire, il placa ses ensans dans ces deux postes. Comme sa cruauré ne l'avoit pas rendu moins odieux que son usurpation, & qu'il avoit raison de craindre que les Grands n'excisassent le Peuple à la révolte, il pris deux méthodes qui lui affurerent pendant toute sa vie la possession du trône; l'une, Rigneur de sa pod'ôter la vie, sous divers prétextes, à ceux qu'il croyoit capables de lui causer de l'embarras; l'autre, de gagner le Peuple, en le mestant à couvert de l'oppression des Grands. La Noblesse se vis contrainte de chercher un azile dans les Etats du Burba-Ghiolof, ou des Ptinces voisins, & d'abandonner ses biens au Damel, qui mettoit encore entre les principes de sa politique le soin d'appauvrir ses Sujess, pour leur ôser le pouvoir de se révoltet. Il suffisoir d'être riche pour devenir l'objet de sa haine. La mort suivoit le moindte soupçon. Il étoit rusé, avare, cruel jusqu'à l'inhumanité, fiet, orgueilleux, défiant & vindicarif. La seule personne qui eût quelqu'ascendant sur son esprit étoit la Princesse Linghera, sa mere, à laquelle il n'avoit jamais osé désobéit, ni même parler avec la tête couverie. Mais comme il ne pouvoit fouffrir un Cenfeur famere avoit tut toujours prêt à l'observer, il la tenoit éloignée de sa Cour, sous prétexte qu'il son espeit.

avoit besoin de sa prudence & de ses soins pour contenir ses Sujets dans la

foumission.

Cene Princesse avoit obsenu de lui la vie d'un Seigneur Negre, dont il avoit concu quelque défiance. Mais n'en étant pas moins réfolu de s'affurer de fa personne, il l'envoya au Général François, qui ésoit alors à Gorée, en le faifant prier de se chatger de la garde de ce Prisonnier. La qualité de Geolier flarant peu Brue, il fit dire au Damel, que si ses soupçons étoient justes, il seroii mieux d'envoyer le Coupable en esclavage dans les Colonies d'Amérique, d'où il ne devoit pas craindre de le voit jamais tevenir. Ce conseil ne parut point affez fur au Damel. Il retira fon Sujes des prifons de Gorée; mais dans l'absence de sa mere, il chargea ses Gardes de le précipiter dans les flois, avec la précausion de lui saite lier les pieds & les mains; & cet ordre cruel fut exécuté. Un caractere si dangereux obligeoit les François d'êire continuellement sur leur garde, & d'éviter les moindres dissérends avec le Roi ausqueis 1-Negre. Cependant la Compagnie, qui s'étoit prévenue mal-à-propos en sa faveur, vouloit que Brue lui confiat les marchandises du Comptoit. Depuis deux ans & demi, il avoit fallu combattte sans cesse, pour lui resuser des sommes considérables qu'il vouloit emprunter continuellement. Enfin le

Bauz. 1697.

Son caratière.

Ménagemens

BRUE.

Général ne put se défendre de tomber dans le piége.

On a déja fait remarquer que Rufisco est le Port du commerce pour le Royaume de Kayor, comme Portodali pour le Royaume de Baul. Larir-Fal. qui avoit réuni les deux Couronnes, étoit interetse à faire établir des Comptoirs dans ces deux Ports. Quelque tems après le voyage que Brue avoit fair

Differends à l'occation des Auglois,

par terre, de Rufifco au Senegal, les François reçurent avis que le Damel étoir allé à Portodali. Cette démarche, dont les apparences n'étoient pas favorables à leur commerce, obligea le Général de retourner à Gorée & d'envoyer une Frégate, nommée la Vigilante, avec un Facteur & des marchandifes, pour s'assurer tous les Esclaves que le Damel avoit alors, & prévenir l'inrerlope. Le Facteur revint avec quelques esclaves, mais charge des plaintes du Damel qui renouvelloit ses anciennes demandes, & qui lui avoit ordonné de déclarer de sa part au Géneral, que si les magasins de Russico & de Portodali n'étoient pas constamment remplis de marchandises, il arrêteroit absolument son Commerce. Après cette marque de chagrin, le Damel s'étoit rendu à Kaba, une de ses maisons de campagne; mais ayant apptis dans l'intervalle qu'un petit Bâtiment Anglois commandé par Pluman, avoit mouillé à Portodali, il étoit retourné aufli-tôt dans cette Ville, où il traitoit de Commerce avec le Capitaine Anglois. Sur cet avis, Brue envoya de Gorée un Flybor, nommé le Gaillard, avec ordre de faisir & de confiquer le Bâtiment Anglois.

Le même jour que le Flybot mir à la voile, Brue vit arriver un Officier du Damel, avec un Député des Anglois, qui venoit le prier de ne pas causer de mal à leur Bâtiment. Il répondit à l'Officier Negte que la Compagnie ayant fourni foigneusement au Roi & à ses Sujets toutes les marchandises dont ils avoient besoin, il étoit bien étrange qu'au mépris des Traités conclus avec ses Prédecesseurs & renouvelles par lui-même, ce Prince entreprît de se lier avec des Errangers; que si les Anglois continuoient de commercer sur la Côte, son devoir & l'obéillance qu'il devoit aux ordres de sa Compagnie l'obligeoient de se faifir de leur Vaisseau. Il tint le même discours au Député Anglois, en l'assurant néanmoins que fi fon Batiment manquoit de provisions, il pouvoit venir à Gorce, où rienne seroit refusé à ses besoins. Il renvoya ces deux Officiers à Portodali sur une Caiche armée, dont le Capitaine sut chargé de répeter le même compliment au Capitaine Anglois. Cette fermeté, accompagnée d'autant de politelle, engagea Pluman à quitter la Côte pour faire voile à

setirent.

Reffentiment du

Damel contre

Brue,

Mais le Dainel s'en crut offensé. Il renvoya son Alkaïde au General, pour le presser instamment d'écrire au Capitaine Anglois qu'il pouvoit revenir à Portodali , à condition qu'il ne fit rien de préjudiciable au commerce des François. Cet Officier avoit ordre d'ajoûter que le Damel se croyoit maître dans son Pays, & ne souffriroit jamais qu'on entreprît de lui faire la loi, ou de le borner dans son commerce; que si les François avoient eu la hardiesse de se faisir du Bâtiment Anglois, il la leur auroit fair payer bien cher; qu'il entendoit que ses Ports fullent ouverts à toutes les Nations, sans quoi il commenceroit par en exclure les François. Brue répondir qu'il ne dépendoit pas de lui d'accorder aux Anglois la liberté que le Damel paroifloir desiser, parce que ce seroit violer des Traités dont il étoit obligé de maintenir l'execution; l'execution; qu'au reste l'exclusion dont on le menaçoir ne pouvoit manquer d'erre beaucoup plus nuifible au Royaume de Kayor qu'à la Compagnie, qui pouvoir procurer, par d'autres voies, des vivres à les Garnisons : au lieu que le Damel ne pouvoir rirer des marchandises que de la Compagnie, puisqu'elle néral François, avoir le pouvoir d'arrêrer tous les Vaisseaux qui voudroient faire le commerce d'interlope dans l'étendue de ses limites. Il ajoûta que le meilleur conseil qu'il pur donner au Damel étoir de vivre en bonne intelligence avec les Ministres de la Compagnie, conformément au Traité qui subsistoir entre eux. Cette réponse fut appuyée d'un baril d'eau-de-vie, c'est-à-dire de l'argument

BRUE. 1699. Fermeté du Gé-

Il parut s'appaifer, aussi long-tems du moins que l'eau-de-vie dura. Mais comme il ne quittoit pas Portodali, le Géneral y envoya un Negre de confiance, qui lui tapporta qu'un des Officiers de Pluman étoit demeuré dans ce Port, où il faisoit esperer l'arrivée d'un aurre Vaisseau Anglois, assez fort pour exercer le commerce malgré les François. En effer ce Vailleau arriva bientôr à Portodali. Il se nommoit le William Jane, de deux cens cinquante tonneaux & de vingt pieces de canon, commandé par le Capitaine Bedfort, Officier de réputation. La joie du Damel fut extrême. Il se hâta de com-Omerce de reputation. La force un americe le commerce, Mais ce plaifir dura peu. Brue déracha un Vailfeau un de la Compagnie, nommé le Maupeou, qui se saiur du Vailfeau Anglois, à la vie du Joseph

le plus propre à persuader le Damel.

sans tirer un coup de canon, & qui l'amena au Port de Gorce le 15 de Mars mel

ces. Cependant le William-Jane fut confisqué & mené en France, comme de bonne prise. La plupart des Esclaves qu'il avoit à bord étoient des Pêcheurs libres de la Côte, que le Damel avoir trompés en les appellant à Portodali, sous prérexte d'employer leurs canots au transport de ses Troupes pour assiéger Gorée. Quoique ce Prince n'eût pû les vendre aux Anglois sans une injustice criante, ils furent envoyés aux Colonies d'Amérique. Brue avoit toujours entretenu des correspondances fort étroires avec la ser llaifont ave Princesse Linghera, mere du Damel. Il avoir gagné son amirié dans le pre- la mete de ce mier voyage qu'il avoir fait à la Cour de ce Prince. Comme il la connoissoit obligeante & génereuse, & qu'il n'ignoroit pas l'ascendant qu'elle avoit sur

1699. On ne peut se représenter quelle fut la rage du Damel en voyant enlever ce Bâtiment à ses yeux. Elle éclata par toutes sorres d'injures & de mena-

fon fils, il s'éroit fourenu dans ses bonnes graces par des présens conformes à son goût; & lui-même en avoit reçu plusieurs fois d'elle, en tabac, en é:ofses de coton & en fruits. Quelquefois même elle lui avoit envoyé de jeunes Esclaves des deux sexes. Un jour, elle avoir fait conduire à Gorée un jeune Negre de ses Parens, en faisant prier le Géneral de lui apprendre la Langue Francoise, afin qu'elle pût avoir près d'elle une personne ndéle, qui fut dans qu'elle le puis le secret de leur correspondance. Ce jeune homme avoit tant de dispositions pour toutes fortes d'exercices, qu'en peu de mois il apprir non-seulement à parler , mais à lire , à écrire , & à tirer fort adroitement. En le renvoyant à sa Maîrresse, Brue le fit habiller proprement à la maniere des Negres; il lui donna une zagaye, un fufil, un fabre, & le chargea d'un présent pour la Reine mere, qui consistoir dans une casserte remplie de parfums, de gands, & d'autres galanteries à l'usage des femmes. Dans la suite, lorsque cette Prin-

cesse apprenoit de son confident les différends qui s'élevoient entre le Damel Tome II.

1699. Services qu'elle ceis.

Voie qu'elle

& le Géneral, elle marquoit une inquiérude presqu'égale pour l'un & pour l'autre. Les aimant tous deux , disoir-elle , comme ses enfans , elle auroit souhaité que Brue, qui éroit le plus âgé, eût marqué moins de chaleur, & qu'il en pardonnat un peu à son fils, dont la jeunesse demandoit cette indulgence. Elle le fit prier de ne pas s'allarmer trop vite sur l'article du Commerces parce qu'elle prenoit sur elle-même d'envoyer un Exprès an Roi son fils, pour lui faire reconnoître sa faute, & de ne rien épargner pour ménager leur réconciliation.

Cette promesse fut executée fidélement, L'Alkaide de Rufisco, accompagné d'un autre Officier, vint informer Brue que la Princesse avoir convoqué une Assemblée de Seigneurs, pour représenter au Damel que la désense du Commerce entraîneroit la ruine du pays, parce qu'il seroit toujours facile aux François de s'opposer à l'arrivée des Ettangers; de sorte que pour son propre avantage il devoit préferer leur amitié à celle des autres Nations , dont il pouvoit être beaucoup plus maltraité. Il avoit répondu que s'il étoit choqué contre Brue, c'étoit uniquement parce qu'il avoit empêché que les Anglois débarquaffent leurs matchandises; après quoi il n'auroit pas trouvé mauvais que les François se fussent saisse du Vaisseau : & que si le Géneral vouloit saire avec pread pour les rélui cette convention pour l'avenir, tous leurs différends seroient bientôt concilier avec le terminés. Brue remercia la Princesse Linghera du témoignage d'affection qu'elle donnoit à la Compagnie; mais il déclara librement aux deux Officiers du Roi, qu'il ne pouvoit entrer dans les vûes de ce Prince, parce que ses instructions y étoient absolument opposées. Il ajoûta qu'il s'engageoit à fournir au Pays toutes les marchandises dont il auroir besoin, de meilleure quali-

té, en plus grand nombre & à meilleur marché que tous les Bâtimens d'interlope. Son dessein étoit d'accompagner cette déclaration d'un baril d'eau-devie pour le Damel; mais l'Alkaide n'osant tien accepter sans l'ordre de son Maîrre, promir de revenir dans quelques jours. Il remit au Géneral un préfent de tabac, qui lui étoit envoyé par Isa-fal, principale femme du Damel, avec beaucoup de complimens de la part de cette Dame & des autres femmes de la Cour.

Le même Officier revint à Gorée, dix ou douze jours après. Il trouva le Géneral à bord d'un Vaisseau d'interlope Hollandois, nommé le Piter, qui avoit été pris par l'Eleonore de Roye, Vaisseau de la Compagnie, à quelque distance de l'Isle de Bissao. Il lui apprit que le Damel étoit enfin disposé à vivre en bonne intelligence avec le Comptoir François, aux conditions qui lui avoient été proposées, mais qu'il souhaitoit que pour les confirmer, le Géneral sit faire une décharge de son artillerie, qui pût être entendue de Kaba, où la Cour étoit alors. Brue lui accorda volontiers cette satisfaction. Le canon de Gorée & du Vaisseau fut exercé avec beaucoup d'éclat, & ce bruit devint comme le fignal d'un henreux renouvellement du Commerce. Les François envoyerent au Roi nn baril d'eau-de-vie, pour boire à la prospérité de la Compagnie. Ils firent présent d'un sabre à chacun de ses Députés, & leur sirent entendre que c'étoit la mauvaise humeur & l'inconstance du Roi qui les avoit empêchés de former des Comptoits à Rufisco & à Portodali, comme ils l'avoient roujours desiré.

ment & condition que le Damel crige.

Ainfi le Commerce & l'amitié furent rétablis, sans le socours d'aucun nou-

veau Traité & sans proclamation. Un présent, parmi les Negres est une ratificarion pour toures forres de promelles; mais fouvent c'est un prérexte aussi pour les violer, parce qu'ils sont persuadés que les Européens ne peuvent le passer de leur commerce, & qu'une nouvelle paix est toujours accompagnée d'un nouveau présent.

BRUE. 1699.

Les Anglois de Gambra n'ayant pû voir l'augmentarion du Commerce Fran- Les Anglois s'incois sans jalousie, s'efforcerent d'abord de le rroubler par l'interlope; mais sinsent à la Cour cette voie leur ayant mal réuffi, & la plupart de leurs Bârimens ayant éré con- de Damel. fisqués, ils eurent recours à d'autres artifices. Par quelques négociations secrères, ils obrintent enfin du Damel la permission d'établir des Comptoirs à Portodali & à Brigni. Le Roi de Sin , dont le Pays touche à celui de Borfalo , ou Barialli , leur accorda la même faveur dans ses Erats. Outre ces Etablissemens, ils envoyerent à la Cout du Damel quelques personnes de leur Nation pour y résider, & pour suivre ce Prince dans ses différentes courses avec les marchandises dont il avoit besoin. En même tems ils établirent un nouveau Tarif, beaucoup plus favorable aux Negres que celui des François; ce qui servit beaucoup à refroidir le Damel pour Brue & sa Narion, Cependanr, soit de dessein formé, ou par le hazard des circonstances, il leur causa cerre année beaucoup de farigue & d'embarras en changeant sans cesse de demeure. Il les obligea de faire jusqu'à soixante lieues, pour le suivre de Portodali à Ambul, dans le Royaume de Cayor. C'étoir pour eux une dépense confidérable. Il falloir louer neuf ou dix Chameaux pour transporter leurs marchandises, sans compter d'autres frais indispensables. Leurs marchandi-

ses consistoient en piastres, en vaiselle, en cotons fins, corail, drap d'Ecosse, fulils, poudre à tirer, eau-de-vie, vins & merceries.

1700.

Le Damel les avoit traités d'abord avec tant de civilité & de diffinction , Ils seus cruelqu'ils n'avoient pas donné de bornes à leurs espérances. Il ne leur prometroir pas moins que le commerce exclusif dans tous ses Erars. Mais pendant qu'ils se laissoient amuser par une si belle perspective, il prenoit leurs marchandifes, & les Seigneurs Negres suivoient son exemple. Lorsque le terme du payement étoit arrivé , il naissoit une affaire qui forçoit le Roi de changer de demeure. Les Marchands le suivoient; mais ces voyages les obligeoient à se procurer de nouvelles audiences, qui demandoient roujours de nouveaux présens. Le Damel continua ses voyages pendant trois ou quatre mois, sans qu'ils pussent obtenir d'être payes; jusqu'à ce que leurs marchandises étant épuisées, il commença bientôt à leur donner d'autres sujets de chagrin, en leur faisant refuser par ses Officiers, des Chevaux, des voitures & des provisions. Enfin leur derniere ressource fut de revenir sur leurs pas avec beaucoup de difficultés, sans avoir été payés, & sans sçavoir par quels moyens ils pourroient l'être. Pour comble de disgrace, le Damel étant retourné à Kaba leur fit défendre d'approcher de sa Cour.

Ils reconnutent clairement qu'ils avoient été trompés. La prudence leur fit abandonner leurs Comptoirs de Portodali & de Brigni, affez heureux de pouvoir fauver ce qui reftoit dans leurs Magasins; ear le Damel n'auroir pas manqué de prérexte pour s'en saisse, s'il avoit pû pénétrer leur dessein. Ils tetournerent à Jamesfort dans le tems que Brue y étoit à négocier un Traité de Commerce entre les deux Nations. Mais la guerre qui s'eleva en 1701 en arrêta le fuccès.

BRUE. 1700. Le Danel m. treprend de trompet les Frang: is.

tie les voilins,

La facilité que le Damel avoir eue àtromper les Anglois lui fit espéret que les François ne se défendroient pas mieux contre ses artifices. Il renouvella ses anciennes prétentions, & les différends furent pousses jusqu'à lui faite intettompre enticrement le Commerce. Brue, pour ne lui tien devoir, obferva de si près les Vaisseaux d'interlope, qu'il lui coupa toutes les voies du trafic étranget. Dans le même tems, il s'en ouvrit un fott avantageux avec le Bur-Sin & le Bur-Salum, c'est-à-dire, avec les Rois de Sin & de Salum, par les tivieres de Palmerin & de Salum, qui conduisirent ses Barques jusqu'à Kahone, Capitale de Bur-Salum, fituée fut la riviere de Gambra, où il commença le commerce de l'or, de l'ivoire & des Esclaves avec les Mandingos, qui en apportent tous les ans de Galam, de Bambuck, & des Régions inte-

Ses guerres con-

rieures de l'Est. Cependant les entreptifes du Damel futent interrompues par d'autres foins. Les mécontens qui avoient cuitté sa Cour pour se réfugiet sous la protection du Burbaghiolof, faisoient des courses fréquentes dans ses Etats, & retoutnoient toujouts chargés d'Esclaves & de butin. Il ptit enfin le parti d'asfembler ses Troupes, pour arraquer l'Ennemi à son tour. Mais le Burbaghiolof & ses Géneraux n'ayant osé lui faire tête, il fur réduit à brûler quelques Villages & à tavager le Pays. Entre ses Prisonniers , il se trouva quelques Negres Foulis, Sujets d'un Prince nommé le Siratick, qu'il renvoya libres après leur avoir fait voir son Armée & sur tout ses Mousquetaites. A peine fut-il rentré dans ses Etats, que Biram Vouba, Géneral du Burbaghiolof reprit la campagne, & tecommença ses hostilités avec d'autant plus de confiance, que les Troupes du Damel ne pouvoient pas être sitôt rassemblées. C'est ainsi que les Rois Negres se sont ordinairement la guerre. Il est rare qu'ils en viennent à des barailles décisives. La campagne se passe en incursions & en pillages. Ils s'enlévent mutuellement un grand nombre de leurs Sujets, qu'ils vendent pour l'esclavage aux Marchands qui viennent les acheter sut leurs Côtes. Il est certain que si les Mécontens de Kayor, qui s'étoient retirés chez les Princes voifins, s'étoient bien entendus avec leurs Protecteurs, ils auroient détrôné facilement l'Ennemi commun : mais leurs divisions faisoient sa sûreré.

Le fuccès aux. mente la fierté.

Cette ombre de succès, qui avoit accompagné les armes du Damel, releva rellement sa fierté, qu'il continua de fermer l'oreille aux propositions de la Compagnie. Brue avoit écrit à ses Maîrres que l'unique méthode pour traiter avec un Prince également avare & ruse, étoit de le forcer à l'execution des Traités qu'il avoit violés tant de fois. Il leur avoit fait voit que l'interruption du Commerce n'avoit pas été nuisible à leurs intérêts. Mais ses représentations furent inutiles. La guerre dont la France étoit menacée avoit allarmé si vivement les Directeurs , qu'ils lui envoyerent ordre d'acheter à toutes soites de prix l'amitié des Princes Negres, dans tous les Pays où la Compagnie avoit des Etablissemens; & sur-tout celle du Damel, à cause de l'important Comptoir de Gorée. Ils lui recommanderent de laisset peu de marchandises dans les Forts, & d'en mettre la plus grande partie en dépôt chez les Rois voisins. C'étoit faire présent à ces Princes de tous les fonds de la Compagnie, car les Negres ne connoissent pas de loi qui les oblige à la resti-

Guerre entre la France &: | Angleverre.

Les hostilités entre la France & l'Angleterre commencerent sur la Côte de

Gorée au mois d'Avril 1701, quoiqu'on n'y fut point encore informé de la Déclaration de Guerre en Europe. Un Vaiiscau François de vingt pieces de canon ayant rencontré un Anglois de cinquante, à la hauteur de Portodali, on se canona quelques momens, & le combat n'autoit pas fini sitôt, si la partie cût été plus égale. Ce prélude de rupture entre les deux Nations détermina Brue à faire quelques démarches pour engager le Damel à la paix. Elles furent bien reçues en apparence. Ce Prince lui fit propofer de se rendre à Rufisco, où il promettoit d'arriver incessamment avec un grand nombre d'Esclaves, & de conclure un nouveau Traité, qui feroit oublier tous les anciens refsentimens. Le Géneral François ne fit pas difficulté d'y consentir. Il se trouva au rendez-vous, & le Damel y arriva le 30 de Mai 1701. Après les pro- hi pat le Damel. testarions mutuelles de confiance & d'amirie, il se passa peu de jours où Brue ne vît familiérement le Roi, en attendant l'arrivée des Esclaves. Enfin le jour qui avoit été marqué pour les échanges du Commerce, ce Prince proposa au Géneral François de monter à cheval pour prendre l'air avec lui. La partie fut liée sans affectation. Brue partit, accompagné de deux Facteurs; & le Damel, suivi de ses Officiers ordinaires. Ils marcherent l'espace d'une lieue, jusqu'au Village de Feynier, qui appartenoit au Kondi.

1701.

BRUE.

Là, étant entrés dans la maison, ils s'assirent avec la même tranquilliré. Mais le Damel s'étant levé aussi-tot, pria Brue d'attendre un moment son retour. A peine fut-il forti , que le Kondi paroiffant avec plusieurs Negres armés, déclara au Géneral qu'il avoit ordre de s'assurer de sa personne. En

même tems les Negres lui ôterent ses armes & traiterent de même les deux Facteurs.

Le même jour , qui étoit le 6 de Juin 1701 , tous les François qui se trou- Présente de certe voient à Rufico & au Cap Bernard furent arrêtés; fans oublier leuts effets & leurs marchandises, jusqu'aux habits que Brue avoit laisses à Russico. Le prétexte de cette violence fut que s'étant saiss des Vaisscaux étrangers qui étoient venus pour commercer sur cette Côte, il devoit des dédommagemens au Damel pour le tort que cette conduire avoit causce à ses Peuples. Il auroit répondu facilement à cette accusation; mais il ne put obtenir la liberté de parler au Roi, ni celle même de voir ses propres gens.

Le Conseil des Negres s'étant affemblé, on y proposa de lui couper la tête; & ce sentiment sut fort appuyé par l'Alkaide de Rufisco, qui craignoit qu'en de perdie la vie rendant la liberté au Prisonnier, on n'exposat sa Ville au pillage & à l'incendie, Mais les plus sages se déclarerent pour le parti de la modération, & proposetent de faire paver une grosse rancon. Le Damel entra d'autant plus volontiers dans cette vue, qu'elle flattoit son avarice. On commença une négociation avec les Officiers François de Gorée. Ils avoient été fi allarmes de la détention de leur Géneral, qu'au défaut des autres voies ils étoient déia résolus d'employer la force pour le remettre en liberté.

Les conditions du Damel furent d'abotd excessives. Il demandoit non-seulement qu'on lui laissat tous les effets dont il s'étoit sais, mais qu'on lui abandonnât l'or, les Esclaves & toutes les marchandises de Gorée, sans en excepter la cargaifon du Saint François de Paule , Vailleau nouvellement arrivé de France. Après de longues disputes, il consentit à recevoir un présent, qui lent pou une ioint aux effets qu'il avoit entre les mains, montoit, suivant le Tarif établi, à groffe tançon.

Il obtient la li-

Ppp iii

BRUE. 1701.

la somme de vingt mille sept cens soixante dix-neuf livres en marchandises; ce qui revenoit à sept mille francs', sur le pied de leur valeur en France. La perte particuliere du Géneral, en habits, en meubles, en vaisselle & en bijoux fut évaluée à fix mille livres. Il avoit été resserré pendant douze jouts dans une étroite prison, sans aucune communication avec ses gens na même avec son Interpréte. Mais les femmes & la mere du Kondi l'avoient vifiré rous les jours, & lui avoient porté du tabac, en lui marquant qu'elles prenoient beaucoup de part à sa disgrace. L'arrivée de deux Vaisseaux François, & la vue de quelques autres Bâtimens qui parurent dans la Rade de Rufico. contribuerent beaucoup à sa liberté. Le Damel s'étant hâté de conclure l'accommodement, recut le prix de sa trahison, & partit de Rusisco le 17 de Juin à l'entrée de la nuit. Brue, à qui l'on n'ouvrit les portes de sa prison qu'à deux heures après minuit, s'embarqua auflitôt fur un des Vaisseaux de la Com-

Compliment qu'il reçoit des Rois vustins . de la Princelle Linghera.

pagnie, & rendir la joie au Comptoir de Gorée par son retour. Le Brak & le Sirarik, le Burbaghiolof, le Bur de Sin & le Bur de Salum, le firent complimenter sur le bonheur qu'il avoit eu de sortir des mains du Damel , & lui marquerent de la disposition à se liguer contre un voisin si détesté, La Princesse de Linghera même lui envoya son fidéle Negre, pour lui déclater qu'elle avoit la conduite de son fils en horteur, & qu'elle alloit tout employer pour rendre la paix folide. Brue la remercia beaucoup de ses bontés, & de ses intentions; mais sur l'article de la paix, il lui fit une réponse équivoque. En effet le Damel éprouva bientôt les effets de son ressentiment. Les Côres furent gardées avec tant de soin , qu'aucun Vaisseau étranger n'en put approcher pour le Commerce. Toutes les Barques de Pêcheurs furent enlevées : & les Villages de la Côte furent obligés, sous peine d'execution militaire, de fournir Gorée d'eau & de bois, Les Sujets mêmes du Damel continuerent, maleré lui , d'apporter de l'ivoire & des Esclaves au Comptoir, Comme il vouloit tirer d'eux un prix exhorbitant pour ses marchandises, ils trouvoient leur avantage à rourner secretement vers les François.

Les affaires demeurerent dans cette situation pendant huit mois. Enfin le Damel, qui voyoit tous ses Peuples prêts à se révolter, commença sérieusement à delirer la paix. Il envoya l'Alkaïde de Biyurt au Géneral, qui le trouvoit alors au Fort de Saint Louis, pour lui proposer une réconciliation durable, & le prier de lui envoyer un de ses Facteurs, nommé Moreau, qui parloit fort bien la Langue Jalof. Brue demanda, pour premiere condition, que l'Alkaïde demeurât en otage, Tour lui fut accordé. Moreau s'étant rendu à Kaba, où le Damel s'éroit retiré, fut reçu de lui avec beaucoup de caresses. On ne parla du passe que pour l'ensevelir désormais dans l'oubli. En confessant que Brue avoit reçu de justes sujets de plainte, le Roi Negre prétendit qu'il étoir assez vengé par le mal qu'il lui avoit causé en ravageant ses Côtes & lui enlevant un grand nombre de ses Sujets. Il ajosita que n'ayant jamais reçu de lui aucune offense, il ne le haïssoir pas personnellement; qu'un Chirurgien caufe de la haine François qui avoit donné quelque remêde à une de ses femmes, ayanr entretenu un commerce d'amour avec elle, dans le chagtin de ne pouvoir se venger du coupable il avoit fait tomber son tessentiment sur toute la Nation ; mais qu'il demandoit en grace que le passé fut oublié, & l'amitié tétablic sur

Le Damel eft force de dema der la paix.

contre les France 60.6

des fondemens inébranlables.



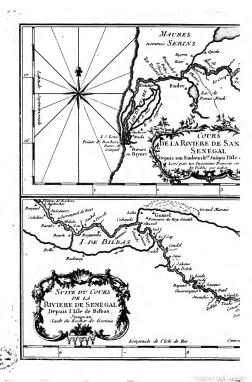



Brue, sur le récit que Moreau lui fit à son retour, fit appeller l'Alkaide de Biyurt, & lui dit qu'il trouvoit fort étrange que le Damel l'eur rendu responsable des fautes d'un Chirurgien; qu'il falloit commencer par des plaintes, & s'assurer qu'il auroit obrenu de justes satisfactions; que les François néanmoins étoient disposés à bien vivre avec lui, s'il vouloit être plus fidéle à Réponte de Brut. l'execution des Traités; qu'il devoit restiruer d'abord rout ce qu'il avoir pris injustement à la Compagnie, suivant le Mémoire qui lui avoit été ptésenté par Moreau, ou trouver bon que la Compagnie enlevât un assez grand nombre de ses Sujets pour se dédommager de ses perres.

Le Damel avoit peu de penchant pour la restitution; & Brue pensoit bien Projet de se faimoins à l'y obliger, qu'à trouver l'occasion de se saisir du Tyran , dans la résolu- fir du Damel. tion de l'envoyer en Amérique. Mais son dessein fut interrompu par un ordre de la Compagnie qui le rappelloit en France, où elle avoir besoin de le consulter fur la décadence de ses affaires.

Il parrit le premier de Mai 1702, en laissant pour Directeur Général, à sa place, le sieur Louis le Maître. Le Damel fut charmé de ce changement. Il trouva dans le Maîrre un homme d'un caractere si différent, qu'ayant interdit à ses Sujets tout commerce avec Gorée, il réduisir ce nouveau Directeur à lui payer cent barres pour la liberté de rirer de l'eau, du bois & d'autres provitions du Continent.

Cet événement fut bientôt suivi de la mort de Latir-Fal Saukabé. Il laissa ses deux Royaumes à ses deux fils. L'aîné, qui se nommoir Mar-Issa Fal, lui succeda au Royaume de Kayor & au titre de Damel. Le partage du plus jeune, nommé Que Komba, fut la Couronne de Baul, avec le titre de Tin. L'intérêt de la Compagnie est d'empêcher que ces deux Etats ne se réunissent encoro fur la même têre.

BRUS. 1701.

Brue eft 13ppelié en France. 1702.

Mort du Damel.

## CHAPITRE IV.

Description de la Riviere du Senegal, tirée des Mémoires de M. Brue.

Où l'on examine si cette Riviere est le Niger ou un de ses bras.

E cours du Senegal est d'environ huit cens lieues de l'Est à l'Ouest, depuis le Lac de Burnu, où cette riviere prend (95) sa source, jusqu'à deux viere du Sentgal, lieues & demie de l'Océan Occidental. La, faisant un coude, elle tourne tour d'un coup au Sud; & n'étant sépatée de la mer que par une langue (96) de terre, qui n'a pas dans quelques endroits plus de cent toiles de largeur, & qui s'élargit dans d'autres depuis une lieue, jusqu'à deux & demie, elle coule encore l'espace de vingt-cinq lieues du Nord au Sud, pour se perdre enfin dans l'Océan à quinze dégrés cinquante-cinq minutes de latitude (97).

(95) Brue, où Labat, parlent ici fans oute d'après l'opinion des Geographes, puifu'il ajoute qu'aucun François n'a pénétré fi

(96) Nommée la Pointe de Barbarie. (97) Si ce n'est pas une faute d'impression dans Labat, il s'est fort trompé en mettant vingt-cinq dégrés cinquante-cinq minutes. Cours de la rie

BRUE. 1701.

Cette riviere, qui divise presque continuellement la Région des Negres de celle des Mores de Zarra, ou du Défert, s'avance l'espace de trois cens lieues par divers détours, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire, dépuis les Cataractes de Galam, au-delà desquelles les François n'ont pas encore pénetré, jusqu'à son embouchure près de Biyurt ou Bieurt (98), dont on a déja vu la description. Ses eaux sont fort rapides, ce qu'on attribue à la longueur de son cours dans un Canal fort étroit.

Difficultés de fon embouchure.

Son embouchure est large d'une demie-lieue; mais elle est masquée par une barre, ou un banc qui s'est formé de l'abondance du s'able que le courant y amene, & qui est repoussé par la marée. Cerre barre est doublement dangereuse, & parce qu'elle a peu d'eau, & parce que tous les ans, les flots impétueux qui fortent de la riviere, au tems des inondarions, lui font changer de place. L'entrée du Senegal seroit inaccessible, si la force de son cours & celle de la marce n'avoient ouvert deux passages, dont le plus large est ordinairement de cent cinquante ou deux cens toiles sur deux brasses de profondeur. Aussi ne reçoit-il que des barques de quarante ou cinquante tonneaux. Le plus petit n'est que pour les Canots. Ces deux ouvertures changent tous les ans de lituation. L'Isse de Saint Louis est quelquesois à quatre lieues de la barre, quelquefois à deux. Mais le même inconvénient qui empêche les Bâtimens de quatre ou cinq cens tonneaux d'entrer dans la riviere & d'y pouvoir débarquer leurs marchandifes, devient une sureré pour le Fort, & rend le com-Elles fervent à merce des François fort tranquille. La Compagnie entretient une Barque & des Negres également adroits & robustes pour décharger ses propres Vaisseaux.

La Gireré du come merce François. Saifons où l'on senegal.

La faison la plus commode, pour passer la barre, est depuis le mois de Janvier paife la Barre du jusqu'au mois d'Aoûr, parce que les vents sont alors variables & que la direction des marées est au Nord. Mais dans cet intervalle même, les mois les plus favorables font Avril, Mai, Juin & Juillet, La mauvaise saison est depuis Septembre jusqu'à la fin de Décembre, parce que les vents d'Est ensient beaucoup la mer, & rendent le Commerce absolument impossible.

Intérieur de cette siviere.

Après avoir passé la barre, on trouve une riviere d'une belle largeur, d'une eau fort claire & fort unie, dont le cours est aussi agréable que l'entrée en a paru difficile. Sa profondeur est depuis dix-huit pieds jusqu'à vingt-cinq. La terre, du côté gauche en montant, est une pointe de sable basse & stérile. Elle n'a pas plus de cent toifes de largeur à l'entrée de la barre ; mais on a déja fait remarquer qu'étant longue d'environ vingt-cinq lieues, sa largeur augmente, dans cet espace, d'une lieue jusqu'à deux & demie. Cette Peninsule est remplie d'une forte de petires crabbes, que les François appellent Tourlouroux dans les Isles sous le vent, & d'une espece d'oiseaux qu'ils ont nommés Grands goziers on Pelicans. Une lieue au-delà de la barre, la même Peninsule

Grands-Goziers, ou Pelicans.

devient moins stérile, & présente des pâturages, où la Compagnie fait nourrir des troupeaux de Moutons & de Chevres, à la garde desquels elle entretient quelques Laptots armés. Mais le côté dtoit de la riviere, aussitôt qu'on a passé sa barre, forme un meilleur & plus beau Pays, qui se nomme (99) Terre

Tetre de Ghinée.

(99) Il y a de l'apparence que c'est un reste (08) Voyez la Carre, qui est copiée d'après du Pays de Ghines ou Gebenos , qui , suivant celle que Brue fit lever fur les lieux par un Leon & Marmol, était fitué vers l'emboucha. habite Ingénieur, en 1718. On doit la regarre du Senegal , au côté du Sud.

piece autentique.

der, par toutes fortes de raifons, comme une



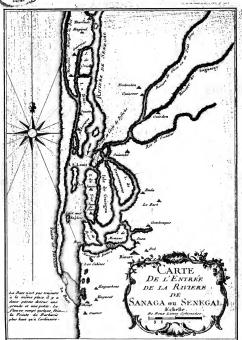

Tom . H Nº 22

de Guinte, c'est-à-dire en Langue Negre, Pays du Diable. Il est uni, couvert de verdure & de petits Bois de différens arbres, entremèlés de palmiers & de cocotiers, qui forment une charmante perspective. Ce Canton appartient au territoire de Biyurt ou Bieurt, & fait partie du Royaume de Kayor, qui a de ce côté-là pout bornes la pointe de Bifescha, éloignée de la barre d'environ fix lieues.

Rent 1701.

Du même côté, deux lieues au-dessus de la barre, on trouve un Canal ou canal de Bieure. un bras de la riviere, qui remonte jusqu'à Biyurt. L'entrée est bouchée par une basse, qui la rend quelquesois fort dangereuse. Elle contient aussi deux petites Isles, dont la plus proche de la grande riviete se nomme Bokos. C'est dans cette Isle que la Compagnie Françoise avoit établi son premier Comptoir, On en voyoit encore les restes en 1724. Le terrain est bas, & fort mal sain, parce qu'il est sujet (1) aux inondations; ce qui obligea les François de l'abandonner. L'Ille de Moghera, qui est derriere celle de Bokos, est déserte & sans culture. Au long de cette Crique, ou du rivage de ce Canal, la nature a salines extraor. formé des salines fort riches & dans une situation fort singuliere. On en dinaires, compte huit, éloignées d'une lieue ou deux l'une de l'autre. Les cinq principales sont celles de Guianean, où la Compagnie fait ses cargaisons, de Dambur, de Luiango, de Guingha & de Quiert. Les plus perites se nomment Yunja, Matay, & Kab. Ce sont de grands étangs d'eau salée, au fond desquels le sel se forme en masse. On le brise avec des crocs de fet pour le faire sécher au soleil. A mesure qu'on le tire de l'étang, il s'en forme d'autre. On s'en fert pour saler les cuits. Il est corrosif, & fort inférieur en bonté au sel de l'Europe. Chaque étang a son Fermier particulier, qui se nomme Ghiodin ou Komessu, sous la dépendance du Roi de Kayor. La même Crique est fort Huitres Viace abondante en Huitres, dont les écailles servent aux Negres pour composer une de leur écaille.

dans le Canton. Entre l'Isle de Bokos & la grande Isle de Bifescha, il y a une autre Isle de Différente 1805 cinq ou fix lieues de tour, nommée l'Isle de Jean Barre. Le tetroir en est fer- du senegaltile, & couvert, dans quelques endroits, de fort gros arbres. Il appartient à deux Chefs des Negres, Jean Barre & Yanfuk, qui y possedent chacun leur Village. Le premier de ces deux Négres est Interprête héréditaire de la Compagnie au Fort S. Louis. Près de la même Isle, il y en a deux autres plus petites, qui appartiennent aussi à des Chefs Negres. L'une se nomme Ghrogu, & l'autre Doremur. Un peu au-dessus de Jean Barre, on en trouve une autre, qui s'appelle l'Isle du Galet ; nom tiré d'une sorte de cailloux fort durs , fort pésans & fort unis, dont la forme est un ovale plat. On s'en sert quelquefois pour faire de la chaux. Vis-à-vis l'Isle de Bokos, on voit encore une Isle que les François ont nommée (1) l'Isle aux Anglois; basse, marécageuse, & qui n'a rien de

forte de chaux qu'ils employent à leurs Bârimens. Ces l'uitres sont fort grandes. On les fait lécher, pour servir d'aliment; & l'usage en est fort commun

(1) Ces inondations font caufées, comme celles du Nil, par les pluies qui rombent dans les Pays fitués entre les Tropiques, aux mois de Juin, de Juillet, d'Août & de Septembre. les Maîtres dans le peu de tems qu'ils l'ont été On en parlera ci-deffous. Voyez aussi la Rela-de l'Isle S. Louis ? tion de Dom Juan de Castro au Tome L.

(a) Labat prend beaucoup de peine à proyver que les Anglois n'ont jamais possedé cette Isle. Mais pourquoi n'en auroient-ils pas été

Tome II.

BRUE. 1701. recommandable. Enfin, trois quarts de lieue plus loin vers l'embouchute du Senegal, est située l'Isle qui porte le nom même de cette riviere, ou celui

de S. Louis, qu'elle tire de fon Forc, résidence ordinaire du Directeur Général;
de S. Louis, qu'elle tire de son Forc, résidence ordinaire du Directeur Général;
L'Isse de Senegal, ou de Saint Louis, est à feize dégrés cinq minures de la-

Lifte du Senégal, ou de Saint Louis, ett a leixe degree sein minutes de la pute de Nord. Sa funation ett au milieut de la riviere, à deux, trois, ou quatre lieues de l'embouchure, suivant les variations de la Barne. Quelquet Voyageurs lui donnent une lieue de cironefrence. Froger qual mestira, en 1705, compre onze cens cinquante toifes du Nord au Sud, c'éth-à-dire dans fa longue et miser, au mais comme la largeur et linégale il ne l'a pas déterminée. Un lingéau faite qu'un prit le même soin en 1714, lui donne de largeur et unégage il ne l'a pas déterminée. Un lingéau faite qu'un et de largeur et unégage il ne l'a pas determinée. Un lingéau fait de la rivier et de large et trois cens quarte-vingre dousé, Se cleui de l'Oucht, de deux cens dix. On ne trouve dans l'îste qu'une etrre plate, fabhoneuse, & stériel. Le côté du Sud étoit autrefois (quie aux inondations), mais la marée & les venes du Nord.

sou tout anterious met and informations; must an attended to the conditions of the condition of the conditio

Ille manque d'eau. Comment en y supplés.

I'îlfie manque d'eau pendant la moitié de l'année, parce qu'il ne s'y trouve ni fource ni puits, & que durant la moulfion du Sud, ¿ cêtà-dire depuis Décembre jufqua mois de Juiller, la viverce eff facte. Dans le terms des inondactions, l'eau cêt affez bonne; mais, dans les faifons feches,on eff forcé d'ouvrir, au millieu du fable, es puits d'une cas fomache dont onne peut faire trafaçou après l'avoir filtrée autravers d'une pierre qui vient des Canaries. Pour la rafractier, on la met dans des pous de cerre qui ne foient pas ventis, dans let quels on l'expofe aux vents du Nord. On admire avec ration que l'eau devienne falée dans est puits lorque celle de la riviere et evient douce; & cui au contraite la riviere

commence à devenir salée lorsque les puits cessent de l'êtte.

Ses fertifica.

Il ne refle aujourd hui de l'ancien Fort de Saint Louis que quarre Tours rondes, forb then binisei al'antique, & Couvertes de ruilses en piramides (4). Elles ont été jointes aux murailles, & renfermées par une fortification de palifidades, revêrue de tetre, au-defloux de laquelle fonn les Magafins, & quelques Baftions mal formés; de forte que le Fort n'a pas de meilleure défenfe que fa finataion naturelle. Son artillene et de trenne pieces, distribuées en pluiteurs batteries. L'Arfenal et lb bien fourni de petites armes & de amunitons. On ne nous apperend pas fia Garnison ett nombreuse; muis on fait obsérver que la Compagnie employe ordinairement deux cens hommes dans les fix Etabbilfemens

(1) Labat dit, Mangles ou Peleruviers. Les Anglois, Mangreves. Ces arbres reparoitront fouvent.

(4) Yoyez fon Plan.



Sor

L'ISLE AND DE

RIVIERE DU SENEGAL

DE

PARTIE

ISLE SAINT LOUIS

PETIT BRAS DU SENEGAL

Langue de Sable fin et mouvant qu'on appelle Pointe de Barbarie

Echelle de 500 Toises

PLAN
Du Fort St Joseph
a Entré du Fort.
b la Cour.

a Entrer du
b la Cour
c Magazins
d Pannaper
e Lagarder E

Echelle de 20. Toises.

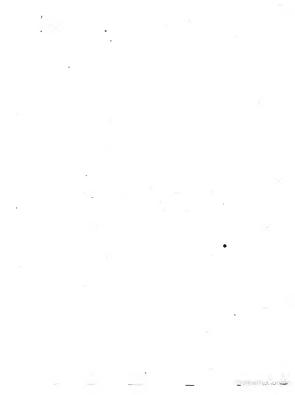











qu'elle a sut cette Côte, & qu'ils sont dispersés suivant les ordres du Gouver-

BRUE. 1701. Maniere dont Gonverneur

On peut juger de la figure que le Directeur Général fait dans ce Pays(5), par la maniere dont le fieur Brue reçut, en 1691, un Prince Negre nomme le le Gouverneus Petit-Brak. Ce Prince s'étant rendu, de Maka, dans l'Isle de Bifescha, avec un Prince Negre. correge de quinze ou vingt Negres, envoya un Canot dans celle de Saint Louis, pour donner avis de sa visite au Général, & pour le prier de le faire prendre dans une Chaloupe. Lorsqu'il sur arrivé à la porte du Fort, il s'assir à terre avec sa suite, qui éroit armée de zagaves, de sabres & de targetes. Il demeura dans cette posture, en attendant le retour de son Interpréte, qui étoit allé sçavoir du Général François s'il étoit disposé à le recevoir. L'Interprête revint auffi-tôt, avec ordre de l'introduire. Il le conduifit à la Salle de l'audience, accompagné seulement de deux de ses Officiers & de deux Guiriots, ou Musiciens Poetes, qui dans ces occasions ne s'éloignent jamais de leur Maîrre. Le Général étoit affis dans un faureuil, la tête couverte, avec ses Officiers autour de lui. En entrant dans la Salle, le Prince Negre ôta son bonnet, s'approcha de Brue, & mit sa main dans la sienne, qu'il leva trois ou quatre fois jusqu'à son front, sans prononcer un seul mot. Brue fit la même chole; mais sans le lever & sans se découvrir.

Habillement &:

Le Prince s'assit sur un tabouret. Ses deux Officiers se placerent à ses côtés dans la même posture, & les deux Guiriots se mirent à terre derriere lui. C'étoit un Vieillard de fort bonne mine. Il avoit la barbe & les cheveux gris, & le visage maigre & ridé; mais beaucoup de vivacité dans les yeux, & le son de la voix fort agréable, avec un air de grandeur qui marquoit celle de sa naissance. Sa robe, qui lui tomboit jusqu'aux genoux, étoit d'une étoffe (6) blanche de coton, à rayes bleues, avec de grandes manches, de la forme des surplis de l'Oratoire. Par-dessous, il avoit des hautes-chausses de la même étoffe, mais si larges qu'elles ne contenoient guéres moins de six aunes, & plissées par derrière, de manière à pouvoir lui servir de coussin. Sur sa robe il portoit un baudrier de drap écarlate, d'un demi-pied de large, auquel son fabre étoit suspendu. La poignée & le fourreau étoient rravaillés en argent, avec un art surprenant pour un ouvrage des Negres. Toutes les parties de la robe & du baudrier étoient garnies d'amulets, ou de grifgris, cousus proprement dans de petites piéces d'écarlate, de matoquin rouge du Levant, & de peau des Bêtes sauvages du Pays. Mais la forme de toutes ces piéces étoit différente. Les unes étoient quarrées, d'autres rondes, ou longues, ou poligones; & chacune attachée sur la partie du corps qu'elle avoit la vertu de préserver. Les hautes - chausses étoient sans poches; mais le Prince portoit, au côté droit, un petit sac qui contenoit son trésor. Sa robe, quoiqu'on l'ait comparce, à nos surplis, éroit échancrée par devant comme une chemise de semme, & relevée autour du cou par une broderie de drap rouge, qui représenroit des bourons & d'autres figures. Son bonnet éroit de la même étoffe que la robe, étroit par le bas, mais large au fommet, de forte que ne pouvant se foutenir il penchoit beaucoup à côté de la tête. Au lieu de plumes, il étoit orné de la tête d'un Paon d'Afrique, qui contenoit un grifgris. Le Prince

(5) Jobson en parle beaucoup dans son (6) Ces étoffes de coton s'appellent l'agnes, du mot Portugais Panna.

Qqqii

491

BRUE. 1701.

avoit d'ailleurs les jambes nues, avec des fandales aux pieds, telles qu'on représente celles des Romains.

Il demeura quelque tems en filence, regardant le Général avec beaucoup d'attention. Enfin il lui adretfa un discours, qui fut explique par l'Interprête, & qui portoit en substance, » Qu'ayant appris l'arrivée du Sieur Brue au

- Prince Negre. » Senegal, avec la qualité de Général pour la Compagnie, & n'ayanr en-» tendu que des éloges de son caractere, il s'étoit fait un devoir de le pré-» venir par sa visite, & de lui offrir son amirié; qu'il s'étoit toujours senti
  - » de l'inclination pour les François, & qu'il leur avoit rendu tous les fervices
  - » qui dépendoient de lui ; qu'il promettoit de perféverer dans les mêmes dif-
  - » politions, & que Brue pouvoir compter en particulier fur son affec-» tion , dont il vouloit lui donner un témoignage en lui faifant présent d'un
  - » Esclave.

Les deux Officiers & les Guiriots firent aussi leur compliment, que le Gé-Il oft fort blen néral reçut d'un air civil & gracieux. Il fir enfuite apporter de l'eau-de-vie ; tranté par Brue.

car si la qualité de Mahométans rend quelques Negres fort réservés sur l'usage de cette liqueur, le plus grand nombre regarde le précepte de l'Alcoran comme un confeil, & se livre sans scrupule au plaisit de boire. Le Prince vit paroître avec plaisir sa bouteille. Un de ses Officiers remplit un verre, en tit l'essai, & le présenta joyeusement à son Maître, qui se leva, but à la santé du Général, & rendit le verre à l'Officier avec un petit refte de liqueur; ce qui passe pour une faveur entre les Negres. Après le premier coup, il alluma sa pipe & fe mit à fumer. Ses deux Officiers suivirent son exemple; tandis que ses Guiriots commencerent à chanter, en accompagnant leur voix du fon d'un petit instrument, qui n'a que trois cordes & ressemble assez à nos luts. Le roftromeni & ventre est composé d'une pièce de calebasse, avec un manche qui y est attaché. Le chevaler en est fort bas , & les cordes sont de crin de Cheval. Ils les pincent & les frappent en mesure. Cette musique n'a rien de désagréable, Leurs chansons sont martiales, & roulent sut les louanges de leur Prince. Ils relevent sa naissance. Ils disent qu'il est Seigneur de sa mer, qu'il a vaincu

chamons de les Musicient.

> Le concerr des Guiriots n'interrompit pas la conversation. Comme il étoit assez tard, Brue proposa au Prince de loger dans le Fort. Cette invitation fut acceptée. Il fut conduit dans un appartement séparé, parce que les Négres ne mangent pas volontiers avec les Blancs. On lui envoya du kuskus & diverses viandes, que ses gens préparérent à leur maniere. Le vin de palmier & l'eau de-vie ne lui furent pas épargnés. Son artivée avoit attité dans l'Isle quantité de Negres, qui passerent toute la nuit à danser. Le lendemain, il prir congé du Général, après avoir reçu le Tago, c'est-à-dire un présent, qui valoit beaucoup mieux que son Esclave. Brue fit aussi quelques libéralités à ses Officiers & à ses Musiciens.

> tous ses Ennemis, & qu'ils n'onr jamais eu de Maître si magnifique & si libéral. Ils finissent par des vœux pour sa santé & pour la prolongation de sa vie.

Description con-

Pour reprendre notre description, la pointe de la grande Isle de Bifeschaest d'environ deux lieues au-dessus du Fort Saint-Louis, du côté droit de la riviere. Elle fait, des deux côtés, les limites du Royaume de Kayor & de Hoval ; car le premier est à droite , & l'autre à gauche de la riviere. Cette Régionétoit connue autrefois fous le nom de Jalofs, nom général, qui comprenoit

Row Hoval & d Kayor.

blusieurs Nations disférentes. Le Royaume de Hoval s'étend de l'Est à l'Ouest, l'espace d'environ quarante-six lieues. Ses bornes sont incertaines au Nord, parce qu'il est fort exposé de ce côté-là aux incursions des Mores, qui s'avancent ou se rerirent suivant les occasions qu'ils trouvent d'y exercer leurs pillages. Le Roi de Hoyal porre le tirre de Brak, qui fignifie Roi des Rois. C'est purement un nom de Majesté, comme le Damel, le Siratik, & plus anciennement celui de Pharaon & de Cefar. Ses Erars ont plus d'étendue au Sud du Senegal qu'au Nord. A l'Est ils sonr séparés du Royaume des Fulis ou Foulis par le Lac de Kayor, & s'étendent au long du Senegal juiqu'au Village d'Emba(ana ou Embakan, fur les fronzieres du Royaume de Galam, qui a cent quarre-vingt feize lieues d'étendue de l'Est à l'Ouest, mais dont les bornes sont encore inconnues salam, deut le au Sud. L'Empereur ou le Roi de Galam porte le ritre de Siratik.

Roste nomme Stsauk.

BRUE.

1701.

Dix ou douze lieues au-dessus du Fort Saint-Louis, on trouve une pointe où la fertilité du terroir a porté les Negtes à bâtir fept ou huit Villages , dont le principal fe nomme Buckfar. Plus on s'avance vers la mer, plus le Pays au long Village de Buck. de la riviere femble fertile & culrivé. Il abonde en maiz, & cette forte de grain n'y manque jamais.

L'Isle de Bifescha n'a pas moins de vingt-huit lieues de long, sur huit dans 1ste de Bifescha.

sa plus grande largeur. Elle est sermée par un bras du Senegal, qui la sépare du Village d'Enschoie, & qui se divise en deux autres bras au Village d'Auschafur. Le dernier de ces deux bras se subdivise encore au Village de Pama; Divisions du Sede forte que l'Isle de Bifescha est bornée à l'Est par un bras du Senegal, qui negal. se nomme la Riviere de Sagheray, à l'Ouest par le Senegal même, & se trouve divifée en trois parties par la perite Riviere de Jor & le Kora ou le Bekio. Le rerroir en est riche & fertile, ce qu'on attribue principalement aux inonda-

tions du Senegal. Il abonde en maiz des deux especes, en riz, en légumes, en tabac & en indigo. Le froment y croît fort bien, mais après la seconde moisson; comme s'il avoit besoin de se naturaliser au terroir. Le cotton y est aussi en fort grande abondance. On y voit de vastes prairies, qui nourrissent quantiré de grands & de perits Bestiaux, tous excellens dans leur espece. La volaille & le gibier y foisonne, sur-tout les Perdrix, les Pigeons ramiers, & les Pintades. Outre les Forêts, il s'y trouve de grands Bois de palmiers; & & les Villages, qui sont fort fréquens sur la riviere, rendent témoignage que le Pays est bien peuplé.

Au-deffus de l'Iste de Bifescha est celle de Buckfar, que les François ont Ister de Briter. for & des Ball nommée l'Isle aux Bois , parce qu'elle en est remplie. Elle est située à demie-mert. lieue de la pointe Nord de l'Isle Saint - Louis. Sa longueur est d'environ trois lieues & demie, fur trois quarrs de lieues de largeur. L'Isle Bichon ou des Palmiers, est à neuf lieues de Saint-Louis, & ne forme qu'une langue fort étroite, quoiqu'elle ait deux lieues de longueur. Ces deux Isles sont habitées & culrivées par les Negres. Ils ont bâti leurs Villages sur des terrains élevés, pour se garantir des inondations annuelles de la riviere.

En conrinuant de remonter le Senegal, le premier endroir remarquable qui se présente à gauche est le Village de Serinpeta , nommé aussi Serimfalle , stringera, où la riviere, qui a coulé, de-là, du Nord au Sud, descend désormais de l'Est à l'Ouest. Entre ce lieu & Buckfar , le Pays n'offre que des pârurages où les Mores de la Tribu de Sargentes viennent nourrir leurs Chameaux & leurs

Qqq iii

BRUE. 1701. Defert , lieu cflébre pour le commerce des gommet.

autres Bestiaux dans les tems de secheresse, en payant un tribut au Brak. C'est à Serinpera que se sont les meilleurs Canors du Senegal. Ce Village appartenoir en 1715 à un Seigneur Negre, nommé Caye, neveu du Brak. Quelques lieues au-dessus de Serinpera, au Nord de la riviere, commence le Désert, Canton célebre par le commerce des gommes, que les Mores de la Tribu de Had-al-Agi y viennenr exercer. C'est une Plaine vaste & stérile , bornée par des montagnes de sable rouge, & qui n'a pour arbres que quelques buissous,

Angherbel & Incherbel.

fans aucune forte de verdure. Deux lieues plus haut sur la riviere, on trouve Angherbel, résidence du grand Brack, Roi de Hoval. C'est une grande Ville, qui a, vis-à-vis, sur l'autre rive, un Village nommé Ingherbel. Du côté du Sud, le Senegal reçoit une riviere qui vient du Lac Pania Fuli ou Fouli , & qui se nomme Riviere

Riviere Portugarle,

Portugaife. Elle est à trente-sept lieues de l'embouchure du Senegal. C'est une espece de Canal naturel, par lequel les eaux de cerre riviere montent dans le Lac au tems des inondations, & reviennent enfuite lorfque ce déluge est fini. Il a cinq ou fix lieues de longueur. Ses rives font plantées d'arbres, & couvertes de Villages. Le rerroir en est aussi ferrile que les Habitans sont paresseux. L'entrée de cette Riviere Portugaife est embaraffée par un perit banc de fable, que sa situation néanmoins ne rend pas dangereux. Le lac même est ovale dans sa Loc de Paniaforme. Sa longueur est de six lieues, du Nord au Sud, & sa largeur de trois, de l'Est à l'Ouest. Il est fermé par deux pointes & par une perire Isle qui préfente une crique formée par un affez grand ruiffeau dont les rives disparoiffent pendant l'inondarion du Senegal. Lorique les flots se sont retirés, la plus grande partie du Lac demeure à sec, & produit d'abondantes moissons de maïz, de riz , de tabac & de légumes. Mais cette fécondité de la rerre & l'abondance de ses Habitans n'empechent pas que le Pays ne soit souvent désolé par la famine; ce qui vient autant de la paresse des Negres, que du ravage

des Sauterelles, qui dévorent dans certaines années toutes les plantes & tous les fruits. Les Negres mangent ces infectes; mais le nombre en est si grand

rire riviere de Kayor, qui fort du Lac de même nom. Il est à cinquante lieues

que l'air en est quelquefois obscurci, & qu'il ne reste pas la moindre verdure dans tous les lieux où elles ont passe. Un peu plus haut du côté du Nord, le Senegal reçoit le Marigot ou la pe-

Riviere de Kayor.

Ingria,

Queda.

Menage.

du Fort Saint Louis; & comme celui de Paniafuli, il s'est forme par les débordemens du Senegal. A trois lieues, sur la rive gauche de ce Canas, on trouve le Village de Grain on d'Ingrin, qui est gouverné par un Seigneur Negre, Sujet du grand Brak. Le Pays est agréable & bien culrivé. Quarre lieues plus loin, sur la rive droite, est le Village de Queda, de la dépendance du Siratik, Roi des Foulis. Dans le tems de la sécheresse, il ne faut pas espérer de remonter plus hant vers le Lac, à cause des roseaux qui bouchent le reste du Canal. Quelques lieues au-dessus, dans la riviere du Senegal, on trouve une perire Isle nommée par les François Menage, d'un lieu du même nom qui est à l'opposite, sur la rive méridionale de la riviere. Cette Isle est agréable & fertile; mais si baile qu'elle est converte rous les ans par l'inondation. Aussi rôt que l'eau s'est retirée, les Negresy font leurs Lugans, c'est-à-dire leurs Plantations de tabac, de riz de millet & de légumes, qui leur rendenr une riche moiffon. Cinq lieues plus haur, du côté du Sud, est se Village de Cock, direc-

gilled 11 Good

tement opposé à la pointe Est de l'Isse du Morfil (\*) ou d'Ivoire, & au Village de Niole qui est situé sur cette pointe.

L'Isle d'Ivoire est longue de quatre lieues, sur trois, quatre, cinq & six 1ste l'yvoire ou de largeur. Elle est formée par un bras du Senegal, qui la sépare de l'Isle de de morfil, Bilbas, qu'on en peut regarder néanmoins comme une parrie. Le grand Canal de la riviere est du côté du Nord & conferve le nom de Senegal. Celui du

pli d'arbres . & divifé par des Prairies d'une grande étendue. Il nourrit quan-

Sud prend le nom de Riviere d'Ivoire. Au Sud de la riviere d'Ivoire, le Pays est uni, fertile, bien cultivé, rem-

tité d'Elephans qu'on y voit paître tranquillement, en troupeaux de quarante & cinquante. Mais lorfqu'ils peuvent entrer dans les plantations des Negres, ils y font de terribles ravages. A dix lieues de la pointe Ouest de l'Isse d'Ivoire, fur la rive Nord du Senegal, est le Village de Lali, près duquel on trouve un Village nommé par les François Terrier rouge, d'où l'on compte Terrier rouge. foixante-dix lieues jusqu'à l'embouchure du Senegal. Ce lieu est célébre par le commerce des gommes, qui font apportées par les Mores de la Tribu d'Ebraghena, & dont les échanges se font comme au Désert. Depuis Terrier rouge jusqu'à Hovolalda, les deux côtés de la riviere présentent une perspective charmante. Ce font de vastes Plaines, remplies de toutes fortes de bestiaux, mais expofées à d'étranges ravages dans le tems des inondations. Les Habitans font alors obligés de se retirer plus loin dans des lieux élevés, avec leurs troupeaux & tous leurs effets. Quinze lieues au-dessus de Hovalalda, on rencontre au milieu de la riviere, une chaîne de rocs qui la traverse. Elle se nomme Platon de Donghel. Dans les tems secs, l'eau y est si basse, qu'à peine le passage est-il sur pour les Canots. Un peu au-delà de cet écueil, est une perite Isle, si haute dans une de ses parties, qu'on y est à sec dans les plus grandes inondations. Les François y avoient autrefois un petit Comproir qu'ils ont abandonné. L'Isle d'Ivoire à du côré du Sud, un Village nommé Dongliel, où il se fait quelque commerce. Vers la pointe Ouest, elle a le Village de Burti (7) vis-à-vis l'Isle de Bilbas , dont elle n'est séparée que par un petir bras du Senegal. Bilbas n'est pas si grande, à beaucoup près, que l'Isle d'Ivoire. Elle est formée par deux bras (8), qui se divisent pres d'un Village nommé le Cap, au Nord de cette riviere. Elle ressemble, pour le terroir & les productions, à l'Isse d'Ivoire, & n'est pas moins peuplée. Plus haut, sur la rive Nord du Senegal, est le Village de Kahaydé, qui étoir autrefois la dernière borne des voyages François. Un peu plus loin, on trouve une Isle qui produit du coton, du rabac, & des légumes en abondance. Au-dessus de cette Isle, le Senegal recoit une grande riviere qui vienr de Gumel, réfidence du Siratik, Roi des Foulis. Cette riviere s'enfle beaucoup dans les inondations du Senegal; & surpassant ses bords, elle forme un Lac d'une étendue considérable. Ensuite,

elle laisse, en se retirant, une espèce de glaire qui contribue beaucoup à la fertilité du tertoir. Près de l'endroit où elle se joint au Senegal , il y a du côté du Nord, un grand Village, nommé Ghiorel, qui est le Port du Sitatik.

L'espace, qui est d'environ dix lieues entre Gumel & ce Village, est extréme-

Hovelalds.

Roes de l'Iaton

Donghel. Burri. 10c de Bilbas,

Kahaydé.

Gamel , réfi-

dence du Siratike

GhioreL.

ment fertile, & fort peuplé.

<sup>(\*)</sup> L'ivoire même est nommée Morfil par les Marchands,

<sup>(7)</sup> Ce Village ne se trouve pas dans la premiere Carre.

<sup>(8)</sup> Ici & dans pluticurs autres endroits, Labat donne le nom de Niger au Senegal.

BRUE. 1701. Layda. Embakana. Betel. Ghilda.

Yafere. Burnaghi.

Quarante lieues au-dessus de Ghiorel & du même côré, on trouve Layda . Ville ou Village d'un grand commerce. Plus haut, le Village d'Embakana près duquel, au côté du Nord, est le Village de Betel, sur la frontiere du Royaume de Galam. Betel est un lieu remarquable par l'abondance de routes fortes de volailles. Ghilda , premiere Ville des Etars de Galam , est située du même côté à quatorze dégrés cinquante-sept minutes de latitude du Nord. A l'opposire de Ghilda, du côté du Sud, est Tuabo, résidence ordinaire du Roi de Galam, & renommée par quelques carrieres de beau marbre. On trouve ensuire le Village de Vafere, au dessus duquel, sur la rive droire du Senegal, est celui de Burnaghi, dont la latitude est de quatorze dégrés neuf minures du Nord. Quelques lieues plus haut, du côté du Sud, est la Ville de Tafalifga, fort bien peuplée & célèbre par son commerce. On y voit une pe-

tire Mosquée, bâtie, si l'on en croit les Negres, sur le modèle de celle de la Mecque; & près de la Ville, on trouve une montagne de marbre rouge, mêlé de veines blanches.

Buba Segalle. Dramance, Vilgemmerce,

Tafalifga.

Un peu au-dessous de Tafalisga, près du Village de Dongiama; la riviere Eiviete de Fa- de Falemé, après avoir traversé le Pays de Bambuk, vient se décharger dans le Senegal du côré du Sud. Au - dessus de Tafahiga, on rrouve le Village de Buba Segalle. Plus haut, du côté du Sud, on arrive à Dramanet, Ville grande & bien peuplée. Le nombre de ses Habitans est d'environ quatre mille, le Jun grand la plûpart Mahometans, qui vivent indépendans du Roi de Galam. Ils ont un genie particulier pour le Commerce, qu'ils porrent jusqu'au Royaume de Tombuto, & jusqu'aux Etablissemens des Anglois sur la riviere de Gambra.

Tour le Pays, au Sud du Senegal, est fort bien peuplé; mais du côté du Nord on ne rencontre pas de Villages au dessus de Ghilda, parce que cette parrie est sans cesse exposée aux incursions des Mores. C'est à Dramaner que les François avoient bâri leur Fort de Saint Joseph, qui fur furpris en 1702 & détruir par les Negres. Ils l'ont transporté à Mankanet, Village un peu audessous, du côté Sud de la riviere. Entre Dramaner & Kaygnu, le Pays est rempli de Villages, & le Senegal reçoit du côté du Sud plufieurs petires rivie-Riviere de Ghia. res , dont la plus confidérable est celle de Ghianon. Elle a quarante lieues de

cours au Sud-Sud-Est, & porre des Canots.

De Dramaner, on compte vingt-cinq lieues par terre jusqu'à l'Isle de 10e de Kargnu. Kaygnu ou Kagnou, nommée par les François Orléans ou Pontchartrain. Elle est si haure, qu'elle n'est jamais enriérement couverte dans les inondations. Le terroir est bon & ferrile. A l'opposite, du côté Sud du Senegal, on trouve la

Ville du 108. Ville de Kaygnu ou Gonghiru, qui contient cinq mille Habitans Negres, & me nom. qui jouit d'un commerce considérable, occasionné par le passage des Carava-

Cararatas de nes qui prennent cerre voie pour se rendre à la riviere de Gambra. Les Cataractes de Felu, qui ne sont pas loin au-dessus de cerre Ville, sont les limites du Royaume de Galam à l'Est, comme Ghilda du côré de l'Ouest, Le Senegal tombe ici de la haureur de trenre toifes, après avoir coulé quelque tems dans un Canal érroit, entre les montagnes. Ses limires, Nord-Ouest, sonr des Déferts habités par les Mores, dans des Villages mobiles, c'est-à-dire, dans des renres.

lil: & Royau me de Kailan.

Au Nord-Est, on trouve le Royaume de Kassan ou Kassu, dont le Souverain porte le titre de Segadora & réfide au Nord du Senegal, dans une grande Isle qui

qui commence entre les cataractes de Felu & Govina. Cette Isle est formée par deux bras du Senegal, qui prennent le nom de Riviere Noire & Riviere Blanche, & qui après soixante lieues de couts vont se décharger dans le lac de Kassan, peu connu jusqu'à present des Européens. Il y a beaucoup d'apparence que la riviere de Gumel, qui tombe dans le Senegal à Kahaydé, vient du même lac; parce que les débordemens du lac arrivent en même rems que ceux de cette riviere. L'Isle de Kaffan n'a pas moins d'environ soixante lieues satonguire, de de longueur, sur six de largeur. Elle est fort peuplée, extrémement fertile possible de son & bien cultivée. Le Roi est si puissant & si respecté, que la plupart des Rois voilins lui payent un rribut, sans en excepter celui de Galam.

BRUE. 1701.

## Recherches sur le Niger.

Où l'on examine si les Rivieres du Senegal & de Gambra en sont des bras,

A Vant que de finit la Description du Senegal , le sujet nous porte à chercher si cette riviete est la même que le Niget, comme un grand nombre d'Ecrivains modernes en paroissent persuadés. Cada Mosto, le premier qui ait voyagé sur ses botds, étoit (9) de cetre opinion. Leon, dans sa Description Témoignager de l'Afrique, l'assure avec certitude, & s'explique ensuite sur son origine d'une da Mosto & de maniere qui rend ses lumieres forr douteuses. Il déclare que cette riviere com- Loon. mence à l'Est d'un Désert que les Habitans nomment Sen. D'aurres assurent, dit-il auffitôt, que fortant d'un lac elle coule vers la mer à l'Ouest, Les Géographes Afriquains prétendent qu'elle vient du Nil , & qu'ayant coulé longtems sous terre, elle reparoit dans ce lac. D'autres s'imaginent qu'elle prend fource à l'Ouest, & qu'après avoir coulé vers l'Est, elle forme elle-même ce grand lac. Mais cette opinion, continue-t'il, est peu probable, parce que naviguant à l'Ouest depuis Tombuto jusqu'à Gheneva & Melli , nous (10) suivimes le cours de l'eau. Dans un autre endroit , il dit que le lieu où les Marchands s'embarquent est Kabra , Ville sur le Niger , à douze lieues de (11) Tombuto; de sorte que ses suppositions n'ont pas d'autres fondemens.

C'est néanmoins sur l'autorité de ces deux Auteurs, que sans autre discussion la plûpart des Voyageurs & des Géographes ont regardé ce point comme accordé. Atkins, dans son voyage de Guinée, en 1721, ne fait pas difficulté d'assurer (12) que les rivieres du Senegal & de Gambra sont deux bras du Niger. Moore, dans sa Relation des Régions intérieures de l'Afrique, publice en 1738, est non-seulement de la même opinion, mais ajoûte que le Niger (13) est un bras du Nil. Cependant il ne parle pas sur ses propres informations, On n'a parié mais fur le remoignage des Ecrivains qui l'ont précedé. Il en cite quatre : Hero- que d'apièreux : dote, la Geographie Nubienne, Leon l'Afriquain, & Ludolf dans son Histoi-

(9) Voyez ci-dessus la Relation de Cada (10) Noi navigammo scorrendo per l'acqua.

Descrit. de l'Africa , Part. I. dans la Collection de Ramufio , Vol. I. p. t. (11) Ibid. Part. VII. p. 78.

Tome II.

(11) Voyage d'Atkins, pag. 15. (13) Labat rejette toutes ces notions. En effee elles sont détruites par les Relations de plusieurs Jesuites qui ont été dans l'Abyssinie , tels que Manuel d'Almeyda , Baltazar Tellez , &c.

BRUE. 1701. Hérodote. Géographie Nu-Ludolf.

re d'Ethiopie. Mais le premier ne dit rien qui favorise ce sentiment, Le Geographe de Nubie a peu d'autorité, quand on considere combien ces Régions etoient inconnues aux Arabes; & Ludolf fonde l'opinion que le Niger est un bras du Nil, sur l'autorité du Géographe Nubien & sur le rapport des Abyffins.

De ces quatre Auteurs, Leon est le seul qui eût voyagé sur le Niger; & l'on voit néanmoins qu'il ne dit rien decertain touchant la source de cette rivie-

ge far le Niget.

re. Il ne se fonde que sur divers rapports, qui paroissent d'un poids fort médiocre. A l'égard de son cours, il s'explique plus positivement. Depuis Kabra, dit-il, le cours de la riviere est à l'Ouest; les Marchands le suivent de cette Ville jusqu'aux Régions de Ghinea & de Melli; & ces deux Pays sont sirués. fur le Niger, & vers l'Ocean occidental où le Niger se décharge. C'est prendre un ton de certitude. Mais Leon ne produit aucune autorité. Il ne parle pas non plus sur le témoignage de ses propres yeux; & quiconque examinera sa Description la trouvera superficielle & defectueuse, pour ne pas dire remplie d'erreurs sur plusieurs points de Géographie. En particulier il assure que la Contrée de Melli s'étend l'espace de trois cens milles au long d'une riviere qui se jetre dans le Niger; tandis qu'on est sur aujourd'hui que cette riviere 11 n'en parle n'existe pas. Mais quoiqu'il en soit, le Niger, suivant sa Description, ne sçauroit êrre la riviere de Gambra, & ne peur être que le Senegal, du moins fi c'est l'une ou l'autre. On se persuadera moins encore que la Ghinea ou Gheneoa de Leon, à laquelle il donne cinq cens mille d'étendue, & deux cens cinquante au long du Niger, puisse être, comme Moore le suppose, le petit Royaume de (14) Yani, sur la riviere de Gambra.

pas avec plus de certitude

> Les Etablissemens & les Voyages des François sur le Senegal leur ont donné plus d'occasions qu'aux autres Européens d'approfondir ce secret. Mais après bien des recherches, il paroît qu'ils en ont tiré peu de fruit. Les témoignages des Habitans n'ont jamais pû s'accorder; soit que certe opposition vienne de leur ignorance, ou d'un dessein formé d'ôter aux Errangers le pouvoir &

l'envie d'étendre plus loin leur commerce.

Brue a titées des Mandingor-

Brue, qui avoir fait trois voyages sur le Senegal, en a rapporté quelques lumieres que Labar a publices. Les Mandingos, qui voyagent beaucoup, & qui sont les plus habiles Commerçans de routes les Nations des Negres, prétendent, suivant cet Ecrivain, que le Niger (15) sort d'un lac nommé Maberia, dont la situation ne peut être bien déterminée sur leur rapport, parce qu'ils n'ont aucune connoillance des longitudes & des latitudes. Ils ajoûtent que dans un lieu qui se nomme Barakota, il se divise en deux bras; que celui du Sud, appellé Gambra, va se perdre, après un fort long cours, dans un lac marécageux, & rempli d'herbes & de roseaux qui en rendent le passage impossible; & qu'en sortant de ce lac, il recommence à couler dans un fort beau lit jusqu'à Barakonda, où les Portugais & les Anglois, qui ont formé plus bas des Erablissemens, se rendent pour commercer avec les Marchands Mandingos; qu'elle est navigable, pour les Canors, depuis Barakonda jusqu'au lac;

(14) Leg, on plutôt le gb, est une lettre ly grec.

(15) C'est-à-dire , la riviere que l'Auteur fort gutturale chez les Arabes, qui ne ressemble nomme le Niget, car les Negres ne connoispoint à notre confonante j, & bien moins à fent pas ce nom, ni celui de Senegal ou Samais que dans la saison même des pluies, les Barques n'y peuvent remonter, à cause des bancs & des tocs qui coupent le passage, ou qui ne laissent que de

fort perits intervalles (16).

Lés Mandingos disen encore qu'au dessi de Barakota, où le Niger forme la Gambra, il se divisée en deux autres canaux; que celui qui travers le Pays de Bambuk au Sud-Est, s'appelle la riviere de Falemé, & se reijoint au Niger un peu au dessi de Chiono, dans le Royaume de Calams, qu'après avois sormé la Cambra, le Niger se divisée encore en deux bras, pour former une grande Ille, à laquelle ils donnent le nom de Bab 2002; que le Canal ganche se nomme Riviere noire, & celui de la droite, Riviere Bastate, que ces deux bras se tremisser de consona, & forment la continuation du Niger.

Suivant les mêmes témoignages, à l'Eth du lac Miberia eth finué le Pays on le Royaume de Chingala, gouverné par un Prince Negre qui le nomme Tonta Quata. Ce Pays eth arrofé par la riviere de Chien, qui paffe au traves de Tombus, ville condiderable par le commerce de l'or, de l'ivoire & des Efclaves. On compre foixante journées, ou le chemin de deux mois, depuis le roc de Fuji fuji d'acter ville ; e qui fisi envivion quatre cens cin-

quante lieues.

Les Marchands Negres que Brue interrogea fur la fituation du Royaume de Tombutto ou Tombuttu, dont ils avoient fait plufieurs fois le voyage, l'Finformerent que la Ville n'est pas fituée fur le Niger, & qu'elle en est même affez loin dans les terres; que pour s'y rendre ils avoient d'abord fuivi pendant plufieurs jours le côte Sud de la riviere; & qu'après l'avoir quitre, ils

avoient eu cinq jours de marche pour arriver à la Ville.

De Kaigma, demier endroit où la riviere elt navigable, jafou'à Jage, il y cinq jarnése de chemin. Il y en a une enfinite jafou'à Beygare, ume de Bayogne à Kongura; Sk continunant entre route, ume à Sahae, deux à Baramage, une à Gaury, une à Gadama, Sk quince à Trinhi. Là, quittant la riviere, & prenant au Sud-Elk, on artive dans l'espace de cinq jours à Tombou. Là, difiene les Mandingos, on voit artiver tous les ans une grande Caravame de Blancs, avec des armes à feus, qui appontent des marchaodifer, & qui en prenente d'autres, particultérement de lor. Il flux entendred apparemment les Mores de Barbaric. Ces trence-deux journées, à dux lieues par jour, donnent trois cess vingr lieues depuis le roc de Feli jusqu'à Tomburo. La rai-fon qui fait quitrer le Niger aux Mandingos, vers Timbi, eft pour abreger le chemin, parte que cette riviere fait alors un grand détout vers le Nord. Ils y vient des Barques près de Tomburo; & l'Austeri juge qu'elles pouvoient.

Ces deux Descriptions sont extrémement différentes. Suivant la premiere, la source du Niger est au Sud-Ouelt de Tomburo (17), à beaucoup de difeance; & la riviere qui passe dans cette Ville, ou fort près, coule à l'Est, au lieu de l'Ouest, conformément à l'opinion de ceux dont Leon cite le témoi-

Rrr ij

<sup>(14)</sup> Le Journal de Stibbt, qu'on verra dans après l'avoir cotroyée du côté du Sud, an lieu fuire, t'accorde avec ettre circonflance.

(17) Cette fination de la rivière obligerole effaire, & s'accorde avec le Journal, suffi de la travetére pour aille à l'ombuso.

fçant iur quor.

gnage. De l'Isle a suivi cette hypothèse dans ses dernieres Cartes, en donnant à cette riviere le nom de Senegal ou Niger, après qu'elle a passé le lac Maberia. Mais la seconde Description s'accorde avec l'opinion même de Leon, Réflexions fur les deux descrip- & suppose tout à la fois que le Niger vient de l'Est, & qu'il est le même que tions précédenle Senegal. Lequel des deux sentimens doit prévaloir ? Ce qu'il y a d'étrange, c'est que malgre de si justes sujets d'incerritude. Labat (18) regarde comme une vérité hors de doute, que le Niger est le Senegal, & que la Gambra en est une branche; quoique le Canal de la Gambra, étant beaucoup plus large, méritat bien mieux d'être regardé comme le lit principal.

Carte de l'Iffe fondée, l'on ne

Il est difficile de juger sur quelles autres lumieres de l'Isle s'est déterminé pour l'opinion contraire. A la vérité il s'efforce de concilier les deux Descriptions, en plaçant Timbi sur le lac Maberia, à quarante milles de la source du Ghien, qu'il fait fortir d'un autre lac. Mais les distances qu'il assigne dans sa Carte ne répondent pas au Journal Mandingo. D'ailleurs il ne paroît pas qu'il arrive jamais aucune Barque de Tombuto par le Senegal, & que les Marchands fassent le voyage par eau comme par terre; d'où il faut conclure que le Niger, ou la riviere de Tombuto, n'a pas de communication avec le Senegal, ou qu'elle est coupée par des cataractes & des bancs de sable. A quelque parti qu'on s'arrête, le récir de Leon & celui de Marmol doivent être faux, lorsqu'ils rapportent que les Marchands suivoient le Niger jusqu'aux Royaumes de Ghinea & de Melli , puisque les cataractes du Senegal, dont on connoît quelques-unes à neuf cens milles de la mer, devoient nécessairement les arrêter.

Moven pot éclaircie la diffi sulié.

Il paroît affez, par la différence de ces Descriptions, que si les Européens veulent éclaircir la difficulté, ils ne doivent s'en fier qu'à leurs propres foins. Labat propose un moyen. (19) Ce seroit d'envoyer d'Arguim & de Galam quelques Facteurs éclairés jusqu'à Tombuto, avec les Marchands Arabesou Mandingos. Mais il est douteux que les Mandingos voulussent le permettre ; car jusqu'à présent rien n'a pû les y faire consentir. Cependant on a peine à se perfuader que ce secret eût pû demeurer si long-tems eaché, si les Marchands & les Facteurs qui résident dans ces contrées avoient fait quelques efforts pour le découvrir. Labat, parlant des Arabes qui font le commerce de l'or à Tombuto (20), dit que ce n'est pas leur ignorance, ni leur mauvaise volonté, qui empêche les Européens d'en tirer les lumieres nécessaires pour entrer dans le même commerce; mais que les Facteurs de l'Europe se renferment dans les entreprises où ils se trouvent engagés, sans avoir la curiosité de pousser plus loin leurs vûes & leurs recherches. Il en rejette la faute fur les Compagnies de Commerce, qui ne donnent point cette Commission à leurs Agens, & qui ne pensent jamais à les recompenser lorsqu'ils se portent d'eux-mêmes à faire quel-

Raifon qui cmpiche qu'on ne L'employe.

> que nouvelle découvette. A l'égard du nom de Niger, Marmol le fait venir des Arabes, qui nom-Origine du nom ment cette riviere (21) Hued, ou plutôt Wad Nickar, c'est-à-dire, la riviers Noire, Mais cette étimologie paroît forcée, car on ne connoît pas, dans la Langue Arabe, de mot rel que Nickar ou Nijar, comme l'écrit Ortelius, qui ligni-

de Niger .

(18) Afrique Orient. Vol. III. pag. 361. & (20) Id. Vol. I. p. 301. & fuiv. (21) Afrique de Marmol en François, Vo-

(19) Labat , Vol. IV. p. 5. & fuiv. lume I. p. 35.

and on God

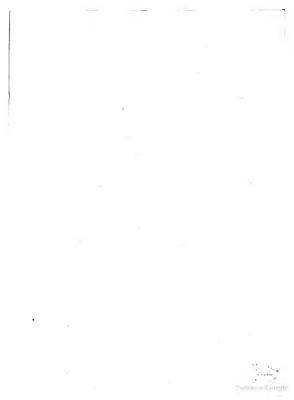

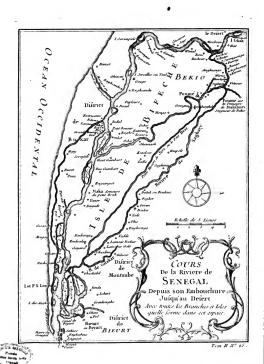

fie noir. Le nom que leurs Auteurs lui donnent est Nil ad Sudan, ou le Nil des Noirs. Il est certain d'ailleurs que Wad Nickar est un nom inconnu à tous fes Habitans. Ils connoissent bien-moins celui de Sanaga, ou de Senegal, qu'il a reçu des Nations de l'Eutope qui se sont établies sur ses bords. Marmol, après avoir observé qu'il a pris le nom de Sanaga d'un Seigneur du Pays avec qui les premiets Portugais s'étoient liés, ajoûte que les Azanaghis (22) ou Seneghis l'appellent Senedeck ; que les Jalofs, les Denghis & les Tukorons, ou Tukorols, qui habitent plus loin dans les tetres, lui donnent le nom de Maye; les Saragols, ou Sarakolez, qui sont encore plus loin, celui de (23) Kolle; les Peuples encore plus à l'Est, celui de Zimbale; & que dans le Royaume de Tombuto, on lui donne celui d'Iza, qu'il porte jusqu'à sa source.

BRUE.

La trace de tous ces noms pourroit devenir utile à prouver que le Senegal est le Niger, si l'on pouvoit y prendre quelque consiance. Mais Marmol ne nous apprend pas comment cette connoissance lui est venue; & si l'on supposoit qu'il l'eût reçue de ceux dont il parle (24), il ne s'ensuivroit pas que cette opinion fut sans erreur; car puisqu'ils se trompent sur le cours de la même Riviere, ils ne doivent pas être plus infaillibles fur le nom (\*).

Divers noms de

(11) Voyez ci-dessus Tome, I. Chap. L. (13) Kolez est un nom general de Riviere dans la Langue de Mandingo

(\*) On verra dans la suire d'autres remarques sur le Niger, à l'occasion de la Gambra, au Volume III.

(14) Marmol, ubijup. Vol. III. p. 47.

### CHAPITRE

# Premier Voyage du Sieur Brue sur le Senegal en 1697.

A curiofité eut moins de part à ce premiet Voyage, que le mauvais étar des affaires de la Compagnie, & la nécessité d'éclairer les fraudes & les malversations des Agens qu'elle avoit sur cette Riviete. Brue entreprenoit de rétablir le commerce & le crédir de sa Nation dans tous les Etats voifins.

Dans ce dessein , il partir du Fort Louis le 28 Juillet 1697 (25) avec trois Tems deson de-Barques & quelques petites Chaloupes, bien pourvûes de marchandifes & de Part. vivres; sans avoir oublié de tendre les cabanes commodes, parce que l'experience avoit appris combien cette précaution étoit nécessaire. Il se fit précedet d'une Barque & de deux Canots, pour donner avis de son voyage, & particuliérement pour annoncer au Siratik (26), Roi des Foulis (27) qu'il venoit lui payer les droits, c'est à dire remplir un devoir que les Directeurs de la Compagnie avoient long-tems négligé. Ses avant-coureurs avoient ordre aussi d'exercer le commerce dans le cours de leur route, & de s'avancer jusqu'à Galam pour y attendre son arrivée. Il étoit résolu de tendre sa navigation fort lente. Le Senegal étoit alors navigable dans toutes ses parties ; &c la saison des pluies ne faisant qu'expirer , les arbres & les prairies commençoient à se revêtir de tout leur éclat. Brue visita soigneusement les deux côtés

<sup>(25)</sup> Dans l'Original, il y a 1698, mais il (17) Labat (Vol. III. p. 168.) rapporte pluest clair que c'est une erreur d'impression. ficurs remarques de M. Brue sur les Foulis. (26) D'autres écrivent Schiraith, & Labat On les renvoye ici à la Deseription génerale. Stratigne. Rrriu

BRUE. 1697. Beauté des rives du senegal.

de la riviere, s'arrêtant dans les endroits les plus celebres pour le commerce, acherant les marchandises que les Negres lui apportoient, & faisant des

présens aux Chefs de chaque Village. Rien ne pouvoit surpasser la beauté du Senegal dans cette saison. Il n'avoit pas moins d'une demie lieue de large. Ses rives étoient couvertes de grands arbres de toutes les especes, chargés de verdure, & peuplés d'une grande varieré d'Oiseaux, ausli-bien que de Singes & d'Ecureils, dont les mouvemens & les rours comiques faisoient un spectacle amusant. Entre les Oifeaux, les uns étoient bleus, les autres rouges, d'autres noirs, un grand nombre de la grosseur des Linots, & bigarrés des plus brillantes couleurs. Un peu au-dessous de Donay , Village ou les Mores de la Tribu d'Ebraghena viennent faire quelquefois le commerce des gommes, on trouve une Isle que les François appellent Menage, du nom d'un Village qui est situé vis-à-vis fur la rive droite de la Riviere. Elle est basse, & par conséquent sujette aux inondations. Mais aufli-rôt que l'eau s'est retirée, les Negres y forment des Plantations, qu'ils appellent (28) Lugans, & la moisson est toujours forta bon-Village du Coq. dante. Cinq lieues plus haut on trouva un autre Village, nommé le Coq, avec

une perite Isle du même nom, qui est à la Pointe Ouest de la grande Isle d'Ivoire ou du Morfil, & vis-à-vis un Village de cette Isle, qui se nomme Niolé. L'Isle d'Ivoire est d'une grandeur considérable. Sa longueur est de quarante-quatre lieues, sur trois, quatre, cinq & six de largeur. Son nom lui vient de la quantité de dents d'Elephans que les François y achetent. Le terroir est riche & bien culrivé. Il nourrit un grand nombre d'Elephans, qui forment des troupeaux paifibles de quarante ou cinquante, mais qui sans nuire aux Habitans font quelquefois de grands ravages dans les Plantations. Les Negres n'ayant pas la hardiesse de les attaquer ouvertement, employent l'artifice pour se venger. Ils

font un délicieux sestin de sa chair, après lui avoir laisse le tems de se morrifier. Dix lieues au-dessus de la Pointe Ouest de l'Isse d'Ivoire, sur la rive Nord Taly & Terrier du Senegal, on rencontre le Village de Laly, près duquel est un lieu célebre pour le commerce des gommes avec les Mores de la Tribu d'Ebreghena. Les François l'ont nommée Terrier rouge, & comptent de-là soixante-six lieues jusqu'au Fort S. Louis. Depuis Terrier rouge jusqu'à Hovalalda, les deux côtés de la riviere sont charmans. On n'appetçoit que de vastes Prairies, couvertes de bestiaux. Mais dans les inondations annuelles du Senegal, le Pays est si rempli d'eau, que les Habitans sont forcés de se retirer dans des lieux plus élevés avec leurs troupeaux & leurs effets. Brue fut reçu, à Hovalalda, par le

creusent de grandes fosses, qu'ils couvrent de branches & de seuilles d'arbres. Lorsqu'un Elephant y est tombé, ils le tuent facilement à coups de sleches, &

(19) Farba, ou le Chef du Village. C'étoit un ancien ami de la Nation Françoife. Il apporra un présent au Géneral, qui lui fit aussi le sien, & qui le re-Barque Françoimercia du soin qu'il avoit pris de l'Equipage d'une Barque Françoise qui avoit éré submergée par une sorte d'ouragan, ou de vent subit, qui s'appelle Puchot dans le Pays. Cette partie du Senegal y est fort exposée, aurant par sa

> (18) Atkins les appelle Lugars, & dit que qui fignifie Seigneur ou Chef d'un Village. ce sont des Plaines semées de riz. Dans les Royaumes de Galam & de Bambuck, (19) Farba est un titte Negre de dignité, s'est Farin & Elemanni.

au by Ca

largeur que par la disposition naturelle de ses bords & par l'immense étendue des Plaines. Le Farba de Hovalalda étoit fort riche en troupeaux. Il aimoit passionnément l'eau-de-vie , avantage extrême pour les François , qui étoient surs d'entretenir son amitié par certe voie. Il donnoit volontiers un Bœuf gras pour une pinte de cette liqueur chérie. Brue remarque qu'il n'est jamais à propos de donner aux Negres une bouteille à demi-pleine, parce que, soit orgueil ou simplicité, ils préférent un petit vase plein à un baril auquel il ne manqueroit qu'un pouce de sa mesure. En géneral, comme ils aiment l'eau - de -vie à l'excès , c'est toujours la meilleure marchandise qu'on puisse gres p ur l'eau leur proposer pour les échanges. On peut juger par-là des immenses profits de la Compagnie, quand ses Magasins en sont bien remplis. L'eau-de-vie ne lui

BRUZ. 1697.

Paffien des Ne-

revenant qu'à vingt fols la pinte, elle y gagne cent pour cent.

Les bords du Senegal, ptès de Hovalalda, abondent dans cette saison, en Kubalots, qui sont une espece d'oiseaux dont le nombre est toujours forr grand lorsque celui des poissons l'est aussi dans la riviere. Ils sont leurs nids més Kubalots. (30) à l'extrémité des branches qui sont suspendues sur la riviere, pour éviter les poursuites des Singes, que la crainte de tomber dans l'eau empêche de les chercher si loin. Quinze lieues au-delà de Hovalalda, on rencontre une chaîne de rocs, nommée Platon de Donghel, qui traversent la riviere, mais au travers desquels on pourroit ouvrir facilement un passage, en les faifant fauter. On trouve, au-dessus, une petite Isle, que sa hauteur préserve des inondations. La Compagnie s'y étoit formé autrefois un Comptoir, pour le millet, les cuirs, les bestiaux & l'ivoire. La riviere érant alors navigable, Brue n'eut pas de peine à passer. Il laissa dans l'Isse un Facteur & quelques Laptots, pour faisir toutes les occasions du Commerce.

La multiplication des Comptoirs auroit été d'un grand avantage pour la Observationsat Compagnie, si les Agens qu'elle y employoit eussent été en plus petir nom- les Comptons. bre , ou s'ils eussent été plus honnêtes gens. Le projet du Directeur Géneral pour augmenter le Commerce auroit été de faire venir de France un certain nombre de pauvres familles, dont la Compagnie auroit encouragé l'établissement fur les bords du Senegal en leur donnant des terres, en leur fourniffant des marchandifes; en un mot, de les attacher par nécessité aux interêts de

la Compagnie.

Brue recut dans son voyage (31) un Exprès du Siratik , Empereur ou Roi des Foulis, pour lui apprendre l'impatience que ce Ptince avoit de le voir, ou plutôt de recevoir le payement de ses droits. Il continua sa navigation jusqu'au Village de Burty, à l'extrémité Orientale de l'isse d'Ivoire, & séparé de l'Isse de Bilbas par un bras du Senegal. L'Isle de Bilbas est longue d'environ trentecinq lieues, sur deux & quatre de largeur. Le terroir ressemble beaucoup à celui de l'Isle d'Ivoire. Son principal commerce consiste aussi dans la multitude Guardeur & feedes dents d'Elephans, qui s'achetent sur le pied de six sols pour le poids de dix Bilbas. livres. Les cuirs se donnent à quarante sols piece ; les Moutons & les Chevres pour trois fols, & les autres alimens à proportion. Mais fi les Negres font un ptésent, ils s'attendent à recevoir le double. Par exemple, s'ils vous donnent

(30) Les Negres appellent ces rangées de que la route est excellente & que leurs Clianids , des Villages d'Oifeaux. meaux ou leurs Chevaux font très-prompts.

(31) Ces Courtiers vont fort vite , parce

504

B R U E.

nu Bœuf, ils comptent de recevoir cinq ou six aunes d'étosse; au lieu que si vous l'acheriez au Marché, il ne vous coûteroit que que vingt-cinq ou trente sols.

Visite que de Brue reçoit d'un Cisel & de la l'amille.

10t fort fertile.

Brue fit voile ensuite à Kahaydé, où il fut visité par le Chef de ce Village, qui étoit accompagné de sa femme & de ses enfans. Ce Seigneur Negre étoit monté sur un fort beau Cheval; & pour cortege il avoit vingt hommes bien équipés & chargés de griferis. Sa femme & ses filles, suivies de leurs servantes, étoient sur des Anes fort gras, & vèrues d'étosses de coton. Ce Village faisoit autresois les bornes des voyages & du commerce des François. Cette raifon leur y faifoir entretenir un Comptoir & payer des droirs au Chef; mais depuis l'extension de leur commerce, cet Etablissement leur est devenu tout-àfait inutile. Un peu au-deifus de Kahaydé, on voit une Isle fort riche en coron, en tabac & en toutes fortes de légumes. Elle n'a rien à fouffrir des inondations; & l'on auroit peine à trouver un lieu plus avantageux pour établir un Comproir, si dans le tems de la sécheresse, lorsque la riviere est fort basse, elle n'étoit ouverte aux incursions des Negres & des Mores, qui insultent souvent cette Contrée. Elle est trop voisine aussi de la résidence d'un Roi Negre. Tous ces Princes se tendent si importuns par leurs demandes, que les Mandians les plus effrontés de l'Europe pourroient prendre d'eux des leçons. S'ils ne peuvent rien obtenir à titte de présent, ils prennent le parti d'emprunter; & pour le moindre refus, ils défendent le Commerce ou le chargent de nouveaux impôts. Aussi leur voisinage est-il fort incommode. Ils s'attendent sans cesse à de nouveaux présens ; & du premier qu'ils reçoivent, ils se font un droit

Avarice des Negres,

Port & Capitale du Siratik

A Kahaydé, Brue reçur un second Courrier du Sitatik, pour presser son arrivée. Comme la petite Flotte n'étoit plus qu'à deux lieues de Ghiorel, Port de ce Prince sur le Senegal, le Géneral François y arriva bientôt. Ghiorel est un grand Village, dont le Sitatik a fait le centre de son commetce. Sa résidence est dans celui de Gumel, qui en est à dix lieues vers l'Est-Nord-Est, sur les bords d'une fort belle riviere, qui s'enfle beaucoup pendant les inondations du Senegal, & qui potre les siennes dans tont le Pays voisin. Ces grands débordemens ne contribuent pas peu à rendre la retre plus grasse, par une sorte d'écume qu'ils y laitsent & qui produit consécurivement deux récoltes. Celle du riz, fur-rour, est d'une abondance extraordinaire dans un si bon terrain. Elle se fait immédiatement à l'arrivée des eaux. Le tabac n'y est pas moins excelleur: & si les Habitans étoient accoûtumés au travail : il est certain que la France en pourroit rirer beaucoup d'avantage. Mais tous les efforts de la Compagnie pour engager les Negres à cultiver une plante si précieuse, ont produit peu d'effer jusqu'aujourd'hui. Brue fit convenir plus d'une fois Jean Barre & Yamsee de l'utilité qui leur reviendroit d'en planter dans leur Isle. Ils lui promirent même de l'entreprendre. Mais lorsqu'ou en vint à l'execution , ils trouverent des difficultés de la part des Negres, qui s'excuserent sur l'exemple de leurs an-

pour demander qu'il soit renouvelle constamment.

Plan du Génézai François pour le commerce.

> En arrivant à Chitote I, Brue fit inter trois coups de canon, pour annoncer fon arrivée. A peine eut-il mouillé l'ancre, qu'il reçur la vilite du Farba. Ce Negre, qui étoir oncle du Siranik. & qui a voit roujours en beaucoup d'affection pour les François, fut reçu d'eux avec beaucoup de civilité. Il promut au Géneral de dépèche;

dépêchet sut le champ un Exprès au Roi sou neveu. Dès le même soir , Bukar Siré, un des fils du Stratik, qui avoit ses tetres entre Ghiotel & Gumel, se rendit à bord, & tépondir au Géneral de l'amitié que son pere avoit conçue pour lui fur la feule réputation de fon mérite. Ce compliment fut accompa- Giorel & ta tegné d'un présent de deux Bœufs gras & d'une petite boere d'or du poids d'une once. Le Géneral fit aussi ses présens au Prince, & le salua de plusieurs coups de canon à son départ. Ensuite ayant fait descendre ses Facteurs pout commencer le commerce, il trouva dans le Village tant d'avidité pout ses marchandi-

1697.

ses, que ses Barques furent bientôt chargées de celles du Pays.

Le Stratik n'eut pas plutôt appris l'arrivée des François, qu'il fit complimen- Le Stratik loi ter Brue par son grand Bouquenet, c'est-à-dire par le Grand-Maître de sa Maison. Cet Officier étoit un Vieillard vénérable, de fort belle raille, avec la barbe & les cheveux gris ; ce qui marque parmi les Negres une vieillesse fort avancée. Mais il n'en paroissoit pas moins vigoureux, ni moins vif & moins poli. Son nom étoit Baba Milé. Après les premiers complimens, il reçut le payement des droits, & les présens annuels. C'étoient des étoffes noires & blanches de coton, quelques pieces de drap & de serge écarlate, du corail, de l'ambre saune, du fer en barre, des chaudrons de cuivre, du sucre, de l'eau-devie, des épices, de la vaisselle, & quelques pieces de monnoye d'argent au coin d'Hollande, avec un furtout de drap écarlate à la maniere du Brandebourg, & deux boeres pour renfermer la plus précieuse partie du présent. Le Bouquenet tecur aussi les droits qui revenoient aux femmes du Prince , & qui montojent à la moitié des premiers; sans oublier ce qui lui revenoit à lui-même. Le Kamalingo, ou le Lieurenant Géneral du Roi, qui est ordinairement l'Héritier présomptif de la Couronne, vint recevoir à son tour le préfent ou le droit annuel qui lui devoit être payé. Tous ces présens peuvent monter à la valeur de quinze ou dix-huit cens livres. Enfuite le Bouquenet offrit valeur des prèau Géneral, de la part du Roi, trois grands Bœufs; & l'ayant invité à se rendre à la Cour, il fit paroître les Officiets qui étoient nommés pour le conduire. On avoit déja préparé un grand nombre de Chevaux pour les gens de sa suite, & des Chameaux pour rtanspottet son bagage.

Le jour suivant, Brue prit terre au bruit de son propre canon, & se mit en Arrivéedes Franmatche pour la Cour du Siratik. Son cortége étoit composé de six de ses Fac-soit à la Cour du teurs, deux Interprêtes, deux Trompettes, deux Hautbois, & quelques Domestiques, avec douze Laprots, ou Negres libres, bien armés. Il rraversa un Pays fort uni & bien cultivé, plein de Villages & de petits Bois. En approchant de Bukar, ou Buksar, il découvrit de vastes prairies, dont les parties basses se sentoient déia de l'inondation qui commencoit à gagner dans le Pays. Ce qui restoit de terrein sec étoit si couvert de toutes fortes de Bestiaux, que les Guides du Géneral avoient peine à lui faire trouver un passage. Le convoi ne put artiver à Bukfar qu'à l'entrée de la nuir.

Ils paffent à la

Le Prince Siré, à qui ce Village appartenoit, vint au-devant des François à la tête de trente Chevaux. Aussi-tôt qu'il eut apperçu le Géneral, il s'avança Sité. au grand galop, en secouant sa zagaye, comme s'il eur voulu la lancer. Brue l'aborda de la même maniere, c'est-a-dire avec le pistolet en joue. Mais lorsqu'ils furent près l'un de l'autre, ils mirent pied à terre & s'embrasserent. Ensuite, écant remonrés à cheval, ils entrerent dans le Village, & le Ptince conduifit

Sff

Tome II.

BRUE. 1697. Accueil qu'on y fast a .... Femmes du Prin-

fon Hôte dans une maison qu'il avoit fait préparer pour lui, dans le même enclos que celle de ses femmes. Après l'avoir introduit dans son appartement, il le laitla feul, mais au même moment le Général fut conduit à l'audience de la Princesse. Elle lui parut d'une taille médiocre; mais rrès-bien faite, jeune & fort agréable. Ses traits étoient réguliers, ses yeux vifs & bien fendus; la bouche perite, & les dents extrêmement blanches. Son teint couleur d'olive auroit beaucoup diminué les agrémens de sa figure, si elle n'eut pris toin de le rele-

ver avec un peu de rouge.

Elle reçut Brue fort civilement, & le remercia de ses présens avec beaucoup de grace. Il fit successivement sa visite à deux ou trois autres femmes du Prince; après quoi retournant auprès de lui, il y passa le tems jusqu'à l'heure du fouper. Il fut reconduit alors dans fon appartement, où il trouva plusieurs. plats de kuskus, du Sangler, des fruits & du lair en abondance, qui lui étoient envoyés par les femmes du Prince. Quoiqu'il se fut fait préparer à souper par un Cuifiniet de fa Nation , la civilité lui fit goûter de tous ces mets Afriquains. Après qu'il eut foupé, le Prince vint, s'assir sans cétémonie, mangea quelque chose du dellert, but plusieurs coups de vin & d'eau-de-vie, & se mit à fumer

des Négres.

avec lui, jusqu'à ce qu'on sut venu l'avettir que tout étoit prêt pour le Folgar ou le Bal. L'affemblée étoit composée de toute la jeunesse du Village, qui dante & chante, tandis que les plus âgés font affis fur des nattes autour de celle où se fait le Folgar. Ils s'y entretiennent agréablement; & cette converfation, dont ils font un de leurs plus grands plaifirs, s'appelle Kalder, Chacunpatle librement. C'est dans ces cercles qu'on remarque ailément l'étendue surprenante de leur mémoire, & combien ils feroient de progrès dans les Sciences si leuts talens naturels étoient cultivés par l'étude. Ils s'expriment en termes fort nobles; ce qu'il ne faut entendre néanmoins que des personnes de distinction, tels que les Seigneurs, les Officiers & les Matchands; car les Payfans, les Ouvriers, & les Patres n'y font pas moins ignorans & moins groffiers que dans les autres Pays du monde.

Sunathon de Bukur.

Le Village de Buksat est fitué sur une petite éminence, au centre d'une grande plaine. L'air y est fort sain. Les maisons ressemblent à toutes celles du Pays. Elles sont rondes & se terminent en pointe, comme nos glacieres de France : les fenêtres en sont fort petites , apparemment pour se gatanrir des Moucherons, qui font extrêmement incommodes dans tous les lieux bas. Le Folgat auquel Brue fut invité le tint au centre du Village. Il dura deux heures, & ne fut interrompu que par une pluie violente, qui força tout le monde de fe mettte à couvett.

Le lendemain, on vint, de la part du Prince, s'informer de la fanté du

Génétal. Cette politesse fut suivie du déjeuner. Le Prince ayant envoyé du kuskus & du lait, parut ausli-tôt lui-même, & se mit à table avec Brue, contre l'usage des Negres. Ensuite ils partirent ensemble, escortés d'environ quatante Chevaux. La route se rrouva remplie d'une foule de peuple, qui s'étoit tassemblée de tous les lieux voisins pour voit les Européens & pour entendre leur musique. En approchant de Gumel, Brue vit venir à sa rencontre le Kamalingo, suivi de vingt Cavaliers, qui le complimenta au nom du Sitatik, Ce grand Officier de la Couronne pottoit des hautes-chauffes fort larges, avec une chemife de coton dont la forme reffembloit à celle de nos furplis. Autour

te Kamalingo vient an devant da GéséraL

de la ceinture il avoit un large ceinturon de drap écarlate, d'où pendoit un cimetere, dont la poignée étoit garnie d'or. Son chapeau & son habit éroient revêtus de grifgris : & dans fa main il portoit une longue zagave. Le Général le reçut avec une décharge de sa monsquererie. Ils continuerent leur marche, & rraverserent le Village de Gumel pour se rendre au Palais du Roi, qui en est éloigné d'une demie-lieue.

BRUI. 1697.

La demeure de ce Prince est composée d'un grand nombre de cabanes, qui Cour du Stratik. sont environnées d'un enclos de roséaux verds, entrelacés, & défendus par une haie vive d'épines noires, si serrée que le passage en est impossible aux Bêtes fauvages. Le Roi informé de l'approche du Général envoya les principaux Seigneurs de sa Cour au-devant de lui ; de sorte qu'en arrivant au Palais son train etoir d'environ trois cens Chevaux. Tout ce correge descendit à la premiere porte, excepté le Général, le Prince Siré & le Kamalingo, qui entrerent à cheval, & qui ne mirent pied à terre qu'à deux pas de la falle d'audience.

Audience de ce

Brue rrouva le Sirarik affis fur un lir, avec quelques-unes de fes femmes & de ses filles, qui étoient à terre sur des nattes. Ce Prince se leva, sit quelques pas au-devant de lui, la tête découverte, lui donna plusieurs fois la main, & le fir affeoir à son côté. On appella un Interprête. Alors Brue déclara qu'il étoit venu pour renouveller l'alliance qui subsistoit depuis un tems immémorial entre le Sirarik & la Compagnie Françoife. Il protesta que dans toures sortes d'occasions la Compagnie étoit prête à l'aider de toutes ses forces. Il insista sur les avantages que les Sujets du Prince riroient de cet heureux Commetce; & pour conclusion, il l'assura de ses sentimens parriculiers de respect & de zele. Pendant que l'Interpière expliquoir ce discours, Brue observa que la satisfacrion du Siratik s'exprimoir fur fon visage. Il prit plusieurs fois la main du Génétal, pour la presser contre sa poirrine. Ses Femmes & ses Courtisans répetoient avec la même joie ; les François sont une bonne Nation ; ils sont nos amis.

Difference des Cás nétal François.

Le Siratik répondit d'un ton fort civil, qu'il rendoit graces au Général d'être Réponte du sivenu de si loin pour le voir ; qu'il avoit une veritable affection pour la Compagnie, & pour sa personne en particulier; qu'il vouloit oublier quelques sujets de plainte qu'il avoir recus des Agens de la Compagnie; que dans la confiance qu'il prenoit à son caractere, il lui accordoit la liberté d'établir des Comproirs dans toute l'étendue de ses Etats, & de bâtit des Forts pour leur sûrerê. Enfin, il conclut en assurant les François de sa faveur & de sa protection.

L'arricle des Forrs étoir une grace importante. Pour le bien comprendre, Faveur impa il faut observer qu'à la vérité les Rois Negres aiment passionément le Com- anx François. merce des Européens, sur-rour celui des François, qui ont plus de complaifance pour eux que toures les autres Narions de l'Europe; mais qu'ils ne craignent pas moins de leur voir formet des Etablissemens dans leuts Etats, parce qu'ils ne sçauroient oublier la rirannie avec laquelle ils ont été traités par les Portugais & les Hollandois. Certe défiance pour leur liberté les dispose à regarder roujours avec horreur rout ce qui a l'apparence de fortifications, quoiqu'ils accordent volontiers des magalins pour y placer des marchandifes. D'un Observation for autre côté, les Européens, qui ont appris par une longue expérience quels que avantages ils ont à tirer de leur Commerce eu Afrique, mais qui ont reconnu

(0

BRUE. 1697. Îvaidité des Princes du Pays, & la mauvaife foi des Negres, n'abandonnen pas voloniers leuts marchandites aux infultes qu'ils ont coujours à redouter. Ainfi la liberté de fortière les Compoiréréoit la plus grande faveur que les Francos pull'ent épéret. Le Général, claurué de l'avoit obtenue, en remercia vivement le Stratik, & lui fir divers préfens en fon propre nom. Ils confiduoien en quelques riches écrofie de l'Inde, en e réceà nomante d'argent, eccompagnées d'une paire de pitiolers fort bien travaillés, de quelques reléciopes, de quelques qu'ayant été pay de des d'unis. Il ne s'attendoir pas à cette nouvelle galanterte. Il combla le Cénéral de carellés. Il lui fi l'honneur de le faire funer dans fa propre pipe. Enfin, il le reconduit fui-même pisqu'il a porte de la faile.

Andience de Princetles Deux Officiers, qui étoient à l'autendre, le meistent enfuite à l'audience des Reines, & des Princelles filléed Moi. Il fix doutes cet Dame des préfens moins confidérables par le prix que par leur nouveauté. Une des Reines ayan obsérvé que pendant l'audience du Siratis, il a jouvit regardé avec beaucoup d'attention une jeune Princelle de dis-fept ans, qui étoit fa fille, s'imagina qu'il avoit pris de l'amour pour celle, & propoda au Roi de la lui donner en mariage. Ce Prince y confeniti auffi-toit, & in foifir au Genéral les premiers for expertant mariet, la Religion ne lui personeur de Voivi qu'une fermes, fair ce qu'etant mariet, la Religion ne lui personeur de Voivi qu'une fermes. Negres, fur le bonhour des frammes de l'Europe. Elles demanderent à fronte comment il pouvoir vivre fi long-tems fans la fienne, & ce qu'il penfoit de fa fédité dats une fi longe abfenne fans la fienne, & ce qu'il penfoit de fa fédité dats une fi longe abfenne fans la fienne, & ce qu'il penfoit de fa fédité dats une fi longe abfenne de l'autent de l'auten

Elles veulent macter le Général en Atrique.

Portrait du Sigatik.

Le Starik avoir alors près de cinquance-fix ans. Il étoir d'une taille médioce. Ses cheveux s'é babre commesquent ablandit. De l'autori près à fon reinr pour un Mulitre platér que pour un Negre. Il avoir le nez aquilin s'é fort bien fair, la bouche petire, s'el se dents belles. Quoisqu'il eile ley veux perins, fa physionomie étoit belle, avec l'air vif s'o ouvert. Il étoit vêtu fort s'unglement d'une chemis de coton noir, avec un bonnet de la miéme coluer s'de le même étoffe, des botines de cuit d'Efpagne, s'o un fac de velours touge fui l'effonnes, qui contensit fon Alcoran. Il étoit déja for tzelé pout la Religion de Mahomet, s'o (on zele augmenta dans la fuire jufqu'aux detniers excès de la fineerfittion.

Il étoit fort tated lorsque le Général fortit de l'appartement des Princesses.

Elles l'avoient artèté long, tems par mille queltions fur les ufages de France. A fon retour, il trouw trois des principaus Officiers du Roi, qui l'attendoient pour lui faire leux compliment. L'un fe nommoit l'Amadi Ardi, Surintendane de la Maifon royales, è le cleux autres Lam Ghondh Blut, & Lem Ghondh Home, sous deux Gouverneurs de Province. Ils évoient vétus d'une étoffe à traise blanches koniers, que les Negres tient des Mores, à qui elle viem des Hollandois. Brus leux offirit de l'eau-de-vie; mais étant fort attachés à leux Religion ils réquierent dy roucher. Il leux fit quelques petits préfens, avec lefquels ils fe retiretem fort fatisfairs. Quelques momens après, on lui apporta de la part des Reines un grand fouper, dans des plast de bois & dans des calebaffes. Les mets étoient les mêmes que le foir du jour précédent. Il en goûrs par teffpet, comme il avoir fix ils aveille. Pendan qu'il étoir à valle, le Roi.

Compliment d Sergotuse Né-

Lincoll Good

valoit quinze Efclaves.

lui envoya un jeune Esclave, dont il lui faisoit présent. Le jour suivant, ce Prince, après avoir fait demandet des nouvelles de sa fante, entra dans sa chambre, & s'étant assis familierement sur son lit, prit long-tems plaifir à l'entretenir pendant qu'il s'habilloit. Il lui proposa d'aller faite la revûe de sa Cavalerie. On amena aussi-tôt des Chevaux pour le Roi, pour le Général, & pour les Officiers de leur fuire. Ils se rendirent dans une grande plaine à rrois quarts de mille du Palais. Le Général François se sit accompagner de ses Trompettes & de ses Hautbois, qui imposerent silence à ceux de la Cavalerie Negre. Les instrumens du Pays sont d'yvoire & de différentes grandeurs; mais ils rendent un son fort désagréable. La Cavalerie confistoit en sept cens hommes, bien faits, & fort bien montés. Ils passerent deux ou trois fois devant le Roi & le Général; après quoi se divisant en deux corps. ils fitent plufieurs évolutions à leut maniere, avec beaucoup d'agilité, mais fort peu d'ordre. Tous les Chevaux étoient Barbes, ou, fortis de certe race. des Chevaux bar-Leur grand défaut est de n'avoir pas de bouche. Les étriers des Negres sont bes. forts courts, comme ceux des Mores. Entre les Chevaux du Roi, Brue en vit plusieurs d'une grande beauté, qui étoient de vétitables Barbes, & dont chacun

BRUE.

1697.

Revue de la Ca-

valerie Négre.

Après la revûe, qui dura trois heures, le Roi revint au Palais, & prit la peine de conduire le Général à son appartement. De-là il se rendir à la salle d'audience, pour y administrer la justice à ses Sujers. Brue curieux d'assister à ce nouveau spectacle, obtint d'être placé dans un lieu d'où il pouvoit tout vois fans être apperçu. Il trouva le Siratik envitonné de dix Vicillards, qui écoutoient les Parties séparément, & qui lui rapportoient ce qu'ils avoient entendu. de la justia Après quoi ce Prince, sur l'avis des mêmes Conseillers, prononçoit la décision. Elle étoit exécutée sut le champ. Brue n'appercut point d'Avocat mi de Procuteur. Chacun plaidoit sa propre cause. Dans les Causes civiles, il revient au Roi un tiers des dommages. Il y a peu de crimes capitaux parmi les Negres. Le meurtre & la trahifon font les feuls qui soient punis de mort. La punition ordinaite est le bannissement ; c'est-à-dire que le Roi vend les coupables à la Compagnie . & dispose de leurs effets à son gré. Un Débiteur insolvable est vendu avec toute sa famille, jusqu'à la pleine satisfaction du Créancier; & le Roi tire fon tiers de cette vente.

Brue, à son retour, trouva un dîner qui lui avoit été envoyé par les Reines, comme le fouper du jout précédent. De son côté il leut envoya quelquespièces de pâtifferie à la Françoise, telles que ses gens les avoient pû faire sans four. Il passa une partie de l'après-midi avec le Roi, & l'aurre avec les femmes de ce Prince, qui lui parurent fort satisfaites de ses tartes, & qui prirent foin de lui envoyer son souper. Le lendemain, le Roi se trouvant fort incommodé des Moucherons, que l'eau sembloit amenet en se débordant, & qui commençoient à remplir l'air, prit la résolution de se tetirer plus loindans le Pays avec sa Cour. Il sit appeller Brue en public; &, dans la présence de tous ses Courtisans, il l'assura de son amitié & de sa protection. Il ajoûta de nouvelles sa que si les François recevoient quelque tort ou quelque outrage de ses Sujets, il leur permettoit de se saire justice en les tuant sans aucune forme de procès. Il embrassa le Général, & lui ayant fait présent de quelques Esclaves, il lui promit d'en fournir bientôt un grand nombte pout le Commerce. Après Sff iii

miere partie du convoi-

1697.

quoi lui permettant de se retirer, il donna ordre au Grand Bouquenet de lui procurer les Chevaux & les Chameaux dont il avoit besoin pour son équipage. Brue prit congé immédiatement du Siratik, des Reines, & des principaux Seigneurs. Ensuite, il fut conduit sous une escorte de trente Chevaux. dans un endroit de la route, où il souhaita de s'arrêter, pour voir passer la Maison du Roi.

Brue voit la marche de la Masion koyale,

Cette marche commença par un corps de cent-soixante Chevaux, avec de petits tambours, des rrompettes d'ivoire, & des timbales de cuivre, couvertes d'un parchemin groffier, qui rendoit un son fort bruyant, mais sans aucune harmonie. Les Reines & les Princesses venoient après cet avant - garde . montées fur des Chameaux, & renfermées dans de grands paniers d'olier, où l'on ne leur voyoit que la tête. La croupe des Chameaux & les paniers étoient couverts de tapis de coton. Chaque Chameau portoit deux Dames, sous la conduire de deux hommes, qui tenoient les paniers, pour les empêcher de tourner. Les Dames suivantes étoient sur des Anes; & marchoient autant qu'il leur étoit possible à côré de leurs Maîtresses, pour les amuser par leur entrerien, allumer leur pipe, & leur rendre d'autres services. Cette troupe galante falua le Général avec beaucoup de politesse & lui sonhaita un heureux voyage. Elle étoit suivie d'un long train de Chameaux, de Bœufs & d'Anes, chargés du bagage de la Cour. Un corps de trois cens Chevaux formoit cette pre-

Montute des

A peu de distance, les tambours, les rrompettes & les timbales du Roi se firent entendre, à la tête d'un autre corps de Cavalerie, bien armé, d'environ deux cens hommes. Le Roi fuivoit seul, à cheval, vêtu d'un surtout d'écarlate, avec le ceinturon & l'épée à la Françoife. Il potroir sur la tête un chapeau bordé d'or, orné d'un plumet blanc, que Brue lui avoit donné. Il avoit deux Pistolets au pommeau de la felle, & la zagaye au poing. En approchant du Général, qui le reçut, la tête découverte, il mit aussi le Chapeau à la main. Après quelques complimens, il prirent enfin congé l'un de l'autre. Le Roi étoit suivi de quatre ou cinq cens Chevaux , qui marchoient sur quatre de front. Les premiers rangs étoient composés des principaux Seigneurs de sa Cour, tous fort bien montés. Outre le sabre & la zagaye, chacun avoit son arc & fon carquois, passés en sautoir sur le dos, avec une écharpe de plusieurs cou-Premiers adjour Jeurs autour de la ceinture. Toute cette Noblesse falua civilement le Général, qui lui rendir quelques fanfares de sa musique, avec une décharge de sa mousqueterie. Les équipages du Roi fuivoient en bon ordre, sur des Chameaux, des Bœufs & des Anes, & même fur le dos de quelques Negres. Cette longue mar-· che étoit fermée par deux cens Chevaux, qui composoient l'arriere-garde.

du Géneral Fran-

Le Siratik peut mettre en campagne une Armée fort nombreuse, parce que ses Gouverneurs des Provinces & ses autres Officiers sont obligés de sournir chacun leur contingent; ce qui rend sa puissance redoutable à tous les Rois voifins. Mais comme ces Troupes font mal disciplinées, & qu'elles sont mal pourvûes d'armes à feu, elles n'ont rien de terrible pour les Européens. Brue avant continué sa route, rencontra bientôt la Princesse Buksar Siré, bellefille du Roi, qui étoit en chemin pour aller joindre la Cour. Elle étoir, avec une de ses filles, sur un Chameau, environné de plusieurs suivantes dont les unes étoient à pied, d'autres montées sur des Anes, avec une escorte de cent Chevaux, & de plusieurs Chameaux qui portoient le bagage. Elle s'arrêta pour recevoir les complimens du Général, aufquels elle répondit avec beaucoup de civilité. Deux heures après, Brue fut surpris de se voir joindre par le Prince son il effectione par mari, accompagné de dix Cavaliers fort lestes. Il avoit ordre du Roi son pere de le jeune Prince. le conduire jusqu'aux bords du Senegal. En chemin, les gens du Général tuerent un Oiseau bleu, d'une espèce rare, plus gros que ceux dont on a parlé, & le plumage du plus beau bleu céleste. Dans tout leur voyage ils n'en virent qu'un de cette forte, & le Prince allura Brue qu'il s'en trouvoit fort peu; excepté vers l'Isle de Sadel, où ils se rendent dans une certaine saison, & où l'on observe qu'ils viennent du côté du Nord.

On arriva le soir à Buksar. Le Prince y traita Brue comme la premiere sois, lui fit l'honneur de souper avec lui , & lui donna un grand Folgar , qui dura pendant toute la nuit. Quarre ou cinq heures de dante sont un rafraichissement pout les Negres après la plus longue marche. Le lendemain, il y eut une chasse, où Brue trouva beaucoup d'amusement. Le jour d'après, on quitta Buksar; & le soir on arriva au Porr de Ghiorel. Là, Brue qui se trouvoit au 11 le traite à milieu de ses gens, reçut galamment le Prince à bord, & se mit en devoir de Bord. le bien traiter à son tour. Enfin le quitrant, après des civilités & des présens

mutuels, il le salua d'une décharge de toute son artillerie.

En arrivant à Ghiorel, Brue fut rémoin d'une singuliere espéce de commer- commetter pub. ce. Les femmes de ce lieu s'étant imaginé que l'eau qu'on pompoit dans les Batques avoit la vertu de guérir les maux de dents, ceux des yeux & la furdité, apportoient du lait en échange pour ce remede. Un Chirurgien , nommé Berenger , s'étoit rendu le Directeur de ce tranc, & le ménageoir si habilement, qu'un jour qu'il ne put s'accorder avec une de ces panvres femmes pour la quantité de lait qu'il exigeoit d'elle, il remir gravement son eau dans la pompe, comme s'il eut fair beaucoup de cas de cette liqueur. Le Général même ne tronya pas ces petits gains indignes de lui. Ayant apporté de la poinre de Batharie . à l'embouchnre du Senegal, de petites écailles plates, qui paroiffoient argenrées, il en donna d'abord à quelques Negres, pour les récompenser de plufieurs petits services. Mais lorsqu'il s'apperçut qu'ils y attachoient beaucoup de prix, parce qu'ils étoient éloignés de la mer, qu'ils les tailloient en rond comme des médailles, ou que leur donnant d'autres formes ils y gravoient des caracteres pour leur servir de grisgris, il résolut d'en partager le profit avec les Marbuts, qui leur attribuoienr des vertus extraordinaires. Il en fit un commerce, dont il ne rira pas peu d'avantage.

Quelques jours après fon arrivée à Ghiorel, il y avoit vû arriver les deux Soccès d'un Comment ylus Barques qu'il avoit envoyées devant lui à Galam, mais qui ne s'étoient pas unie. avancées au-delà de Laydé sur les frontieres de ce Royanme, parce qu'elles y avoient trouvé à se charger si promptement d'Esclaves, d'or, & de coton, que leurs propres marchandifes étant épuifées, elles se trouvoient obligées de retourper au Forr Saint-Louis pour y renouveller leur cargaifon. Brue loua la conduite de ses Facteurs. Comme il venoir d'établir un Comproir à Ghiorel, après y avoir ouvert un Commerce forr avantageux, il prit le patri de renvoyer effectivement les deux Barques au Fort Saint-Louis, & d'attendre leur retour,

Pendant le séjour qu'il fit à Ghiorel , le Kamalingo , ou le Lieutenant Général du Roi, le fit inviter à passer quelques jours avec lui dans le lieu de sa rési-malingu.

BRUE. 1697.

— dence, qui fe nommoir LaLa, grand Village à quatre lieues de Ghiorel vers le Nord. Il fecture obligé a cere complainane pour no ségience qui crioit dans une haute faveur à la Cour; d'autant plus que le Kamalingo lui faisoir offirir des Chevaux & routes fortes de commodités pour fon voyage. Dans cere route il travería pluïcurs Villages; & de moure pares il remarqua que le Pays éroit of forbien cultivé. La maisfon de Kamalingo éroit ci cinq cene pas de LaKa, fur

Maifon de ce Selgneur Négre-

il traverfa pluficurs Villages; & de routes pars il remarqua que le Pays étoir for bien cultivé. La maisin du Kamalinge étoit a cinq cene pas de Laka; fur une éminence, & couverte de grands arbres au Sud & au Sud-Elt, avec une fejlanade devant fa principale face. C'étoit une multirude de Baimens, qui rell'embloient beaucoup aux grandes méairies de France, où l'on trouve pluficurs cous entourées d'editices. Il per avoit rois for fpacialest; la premiere, environnée d'une double haye de rofeaux & d'épines, convenoir des étables pour toures fortes de Belianz. L'a (Econde fevroir de Jogemen au Kamalingo, à fes femmes, à tous fes domelhiques, & contenoit aufil fes greniers & fes magalins. La troisfiéme étoir un valide enclos, derirer les deux aurer.

Le Général & rous les gens de son cortege furent logés dans la seconde, près

du Kamalingo, qui n'épargna rien pour lui faire trouver de la faitsfaction dans certe visite. Les Dames furent charmées de la musque Françoise, & ne le lafusar de se soine pas de l'entrendre. Brue observa ici qu'elles se couvroient le visage devant 
munte.

lui, Jorsqu'il étoit amené dans leur appartement par le Kamalingo, & qu'elles

paroiffoient à découverr dans l'absence de leur mari.

ture y falfoir regner l'abondance. Les Habitans fonr beuxoup plus laborieux que le commun dei Negres. Ils font un commerce considérable avec les Motes du voifinage; & le Genéral auroit fouhaité de le pouvoir dérmire, parce qu'il emporroir beaucoup d'or & d'ivoire, qui feroir venu dras les magafins de la Compagnie. La feule voie étoit d'établir quantiré de Comptoir dans le Royaum et du Straité, & de fournir les Foulis, (es Sujess, non-feulement de marchandifes Françoifes, mais encore de calitors 1796, de fer, de haife, de cuirs d'Épagne, rouges, jaunes & noirs, & de les vender à milleur marché que les Mores, qui les apportent de Marco & de Barbarie. Les Hollandois d'Arguin en fournillar autilluir d'entre de montine de la fournillar autille commerce.

Quoique ce Canton ne fur pas le plus ferrile du Pays, l'excellence de la cul-

Peojet de Brue pour l'avancement de fou commetre-

Richeffes de Foulis,

L'or qui (e rouve dans le Pays des Foults leur vient de Galam ; car il ne paroir, pas qu'il y ai des mines dans les Ezats da Straitt. Mais ils ont l'ivoir en abondance. Le Pays, au Sud de la riviere, est rempli d'Eléphans, comme le côté da Nord l'elt de Tigres, de Lions, & d'autres Animaux féroces. Ces Peles ont aus liquantié d'Eléches, a utant de leur propre Contré que des Régions volínes. Quoiqui'ils les employent à cultiver leurs tetres, la nécessité les force que eluperios de les vendre.

Les Barques Françoifes revintent du Fort S. Louis avec de nouvelles matchandifes, pour continuer leur commerce fue les bords de la ziviere judques dam le Pays de Galam. Mais l'arrivée d'un Vaiffeat de France à la Barre du Senegal empècha le Gèneral d'executer lui-même ce projet. Il en laisffa la Comsnifino a' fies Faûcuts, & reprenant la roure du Fort S. Louis, il la fire ni ticou fept jours, quoiqu'il encit mis quarante à fe rendre à Ghiorel, fanty compendre le fejorq u'ul' avoir fait dans pluficaru surtes Villages. La ration qui l'avoit arrêté fi long-tenus, c'est que les bords de la riviere étant couvetts d'arbete, il ett impossible d'employer des Chevaus pout la remonate, On na vance

smunter "le Sene-

qu'avec

qu'avec le secouts des Negres Laptots, qui ont beaucoup de peine à tirer les Barques lotsque le fil de l'eau les pousse au milieu du Canal. A la verité on va fort vire avec un vent d'Ouelt; mais il souffle rarement, & tous les autres sont contraites, ou souvent dangereux, parce que l'espace est trop perit pour louvoier. Mais la descente est fort aisée, quelque vent qui puisse souffler. Le cours de l'eau est toujours assez sort pour entraîner les Barques; & l'on avance nuit & jour fans aucun obstacle.

BRUE. 1697.

A l'occasion du voyage de Galam, que les Facteurs François devoient faire pour le Commerce, on peut joindre ici un trait de Barbot, qui ne paroîtra pas déplacé. Il le rapporte d'après un Gentilhomme François, qui fut amené prisonnier de guerre à Southampton, en 1711, & qui avoit été long-tems au service de la Compagnie Françoise en Guinée, pour le commerce des Négres. » Dix ou douze ans auparavant, un autre François, nommé Des Marchais, » qui avoit demeuré long-tems au Fort-Louis, entreptit de passer les Cataractes ses de Galam. " de Galam, par le moyen de quelques Barques plates; & sutmontant en effet

e cet obstacle, il continua de remonter la riviere l'espace de cinq cens lieues. " Il y établit un commerce très-avantageux, par un grand nombre de Comptoirs

u qu'il forma fur ses bords. Il y trouva quelques Nations presque blanches. En-» fin, pour récompenser des travaux si pénibles, & faire naître de l'ardeur à ses » Sujets pour les mêmes entreprises, le Roi de France honora Des Marchais de

» la qualité de Chevalier de S. Lazare (32).

On est porté à s'imaginer, sur ce récit, que le Chevalier Des Marchais sur l'Agent employé par Brue pour remonter jusqu'à Galam, quoique ce Pays soit fait. moins éloigné de deux cens lieues que Barbot ne le représente. Cependant il manque quelque chose à cette conjecture, puisque Des Marchais n'est pas ici nommé dans les Mémoires du Sieur Brue , & qu'il ne paroît pas même qu'il ait jamais fait de voyage sur le Senegal. On a de lui sa Relation d'un Voyage de Guinée, qui trouvera place dans la suite de ce Recueil; mais Labar, à qui l'on en doit la Préface, ne nomme pas non plus le Voyage du Sénegal entre ceux qu'il lui attribue (33).

Doutes for ce

#### 5. II.

## Remarques sur la Nation des Foulis, sur leur Pays, & fur leur Gouvernement.

LE Lac de Kayor fépare le Royaume des Jalofs, dont le Roi porte le titre de Brak, du Royaume des Foulis, qui donnent à leurs Souverains le nom de Siratik. Ces deux titres sont des noms d'honneur & de dignité, comme ceux de Roi & d'Empereur en Europe.

Kayor jusqu'au Village d'Embakané, c'est-à-dire de l'Ouest à l'Est, on lui Foulisdonne environ cent quatre-vingt-feize lieues. Mais ses dimensions sont moins

Le Pays des Foulis a plus d'érendue que celui de Hoval. Depuis le Lac de Royaume des

(31) Description de la Guinée par Barbot, Senegal, sut imprimé par ordre du Roi. Cependant on ne connoît pas cet Ouvrage. Voy. (33) Barbot affure d'après le même témoi- ci dessous sa Relation d'un Voyage en Guinée.

gnage que l'expédition de Des Marchais fur le Tome II.

Ttt

BRUS. 1697.  connues du Nord au Sud, parce que les François ont borné jufqu'à prefent leur commerce aux rives du Senegal, fans avoir cherché à pénétrer dans les terres. On fçait feulement qu'il s'êtend beaucoup plus au Sud qu'au Nord. Le Pays elffort peuplé, le terroit fertile; & El les Habistans avoient plus d'indufirie, ils pourroient riters, des productions de leurs propres terres, le fond d'un commerce fort avantageux avec les Errangeux.

Figure & caractere des Habi-

On ignore l'éymològic de leur nom. La plipart font d'une couleur fort bazanée, mais on n'en voir pas qui foient d'un bean noir, set que celui des Jalois au Sud de la riviere. On prétend que leurs alliances avec les Mores on timbe luer fefrie d'une teinure de Mahométime, & leur peau de cette couleur imparfaire. Ils ne font pas non plus fi hauts & fi robultes que le Jalois. Leur taille elt médicere, a quoique lot brie mpi fée fort a féée. Avec un air affec délicar, ils ne la infient pas d'erre propres au ravail, bons Fermiers, & capables de le procurer d'abondantes moiflons de millet, de coron, detabas, de pois & d'autres légumes, & cle entretenir un gand nombre de beface, pois & d'autres légumes, & cle entretenir un gand nombre de befait beaucoup mieux que les Jalois. Leurs Chevres & l'eurs Mounons font d'une bonté extraordinaire, leurs Borufs fort gras, & la Compagnie n'a pas de meilleur marché que cesa qu'elle tire de cette Control et de leurs chief ne de leur sour de les resultants de leurs control et de cette Control et de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de

Leurs inclinations & leurs cacreices,

Les Foulis aiment la chaffe, & l'exercent avec beaucoup d'habileté. Leur Pays ett empli de toutes fortes d'animaux, depuis l'Eléphan i galva l'au Lapin. Outre le fabre & la zagaye, ils fe fervent fort adroitement de l'arc & des Réches. Ceux qui out appris des l'erançois l'usige des armes à feu, s'en fervent suffi avec une adreffe tarpetenante. Ils ont l'épirt plus vit que les 35106s, & l'es cette raifon les tend fort careffains à l'égard de tous les Marchand, Mais il ne faut jamis soublier qu'ils font tous fripons & trompeurs. La différence n'est que dans le deque dans le deque dans le deque de la chaffe de l'entre de l'est que dans le deque de la destant de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de

Leur goût pout la munque & la

Il saiment là musque; & les personnes du premier rang se sont honneur de la squaire toucher quelque instrument, randis que les Princes & les Seigneurs Jalos regardent cet exercice comme un opprobre. Ils en ont de plusieurs sortes, & leur symphonie n'elt pas sans agrément. Leur inclination pour la danse leur els commune avectous les Negres, Aprêt des jouss entires d'un ravail ou d'une chasse pénible, trois ou quatre heures de danse servent à les rafraichir.

tour habilk-

Ike. Leur habillement reffemble besucoup à celui des Jalofs; mais ils font plus curieux dans le choix de leurs étoffes; & quoique leurs voitins donnent la préference au rouge, le jaune est leur couleur favorite.

Caraftere de

Les femmes ne sont pas d'une haute taulle; mais elles sont bien faites, belles, & d'une complexion déliciere. La mussique, la danc & la parture sont leurs plus fortes passiones. Il n'y a rien de trop beau pour elles entre les étofes de coton qui leur viennent des François & des Mores. Il est surprant que l'usage de la loie ne s'y soir pas encore introduit. Labat est persuade qu'elles le recevroient avec joie. Elles sont passionnées pour l'ambre janne & les grains de vertre de la même coolleur. Elles ont l'art d'en l'aire des mends & des garmitures, qu'elles entrelassent dans leurs cheveux, ce qui releve beaucoup leurs agréments. La plajart on l'éloprit vif, les manieres douces & policie; & si l'on

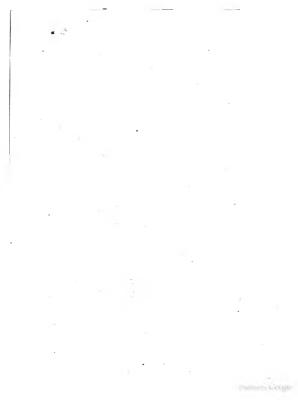

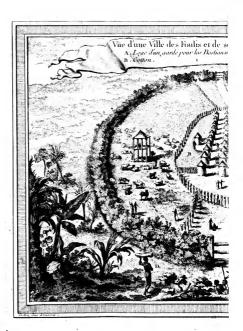





N' XIV



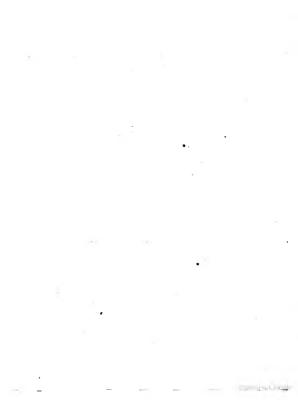

en croit (34) Labat, elles font auffi propres qu'aucune autre femme du monde

à tirer parti de la foiblesse des hommes pour les ruiner. Les grands avantages que la Compagnie Françoise rite du Commerce des Foulis, & de celui de Galam, où ses Facteurs ne peuvent aller qu'en traver- les François ufant les Etats du Siratik, l'obligent de rraiter ce Prince avec beaucoup de ce des Foulus confidération. Il permet auffi aux François le commerce des gommes avec les Mores de Bakkard, dans cette partie de son Royaume qui s'appelle Terrier-

rouge. C'est ce qui porte la Compagnie à lui envoyer tous les ans une certaine quantité de marchandifes de l'Europe, à titre de droits ou de présent.

Le Siratik est un Prince puissant. Entre ses Vassaux, il compte le grand Brak Puissance du Si. & tous les Seigneurs du Royaume de Hoval, qui lui payent tous les quatre ans un rribur de quarante-trois Esclaves & d'un certain nombre de Bœufs. Son Armée n'est pas moins forte en Cavalerie qu'en Infanterie; car les Mores, ses voilins, lui fournissent autant de Chevaux qu'il en desire. Les armes de ses Troupes sont l'arc & le sabre. Sa Noblesse est dispersée dans les Provinces, pour y exercer les diverses fonctions du Gouvernement. Le premier Emploi du Royaume est celui de Kamalingo, ou de Lieutenant General. Ensuite les principaux Offices (35) font ceux de Solidiné, Ardobude, Gheri Samba, Lama Boffe, Farma Vovalarde, Akfon, Boukar, Lauktor, Lali, Lamenage, Ardoghedé, Farba Voagali, Boniveré, Siratik de Belle, & Siratik de Klayé. Les Seigneurs qui sont revêtus de ces titres, fournissent, à l'ordre du Roi, leur contingent de Troupes, pour former son armée, & se remboursent de leut dépense par le droit de faire Esclaves tous les Negres qu'ils rencontrent en chemin dans l'étendue de leurs Provinces ou de leurs Seigneuries; privilege dont le Roi même ne jouit qu'à l'égard de ceux qui font convaincus de quelque

crime, ou accufés de forcellerie, c'est-à-dire, parmi les Negres, d'empoisonnement.

Suivant les Loix des Foulis, & de la plûpart des Etats Negres, quoiqu'il n'y ait que les Princes du Sang qui soienr appellés à l'héritage de la Couronne, elle ne descend pas néanmoins du pere au fils, mais au frere ou au neveu; & si le Roi n'a pas de frere, c'est à son neveu par sa sœur, ou même par sa sœur uterine, parce que la voie des femmes est regardée comme la plus fure. A l'égard des enfans du Roi, leur sang est toujours fort incertain, car les Reines ont ordinairement quelque galanterie. Elles n'en font pas crues sur leur parole; & s'il est vrai qu'il y eur aurrefois des mérhodes établies pour les forcer de déclarer la verité, ces anciens usages ne subsistent plus. Le seul cas où les Princes fils d'un Roi puissent prétendre à sa succession est lorsqu'il s'est marié à quelque Princesse du même sang, parce qu'alors on se croit sûr, de

part ou d'autre, de l'origine des enfans.

Le Siratik Siré, qui regnoit à la fin du dernier siècle, entreprit, sans respect pour cette loi, de faire monter son fils sur le trône; & dans cette vue, boail le revêtit de la dignité de Kamalingo, qui est toujours reservée pour l'héritier présomptif. C'étoir le Prince Sambaboa, son neveu, qui possedoit alors cet Office. Ses bonnes qualités le faisoient aimer également de la Noblesse &c

(34) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 171. de dignité on eût pû nous expliquer ce qu'ils fignificat.

(35) Il seroit à souhaiter qu'avec ces noms

1697.

Tttii

BRUE. 1697. Son excellent du Peuple, qui le regardoient déja comme leut Maître. Il étoit d'une belle figure. Ses inclinations étoient nobles; son caractere doux & liberal, & son courage éprouvé dans la guerre, qu'il entendoit parfaitement, Le Siratik l'ayant dépouillé de son titre entreprit de l'emprisonner. Mais Sambaboa s'éloigna de la Cour & se tint sur ses gardes. Quoiqu'il n'eût rien à craindre des Negres, qui devoient être ses Sujets, il redoutoit les Mores, que le Roi son oncle avoit fait entrer dans ses intérêts & dans ses viies. S'étant donc retiré sur la frontiere, pour épargner à sa Patrie les malheurs d'une guerre civile, il ne pût empêcher que la plupart des Grands, avec une partie de la Nation, ne se rassemblassent autour de lui. Cette espèce de revolte à laquelle il n'avoit pas contribué, irrita si vivement le Siratik, que levant une armée nombreuse il s'avança pout châtier son neveu & ses Partisans. Mais Sambaboa, résolu de ne pas tiret l'épée contre son oncle, auquel il avoit toujours donné le nom de pere, continua de se retirer avec son parti. Cependant lorsqu'il eut appris que le fils du Siratik, son Compétiteur, étoit chargé du Commandement, sous le titre même qu'il avoit usurpé ; il chercha l'occasion d'en venir aux mains, & le défit entiérement avec les Mores qui composoient l'Armée

dans me longue fute d'infortunesRoyale. Enfin, considérant que la guerre ne pouvoit servir qu'à la ruine de sa Nation,& qu'à faciliter la conquête du Royaume aux Motes, qui étoient déja maîtres du cœut du Roi, il prit la résolution de passer dans quelque Pays éloigné, & de laisser finit ses jours en paix à son oncle, qui étoit dans un âge sort avancé; après quoi il esperoit de tentrer facilement en possession de ses droits. Une conduite si moderée faisoit autant d'honneur à sa bonté qu'à sa prudence. Mais le Siratik, dont l'esprit s'affoiblissoit avec le corps, tomba tout d'un coup dans un excès de dévotion, qui lui fit abandonner les rênes de l'Etat à son fils. Sous prétexte de se perfectionnet dans la Loi de Mahomet, il se retira parmi les Matbuts, que les Mores avoient placés près de lui, pout le disposet à les laisser maîtres du Gouvernement. Ce foible Prince devint si passionné pour l'Alcoran, qu'il le portoit constamment à son col, dans un gros in-folio qui contenoit le Texte & la Glose; & quoiqu'il soutint à peine cet énorme volume, il ne voulur jamais fouffrir qu'on en diminuât le poids. Il combla d'honneurs & de bienfaits les Marbuts qui trouvetent de l'accès près de lui sous ombre de piéré. Un pélerinage à la Mecque étoit à ses yeux un titre infaillible de fainteré; & le Saint n'étoit pas moins sûr d'être enrichi que respecté. En 1701, il envoya dans le Royaume de Kayot Barba Voalgali, un de ses principaux Ministres, pour lui amener un célébre Marbut, à qui l'on attribuoit des vertus extraordinaires. L'Officier & le Marbut tenditent une visite, dans l'Isle de Saint Louis, au Directeut François, qui, par respect pour le Roi, les recut avec de grands témoignages de distinction.

La digrace du Prince Sambaboa dura trente ans, dont il pafà une partie tur les frontieres du Royaume, fans celfe fous les armes, pour fe défendre tout à la fois courte la violence & les piéges du Sitatik. Mais il fit demander enfin au Roi de Galam une retraite dans fes Etans, pour y vivre fous fa proection avec tous fes Patrifans. Ce Monarque, qui connoilfoit la valeur de Sambaboa, se fetoit volontiers dispensé de recevoir un Hôte fi dangereux. Cependant il far raffuer par la nobelfie de fon caracters, qu'il ne connoilfoit de la contracte de la connoilfoit de la caracters, qu'il ne connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la connoilfoit de la caracters, qu'il ne de connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la caracters, qu'il ne de la connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la caracters, qu'il ne de la caracters, qu'il ne de la connoilfoit et de la caracters, qu'il ne de la caracter, qu'il pas moins. Il lui affigna des terres, & loin de se voir trompé dans ses espérances, il lui rrouva aurant d'atrachement & de fidélité, que de reconnoissance. Sambaboa laissa même passer plusieurs années sans causer la moindre inquiétude à son oncle. Mais quand il le vit entiérement affoibli par l'âge, il s'avança par dégrés vers l'héritage dont on avoit voulu l'exclure. En 1700, Sambahoa mei il se mir en possession d'environ trente lieues de Pays au long du Senegal; te sur le Trèue

BRUE. 1697.

& le Sitatik étant mort en 1702, il monta sur le Trône sans opposition. Son regne commença par l'expulsion des Mores, qui s'étoient établis, & qui commençoient à se fortifier dans plusieurs Cantons du Royaume. Ensuite tegne.

Sagetle de fon

il reforma plusieurs abus qui s'étoient introduits par la foiblesse de son Prédécesseur. Son dessein étoit de rendre ses Sujers heureux, & de le devenir luimême par le bonheur d'autrui. Mais la mort l'enleva au mois d'Avril 1707. Les François ne douterent pas qu'il n'eût été empoisonné, ou suivant les idées des Negres, enforcelé par les Mores. Il eur pour successeur Samba Dondé, qui fur défait & tué dans une baraille par Bubaka Siré son propre frere. L'Usurpareur ne jouit pas long-rems du fruit de son crime. Ghelonghaya qu'il avoit choifi pour son Kamalingo, se souleva contre lui, le força de fuir devant une Armée de Rebelles, & se saissit de ses Erats dont il jouissoit paisiblement en 1720.

Le Prince Sambaboa avoit reçu deux sujets de plainte de la Compagnie Françoife: l'un dès l'année 1680, dans la plus grande chaleur de ses affaires, avoir contre la Etant à la veille d'un combat géneral dont le succès étoir sort incertain, il avoit Compagnité tabe mis son rrésor, qui consistoir dans la somme de mille écus, entre les mains d'un Facteur, pour le garder jusqu'à la décision du sort. Cet infidéle dépositaire s'étoit hâté de transporter le dépôt au Fott Louis, d'où le Prince ne put jamais parvenir à le retirer. Quelques années après, le Sieur Chambonneau, Directeur du Commerce François, avoir enleve une des femmes du Prince, qui se nommoir Veragha, sœut du grand Brak, & l'avoit sair conduite à son

frere, parce qu'elle le plaignoir des froideurs de son mari, qui avoir donné la rendrelle à quelque aurre femme.

Ces deux raisons avoient refroidi le Prince pour la Compagnie; & si son caractere l'eûr porté à la vengeance, il auroit pû farisfaire son ressentiment tandis qu'il rélidoit dans les Erats de Galam. Brue, qui prévit les consequences de son mécontentement lorsqu'il seroit monré sur le Trône, eut la prudence de les prévenir en 1720, par une lettre d'excuse, qui fut accompagnée d'un présent. Le Messager fit connoître au Prince que la Compagnie n'avoit pas eu de part à la friponnerie de son Facteur; qu'il s'étoit dérobé au châtiment par la fuire; mais que si le Prince pouvoir le faire retrouves, on abandonneroit le coupable à sa justice. Quant à la Princesse Veragha, on reconnur que le Sieur Chambonneau avoir été trop crédule; mais on prétendir que le Brak avoit assuré lui-même que la retraite de sa sœur se saisoit du consentement secret de Sambaboa, & Brue offrit de la ramener entre les bras de son mari quand il voudroit la recevoir.

Sambaboa reçur fort civilement les justifications de la Compagnie, & remercia Brue de ses offres; mais il déclara qu'il se croyoit heureux d'être défait d'une Compagne. femme dont la conduite avoit marqué qu'elle se sentoit peu d'affection pour lui, & qu'il ne félicitoir pas moins la Compagnie d'être délivrée d'un fripon

BRUE. 1697.

Négociation qui fant homour à Brue. qui la deshonoroit; qu'il promettoit d'oublier le passe, & d'affister la Compagnie dans le dessein qu'elle avoir de s'établir à Galam. Il ajoùta qu'il conservetoit les mêmes sentimens lorsqu'il seroit sur le Trône.

Brue entreprit dans le même tems une autre négotiation, qui lui fit autant d'honneur qu'elle procura d'avantage à la Compagnie. Il scavoit que par jalousie ou par inconstance une des filles du Siratik Siré, femme de Lali, Seigneut du Terrier rouge, avoir quitté son mari & s'étoit reriré chez son pere, qui approuvant la conduite de sa fille ne vouloit pas consentir à la rendte. Brue étoit lié si étroitement avec Lali , qu'au mois de May 1720 il avoit obtenu par ses bons offices un Contrar de trois mille six cens quintaux de gomme dans son Port; c'est-à-dire, la moitié plus que la Compagnie n'en avoit jamais tiré. Il se chargea de le reconcilier avec sa femme & son beau-pere. Cetre entreprise ne lui coûta qu'une Lettre au Sirarik, avec le payement des droits & quelques présens. La Princesse fut renvoyée à son mari sur une des Barques de la Compagnie; & Lali, dans fa reconnoissance, accorda aux François, non-seulement la permission d'érablir des Comptoirs dans tous ses Erats, mais encore le Domaine absolu de l'Isle de Sadel, pour y former une Colonie, avec la liberré d'y bâtir un Fort. La mere de la Princesse ne fut pas moins sensible au service du Directeur. Elle lui envoya des présens considerables, en le faisant assurer qu'elle s'efforceroit toujours d'entretenir la bonne intelli-

Elle vant l'iffe de Sadel & d'autres avantages aux François-

Majeité des Reines du pays. gence entre le Roi & la Compagnie. Les Reines de cette Contrée foutiennent la grandeur de leut rang avec une majefi finguière. Jamais elles ne toutnent la tire pour marquer de l'attention à ce qui se fait autour d'elles. Quand celles se fement auquique démangación à la tire, elles ne se gattent jamais qu'avec une éguille d'or. Leut titre els Galami, c'est-à-dire, Souveraine.

## CHAPITRE VI.

Second Voyage du Sieur Brue sur le Senegal , jusqu'au Roiaume de Galam , en 1698.

1698,

US les Dizedeurs qui avoient précedé Brue, avoient formé le deficition de pénetre jusqu'au Royaume de Galam, & d'y chult in Composit, pour le progrès d'un commerce qui enference au commerce que le commerce

Brue entrepren de pénérret ju qu'au pays di

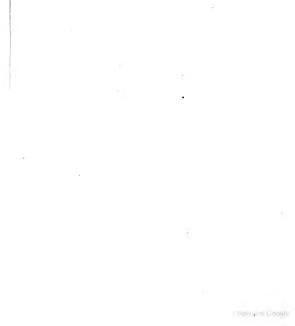

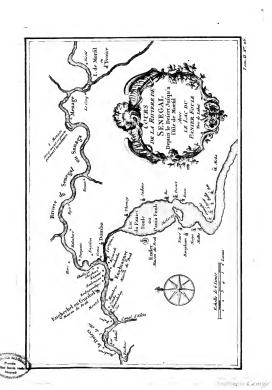

faires de la Compagnie ne lui permettant pas de s'absenter si promptement, il passa cette année & la moitié de la suivante à faite ses préparatifs pour une entreprise de cette importance. Le Journal de sa navigation est si curieux , & II. Voyage. la Compagnie en tira tant d'avantages, qu'on ne peut en rapporter trop exactement les circonstances.

BRUE. 1698.

Il partit du Fort Saint Louis avec deux Barques, une grande Chaloupe, & quelques Canots chargés des marchandises les plus propres au commerce, & d'une provision de vivres pour trois mois. Les gens de son cortege étoient choifis. Quoiqu'il lui manquât quelques marchandifes particulieres, stipulées dans les articles du Traité, pour le payement des droits, & que les Princes Negres soient serupuleusement attachés à ces conventions, il se flatta que la réputation qu'il s'étoit établie par sa conduite leur feroit agréer tout ce qu'il voudroit leur offrir.

Les vents ayant été favorables à l'Est & au Sud-Est , il arriva le jour suivant à l'Isle du Désert, où il fit tuer quelques Bœufs qu'il y avoit fait engraisser. Ils furent sales, pour augmenter la provision. Le 29, il continua son voyage; mais les vents qui l'avoient si bien servi commencerent à lui manquer. Il artiva néanmoins à Maka, réfidence du Brak, à qui il fit faire auffi-tôt fon xa, réfidence du compliment. Ce Prince monta fur le champ à cheval, pour lui rendre une visite Brak. à botd, & lui fit un reproche obligeant de n'être pas venu dans le dessein de s'arrêter quelque tems avec un ami si sidéle. Il reçut les droits & les préfens , tels qu'il plût à Brue de les offrir.

Il arrive à Ma-

La perite Flotte alla mouiller ensuite dans l'Isle de Roc, où le Géneral François avoit établi un Comptoir l'année d'auparavant. Mais trouvant que les Mores y étoient venus, & qu'ils avoient emporté toute la charpente du magasin, il prit le parti d'abandonner un poste si dangereux, pour transporter le Comptoir à Hovalalda.

life de Roc. Valles rerr.

Entre ces deux lieux, le Pays est coupé par de profondes vallées, où les Lions & les Elephans se rassemblent en grand nombre. Les Elephans y sont si peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vûe des hommes; & qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils ne l'impensant peu farouches qu'ils ne l'impensant peu farouches, qu'ils leur font aucun mal, s'ils ne sont attaqués les premiers. Ces fonds, ou ces terres basses, produisent des épines d'une prodigieuse hauteur, qui portent des fleurs d'un beau jaune & d'une odeur fort agréable. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'écorce de ces épines étant de différentes couleurs, l'une rouge, l'autre blanche, noire ou vette, & la couleur du bois étant presque la même que celle de l'écorce, toutes les fleurs ne laissent pas d'avoir une parfaite restemblance, Elles forment le plus bel ombrage du monde, s'il étoit possible d'en jouir sans être cruellement tourmenté par les chenilles rouges dont elles font couvertes, & qui forment des puffules fur tous les endroits de la peau où elles tombent. Le seul remede est de lavet les parties infectées avec de l'eau fraîche, qui diffipe tout à la fois l'enflure & la douleur. Le bois des épines est si dur & si setté, que l'Auteur le prit pour une espece d'ébéne.

La nécessité & la fatigue de faire remonter les Barques à force de bras, fit prendre à Brue le parti de s'arrêtet au Village d'Enghinuba, dans l'Isle de Bilbas , pour attendre un vent plus favorable. Le Chef du Village s'empressa de venir à botd, & d'inviter le Géneral à prendre sa maison pour logement. Brue descendit à terre & prit son fusil pour se faire en chemin un amu-

BRUE. H. Voyage. 1698. Singer du pays

sement de la chasse. Vers l'entrée du Village il trouva un grand atbre convert de Singes. Comme ces animaux font fort nuifibles aux Plantations, & qu'enttant même dans les cabanes ils y gâtent tout ce qu'ils renconttent , les Negres qui leur font continuellement la guerre ne peuvent concevoit pourquoi les Européens les achetent, lorsqu'ils ne paroissent propres qu'à nuire. Quelques-uns d'entre eux en ont pris occasion d'apportet des Rats à vendre aux Comptoirs François, dans l'opinion qu'ils ne devoient pas êrre de moindre prix que les Singes, puisqu'ils n'étoient pas moins pernicieux. Les femel-

les des Singes porrent leurs petits sur le dos, à l'imitation des femmes du Pays. Brue en tua plusieurs, qui tomboient avec leurs petits. On observe, en tirant sur eux, de les blester au visage, parce que pottant aussi - tôt leurs patres à la blessure, ils se rendent si aveugles qu'ils tombent de l'arbte à terre. Autrement ils montent jusqu'aux dernieres branches, qu'ils ne quittent que lotsqu'ils tombent en pourriture. Les François du Senegal, plus délicats que ceux de l'Amérique, le font un scrupule d'en manger. Pour les Negres, ils en trouvent la chair excellente. Il y a plusieurs especes de Sin-

Les Negres en mangent la chatt.

ges, qui ne se mêlent jamais les unes avec les autres. Le 9 d'Août, Brue artiva à Ghiotel, où il apprit qu'une Batque dont il

s'étoit fait précedet, avoit passe cinq ou six jouts auparavant. Il tendit une visite au Siratik, qui reçut pour droits & pour présens les marchandises qu'on voulut lui donnet. S'étant arrêté trois jours avec ce Prince, il apptit que de-Démarches des puis sa dernière visite les Hollandois avoient fait quelques démarches pour Holfandois ausupplanter les François. Ils avoient envoyé dans cetre vûe un homme de leur près du Siratik. Nation au Sitarik, avec un présent de deux bracelets travaillés en or, d'une courrepointe de farin jaune & d'une piece de mousseline brochée. Mais il

avoit paru disposé à demeurer ferme dans l'alliance des François.

un Lion.

mestiques.

Il pria le General de lui prêter quelques Laptots, pout l'accompagner à la chasse d'un Lion, qui avoit fait depuis peu de grands ravages dans le Pays. Brue lui en accorda quatre. S'étant joints aux Chasseurs du Roi, ils trouverent ce futieux animal, qui se défendit avec tout le coutage qu'il a recu de la nature. Il rua deux Negres. Il en blessa dangereusement un rroisiéme, qu'il auroit achevé, si du coup le plus heuteux du monde, un des Laptots du Géneral ne l'eût tué fur le champ. Il fut porté au Palais comme en triomphe, & le Roi fit présent de sa peau au Géneral. C'éroit un des plus grands Lions qu'on eût jamais vûs dans le Pays. Foulé Diné, Seigneur Negre dit à Brue dans une visite qu'il lui rendir, qu'il avoit voulu lui faire présent d'un jeune Elephant, mais que les François de sa Barque avant refusé de le recevoir à bord, îl avoir été obligé de le tuet & de le manget. A la priere du Géneral, il promit de faire ses efforts pout en prendre un autre, qui lui seroit pavé au même prix qu'un Esclave. Ses Chasseurs avoient pris le premier après avoir tué sa mere. Il étoit demeuré tranquille auprès du Corps ; & se laissant attiter par la noutriture qu'on lui avoit présentée, il avoit suivi les Chasseuts jusqu'à l'enclos de leur Maître, où il étoit devenu aussi familier que les animaux do-

Brue partit de Ghiotel le 15 d'Août, & conrinua de remonter le Senegal jusqu'au Village d'Embakané, près des frontieres du Royaume de Galam. Il y artiva le 21; mais il eut dans cet intervalle un spectacle fort étrange.

Tout

Tout d'un coup le Soleil fut éclipfé par un nuage épais, qui dura presqu'un quart d'heure. Les François reconnurent bientôt que c'étoit une légion de Sauterelles. En passant au-dessus de la Barque , elles la couvrirent d'excremens. Quelques-uns de ces animaux étant tombés dans le même tems, ils parurent entiérement verds, plus longs & plus épais que le petit doigt, avec elipse par les fattdeux dents affilées & très propres à la destruction. Cette terrible armée fut plus de deux heures à traverser la riviere. Brue n'apprit pas qu'elle eut causé beaucoup de mal dans le Pays. Il supposa qu'un vent Sud-Est, qui se leva aussi-rôt, & qui devint fort violent, la poussa vers le Desert, au Nord du

Senegal, où elle périt apparemment faute de subsistance. Avant son arrivée à Bitel, le Géneral rencontra la Barque qu'il y avoit envoyce devant lui. L'Officier qui la commandoit avoit été jusqu'à Konan , & n'avoir ofé pénérrer plus loin , effravé par les menaces du Prince Sambaboa , qui sembloit vouloir rirer vengeance de l'affront qu'il avoit reçu de Chamboneau. Mais Brue, superieur à ces craintes, s'avança jusqu'à Bitel, le Canton de toute l'Afrique où la volaille est en plus grande abondance. Les Poulets y valent mieux que les meilleurs Chapons de l'Europe. Une Poularde à Birel. grasse s'y donne pour une feuille de papier. Le 26 d'Août, la Flotte Françoise arriva au Village de Ghildé, premiere place du Royaume de Galam, à quatorze dégrés cinquante-sept minutes de latitude Nord. Les Habitans s'appellent Saracoler , Peuple leger & turbulent. En 1689 , Sendigha , Chef de ce Village trompa le Directeur Chamboneau, en se faisant passer pour le Roi trempés pas un

de Galam, & rirant des François les droits & les présens ordinaires pour la Negreliberté du Commerce. L'erreur avoit continué jusqu'en 1697, que Brue sécoua le joug de cette imposition. tiviere, dans l'espérance de recevoir aussi les presens; mais lorsqu'il s'apper-

A fon arrivée , le Successeur de Sendigha vint le recevoir au bord de la

Les rives du Senegal, depuis Embakané jusqu'à Tuabo sont couverts de ron-

cut que l'artifice étoit découvert, il abandonna ses prétentions, par la seule raison sans doute qu'il manquoit de force pour les faire valoir.

ces fort picquantes. Elles ont la forme de l'if & le nombre en est si grand qu'elles ne permettent pas de marcher au long de la riviere pour tirer les Barques contre le courant. En arrivant à Tuabo, Brue trouva une nouvelle espece de Singes, d'un rouge si vif qu'on l'auroit pris pour une peinture de l'art. Ils set touges. font fort gros & moins adroits que les autres Singes. Les Negtes les nomment Patas, & paroissent persuadés que c'est une sorte d'hommes sauvages, qui refusent de parler, dans la crainte d'être forcés au travail & vendus pour l'esclavage. Rien n'est si divertissant. Ils descendoient du haut des arbres jusqu'à l'extrémité des branches, pour admirer les Barques à leur passage. Ils les confideroient quelque tems; & paroiffant s'entretenir de ce qu'ils avoient vû, ils abandonnoient la place à ceux qui arrivoient après eux. Quelquesuns devintent familiers jusqu'à jetter des branches séches aux François, qui leur répondirent à coups de fusil. Il en romba quelques - uns ; d'autres demeurerent blesses, & rour le reste tomba dans une étrange consternation. Une conte partie se mit à pousser des cris affreux; une autre à ramasser des pierres pour es jetter à leurs ennemis; quelques-uns se vuiderent le ventre dans seurs mans, & s'efforcerent d'envoyer ce présent aux Spectateurs; mais s'apperce-Tome II.

BRUE. II. Voyage: Le Solul +'A-

Efpèce de Sina

11s fe défendant

#### histoire generale

BRUE. H. Voyage. 1698.

 vant à la fin que le combat étoit du moins inégal, ils prirent le parti de se retirer.

Un Marbur que le Gheral avoir rencontré à Tuabo, & qui avoir confent à l'accompagne parce qu'il (avoir pluficur Langue de différente Nations du Pays, lui apprit qu'il étoit arrivé depuis peu une grande révolution dans le Royaume de Calam, par la déposition de Tonka Mouka, a demier Roi de cette Contrée, « par Elévation de Tonka Bukar fur le Trône. Bute feignit de ne pas craire ce récir, & le crus obligé pour l'imérêt de la Compagnie, de payre les droits aux deux Concrens.

Homme extraotdinaire qui fe faifort nommer le Roi des Abeilles-

Cependant il trouva la confirmation de cette nouvelle en artivant à Ghiam. Mais il fin beacoup plus frapée de la vifité d'un homme qui se faioir nommer le Roi des Abuldes. Lei, lans tien perdre de la confiance qu'un croit devia at témoignage du Céneral François, on ell porté à crandre que son Editeur n'air mèlé les propres imaginations au rétir de la vérité. A quelque fecre, li-no dans le Journal, qu'on veuille attribuer la veru de cer homme extraordinaire, il est certain que dans quelque lieu qu'il allèr, les Abeilles le divivoient comme les Moutons divient leur Berge, ell en avoir le corps si couver, sur-tout la tête, qrion auroit cu qu'elles en forcient. Elles ne lui faisiern aus man la, ni à ceux qui se trouvoient veue lui. Lorque si fe des Prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des François elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des Prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles le fuivient comme leur Géneral; car outre celles qui fuat des prançois elles elles des prançois elles e

trueux.

che con purpos principal el long fur quarre pouces de diamére. Les Negres s'imaginent que les Sepens de la race de celui qu'on a tué ne manquent pas de venger fa mort fur quelque parent du Meurtrier. Mais les Singes vivent en partaire intelligence avec est montreux repuilles. La riviere abonde ici en Circodiles, beaucoup plus grooß plus dangereux que ceux qui se rouvent à l'embouchure. Les Laptos du General en princir un de vinge-cinq piede de long, à la joie extrême des Habitans, qui se figurerent que c'étoit le pere de tous les autres, & que se mort jenceir s'effont parain tous les monf-

gros.

tres de sa race.

Bnue ayant jette l'ancre à Ghiam pour faire repofer fes gens, reçut à boud deux Negres, qu'i l'affirerent que l'onde Bukuri avoit été reconnu Roi de Galam. Il leur répondit que son dessein n'étoit pas de refiser les droits à ce Prince s'il étoit réellement s'ut le Trône, mais qu'il vouloit en têrre éclairei dans le lieu même de sa résidence. Les deux Negres étant partis avec cette réponsé, un autre Messger vind tire à Bnue que Tonka Bukari étoit dans

Rrue est foilleité par le neuveau Roi de Galam,

un' Village woifin, se qu'il demandoir les droits qui avoient été payés à lés prédéceffeurs jans quai d'éclareroit la guerre aux François pour empécher qu'ils ne pénétraffeur plus loin fur la riviere. Le Géneral répondit encore qu'il prendroit de puttes informations; mais qu'il mérpitoit d'alleurs les menaces de Tonka Bukari ; qu'il continueroit malgré lui fon voyage, se que fi ce Prince lui déclaroit la guerre il ravageroit le Pays. Cependant une fage précaurion lui fir jetter l'ancre au milieu de la riviere, pour fe garantir des fleches des Negre.

Bientôt, il temarqua sur le rivage une soule & des mouvemens extraordinaires. Un de ses Negres, qu'il y avoit envoyés, lui rapporta qu'il y avoit vû quantiré de gens armes, & qu'on y avoit rassemblé des Canots qui sembloient menacer la Flotte Françoise. Comme Brue ne vouloit pas pouiser les choses Menaces des Néà l'extrêmité, il prit le parti de demeurer sur la défensive. Cependant il Bres. envoya ses rambours & ses trompettes, dont le bruit sur accompagné de quelques coups de canon fans boulets, dans la feule vue d'intimider les Negres. Cet expédient eut tant de succès, qu'après avoir passe tranquillement la nuit, la Flotte partit le lendemain sans obstacle; & le vent se trouvant savorable,

BRUF. IL Voyage. 1698.

elle arriva dans peu d'heures à Vaferé. Brue envoya prendre fur le champ des informations, Le Chef du Village & le Marbut l'ailurerent tous deux que Tonka Bukari étoit en possession du Tiône, & qu'il n'y avoir aucune apparence que Tonka Mouka y remontat jamais, parce que les Bagheris, ou les Seigneurs du Pays, étoient réfolus de fourenir leur nouvelle élection. Le même jour il s'éleva un orage si violenr, que les Barques furent arrachées de dessus leurs ancres. Brue persuadé enfin que Tonka Bukari étoit en possession de la Couronne, prit la résolution de Brue se détenute lui payer les droits; & fur de la paix à cette condition, il fit voile droit à Bur- dioit. naghi, résidence du nouveau Monarque. Ce Village est à quarorze dégrés

neuf minutes de latitude du Nord.

A son arrivée, il fit descendre un de ses Facteurs qui se nommoit Perere, & qui parloit fort bien le Mandingo, accompagné de deux Marbuts & de deux Interprétes, avec ordre de complimenter le Roi sur son Election, & de l'affurer que dans l'espérance d'obtenir son amitié, la Compagnie Françoise Galam. étoir disposée à lui payer les droits. Les Officiers du Prince Negre voulurent obliger Perere à lui parler derriere une forte d'estrade couverte d'un drap de coton, qui auroit donné au Roi le moyen de l'entendre sans êrre vû. Mais ayant rejetté cette proposition, il obtint une audience à découvert. Le Roi parut à cheval environné de plusients femmes qui chantoient ses louanges. Après avoir fait faire quelques courbettes à son cheval, il descendit pour s'asseoir sur une natte. Perere se plaça près de lui. Au compliment qu'il lui fit en Mandingo, ce Prince répondit en Langage Sarakolez, dialecte du Pays, qu'il se rejouissoit de l'arrivée des Etrangers, & qu'il iroit voir le Géneral. Enfuite ayant reçu les droits, il congédia Perere avec de nouvelles marques de fatisfaction. Les Barques Françoises essuyerent dans cet intervalle des vents fort impétueux, qui les obligerent de jetter deux ancres ; & les Negres qui étoient à botd regardetent cet orage comme l'effet des enchantemens ou des grifgris de Tonka Mouka, qui se vengeoit de l'hommage que les François étoient venus rendre à fon Rival. Le Roi de Galam envoya le lendemain au Géneral un préfent de quelques Bœufs & de volaille. Le jour fuivant il se rendit lui-même au bord de la riviere avec une suite nombreuse. Brue détacha une Pinace, pour l'amener sur sa Barque avec cinq de ses Officiers. Il le reçut la tête couverte, mais avec divers rémoignages de confiance & d'amirié. Enfuire l'ayant fair goit de ce Primentrer dans sa cabane, sans autre suite que les deux Interprétes, il s'entrerint familièrement avec lui. Entre pluseurs rafraschissemens, il lui fit présenter du chocolat. Le Roi qui n'en avoit jamais goûté, parut y prendre plaisir; mais ce ne fut qu'après s'être fair affurer qu'il n'y entroit pas de vin ni de graiffe

Visite qu'il re-

de Porc. Cependant après avoir marqué tant de serupule sur ces deux points. il ne fit pas difficulté de boite de l'eau-de-vie & d'autres liqueurs. En prenant congé du Géneral, il lui demanda un présent. Brue lui promit de le satisfaire lorfqu'il lui rendroit sa visite.

Il loi rend la fienne à fon tour,

lais Negre.

Elle ne fut pas remise plus loin qu'à l'après-midi du même jour. Les tambours & les trompettes de la Flotte commencerent la marche, à la vûe de tous les Habitans du Canton, que ce spectacle avoit attirés. Les Officiers du Roi amenerent un Cheval à Brue, quoique le Palais ne fût qu'à deux cens pas de la riviere. Il n'étoit différent des autres maisons du Pays que par ses fondemens, qui étoient composés de grands quartiers brutes de marbre rouge, & qui s'élevoient d'environ trois pieds au-dellus de la terre. Le pavé étoit auffi

de marbre. Tonka Bukari reçut le Géneral à la potte, ou plutôt au guichet, car elle étoir si basse que Brue sur forcé de se mettre à genoux pour y entrer. Il jugea que dans une élevation si récente, ce Prince n'avoit pas encore eu le tenis de se loger avec plus de dignité. Il étoit alors fort pauvre, sans pouvoir cacher sa misere. Après les premiers complimens Brue lui fit un présent, qui consistoit dans une écharpe de foie cramoifie, bordée de franges d'or & d'argent. Il la reçut

lirga.

avec de vives marques de reconnoissance, mais il n'offrit rien en retour; ce que les François attribuerent à sa pauvreté. Le vent étant devenu Ouest, c'està-dire favorable pour la continuation du voyage, Brue prit congé du Roi, pour rentrer aussi-tôt dans ses Batques. Il arriva dans peu d'heures à Tasalisga, Village fort peuplé & d'un grand commerce. Il y observa une petite Mosquée de terre, que les Negres Mahometans ctoyoient bâtie fur le modéle de la grande Mosquée de la Mecque. Près du même Village il vit une montagne de marbre rouge, mêlé de veines blanches fort brillantes, & de la dureté du

caillou. Il en prit quelques morceaux pour fervir de montre à la Compagnie. Le foir du même jour, il jetta l'ancre à Babe Segaglié, réfidence de Tonka Mouka, Roi déposé; & sans entrer dans la diseussion de ses droits, il lui fit faire un compliment, accompagné de quelques petits préfens. Ce Prince recut les civilités des François, fans paroître irrité de ce qu'ils avoient reconnu fon Competiteur. Mais il envoya fon fils au Géneral, pour l'assurer

Conférence du Cêneral avec le fils du Kos dépo-

qu'il avoit été trompé; qu'à la vérité quelques Rebelles s'étoient foustraits à l'autorité de son pere, mais qu'ils seroient bientor forcés de rentrer dans le devoir; qu'en attendant il confeilloit aux François de payer les droits, s'ils n'aimoient mieux que le Roi fon pere interrompit leur commerce, & leur coupât le retour for la riviere. Ces menaces irriterent Brue jusqu'à lui faire répondre, non-feulement qu'il ne paveroit aucun droit, & qu'il exerceroit le Commerce à son gré, mais que si le Roi entreprenoit de lui faire la moindre infulte, il brûleroit sa Ville & l'enverroit Ésclave en Amérique. Un ton si ferme réduisit le jeune Prince à la raison. Il protesta que son pere avoit toujours eu de l'inclination pour les François & n'aimoit pas à se faire des querelles avec ses amis. Cependant il revint encore à demander, finon les droits, du moins quelque présent qui pût satisfaire le Roi. Mais voyant l'inville de Dra- utilité de ses instances, il prit le parti de se retirer. Brue sir voile le même maner, & com. jour vers Dramaner, où il arriva le premier jour de Septembre.

C'est une Ville fort peuplée, sur la rive Sud du Senegal. Elle n'a pas moins

de quatre mille Habitans, la plûpart Mahomerans; les plus justes & les plus habiles Négocians qu'on connoisse entre les Negres. Leur commerce s'étend jusqu'à Tombuto, qui suivant leur calcul est cinq cens lieues plus loin dans les terres. Ils en apportent de l'or & des Esclaves Bambarras, qui rirent ce nom du Pays de Bambarra Kana, d'où ils font amenés. C'est une grande Région située entre Tomburo & Kasson, fort peuplée quoique stérile, & peu connue d'ailleurs des Géographes. Les Marchands de Dramauer font quelque trafic d'or, avec les François du Senegal, mais ils en portent la plus grande parrie aux Anglois de la riviere de Gambra. Aussi-tôt que les Barques eurent jetté l'ancre, le Chef de la Ville s'empressa de venir voir le Géneral à bord, & parut charmé d'y rrouver le Facteur Perere, qu'il avoit connu dans une autre occasion. Cette vifite fut suivie de celle de plusieurs autres Chefs, qui prierent tous le Géneral d'ouvrir incellamment le Commerce, en promettant de lui fournir de l'or, des Efclaves & de l'yvoire en abondance. Ils l'assurerent qu'il n'avoit rien à craindre du ressentiment de Tonka Mouka tandis qu'il s'arrêteroit dans leur Ville, parce qu'avec le secours de leurs Alliés ils étoient en état de résister aux forces réunies des deux Rois de Galam. Le Commerce fut ouvert dans certe confiance. Les François reçurent en fix jours deux cens quatre-vingt Esclaves, avec une grosse metre. quantité d'or; mais peu d'yvoire. Dans d'autres tems néanmoins, il s'en trouve beaucoup à Dramanet. Il y est apporté des Pays intérieurs, car les Mahometans de ce Canton s'exercent peu à la chasse & laissent leurs Eléphans fort tranquilles. Ils croyent même que la chair en est impure ; suivant la Glose apparemment de quelques-uns de leurs Marburs, puifque l'Alkoran ne mer pas l'Eléphant au nombre des animaux immondes. La Compagnie Françoife pourroit établir dans ce lieu un commerce d'autant plus avantageux, qu'il épargneroit aux Negres la fatigue de porter leurs marchandises par terre jusqu'à la riviere de Gambra. Leur méthode constante est de faire regler le prix de leurs commodités par deux ou trois de leurs principaux Négocians, & ce tarif devient une loi pour tous les autres. En 1698, un Esclave mâle, entre dix-huit & trente ans, se donnoit pour la valeur de vingt livres de France en marchandifes; l'once d'or, pour la valeur de douze francs; & l'yvoire à quatre fols la livre. Au Sud du Senegal, jusqu'aux Cataractes de Felu, on trouve plusieurs Vil-

Prix des mar-

lages Mahometans, entre lequels Dramanet tient le premier rang. Tous ces petits Peuples forment une République, dont on prétend que la Capitale se

Dificibation da

nomme Konyur, Ville dont les édifices font de pierre & converts de tuiles. Ils font indépendans des Princes Negres ; & la multitude de leurs Marbuts " les rend redoutables à leurs voifins, parce qu'avec tant de Prêtres ils ne manquent pas de grifgris. Le côté de la riviere, au Nord, est couvert de lataniers & d'autres arbres, mais tout-à-fait désert, à cause des incursions continuelles des Mores qui viennent du Royaume de Maroc. Le Senegal leur sert de freinparce qu'ils n'ont aucune méthode pour traverser cette riviere.

Tandis que Brue exerçoit heureusement le Commerce à Dramanet, il sur informé que Tonka Mouka s'avançoit avec un corps de trouppes. Le Chef de Tonka Mouka la Ville, de qui il reçur cer avis, l'affura que rous les Habitans perdroient françon à les plutôt la vie que de lui laisser faire la moindre insulte, & que pour se mettre en mance. etat de le défendre ils avoient demandé le secours des Villages voifins. Quel-

V uu iii

que mépris qu'il eût pour un Roi în foible, il rappella tout ce qu'il avoit de gens à terre, il fit dispofé fon arilleire, & Re tau précontre toutes fortes d'areques. Tonks Monks artiva le foir, avec environ trois cens hommes. Il s'artica quelque rems à l'entrée de la Ville, comme file s'Habitans euffent fait difficulté de le recevoir. Cependant il entra malgré eux, au bruit de fes rambours. Mais dans le même rems il y artivoir près de mille hommes, qui étoient envoyés à leur fecours par les Villages confédérés. Enfin Tonks Monks voyant la partice inégale eur la fagetif de fe retiret à mille pas de la Ville, où il affit fon camp.

Le lendemain in fit renouvellet aux François la demande de fes droits, en

11 fe retire faus qu'on fçache pourquos-

les menacant de la guerre. Brue rejetta ses prétentions, & lui offrit le combat. Le Marbur qui avoit été chargé de cette députation revint bientôt, & lui déclara que le Roi de Galam aimoir mieux se retirer que d'en venir aux mains avec les François. Il s'éloigna effectivement dès le premier jour, sans qu'on pût penetrer d'où lui venoit cette crainte ou cette modération. Le Commerce recommença fort tranquillement; & Brue se crur obligé de recompenser, par quelques présens, les services qu'il avoit reçus des Chefs de la Ville. Une si bonne preuve de leur affection lui inspira le dessein d'établir un Comptoir dans le Pays. Il chercha un lieu commode; & son choix étoit prêt à se déclater pour une des petites Isles de la riviere, qui, dans un tems où l'inondarion avoit toute sa hauteur, lui paroissoit inaccessible aux slots. Mais en consultant quelques-uns des principaux Negres il reconnut qu'elle convenoit mal à ses vues, parce que dans les tems secs l'eau du Canal du Nord se trouvoit si basse, que la crainte des Mores les empêchoit eux-mêmes d'y mettre leurs troupeaux. Ce Canal néanmoins étoit alors austi large que la Seine l'est à Paris devant le Louvre. Le Géneral , déterminé par cette raison pour le côré du Sud, choifit entre Dramanet & Mankanet une place également éloignée de

ces deux Villes, qui lui parut tout à la fois à couvert de l'inondation & capable d'être aisement fortifiée. Il v forma le plan d'un Fort, dont il confia l'e-

Comptoir & blatit un Fott à Dramanet,

Il pénétre jufqu'aux cataractes de felu. xecution à son Ingénieur.

Pendant que ses Facteurs continuoient le Commerce, & qu'il attendoit le retour d'un Officier qu'il avoit envoyé avec deux Marbuts pour reconnoître la Riviere de Falemé, il prit la réfolution de visiter les Villes qui sont au long du Senegal jusqu'aux Cataractes de Felu. Ces Cataractes sont formées par un rocher qui coupe entiérement la riviere, & d'où elle rombe, avec un bruit épouvantable, de la hauteur d'environ quarante brasses. Les montagnes qui préparent cerre chute d'eau, commencent à une demie-lieue du Village de Felu, & rendent le Pays presque inaccessible. Le courant même de la riviere, au-dessus de la Cataracte, est intertompu par quantité de rocs qui le rendent dangereux pour les Canots, sur-tout pour ceux des Négres, qui sont ordinairement fort mauvais Marelots. Brue laissa ses Barques deux lieues au-dessous du Rocher de Felu, & fit le reste du chemin à pied jusqu'aux Catatactes. A son retour, il visita l'isle de Kaygnu, ou Kaygnoux, qui porte à présent les deux noms de Pontchartrain & d'Orleans. Ce lieu lui parut d'autant plus commode pour y bâtir un Fort, qu'il est voisin de Ganghiuru, grande Ville où passent les Caravanes des Efclaves Bambaras , & riche par le commerce de quatre ou cinq mille

Mahomérans qui l'habitent. Le seul obstacle qui rétroidit le Général pour cet

11 vifite l'Iffe de Kaygnu. Etablissement fut la distance de la Riviere de Falemé. Il en revint au projet du

Fort de Dramanet.

Dans le voyage qu'il avoit entrepris, il s'étoit proposé de pénetrer jusqu'aux Cataractes de Govina, & les Guides ne lui manquoient pas pour l'exécution de ce dessein. Il auroit visité en chemin le Roi de Kasson ou de Kasson. Mais l'eau du Senegal diminua fi promptement, qu'en vingr-quatre heures elle se trouva baissce a dix-huit pieds; & pour peu que cette diminution continuât, il pouvoit devenir fort difficile de repailer les Rocs de Donghal. Une groffe pluie, qui futvint, fit remonter la riviere de huit pieds. Ces variations obligerent le Général de retourner à Dramanet, où il trouva que Perere avoir acheté une la tiyiete du Seassez bonne quantité d'or & d'ivoite, avec un grand nombre d'Esclaves Bambarras, jeunes & bienfaits, mais d'une maigreur qui faisoit pitié. Leur Pays avoit été affligé d'une si furieuse famine, que les Marchands d'Esclaves en avoient perdu plusieurs, pour n'avoir pû leur donner chaque jour une poignée de bled verd. Il ne fut pas facile aux François de rétablir ceux qu'ils avoient acherés. Des diatrhées violentes, qui les prenoient auffi-tôt qu'on leut donnoit quelque nourriture, en firent peritent plufieurs. Mais ceux qui échapperent à cetre maladie devintent les plus beaux Esclaves qu'on eût jamais tires de l'Afrique.

BRUT. II. Voyage. 1698.

Variation de

Un homme de la fuite du Général tua un Oiseau extraordinaire, que les François nommerent Quatr'ailes. Il étoit de la groffeur d'un Cocq d'Inde , le plumage blanc, le bec gros & crochu, les pieds armés de forres griffes, avec toutes les autres marques d'un Oiseaux de proie. Comme le tems de sa chasse est la nuit, on ne put juger quelle est sa proie; mais il étoit si gras, & son ventre étoit fi plein, qu'il ne paroissoit pas avoir manqué d'alimens. Il avoit les aîles très-grandes, très-fottes; & bien garnies de plumes; mais dans la partie qui touchoit à l'épaule, les plumes de dessous étoient nues, & couvertes néanmoins d'autres plumes plus longues que les premieres, qui, à la longueur de quatre ou cinq pouces, portoienr une sorte de poil long & épais; de sorte qu'une aîle, en s'étendant, paroissoit en former deux, l'une à la vérité plus grande que l'aurre, avec un espace vuide entre les deux. De-là vint le nom de Quatr'aîles, que les François donnerent à cet Qifeau, & tout le monde auroit cru qu'il n'en avoit pas moins. Comme il est robuste, elles jouent parfaitement. Il doit voler fort haut & fort long-tems. Brue se flattoit d'en rapporter un vivant, si les Negres eussent exécuté leur promesse.

Le Kamalingo de Tonka Bukari attendoit les François à Dramanet, tandis qu'ils faisoient le voyage de Felu. Il vint voir le Général à son retour, & lui offrir ses services. Mais sa commission étoit de demander un présent ou des droits, que le Général lui accorda, tels qu'il crur les devoir. Cet Officier avoir rempli la dignité de Kamalingo sous Tonka Mouka, ce qui le rendit un peu fuspect aux François, jusqu'à ce qu'ils eurent appris que la haine étoit mortelle entre son ancien Maître & lui. D'ailleurs étant proche parent de Tonka Bukari, il devoit avoir naturellement plus de zele pour ses intérêts. Aussi promitil sa protection aux Agens de la Compagnie qui devoien≠s'établir à Dramanet, ou qui viendroient ensuite dans le Pays. On a dû remarquer que le nom de Tonka est un titre de dignité pour les Rois de Galam. Après avoir termi- Retour des Franné ses affaires à Dramenet, la Flotte Françoise retourna droit au Fort Saint-Louis

Décuration de Tonks Foxan as

6. III.

II.Voyage.

Observations sur le Roiaume de Galam , & sur les découvertes des François au-delà ,

avec quelques recherches sur le Pays de Tombuto.

Erendue & fituation du pays de Galain.

A fination du Royaume de Calam eft à l'Eft du Pays des Foulis, ou du Siratik. Il commence au Village de Childé, à deux cens quarante-deux lieues de la Barre du Senegal șu me lieue au-deflous de Tuabo. Son étendue, de l'Oueft à l'Eft, o re remonatan la viviere, est d'environ quarante-inq lieues. Il fe termine au rocher de Felu, où le Senegal ayant comme forcé le paffage entre deux monagene fe précipire d'environ quarante braffe de hauteux. Cependant Brue racome dans un autre endroit que le Pays de Galam commence au Village d'Embéante, qui eft de trois on quarte l'euca à l'Oueft des Childe; ce Village d'Embéante, qui eft de trois on quarte l'euca à l'Oueft des Childe; ce Carantões de Felu. Il ajouite au même endroir, que le Royaume au-delà de Fela vitend du Cord de l'Eft.

Au Nord & au Nord-Oueft, il eft borné par ces Déferts fabloneux qui portent le nom de Sarra, ou Défert de Barbaire, říkgion fort vate où les Mores ont des lubitations mobiles; & par quelques Villages fixes des Foulis de dépendance dei Straité. A l'Eft & au Nord-Eft, fe bornes font le Royaume de Kafjon ou Kafjou. Suivant la Carre pothume de M. de I'lle la parie du Royaume de Salam ou des Saradot, qui et la nota du senegal; eft occupée par les Negres de L'ord. Nation fugitive d'un autre Pays; le même Géographe par les Negres de L'ord. Nation fugitive d'un autre Pays; le même Géographe moires employés par Labat, le Royaume de Bambus fair parie de celui de Galam, & dans certe fuppofition, Galam auts les Jalofs aufil pour limites A l'Oueft; à les Nandingos du Nord de la rivière et Gamba, a ab Gamba, pas des

Difference d'ospinions entre de l'Isle & Labat.

Noms particuliers des Seigrours & des Habitaus de Galam,

Le tire du Roi de Galam eft Tonka, qui fignifie Roi. Le Principaux Seigueurs du Pays, qui font auant de perits Roi Stoffquils on rp à parvenit au gouvernement d'un Village, se font prommer Siboyer, Le commun des Habitans portent le nom de Sarkaker, trié fant doute du lies même de leur habitation, parce qu'en langage du Pays Kode fignifie riviere. On a déja fair remaquer qu'ils font inquieux êt turbulens, capable de dérônne leurs Rois (ous les moindres prétextes) parefleux d'ailleurs, & 6 i peu portés à l'éloigner de leur Pays que leurs plus longues courfes ne vont guérès au-deli de Jago, cinq journéss au-deffus du Rocher de Fela; ou de Bunbuk, grande Contrée au Sud qui mérit des obfevrations particulieres dans fon proper article, quoiqu'elle foir regardée comme une partie du Royaume de Galam. Ils amenent des Efelaves de Jaga; & de Bambuk, ils apportent de l'or.

Felaireiffement für les MandauLa Naxion qu'on appelle les Mandingos etl originaire de Jaga; mais ellesété établie dans le Paya de Galam, où elle etl devenue fort nombreuté, avec affez d'union pour former une efpece de République, qui n'a pas plus de condictarion pour le Roi qu'elle ne juegà propos. Tou le commerce du Pays etl eutre les mains des Mandingos. Ils l'érendent dans les Royaumes voifins; & n'étant pas moins ardens pour la Religion de Mahomer que pour les richeffes,

115

ils font gloire d'ètre rour à la fois Matchands & Missionaires. Ils se qualifient tous du nom de Matbuts, que les François ont changé en Marabous; c'est-à-dire Religieux & Prédicateurs. Si l'on excepte les vices propres aux Negres, il y a peu de reproches à faire à leur Nation. Elle est douce, civile, amie des Etrangets, fidelle à ses promesses, laborieuse, industrieuse, capable de tous les Arrs & de routes les Sciences. Cependant tout leur sçavoir consiste à lire & écrite l'Arabe. On a peine à juger si c'est par inclination qu'ils aiment les

BRUE. II. Voyage. 1608. Caractere fingulier de cette Nation-

Etrangers, ou pour le profit qu'ils tirent d'eux par le commerce. Les Habitans naturels du Pays de Bambuk, qui se nontment Malinkops . onr reçu aussi les Mandingos, & les ont même incorporés avec eux jusqu'à ne former qu'une même Nation, où la Religion, les mœurs & les usages des Mandingos onr si absolument prévalu qu'il n'y reste aucune trace des anciens

Mais outre le Pays de Jaga, d'où sont venus les Mandingos du Royaume de Grand pays qu'i Galam, on trouve au Sud de Bambuk une vaste Contrée, ou un Royaume qui dingopotte leur nom. Cette Region de Mandingo est extrêmement peuplée, autant parce que les femmes y sont d'une rare fécondité, que parce qu'on n'y fait aucun Esclave du Pays, comme dans rous les Erats voilins. On n'y vend du moins que les Criminels. L'abondance des Habitans s'est quelquefois trouvée si excesfive, qu'il s'en est formé des Colonies dans diverses parties de l'Afrique, surtour dans les Pays où le Commerce est en honneur. Telle est l'origine des Man-

Cataraffer de

dingos de Galam, de Bambuk, & de plusieurs aurres lieux. Des Cararactes de Felu jusqu'à celles de Govina, qui sont encore plus hautes & plus inaccessibles, la distance est d'environ quarante lieues, suivant le macalcul des Facteurs François qui firent ce voyage en 1719. Brue dir ici que la Cataracte de Felu a plus de trente toifes de hauteur, quoiqu'on ait déja rapporté d'après lui qu'elle a quarante brasses. La riviere se trouve comme presse entre deux liautes montagnes; non que le Canal n'ait affez de largeur; mais il est rempli de rocs au travers desquels il semble que l'eau se soit ouverr un passage en chariant route la terre qui les environnoit. Elle coule ainfi par cent boyaux forr rapides, donr aucun ne paroîr navigable. Au-delà de ces Détroits, on rrouve une belle Iste sans nom, vis-à-vis le Village de Lantu, qui est sur la rive droite de la riviere. La fituation de cette Isle seroit fort commode pour un Etablissement, & pour un magasin de marchandises, d'où le commerce pourroir s'étendre sur les deux bords de la riviere, & plus haut jusqu'au dessus des Cataractes de Govina.

Brue avoir conçu l'importance de cette découverte pour l'inrérêt de la Compagnie, & s'étoir proposé de la faire lui-même avec celle de tour le Pays qui est aux environs : mais d'autres affaires l'ayant obligé de mettre des bornes à votantson absence, il engagea quelques-uns de ses plus courageux Facteurs à tenter une si belle enrreprise. Ils se rendirent du Fort Saint-Louis au Fort de Dramaner, qui avoit reçu le nom de Saint-Joseph, sous la conduire de quelques Negres qui connoissoient le Pays. Ensuite s'étant avancés jusqu'au pied des Cataractes de Felu, ils y quirrerent leurs Chaloupes. Les bords du Senegal leur parurent d'une beauté admirable, mais mieux peuplés fur la dtoite, c'est àdire au Sud, que du côté du Nord. Ils furent bien reçus dans tous les lieux du passage, en se faisant des amis par leurs présens. Après avoir suivi à pied le bas

Tome II. Xxx

de la montagne, ils arriverent à Lantu, ils visiterent l'Isle dont on a parlé, & s'étant procuté quelques mauvais canots par l'entremise de leurs Guides , ils poufferent leur navigation jusqu'au pied d'un roc, nommé Govina par les Habitans, à quarante lieues de Lantu. La Cataracte de Govina leur parut plus haute que celle de Felu. Comme la

riviere y est assez large, elle forme, en tombant avec un bruit horrible, une épaisse bruine, qui des différens points d'où elle peut être observée réflechit différens Arcs-en-ciel. Les Avanturiers François, encouragés par le succès de leur route, chercherent de quel côté de la riviere ils pouvoient espérer de franchir plus facilement les montagnes qui font la Cataracte. Mais les Negres qui leur fervoient de Guides refuferent constamment de les accompagner plus loin, fous prétexte qu'ils étoient en guerre avec les Peuples du Pays supérieur, &

qu'ils n'entendoient pas leur langage. Les Facteurs se virent dans la nécessité de retourner au Fort S. Louis sans avoir exécuté leur dessein:

Avantages qu'on

E'le manua

por le caprice des

Negros

Quoique ces Cararactes rendent le passage de la riviere fort difficile, elles ne en pouvoit cipe- mettent point d'obstacle insurmontable au Commerce. Les Habitans ne manquent ni de Bœufs ni de Chevaux pour le transport des marchandises. Ils ont aussi des Chameaux en abondance; de sorte que si ces Régions étoient une fois bien connues, & l'ouverrure assurée par de bons Etablissemens, on pourroit entreprendre un riche commerce avec le Royaume de Tombuto & les Pays du même côté.

Royaume de Katton, fon éten. duc & la puillan-

A l'Est & au Nord-Est de Galam, on trouve le Royaume de Kasson, ou de Kaffou, qui commence à la moitié du chemin entre les Rochers de Felu & de Govina. Le Souverain s'appelle Sagedova. Il fait sa résidence ordinaire à Gumel, dans une grande Isle, ou plutôt une Peninsule, formée par deux rivieres au Nord du Senegal, qui après un cours de plus de soixante lieues vont se perdre dans un grand Lac du même nom que le Royaume. La plus méridionale de ces deux rivieres, qui forment l'Isle de Kasson, se nomme la Riviere noire. de la couleur fombre de fes eaux, & ne prend pas sa source à plus d'une demie lieue de celle du Senegal; mais à moins d'une lieue de son origine, elle devient si forte qu'elle cesse d'être guéable. L'autre , qui est au Nod , porte le nom de Riviere blanche, parce que la terre blanchâtre & glaireuse où elle passe, lui fait prendre cette couleur; fort différente de celle du Senegal, d'où elle fort ; à demie-lieue , au plus , de la fource de la Riviere noire.

L'Isle, ou la Peninsule de Kasson, qui est longue d'environ soixante lieues, n'en a guéres que six dans sa plus grande largeur. Le terroir en est fertile, & bien cultivé. Elle est si peuplée, & son commerce a tant d'étendue, qu'elle doit être fort riche. Son Roi passe pour un Prince puissant, qui n'est pas moins respecté de ses Voisins que de ses Sujets. Galam & la plûpart des Royaumes voisins sont ses tributaires. On connoîr peu ses limites au Nord; mais il est cerrain qu'au Sud il s'érend jusqu'aux Pays de Godova & de Jaga; & que les Mandingos de Bambuk & de Tombuto sont ses Tributaires, s'ils ne sont ses Sujets. On prétend que les Habitans de Kasson étoient Foulis dans leur origine, & que leur Roi possedoit anciennement tout le Royaume de Galam & la plûpart des Pays qui forment aujourd'hui les Etats du Siratik. Peut-être faut-il rapporter à cette cause le tribut que ces Penples lui payent encore. On assure qu'il a des mines d'or , d'argent & de cuivre en fort grand nombre , & si riches

Abondance des mines qui s'y trouveat.

que le métal paroît presque sur la surface ; de sorte que si délayant un peu de terre dans un vale on le vuide avec un peu de précaution, ce qui reste au fond

est le métal pur. C'est ce qu'on appelle l'or delavage.

Comme les François n'ont pas pénetré plus Join, à l'Est, que les Cataractes de Govina, toutes les lumieres qu'on a sur les richesses du Royaume de Katson le Comencies de viennent des Marchands Negres du Pays, qui ont beaucoup de passion pour les extrepcises ses les Voyages, & plus d'habileté dans les affaires que tous les autres Peuples de Européens, leur couleur. Ils conviennent tous qu'il s'étend plusieurs journées au-delà du Rocher de Govina . & qu'il est borné à l'Est par un autre Royaume qui rouche à celui de Tombuto; Pays qu'on cherche depuis si long-tems.

Comme l'opinion qui s'est répandue des richesses de Tombuto & le desir d'entrer en partage ou plutôt de se saisir du commerce de l'or, est le principal morif qui a porté les Européens à s'établir fur la Côte occidentale d'Afrique, il ne fera pas inutile de faire ici quelques recherches fur l'état de ce commerce & sur les progrès qu'on a faits jusqu'à présent dans cette découverte.

Nous n'assurerons pas que Cada Mosto soit le premier qui ait fait connoître en Europe le nom de Tombuto & son commerce; mais il est en esfet le premiet Voyageur qui nous en ait donné de justes idées dans sa Relation. Il avoit fait en 1455 le voyage des deux rivieres du Senegal & de la Gambra. Suivant les lumieres (36) qu'il s'étoit procurées, l'or venoit de l'Empire de Melli, Région des Negres à trente journées de Tombuto au Sud-Ouest. De Tombuto il patfoit, par les Caravanes, en Egypte, à Tunis, à Hoden, (Guiden ou Wha-de divers Adden ) six ou sept journées à l'Est d'Arguim. De Hoden , il étoit transporté à Oran, Fez, Maroc, & dans les Ports de ce dernier Royaume, où les Italiens & les autres Nations de l'Europe l'alloient prendre ; tandis que les Portugais le recevoient des Mores qui l'apportoient directement de Hoden dans (37) la Baye d'Arguini. Hoden, suivant le même récit, est situé au Nord-Ouest de Tombuto, à quarante ou cinquante (38) journées de distance, & lui fournissoit du sel, d'une Ville ou d'un Canton nommé Teggazza, dont Hoden n'est qu'à six journées au Nord-Est.

Leon, qui étoit à Tombuto vers l'année 1500, en patle comme d'un Pays fort riche en or, mais s'étend peu sur son commerce. Cependant l'occasion lui fair toucher quelque chose d'une correspondance établie par les Marchands avec divers Cantons de Barbarie. Il parle aussi de la possibiliré de communiquer avec l'Océan par le Niger, qui est dans ses idées la même riviere que le Senegal, Marmol fit auffi le voyage de Tombuto, quelques années après Leon; mais il ne donne pas plus d'éclaircissemens sur les voyes du Commerce.

En 1594, un Marchand (39) nommé Antoine Daffel, envoya julqu'à Ma-

(36) Voyez ci - desfus la Relation de Cada est à trois cens lieues d'eux au Midi. Il patoît

(17) Une Lettre écrite d'Arguim à Lisbone en 1591, parle des riches Mines du Royaume de Darba, soixante lieues dans les terres, mais se plaint que les Portugais d'Arguim n'ayant as de marchandises pour attirer ces tichesses de leur côté, les Mores les transportent à Fez en Barbarie, quoiqu'ils en soient éloignés de deux cens cinquante milles; & a Tombuto, qui

par cette Lettre que les Portugais avoient alors un Fort dans la Baye d'Arguim, mais fans commerce. Voyez la Collection de Hakluyt,

Vol. II. Part. II. p. 188, (18) Leon met cinq cens milles, & Mar-

mol fix cens. (35) Collection de Hakluyt , Vol. II. Partic II. p. 192.

Xxxii

BRUZ. II. Voyage.

Témnignages

Raue. II. Voyage. 1698.

roc, pour y recevoir de son Correspondant, Laurenr Madoc, des informations sur Tombuto & Gago, & sur la conduite des Mores qui avoienr fair depuis peu la conquere de ces deux Pays sous Alkayd Hamet. Madoc confirma l'idée qu'on avoit de la richesse de ces Contrées, & rendit témoignage qu'il en avoit vû arriver, au mois de Juiller de la même année, trente mulets chargés d'or.

L'Ecrivain anonyme d'une Lettre, qui se trouve jointe au voyage de Frejus en Mauritanie, imprimé en 1671, entre dans quelque détail (40) fur le commerce de l'or entre Maroc & Tombuto, & fur la maniere dont on traverse les. Déferts de fable. Il donne pour distance huit cent milles au Sud. Il représenre les deux rivieres du Senegal & de Gambra, comme deux branches du Niger . & place le lieu de leur division à quatre cens milles à l'Ouest du Royaume de Gago, dont il regarde Tombuto comme la Capitale. Il observe que suivant l'opinion de quantité de personnes on peur arriver au Royaume de Gago par ces deux rivieres; que les Anglois en ont formé l'espérance plus que toute autre Nation; mais que toutes leurs entreprises ont manqué parce. qu'ils n'ont pu remonter leur riviere au-delà de quatre ou cinq cens milles. Il ajoûte qu'il avoir souvent demandé aux Habitans des bords du Senegal si cetre riviere est plus navigable que celle de Gambra, & s'il n'étoir pas possible de remonter plus de quatre ou cinq cens milles; qu'ils l'onr assuré qu'on ne pouvoir remonter plus loin, par trois raifons infurmontables; les maladies caufées par le climat , la méchanceté des Mores , & les Rochers qui rraversent la riviere. On doit remarquer que cet Auteur attribue aux trois mêmes caufes le mauvais fuccès des Anglois fur la riviere de Gambra; quoiqu'an.

Obstacles qui arrerent les Européens.

> fond le grand obstacle, sur les deux rivieres, soit la hauteur des rocs & des cataractes qui les rend peu propres à la navigation. Monerte qui voyageoit en 1670 dans les Royaumes de Fez & de Maroc, explique la maniere dont se faisoir alors le commerce des Arabes à (41) Sudan . en Guinée & dans le Pays de Tombuto. Ils apportoient de ce dernier lieu du tibis ou de la poudre d'or, qu'ils y recevoient en échange pour du sel : & la vendant aux Mores & aux Juifs, ceux-ci la revendoient dans les Ports de Zafy ou Afafy , & d'Agader ou Santa-Cruz , aux Marchands de l'Europe , qui

la transportoient dans leur Pays (42).

On pourroit citer quelques autorités plus modernes, si tous ces rémoignages ne sussificient pas pour prouver que le commerce de l'or dans la Nigritie n'est pas imaginaire, & que pendant trois cens ans les Arabes & les Mores l'onr exercé de Barbarie à Tombuio & à Gago. Depuis qu'on a scu dans l'Eupe que c'étoit effectivement delà que venoit tout l'or de l'Afrique, on s'est efforcé d'y pénétrer, dans la vue de partager avec les Atabes & les Mores un commerce si utile, ou plutôt de le faire passer de leurs mains dans les nôtres. Les Portugais Les Portugais formerent les premiers cette entreprise; & quoiqu'ils l'ayent négligée du côté d'Arguim, parce qu'ils désespererent de pouvoir arriver à Tombuto par rerre, Marmol nous apprend qu'ils penserent ensuite à s'ouvrir une route par la riviere de Gambra, en faifant sauter le roc de Barakonda, Mais

veulent faire fau ter un en fer fat la riviere de Gam-

> (40) Page 13. de cette Lettre. (41) Voyez les Voyages de Mouette, p. 80. (41) Cest plutôt Belad al Sudan , qui signi- & suiv. fic Terre des Negres.

il est à présumer qu'ayant été découragés par la grandeur de l'obstacle, ils aban-

donnerent entierement leur entreprise (43). Les Anglois formerent ensuire le même dessein par la même riviere, dans la supposition qu'elle sortoir du Niger. Ils conservent encore cette idée, sans pouvoir l'éclaireir avec certitude, ni pénétrer plus loin que les rocs de Anglois,

Barakonda.

BRUE. II. Voyage. 1698. Tentative des

Enfin les François ont pouffé leurs découverres par le Senegal, mais avec Et des François, auffi peu de succès que les autres Narions pour le principal objet de leur entreprife. Ils ont trouvé des rocs insurmontables à trois cens lieues de l'embouchure de cette riviere. Ils sont encore incertains s'ils doivent la prendre pour le Niger; & quand ce le seroit en effet, ils ignorent si dans la supposition qu'il fur navigable au dessus de Govina, il les conduiroit à Tombuto.

Mais randis que plusieurs autres Nations cherchoient comme eux à découwrir Tomburo par les rivieres, ils ont pris des informations sur les routes par fur les routes par terre. Brue faifant conftruire fon Fort à Dramaner demanda soigneusement la firuation de Tombuto à divers Marchands Negres qui en avoient fait plufieurs fois le voyage. Ils lui apprirent que la Ville de ce nom n'est pas sur le Niger, mais à quelque distance de ses bords; que pour s'y rendre ils avoient fuivi pendant plusieurs jours la rive du Sud, & qu'ayant quitté cette riviere à Tombir où elle tourne vers le Nord, ils avoient mis fix jours de marche pour arriver à Tombuto. Trente-deux jours qu'ils avoient employés dans tout le voyage, en les comptant à dix lieues par jour, font trois cens vingt lieues depuis les cararactes de Felu jusqu'à cette Ville. Les Negres ajoûterent qu'il venoit tous les ans à Tombuto une groffe Caravane d'hoinmes blancs, armés de fusils, pour faire l'échange de leurs marchandises, & qu'ils emportoient beau-

coup d'or. Brue ne doura pas qu'ils ne parlassent des Mores de Batharie. Etant lui-même à Tripoli en Barbarie, il eut plusieurs fois l'occasion de voir parrir les Caravanes des Mores pour un Pays méridional qu'ils appellent Fai- Biue se parrir les Caravanes des Mores pour un Pays méridional qu'ils appellent Faifon , Faifan , ou Faifaon & Faizzan. Ces Caravanes étoient cinquante jours en chemin, sans y comprendre les jours de repos; d'où l'Auteur conclut que Faifan n'érant qu'à cent ou cent vingt lieues de Tripoli , il y a beaucoup d'apparence qu'au lieu de Faisan les Caravanes alloient à Tombuto. D'ailleurs ses Marchands Mandingos qui ont fait le voyage de Tombuto, racontent qu'outre l'or de ce Pays ils en apportent aussi du Royaume de Zanfara, & que les Matchands de ce Royaume employent cinquante jours dans leur voyage; or Zanfara n'est pas à plus de deux cens lieues de Faisan. Ainsi l'on doit conclute que les Caravanes de Tripoli vont à Tombuto, & que leur voyage est de quatre cens cinquante lieues, qui peuvent fort bien prendre cinquante jours de marche. Les Marchands de Zanfara y employent le même tems, parceque leur distance est à peu près la même. Il est probable que les Barques à mâts dont on a parlé, & que les Mandingos voyent fur le Niger à quelques lieues de Tombuto, sont celles que les Tripolitains employent depuis le premier endroit où ils rencontrent cette riviere, & qu'ils laissent aussi dans l'endroit le plus proche de Tombuto, qui suivant l'opinion de plusieurs Géogra-

(43) Le Roi de Portugal envoya des Ingé- dues. Marmol , Vol. III. p. 74. Ge fut appanieurs pour faire fauter un roc au-deffus de remment environ l'an 1510. Cantor. La peine & la dépense furent per-

X x x iii

BRUE II. Voyage. 1698. Caravane de Tripoli, Marchandifes qu'elle potte.

ghes n'est qu'à six lieues du Niger. La Caravane de Tripoli est ordinairement composée d'environ mille hommes, assez bien armés pour se défendre contre les bêtes farouches ou les Voleurs qu'ils peuvent rencontrer dans les Déferts. Ils y trouvenr de l'eau & du fourage pour leurs Chevaux & leurs Chameaux. Les Marchandises qu'ils porrent à Tombuto sont presque les mêmes que les François portent à Galam; des draps & des serges de diverses couleurs; bleu, verd, violer, jaune & rouge, mais rouge fur-tour, jusqu'à la valeur de vingt mille écus; des cristaux & des glaces, pour la même somme; du corail rravaillé de différentes fortes, pour douze mille écus; du papier, du cuivre, des bassins & des vases pour dix mille. Toute la cargaison peut monter ainsi à soixante deux mille écus, & l'on jugera de leur profir par les marchandises

en lie tire, & C . profits.

Marchandifes qu'ils prennent en rerout. C'est ordinairement trois mille quintaux de dattes, qu'ils vendent dans leur Pays à deux écus le quintal; douze cens quintaux de sené, dont il rirent quinze ccus pour chaque quintal; des plumes d'Autruche pour la valeur de quinze mille écus ; huit cens, ou mille Esclaves, & mille marcs d'or. L'article seul de l'or monte à cent mille écus; & comptant les Esclaves à cinquanre écus par rête, c'est encore quarante mille écus. Ainsi les cinq arricles ne font pas moins de cent soixanre-dix-neuf mille écus; desquels, si l'on déduir les foixante-deux mille où l'on a fait monter le premier fond des marchandifes, il reste pour profit cent dix-sept mille écus, gagnés dans l'espace de cinq mois. Les François poutroient se procurer ce gain avec plus de facilité, & par consequent avec encore plus d'avantage. Il est certain que le Royaume de Tomburo produit beaucoup d'or. Mais on

Richeffe & fertriné du Royau-

y en apporte austi de Gago, de Zanfara, & de plusieurs aurres Régions; ce qui ajoute aux avantages de la Ville de Tomburo, qui est déja riche en ellemême, celui d'être le centre du Commerce pour toures les parties de l'Afrique. Son Pays a d'ailleurs en abondance toures les nécessités de la vie. Le maïz, le riz, & toutes fortes de grains y croissent en perfection. Les bestiaux y font en grand nombre & les fruits fort communs. Il s'y trouve des palmiers de toutes les espéces. Enfin le seul bien qui leur manque est le sel. Comme la chaleur du climar le rend absolument nécessaire, il y est aussi cher que rare. On l'y recoir des Marchands Mandingos, qui l'acherent des Européens & des Mores. L'Auteur regréte qu'un si beau Pays soit si peu connu. Il est perfuadé qu'on parviendroit plus aifément à cette découverre aujourd'hui, parce que la Compagnie Françoise ayanr des Etablissemens dans le Royaume de Galam, il ne feroit pas difficile d'engager les Marchands Mandingos à prendre avec eux quelque Agenr François, Mais il faudroit choisir, pour cette entreprise, un homme de sçavoir & d'expérience, capable de dresser une Carre du Pays & de lever sur son passage le plan des Villes & des roures. Il seroir même à fouhairer qu'il fût versé dans la Physique, la Boranique & la Chirurgie ; qu'il sçût les Langues Arabe & Mandingo; & qu'il fût excité à courir les dangers d'une si grande enrreprise par des espérances proportionnées aux dissicultés du rravail. On obriendroir bientôr, par cette voie, une parfaite connoisfance, non-seulement de Tombuto, mais encore de toutes les Régions inrérieures de l'Afrique, dont on n'a publié jusqu'aujourd'hui que des Relations

Viles & confeils pour étendie les découver-

> puériles & fabuleuses, Après une découverte de cette importance, il seroit aisé à la Compagnie

de pousset son commerce par ses propres Facteurs, avec un bon nombre de Negres armés pour la sureté de leut voyage. Elle pourtoit former un Etablisfement au-dessus des cataractes de Govina, où elle entretiendroit de petits Bâtimens propres à naviguer sur le Niger (44) jusqu'à l'opposite de Tombuto, & s'épargner ainsi les trois quaris de la peine & des frais du voyage par rerre. Cette méthode la mettroir en état d'acheter sur les lieux, à rrès-bas prix, l'or, l'yvoire & les Esclaves qu'elle achete à présent des Mandingos, & lui épargneroit les profits qu'ils font sur les matchandises Françoises. Elle excluroit les autres Nations du même commerce. Elle couperoit le cours à celui qu'ils portent sur la riviere de Gambra.

Telles étoient les vûes de Brue. La juste opinion qu'on a de son courage & de ses lumieres fair juger qu'il les auroit executées, si le changement des affaires de la Compagnie ne l'eût obligé d'abandonner son entreprise.

(44) L'Auteur parle toujours dans la supposition que le Senegal est une branche du Niger, &c.

## CHAPITRE VII.

## Differends entre les François & les Anglois pour le Commerce de la Riviere de Gambra.

L n'est pas aisé de fixer le tems où les Angloiscommencetent à s'établir sur l'aporance des la Riviere de Gambra. Ce seroit d'eux-mêmes qu'on (45) devroit l'apprendre, l'apprendre, l'appre de l'aix l'apprendre de l'aix fi les fréquentes interruptions de leur commerce & les changemens des diffé- propres babilitérentes Compagnies qui se formerent pour ceue entreprise, n'avoient jetté de ' la confusion dans un événement déja forr obscur. Il est cersain que les Marchands de la premiere Compagnie de Dieppe & de Rouen avoient connu & fréquenté la Riviere de Gambra long-tems avant les découverses des Portugais. Ces Voyageurs Normands trouvant plus d'avantage pour leur commerce en Guince que sur la Gambra, négligerent leurs premiers Erablissemens sur cette Riviere pour en former de plus folides à Mina ou la Mina, au Petit-Dieppe, au Grand & au Petit-Paris, & dans d'aurres Parties de la Côte Méridionale. Le commerce des Esclaves n'étoit point encore commencé, & les Succession des Marchands Mandingos n'avoient pas pris l'habitude d'apporter vers la Mer, Portucai & des Pot, l'ivoire & les autres richesses qu'ils tirent des Royaumes de Tombuto, Angloisses la vierte de Ganques de Galam & de Bambuk.

Les Portugais, qui vinrent ensuite, remplirent la place que les Normands avoient quittée, & firent divers Etablissemens sur la Côse, depuis le Cap Blanco, & dans l'interieut même du Pays. Il en reste des rémoignages dans leurs Forts & leurs Comptoirs, donr les ruines sublistent encore; & malgré la décadence de leurs affaires, ils en ont conservé quelques-uns, à Kachao,

pas plus surprenant que les Anglois n'ayent navigations. On en a déja fair remarquer la rien de certain sur l'origine de leurs Etablisse-raison. C'est l'ignorance & la grossiereté de mens en Afrique, qu'il ne l'est de les trouver leurs Marchands, qui n'avoient de recomdans la même ignerance sur d'autres points de mandable alors que leur avidité pour le gain.

(45) Labat, Vol. III. p. 366. & fuiv. Il n'est leur ancien commerce & de leurs premieres

II.Voyage. 1698. Utiline que la Compagnie en

536

BRUE. 1698.

à Bintam & Biffao, fans parler de ceux de la Riviere de Gambra, où ils font par commission un commerce assez considérable, pour les François, les Anglois & les Hollandois (46).

Les Anglois, qui succederent aux Portugais, les chasserent de plusieurs lieux dont ils étoient en possession, & choistrent pour leur principal Etablisfement une petite Isle au milieu de la Riviere, entre Albreda & Jilfray, à

Jamesfort båquatorze lieues de l'embouchure. Ils y bâtitent un Fort, qu'ils autoient pû déti par les Autendre aisement, s'ils y avoient eu des Citetnes & des Magalins à l'épreuve des bombes. Mais le défaut de ces deux avantages l'ayant exposé aux incur-Pric & cate par fions des François & des (47) Pyrates, il fut pris plufieurs fois, pillé, démo-

par les François-

li, & les affaires de la Compagnie Angloife réduites si bas, qu'elles n'auroient jamais pû se rétablir sans l'assistance du Parlement. Cet Établissement portoit le nom de Jamesfort, & le tems de sa plus grande disgrace sut l'année 1695, où il fut pris & rasé par le Comte de Gennes.

Aufli-tôt que cette nouvelle fut arrivée en France, la Compagnie Francoise d'Afrique envoya ordre au Sieur Bourguignon son Directeur Géneral au. Senegal, de prendre possession des ruines du Fort Anglois, & d'établir un commerce reglé sur la Riviere de Gambra. Il executa la premiere partie de certe commission (48) au mois de Septembre 1696; mais nègligeant l'autre. il ne laitla personne dans le Fort pour y résider. Le Sieur Brue, qui retourna au Senegal le 20 d'Août 1697, avec la qualité de Directeut, s'appliqua plus sérieusement au progrès du commerce sur la Gambra. Il y envoya, au mois de Septembre de la même année, une Barque qui exerça le commerce sur la Riviere jusqu'à Guioches, & qui sit les Traités nécessaires avec leRoi de Barra.

Brue Etablie des Comptoirs ius la Gambea.

& les autres Princes du Pays. L'année suivante, il y établit des Comptoirs à Albreda & à Jereja sur la Riviere de Bintam ou Vintain, où il mit un Facteur avec quatorze François. Plusieurs Chaloupes Françoises remonterent asfez loin la Riviere de Gambra, & renouvellerent le Commerce avec les Nations qui en habitent les bords. On pourtoit s'étonner que les François n'eussent pas choisi pour leur éta-

Querelle des François avec deux Rois Negres

bliffement la Ville niême de Bintam, dont la situation est plus savorable au commerce que celle de Jereja. Mais lorsque ML de Genes avoit pris Jamesfort, il avoit brûlé deux Chaloupes Angloifes qui se carenoient près de cette Ville; ce qui avoit tellement irtité l'Empereur de Foigny ou Fonia, dont Bintam est la Capitale, qu'il fut long-tems fans vouloir souffrir qu'ils s'établissent dans ses Etats. Ils se firent une autre querelle avec le Roi de Batra, dont ils prévinrent sagement les suites. Brue ayant donné des ordres rigoureux pour atrêter l'Interlope, un Vaisseau de la Compagnie Françoise, nommé la Marianne, se saisit d'un Bâtiment Anglois sur lequel ce Prince avoit quelque interêt. Mais le Facteur lui restitua de bonne grace cent Esclaves qui se trouverent à bord. La conduite de cet Officier, après avoit été blâmée par la Compagnie, obtint ensuite des éloges lorsqu'elle sut mieux approfondie. Il avoit jugé qu'il valoit mieux renoncer au petit avantage d'une faisse, que de fournir au Roi de Barra un prétexte pout piller le Comptoir François.

Le Commerce de la Gambra ett seltiqué aux Anglois

La Compagnie de France continua de jouir du Commerce jusqu'à la Paix (46) Voy.le Voyage d'Afriq. par M.Moore. & 161. (48) Labat, Vol. IV. p. 176.

(47) Johnson, Histoire des Pyrates, p. 131.

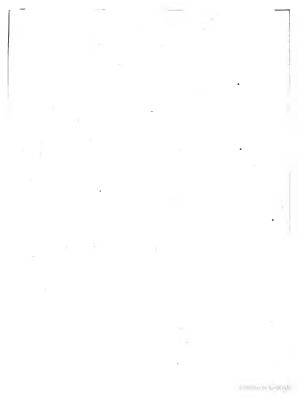





T. II. N. 2.

BRUE. 16994

de Riswick , où Jamesfort sut restitué à la Compagnie Royale d'Afrique qui n'avoit pas ceste de subsister en Angleterre. Elle y envoya M. Corker pour Gouverneur, au commencement de l'année 1699. Le Parlement d'Angleterre voulant rétablir ce Fott sans aucune dépense pour l'Etar, rendit le Commerce libre dans la Riviere de Gambra, sous la seule condition de payer au Directeur de la Compagnie dix pour cent à l'arrivée de chaque Vailleau, ou vingt pour cent à leur retour en Angleterre. Il est impossible de representet quelle multitude de Vaisseaux Anglois cette permission conduisit en Afrique, & quelle confusion elle mit dans le Commerce. Chaque Capitaine se hâtant de prévenir les autres, pour être plutôt chargé, le prix d'un Esclave monta jusqu'à quarante barres. Les Matchands Mandingos, qui n'en tiroient que quinze ou dix-fept de la Compagnie de France & de celle d'Angleterre, à Barakonda ou à Guioches (49), furent attirés à l'embouchure de la Riviere par l'esperance d'un profit qui compensoit avantageusement leurs peines. Ainsi les Agens de la Compagnie des deux Compagnies se virent forces de demeurer oilifs, & d'attendre pa- Angloise, riemment la fin de ce tuineux commerce. Depuis le mois de Janvier 1699 jusqu'au mois de Juin, rous ces Négocians particuliers ne transporterent pas moins de trois mille six cens Esclaves, & répandirent dans le Pays plus de marchandises qu'il n'en falloit pour plusieurs années.

La Compagnie Angloise ouvrit enfin les youx sur son imprudence. Elle sentit qu'il auroir mieux valu ne rien recevoir du Parlement pour les réparations de Jamesfort, que d'accepter un bienfait pernicieux, dont l'effet manifelte étoit de ruiner son propre Commerce. Elle avoit esperé de nuire par cette méthode au Commerce des François, & les plus grandes pertes tomberent sur elle-même. Cependant M. Corket avoit établi des Comptoirs dans plusients endroits où sa Compagnie n'en avoit jamais eu. Outre ceux des bords de la riviere, & de Jereja, il en avoir à Joval (50), & à Portodali. Il avoit envoyé au Roi de Kayor, qu'on a vû paroître tant de fois sous le titre de Damel, quelques-uns de ses Facteurs, avec des marchandises, & l'ordre de les vendre à ce Prince avide fort au-desfous de leur prix , en les accompagnant de présens considérables. Ces liberalités avoient eu si peu de succès, que le Damel après avoir promené les Facteurs Anglois de Ville en Ville, comme il avoit déja comble, fait dans une autre occasion, les avoit renvoyés sans payement, & fort heureux d'être échappés de ses mains. Corker avoit fait beaucoup plus. Il avoit vendu les marchandises de la Compagnie au même prix , c'est-à-dire , aussi bas que les Vaisseaux d'Interlope; il avoit employé la force pour fermer l'entrée de la Riviere aux Bâtimens de la Compagnie Françoife; il en avoit arrêté quelques-uns, & fait feu sur les antres, sous prétexte qu'ils étoient sans Passeport. En un mot, il avoit déclaré dans toutes les occasions une haine ouverte aux François.

Il reconnur enfin son erreur, & dans le chagrin de tant d'imprudences, il écrivit à la Compagnie Royale qu'il valoit mieux renoncer an dix pour cent, réparer le Fort à ses propres frais, & vivre en bonne intelligence avec la

(49) Autrement Joar. On ne doit pas être des François, des Portugais, des Anglois, furpris de voir porter deux, trois noms, & &c. quelquefois plus au même lieu ; c'est à dire (50) Joal , Juali , su Joala. celui qu'il a dans le Pays, & celui qu'il a reçu

Tome II.

Bat z. 1699. Compagnie Françoife , que de s'expofer 80s ou tard à la nécessife d'abandonner le Commerce. D'un autre c'oie, il propofa an Direcleur François un accommodement, par lequel le prix des matchandifes devoir ètre reglé de concert entre les deux Compagnies, avec des medires unanimes pour arrêter le commerce d'interlope suili-toir que l'Aclè de 1695 auroit été révoqué par le Parlement d'Angletert. Il envoya dans certe vieu un Officier au for Saint-Louis, le 10 de Novembre 1699, chargé de ses compliments pour Brue, & d'un projet de Concordat dont on nous a confeve les articles.

Projet d'un Concordat avec les François-

I. Que la Compagnie Françoife conferveroir fur la Riviere de Gambra le même commetce dont elle avoir joui avant la guerre, c'elt-à-dire, le droit d'entretenir des Composits à Albreda & Jereja; & que les Agens vivroient, comme auparavant, en bonne intelligence avec ceux de la Compagnie Royale d'Angletere.

II. Que la Compagnie Angloise ayant eu avant la guerre des Comptoits à

Joal & à Portodali, elle continueroit de jouir des mêmes Privileges.

III. Que la Barque Françoife du Sieur Defnos étant la feule qui eut été fai-

fie par les Anglois, elle (eroit reftituée à l'ordre da Sieur Brue; se que s'ils écoient portes à cette violence, c'étoit uniquement parte que le Sieut Definos, fous préceate de se rendre à Gnikar (51) pour se faite payer de quelques detes, avoit exercé an commerce Illicite, & menacé outrageusement le Géneral Anglois de détruite son Fort.

IV. Que comme il venoit encore un fi grand nombre de Vailfeaux d'Angleerre, il paroiffoir impossible d'établir advoellement un Tarif pour les Etclaves; mais que cer article feroit reglé audi-tôt que le Géneral Anglois auroit

recu les ordres de sa Compagnie.

V. Que la Compagnie Royale d'Angletetre ne pouvant chagriner les Marchands particuliers, rant qu'ils feroient autorifés pat l'Acte du Parlement, le Géneral François ne devoit pas prendre en mauvaife part qu'elle leur accotdât son secours dans l'occasion.

Brue envoya cette réponse aux Anglois, par le même Officier.

Réponfe du Gémeral François.

I. Qu'on étoic convenu, par la Paix de Kilvick, que les conquêres feroient refinincies de pars dé aurue, & toures les affaires réabiles dans le même état où elles étoient avant la guerte. Qu'avant la guerte le commerce de la Compagnie Angolief étoit borné à la Riviere de Gambar, a ul lieu que celui des François écendoit par Lettres Patentes depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Riviere de Sierat Leona; que la Compagnie François évoit toujour a ule même droit que les Anglois de commercer fur la Riviere de Gembra, rémoirs les Composits qu'elle avoit troujours entretenus à Alberda de 3 Jereja; qu'alfurément on ne pouvoit lui contefler d'en avoit autant que les Interlopiers Anglois de Portugais; qu'il forit de l'interêt muuel des deux Compagnies de sunit dans un commerce libre, & d'établi pour les marchandifes un Tarifau quel les Nègres feroient forés de fe foumetre, Jordu'ils ne pourtoient plus prendre avantage de la mauvaife intelligence des deux Nations pour troubler le Commerce.

II. Que la Compagnie Angloise étant limitée à la Riviere de Gambra, il

(51) Ce lieu est nommé ailleurs Ginhor ; c'est vraisemblablement le même que Jass.

539 n'étoit pas raisonnable qu'elle prétendit s'établir à Joal & à Portodali , puisque

c'étoir empierer sur les Droirs de la Compagnie Françoise.

BRUE. 1699.

III. Que le Sieur Brue se promettoit de l'équité du Géneral Corker qu'il restitueroit au Sieur Marchand, Magasinier de la Compagnie Françoise à Albreda, la Chaloupe & les effets qui avoient été saiss, suivant l'Inventaire qui feroit délivré : qu'à l'égard du Sieur Defnos, le Sieur Brue auroit rendu au Géneral Anglois la justice qui étoir dûe à son caractere, s'il eût pris la peine de la demander; que le Sieur Brue avoit déja rappellé Defnos pour lui faire rendre compre de la conduite; mais qu'il prioit le Géneral Anglois d'éviter à l'avenir toures les voies violentes, qui ne pouvoient servir qu'à rompre l'harmonie & l'amitié que les François souhaitoient d'entretenir.

IV. Qu'il fouhaitoit ardemment que le Géneral Anglois voulût représenter à sa Compagnie la nécessité de fixer, pour le prix des Esclaves, un Tarif qui fut commun aux deux Nations, & que les Officiers des deux Compagnies ful-

fent obligés d'observer fidellement.

V. Qu'avec toute la déférence qui étoit due au Parlement d'Angleterre , il ne faisoit pas difficulté de dire, qu'il y avoit eu de l'injustice à donner la liberré du Commerce aux Marchands particuliers, au préjudice non-seulement de la Compagnie d'Angleterre, mais de celle même de France, dont les inrerêts dans certe occasion n'étoient pas différens.

Brue finissoit en exhortant M. Corker à presser sa Compagnie d'employer tour son crédit pour faite supprimer la permission du Commerce particulier; & lui prometroit d'engager la sienne à s'unir, pout représenter au Parlement

l'importance de cette suppression.

L'inclination que Brue avoit à fixer, avec la Compagnie d'Angleterre, un Tarif fait à la migre de ou un prix reglé pour les marchandises, sur un pied dont les deux Nations Gambiapullent tirer autant de satisfaction que d'avantage, lui fit naître la pensée d'entreprendre un voyage à la riviere de Gambra, sur la Princesse, Vaisseau de trente-deux pièces de canon. Il entra dans cette riviete le 10 de Février 1700. Son premier soin fur d'envoyer faire des complimens au Géneral Corker. Mais apprénant qu'il étoir allé à Kachao, il prit ce tems pour visiter les Comptoirs d'Albreda, de Jereja & de Bissao. En chemin il se saisse d'un Vailleau Hollandois nommé l'Anne, qui faisoit le Commerce sur cette Côte. Comme il falloir passer devant Jamesfort pour se rendre avec sa prise au Comptoir d'Albreda, il salua les Anglois de neuf coups de canon, & leur envoya un de ses Officiers pour sçavoir quand leur Géneral pourroir recevoir sa visite. Ils répondirent à son artillerie coup pour coup. Le lendemain un Capitaine de Vaisseau, nommé Joanes, vint faire les complimens de M. Corker au Géneral François, & l'assurer qu'aussirôt qu'il seroit délivré de sa goute, il s'empresseroit de l'aller voir à Albreda.

Cependant on convint que Joanes itoit prendte Brue à Albreda, lorsque Corker commenceroit à se porter mieux. Il s'y rendit trois jours après, avec deux magnifiques Barques, au bruit des trompettes & des haurbois. Sept Vaiffeaux Anglois, qui étoient à l'ancre dans la riviere, déployerent leurs pavillons au passage du Général François & le saluerent de seur artillerie. En descendant, il trouva le Lieurenant du Fort & tous les Capitaines des Vaisseaux assemblés pour le recevoir. La Garnison étoit sous les armes. Corket, qui

1700.

Il fe prefente

Politeffes qu'il

Yyy ij

BRUE. 1700. n'étoir pat encote bien remis de sa goute, ne laisse pas de venir au-devant de lui jusqu'à la porte. Après le premier compliment, les deux Géneraux ne trevent dans une grande falle, o il a table du feith évoir déja préparée. Elle étoir site en longueux le. Order sit placer biene un sommer. Il é mité à faction de la contraint de la c

Il reçoit leur vifite à fon tourDeut jour a près cette vifite, il tequi celle de Corker, qui s'étoit promis de le fuprendre, mais qui fet tours brot loin de fie sépérances. Les Anglois futent fiarpis de la magnificence avec laquelle ils futent traités, & tour prèvenus gu'ils font en faveur de leus propres flages; ils convinent que rien n'approchoist de la galanterie des François. A l'égard du cérémonual il fut le mènq qu'à Jamestoit. Le Géneral Anglois & Geolfficiens fe creiterent fout fairs, asprès être convenus avec Brue de fe revoir le lendemain fur le Vaifieux Anglois de Capitaine Brown, qui coit entre Abbed & Jiffiery. Mais la fètre de la comment de la comment de la comment de la fine de la comment de la comment de la fine de la comment de la comment

Conférence dans le Fost Anglois.

Brues y rendit, & la conférence fouvrit aprè le diner. Corker parut fort difficé à fivire noursel se vice du Géneral François; mais fer pouvoir n'éctain pes affer é rendus pour rien conclure fans le conferencement des Capitaines qui récient à l'ancre dans la vivirer, il devint nescéliaire de le faire inviter à l'affemblée, quoiqu'il fit aifé de prévoir qu'ils ne gouireroient pas des réfolutions qui dévoient metre fin à l'aut commerce. Cependant syant éet appellés, Brue leur repréfenta le péjudice currême que les Marchands particuliers apportoient au Commerce des deux Nations, en fourtifilar aux Negres des marchandifes au-defloux de l'ancien prirs; ce qui leur avoit donné l'occasion d'augmentez à l'excès calci des Étclaves & des provisions. Pour temédier à ce défordre & rétablir le Commerce fur l'ancien pied, il leur demanda la permittion de propofer quarte arriviles.

Articles propo-

1. Que fl'on vouloit couper déformais la fource à toures les contellations, il falloit néceffirement fixer les lieure à les deux Compagnies avoire le droit du Commerce, foit enfemble, foit éparément; que dans cette vite il falloit que les Comproits des deux Compagnies à Joa d'à Portrodali commençasfient par fe teritet de ces deux lieux, judqu'à ce que le fond des affaires fût ajuté entre les Suévieirus respectifs.

II. Que si les Anglois persistoient, après cette convention, à faire le commerce du côté de Joal & de Portodali, les François auroient la même liberté sur la triviere de Gambra.

111. Qu'il patoissoir convenable aux intérêts des deux Compagnies que le Gouverneur Anglois sit faist & confisquer les Vaisseaux Portugais qui viendroient commercer dans la Gambta.

IV. Que si le Tarif n'éroit pas bientôt reglé, suivant le quatrième article du Mémoire qu'il avoir envoyé au Géneral Anglois, le Commerce de l'Europe étoit perdu sans ressource, puisque les Negres ne cessoient pas d'augmenter de jour en jour le prix de leurs matchandises & de diminuer celui des marchandifes de l'Europe. Il en donnoit pour exemple le prix des Esclaves, qui étoit monté à trente ou quarante barres par tête, tandis que celui de la Compagnie n'avoit jamais surpassé vingt ou vingt-deux Barres.

BRUE. 1700.

Brue reconnut bientôt que les propolitions ne s'accordoient pas avec les intérêts de la plus nombreuse partie de l'Assemblée. Les Capitaines étant sortis glois. un moment avec leur Génetal, rentrerent presqu'aussi-tôt, & Corker répondit à Brue en leur nom, que sans un ordre exprès de la Compagnie d'Angleterre, autorifé par le Parlement, ils ne pouvoient consentir au Tarif proposé entre les deux Nations; qu'ils ne troubleroient pas les François dans la possession de leur commerce à Albreda & à Jereja, mais qu'ils ne leur accorderoient jamais la liberté de remonter plus haut dans la riviere, puisque les François la leur avoient ôtée dans celle du Senegal ; qu'à l'égard de la Felouque du Sieur Defnos, qui n'avoit été qu'arrêtée, elle feroit rendue au Sieur Brue lorfqu'il voudroit la demander : que la proposition d'interdire aux Anglois le commerce de Joal & de Portodali regardoit le Parlement d'Angleterre, qui prendroit soin sans doute de reglet cet atticle; & que la restitution du Vailseau de William-Jane contribueroit à terminer là-dessus tous les différends.

Telle fut la fin de la conférence. On prit de part & d'autre le Mémoire de ce qui s'y étoit passe ; & les deux Géneraux se séparerent avec de grands témoignages d'amitié & de civilité.

Brue s'érant apperçu que le Géneral Anglois favorisoit sécretement son opi- ta compagnie nion, se flatta qu'il employeroit son crédit auprès de la Compagnie Angloise un poureau Gon pour avancer le succès de ses intentions. Mais Corker fut rappellé vers la fin verseat, d'Avril, & le Sieur Pinder nommé pour lui succeder. La Compagnie d'Angleterre envoya dans le même tems à Jamesfort une Compagnie de Grenadiers, avec des Ouvriets pour la réparation du Fort, qui portoir encore des marques de l'expédition de M. de Genes. Brue ne manqua point d'écrire aunouveau Géneral pour le complimenter sut son élévation, aussi-bien qu'au-Sieur Corker, pour le féliciter du bonheur qu'il avoit de quitter un climat si préjudiciable à sa santé, & d'aller jouir dans sa Patrie (52) des richesses qu'il avoit acquises en Afrique. Pinder en recevant la Lettre du Géneral François, lui envoya fon Lieutenant, avec son Chapelain & le Capitaine du Vaisseauqui l'avoit amené pour lui rendre ses politesses. Ils s'assemblerent plusieurs fois; & cherchant tous deux les véritables intérêts de leur Compagnie , ils con formetent enfin un plan de paix & de commerce, qu'ils entreprirent de faire approuver à Paris & à Londres. En même tems Pinder communiqua au Géneral François un Mémoire présenté au Parlement d'Angleterre par la Compagnie Royale d'Afrique, en lui apprenant qu'il y avoit lieu d'esperet que les soins des Ambassadeuts des deux Couronnes dans les Cours respectives produi-

(51) Il avoit gagné en peu de tems treize mille ainq cens livres fterling

roient bientôt une parfaite intelligence.

Yyy iig

BRUE. 1700. Rations qui les fuit manyate.

— Après beaucoup d'efforts, Brue perdit l'efférance de réufit dans fes viet; Quoique le Gouverneur Anglois les approuvis, les Marchands particuliers, na dont les intérêts évoien fort différens de ceux de la Compagnie, ne cefferen par de s'yopporer; s', par leur crédit ou leurs libéralités, ils oblinnen du Gouvernement d'Angleterre un Vailleau de guerre de cinquante pièces de canon pour affirer le ur Commerce.

Un Vaillean Anglois le préfente devant Gorée.

Aussitôt que ce Vaisseau, nommé le Rochester, fut arrivé dans la riviere (53) de Gambra, le Capitaine Mayn, qui le commandoit, éctivit à Brue que sur diverses plaintes des Sujets de l'Angleterre, qui accusoient la Compagnie Françoise de les troublet dans leur commerce, & d'avoir fait saisir plufieurs Bâtimens Anglois, contre les articles formels du Traité de Riswick. le Roi son Maître l'avoit envoyé pour proréger le Commerce Anglois sur cette Côte, & pour demander la restitution des Vaisseaux saiss, particuliérement celle du Brigantin le Saint Georges. La réponse du Géneral François n'érant pas venue aufli-tôr que Mayn l'attendoir, il fortit de la riviere pour aller mouiller devant Gorée, hors de la portée du canon, & dépêchant un de ses Officiers à Brue avec le pavillon blanc, il lui fit demander li sa Nation étoit en paix ou en guerre avec les Anglois. Le Député déclara aux François que le Vaisseau qui avoit mouillé dans seur Rade étoit un Vaisseau de guerre Anglois de cinquante piéces de canon ; que si le Fort lui faisoit l'honneur de le saluer , les Anglois rendroient coup pour coup; mais qu'ils demandoient du moins que le Fort fit feu de deux pièces, pour leur faire connoître qu'on n'étoit pas en guerre avec eux. Brue répondir que ce n'étoit pas l'usage des Fotts Royaux de saluer les premiers; mais que si les Anglois vouloient commencer, on leur rendtoit coup pour coup. L'Officier Anglois n'esperant plus de faire tomber Brue dans le piege, lui demanda une réponse à la Lettre du Capitaine. Elle lui fut accordée fur le champ. Brue lui marquoit qu'il lui avoit envoyé la copie d'un Arrêt du Conseil d'Erat, datté le 24 d'Avril 1700, dans lequel il trouvetoit les explications qu'il demandoit, sur-tout par rapport au Vaisseau le William-Jane, qui malgré les représentations du Lord Manchester, Envoyé d'Angleterre à Paris, & quoiqu'il eut payé dix pour cent à la Compagnie Angloise, avoit été déclaré de bonne prise; que le Brigantin le Saint Georges, que Mayn réclamoit, ayant été pris sans permission & sans palleport, étoit encore plus sujet à confiscation. Il ajoûtoit que toute sa passion étoit de vivre en bonne intelligence avec les Anglois, suivant les ordres du Roi son Maître & ceux de sa Compagnie, pourvu que les Anglois ne fissent rien de propre à la rroubler. Après avoir reçu cette Lettre, Mayn leva l'ancre & s'é-

Artifices des Of-

ls se retirene

loigna de Gorée.

Les Officiers de la Compagnie Angloife furent bientôt forcés de reconnoître que les propofitions de Brue étoient ce qu'ils pouvoient accepter de plus
utile. La guerre ayant éclaté dans l'Europe, toute la diligence qu'ils apportela mosfiniphit rend nettre Jamesfort en état de le défendre, ne l'empecha point d'être pris
au commencement de 1703 par le Sieut de la Roque avec un feul Vailfieux y
l'année fuivante il fur pille d'art Henri Buon, Armateur de la Martinique,
l'année fuivante il fur pille d'art Henri Buon, Armateur de la Martinique,

qui montoit un Brigantin nommé le Fanfaron, avec cent vingt hommes. Ainh

(11) Il étoit arrivé le 11 de Mars 1701.

le Commerce de la Compagnie Angloise sut réduit si bas sur cette Côte, qu'elle se vit obligée de proposer à la Compagnie Françoise un Traité de neutralité, dont les articles furent signés à Londres le 8 Juin 1705 par les Agens des deux Partis. On nous en a confervé la substance.

BRUZ. 1700. Neutralité pro fée par laCompagnic Angloice. Articles decilés.

I. Que les deux Compagnies ordonneront à leurs Gouverneurs & leurs Officiers dans tous leurs Etablissemens sur la Côte d'Afrique, depuis le Cap Blanc jusqu'à la riviere de Sierra Leona, de vivte en bonne intelligence & de s'aider reciproquement contre les Negres ou quiconque entreprendroit de troubler leur Commerce. II. Que la Compagnie Angloife s'engage à ne pas permettre qu'aucun de ses Officiers, de ses Agens, & de ses Commandans de Vaisseaux, attraque ou chagtine, par mer ou par terre, aucun Fort, aucun Comproir , ni aucun autre Etabliffement de la Compagnie Françoife , depuis le Cap Blanc jusqu'à la riviere de Sierra Leona; ni aucune Barque, Vaisseau, ou Bâtiment de la même Compagnie, exerçant le Commerce dans les rivieres ou sur la Côre. III. Que la Compagnie Françoise du Senegal promet les mêmes égards pour la Compagnie Angloite entre le Cap Blanc & les rivietes de Sietra Leona & de Scherbaro inclusivement. IV. Que si quelque Vaisseau de l'une ou l'autre Compagnie étoit pris par les Armateurs, les Pyrates, ou les Vaisseaux de guerre de la Nation opposée, cette violence qu'aucune des deux Compagnies ne peut prévenir, ne sera pas regardée comme une infraction du Traité. V. Que les deux Compagnies s'employeront auprès de leurs Cours respectives pour obtenir que les Vaisseaux de guerre de l'une & l'autre Nation ne commettent pas d'hostilirés dans les botnes qu'on a nommées. V I. Que pour l'execution de ces articles, le Traité sera dépose entre les mains du Sieur André de la Porte à Leyden, & qu'on s'engage de part & d'autre à le figner & le ratifier auffi-tôt que la défense du Commerce sera levée par les deux Cours. VII. Qu'on promet aussi de ne rien négliger des deux côtes auprès du Ministre de chaque Nation. VIII. Que les deux Compagnies donneront ordre à leurs Gouverneurs, leurs Facteurs & leurs Agens de se rendre fidélement les Déferteurs.

Depr avantu-

Pendant que Brue étoit au Comptoir d'Albreda, il eur deux avantutes remarquables. La premiere fair honneut à sa continence, dans l'atraque qu'elle 100 de 1814erecur d'une fameuse Courtisane du Pays. C'étoit une femme de distinction. fille d'un Roi, & veuve d'un Portugais. Elle n'avoit pas été moins galante pendant fon mariage que depuis qu'elle étoit veuve; & ses charmes avant fair impression sur le Roi de Barra , elle avoir fair avec lui quelques marchés fort avantageux. L'Auteur loue la beauté de sa taille & celle de son visage. Elle étoit adroite & rusée. Elle parloit en perfection les langues Fran- Carattere d'une çoife, Angloife & Portugaife. Elle sçavoit même écrire dans ces trois Cournaine da langues. Ses richesses , la beauté de sa maison & la multitude de ses Domestiques relevoient encore l'éclat de ses qualités personnelles. Elle se nommoit la Signora Belinguera. Jamais femme ne fut plus exercée dans l'art de plaire & ne connut mieux celui de ruiner ses Amans. Plusieurs Européens en ont fait une expérience qui leur a coûté bien cher. Cependant l'intérêt de la Compagnie obligeoir les Facteurs d'entretenir son amitié par des présens.

Brue n'ayant pû se dispenser de lui rendre une visite, elle le recut dans une

BRUE. 1700. Repas qu'ell donne à Baue. grande falle, ouverre de trois côrés, à la maniere des Portugais, & forb bier ornée de fauteuils & de tapilières. Il ne parois pas qu'il eut defficin de rende fa vifite fort longue. Mais la Signosa, qui penfoir à le mettre au nombre de fex oragites, le retina dinter avec les cardièles les plus flateufes. Le repas fut fettv fort proprement. D'abordi il ne manquoit rien à la beauté du linge. Le remier fervice conflicite fruits du Pays, tel sue des circins, des orages, des melons, & deux ou trois fortes de bananes & de kurbatis. Il fut relevé par teix il Poules su mir, en de le poirte dennieri les comments. El rende de fortes de la comment de fortes. Le rende de fortes en la commentation de la commentation de

Sa parure.

Elle étoit vêtue d'une chemûfe d'homme, fort fine, avec des boutons d'or au col & aux poignets. Part-dellis, elle portiu tu nocitré de fair à la Portugaife; & pour jupe une de ces belles étoffes du Cap-Verd, qui se nomment Pagna alte. Sa coesture étoit in me forte de turban de mouisleine blanche brochée d'or précievoit un peus ser le voit en objet de grains d'or entremèlés d'ambre & de corail 3, & de très-belles bagues préqu'à tous les doigst. Certe parure contribuoir pas peut à relever ses charmes nautens. Brue lu lui fun fort beau présent, & se crut fort beuteux d'être échappé aux pièges d'une semme si dangéreuse.

Avanture d'un Impodeut Ne-

Sa seconde avanture sur avec un imposteur Negre, qui se donnoit pour Prophete . & qui se prétendoit inspiré du ciel pout découvrir les secrets les plus cachés. Il se vantoit de pouvoir se rendre invisible, & faire entendre sa voix à toutes fortes de distances. Ses Disciples & ses Parrisans atrestoient la vérité de ses miracles, & la confirmoient par cent relations fabuleuses; de sorte que le Peuple toujours crédule & passionné pour les nouveautés, donnoit avidement dans le prestige. Ce Charlatan se disoit envoyé du Ciel pour rétablir l'ordre & la justice ; & prenoit le titre de Mamayenbuk , c'est-à-dire de grand Justicier. Il étoit sans cesse accompagné d'une multitude armée de ses Disciples. On n'approchoit de lui qu'avec des marques extraordinaires de soumisfion. S'il parloir, rous les Affiftans demeuroient dans un profond filence, Il auroit éte dangéreux de le contredite ou de révoquer en doute la vériré de sa mission. Enfin la faveur du Peuple l'avoit rendu si redoutable, que si sa prudence & sa conduite avoient répondu à son impudence, il n'auroir pas eu de peine à s'elever sur le rrône. On voyoit courir de routes parts des troupes de Negres, pour se mettre sous sa protection; car ceux à qui il donnoit une sois le titre de ses enfans ne se croyoient plus soumis à l'oppression du Roi & des Grands. Dans sa marche, il se faisoit préceder d'un petit tambour. S'il ouvroir la bouche pour prêcher ou pour parler, c'étoit avec un ton d'autorité qui faisoit rrembler le Peuple, & qui disposoit tous ses Partisans à lui rendre une obéiffance aveugle.

Brue, passant un jour près d'un bois, sut sutpris d'y voir une nombreuse assemblée. S'étant avancé vers un grand arbre, qui sembloit attirer les regards de cette populace, il appetçut des habits suspendus. C'étoient ceux de l'Imposteur; & les Negres paroissoient persuadés qu'il y étoit lui-même, quoique par la vertu de ses secrets il se rendit invisible. Brue, qui étoit à cheval, voulut s'approcher davantage, pour examiner mieux en quoi consistoit l'artifice; mais rout le Peuple s'efforça de l'arrêter par de grands cris, en le menaçant d'une mort certaine s'il avoit la hardiesse de toucher aux habits. Ses Laptots mêmes, le voyant soutd aux prieres & aux menaces, se mirent à pleurer, comme s'ils eussent déja perdu leur maître. Cependant il arriva au pied de l'arbre, & frappant les habits d'une canne qu'il avoit à la main, il fit voir à l'assemblée presigna. qu'il n'y avoit rien d'extraordinaire. Le Prophete apprenant cette infulte déclara qu'il avoit pardonné au Général François, parce qu'il se sentoit de l'affection pour lui, & qu'il sçavoit qu'un jour il devoit se convertir. Après cet incident, Brue eut la curiolité de le voir. Quelques présens qu'il lui envoya le déterminerent à se rendre au Comptoir, mais suivi d'un grand cortege. Sa tobe d'écorce d'arbre étoir si longue qu'elle trainoir à terre, quoiqu'il s'en enveloppat la tête pour se cacher la moitié du visage, & qu'il eut aussi les mains convertes de ses grandes manches. Brue lui sit faire diverses questions par ses tirecoit une vi-Interprêtes. Mais il ne fit aucune réponfe. De tems en tems il se mettoit à danser au sou de son tambour. La couleur de sa peau étoit fort noite, & son âge paroissoit d'environ trente ans.

BRUZ. 1700.

Brue décruit fes

fite au Comptost.

## CHAPITRE VIII.

## Voyage du Sieur Brue, d'Albreda à Kachao.

PEndant le séjour que Brue fit au Comptoir d'Albreda, il forma le defsein de quitter les botds de la riviere pour s'avancer par terre jusqu'à Kachao (54); moins dans la vûe de satisfaire sa curiosité, que dans la résolurion d'y établir un nouveau commerce, & d'éxaminer par ses propres yeux ce qu'il avoit à se promettre du Pays, sans se sier aux Officiers subalternes, qui ont toujours beaucoup d'interêt à cacher une partie de la vérité à leurs Supé- Subaltetues.

Il partit d'Albreda, sans autre suite que deux Facteurs, son Chirurgien, ses Domestiques, & un petit nombre de Laprots, pour le transport de son bagage & de quelques marchandises dont il vouloit faire des présens sur la route. En rraversant la Riviere de Gambra, il tendit une visite au Gouverneut Anglois de Jamesfort, qui le reçut fort civilement, & qui lui donna pour guide un de ses Officiers, fort versé dans la connoissance du Pays, & des différentes langues des Negres.

Départ du Gé-

De Jamesfort, il entra dans la Riviete de Vintain, ou Bintam, qui se jette dans la Gambra du côté du Sud, une lieue au-dessus du Fort Anglois. Les Européens l'ont nommée la Riviere de Saint-Grigou. L'entrée en est facile & le Canal profond. Ses rives offrent, sur la droite, des collines chatgées de grands

(54) Les François prononcent Kachan. Les Portugais écrivent Chaches. Les Anglois écrivent Kacheev, & prononcent Kachien.

Tome II.

Zzz

BRUE. 1700. Situation de la Ville de Vintain ou Bincam.

Bois; & fut la gauche, de vastes plaines, ou des prairies qui s'étendent à perte de vue. La Ville du même nom est située sur la rive droite, au pied d'une colline, & couverie d'arbres qui garantissent les maisons de l'ardeur du Soleil.

Brue prit fon logement au Comptoir Anglois.

Il trouva dans cette Ville quantité de Portugais, qui s'y sont fait des établissemens, & qui ont une plus belle Eglise qu'à Jilfray. Leurs Chefs se rendirent auprès du Général François en habits de cérémonie; c'est-à-dire, vêtus de longues tobes noires, avec l'épée au côté, le poignard à la ceinture, de grands chapelers à la main gauche, qui pendoient sur le pomeau de leurs épées, des Portugais qui chapeaux plats comme ceux des Quakers, & de longues moultaches. Ils firent

s'y font établis.

Agu.

un compliment fort grave, qui fur suivi de présens & d'offres de service. L'Alkade, ou le Chef Negre de la Ville, vint faire auffi fa cour au Génétal, qui le renvoya fort fatisfait avec quelques flacons d'eau-de-vie. Le foir, Brue rendit visite à ceux de qui il l'avoit reçue, & crut en devoir une aussi à la femme d'un Capitaine Anglois, nommé Agis. C'étoit une Mulâtre, qui n'avoit pas encore trente ans, grande, bien faite, & d'une figure agréable, mais fans beauté. Elle avoit époulé en premieres nôces un Portugais, qui l'avoit laissée Vilite que Brue veuve dans une grande jeuneile, avec un bien affez confidérable. Auffi sa maison & le nombre de ses domestiques répondoient-ils, à sa fortune. Brue la trouva fous fon portique, affile fur une natte, avec trois servantes Negtes qui filoient du coton autour d'elle. Aussi - tôt qu'elle cut apperçu la Compagnie du Général, elle se sit apporter un pagne pour se couvrir. Ses fileuses se retirerent. Il ne resta qu'une de ses filles, & deux Esclaves Negres qui se rinrent debout derriere sa chaise; car elle en prit une, après en avoir fair donner à toute la

Compagnie. Elle parloit fort bien les Langues Portugaise & Angloise, mais elle ne sçavoit le François que pour l'entendre.

Après les premiers complimens, une de ses Esclaves, jeune & fort jolie. mais vême avec peu de modestie, présenta au Général du kola dans un bassin d'étain. C'est un fruit fort estimé des Portugais. Il est amer, & jaunit les dents & la salive. La même Esclave lui offrit ensuite, dans une couppe de terre de Portugal, de l'ean fraîche, qu'il ne trouva pas meilleure après avoir mangé du Kola, quoique les Portugais en avent cette opinion. Madame Agis fit voir au Gouverneur deux perits cauons de cuivre, qui avoient appartenu à son premier Mari. Brue promit de les acheter. Elle l'invita à dîner le jour suivant. Comme il lui reconnut l'esprit adroit, & qu'il avoit appris qu'elle étoit fort bien à la Cour de l'Empereur de Foigny ou Fonia, il accepta volontiers son invitation. Le Capitaine Agis étoit alors à Barakonda. Quelques mois après, ayant trouvé à son rerour que sa femme étoit accouchée d'un petit Negre, & la soupconnant de l'avoir eu de l'Alkade, avec lequel il présendoit avoir découvert qu'elle étoit en commerce de galanterie; il pouffa la rage jusqu'à écraser l'enfant dans un mortier, & le jetter ensuite aux chiens. Sa femme, épouvantée de cette barbarie, prit pendant quelque tems le parti de se cacher; mais ils se réconcilierent enfin , & recommencerent à vivre ensemble.

Fffer barbare de la jalousie,

> Vers le soir Brue fit une promenade autour de la Ville, pour observer les bords de la riviere, & le grand nombre de ruisseaux qui s'y jettent. Il y vit une si prodigieuse quantité d'Abeilles, qu'il ne fut pas surpris que le Pays produife tant de cire. Les Habitans de cette Contrée sont distingués parle nom de

Flups ou Floupes. Ilsont une langue, ou plutôt un dialecte qui leur est propre. Leur Religion n'a pas d'objet fixe; ou s'ils ont quelques divinités, ils ne leur rendent que des adorations arbitraires. Ceux qui habitent l'intérieur des terres font farouches, & fouvent eruels pour les autres Negres qui passent dans leur Labetant du Pays, à moins qu'ils ne foient à la fuite de quelque Européen. A Bintam, & pays, dans les lieux voifins, ils ont le naturel beaucoup plus doux. Ils aiment les Etrangers, ils sont de bonne foi dans le commerce; mais comme ils ne sont pas capables de tromper, ils n'aiment pas non plus qu'on abuse de leur simplieité. Brue patfa quatre jours à Bintam, pour y jetter les fondemens d'un Comptoir, qui reçut bientôt sa persection. Elle ne sut d'abord retardée que d'un Comptoix par l'absence de l'Empereur, qui étoit allé seeourir le Roi de Komba contre ses Sujets rébelles.

BRUF. Carachere det

Etabliffement

Le Général François quitta Bintam pout se rendre à Jereja. La distance n'étant que de sept lieues, il étoit à peine six heures lorsqu'il y arriva ; mais les Crépuscules sont si eoutes dans ces Régions Equinoxiales, que la nuit le surprit tout d'un coup. Il fut recu dans cette Ville avec de grands honneurs , par l'Alkade Negre, par les Portugais, & par les Facteurs des Comptoirs Anglois Jereja. & François. Le lendemain, il se rendit au Palais du Roi, qui n'est qu'à une demie-lieue de la Ville. Ce ne fut pas sans difficulté qu'il se procura des Chevaux pour son correge. Ils sont non-seulement rares dans le Pays, mais petits & fort mal faits. La plus grande partie du commerce s'y fait par eau.

Les cabanes du Roi sont en assez grand nombre pour former un petit Village. Brue trouva ee Monarque sur le seuil de sa porte. C'étoit un petit homme, d'une figure assez agréable, les yeux vifs, la bouehe riante, & les dents fort au Ros qui le traite à dinter. blanches. Son habillement n'étoit pas différent de celui des Negres; exeepté qu'il portoit sur la tête un chapeau à la Portugaise, & qu'il tenoit à la main une longue épée Espagnole, sur laquelle il s'appuyoit. Après les premiers complimens, il conduifit le Général François dans la falle, & s'affit avec lui fur des fieres de bois. La conversation dura jusqu'à l'heure du diner. Le Roi fit passer ses Hôtes dans une seconde chambre, où l'on avoit deja servi. Il s'assit avec ses femmes, mais en laissant une place entre la Reine & lui, qui fut remplie pat le Général. Il ne parut que des femmes, pour servir à table. Le dînet consista dans une grande fricassée de Poulers & quelques plats de riz, de kuskus, & de biscuit. On prodigua le vin de palmier; & Brue ayant fair apporter de l'eau-devie, du vin de l'Europe & des confitures; le repas fut poulle jusqu'au soir avec de grands témoignages d'une satisfaction mutuelle. Le Général fit divers préfens au Roi & à la Reine. Mais ceux qu'il fit au Roi lui furent si agréables , que ce Prinee avoua qu'il n'avoit jamais rien vû de si magnifique. Il étoit pasfionné pour les atmes à feu, & l'adresse ne lui manquoit pas pour s'en servir. Ses Sujers ne sont pas moins belliqueux. De bons Officiers en seroient d'excellentes Troupes; & les Anglois l'ont reconnu par plus d'une expérience. Quelques mois avant l'arrivée du Général Brue, sur quelques sujets de plainre qui regardoient les droits & les présens, ils envoyerent une Chaloupe bien armée jusqu'à Jereja. Le Roi qui avoit mis ses gens en embuscade, derriere quelques arbres, sur le bord de la tiviere, reçut ses Ennemis avec un seu si

vif, que pendant deux heutes ils n'oserent paroître sur le pont; & vraisem-.

Il fait fa cour

Brayoure de ce

Baul.

à propos pout tirer les Anglois d'embatras. Bientôt la paix fut conclue à l'a1700.

ployées à le défendre. Ourre quantité de Brutgais qui vivent dans les Etax,

& qui lui payent un tribur annuel , les Sujets iont compolés de deux Nations
Negres, les Bagnons (5) & les Fluyn. Les premiers slabitent la rive Sud de

Negres, 1es Bagnons (53) & les Euges. Les permets aboltent la rive Suid de sogréfie de louir luviere de Gambra, & forment une Narion civilifére, bara ex indiuftricuté, sogréfie de louir Leurs femmes paroiffent entièrement livrées à l'économie domethique, & au foi no de leurs familles, a vec une application qui rich pas ordinaire aux Negres, or rapporre que pour éviter la médifance & l'inutilité des difours, elles fe remplifient la bouche d'eau pendant qu'elles font autravail. Le Roi fair fa réfidence au Nord (56) de Kafamanfa. Het Hololaire, lui de rous fes Sujers (57), & par

ce au (voca (s) de Atlamania. Heridolatre, june, coustes sujets (37), éc par conféquent plus facile à convertir que les Mahomeras. Céroir du moins l'opitiparon ma- nion de Dom Juan Felipe, Gentilhomme Epagnol établi depuis long-tems it à taillé 4d dans le Pays, & si agréable au Roi, que ce Prince lui avoir donné en mariade, que de se filles, qui ne manquoit ni de jeunesse, a d'agrémens.

Dom Juan assura le Geméral qu'il avoit converti sa femme, & que le Roi, fon Beau-pera avoit embassife fectremenne le Christianisme. Il raconoit mècres resultation.

Convention.

Conventio

merveille étoit artivée. D. Juan avoit offers aux Portugais du Paya de partage Justi Prougaile les fris d'une Mission. Il savoient redisci d'entre dans une si peixel intention s stable et al. the cqui lui faisoit croire que évoit autant de Justi deguifes, que la craine de l'Indque qui lui faisoit croire que évoit autant de Justi deguifes, que la craine de l'Ind-Quoique l'aportune de grands chapelets y il est certain, a joute l'Auteur, qu'ils ne menen pas une vie fort chérienne. Pour remercier le Genéral de les répétens, le Roit olanna ordre à l'Alkade de

rēté fix jours. Brue partit accompagné de fêtae perfonnes bien armées, de cinque vouleur de bagae, e de deux (hevaux de bagae, e de deux (hevaux de bagae, e premier jour, fa marbur de fix de dix lieuce. I larivia le foir à Paska, grand Village de Negres lla multiple de la compagne de la volatile, du Poilfon, da kukux de da miel; enfin plus qu'il n'aucuri falle pour traite cinquante perfonnes. Outre de l'eau

Jereja de lui fournir des Chevaux, & lui prêta rrois des siens. Après s'être ar-

enhin plus qu'i i n'auroit fallu pour traitec (anquante perfonnes. Outre de l'eau l'encellente & du vin de palmier; o loi li fervit une liqueur (58) qui e nommo mér l'avob.

Farob, 8 qui a quelque reflemblance avec la biere. Elle fe fait avec certains fruits, dont les noms feront rapportes dans l'article des productions naturelles du Pays. On en met plus ou moins, à proportion de la force qu'on veus

> (55) Autrement Bannons ou Bannons. Moote écrit Banyans dans son Voyage d'Afrique, p. 40. (56) A douze ou treize lieues de la mer, dit beaucoup.

l'Aureur anonyme de la Relation qui est à la (58) Labat, Vol. I. p. 20. & suiv. fin de le Maire, p. 125.

J) 2 70, 364 HA

donner à la liqueur. Après l'avoir fair bouillir, on la passe au clair dans de grands vaisseaux de terre, où la fermentation lui fait jettet une sorte d'écume ou de lie. Elle a l'odeur & le goût du pain de gingembre, Brue la trouva beaucoup plus agréable que le vin de latanier, dont les Sereres font usage; mais elle enyvre facilement.

BRUZ.

Il avoit été surpris, dans sa marche, de voir le Pays si bien cultivé que Festilité du pays. rien n'y paroifloit en friche. Les cantons bas étoient divises par de petits canaux, & semés de riz. Au long de chaque canal, l'art des Habitans avoit élevé des bordures de terre pour arrêter l'eau. Les lieux élevés produisoient du millet, du maiz & des pois de différentes especes, particuliérement une espece noire qui s'appelle Pois negre, & qui fait d'excellentes soupes. Les me-lons d'eau de ce Canton sont d'une bonté parfaite. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à soixante livres. Leur graine est couleur d'écarlare, & le jus en est extrémement doux & rafraîchissant. Le Bœuf du Pays est excellent, mais le Mouton est si gras qu'il senr le suif. La Volaille & toutes les nécessités de la vie y sont en abondance.

Entre Jereja & Paska, Brue rencontra une Caravane de Negres & de Negresses, qui attendoient son arrivée pour se garantir, par sa protection, de l'insulte des Flups, qui ne manquent guéres de piller ses Passans. Leurs Ca- cabanes des stabanes sont fortifiées par un enclos de palissades, de sept ou huit pieds de hau- bitans, teur, qui a plusieurs entrées dans differens endroits du cercle. Les Cabanes fonr au centre, fort bien convertes de feuilles de palmier. Celle où le Géneral fut logé avoit environ vingt pieds de largeur. Elle étoit composée de six chambres. Le Propriétaire lui dit que l'usage des enclos leur venoit également de la nécessité de se défendre contre les bêtes farouches & contre leuts Ennemis, Dix hommes y fouriendroient l'attaque de cent. Près d'un de ces enclos, Brue rencontra un Guiriot, c'est-à-dire, un Poete-Musicien du Pays, avec un bonnet de la forme d'une tête de Bœuf, couvert de certains grains Negre. jaunes (59), & defendu par deux grandes cornes. Cer Histrion s'approcha du Géneral, lorsqu'il l'eut reconnu pour le Chef de la Troupe. Il se mit à genoux devant lui, à trois pas de distance, en le regardant d'un œil fixe. Enfuite se levant de même, il se retira sans avoir prononcé une parole.

Les Chauves-fouris du Pays font de la groffeur de nos Pigeons, avec de Chauves fontis longues aîles pointues, qui leur servent à s'attacher aux arbres, où elles se tiennent suspendues, en formant ensemble des especes de gros pelotons. Les Negres en mangent la chair, après les avoir écorchées, parce qu'ils croyent que le petit duvet brun dont elles ont la peau couvette est un poison. C'est le seul de tous les Volatiles connus, à qui la nature ait donné du lait pour la

noutriture de ses petits.

Brue ayant remarqué, en chemin, des pyramides de terre dans plusieurs endroits, les avoit prifes d'abord pour des tombeaux. Mais l'Alkade, qui lui fervoit de Guide, l'assura que c'étoit la retraite des Fourmis, & l'en convainquir aussi - tôt en ouvrant un de ces terriers, dont le dehors étoit uni & cimenté, comme s'il eût été l'ouvrage d'un Masson. Ces Fourmis sont blanches, de la groffeur d'un grain d'orge, & fort agiles. Leuts demeures n'ont

Retraites fin-

BRUE. 1700.

qu'une seule ouverture, vers le tiers de leur hauteur, d'où elles descendent sous terre par une forte d'escalier circulaire. Brue fit jetter près d'un de ces terriers. une poignée de riz, quoiqu'il ne parût aucune Fourmi hors du trou. Mais dans l'instant il en sottit une legion, qui transporterent ce trésor dans leut magafin , fans en laiffer le moindre rette , & qui rentrerent dans leur azile lorfqu'elles n'en trouverent plus. Ces especes de ruches sont si fortes qu'il n'est pas facile de les ouvrit.

Le Roi de Jereja entretient à Paska une Garnison de cent Mousquetaires Negres, pour conrenir les Flups fauvaces dans la foumission, & lever le tribut auquel ils sont assujettis. La Ville, dont le nom signifie en langage Negre, Arbre ou Pavillon du Roi, contient environ trois cens Habitans. Ses fortifications confiftent en fix rangs de paliflades. Brue y patfa un jour & deux nuits, pour se donner le tems de renvoyer les Chevaux qu'il avoit amenés de Jereja, & pont s'en procurer d'autres. Il employa cet intervalle à visiter le Canton, qu'il trouva rempli de Negres occupés de l'agriculture, & les bords de la Riviere, qui fans être fort large ni profonde, nourrit un grand nombre de Crocodiles. Avec beaucoup de peine, il trouva des Chevaux, pour lui & pour les Blancs de son train; & deux Canots, conduits par des Negres, servirent au transport de son bagage. Mais l'après-midi du troisième jour étoit arrivé avant qu'il fût en état de partir.

Belle maifor d'an Espagnol-

Il s'arrêta la muit suivante dans la maison d'un Espagnol, à une lieue de Paska, & située sur la même riviere. Elle étoit commode, défendue par uno quadruple paliflade, dont la plus intérieure étoit flanquée de terre, & montce de huit pieces de canon. Le Maître se nommoit Don Juan Maldonado , natif de l'Isse de Cube, & si respecté des Negres, qu'il n'en passoit pas un qui ne vînt lui faire fon compliment. Il ne manquoit jamais de reconnoître cette civilité par quelque petit présent, ne fut-ce qu'une aiguillée de fil de la couleur que ces Peuples aiment le plus, & dont ils ornent le collet & les manches de leurs chemifes. Le Pays , autour de sa maison , présentoir une fort belle perspective. Les terres qui étoient sans culture consistoient en vaîtes prairies, entremclées de petits bois de palmiers & de (60) polons. Dom Juan n'étoit pas marié, mais il profitoit de l'ufage du Pays, qui permet d'avoir autant de femmes qu'on le défire. Brue admira ici l'adrelle d'un Negre, qui tenoir fon arc & ses fléches d'une main, randis que de l'autre il condussoit un Canor, S'il appercevoir un poisson, il étoit sur de le percer; & sur le champ il retitoit la fléche avec sa proie. Entre les arbres, qui bordent les deux rives, Brue

Il avoit pluficurs femmes taus être marié.

trouva des Oiseaux de la grotseur des Trusches, dont la chair est fort graise & Oifeaux 4 voix humaine. de rrès-bon goût. Leur cri consite à repeter les deux sillabes ha, ha, aussi distinctement que la voix humaine.

En quittant cet agréable Canton, Brue voyagea, pendant deux jours, dans un Pays qui n'est habité que par des Flups. C'est une espece de Negres indépendans, qui se sont établis entre la riviere de Gambra & celle de Cachao, Ceux qui ont été subjugués par le Roi de Jereja & les Portugais, sont assez civilisés; mais les autres, qui habitent les bords de la riviere de Kasamansa, forment

(60) C'est l'arbre qui s'appelle Fromage en re des Antilles, nomme Fromage de Hollande. Amérique; & que du Tertre, dans son Hiltoi- On en donnera la description.

une Nation sauvage & barbare (61) qui ménage peu les Etrangers, comme l'expérience l'a fait connoître aux Anglois & aux François. Ils ont peu de commerce avec les Blancs, & ne vivent pas mieux avec leurs voifins, contre lesquels ils ont perpéruellement la guerre. Les Negres des autres Nations Flors ou Houpn'auroient pas la hardielle de traverler le Pays des Flups, s'ils ne trouvoient l'occasion des Voyageurs Européens, qui n'y passent pas même sans se mettre en singulante son catadete. étar de ne craindre aucune insulte. A cette peinture que Brue fait d'un Peuple fi farouche, on peut joindre ici le témoignage de deux autres Ecrivains. Le premier est un Voyageur anonyme, qui a publié de curieuses remarques sur certe Côte, à la fin du voyage de le Maire en 1682. Il observe que les Flups (62) possedent, jusqu'à six lieues dans les terres, tout l'espace qui est depuis la pointe Sud de l'embouchure de la Gambra jusqu'au Village de Bulol, à l'entrée de la tiviere de San Domingo. Ceux, dit-il, qui habitent l'embouchure de la riviere de Zamence, qui est la même que celle de Kasamansa, sont si sauvages, qu'aucune Nation n'enrretient de commerce avec eux. Chacun d'eux a sa divinité, qui est l'ouvrage de son imagination. L'un adore des cornes de Taureau, l'autre une bête, ou un arbre, & leurs facrifices se font avec autant de bizarrerie. Leur habillement ressemble à celui des Negres du Cap-Vetd & des Habitans de la Gambra; c'est-à-dire, qu'il consiste dans une piece d'étoffe de corton, rayé suivant la contume du Pays, pour cacher uniquement leur nudité à la ceinture. Ils n'ont pas de succession établie pour les Rois. C'est le plus puissant qui se met en possession de l'autorité souveraine. Ils cultivent affez bien leurs terres, pour y semer du riz & du millet. Leurs richetses

font de grands troupeaux de Vaches & de Chevres. Leurs Villages font bien peuplés, & ne sont éloignés que d'un quatr de lieue l'un de l'autre. Les Flups qui habitent le côté du Sud de la riviere, sont d'une cruauté barbare. Ils n'accordent point de quartier aux Blancs qui tombent entre leurs mains, & l'on raconte même qu'ils en mangent la (63) chair. Cette Côte est mieux peuplée que celle de la Gambra. On ne compre que deux lieues d'un Village à l'autre; & le plus proche de la mer n'en est qu'à un quart de lieue.

J'ai promis le témoignage de deux Ecrivains. Le second est (64) un Voyageur Anglois, (65) qui parlant des Flups, Habitans naturels du Sud de la Gambra, les représente comme un Peuple tout-à-fait sauvage, mortel ennemi des Mandingos. Leur Contrée , dir-il , est d'une grande étendue , & leurs Villes sont fortifices de pieux flanqués de terre. Quoiqu'ils vivent dans l'indépendance & qu'ils n'ayent pas de Rois, l'union est si bien établie parmi eux, que les Mandingos, en quelque nombre qu'ils soient, n'ont jamais pu les subjuguer. Leur caractère les rend également capables & d'oublier les bienfaits & de ne jamais pardonner les injures. Le même Auteur ajoûte qu'en 1731, une Chaloupe envoyée pour le Commerce à Kachao, par le Gouverneur de Jamesfort, avant échoué malheureusement à vingt lieues dans la Gambra, fut attaquée par ces

<sup>(61)</sup> Les Portugais les appellent Bratus,

<sup>(61)</sup> Il les appelle Flouppes,

<sup>(61)</sup> C'est une opinion qui a peu de sonde-

ment en Afrique , & dont on ne laiffe pas d'ètre frappé de part & d'autre. Certains Negres croyent que les Blancs sont eapables de les manger, comme les Blancs craignent de l'é- frique, p. 36, il écrit Floops.

tte pat les Nègres.

<sup>(64)</sup> Voyage de le Maire aux Isles Canaries , p. 124. & fuiv. Barbot , Delcription de la Guinée , p. \$1. Mais il est clait que Barbot

a eopié le Maire & plusieurs autres (65) C'eft Moore, dans fon Voyage d'A-

BRUE. 1700.

cruels ennemis de l'humanité. L'Equipage, qui étoit composé de cing Blancs & de sepr Esclaves, se battit avec un courage extrême & tua un grand nombre de Flups. Mais la Chaloupe & rout ce qui lui reftoit de défenseurs, auroient été la proie de ces Barbares, si le restux de la marée ne les eur délivrés d'un si grand danger. En arrivant à Jamesfort, le Gouverneur Anglois leur fit préfent à chacun d'un habit neuf , pour récompenser leur valeur. Ce trait confirme ce qu'on a déja rapporté d'après Brue ; si ce n'est pas le même événement . avec quelque altération dans les circonstances.

Admiration des fernmes pour

En traversant ce dangereux Pays, les François eurent à passer deux petites rivieres, qui tombent dans celle de Paska. Ils s'arrêterent deux nuits dans les cabanes de quelques Bagnons, qui se trouvent mêlés avec les Flups. Les semmes du Pays, n'ayant jamais vu d'hommes blancs, s'assembloient en foule aurour du Géneral, pour admirer sa couleur, ses habits, ses armes, & sur-tout fes cheveux, qu'ils ne pouvoient croire naturels, parce qu'ils étoient fort longs. Il arriva le troisième jour à Jamez, (66) à quatorze lieues de Paska, Jamez est l'endroit du Pays qui produit le plus de cire. Il s'y tient deux fois la semaine un marché pour le Commerce. Les Portugais, qui l'achetent sans prépararion, la purifient & la font transporter à Kachao. On trouve ici moins de férociré à la Narion des Flups. Elle forme une espéce de République , sous le Gouvernement de ses Anciens. Les terres y sont bien cultivées; & les Portugais qui s'y font établis ont des maifons fort agréables. Mais ils y font infeltes par les Mosquites (\*). Ce fut de-là que Brue renvoya ses Chevaux & qu'il prir des Canors pour le conduire jusqu'à Kachao.

Une lieue au-dessous de Jamez il entra dans la riviere de Kasamansa, deux

lieues au-dessus d'un Fort Porrugais qui est sur la rive droite de cette riviere,

Riviere de Ka-Comanta,

> en la remontant, c'est-à-dire au Sud. La Kasamansa va porter ses eaux dans la mer, au Nord de Rio San Domingo. Elle est assez large & assez profonde pour recevoir de gros Vaisseaux; mais la barre est si dangereuse à son embouchure, qu'il n'y peut entrer que des Canots, des Chaloupes & d'autres petirs Bâtimens, qui n'y font pas même exempts de dangers. Le Pays est divisé par plusieurs rivieres, ou plutôt par des torrens sottis d'un grand lac qui se forme dans la saison des pluies, & qui se séchant ensuite, comme les torrens, ne compose plus qu'un marais. Brue passa par le Fort Portugais. Il consiste en deux demi-bastions, qui font face à la riviere, & deux bastions du côté de la terre, montés de quelques pieces d'artillerie. Une lieue plus loin, il rrouva le Village de Bayto, où les Portugais ont une redoute ou un magasin palissadé, avec quinze petits canons. La Garnison est de quinze hommes, en y comprenant deux Officiers qui la commandent ; mais il étoit aifé de juger, à la pâleur de leur visage & à l'enflure de leur ventre, que la situation de la Place est fort mal saine. Le Commandant reçut les François avec beaucoup de civilité, & les pressa de s'arrêter; mais Brue aima mienx s'avancer vers un Village de Negres Bagnons, fitué fur un ruisseau qui passe par Ghinghin .

& qui se jette dans la riviere de Kachao. Cependant il se repentit d'avoir re-

Fort Portnesie & fa Carnifott.

> L'eu Jam, & le place à sept ou buit lieues de l'embouchure de Rio San-Domingo. Il dit que François appellent Maringonins.

(66) Autrement Jam ou Tam. L'Auteut ano- les Portugais y ramassent beaucoup de cire nyme, qui est à la fin de le Maire appelle ce qu'ils envoyent à Kachao & sur la Gambra-(\*) Espece de Mouches, que les Mareloss

fulá



1 Norre ou ...
netwo lancine
de Manioc.
2 Norre que la
rape.

3.Neare qui la

4 Pressur pour la farine en

S. Norre que fort come la Pate.

Nagrarde Kachao et de Bissono qui preparent le Manioc . xe xxm



fusé les offres de l'Officier Portugais, car à peine eût-il fait cinq cens pas qu'il se vit engagé dans des marais fort humides, & petcé jusqu'à la peau par une pluie qui le força d'entrer dans quelques cabanes de Negres , & d'y patfer une fort mauvaise nuit. Le jour suivant il gagna un Village où le Roi des Bagnons fait sa résidence. Quoique ce Prince fut absent, ses Officiers fournirent au Géneral François aurant de Chevaux & d'Anes qu'il en avoit besoin. Avec ce fecours il arriva le même foir à Ghinghin, qui n'est qu'à cinq lieues de Bayto (67).

BRUZ.

Le Village ou la Ville de Ghinghin est strué à la source d'un ruisseau qui

fort de la riviere de Kasamansa, & qui tombe dans celle de San Domingo trois lieues au-dessus de Kachao, dont Ghinghin (68) n'est qu'à cinq lieues. C'est un lieu bien peuplé, moitié de Bagnons, moitié de Portugais qui s'y font établis, & qui font cultiver leurs plantations par les Gromettes, Esclaves Negres, qu'on employe au commerce de la cire. Le pays est agréable. Il Grand commerce porte des fruits en abondance; & de toutes parts on y voit des Abeilles. Les ce de circ. Singes y sont en si grand nombre qu'ils y causent beaucoup de désordre; mais ils n'ofent attaquer les ruches. La riviere de Ghinghin est divisée en deux bras par une Isle longue & étroite, au-dessous de laquelle ils se réunissent pour entrer dans la Kasamansa. Les Flups rendent le plus grand de ces deux Canaux fort dangereux. Un Capitaine François qui s'y étoit engagé dans une Chaloupe bien armée, avec vingt cinq hommes, pour retourner à Ghinghin par cette voie, découvrir une embuscade de cent Flups qui l'attendoient au passage. Avec toute la diligence qu'il fit pour avancer, il ne put éviter d'être poursuivi par ces Barbares, les uns à la nage, d'autres dans leurs Canots. Ils attaquerent la Chaloupe avec une extrême furie, & les François Furie des Flore ne se virent libres qu'après les avoir tués presque tous à coups de fusil.

Ces deux bras de la riviere sont bordés d'une espece singuliere de citroniers, dont le fruit est tout-à-fait rond & la peau aussi fine que du parchemin. Il est rempli de jus, mais il ne porte aucune forte de pepin ou de semence. Une lieue au-dessous de l'endroir où les deux bras réunis se jettent dans la ri-

viere de San Domingo, on tronve la Ville de Cachao.

Brue s'étoit attendu de trouver, à Ghinghin, une Pinace dont il s'étoit fait préceder ; & n'en apprenant aucune nouvelle il envoya, dans un Canot, un de les Facteurs avec un Interprête, pour se procurer des informations. Ils ren- Bruetencontre contrerent un Vailleau Anglois, arrivé nouvellement de Lisbone, & chargé un Vailleau Anglois, de fruits & de vins, dont le Capitaine envoya aussi tôt sa Chaloupe au Géneral . pour le délivrer d'inquiétude. En effet dans la joie qu'il eut d'apptendre que sa Pinace étoit à l'ancre près de Kachao, il se rendit immédiatement sur le Vaisseau Anglois, où il fut reçu avec toute la distinction due à fon caractere. Il y passa même la nuit. Le lendemain on lui sit voir un esse un esse un lui sit voir un esse un trouvent. d'Abeilles qui s'étoient établis à bord & qui y faisoient leur travail. Le Capitaine Anglois conduisit Brue à Kachao. Ils rencontrerent la Pina-

ce Françoife, qui attendoit les ordres de son Géneral; & le soir du même jour ils arriverent à la Ville, où Brue prit son logement chez Dom Manuel Arrive des Perere, Officier Portugais. Le jour suivant il envoya complimenter le Gouver-

neur par un de ses Officiers, & dans le cours de l'après midi il reçut sa visite. Ce (67) Labat , Vol. V. p. 41. re, ce lieu est nommé Guanguin. Mais chacun (68) Dans l'Appendix au Yoyage de le Mai- fe fait la deffus des régles arbitraires. Tome II.

B R U E. 1700. Gentilhomme Potrugais, qui se nommoir Dom Antonio de Barros, étoit né à Madere. Il offrit sa maison au Géneral, & lui sit potrer quantité de rafraichissemens. Après avoir passe quelques jours à Kachao, Brue monta sur la Pinace, qu'il avoir sit partir avant lus dans ce dessens, & retourna directement dans la riviere de Gambra.

Description de extre Ville.

Kachao eft une Ville & une Colonie Portugaife, fitude fur la rive Sud de Rio San Domigo, a vingt iteure de fon embouchure. Ceft le principal Etabliffenent que les Portugais ayent dans ce Pays, quoique les Habitans, qui font diltingois par le nom de Negress Papels, a leuro porrent une haim emortelle. Aufit n'one-lis tien négligé pour le fortifier du côté de la terre. Ils y ont un empart bien pailladé, avec une bonne artilleire, la Ville confide en deux longues rues, traverfées de pluieurs autres. Elle eft environnée de marais, avec quelques perite cantons de terre labourable, où l'on receutile un peu de marie & de riz, mais en fi petite quantité qu'il ne peut fournir à l'entretien des Habitans (65). Comme il ne le trouve aux environs ni freme, ni prairies, les Beusfs & les Vaches y font aufit chers que rarres. On y voit quelques Chevres, mais fain Plotca & Gan Moutons.

Les maifons de la Ville font de tetre glaife, blanchiets dedans & debons. Elles font fort grandes, mais leur hauteur n'eft que d'un étage. Pendant la faifon des pluies, elles font couvertes de feuilles de lataniers; mais dans let enus fees, on ne les couvre que d'une fimple toule, qui fuffir pour les garanir du Soleil & de la roffee. Le climat el fujet à det roffees fort abondans et, fur tout près d'une fig grande viviere & dans un Causon fi marciageux. Il y a dans la Ville une Eglife Paroifiale & un Couvern de Capacins. La Paroifie verté. En 1700, » Le Couvern des Capacins n'en contenoit que deux. 4 qui évoient entretenus par le Roi de Portugal. Ils font foumis à l'Estèque de S. 1300.

Sa Garnifon &c

La Camision eft composíte de trente hommes, sous un Capitaine-Major, qui prend le titre de Gouverneur, & qui a fous lui un Lieutenant, un Mfore ou un Enfeigne, & un Aide-Major. Dom Antonio de Barros occupoir (70) ce polle depuis long-tems. L'usige eft de changer la Garnision rous les trois ans, reme qu'elle anent oujours avec impatience; car elle eft sim al papée que la pliepar des Soldars ne four pas ferupale de voler pendant la nuit. Pour Officiers civils, le Roi (71) de Portugal a dans kachao un Intendant, qui se nomme Sindáguante, un Receveur des droits, un Notaire & quelques Commis. Le droit d'entrée pour les Vailfeaux eft des pour cent (72).

La Ville ch'defendue à l'Oueft par un fort triangaliaire qui se nomme Cafeforte. Un de s'exbutions sia frece la la riverer; mass n'ayan qu'une palissale, et fans folfe, fans glacis & fans chemin couvert, étant même très mal pourva de manitions, il ch'exp cuapable de défense. La rivière a plus d'un quart de lieue de la reguer devant la Ville. Elle est asser prosonde pour recevoir des Băriumes de la premier grandeur, s'il est dangest de la barre ne les arrêctions à l'em-

<sup>(69)</sup> L'Auteur anonyme qui est à la fin de le Roberts en 1715. Maire n'en fait monter le nombre qu'à deux ou (71) Labat, Vol. V. p. 57.

trois cens, p. 118. (71) L'Auteur anonyme dans le Maire, pa-



N. XX



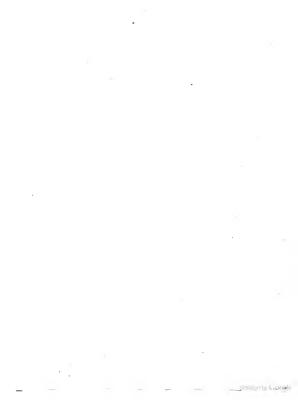

bouchure. Les deux rives sont couvertes d'arbres; mais ceux de la rive du Nord sont les plus beaux de toute l'Afrique, (73) autant par l'excellence du bois, que par leur hauteur & leur groffeur. On fetoit de leur rronc un Canot d'une seule piece, capable de recevoir le poids de dix ronneaux & beauté inquilirer de porter vingt-cinq ou trente hommes. La marée remonte trente lieues audeflus de Kachao. Il y pleut avec tant d'abondance qu'on l'appelle le por de chambre de l'Afrique; comme Rouen, dir l'Auteur, est celui de la Normandie.

1700.

Sa situation est à l'onzième dégré de latitude du Nord (74).

L'indolence des Portugais est extrême à Kachao. Quoique les vivres y soient chers, ils ne veulent pas prendre la peine d'élever de la volaille. Ils sont Pottugan de Kaobligés pour leurs moindres besoins, jusqu'à celui de l'eau, de sortir de leurs gine. remparts avec une Garde; sans quoi ils seroient exposés aux insultes des Papels, leurs mortels ennemis. Cependant quelques uns de ces Barbares se font familiarifés avec eux, & demeurent même dans la Ville, dont ils composent environ la cinquiéme partie. Cette raison a fait donner à leur quartier le nom de Villa Quinta. Ils sont Idolâtres; mais pour le fond des mœurs ils ont pris la plupart des usages Portugais, comme les Portugais ont adopté quelques-uns des leurs; fur-tout leurs débauches avec les femmes, que les deux Narions poussent à l'excès. Ils ne mangent de la chair qu'une fois par jour , au repas qu'ils appellent jentar, ou dîner. Leur rassiar, ou leur souper, est toujours maigre; & la riviere, quoique remplie de Legartos ou d'Alligators , leur fournit du poisson en abondance. Tous leurs repas commencent par les fruits, dont le Canton produit différentes fortes, fans culture & fans foins; rels que des guaves, des oranges, des citrons, des ignanes, des parares, des kurbaris, &c. Quoiqu'on ne puisse sortir pendant la nuit à Kachao, sans courir quelque singuillere rifet.

danger, & qu'on air soin de s'armer lorsqu'on est appellé dans la Ville par ce d'atlaitus. quelque affaire pressante, il s'y trouve une espece de gens qui s'en font comme un mérier. L'Equipage de ces Avanturiers nocturnes est fort remarquable. Ils portent sut seurs habits un petit tablier de cuir, avec une bavette qui ment. couvre une cuirasse ou une Côte de maille. Ce tablier, qui ne passe la ceinrure que de quelques doigts, est plein de rrous, ausquels sont attachés deux ou rtois paires de pistolets de poche & plusieurs poignards. Le bras gauche est charge d'un perit bouclier. Au-dessous pend une longue épée, dont le fourreau s'ouvre rout d'un coup par le moyen d'un ressort, pour épargner la peine & le rems de la tirer. Lorsqu'ils sortent sans dessein forme, & seulement pout se rejouir, ils sont couverts, par dessus toute cette parure, d'un manreau noir, qui leur pend jusqu'aux mollets. Mais s'ils se proposent quelque avanture, c'est-à-dire, un duel à la Portugaise, ils ajoutent à leurs atmes une courte carabine, chargée de vingt ou trente petites balles, & d'un quarteron de poudre, avec un bâton fourchu pour la poser dessus en tirant. Enfin, pour achever une si érrange parure, ils ont sur le nez une grande paire de lunertes, qui est atrachée des deux côtés à l'oreille. En arrivant au lieu de l'execution, le Brave commence par planter sa carabine, rejette son sis mentions enmanteau sur le bras gauche, prend son épée de la main droite, & dans cette numiposture, attend courageusement l'homme qu'il veur tuer & qui ne pense point

(73) Les Portugais appellent cette Rive Mas-(74) L'Auteur ne dit pas que cette latitude ait été observée. za fermo∫a.

Azza ij

BRUE. 1700. à se défendre. Aussi-rôt qu'il le voit, il fait feu, en lui disant de prendre garde 1 lui. Il lui seroit fort difficile de le manquer, cat cette espece d'arme à feu écarte tellement les balles qu'elle en couvriroit la plus grande porte. Si l'infortuné qui reçoit le coup n'est pas tout-à-fair mort, le meurtrier s'approche, en l'ex-hortant à dire Jesus Maria, & l'acheve à terre de quelques coups d'épée ou de poignard. Il arrive quelquefois que ces perfides affaffins trouvent la partie égale, & qu'ils sont arrêrés par ceux dont ils menacent la vie. Mais ils se tirent d'embarras en protestant qu'ils se sont trompés, & qu'une autre fois ils scauront mieux distinguer leur ennemi. Enfin il est toujours très-dangereux à Kachao de fortir la nuit, & l'Auteur ajoûre qu'il n'y a pas beaucoup plus de surere dans roures les autres Colonies Portugailes. Cependant le Gouverneur fait marcher dans les rénébres une patrouille de quelques Soldats, pour arrêter les vols & les autres désordres. Ce soin pourroit être de quelque secours au public, si les Gardes n'éroient eux-mêmes des Voleurs, d'autant plus. redoutables qu'ils sont en grand nombre & comme privilégiés. Les maisons

Précautions dont on me court eux.

ne sont guéres plus sûres que les rues, parce qu'étant fort legeres, il est aisé d'en forcer l'entrée. Aussi ne manque-t'on pas d'y renir des lanternes allumées pendant toute la nuit, & d'y avoir des Chiens de l'Europe, pour avertir par leur aboyement. Ceux du Pays n'aboyoient presque point. On fait veiller aush les Domestiques, avec ordre de rirer sur rout ce qui paroit autour de la mailon. Il y a peu de familles Portugaifes, à Kachao, qui méritent véritablement ce

Femmes de Ka-

nom. La plûpart sont de race mêlée, & même si noirs qu'à peine les distingue-t'on des Negres. Ces Portugais, foir blancs ou bazanés, mulârres ou noirs, ont des femmes légitimes, & les tiennent fort ressertées dans leurs maisons. Celles qui sont blanches n'en sortent jamais pendant le jour, pas même pour aller à l'Eglise. L'usage des personnes de distinction est d'avoir des Chapelles domestiques pour les exercices de la Religion. Cependant les Dames d'une autre couleur, c'est-à-dire, noires ou mularres, ont la liberté de fortir voilées. Les mantes, oui les couvrent, ne laissent voir de toute leur figure qu'un œil & les pieds. La jalousie des maris passe pour une marque d'estime & de rendresse. Dans les visires qu'on rend aux Portugais, on se garde bien de demander à voir leurs femmes, ou même de s'informer de leur fanté. Ce seroit assez pour s'exposer à quelque duel, de la nature de ceux qu'on vient d'expliquer, ou pour exposer une femme au poignard ou au poison. Les filles des Papels & les Esclaves sortent librement, sans autre habit qu'une pièce d'étoffe, de la longueur d'un pied & de six ou sept pouces de largeur, pour cacher leur principale nudiré, mais ornées néanmoins de bracelers, de pendans d'oreilles & de ceintures de grains de verre. Lorsqu'elles sont mariées, elles portent le pagne.

Facilité que les Portogais y dor nent aug Etrangers pour leCom. merce.

Les Portugais de Kachao voudroient se reserver tout le Commerce : mais comme le Portugal ne leur fournit point assez de marchandises pour les enrichir, ils ont la prudence d'entrer en composition sur cet article. En sauvant un peu les apparences, les Etrangers sont surs d'être bien reçus; & les Officiers même de la Ville se prêtent facilement à ces petits artifices. Ainsi l'on y trouve toujours quelque Vaisseau François, Anglois, ou Hollandois, qui feint de manquer d'eau, ou d'avoir besoin de quelque autre secours.

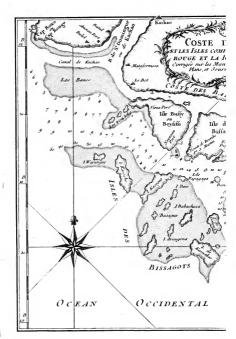









BRUE 1700.

#### CHAPITRE IX.

#### Voyage du Sieur Brue aux Isles de Bissao & des Bissagos.

ES François avoient reconnu les avantages du commerce de Biffao (75) Lutroloction, avant que de s'y être fait un Etablissement. Dès les années 1685 & 1686, voyage. Lafond, qui avoit fait le voyage de cette Isle en qualité de Facteur, en avoit tiré dix-huit cens Esclaves & près de quarre cens quinraux de cire. En 1686 & 1687, Bourguignon s'y étoir procuré sepr cens Esclaves dans l'espace de 18 mois; & Lafond n'avoit eu besoin que de trois mois, en 1687, pour en ache- merce des Franter trois cens. Mais ce commerce étoit tombé dans la suite, jusqu'à l'arrivée du Sieut Brue au Senegal, en 1697. Il n'avoit pas trouvé un seul des Agens de sa Compagnie, qui eut été à Bissao par terre ou par mer. Cependant il reconnur bienrot que certe Isle méritoit l'attention d'un Directeur, & qu'année commune elle pouvoir fournir en échange, pour les marchandifes de l'Europe, quatre cens Negres, cinq cens quintaux de cire, & trois ou quatre cens quintaux d'ivoire. C'est à sa situation qu'elle doit ces richesses. Elle est au centre de plusieurs autres Isles fort peuplées, & proche de plusieurs rivieres

navigables, qui fortent du Continent.

Le premier dessein de la Compagnie Françoise éroit de former un Com- Projet d'une Coptoir dans une petire lile, nommée l'Isle de Bourbon, à peu de distance de celle de Bissao. Mais après l'avoir examinée plus soigneusement, Brue la trouva trop petite, & se détermina d'abord pour celle de Bulam, où il se proposa d'établir une Colonie. Le 10 de Janvier 1699, il y envoya l'Eleonor de Roye, Vaisseau de la Compagnie, avec les Corvettes, la Mignone & l'Hirondelle, chargées de plusieurs Facteurs, d'un Chapelain, d'un Ingenieur, d'un Chirurgien, & de quelques Soldats avec leurs Officiers. Ces trois Bâtimens fitent heureusement 11 oft chand in le Voyage, & trouverent l'Isle inhabitée; mais le Sieur Cartaing, qui avoir la direction du projet, jugea dès la premiere vue qu'elle étoir trop grande pour être défendue par le petir nombre d'hoinmes qu'il avoit sous ses ordres. Il envoya proposer aussi-tor cerre objection au Géneral, qui lui sit dire de former fon Erablissement dans l'Isle même de Bissao, & d'y prendre possession du Fort des Portugais, s'ils prenoient le parti de l'abandonner, comme le bruit

s'en étoit répandu.

Carraing execura une parrie de ces ordres. Il fit voile à Biffao. Il y fut bien reçu du Roi, qui lui prêta quelques maisons pour y déposer ses marchandises, & qui lui permit d'ouvrir un commerce fort avantageux avec les Habitans. Mais quelques mois après, on fut extrémement surpris de le voir arriver à Gorée. Il s'étoit vû forcé d'abandonner son entreprise par la mort d'une partie de ses gens , & par le triste état où la maladie avoir réduit les autres ; sans de l'enurgrate de compter les exactions du Gouverneur Portugais, qui prétendoir lever sur les marchandises Françoises un droir de dix pour cent. Brue, plus rempli que (75) Labat, qui affecte de donner à tous les lieux d'Afrique des terminaisons, Françoises

terit Biffaux, Barbot met Biffer, Mais , chez tous les autres , c'est Liffae , qui est le nom Negre. Aaaa iii

Ancien Com-

jamais de la nécessité de cet Etablissement, résolut de se rendre lui-même 1 BRUE. Biffao : mais fi bien accompagné, qu'il n'eut rien à redouter des Portugais &c 1701. des Negres.

Brue correprend de l'executer lusmëme.

Il étoit revenu depuis peu de Kachao & d'Albreda. Après avoir employé jusqu'au 21 de Février 1701 à faite ses préparatifs, il mit à la voile avec deux Vailfeaux de la Compagnie, la Princelle & l'Eleonor de Roye : les deux Corvettes la Mignone & l'Hirondelle ; la Sirene , Galiote à bombes ; le Saint Georges, Brigantin, & la Christine, Barque de provisions. Cette petite Flotte mouilla le lendemain près de la Pointe de Bagnon. Le foir, avant levé l'ancre avec la marce, elle continua fa course jusqu'au 28. Elle étoit à la vûe de Saint Martin , Pointe Ouest-Sud-Ouest de l'Isle de Bissao, lorsque l'Eleonor avertit, par un fignal, qu'il paroissoit un Batiment. De la Rue, qui commandoit la Princesse, enrreprit aussi-tôt de lui donner la chasse, & le suivit en effer au Sud-Sud-Ouest, vers le Canal qui separe les Isles de Kazegur & de Carache. Mais s'érant fié à son Pilote , qui croyoit y trouver assez de fond , il échoua doucement sur le sable. La même disgrace étoit atrivée au Vaisseau qu'il poursuivoit.

Elle n'empêcha pas le Capitaine François d'armer aussi-tôt ses Chaloupes; mais l'autre se rendit sans résistance. C'étoit un Bâtiment Danois, comman-

11 prend un

dé par Louis Batman, François de Dieppe, établi à Saint Thomas, une des Isles Vierges. Après avoir assuré cette prise, & remis la Princesse à flots, la Flotte Françoise alla mouiller, le 4 de Mars, sous la Pointe de Bernasel. dans l'Iste de Bissao, six lieues à l'Ouest du Fort Portugais. La même nuit, Brue apperçut des feux en mer; ce qui lui fit juger qu'il y avoit sur la Côte d'autres Bâtimens d'Interlope. Il découvrit en effet, avec la lumiere du jour, deux Vaisseaux à l'ancte, sous le vent de la Flotte. S'étant avancé pour les obferver, il les reconnut en moins d'une heure pour des Hollandois. La Princesse arbora son Pavillon, &, portant droit au plus gros, tita un coup de Ft deux Vaif- canon pour le sommet de se rendre. Mais le Hollandois sit bonne contenance & parut disposé à se défendre. Alors de la Rue cessant de le ménager , lui envoya quelques bordées qui lui ôterent l'envie de combattre. Dans le même rems l'Eleonor donnoit la chasse à l'autre, qui se désendit vigoureusement : mais l'Equipage Hollandois désesperant à la fin de pouvoir s'échapper, se fit échouer volontairement, & se fauva dans ses Chaloupes. Les Negres, qui étoient à bord, profiterent de l'occasion pour briser leurs chaînes. Ils pillerent même une partie des marchandises, avec lesquelles ils gagnerent la terre en fautant dans la vase. Il fut impossible aux Barques Françoises d'arriver affez rôt pour prévenir ce défordre. Elles trouverent le Vaiffeau abandonné, & le tillac couvert des restes du pillage. Les Negres de l'Isle, voyant un Vaisseau à sec, s'approcherent avec leurs arcs pour attaquer les François; mais la chûre de quelques-uns de leurs compagnons arrêta feur ardeur, & le Pâriment fut remis à flots par la premiere marée. Le plus confidérable de ces deux Vaisseaux se nommoit l'Anne, de vingt-deux pieces de canon. L'autre, nommé le Peter, en avoit seize. Les deux Capitaines, Vandernotte & Jacob Kenoque, étoient morts de maladie sur la Côte.

Il arrive 4 Big

Brue alla jetter l'ancre, avec ses prises, sous le Fort Portugais de Bissao. Cuoique la Flotte Françoise y sur arrivée avec ses pavillons deployés, le Gou-

feaux Lipliane

verneur lui fit tirer un coup de canon à balle ; ce qui irrita si vivement de la Rue, que sans les instances du Géneral, il auroit battu sur le champ la Place avec toute fon artillerie. Mais Brue lui avant fait suspendre son ressentiment. envoya la Mignone, commandée par le S' le Cerf, avec ordre d'entrer dans une Crique fort proche du Fort; réfolu de ne garder aucun ménagement avec les Portugais, s'ils continuoient de tirer sur cette Corvette ou sur la Flotte. Le Cerf mouilla si près du Fort, que le Gouverneur, nommé Dom Rodrigo de Olivera Manvaisaccueil de Alfonça, prir le parti de lui envoyer demander qui il étoir, & de le faire qu'il reçoit du fort Portugais. prier de descendre au rivage. Le Cerf descendit, & se laissa conduire dans le Fort, où le Gouverneur feignant d'apprendre qu'il étoit François, lui demanda si Cartaing étoit à bord. Sans s'expliquer nettement, le Cerf répondit que Cartaing seroit bientôt dans l'Isle. Alors le Portugais prenant un ton fort haut,

déclara que si Carraing paroissoit à Bissao, on le forceroit d'en sortir plus vîte qu'il n'y feroit entré, & que les François ne devoient pas esperer d'être souf-

BRUE. 1701.

ferts dans l'Isle, ni même d'obrenir la liberté d'y descendre. Là-dessus, il conseilla au Capiraine de se retirer, & de faire voile où ses affaires l'appelloient.

Au retour de le Cerf, & fur le récit des rodomontades Portugaises, Brue Au retour de le Cerr, or sur le recut des rouonnomments de la Geovernoir à la fit monter Cartaing sur une Barque bien armée, pour aller complimenter de sa minage peu, minage peu, part le Gouverneur, lui faire des plaintes du coup de canon qu'il avoit fait rirer, & lui déclarer que le Géneral François du Sénegal étoit venu précifément dans la vue de s'établir à Biffao. Cette députation rendit les Portugais plus moderés. Dom Alfonse reçut Cartaing fort civilement, & s'excusa sur l'accident du boulet. Cependant il continua de prétendre que les François ne pouvoient êrre reçus dans l'Isle, parce qu'elle étoit comprise dans les limites de la Compagnie Portugaise en Afrique, & qu'il avoit une défense expresse du Roi son Mairre d'y souffrir l'établissement d'aucune autre Nation. Le foir du même jour, il envoya fon Alfere, ou fon Enfeigne, au Géneral, avec des explicarions dans la même vûe, & de grandes offres de service.

Brue répondit qu'il étoit fort surpris qu'après avoir résidé si long-tems dans Réponte qu'il le Pays, il oubliar que les François y avoient exercé le commerce avant que les fait au Metleger du Gourenaux. Portugais y euffent bâti leur Fort ; qu'il devoir apprendre à mettre de la distinction entre la Compagnie Françoise & les Interlopiers, puisque la Compagnie avoit un droit établi par Lettres Patentes d'exercer le commerce au long des Côtes, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona; droit qui excluoit routes les autres Nations, comme il pouvoit en juger par les prifes que la Flotte Françoise venoir de faire à ses yeux; que le meilleur parti qu'il eut à prendre, étoit de bien vivre avec la Compagnie, & de faite son commerce sans apporter d'obstacle à celui d'autrui.

Comme il falloit s'attendre qu'il employeroit tout son credir auprès de l'Empereur de Biffao, pour empêcher l'Etabliffement François, Brue envoya de la Rue 11 demande une & Cartaing à la Cour de ce Prince, pour lui faire demander une prompte au- andience à l'Eurdience. Ils furent reçus fort civilement. L'Empereur promit de se rendre dans un jour ou deux à sa Capitale, & de déliberer avec le Conseil sur l'Etablissement que le Géneral proposoit.

Le 9 de Mars, ce Prince arriva de grand matin dans une maison qu'il avoit près du rivage, & fit donner avis de son arrivée à la Flotte Françoite. BRUE. 1701. Marche des François en allanc a l'Andrence de l'Empereur.

Brue se disposa aussi-tôt à descendre. Il entra dans sa Chaloupe au bruit de route l'artiflerie de sa Flotte. En touchant à terre, sa marche fut ordonnée avec beaucoup d'appareil. Elle commença par deux Trompettes & deux Hautbois. Un Capitaine d'Infanterie, nommé de Segonzac, suivoit armé du sponton, à la tête de 15 Soldats, avec deux Sergens & deux Tambours. Les Facteurs de la Compagnie marchoieut enfuite, deux à deux, devant le Géneral, qui avoit à ses côtés les deux principaux Capitaines de la Flotte. Les autres Officiers venoient après lui, fuivis des Domestiques de sa Livrée, & d'un Corps de Matelots armés. L'artillerie fit une seconde décharge lorsque cette Troupe se mir en mouvement. Elle s'avança vers un grand arbre, entre le Fort Portugais& le Couvent des Francisquains. Là Brue rrouva l'Empereur de Bissao, affis fur un fauteuil. Ce Prince portoit un habit de moire verte, orné de quelques dentelles d'argent. Ses hautes-chausses étoient d'une belle étoffe de coron. Il avoit la tête couverte d'un bonnet de drap rouge, en forme de pain de fucre, & bordé par le bas d'un double rang de corde de chanvre. Ce bord de corde est la marque de son pouvoir absolu sur la liberté de ses Sujets. Quatre de ses femmes étoient assises à ses pieds; & les Seigneurs de sa Cour se tenoient debout en cercle, mais à quesque distance. Derriere eux,

l'Assignce.

La Butte Allemande. Il y avoit quelques fauteuils placés vis-4-vis de l'Empreeur. Bute s'étant approché, l'Empreeur el leu pao que le recevoir. Ils fe faitenent en se ferrant pluiteurs fois les mains ; & l'Empreeur répets chaque fois, d'un air tant, vous tâte khin sveux. Lorfqui sis se fautent alle tous deux, Bute commença son compliment, qui fut expliqué austi-vie par l'Interprée de la Compagnie, de genoux entre l'Empreeur & le General Il contention in blustance que la grande réputation de S. M. n'étant pas moins reproduce na fautent par de la grande réputation de S. M. n'étant pas moins même tens si bonte pour les Estragers, & Compagnie, qui avoit appris en même tens si bonte pour les Estragers, & compagnie qu'il donnoir au Gommerce, solubitoir ardenment & lui demand out la permission d'établie un Comptoir dans set Estas. & d'y bûti les Magains nécessaires à cette entreprisé, avec l'esperance que S. M. lui accorderoit rout à la soit on consentement & St protection.

trois Negres d'une taille fort haute, jouojeut d'un instrument qui ressemble à

Réponfe de l'Empereur à la harangue du Géneral. L'Empereur répondit civilement, qu'il remercioit le Génetal de la vifte, & qu'il fonhairoit de vivre en honne intelligence avec les François misqu'il fégard de l'étabilifement il ne pouvoit fe déreminer fans avoit confulte fet Dieux, en préfence du Gouverneur Portugais, qu'il alloit faite appeller. Brue igues que cette réponfe avoit été concertée, car le Gouverneur arriva immédiatement, accompagné de fon Alfree de de la Fulliers Negres. Cependari il profita de ce court intervalle pour reprefenter à l'Empereur les grands avantages qu'il coffe. Le Gouverneur en arrivant falsa fluer, & fit nue profondé vévérnec d'il L'Empereur, qu'il e reçur d'un air familier, fans se lever de son fauteuil, & qui le pria de s'affocis.

Il fait appelles le Gouverneur Portugas & le ménage peuAprès un moment de filence, l'Empereur lui dit d'un ton févere : » Vous un avez fourenu que le deffein des François étoit de bâtit ici, non-feulement un « Comptoit, mais encore un Fort. M'avez - vous dit la verité, ou n'ell - ce un qu'une fable de votre invention } Le Gouverneur ne pouvant prouver ce

qu'il

qu'il avoit avancé, demeura quelque tems dans l'embatras. Enfin il répondit que les François ne pouvoient penser à bâtit un Comproir sans le sortifier d'une manière qui assurât la conservation de leurs marchandises; que le Roi son Maître ne le souffriroir jamais, & ou'une entreprise de cette nature étoit contraire aux Traités du Portugal avec S. M. Imp. & ses Prédecesseurs. Brue prit la parole, pout expliquet hautement que ce qu'il demandoit n'étoit pas une nouvelle faveur, mais le tenouvellement d'une ancienne alliance entre les deux Nations; que les injustes prérentions des Portugais avoient forcé le Sieur Cartaing de se retirer l'année d'auparavant ; que la Compagnie ne pensoit point à bâtir un Fort ni même des Magasins de pierre, & qu'elle croitoit les marchandises assez assurées par la protection de l'Empereur; que ce Prince étant le Maître dans son Isle, pouvoit accorder les faveurs qu'il jugeoir à propos, & n'avoit pas besoin de consulter des Nations Etrangeres. Cette répon- Adresse du GB se parut plaire à l'Empereur. Il se leva, & regardant le Gouverneur Potrugais d'un air sombre, il lui dit qu'il trouvoit fort étrange qu'on prétendit lui imposer des loix dans son Royaume; qu'il feroit voir s'il étoit le Maîrre, & qu'il sçavoit comment il devoit traiter ceux qui entreprendroient de s'opposet à ses volontés. Ensuite prenant Brue par la main, il le pria de le suivre. Il s'avança vers la met avec ses femmes & ses principaux Couttisans, précedé de les trois Joueurs de flutte. Il s'arrêta près d'un grand arbre, que les Habitans regardent comme une espece de Diviniré, parce qu'il contient les images de leurs Dieux. Tout le cortége fit un grand cercle autour de cet arbre, tandis 1.1 represent conque l'Empereur & ses femmes s'approcherent du tronc. Un Prêtre des Idoles, vêtu faire les Dieux d'un habit de plusieurs couleurs, d'où pendoient quantité de petites sonnettes, sacribusprésenta au Monarque une coupe de calebasse, remplie de vin de palmier. Ce Prince la reçut sur la paulme de sa main droite, & ses semmes y joignirent aussi leur main pout la sourenir. Tous les Seigneurs, qui purent trouver place, firent la même chose, & ceux qui n'en purent trouver soutinrent le coude des

BRUK. 1701.

Alors l'Empereut s'adtessant aux Divinirés qui étoient placées dans les niches de l'arbre, leur répeta la demande du Géneral François, & leut demanda gravement leur avis, Brue avoit peu d'embarras pour la réponfe. Il avoit pris soin de se la tendre favorable par les présens qu'il avoit faits secrettement au Prêtte, aux femmes de l'Empereur & à ses principaux Courtisans.

L'Empereut, après avoir arrosé l'arbre d'une pattie de la liqueut, & vetsé le reste au pied, donna ordre qu'on amenat un Bœuf, destiné pour le Sacrisice. Le Prêtre se saisst de la Victime, lui coupa la gotge; & recevant le sang dans la même calebasse, il la presenta encore à l'Empereut, qui recommença ses aspetsions. Ensuite ayant trempé un de ses doigts dans le sang, il s'approcha du General, & lui toucha la main; mistere sacre, qui emporte un serment d'alliance perpetuelle. Après toutes ces formalités , il prit Brue par la main & le reconduisit au premier lieu de l'audience. On s'y assir. La musique cessa, & fut fuivie, pendant quelques momens, d'un profond filence, Enfin l'Empereur s'adressa au Géneral dans ces rermes : » Vous êtes le bien venu. Vous avez la liw berte d'établir ici un Comptoir & des Magafins, dans les lieux que vous vou-» drez choisit. Je fais une alliance perpetuelle avec vous & votre Nation. Je · vous reçois fous ma protection; & jusqu'à ce que vos maisons soient bâties,

Tome II. Bbbb

BRUE. 1701. » je vous prêterai les miennes. Loríque l'Empereur cut fini ce difocurs, fes Femmes, les Cenards, & cous les (poctaveus, poulferent un cri de joie, suquel les François répondirent par une décharge de leur moufquererie & de vous le canno de leur Flore. Brus étant levé auffi-ôr tendit graces à l'Empereur de fes bonrés, & trapet tel les préfens de la Compagnie. C'évoien de fort beaux calicos, de l'esu-

Préfens qu'il

de-vie & d'aurres liqueurs, du corail, des verres ardens, des relescopes, des cristaux & plusieurs belles paires de pistolers, avec une épée à montute d'atgent, & le ceinturon brodé. Les femmes de l'Empereut eurent aussi leurs présens. qui consistoient en petites galanteries de l'Europe. Toute l'Assemblée fut traitée avec de l'eau-de-vie; ce qui produisit de nouvelles acclamations. En se retitant, l'Empereur donna plufieurs fois la main au Géneral, & le fit conduire jusqu'à sa Barque par ses Joueurs de flutte, & par une partie de ses Courtisans. Le Gouverneur Portugais, qui avoit quitté l'Assemblée en apprenant la réponse de l'Oracle, rejoignir Brue en chemin, & lui sit un compliment fort froid fue l'avantage qu'il venoit d'obtenir. Brue lui répondit que ce qu'ils avoient à faite de mieux l'un & l'autre étoit de vivre en amis, jusqu'à ce que leurs differends fussent terminés par leurs Superieurs en Europe. Le Gouverneur s'y engagea nettement par la promesse. Il pressa même les Officiers François d'accepter un diner dans le Fort. Brue ne fit pas difficulté d'y confentir. On l'y reçut avec une décharge de treize canons. Mais il arriva malheureusement qu'une piece étant chargée à boulet, brisa quelques pierres, qui blesserent le fils du Roi & quelques Seigneurs du Pays. Quoique ce fur le simple effer du hasard, les Negres en sirent un crime aux Portugais, & l'attri-buerent au tessentiment de ce qui s'étoit passé. Il s'éleva de grands cris, on coutut aux armes, & les Habirans du Canton commençoient à s'assembler. Brue envoya Carraing à l'Empereur pour l'informer de la verité, & le supplier d'arrêter le desordre. Sa priere eut l'effet qu'il avoit esperé. Après le festin,

rarti de la po itelle.

Fert de Fort de Billio

avec de nouvelles politeifles.

\*\*Le Fort Portugas de Bifso est peu considérable. C'est un quarré d'assez grande étendue, qui n'a que rois balions, parce que le quarriéme est demeuré imparfair; fans folsés, fans chemin couverte & fans pallidact. Est courines étoient fort basses à compagne, mais il n'y avoit dans l'Artenal que vings tribles, outre ceux de la Garnison, qui étoit ou qui devoit être composée de quinze (r/s) Gromettes, c'éch-dire de quinnæ Pogres gagaé. Le Gouverneur, on Lieutenant & son Alfere évoient les seuls Blancs. Ils avoient pour Sergent un rieux Créole noir de S. Jago.

il fur conduit par le Gouverneur au Couvent des Cotdeliers, où il fur traité

Brue fe håte de bitte un Comptoir.

Brue ne perdir pas un moment pour commenter l'édifice du Comptoir. Tous fes gens furent employés au travail. Il fe fevrir des Negress pour coupre le bois de la charpente; mais su lieu de paille & de feuillage, il couvrir les toits de fort bonne milles, qu'il avoit apportées pour lefte. Il fit un grand cabinet de briques, avec la précaution de les enduire de terre glaife & d'en

(76) Labat les appelle Gourmets; mais Bar- font les mêmes qu'on appelle Laptots sur le Sebot, Arkins, &c. s'accordene pour Gromet- negal & la Gambra.

ser, qui est le nom Portugais. Ces Negres

blanchir les déhors, pour aller au devant de toutes les déhances des Negres. L'ouvrage fut presse avec tant de diligence, que dans l'espace d'un mois le Comptoir fut en état, non-seulement de recevoir les marchandises & les, Facteurs, mais de se défendre même en cas d'atraque. On avoit menagé, autour de la maison, des embrasures bouchées de terre & blanchies. Sous dans en édition. prétexte de se procurer de l'eau pour les Ouvriers & de se précautioner contre les accidens du feu, on avoit environné le Comptoir d'un fossé large de fix pieds, sur autant de profondeur, avec une double haie d'épine, qui en défendoit l'approche. Brue n'avoit pas manqué, tandis qu'on travailloit aux

embrasures, de prodiguer l'eau de vie aux Ouvriers Negres, pour écarter

leur attention.

BRUZ Son habilet&

Après l'heureuse execution de son projet , il se rendit à la maison de campagne de l'Empereur, qui n'est pas à plus d'un quart de lieue du Fort Portugais. Le grand nombre de ses cabanes lui donne l'apparence d'un perit Village. La premiere porte étoit gardée par vingt-cinq ou trente Negres, armés de fabres, d'arcs & de fleches. On entre dans un labytinte de bananiers, entremêlé de cabanes fort propres, qui sont la demeure des Femmes, des Enfans, & des Esclaves domestiques. Au centre est une grande place, au milieu de laquelle est un oranger d'une si prodigieuse grosseur, qu'il couvre toute la place de ses branches. Brue trouva l'Empereur assis sous cet arbre, avec une douzaine de ses femmes & de ses enfans. Il étoit en deshabillé. Un pagne faisoit toute sa parure; mais il avoit son diadême sur la tête, c'est-à-dire, le bonnet bordé de corde. Après avoir fair donner au Géneral & à ses Officiers des chaises de bois, telles que la sienne, il se servit de la Langue Portugaise, qu'il parloit fort bien, & que Brue entendoit parfaitement. Ses discours furent civils. Il présenta du vin de palmier à la Compagnie. Il but à la santé du Géneral. On apporta des pipes, & la conversation dura trois heures.

Palais de l'Em-

#### 9. II.

#### Description de l'Isle de Bissao & des usages du Pays.

A citconférence de cette Isle est de trente-cinq ou quarante lieues. Sa Grandeur de perspective est d'autant plus agréable de la mer, qu'elle s'éleve insensiblement jusqu'au centre, où l'on découvre plusieurs hauteurs, qui sont moins des montagnes que des collines, entre lesquelles il se trouve des vallées & des sources d'eau assez fortes pour former des rivieres, qui vont se perdre dans l'Océan après avoir fertilisé toutes les parties de l'Isle. Aussi est-elle entiérement cultivée, avec un mélange de petits bois de palmiers, qui servent d'abris sécondat. contre la chaleur. Les orangers y font en abondance, avec les autres especes d'arbres qui sont propres au climat. Il y a peu de cabanes qui ne soient environnées de bananiers & de guaviers.

Le rerroir est si riche & si fécond, qu'à la grandeur du riz & du maïz, on les prendroit pour des arbustes. Il s'y trouve, avec le maiz des deux especes, un autre forte de grain qui lui ressemble. Il est blanc, & se réduit aisément en farine, que les Habitans mêlent avec du beurre ou de la graisse, pour en faire une pare qu'ils nomment Fonde. Le maiz ne leur sert pas, comme au Insulaires

B'bbb ii

BRUE. 1701. Senegal, à faire du pain ou du kuskus. Ils le mangent grillé. Cependant les plus curieux en forment quelquefois des gâteaux, nonmité batangos, de l'épailleur d'un doigr, & les font cuire dans des cercles de terre, comme la calfave en Amérique. Certe forte de patiflérie excite l'appetit, fur-tout lorfqu'on la mange fraiche, avec du beutre. Ils préparent le ritz avec du beutre, ou fous la volaille. Les femmes du Roi en firent manger à Brue, qu'il trouva délicieux.

Les Bœufs & les Vaches sont d'une grosseur extraordinaire dans l'isse de Biffao, & se vendent assez cher. Mais le last & le vin de palmier sont en sa grande abondance qu'ils ne peuvent êrre à meilleur marché, de même que les bananes, les guaves & les autres fruits. L'Isle est si remplie de bananiers, qu'une de ses parties en a tiré son nom. Les Portugais y ont planté du Manioc, dont ils faisoient d'aussi bonne farine qu'au Bresil. On ne remarque pas que les Negres en prennent le goût, apparemment parce que leur parelle leur fait craindre la peine de le préparer. Cependant il s'en trouve quelques uns qui le cultivent; mais ce n'est pas pour en saire de la cassave ni de la farine. Ils le mangent grillé sur les charbons, ce qui le purge de son jus, qui passe pour nuisible. Les patares & les ignames sont une grande partie de leur nourriture. Ils ont une grande quantité de Chevres grasses à courtes jambes; mais ils manquent de Moutons & de Chevaux. On prétend même que les Chevaux meurent aussi-tôt qu'ils ont goûté de l'herbe de l'Isle. On n'y voit pas de Potes. Les Portugais & les Negres paroissent les mépriser également, sans qu'on puisse soupçonner ceux-ci d'être arrêtés par des scrupules de religion. puisqu'ils ne sont ni Juis ni Mahomerans; mais que faut-il penser des premiers? Leurs Vaches leur servent de monture au lieu de Chevaux. On leur fait un trou dans les narines, par lequel on passe une corde qui leur sert de

L'iste n'a pas de Porcs ni de Chevaux-

Logemens des

bride; & ſi leur pas n'elt pas fort vite; i let extrémement doux. Les Habinas demeurendans des cabanes dispréfes; sar, accepté deux perits Villages qui ſe ſont ſormés autout de l'Eglife paroſſſſlale & de Coverde des Portugais; i li ny a rien dans I'lle qui au Erparence d'une habitation réguliere. Le Couvent & ſa Chapelle ont un grand air de pauvrete; mais i beionet entreteurs proprement. La Paroſſſſle, qui ſe neure le Fort & le Couvent, regarde la mer, & n'elt pas mieus birie que les maiſſons des Fortestis, qui ſont de etre le blanchie & couvertes de palle. Elle a desto un mois estate de etre le blanchie & couvertes de palle. Elle a desto un mois de fost Minifres. Les Paroſſſſle not environ cent cinquance Negres & quater de fost Ninifres. Les Paroſſſlens font environ cent cinquance Negres & quater cens femmes, qui ſſe díselre Portugais, quojoqis fi osien auſſli nois que des Corbeaux. Brue vit à Bſſſſlo une Negresife blanche.née d'un peræ & d'une meræ nois telle ſur marcíe da un Negre, dont celle out des cindas sullí nois que leur pere.

Negreffe bla

L'Isle de Bissa est fort peuplée, & le seroir beaucoup plus si elle n'étoit exposée aux incursions des Negres Bissars , Balantes, Bissagos, qui infestent souvent ses Côtes. Les Bissaras vendent une partie de leurs Prisonniers aux Blancs, & Sarcifient le reste à leur Divinité, qui se nomme China.

Les Habitans de Bissao sont Papels. Cette Nation occupe une partie des siles & des Cotes voisines, sur-tout au Sud de Kachao. Elle est mal disposée pour les Portugais, quoiqu'elle ait emprunté un grand nombre de leurs usages. Les semmes des Papels ne portent pour habillement qu'un pagne de coton.



Negres grimpane our les Arbres .



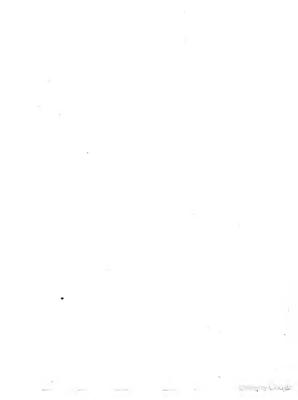

avec des bracelets de verre ou de corail. Les filles sont entiérement nues. Si leur naissance est distinguée, elles ont le corps réguliérement marqué de fleurs & d'autres figures, ce qui fait paroître leur peau comme une piece de facin travaillé. Les Princesses files de l'Empereur de Bissao étoient couvertes de des Insulanes. ces marques, sans autre parure que des bracelets de corail, & un perit tablier

1701. Habiliement

L'habillement des Seigneurs est peu différent de celui des conuctions inférieures. C'est une peau de Chevre passée entre les jambes, qui leur couvre derriere & le devant du corps. (77) Ils portent à la main un fabre nud, & deux grolles bagues de fer, qui ont, au lieu de pierre, une petire plaque du même metal dont ils se servent comme de castagnetes. L'une est au pouce & Castagnett est l'autre au doigt du milieu. En les frappant l'une contre l'autre, ils expriment mille choses qui ne peuvent être entendues de ceux qui ignorent cette méthode. Les Negres de Bissao sont excellens mariniers, & passent pour les plus habiles Rameurs de toute la Côte. Ils employent au lieu de rames de petites pelles de bois, qu'ils nomment pagales; & le mouvement qu'ils font pour s'en fervir produit une forte de mulique, avec un faux-bourdon, qui n'est pas fans harmonie. Ils ont un langage qui est propre aux Papels, comme ils ont des usages qui leur sont particuliers. Le Commerce n'a pas servi peu à les civiliser. Ils sont Idolâtres; mais leurs idées de religion sont si consuses, qu'il n'est pas aisé (78) de les démêler. Leur principale Idole est une petite figure qu'ils appellent China, dont ils ne peuvent expliquer la nature ni l'origine. Chacun d'ailleurs se fait une Divinité suivant son caprice. Ils regardent certains arbres confacrés, finon comme des dieux, du moins comme l'habitation de quelque Dieu. Ils leut sactifient des Chiens, des Cocgs & des Bœuss. qu'ils engraillent & qu'ils lavent avec beaucoup de soin avant que de les faire servir de victimes. Après les avoir égorgés, ils arrosent de leur sang les branches & le pied de l'arbre. Enfuite ils les coupent en pieces, dont l'Empereur, les Grands & le Peuple ont chacun leur partie. Il n'én reste à la Divinité que les cornes, qu'on attache au tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'elles tombent d'ellesmêmes.

Il ne paroît pas que l'Isle de Bissao ait jamais été troublée par des guerres civiles ; preuve assez honorable de l'humanité des Habitans & de leur soumission pour leur Prince. Cependant ils sont sans cesse en guerre avec leurs voisins, qu'ils rroublent, comme ils en sont troublés, par des incursions continuelles. Les Biafaras , les Biffagos , les Balantes , & les Nalus (79) , qui les environnent de toutes parts, sont des Nations fort braves, qui se battent nes & leurs guezavec la derniere furie. Les Traités de paix n'étant pas connus entre ces Barbares, il n'y a jamais beaucoup de correspondance entre eux dans les intervalles mêmes de tepos. Loin de leur offrir leur médiation, les Européens trouvent leur intérêt à les voir souvent aux mains, parce que la guerre augmente le nombre des Esclaves. Mais ordinairement les incursions, de part ou d'autre, ne durent pas plus de cinq ou six jours.

(77) Barbor dit que c'est une peau d'Agneau particuliérement les Bois & les arbres. préparée & peinte en rouge. Description de la Guinée , p. 88.

(78) L'Auteut a dit ci-dessus qu'ils adorent Naloux & Analloux,

(79) La Carre de l'Afrique Françoise par de l'Isle les appelle Anallus. D'autres les nomment

ВЬЬЬ ій

BRUE. 1701.

Maniere does la guerre se fait entre ces Batha-

fair sonner le bonbalon, qui est une sorte de rocsin; & ce signal rassemble en certains lieux les Officiers & les Soldats. Ils y trouvent la Florte Royale. qui est ordinairement de trente Canors. Chaque Canot reçoit vingr hommes, dont le Commandant répond. Il est rare que l'Empereur prenne lui-même la conduite de ces expéditions ; mais il confulte ses dieux avant l'entreprise par le facrifice de plusieurs victimes, dont la chair ne se partage qu'entre lui, les Prêtres & fon armée. Comme les divinités de bois font roujours dans les intérêts du Prince, la réponse ne manque point de lui être favorable. Alors les Trouppes s'embarquent avec une vive confiance, & la course est tellement reglée qu'elles arrivent fur le terrain ennemi pendant les ténébres. Elles débarquent sans bruit. S'il se trouve quelque cabane écartée & sans défense. elles l'environnent, la furprennent; & se saissifant des Habitans & des effets, elles se rembarquent aussi-tôt. Si les Habitations sont capables de se défendre, l'attaque n'est pas si brusque. On se met en embuscade du côté de quelque riviere ou de quelque fontaine, & l'on chetche l'occasion d'enlever furtive-

ment quelque ennemi. Au moindre avantage de cette nature, on s'attribue la victoire, & l'on retourne en triomphe. La moirié du burin appartient à l'Empereur. Le reste se divise entre ceux qui l'ont enlevé. Tous les Esclaves sont vendus aux Européens, à moins que dans le nombre il ne se trouve quelque Negre d'un rang distingué, qui est ordinairement racheré par sa famille ou ples & les hon- ses amis, en donnant à sa place deux autres Esclaves ou cinq ou six Bœuss. neurs qu'ils ten. Les Guerriers de l'expédition font parade de leurs avantages dans toutes les parties de l'Isle, Ils montrent leurs blessures. Ils se font suivre de leurs Prisonniers. Leur usage n'est pas de les maltraitet, comme dans le Nord de l'Amérique; mais de les accabler de reproches, & de les forcer à chanter les louanges de leurs Vainqueurs. C'est une espece d'ovation qu'ils appellent eavalarze; nom tiré apparemment des Portugais. Mais s'il arrive au contraire que l'enrreprise soir malheureuse, les Prisonniers courent grand risque d'être facrifiés; fur-tout lorsqu'on a perdu quelque personne riche ou d'une famille puissante. Ceux qui perissent dans ces occasions reçoivent des honneurs publics, par des chanrs, & des danses au son du tambour. Les femmes, qui sont les principales actrices de la pompe funébre, expriment leur douleur d'une maniere qui inspire la compassion. Elles s'arrachent les cheveux, elles se déchirent la peau, & leurs cris ne peuvent être représentés. Lorsqu'elles sonr fatiguées d'un si rude exercice, on leur donne du vin de palmier en abondance. Ce rafraîchissement les met en état de recommencer la scene. & leur fournir une nouvelle fource de larmes, jusqu'à ce que le corps air reçu la sépulture.

tique de l'Empes

L'Empereur de Biffao jouit d'une autoriré fort despotique. Il a trouvé une voie fort étrange pour s'enrichir aux dépens de ses Sujets, sans qu'il lui en coûte jamais rien. C'est d'accepter la donation qu'un Negre lui fait de la maison de son voisin. Il en prend aussi-tôt possession, & le Propriétaire se trouve dans la nécessité de la racheter ou d'en bâtir une aurre. A la vérité, le moyen de se vanger est facile, en jouant le même tour à celui de qui on l'a reçu. Mais l'Empereur n'y peut rien perdre, puisqu'il ne hazarde que de gagner deux maisons pour une. Ce pouvoir arbitraire s'étend sur tous ceux qui habitent

BRUE.

dans l'Isle. Un jour, l'Empereur de Bissao avoit confié à la garde des Portugais un Esclave qui se pendit. C'étoir lui, naturellement, qui devoit supporter certe perte. Mais il ordonna que le cadavre fut laissé dans le même lieu, jusqu'à ce que les Portugais lui fournissent un autre Esclave. Le désagrément de voir pourrir un corps devant leurs yeux, leur fit prendre le parti d'obéir. Dans une autre occasion, deux Esclaves qu'il avoir vendus s'échapperent de leurs chaînes, & furent repris par ses Soldats. L'équité sembloir demander qu'ils fussent restitués à leur Maître. Mais l'Empereur déclara qu'ils étoient à lui, puisqu'ils s'étoient remis en liberté, & les revendit sans scrupule à d'autres Marchands. Le Sieur de la Fond, Agent de la Compagnie Françoise, s'étoit procuré un Negre qui jouoir excellemment d'un instrument du Pays , nomme ba-Lafo. L'Empereur, qui entendit louer le talent de cet Esclave, souhaita de l'acheter; & l'Agent, pour l'intérêt de sa Compagnie, consentit à le vendre. Mais le Negre s'étant échappé de la maison de l'Empereur, retourna sur le Vaisseau de la Fond, qui lui demanda avec suprise pourquoi il avoit abandonné son Maître. L'Esclave répondit que l'usage de la Cour étoit de tuer les Musiciens à la mort du Prince, pour l'accompagner & le rejouir dans l'autre monde; & que les Blancs n'ayant pas cette cruelle coutume, il préferoit leur esclavage à celui de l'Empereur. Cependant il fut reclamé par ce Maître impérieux, qui ne craignit pas de démenrir son propre exemple; & l'Agent François n'osa refu-

Ufager barba-

A la mort des Empereurs de Bissao, les femmes qu'ils ont aimées le plus tendrement & leurs Esclaves les plus familiers sont condamnés à perdre la vie, & Rois de Bullion. recoivent la fémiliere près de leur Maître, pour le fervir dans un autre monde. L'usage éroir même autrefois d'enterrer des Esclaves vivans avec le Monarque mort. Mais il paroît que cette courume est abolie. Le dernier Roi n'eur qu'un Efclave enterré avec lui; & celui qui regne à présent paroît dispofé à détruire entiérement une Loi si barbare. Un Seigneur du Pays avoit donné ordre en mourant qu'on enterrât près de lui trois jeunes filles, qu'il avoit choifies pour cet affreux facrifice. L'Empereurles vendit, & donna l'argent

aux héritiers du mort.

fer de payer le prix de l'Esclave.

En parlant de la guerre, on a nommé le tocsin qui fert à rassembler la mi- Tocsin militaire lice des Negres. Il porte dans certe Isle le nom de bonbalon. C'est une sor- lon, re de trompette marine, mais fans corde, avec beaucoup plus de groffeur & le double de la longueur. Elle est d'un bois leger. On frappe dessus avec un marteau de bois dur, & l'on prétend que le bruit se fait entendre de quatre lieues L'Empereur a plufieurs de ces instrumens au long des Côtes & dans l'intésieur de l'Isle, avec une Garde pour chacun ; & lorsque le sien a donné le signal, les autres repétent autant de fois les mêmes coups & fur les mêmes tons; de forte que ses volontés sont connues, en un moment, par la maniere de les communiquer. Si quelqu'un refuse d'obeir, il est vendu pour l'esclavage. Ce châtiment politique tient tout le monde dans la foumission ; & l'Empereur, pour qui la désobéisfance est utile, se plaint quelquefois de trouver ses Sujets trop ardens à le

Au lieu de la qualité de Roi, la plûpart des Ecrivains lui donnent celle d'Empereur, parce que l'Isle étant divisée en huit ou neuf Provinces, ils préten- sa qualité dent que le titre des Gouverneurs répond à celui de Rois. Mais pour confir-

Le Roi de BiQ-

\$68

BRU L

mer cette remarque, il autoit fallu nous apprendre quels titres ils portent en effet dans la Langue du Pays, & ce qu'ils signifient dans les Langues de l'Eu-

6. III.

### Voyage dans l'Isle de Bulam.

Andre que le Comptoir se formoit à Bissao, Brue entreprit de visiter l'Isse 1 de Bulam , où son premier dessein avoit été d'établir une Colonie. La grandeur de l'Isle l'avoit fait renoncer à ce projet; mais il lui restoit des impressions avantageuses du Pays, & quelque esperance d'en tirer de l'avantage pour les interêts de la Compagnie. Dans cette vue, il prit deux Barques, montées par les Laptots de Gorce, & par quelques Papels qui avoient traversé les

Détroits dans leurs expeditions, avec deux Pilotes François qu'il se proposoit de laisser à Bissao après son départ, pour examiner les Côtes & pousser le Commerce.

Mes des Soreiers & de Bour-

Il mit à la voile entre l'Isle des Sorciers & celle de Bourbon, portant au Sud, pour doubler la Pointe de l'Isle Formosa. Les apparences de celle et rèpondent fort bien à son nom. Elle est couverte de grands arbres, excepté sur les Côtes, qui sont basses & qui ne presentent que des arbrisseaux. Le terroit paroît uni & ferrile; mais il manque d'eau fraîche, & c'est apparemment ce qui le rend défert. Brue se sentoit beaucoup de penchant à descendre au rivage, pour observer un si beau Pays. Quelques raisons lui firent remettre ce dessein à d'autres tems. Il remarqua seulement que la longueur de l'Isse est d'environ deux lieues, sur une de largeur. On en compte cinq depuis la Pointe Sud-Est de Bissao jusqu'à la Pointe Nord-Est de l'Isse Formosa.

Ific Formofa-Obfervation fee 1rs Détroits de ces

En doublant cette Pointe, on entre dans le bras d'une grande riviere, qui sépare la Peninsule de Biafaras de l'Isle de Bulam. L'entrée de ce Canal peut avoir une bonne lieue de largeur. Ses rives sont hautes, & la mer y bat avec assez de violence, à proportion de la force des marées. Comme le dessein du Géneral étoit de reconnoître foigneulement tous ces passages, il avançoit la fonde à la main. Entre la Pointe Ouest de la Peninsule de Biafaras & la Poinre Est de l'Isle Formosa, il trouva depuis deux & trois jusqu'à sepr brasses, & qu'il est nécessaire de suivre le milieu du Canal pour évirer les bancs qui le resserrent beaucoup, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la Pointe Nord-Est de l'Isle de Bulam.

En sondant, avec trop peu d'attention pour le reste, les deux Barques échouerent vis-à-vis l'une de l'autre. Le reflux , qui est d'une extrême rapidité dans le Canal, les laissa si vîte à sec, qu'on n'eût pas d'autre parti à prendre que d'y faire la garde, en attendant le retout de la marée. Il est dangereux de demeurer exposé aux Negres de Biafaras, Leur avidité pour le butin les rend arrentifs à tous les Bâtimens qui s'approchent de leur Côte, & rarement manquent-ils de les infulter. Ils attachent à leurs pieds, dans ces occasions, des semelles d'écorce d'arbre, longues de deux pieds & larges de sept ou huir pouces, avec lesquelles ils marchent sur la vase sans enfoncer; à peu près comme les Sauvages du Canada font pour marcher sur la neige, Quoique les deux Barques fussent trop bien armées pour craindre des Ennemis si méprifables.

prifables, l'Equipage demeura fous les armes jusqu'à l'arrivée des flots. En doublant la Pointe Nord - Est de Bulam, on trouve une Crique large d'une lieue, & d'environ la même profondeur, au milieu de laquelle il y a tonjours trois ou quatre brasses d'eau, & dont les bords sont couverts d'ar- autour de Bulan. briffeaux. Dans le mauvais rems, c'est une fort bonne rerraite pour les petits

BRUE. 1701.

Vaiiseaux. De certe perire Baye jusqu'à la Pointe Sud, le mouillage est sur & commode au long de la Côte, pour les plus grands Bâtimens. Mais il faut connoître contrariété des la nature des marces. Brue en fentit la nécessité par son experience ; car à peine marées & des eur il gagné la Pointe Eft, que la même marée qui l'y avoir conduir lui devenant contraire, produisir le même effet que le refinx. Il n'eur pas d'autre ressource que de gagner aussi-tôt le rivage, & d'amarrer contre les arbres, à l'exemple d'un Canot de Biffagos , qui se rrouvoit dans le même cas. Il passa la

nuit dans ce lieu. Ses tentes n'empêcherent pas qu'il n'y fut fort mouillé, &

qu'il n'eur beaucoup à fouffrir d'un violent ouragan, accompagné de tonnerre & de pluie; outre l'irregulariré des courans, qui lui firent craindre d'êrre enlevé de dessus ses ancres, & de se briser sur la Côre. L'obsenrité d'ailleurs étoit si épaisse, que les objets les plus proches ne pouvant être distingués qu'à la lueur des feux, il n'étoit pas possible de se hasarder en mer. Le jour suivant ramena un tems plus tranquille. Les Bissagos, qui avoient passe la nuit sur le rivage, avec beaucoup d'inquierude pour leur Canot, s'approcherent des Barques Françoifes après les avoir long-tems observées, Brue les y encouragea par des fignes d'amirié, & leur fir parler par ses Interprétes. Il en vint rrois à quince Ballagonbord, qui furent traités civilement. On les fit boire. On leur offrir quelques petits prefens. Enfin tous les autres s'avancerent, au nombre de quinze.

Brue leur ayant déclaré le dessein qu'il avoit de traverser l'Isle, & de chasfer en chemin, ils s'offrirent volontairement à lui fervir de Guides. Il en prit fepr, & laissa le reste dans ses Barques, sous prétexte d'assister ses gens; mais en effer pour lui fervir d'otages pendant sa course. Après avoir doublé la Poinre Est de Bulam, il découvrit une belle riviere, de la largeur d'une lieue, & d'une profondeur à recevoir les plus gros Vaisseaux. Ce fur là qu'il reconnut la caufe de cette contrarieté qui l'avoit surpris dans les marées & les courans. Le Explication des canal, ou la riviere, qui est entre l'Isle de Bulam & la Peninsule de Biafaras, fait partie de la grande riviere, nommée Rio grande, qui se divise en deux bras à la Pointe Sud-Est de Bulam. Il arrive de-là que la marée entrant par deux ouvertures, les flots du canal du Sud, qui vont impétueusement à l'Est, forcent ceux du canal du Nord, qui est plus érroit & plus creux que l'autre, à rerourner sur eux-mêmes, & forment ces courans rapides & incertains, qui obligent de jerter l'ancre pout ne pas perdre, par le reflux, ce qu'on a gagné à la faveur de la marée.

Depuis la Pointe Nord-Est de Bulam jusqu'au Sud-Est, l'ancrage est excellent, entre douze & vingt brasses d'un rrès-bon fond. La Côte est unie , & couverte de grands arbres. Les terres interieures sont cultivées en plusieurs endroits, & presenrenr une perspective agréable. Quatre gros ruisseaux se déchargent dans la Baye, qui est large d'environ deux lieues. Elle forme un Port très-commode pour toures forres de Vaisseaux.

Dans la Peninsule de Biafaras, à l'opposite du lieu où les Barques Fran- Les treis fou-

goifes avoient jetté l'ancre, on trouve trois sources d'eau fraîche qu'on a Tome II. Cccc

BRUE. 1701. Brue defeend dans l'Hilz de Bu-

nommées les trois Fontaines. La tiviere en est éloignée d'une lieue.

Brue laissant fes deux Barques amarrées avec le Canot des Bissagos, def-

nu de de die au tivage, accompagné de dix-huit Blance, de douze Laprofs, & de minita-les pe lineurs Negres armés, fans compret les ferp Billagos, Il laifla no Officier minitale pe lineurs Negres armés, fans compret les feux Billagos, Il laifla no Officier fu le Canne & fur le Manthe de la financiar de la f

certe tike] Sa fanidisk

ge des Billigois, ne tarilifont jamais dans les plus grandes chaleurs. Le tertorie effersa, riche & profond, autant qu'on en peur juer par la hauteur des arbres qu'il produit. Il sy trouve des palmiers de toutes les effectes. On y voit audit des chienes verds, les uns droits; Adurtes tortus, qui paroif-fent rès-propres aux cidifices; & des poirtes de la même effecte que dans les les de l'Amérique. Le bois en eff for tho popt urous fortes d'algaes, pourviq qu'on apporte un peu de foin à le gazantir de certains infectes qui l'alternet beaucoup. Le triège offre une pierre grife du he bau grain. Toures les trivernet beaucoup, Le triège offre une pierre grife du he au grain. Toures les rivernet des la conseiles de l'arbret de la commentation de la conseile de l'arbret de la conseile de l'arbret de la commentation de la conseile de l'arbret de la conseile de l'arbret de l'arb

Pourquoi elle eft celettes L'ille de Bulan apparer our auxiennement aux Biafarss; mais les Biffigos, leurs Ennemis, leur on fait une guerre fi reulle, e, qu'aprèce auxoir enlevé un grand nombre pour l'efdavage, ils on forcé le rette de fe renfermer dans leur Pays. Cependaur les Vainqueurs n'ont jamais entreptis de fe mettre en policifion de leur conquière. Ils éy renders, chaque année, au nombre de tois ou quatre cens, pendant les mois de Fervier; de Mars, d'Avril & de Mai, pour y faire leurs Lugans, ou leurs Plancations; & la fin de la moilfon le le ignal qui les rappelle chee eux. S'il y en rotsuve dans d'aurets ems, comme i l'arrivée du General François, ce font ou des Avanutiers qui vontre le profit des dents, fe nour tiffent pour les Negres, qui, outre le profit des dents, fe nourtiffent long-tems de la chair. C'est cette defairement dans une file poù al leur des profit des dents, fe nourtiffent long-tems de la chair. C'est cette defairement dans une file où il ne se trouve pas de Lions, ni d'autres bêtes de proie qui leur faillent la guerre.

Bulam ne manque pas d'Oifeaux, foit de passage, soit naturels au Pays. La mer y est remplie de Poissons. Les Tortues & les coquillages de toute espece y font en si grande abondance que l'homme le plus paresseux y peut vivre avec peu de travail. Brue, & tout son correge, qui n'avoient avec eux que du biscuir, du vin & de l'eau-de-vie, ne laisserent pas de faire fort bonne chere pendant quelques jours, qu'ils employerent à faire le tour de l'Isle. Ils la trouverent charmante dans toutes ses parties, & fort propre à l'établissement d'une Colonie, qui ne manqueroit pas de devenir bientot riche & florissante. Le d'une Colonie. Commerce y feroit avantageux avec les Portugais & les Negres des Pays voifins, non-feulement en marchaudifes de l'Europe, mais même en productions du Pays, telles que le fuere, le rum, le coco; l'indigo, le coton, le roucou, &c. qui n'y reuffiroient pas moins que dans les Isles de l'Amérique. Il seroit d'autant plus aisé d'y établit des Manufactures de sucre, que les cannes viennent en perfection au Senegal, d'où l'on pourroir en rirer facilement; & la plus grande partie de l'Ille érant déja défrichée, les plantations s'y feroient fans peine. Les Efclaves qui font si chers en Amérique, se trouveroient ici à bon marché. On pourroit s'affuret la possession tranquille du Pays, soit par un Traité avec les Bissagos, ou par la voie de la force, en

les chariant s'ils entreprenoient de s'y opposer. Brue mit quatre jours à faire le tour de l'Isle. Quoique fatigué en retournant à ses Barques, il s'applaudit beaucoup d'un voyage, qui le confirmoit dans la réfolution d'établir une Colonie à Bulam, semblable à celle de l'Isle das Vaccas, ou des Vaches, sur la Côre d'Hispaniola. Suivant son calcul, l'Isle de Bulam a huit ou dix lieues de longueur, de l'Est à l'Ouest; cinq de largeur,

du Nord au Sud, & vingt-cinq ou trente de circonference.

Après avoit fait ses observations par terre, il entreprir d'en faire le tout tout par par par par fur ses Barques, pour reconnoître parfaitement les Bayes, les Rocs, les Ports & les profondeurs. Il partit avec des provisions fraîches, en suivant la même direction qu'il avoit prise pour venir. La fonde, qu'il n'abandonnoit pas, re put lui faire trouver de paifage entre l'Isle de Bulam & l'Isle Formosa. C'est un banc continuel, où le moindre vent met la mer dans une grande agita- fible entre fluien tion. Il y envoya les Biffagos dans leur Canot, avec la précaution d'en rete- & foimula. nit quatre, pour la sureté de deux Pilotes dont il les fit accompagnet. Quoique la marée fut pleine, le Canot toucha le fond dans plufieurs endroits, & les Negres furent obligés de se jetter dans l'eau pour le tirer au travers des rocs, sur une baile de la plus dure espece. Il rejoignit les Barques à la Pointe Ouest de Formosa, où elles s'étoient tendues par un passage plus für. Les rocs continuent d'une Pointe à l'autre, en formant un demi-cercle jusqu'à celle du Nord-Ouest dans l'Isle de Bulam. Cependant, à la distance

de deux cables de ces tocs, on trouve de l'eau depuis huit jusqu'à dix brasses. En avançant entre l'Isle de Bulam & celle des Bissagos, que les Portugais ont nommée l'Isle das Gallinas, parce qu'elle produit beaucoup de volaille, linas. on rencontre un canal d'une lieue de large, qui a l'apparence d'une rue fort droite, & qui a cinq lieues de long au Sud-Est. Le fond est depuis douze julqu'à trente-fix brailles. Entre les bancs & les bailes qui commencent à la Pointe de l'Isle des Bissagos, & qui continuent jusqu'à une Isle déserte qui est à l'Est-Sud-Est de Kasnaback, on rrouve au long du rivage, à deux cables de distance, un fond de gravier entre quatre & cinq brasses.

Les basses de l'Isle de Bulain commencent à deux lieues de sa Pointe Nord- Bassi & basses Cccc ij

BRUE. 1701.

L'ific de Bu-

Paffage impof-

Ific des tilla-

1701.

Ouest. Cer espace forme la Rade de l'Ouest, qui n'est pas moins sure & moins commode pour l'ancrage que celle de l'Est. Les bancs reparoissent & forment un angle droit, à deux lieues de la Pointe de l'Isle, par une ligne qui tetourne & qui va se terminer à la Pointe Sud-Sud-Est. Entre cette Pointe des Rocs & celle de Tombali au Continent, qui est habitée par les Negres Nalous ou Anallus, on découvre le plus grand bras de Rio Grande, qui a, dans toutes ses parties, depuis vingr jusqu'à trente brasses d'eau. Brue s'engagea dans ce bras, entre la Pointe des Nalous & celle de Troisfontaines. Rio grande a deux lieues de largeur dans ce lieu. Après avoir coulé pendant quelques lieues à l'Est & à l'Ouest, & fair un grand dérour au Sud, il prend un autre cours au Nord-Est, jusqu'à ce qu'il foit divifé en deux bras par l'Isle de Bisague.

Rio Grand, &c fer bouds.

Tout le Pays, aux deux côtés de cette riviere, est fort bien peuplé. Brue entendit, pendant la nuit, les tambours qui battoient dans chaque quartier, foit par simple amusement, soit que les deux Barques fussent suspectes aux Habitans, & qu'ils voulussent faire connoître qu'ils étoient sur leurs gardes. Les bords de Rio Grande sont couverts de gros arbres, oui firent naître aux Portugais la penfée d'y venir conftruire des Vaisseaux. Celui qu'on nomme le Misheri, donne d'excellentes planches, qui font fort aifées à travailler, & qui ont la proprieté d'être à l'epreuve des vers, non-seulement sur cette Côte où les Vaisseaux s'en ressentent beaucoup, mais encore dans toutes les Parties de l'Afrique, de l'Europe & de l'Amérique. La réline onctueuse, dont cet arbre est rempli, a rant d'amertume, qu'on n'attribue pas sa vertu à d'autre cause. Il n'est pas fort haut, & rarement surpasse-t'il vingt ou vingt-deux pieds; mais il a le tronc d'une grosseur surprenante.

Sur les bords des ruisseaux & dans les terrains marécageux, on trouve certains arbres d'une hauteur médiocre, qui ressemblent par le bois & par les feuilles au Mahot de l'Amérique, dont l'écorce sert au lieu d'étouppe pour calfater les Vaisseaux. Les Habitans, au défaut de godron, qui leur manque souvent, employent l'huile de palmier, mêlé avec de la glue vive, & bouillie jusqu'à la consistence nécessaire. Pour suppléer aux cables, la nature a donné au Payscertains rofeaux, nommés Bumbus, qui croissent dans les lieux marécageux, On les coupe, on les laisse rouir dans l'eau; après quoi les ayant bien battus, pour en féparer les parries les plus groffieres, on les file en corde. Ce qui manque au Ce qui man-Pays, c'est du bois propre à faire des mâts. Le misheri est trop court, le palmier trop pesant, & tous les autres arbres trop faciles à se fendre; de forte qu'on est réduit à se servir du palmier : mais pour corriger sa pesanteur , on n'y met pas de perroquets, & l'on fait géneralement les mâts fort courts. Il est étrange que l'Isle produisant un si grand nombre de cocotiers, on ne s'y serve pas, comme aux Indes Orientales, des cosses pour en faire des cordes,

que au pays pour l'équipement des Vailleaux.

Tale de Bifague.

Après avoir passé l'Isle de Bisaghe, d'où les Bissagos ont peut-être tiré leur nom, Brue trouva, une lieue plus loin, fur la gauche, un Marigot (81) ou une petite riviere, dans laquelle s'étant avancé l'espace d'une lieue, il arriva près de Ghinala, grand Village habité depuis long-tems par les Portugais. Il y trouva un perit Vaisseau Anglois de Sierra Leona, commandé par le Capitaine Glick, qui s'étoit marié dans ce Pays avec une riche Negresse. Outre une grosse

(81) Ce nom fignifie proprement l'eau qui mais les François le donnent fans diffinction à refte dans les terres lorsque la marée se retire; toutes les rivieres qui sont fur cette Côte.

fomme d'argent, elle lui avoit apporté la proprieté d'une grande ! se dans la riviere de Sierra Leona; & randis qu'il faitoit cultiver son bien par des Esclaves, il exerçoit un commerce avantageux sur les Côtes voisines. Son Vaiiseau étoit un Brigantin de 50 ou 60 tonneaux, construit à Sierra Leona. A l'arrivée des avec une table François, il se hara de venir faire des civilités au Géneral. Le Signore Patricio Pareije, un des principaux Habitans, ne fut pas moins empresse dans les siennes, & lui offrit sa maison, qu'il accepta. Cet honnête Afriquain étoit né d'un pere Hollandois & d'une Mulatre Portugaife. Il étoit blanc, mais avec un cercle noirâtre autour des yeux , qu'il tenoit apparemment de sa mere. Il avoit hérité la gravité du Portugal, & la propreté de la Hollande. Il étoit riche. Sa maison étoit fort belle. A peine Brue y fut-il entré , qu'il y recut la visite du Chef des Portugais & de tous les Fidalgos du voifinage, perfonnages fort re-

1701. Anglois marif Negretie.

marquables par la longueur de leurs noms & de leurs titres. Le Village de Ghinala est situé sur la rive droire du Marigot ou de la riviere situation de Caldu même nom. Elle donne aussi son nom au Royaume, qui poste également naia, celui de Biafaras. Cette Région est considérable par le nombre des Portugais blancs, noits, bazanes & mulartes, qui y jouissent d'une fortune aisee; & qui sont assez bien logés. L'antichambre, qu'ils appellent le portique de leurs maisons, est agréable & fort bien meublé. Nul étranger ne pénétre plus loin dans un Pays où la jalousie est le vice géneral. Femmes & Maîtresses, tout est renfermé sous une même clef. A l'exception de ce point, les Portugais de Ghinala sont civils & complaisans. Brue employa trois jours à rendre ses vifites & à prendre des informations sur l'érat du Commerce.

Il partit escorté de vingt hommes de sa suite & de plusieurs Gentilshommes Portugais, qui se firent honneur de l'accompagner, l'espace d'une lieue, jusqu'à la Cour du Roi de Ghinala ou de Biafaras; car ce Monarque est également'connu sous ces deux noms. Il le trouva informé de son approche, & deja prêt à le recevoir, sous un arbre qui est vis à-vis de son enclos. Son habillement étoir un pagne noir, qui lui tomboit jusqu'au milieu des jambes, avec un manteau de la même couleur; des fandales noires, fans bas; & fur la tête un grand chapeau noir; de forte qu'à la referve de ses dents & de ses yeux, on n'appercevoir rien que de noir dans sa figure.

Brue tend vå

Il reçut avec beaucoup de civiliré le compliment & les présens du Géneral François, en lui touchant plusieurs fois la main, & l'assurant qu'il verroit de ce Prince. volontiers des François dans ses Etats; qu'il leur accorderoit une protection parriculiere, & qu'il prendroit plus de plaisir à commercer avec eux qu'avec roure autre Nation; qu'il leur donnoir la permission de s'établit dans les lieux qu'ils voudroient choisir, & d'y bâtir des Magasins & des enclos. Enfin Brue lui rémoignant quelque désir de former un établissement dans l'Isse de Bulam . dont il n'ignoroit pas, lui dit-il, que le Domaine étoit à lui, il répondit que rien ne pouvoir lui être plus agréable que de voir les Bissagos, ses ennemis, chasses pour jamais de cette Isle; qu'il en faisoit présent de tour son cœur aux François, & que si cer espace de Pays ne leur suffisoit pas, il y joindroit volontiers d'autres terres, du côté de trois fontaines. Ensuite il examina curieusement les présens du Géneral; & pour lui témoigner qu'il en étoir fatisfait, il fit apporter du vin de palmier, dont il lui fit boire, après avoir bu lui-même à sa santé.

Cccc iii

B R U E. 1701. Il prit tant de plaift dans fa converfarion, qu'il paru chagrin de ne pouvoir le retenir quelques joust de plus à fa Coun. Il llu donna un diner dans le goir du Pays; celt-à-dire, que s'abondance y tim lieu de la délicatefic. Cependant le rité coir for bien préparé; le la volaille bouille; qu'on fervit delfis, étoir coupée en quatriers avec affez de propreté. Après le repas, Bruu et l'itale village, qu'il trouva for grand. Le Pays, aux environs, jui parur dé-licieux. Les bananiers & les autres arbres donn les maifons font entourées, les enclos de rofeaux, les hies de épine, forment desperfipectives charmances. La fituation du Village eff fur le bord d'une riviere médiorer, qui venant de Effe vie je riere dans celle de Kurbali. Elle répand la fécondiré dans un retroir déja riche & fertile, qui le deviendroir encore plus s'il étoir cultivé par d'autres mains, La cire, le le Éfelayes. El Voirer se prierefiennent un commetce

considérable. Les Elephans y sont en grand nombre, malgré les persécutions des Negres, qui en aiment autant la chair que les dents.

Les François renournerent le foir à Chinala, & pritent le refte du jour pour fe repofer. Le lendemain Bruce ut la curiofité de faire fix lieues fur la rivière, pour vifirer un Village où l'excellence du bois porre divers Européens à faire confluire des Vaiffeaux. Il y en rrouva un fur les chamiters y d'environ cent ronneaux. Le feul défavantage du Payse fit de manquer de mang.

Lieu où les Européens confirusfent des Vasiscaux,

La plipart des Villages, au long de la riviere, som habités par des Porquais, quéquefois enremélée de Negres i mais ou difitingue aifement leurs massons par la forme & la grandeur. Ourre la cire, les Elclaves & l'yorier, le Pays produit, pour le Commerce, de grands cuits schés, du coron, quelques plumes d'Auruche & des gommes de différentes sortes. Il sournir même de l'or, qui vient des terres intérieures au Sud & à l'Eft, mais sins qu'on

Commodifé autrement les lieux.
Rio Grande est navigable j

Rio Grande elt navigable jusqu'à cent cinquante lieuse de son embouchure, du moins pour les Barques de les autres pestire Batimens. But cu affure que si l'Etchilisement de Bulam étoit une fois formé, & qu'on n'y latista pas manquer les marchandifes de l'Europe, on pourroit souvrir un commerce sor étendu dans routes ces Régions. Les Porrugais de Bissão & des trivieres de Gejévas, de Nunez, de Kurbail, de Rio Grande, & sc. éempressireoim dy venir prendre les commodités dont ils autoètent besoin, & d'y apporter en vente ou en échange leurs propres richelles.

#### 9. I V.

# Voyage à Kazegut, une des Isles des Bissagos.

Nombre des Ifles des Billagos,

A Près avoir fair routes les obfervations convenables à fes vûes. Brut eravini à Bilina, où il trouva les édifices du composir fort avanét. Comme il n'y avoit rien qui demandât néceflairement la préfence, il temona
suffiord and Barque, pour vifiner quelques llés des Biligaso. One nomper
reize ou quatorze, dont les principales & les plus fréquentées font Kafnabak,
la Gallinas, Kazgur, Karaché, Aranghena, Papagago, ou Il file des Perroquets, Formofa, Babachoka, Biligue, & Warange, il y en a quelques
untres moins connues, parce qu'elles lont peu fréquencées. Chaena de ces

للا العالم الما العالم

Isles est gouvernée par un Chef, qui est revetu de l'autorité souveraine. Tous ces petits Monarques sont indépendans l'un de l'autre, & se se sont même souvent la guerre; mais ils s'unissent pour la faire sur le Continent aux Biafaras, leurs anciens ennemis, qu'ils ont chassés de l'Isle de Bulam. Leurs Canots font affez grands pour recevoir vingt-cinq ou trente hommes, avec des provisions & leurs armes, qui sont l'arc & le sabre.

BRUE.

Les Negres de ces liles sont grands & robustes, quoique leurs alimens or- Qualité des siadinaires foient le poisson, les coquillages, l'huile & les noix de palmier, & qu'ils aiment mieux vendre leur riz , leur maiz & leurs légumes aux Europeens, que de les reserver pour leur usage. Ils sont Idolâtres, & d'une cruaure extreme pour leurs ennnemis. Ils coupent la tête à ceux qu'ils tuent dans leurs guerres; ils emportent cette proie pour l'écorcher, & faifant fecher la peau du crâne avec la chevelure, ils en ornent leurs maisons comme d'un trophée. Au moindre sujet de chagtin, ils tournent aussi facilement leur surie contre eux-mêmes. Ils se pendent, ils se noyent, ils se jettent dans le premier précipice. Leurs Héros prennent la voie du poignard. Ils sont passion : l'entrassion pour nés pour l'eau de vie. S'ils croyent qu'un Vaisseau leur en apporte, ils se quoi elle les poedisputent l'honneur d'y artiver les premiers, & rien ne leur coute pour se procurer cette chere liqueur. Alors le plus foible devient la proie du plus fort. Dans ces occations ils oublient les loix de la nature. Le pere vend ses enfans; & si ceux-ci peuvent l'emporter par la force ou l'adresse, ils trairent de même leurs peres & leurs meres.

Formosa est la plus orientale de toutes leurs Isles, mais elle est inhabitée. Celles das Gallinas & de Kafnabak, qui font fituées à la tête des bancs & des basses qui environnent cette chaine d'Isles, sont également fertiles & peuplées. L'eau fraîche y est en abondance. Les Côtes sont remplies de poisfon & de coquillages. Avec un peu plus d'industrie pour cultiver leurs terres. les Habitans pourroient faire un commerce considérable, car le terroir est excellent dans toutes les Isles.

Defengtien de

Kazegut est une des plus grandes & des plus fertiles. Elle est renfermée dans Kazegut un cercle de bancs de sable & de basses, excepté aux deux pointes du Nord-Est & du Sud-Ouest, où les Vaisseaux peuvent mouiller en sureté. On compte dix ou douze lieues depuis la pointe de Bernasel dans l'Isle de Bissao, jusqu'à la pointe Nord-Est de Kazegut, & cinq seulement jusqu'à celle de Saint Martin. En partant de la pointe de Bernasel, il faut suivre de près l'Isse des Perroquets ; sans quoi les marées & les courans écartent beaucoup un Vaisseau. & l'obligent de louvoyer long-rems pour regagner ce qu'il a perdu. Les Habitans de Kazegur sont les plus civils de tous ces Insulaires , & doivent cet avantage au Commerce. Mais il y a néanmoins des précautions nécessaires pour traiter avec eux. Brue qui en étoit bien informé les observa soigneusement. Lorsqu'il eut amaré sa Corvette, il fit arborer son pavillon & rirer une petite piece d'artillerie. Trois Biffagos, qui parurent aufli-tôt sur le rivage, firent connoître par des signes qu'ils souhaitoient d'être conduits à bord. On les prit dans l'Esquif. C'éroir un des Grands de l'Isle & des plus proches pa- Brut y arrivr. rens du Roi, accompagné de deux personnes de sa famille. Il n'avoir qu'un Seigneur Negrapagne autour de la ceinture, & un chapeau fur la rête. Ses cheveux étoient graissés d'huile de palmier, ce qui les faisoit paroître rouges. Il salua civile-

BRUE.

ment Brue, en se découvrant la tête; & l'ayant pris par la main il lui demanda des nouvelles du Sieur de la Fond, dont il avoir été l'ami partieu-

Cérémonie bi-

Tandis que le Géneral traitoit ce Seigneur Negre avec de l'eau-de-vie , on zared'un Negre, vit paroître un Canor chargé de cinq Infulaires, dont l'un étant monté à bord s'arrêta fur le tillac, en tenant un Coq d'une main, & de l'autre un couteau. Il se mit à genoux devant Brue, sans prononcer un seul mot. Il v demeura une minute; & s'étant levé, il se rourna vets l'Est & coupa la gorge au Coq. Ensuite s'étaut remis à genoux, il fit tomber quelques gouttes de fang fut les pieds du Géneral. Il alla faire la même cérémonie au pied du mât & de la pompe; après quoi retournant vers le Géneral, il lui présența fon Coq. Brue lui fit donner un verre d'eau-de-vie , & lui demanda la raison de cette conduite. Il répondit que les Habitans de son Pays regardoient les Blancs comme les Dieux de la mer ; que le mar étoit une Divinite qui faifoit mouvoir le Vaisseau; & que la pompe étoit un miracle, puisqu'elle faisoit monter l'eau, dont la proprieté naturelle étoit de descendre. Btue renvoya le Seigneur Negre après lui avoir fait un présent. Comme la

nuit s'approchoit, il remit sa descente au lendemain. Le premier Insulaire qu'il rencontra sur le tivage sut ce même Seigneur, qui venoit au devant de

Seigneur de l'Itle.

lui pour le conduite dans son habitation. Elle étoit à trois cens pas du rivage, bàtie à la maniere des Portugais, & blanchie en dehors, avec un porche ouvert, qui étoit environné de grands palmiers, & garnie de chaifes de bois affez propres. Après quelques momens de conversation, le Negre conduisit Brue vers un édifice, qui étoit à cinquante pas de la maifon, & que les François reconnurent avec beaucoup d'étonnement pout une Chapelle, qui avoit fon autel, ses bancs, & même une cloche d'environ trente livres, suspendue près de la porte à un grand arbre. Le Seigneur Negre fit sonner la cloche , & dit à Brue qu'aimant les Chrétiens sans l'être lui-même , il avoit fait bâtir cette Chapelle pour l'usage de ceux qui pourroient venir dans l'Isle ; & que si quelque Prêtre vouloit s'y établir avec lui , il s'engageoit à ne le laisser manquer de rien.

Acre Chtetien.

Vifite que Brue Karegut.

avoit bâtie fans

Enfuite ils se rendirent ensemble à la maison, ou si l'on veur, au Palais du Roi , qui n'étoit éloigné que d'un mille. Ce Prince parut charmé de la visite qu'il recevoit du Géneral. C'éroit un vénérable vieillard d'environ soixaute-dix ans. Sa barbe étoit frisée, & presque blanche. Il avoit la bouche & les yeux agréables, & l'air majestueux. Son habillement n'étoit qu'un pagne & un chapeau. Il se découvrit pour saluer Brue ; & lui ayant pris la main . en reperant plusieurs fois qu'il étoit le bien venu, il lui offrit la liberté de s'établir dans son Isle. Brue lui sit présent de quelques cutiosités de l'Europe & de deux barils d'eau-de-vie. Sa maison n'étoir pas si commode que celle de son patent; mais elle ne manquoit ni de chaises ni de tables. Il retint le Géneral à diner. Les mets furent de la volaille bouillie dans du riz, de la venaison, du Mouton & du Bœuf. Le vin de palmiet étoit excellent, & l'eaude-vie du Géneral ne fut pas épargnée. Enfuite le Roi proposa de sumer, & pressa Brue de se servit de sa pipe. Le tuiau n'avoit pas moins de cinq pieds de longueur, & la tête étoit assez grande pour contenir un quarteton de sabac. Elle étoit ornée de divers anneaux & d'autres bijoux de cuivre blane.

Le Roi fit présent au Géneral de deux cocqs; ce qui passe à Kazegut pour la plus haute marque de distinction, patce que cet animal est consacré particuliérement aux Divinités de l'Isle.

BRUF.

La longueur de Kazegut furpasse trois sois sa largeur. Le terroir est riche Propriété de l'a-& bien cultivé, Il produit en abondance des lataniers, des palmiers, & des orangers, du maiz, du riz, des courges, des pois & d'autres especes de légumes. Brue remarqua près du Palais quarante ou cinquante Negres armés de fabres, qu'il prit pour la Garde du Roi. Kazegut, Karache, Kofnabak, & las Gallinas font les feules Isles des Bissagos où le Commerce soit sans péril pour les Errangets. Dans toutes les autres, il faut êrre dans une défiance continuelle, & ne pas se hazarder témérairement au rivage. Les Portugais

fe sont repentis plusieurs fois d'avoir négligé les précautions. A bord même, c'est-à-dire sur son propre Vaisseau, un Etranger ne peut être trop sut ses gardes, particulièrement dans les ténébres; & l'ancre doit être jettée dans un lieu , où l'on ne puisse pas craindre que la marce laisse jamais un moment le Vaisseau à sec. Brue donne des avis fort utiles pour la conduite qu'il faut renit ensuite avec les Insulaires. Après avoir arboré les couleurs & tité un coup de canon, il conseille d'envoyer au rivage un Interpréte, avec des essais de marchandises, & une bouteille d'eau-de-vie pour le Rot ou le Chef de l'Isle. dure avec les la-Pour cette députation, il recommande que la Chaloupe soit bien armée, & salaites. n'approche pas plus du tivage qu'il n'est nécessaire pour débarquer l'Interpréte. Les Infulaites le reçoivent & le condutfent à leur Rot, qui se trouve souvent sur le bord de la mer, dans la foule de ses Sujets. Leurs complimens sont fort ennuieux, & confistent à tepetet mille fois, bon-jour, sover le bien venu. On convient néanmoins affez promptement du prix des Esclaves, de l'yvoire, &des autres marchandifes. La Chaloupe ramene l'Interpréte, qui tend compte de sa négociation. Si les Habitans ont des Esclaves ou d'autres biens à vendre , ils s'empressent biensôr de les amener à bord dans leurs Canots. C'est alots qu'il faur redoubler la garde, tentr l'Equipage sous les armes, & pointer même le canon , pout forcer les Negres d'entrer l'un après l'autre. Malgré le danger, il n'y a pas d'année où l'on ne tire de ces Isles ttois ou quatre cens Esclaves, dont le prix est depuis quinze jusqu'à vingt barres; & ce commerce pourtoit recevoir beaucoup d'augmentation s'il étoit bien ménagé, Les marchandises qui conviennent à ces lises sont l'ambre jaune, les étoffes de laine jaunes & rouges, l'eau-de-vie en abondance, les sonnettes, les armes à feu, sur-tout pout la chasse; les paremens de lit touges & jaunes, les étoffes de coton ou les pagnes, la vaisselle d'étain, les bassins de cuivre, des roiles de différentes fortes, & des grains de verre rouges & noirs. Le Rot de Kazegut avoit eu de grands sujets de plainte, qu'il promit d'ou-

blier en faveur du General Brue. En 1687, le Sieur de la Fond, qui étoit tte les François. venu commercer dans ces Isles, avoit perdu quelques marchandises par le pillage des Habitans. Pendant qu'il cherchoit à se vanger, il arriva sur la Côte un Vailleau de guerre François nommé le Lion, sous le commandement du Sieur de Montilier. Les deux Capitaines convintent de piller l'Isle, & débarquetent, dans cette vûe, deux cens hommes qui n'y trouverent aucune réfiftance. Le Roi, qui se nommoit Dukermenay, se voyant surpris dans sa maison, sans espérance de pouvoir se sauvet par la fuite, prit le parti d'y Dddd

Tome II.

BRUE.

mettre le seu de ses propres mains & de se brûler vif. Les Negres se rerirerent si promptement dans les montagnes, que de deux ou trois mille Habitans, il fut impossible aux François d'en prendre plus de dix ou douze. Le mauvais succès de cette entreprise fit craindre à la Fond que le Commerce ne fut interrompu pour jamais avec rous ces Peuples; mais il eut l'habileté de leur persuader qu'il n'avoir pas eu de part au pillage, & qu'ils ne devoient en accuser que les Corsaires.

Ufages des Habirans de Kaze-

Les Habitans de Kazegut, sur-tout ceux qui sont distingués par le rang ou les richeffes, se frottent les cheveux d'huile de palmier; ce qui les fair paroître rout-à-fait rouges. Les femmes & les filles n'ont autour de la ceinture qu'une espèce de frange épaisse, composée de roseaux, qui leur tombent jusqu'aux genoux. Dans la saison du froid, elles en ont une autre qui leur couvre les épaules, & qui descend jusqu'à la ceinture. Quelques-unes en ajoûtent une troisième sur la tête, qui pend jusqu'aux épaules. Rien n'est si comique que cette parure. Elles y joignent des bracelets de cuivre & d'érain aux bras & aux jambes. En géneral les deux sexes ont la taille belle, les traits du vifage affez réguliers & la couleur du jais le plus brillant, sans avoir le nez plat, ni les levres trop groffes. L'esprit & la vivacité ne leur manquent pas. Il ne se-Leur pareffe & roit pas difficile de les instruire dans toutes sortes d'arts, si leur indolence n'étoit un obstacle insurmontable; mais ils souffrent l'esclavage avec tant d'impatience, sur-rout hors de leur Patrie, qu'il est dangereux d'en avoir un grand nombre à bord. La Fond, après en avoir acheré plusieurs, avoit pris toutes fortes de précautions pour les tenir sous le joug, en les enchaînant deux à deux par le pied, & metrant des menotes aux plus vigoureux. Ils n'en trou-

verent pas moins le moyen d'arracher l'étoupe du Vaisseau, & l'eau pénétra

four fierte dans l'eiclayage,

> si vire, qu'il auroir coulé à fond si le Capiraine n'eût rencontré fort heureusement une vieille voile qui servit à boucher le trou. Le naturel fier & indomptable de ces Infulaires, & leur parelle obstinée, sont des vices si connus en Amérique, qu'on ne les y achete qu'avec de grandes précautions, Ils ne travaillent qu'à force de coups. Ils se dérobent souvent par la fuire, & quelquefois ils se détruisent eux-mêmes.

## 9. V.

## Affaires de Bissao.

Le Comptoir Yrançois s'acheve à Bullao.

E N arrivant de Kazegut, le Géneral trouva ses édifices presqu'achevés. Le fossé demandoit encore quelque travail; mais la haie étoir entiérement planrée; & deux ou trois nuits paroissoienr suffire pour la persection de l'entreprise. Son premier soin fut de se rendre auprès de l'Empereur, qui le reçut avec de grands témoignages d'amitié & de nouvelles assurances de protection, Les femmes de ce Prince & les Seigneurs de la Cour lui firent mille offres de fervice. Enfin dans cette occasion, comme en 1724, lorsqu'il retourna au Senegal avec la qualité de Directeur, toutes les apparences devoient lui perfuader que l'Empereur & ses Peuples étoient de bonne-foi dans ses intérêts.

Il se crut obligé de rendre une seconde visite au Gouverneur Pottugais, avec lequel il vivoit aufli-bien qu'on pouvoit l'attendre de l'un & de l'autre



Femmes de Kazegut en différens habits.



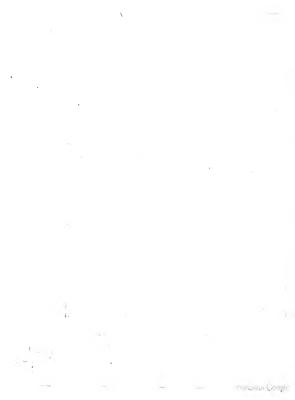

dans l'opposition de leurs intérêts. Dom Rodrigo apprenant que Brue se proposoit de loger dans son nouveau Comproir, le pressa de prendre un apparrement dans le Fort. Il s'en défendit, parce que le Fort étoit trop éloigne de ses Bârimens. Le Gouverneur lui offrir le Couvent des Cordeliers, que Brue refusa par la même raison. Ensin il accepta un magasin dont la situation lui parut plus commode, & les Portugais le firent aufli-rôt meubler pour l'y recevoir. Le Dimanche suivant, Brue étant à la Messe avec le Gouverneur, qui l'y avoir invité, obsetva qu'une des peintures de l'autel pottoit les Armes de la Compagnie Françoise, c'est-à-dire, argent semé de steurs de lys d'or, avec Armoiries de la Compagnie Françoise. deux Negres pour support. Il les fit remarquer au Gouverneur, comme une goife dans l'Églipreuve que sa Nation avoir eu des Etablissemens dans l'isse avant les Portu-se des Postugais. gais, ou du moins austi-tôt qu'eux, puisque cette peinture paroissoit austi ancienne que l'Eglife. Dom Rodrigo répondit qu'il n'entreprenoit pas de décider cerre difficulté; mais il proresta qu'un Empereur de Bissao avoir envoyé son fils au Roi de Portugal, pour le reconnoître en qualiré de Souverain, & s'éroit engagé par un Traité exclusif à recevoir les Portugais dans son Isle, & à leur permetre d'y élever un Fort. Ce récit parut d'aurant plus fabuleux à Brue, Explications du que le Gouverneur ne put lui citer le rems dont il parloit, ni sous quels Rois Gouverneut. de Portugal & de Biffao le Traité s'étoit conclu, ni même la datte (82) de l'érection du Fort. Aussi n'abandonna-r'il pas le projet d'établit son commerce & de ruiner celui des Portugais.

BRUE. 1701.

L'amitié fut entrerenue extétieurement par des visites, des présens, & des Amitié politifestins muruels. Cependam lorsque Brue fur à la veille de son départ, il reçur chefsde la main d'un Officier du Fort une protestation formelle au nom du Roi de Portugal contre l'Etablissement des François. Le parti qu'il prit, sans rien changer à ses politesses, fut de répondre par une contre-protestation datrée à bord de l'Anne, dans la rade de Bissao, le 16 d'Avril 1701. Malgré cette espece d'hostilité, les deux Chess ne cesserent pas de se voir avec leurs civilités ordinaires. & convincent de laisser la décision du différent aux deux

L'Empereur de Bissao n'eût pas plutôt appris que Brue se disposoit à partir, & 1. Empereur visce lui faisoir demander son audience de congé, qu'il se rendir avec toute sa Brue. Cour au nouveau Comproir. Les François allerent le recevoir à quelque diftance, & le faluerent de toute l'artilletie de la Flotte. Ils lui rendirent tous les honneurs dont ils ne pouvoient craindre aucune consequence. L'Empereur de-

mois de Novembre 1694, un article de Lisbone, en date du 16 Octobre, où l'on taconte qu'il étoit arrivé un Vaisseau de Kachao avec un Prince Negre, nommé Batente, fils de Bacompoloco Empereur de l'Ifle de Biflao; que fou pere l'avoir envoyé à la Cour de Portugal pout le faire baptifer , pour en amener des Missionnaires, pour demander la protection du Roi & pour lui promettre la liberté de batir un Fort dans son lile. La Gazette de la même Ville , du 18 de Décembre, dit dans un autre artiele de Lisbonne du 9 Novembre, que ce jeune Prince avoit été baptifé dans la Chapelle du

(81) On trouve dans la Gazette de Paris du Château pat Contatini , Nonce du Pape ; que le Roi lui avoir servi de Parrein, l'avoir nommé Emmanuel , & lui avoir fait présent d'un joyau de huit cens pistoles. Voyez Barbot, dans la Description de la Guinée, p. 418. On ne peut contestet ce fait, mais il paroit si peu que les Portugais custent profité des offres du Prince, que le Maire dans son Voyage publié en 1694. déclare positivement qu'ils n'avoient point alors de Fort dans l'Itle de Bitlao, Mais en quelque année qu'eur été bâti celui que Brue y trouva, le droir des François, qui portoit sur un Traité de Commerce plus ancien. n'en pouvoit recevoir d'affoibliffement,

Dddd ii

BRUE. 1701.

— manda civilement à Brue s'il étoit faitsfait de fon établissement, en lui offrant la liberté de le changer ou de l'augmenter à son gré. Le Géneral lui fit des remercimens fort vits, sc lui marqua beaucoup de constance à sa protection. Entre pluseurs présens, si lui donna un bonnet de velours cramoiss, brodé dor, oue ce Prince mit aussir-so sur sa tête.

Son habillement.

Il étoit véus fort bizarrement ce jour là. Ses hautes-chauffes écoient un pagne fort long. Il portoit iut le corps un manteua de gros d'argo la forte pagne fort long. Il portoit iut le corps un manteua de gros d'argo les derireire il avoit un capachon qui pendoit jusqu'a milleu des épaules. Sa étre étoit couverne d'un grand chapeau noir à forme haute, ceint d'un ruban rouge, fans fa bordute cordinaire de corde de chanver. Il avoit les piedes mods ; ce qui av l'empêcha point de marcher dans cet état l'efpace d'un quarr de mille, juf-qu'au Comptoir François. Il autorip di venir à écheval; car à l'exception de la taille, qui ett fort balfe, ji le trouve d'affez jolis Chevaux dans l'île. Mais il n'en avoir pas affec pour rout fon train.

Brue prend con gé de la Cour. Brue se rendit à son Palais de campagne le 26 d'Avril, pour lui faire se derniera adieux. On servit deschaifes au deirental & d'oncortège, fossus un arbre sort pets de la porte de l'enclos. L'Empereur parur immédiatement, couvert, sur son pagne, d'un manteau d'écaratea doublé de calico, avec un bonnet gris sur la rète. Brue lui renouvella se remercimens pour toutes ses faveuts, se lui présenta le Sieur Carating, qu'il laisliot pour Chef au Comptoir, avec sur autres Fadeurs qui devoient demeurer dans l'îlée, & pour lesquels il lui demanda fa procection. Elle lui sir accordée, avec des veux pour le succès de son voyage, & pour le plaisif de le revoir. Le même jour une par-tie (83) des Courtisans & des femmes de l'Empereur l'allerent complimenter sur son depart & lui porteent des provisions. Ils Tamusterent par des danses, au son des tambours Imperiaux. Enfine c Prince, qui marque tant de hauteur pour toutes les autres Nations, traita Btue avec des témoignages extraordinaires de considération.

Ordre qu'il met au Comptoix François,

Avec les Fackeurs, Brue laiffà dans le Comptoir un Chirungien, deux Interpéres & que que Laprots. Il leur donna une Barque, un Brigantin, une excellente Chaloupe, avec des Pilores & des Matelots. Dans le Comptoir, à l uni dea armes, des munitions, des matchandifes pour le Commerce, & des provisions de l'Europe. Il donna au Sieur Cartaing toutes les infituétions qui reconnoître avec fois les Cofres vosifiens; & le les Portugais abandonnoient leur Fort, comme on ne cessois pas de le publier, il lui recommanda des en mettre en possificion avant que les Negres pusifien le dértuire.

Politefics qu'll reçoit des Portugais à fou départ,

Le 30 d'Avril, 3 il 6 rendit dans le Fort, pour rendre se demieres civilirés au Gouvenneut. Il 9 fur reçu, comme il Twoit toujours cé, au son des instrumens militaires & la Garnison sous les armes. Dom Rodrigo alla au-devant de lui jusqu'à le porte extérieure. Après quelques complimens prue lui présenta les sept Officiers de la Compagnie qui évoient déstinés pour le

(83) Les Portugais, pour flatter les Scigneurs de l'îlle, leur avoient donné le nom de & d'allurer leur protection au nouveau Comproir. François se gardoient bien de leur résulter en proir.

... w. dl. Goog

Comptoir, en le priant de leur accorder son amitié jusqu'à la décision de leur differend. Elle lui fut promife, & Dom Rodrigo voulut l'accompagner jusqu'au Port. L'artillerie du Fort le salua de neuf coups à son embarquement. Comme il avoir envoyé devant lui ses deux plus grands Vaisseaux, pour faire leur cargaifon au Senegal & à Gorée, il partit de Bissao avec ses trois prises & les perites Barques, fort satisfait du fuccès de son voyage.

Artifices qu'ils

Les civilités du Gouverneur Portugais & la parole qu'il avoit donnée d'attendre la décision de ses Maîtres en Europe, ne l'empêcherent pas d'employer sécrerement toures fortes d'artifices pour engager Brue à payer les dix pour cent, dont il s'attribuoir le droit fur les marchandises. Le Gouverneur employent pour Portugais de Kachao écrivir à Gorée, pour representer au Géneral François dans leur vius. que c'étoit le moyen de vendre plus de marchandifes en quinze jours qu'il ne pouvoit l'esperer dans une année. Il lui offrit même de rabatre quelque chose de ce droit, en lui rappellant que le Sieur la Fond avoit fait des profits considérables dans l'Isle de Bissao, parce qu'il ne s'éroit pas fait un scrupule de le payer. Il ajoûtoit que le Roi fon Maître lui ayant permis de commercer avec les Etrangers, il souhaitoit que les François voulussent saisir une fi belle occasion, avant qu'il l'offrir aux Marchands d'Angleterre & de Hollande. Brue répondit qu'il ne manqueroit pas de communiquer ces propositions à sa Compagnie; quoique suivant ses propres lumieres il les trouvât préjudiciables au Commèrce des François & contraires à leurs priviléges : que l'exemple de la Fond n'étoit pas une raifon qui leur pût faire abandonner leurs droits, parce qu'il s'étoit conduit en Négociant particulier, qui n'avoit en vue que son propre interêr. Bientôt le Commerce des Portugais à Bissao tomba dans une décadence qui ne leur permir plus de fournir aux frais d'un Commandant & d'une Garnifon. Leur Magafinier fut rappellé, & le Gouverneur de Kachao confeilla au Roi de Portugal d'abandonner & de rafer le 161 Portugal à l'abandonner & de rafer le 162 Portugal à l'abandonner & de rafer le 162 Portugal à l'abandonner & de rafer le 162 Portugal à l'abandonner de l'abandonne de l'abandonner de l'abandonn Fort. Brue se hara d'en donner avis à sa Compagnie, qui écrivit aussi-tôr au abandonnen: Président Rouillé, Ambassadeur de France à la Cour de Portugal. En 1703, Brue se rendir lui-même à Lisbonne, & joignit ses instances à celles de l'Ambassadeur, pour obtenir du Ministère Portugais que le Fort für vendu à la Compagnie Françoise. Mais la Cour de Lisbonne prit le parti de le faire démolir ; ce qui fut executé au mois d'Octobre de la même année.

Sa réponfe.

Le Couvent appartenoit à l'Ordre de Saint François; mais il avoit été rempli fuccessivement par des Cordeliers, des Capucins & des Recollets. La Paroisse étoir gouvernée par des Prêtres Seculiers , qu'on y envoyoir de S. Jago; & s'ils venoient à manquer, c'étoient les Religieux du Couvent qui suppleoient à leurs fonctions. Ils n'éroient que trois pendant le féjour que Brue fit à Bissao. Mais quoique leur zele sur fort ardent, ils pensoient à se étue silé. rerirer, rebutés du champ stérile qu'ils avoient à cultiver. Le mauvais exemple des Blanes, leurs débauches & leurs vices, sont un obstacle presqu'invincible à la conversion des Negres. Cependant un Insulaire de quelque distinction se fir baptiser. Mais avant bientot renoncé à sa nouvelle religion. il mourur sans aucun signe de pénirence. Ses parens ne laisserent pas d'apporter son corps à l'Eglise Portugaise. Les Recollets qui exerçoient alors l'Office de Curé refuserent de l'enterrer, à cause de son apostasse & de son impénitence finale; ce qui fit naître un tumulte qu'il ne fut pas aisé d'appaiser. les Recolless.

Differend des

Dddd iii

B R U E.

Les amis du mort enterrerent le corps dans l'Eglife , malgré la résistance des Récollets, qui interrompirent le Service divin, & regarderent l'Eglise comme profance. Cette severité, que les Portugais mêmes traiterent de contretems, rendit les Prêtres fort odieux dans l'Isle. Ils furent accablés de reproches par les Seigneurs Negres, & la vengeauce auroit été pouffée plus loin s'ils n'euffent été fous la protection du Roi de Portugal. Enfin le Vicaire Géneral de Kachao, allarmé pour les suites de cette affaire, envoya un Commissaire Eccléfiastique à Bissao pour terminer le différend. Après de longues délibérations ; l'expédient auquel on s'arrêta fut d'enlever secretement le corps pendant la nuir, & de purifier l'Eglise par une nouvelle consceration. Mais cette démarche satisfit si peu les Recollers, qu'ils publierent un Manifeste pour justifier leur conduite. Ils accuserent d'irreligion tous les Chrétiens qui renoient d'autres Chrétiens dans l'esclavage, quoique Negres & Barbares. Ils firent un crime de vendre des Esclaves aux Anglois & aux Hollandois, parce qu'il n'y avoit point avec enx de sureté pour l'exercice de la Religion. Ils s'emporterent ouvertement contre leurs Compatriotes, en leur reprochant d'artêter par leurs irrégularités les progrès de la foi catholique. Ils firent répandre des copies de ce Memoire en Espagne & en Portugal. Enfin l'excès de leur zéle les

Les Recollets font charlès de l'ide Leur mausfeite,

copre de ce de delide de l'ille par l'en Negres de par les Portugais mêmes, qui let obligecent de s'embacquer dans un valletau de la Compagne l'eraporte de delide par le l'entre de la Martinique. Ils s'efforcent de faire approuver leur conduite & leurs fentimens aux N°50cians l'anques de cette. Re. Mais le Goaten de l'entre de garder leur applogie pour eure-mêmes, de de ne pas ouvrir la bouche fui cere manier, enedant le fejour qu'ils dévoient faire parmi et l'entre des Cordeliers pour Successeur à Bissa.

S'et l'aux des leurs de l'entre des Cordeliers pour Successeur à Bissa.

V. V. L.

Voyage à Geves , avec une Discription historique & géographique des Païs & des Isles jusqu'à Sierra Leona.

A riviere de Kasamança ou Kasamansa (84) est une branche de la Gambra. Son cours est fort long & fort rapide. Elle le prend entre les rivieres de Saint Juan & de San - Domingo, dont la derniere est souvent nommée Riviere de Kashao, parce que cette Ville est strucé sur ses bords.

Deux Forts Portugas for la riviere de KafamaníaLes Portugais ont deus petits Forts fur la riviere de Kafamanfa, tous deux fur la riviere droit en tennotant. Le premier, qui n'elt qu'à dix huit ou vingt lieues de fon embouchute, s'appelle Zinhindor. Le fecond, pretiqu'à la même diffance de l'autre, est ce même Fort de Ghingia dont on a déjà v'à la décirption dans le voyage de Kathao. Ces deux Places me font properment que des magafins, environnes dun mur ou d'un endos de terre gami de faficienes. Leur principale fortee conflite dans la difficulté de l'accès, à cusif des marais & des arbets au milleu defiquels ils font fitués; quoiqu'ils foient affec défendus par des Légions de Mouches, qui fuffirirent pour détruite une armée.

(84) Ce nom lui vient de celui d'un Sei- Jam ou Jamez qui est fort loin sur ses sords, gneur du Pays. Il semble que son vrai nom Du moins l'Auteur anonyme, à la fin de le coit Zamanie ou Jamenie, tiré de la Ville de Maire, ne la nomme pas autrement, p. 114.

C'est dans ce triste séjour qu'on trouve dix ou douze misérables Bannis Portugais, avec deux ou trois pieces d'artillerie pour exclure les autres Nations du Commerce de cette Contrée. Les Portugais tirent annuellement de ces deux lieux cent ou cent vingt quintaux de cire jaune, aux mois d'Avril, de cire, Mai & de Juin. Lorsqu'ils ne peuvent la vendre aux Bâtimens étrangers qui s'approchent de la Côte, ils la transportent à Sommers, Village sur la gauche de leur riviere, d'où elle passe à Jereja, & de-là dans la Gambra. Quelquefois ils la porrent à Kachao; mais c'est lorsqu'ils désesperent de tronver d'antres voyes, parce qu'il y a des droits à paver au Gouverneur de cette Ville, & que ceux qui achetent la cire en baiffent d'autant plus le prix, qu'ils ne peuvent trouver autrement de profit à la revendre.

BRUE.

A cent cinquante lieues de son embouchure la riviere de Kasamansa for- Royaumede Came, en rournant, un coude qui donne le nom de Cabo à un grand Royaume voifin. Il étoit gouverné au commencement de notre fiécle par un Roi Negre, nommé Briam Mansare, qui vivoir avec plus de faste que rous les autres Princes de la même Côte. Sa Cour étoit nombreuse. Il se faisoit servir dans de la vaisselle \*\*\* (85), dont il avoit jusqu'à quarre mille marcs. Il entretenoit constamment six ou sept mille hommes bien armés, avec lesquels il tenoit ses voisins dans la soumission, & les forçoit de lui payer un tribut. La Police étoir si bien établie dans ses Erars, que les Négocians autoient pû laisser sans crainre leurs marchandises sur le grand chemin. A force de Loix & par la rigueur de l'execution, il avoir corrigé dans ses Sujets le penchant au vol, qui tes du Roi. La est un vice comme naturel aux Negres. Jamais ses Esclaves n'étoient enchainés. Lorsqu'ils avoient reçu la marque du Marchand , il ne falloit plus craindre de les perdre par la fuite, cant la garde étoit exacte sur les frontieres & la discipline rigoureuse dans le Gouvernement. Ce Prince faisoir chaque année, avec les Portugais, un commerce de six cens Esclaves, à quinze ou dixhuir barres (86) par rête, en différentes especes de marchandises, telles que des armes à feu, des fabres courbés avec de belles poignées, des felles de France, des faureuils de velours, & d'aurres meubles, de la fenouillette de l'îsle de Rhé, de l'eau de canelle, du rossolis, &c. Lorsqu'il recevoit la visire de quelque Blanc, il le faisoit défrayer dès l'entrée de ses Etats; & ses gen. Sujers ne pouvoient rien exiger d'un Etranger, sons peine d'être vendus pour l'esclavage. Il étoit toujours ptêt à donner audience. À la vetité on étoit obligé, pour l'obtenir, de lui faite un présent de la valeur de trois Esclaves ; mais il rendoit toujouts plus qu'il n'avoir reçu. Ces civilités continuoient jusqu'à ce que l'Etranger eût disposé de ses marchandises. Alors si dans son audience de congé il demandoit au Roi un présent pour sa femme, ce Prince ne manquoit jamais de donner un Esclave ou deux marcs d'or. Il mourur en 3705, également regretté de ses Peuples & des Errangers.

L'Isle de Busti, Bust ou Boissit, est siruée à l'Est de Bissao. Elle en est separée par un canal large & profond, dont l'entrée, du côté du Sud, est devenue l'étocité du Sud, est de l'étocité du Sud, est fort dangereuse par deux basses qui se sont formées à l'embouchure. C'est tout

Ife de Buffi.

(85) L'Auteur ayant omis la qualiré du mé- que le Roi fait aux Etrangers. tal, on n'ole y suppléer, quoique ce soit apmé quelques lignes plus bas par le present d'or pour le Commerce. Elle a déja été expliquée.

(86) Le mot de barre est une évaluation paremment de l'or : cela est même affez confir- imaginaire de marchandifes qui fert de régle 1701.

ce qu'on a pû découvrir de cette Isle, parce que ses Habitans, qui sont Papels comme ceux de Billao, ont le caractere si farouche & si méchant, qu'on n'ose se ser à leur commerce. Cependant on tire d'eux quelques bestiaux, & des noix de Palmier, qu'on fait servir à la nourriture des Esclaves, après en avoit exprimé l'huile. Cinq barils de ces noix ne coûtent que deux barres, en grains de verre. Leurs Bœufs reviennent à quatre ou cinq barres. L'Isle de Busti a deux Ports, où l'ancrage est sûr & commode. Celui du Nord porte le nom précaution contre la surprise & la fraude. La plus sure est de ne recevoir qu'un

Canton des Ne lantes.

Sei deux Putts. de Vieux-Port, & l'autre celui de Port-Neuf. On n'y peut trop apporter de Canot à la fois, & de faire seu sur les aurres, s'ils ne se retirent pas après avoir éré avertis. Au Nord de l'Isse de Bussi, de l'autre côté du Canal ou de la Riviere de

Singularité de

Geves, on trouve un Canton de dix ou douze lieues de longueur, habité par des Negres, nommés Balantes, qui n'ont aucune correspondance avec leurs voisins, & qui ne souffrent pas que les Errangers pénetrent dans leur Pays. Ils ne contractent leurs alliances qu'entr'eux, sans se relâcher jamais de cette loi pour les mariages. Leur Religion est l'Idolatrie; & leur Gouvernement une espece de République, dont le Conseil est composé des Anciens. Ils ne

Elle attaque un

font aucun Esclave dans leut Pays, mais ils sont méchans à l'excès pour leurs voifins; & comme ils cherchent fouvenr leur proye, ils ont furpris pluficurs Barques Portugaifes. Dans ces occasions, ils ne font pas de quartier aux Blancs. Pour les Negres, ils les vendent à leurs voifins, ou les échangent pour des bestiaux. Leurs armes sont le sabre, la zagaye, & les seches. Ils eurent la hardiesse, le 23 d'Avril 1700, d'attaquer un Brigantin François de quatre pieces de canon. Ils l'environnerent avec rrente-cinq Canots, dont chacun ne portoit pas moins de quarante hommes. Heureulement les Francois, à la vue de cette Flotre, eurent le tems de se couvrir d'un double mur de peaux de Bœufs, qui les garantit de la premiere grêle des fléches. Les Negres tenterent plusieurs fois d'aborder le Brigantin; mais le Capitaine François fit un usage si bien entendu de son artillerie, que prenant plusieurs files de Canots, avec sa mitraille, il en détruisit une grande partie. Le combat dura néanmoins plus de fix heures, & rien ne peut être comparé à la furie des Sauvages. Enfin leur courage diminuant avec le nombre, ils se retirerent, en marquant par des cris effroyables la grandeur de leur perre & leur consternarion.

C'est l'opinion commune du Pays que les Balantes ont des Mines d'or dans leur rerroir, & qu'ils n'ont pas d'autre raison pour en interdire l'entrée aux Raifons qui font Etrangers. Cette persuasion est fondée sur deux ou trois argumens : 1º. Que les Portugais ayant acheté d'eux de la volaille fut cette côte, ont trouvé de l'or dans presque tous les geziets. 2°. Que ces Peuples payent en or leur tribut annuel au Roi de Kasamansa, dont le territoire est entre la Riviere de ce nom & celle de Geves. 3°. Que leur or est disférent de celui de Galam & de Tomba-Aura, quoique les Mandingos n'ayent aucun commerce avec eux.

Quant à la premiere raison, quoique les François n'ayent jamais rrouvé d'or dans la volaille de cette contrée, parce qu'elle leur venoir peut-être d'un aurre canton, les Portugais éroient li persuadés de la vérité du fait, que s'étant affemblés à Bissao, au mois de Juillet 1695, ils partirent avec trois

cens Negres pour la conquête de la Toison d'ot, & débarquerent sans opposition. Mais comme on étoit alors au milieu de la saison des pluies, leurs armes & leurs munitions furent si mouillées, qu'elles se trouverent hors d'état de servir. Ils furent attaqués par les Balantes & repoussés avec beaucoup de réfolution jusqu'à leurs Barques, en laissant à leurs ennemis une bonne partie de leur bagage & de leurs Negres auxiliaires.

Les Balantes font laborieux, autant du moins qu'on en peut juger par cette partie de leur côte qu'on découvre de la Mer, car aucun Voyageur n'a pénétré assez loin pour en donner la description. S'ils font quelque commerce avec leurs voitins, il ne confifte qu'en riz, en maiz, en légumes, en beftiaux, & en volaille. On juge de la fertilité de leur tertoir par l'abondance

de leur volaille & de leurs bestiaux.

Rio St Domingo, autrement nommé la Riviere de Kachao, a son em- Embouchure de bouchure à trois lieues au Sud de celle de Kasamansa. L'accès en est difficile. & serdificules. Après avoir doublé le Cap Rouge (Cabo Roxo), qui est à onze dégrés trentesix minutes de latitude du Nord, il faut mouiller tur quatorze ou quinze brasses, à deux lieues de ce Cap, Nord & Sud. On envoye de-là sa Chaloupe, pour observer l'état présent de la Riviere, parce qu'une partie des rocs & des basses se faisant voir à découvert dans les basses marées, on juge plus aisément du péril. On doir passer fort près de ceux du Nord, si l'on veut éviter ceux du Sud, qui font les plus dangereux. Ces bancs ont environ trois lieues de longueur. Il ne faut pas esperer d'y pouvoir louvoyer, parce que le Canal n'a qu'une demie lieue de large. Lorfqu'on a mis au Nord & Sud un gros arbre qu'on a nommé l'Arbre Couronné, pour la forme de ses branches, on peut s'avancer droir vers la Riviere, fans s'embarrafler des battemens de la marée, que ceux qui connoissent mal ce lieu peuvent prendre pour autant d'écueils, & qui leur feroient chercher des dangers réels pour en éviter d'imaginaires.

Kachao, Colonie Portugajfe, dont on a déja vû la description, est située commerce de fur la rive droite de la Riviere, à vingt lieues de son embouchure. Il s'y fait Kachao & de Faannuellement un commerce de deux ou trois cens Esclaves, à trente barres par tête; de cent quintaux de cire, à seize batres le quintal; & d'autant d'i-

voire, à dix-huit barres le quintal.

Farin, est un autre Marché sur la rive droite, c'est-à-dire, au Sud de Rio San Domingo. Cette Ville est environ quarante-cinq lieues au-dessus de Ka-

chao, & n'a gueres que la moitié du même commerce.

Mais revenant à l'embouchure de Rio Sau Domingo, on trouve entre sa rive Sud & le Canal de Geves, un Village nommé Le Bot, où le riz est excellent & dans une extrême abondance. On l'achere avec de l'ambre jaune, des criftaux, du fer, des sabres, du cuivre, & de l'étain; des bassins, des sonnettes de différentes grandeurs, des couteaux, & d'autres forres de mercerie. On remarque, avec étonnement, dans la Riviere de Rio San Domingo, que les Caymans, ou les Crocodiles, qui sont ordinairement des animaux si terribles, ne nuisent ici à personne. Il est certain, dit l'Auteur, que les enfans ves en font leur jouer, jusqu'à leur monter fur le dos & les battre même, sans en recevoir aucune marque de ressentiment. Cette douceur leur vient peut-être du soin que les Habitans prennent de les nourrir, & de les bien traiter. Dans

Tome II. Ecec BRUI. 1701.

BRUE. 1701. toutes les autres parties de l'Afrique, ils se jettent indifféremment sur les hommes & sur les animaux. Cependant il se rrouve des Negres assez hardis pour les attaquer à coups de poignards. Un Laptor du Fort Saint-Louis s'en faisoir tous les jours un amusement, qui lui avoit long-tems réussi; mais il recut enfin tant de bleffures dans ce combat, que fans le secours de ses compagnons, il auroit perdu la vie entre les dents du monstre.

Bole, Village.

Un peu au-dessus du Bot, & du même côté, sur la Riviere de Geves, aut Nord de Biffao, est le Village de Bole, où les Habitans donnent du maiz & des Bœufs pour du fer, du cuivre, des bassins, des grains de verre noir, des conteaux, & du cristal. Le baril de maiz écossé, se vend quatre barres; &c le plus gros Bœuf ne patie pas le même prix. Ces Negres sont Papels, & sont un commerce assez considerable. La Riviere de Geves est au Nord-Nord Est

de l'Isle de Bissao. Ses Habirans sont Biafaras & Mandingos; les premiers Idolâtres, & ceux-ci Mahomerans. Les Portugais ont un Comptoir dans ce canton, avec un Officier qu'ils appellent Setgent. Ils y ont auffi une Eglife. desfervie par deux ou trois Prêrres.

Rapidité de la giviese de Geves.

La Riviere de Geves est extrêmement rapide. Outre la pente du Canal, on arrribue la vitesse de son cours à l'irrégulariré de la marce, qui après avoir employé six heures à monter, descend en trois heures, & quelquesois plus. vîte, avec une si furieuse violence, que les vagues s'élevent comme autant de montagnes. Il est à propos de jetter l'ancre de maniere qu'on soit toujours à flot, & que les Bâtunens obéissent au mouvement de la marce. On employe dix marées pour se rendre de Bissão à Geves. Les Barques qui sonr destinées pour ce voyage, ne doivent prendre que quarre pieds d'eau. Elles ne peuvent partir que depuis le mois de Decembre jusqu'au mois de Seprembre , c'est-2-dire. pendant que la Riviere est accessible; car depuis Octobre jusqu'au mois de Janvier, les marées sont si fortes, que la navigation est trop dangereuse. fur tout lorfqu'il n'y a pas d'esperance d'être aidé sur les rives.

Description de la Ville de Ge-Wet.

La Ville, ou le Village de Geves, contient environ quatre mille ames, entre lesquels on compte quarre ou cinq familles de Blancs. Tout le reste est noir ou bazane, & n'en prend pas moins le nom de Portugais, mais fans autre garand que leur parole. Geves est située sur une éminence, & n'a pas de mur ni d'enclos. Les maisons sont de terre, blanchies en dehors, & couvertes de paille. L'Eglise Paroissale est fort belle. C'est un Prêtre mulâtre de St Jago, qui exerce les fonctions de Curé. Autrefois les environs de la Villeétoient fort bien cultivés; mais les rerres sont à présent fort négligées, & les Son Commerce. Habitans rirent leurs provisions des Villages voisins. Années communes, il

s'y fait un commerce de deux cent cinquante Elclaves, à trente barres par tête; de quatre-vingt ou cent quintaux de cire, à scize barres le quintal; d'aurant d'ivoire, à dix-huit barres; & de quatre ou cinq cens Guluzans. ou Pagnes communs, qui se donnent pour une paire de cordes, ou pour une pinte & demie d'eau-de-vie. Ces Guluzans sont absolument nécessaires, pour le commerce des Bissagos & de la plupart des Negres. Comme ils se vendent sur le pied de trois livres pieces, il y auroit peu de profit sur cette vente.

si l'évaluation commune de l'eau-de-vie n'étoit à quarante sous la pinte. La meilleure voie & la plus sure pour étendre iei le commerce, seroit. d'avoir un grand nombre de petites Barques qui fussent répandues continuel.

BRUE. 1701.

lement dans les Marigots & dans les autres lieux où les Negres se présentent. On pourroit faire un établissement fort avantageux avec deux l'acteurs & quelques Gromettes, au Village de Malanpagne, qui est vis-à-vis celui de Geves. Ce Pays est habité par les Biafaras, dont le Souverain se nomme Tamba. Celui qui occupoir alors le Trône, étoir un Prince des plus affables de cette Côte, porté d'inclination pour les Blancs, sur-tout pour les Francois. La Compagnie Françoile employe dans ses Comptoirs & pour le service de ses Barques, un grand nombre de Gromettes, dont elle tire beaucoup d'avantage. Les uns servent d'Interprétes. Ceux qui ont plus de lumieres & d'habileté, font chargés du Commerce intérieur pour la cire, l'ivoire, l'or, & les Esclaves. Outre leurs gages, elle leur accorde un certain profir sur les marchandifes. De certe maniere, elle est sure que tout ce qu'elle achete est de la premiere main, & son profit est de cent pour cent. Lorique ces Facteurs Negres ont rassemblé de quoi charger une Barque ou deux, la Compagnie leur envoye de nouvelles marchandises pour remplir leurs Magazins, & fait transporter celles qu'ils onr achetées.

Dix-sept lieues au-dessus de Malenpagne, on trouve un Village nommé Mal Formofa (87), dont le rerroir produir les plus beaux Arbres du monde pour la construction des Vaisseaux. Il est facile de les couper & de les transporter à bord. Le Chef du Village donneroit la moitié de sa Forêt pour un

baril d'eau-de-vie.

Après avoir tourné le coude, pour entrer dans la véritable embouchure de la Riviere de Geves, qui a son cours au Nord-Est, on découvre sur la rive droite un Village nommé Gonfede, habité par les Biafaras civilifés, qui font un Commerce affez considérable de millet, de riz, d'ivoire, de bestiaux, & d'Esclaves. Plus au Sud du même coude, dans un grand Marigot, qui se nomme Riviere de Dongol, & qui est plutôt un bras de Mer, ou une Baye qui sé- Riviere de Donpare du Conrinent la Peninsule des Biafaras, on voir le Village de Golli, où sol l'on achete des Esclaves, depuis dix jusqu'à quinze barres par tère, de l'ivoire à huit ou dix barres le quintal, & des guluzans pour une pinte & demie d'eau-de-vie. Mais c'est à condition que votre commerce se borne aux Negres du Canton; cat s'ils apprennent que vous avez quelque relation avec les Portugais qui s'y sont établis, ils font monter le prix des Esclaves jusqu'à trente barres, & celui du quintal d'ivoire à dix huir. Les Negres Biafaras de Golli, font d'un naturel assez doux, & l'on peur traiter surement avec eux sur le rivage. Cependant il ne faut jamais perdre les marchandises de vûe; car l'occasion

les porre quelquefois à tromper. Le Village de Kurbaly, donne son nom à la Riviere qui passe au long de son enclos, & qui venant de l'Est va se perdre dans celle de Geves. Ses bords in font fort unis des deux côtés, & cultivés avec beaucoup de soin. Mais les Habitans sont obligés de veiller nuit & jour, pour garantle leurs plantations des Elephans & des Chevaux marins. Cerre Riviere de Kurbaly conduit dans un Village où le Roi de Ghinala fait quelquefois sa résidence. Il est fort commun de voir dans le Païs des troupeaux de quarante ou cinquante Elephans. Abonda Lorsqu'ils sont couchés dans la fange, pour s'y rafraîchir, ils ne jettent pas

(87) Il y a de l'apparence que c'est plutôt Matta Formosa, a l'embouchure de Rio Sau-Domingo.

Gonfede.

Eccc ii

BRUF. 1701. les yeux fur les passans, & l'on n'a pas d'exemple qu'ils ayent jamais arraqué personne; à moins qu'on ne fasse seu sur eux & qu'on ne les irrite par quelque blessure, car ils deviennent alors des ennemis si dangereux, qu'il est fort difficile de leur échaper. Mais si l'on parvient à les effrayer assez pour leur faire prendre le parti de se rerirer, ils le font avec beaucoup de lenteur. Ils regardent fixement ceux qui troublent leur repos, & jettant deux ou trois cris, ils continuent leur marche.

Quelques Marelots François remontant la Riviere dans une Barque, virent un Elephant fi embarraffé dans la fange, qu'ils se promirent d'en faire aisémene leur proie. Comme ils ne pouvoienr s'en approcher affez pour le tuer, leurs balles ne servirent qu'à le mettre en fureur. Ne pouvant aussi s'avancer vers eux , il n'eût pas d'autre moyen pour se venger , que de remplir sa rrompe d'eau. bourbeuse, & de leur en lancer une si grosse pluye qu'elle faillir de les abîmer dans leur Barque. Ils furent contraints de se retirer; & la marée qui revint bientôt, mit l'Élephant en état de regagner la rive à la nage.

Chevaux marins. & leurs ravages.

Les Chevaux marins sont en nombre prodigieux dans toutes ces Rivieres. comme dans celles du Sénégal & de Gambra; mais ils ne caufent nulle part tant de défordre qu'entre celles de Kafamanfa & de Sierra-Léona. Les plantarions de riz & de maiz que les Negres ont dans les cantons marécageux, sont exposées à des ravages continuels, si la garde ne s'y fait nuit & jour. Cependant ils sont plus timides & plus aises à chasser que les Elephans. Au moindre bruit, ils regagnent la Riviere, où ils plongent d'abord la têre; & serelevant ensuite sur la surface, ils secouent les oreilles, & poussent deux ou trois cris si hauts, qu'ils peuvenr être entendus d'une lieue.

Portugais établis à Kutbaly.

Il se trouve quantiré de Portugais érablis sur les deux rives de la Riviere de Kurbaly. Leur occupation pendant rout le jour est de demeurer assis sur des nattes à l'entrée de leurs maisons, sans autre habillement que leur chemife & des hautes-chauffes, & d'y paffer le tems à discourir & à fumer. Ils fe promenent rarement. Ils ne chassent jamais. Enfin ils paroissent avoir renoncé à routes fortes d'exercices. Après avoir mangé du Kola, ils boivent de l'eau, que l'amertume de cette noix leur fait trouver plus agréable. Ils ne laissent pas de faire un Commerce considérable sur la Riviere, par le ministere de leurs Gromettes. On y voit sans cesse descendre & monter leurs Canots, quoique la marée soit si violente qu'elle s'approche avec un bruit horrible & qu'elle arrive en un moment. Il s'y rrouve des Serpens d'une grandeur prodigieuse. On en a vu de vingt-cinq & trente pieds de long. On assure même qu'ils sont capables d'avaller un Bœuf entier, à la seule excep-Fausse idée sur rion des cornes. Mais comme ces récits viennent des Portugais, ils sont d'autant plus infpects, qu'on n'ignore pas que la nature apprend aux Serpens, lorsqu'ils dévorent quelque animal, à commencer par la rête. Ainsi, dire qu'ils ne peuvent avaller les cornes d'un Bœuf, c'est donner lieu de conclure

les Serpens.

qu'ils ne nuisent pas plus au corps. Pendant le Voyage que Brue fir à Geves, la mort y enleva le Capitaine Manuel Alvas, Gouverneur de cette Ville pour le Roi de Portugal. C'étoit un Chrétien Negre, Chevalier de l'Ordre de Christ, & le plus généreux Cavalier du Pays; qualité rare parmi les Negres, & qu'il porroit si loin, qu'outre l'accueil agréable qu'il faisoit aux Etrangers, personne ne sortoit de sa maison fans avoit reçu de lui un petit présent d'or, plus ou moins considérable, suivant la qualité de ses Hôtes. Brue, en artivant dans la Ville, ne manqua point d'allet faire ses complimens de condoléance à la Veuve & aux Enfans du mort. Aussi-rôt qu'il parut à la porte de la maison, les Pleureuses gagées pour cette cérémonie, commencerent leurs lamentations, comme si le Gouverneur eut expiré le même jour.

BRUE. 1701.

Les usages des Porrugais & des Negres sont à peu près les mêmes à la mort nebres commudes Chefs d'une famille. Il feroit difficile de juger laquelle des deux Nations nes aux Peres. emprunte les siens de l'autre. Lorsque la principale personne d'une Maison a gais de sux Norendu l'ame, toutes les femmes du voitinage s'ailemblent; & si le nombre n'en est pas assez grand, on en prend d'autres à gages. Ces femmes tiennent compagnie pendant quelque tems à la Femme & aux Enfans du mort , & font leurs gémissemens en cadence. Ces cris funebres, accompagnés de soupirs & de larmes, font capables de toucher vivement ceux qui ne les prendroient pas pour de simples grimaces. A la fin de chaque scene, on sert aux Pleureuses de l'eau-de-vie & du vin de palmier, qu'elles boivent d'aussi bonne grace que si elles n'avoient fait que rire pendant tout le jour. Elles se réjouillent ainsi jusqu'à l'arrivée de quelques nouveaux spectateurs, devant lesquels cette comédie recommence.

Les Enfans du Capiraine Manuel étoient assis sur des nattes, en deuil profond, avec tous leurs Parens autour d'eux. Lorsque Brue leur eur fait son compliment, il s'affit près d'eux, & pendant quelques momens il regna dans la compagnie un profond filence. Enfuite on fervit du vin de Palmiet. Tous les affiftans en bûrent quelques verres; après quoi la converfation tourna fur les nouvelles, tandis que les Pleureuses, qui étoient dans une chambre voifine avec la Veuve, cricient de toures leurs forces, bûvant dans les intervalles & récitant les grandes actions du mott. Après avoir affifté une heure entiere à cette trifte cérémonie, Brue se leva & fut conduit à la porte par les Parens; car l'usage oblige les Enfans de demeurer sur leur natte, dans la même posture, c'est-à-dire, à demi étendus, & la rêre appuyée sur le bras.

Brue fut invité aux Obseques du Capitaine. Tous les Portugais du Canton y affifterent en habits longs, avec leurs longues épées & leurs poignards. On avoir place devant la maison du Mort huit petites Pieces de canon, dont on fit une décharge au départ du Convoi. On continua de rirer fuccessivement chaque Piece, à mesure que la Procession défiloit. Après l'Enterrement on fir encore une décharge génétale. Ensuite le Cortege étant retourné à la Maison, on y distribua du vin de Palmier, & tout le monde se

retira.

Le Capitaine Manuel avoit toujours donné un appartement dans sa Maison aux Facteurs François que leurs affaires amenoient à Geves. Mais l'état de sa Dom Francisco famille ne permettoit pas au Général d'en attendre cette civilité. Un Officiet Collea-Portugais, nommé Dom Francisco Collea, le fit prier d'accepter un logement près de sa Maison. Il profita de cette offre ; mais ayant cru devoir une visite à son Hôre, il fut surpris en approchant de sa Maison d'entendre des cris si aigus. que s'il avoit diftingué plus d'une voix, il les auroir pris pour quelque nouvelle cérémonie d'Entertement. Etant entré, il trouva un grand homme maigre, dans trouve. un Hamac, ou un Branle, qui faisoit une pénitence sorcée pout les péchés de

Brue accepte um:

Ecce iii

BRUE. 1701. sa jeunesse. Sa semme, qui étoit une Negresse du Pays, ne manquoit ni d'agrémens ni de politesse. Elle avoit préparé l'appartement du Général avec autant de propreté qu'elle avoit pû, c'est-à-dire, qu'elle v avoit mis un branle, des chaifes, des narres, une rable, du bois & de l'eau, & qu'elle y avoit laisse des domestiques pour lui faire son souper. Heureusement, il avoit apporté des provisions & du linge, parce qu'il s'étoit attendu à n'en pas trouver aisement dans la Ville. C'est un embarras extrême lorsqu'il faut se procurer un chevreau ou quelques poulers. Les Portugais, qui sont établis depuis longtems dans un Pays si fertile & si capable de culture, se laissent manquer des choses les plus nécetsaires à la vie , & se traitent plus misérablement que les Negres.

Tempérance for-

Cerre diserre générale de provisions les force à la temperance. Leur nourche aci Portugais. riture la plus ordinaire, est la chair des Chevaux marins; viande, qui avec l'apparence du Bœuf, n'a qu'un goût fauvage de poitson. Ils n'ont gueres d'autre vin que celui de Palmier, ni d'autres liqueurs que le Rum. Encore leur Rum est-il si fort & d'une odeur si désagréable, que dans les Isles voifines, il n'y a que les Negres & la plus vile populace qui en veuille faire usage. La Chaile pourroir suppléer au défaut de la volaille & des bestiaux, car le Pays est rempli de Singes, de Gazelles, de Daims, & d'autre gibier. Il s'y trouve aufli des Oyfeaux de toute espece, & dans une grande abondance. Mais le foin de les tuer feroit un exercice trop pénible, pour des gens qui préferent l'oissveté & l'inaction à tous les plaisirs.

flamingos, ei fematori réverés des Negres.

Les Flamingos four en grand nombre dans le Canton, & si respectés par les Mandingos d'un Village à demie-lieue de Geves, qu'il s'y en rrouve des milliers. Ces Oyfeaux font de la grandeur d'un Cocq-d'Inde. Ils ont les jambes fort longues. Leut plumage est d'un rouge de seu, mêlé dé quelques plumes noires. Mais leur chair a le goût huileux, & fait un mets très-médiocre pour ceux qui n'y sont pas accoutumés. Les Habitans du même Village porrent le respect si loin pour ces animaux, qu'ils ne souffrent pas qu'on leur fasse le moindre mal. Ils les laissent tranquilles sur des arbres, au milieu de leur Habitarion, fans être incommodés de leurs cris, qui se font entendre néanmoins d'un quarr de lieue. Les François en ayant tué quelques-uns dans cet azile, furent forces de les cacher fous l'herbe, de peur qu'il ne prît envie aux Negres de venger sur eux la mort d'une bête si reverée (88).

Offcaux nommis Spatales

Dans plusieurs endroits de la Côte, sur-tout aux environs de Geves, on trouve une forre d'Oyfeaux de Riviere, de l'espece des Oyes ou des Canards. On l'a nommé Spatule, parce que leut bec a beaucoup de ressemblance aveo cer instrument de Chirurgie. Ils ont la chair beaucoup meilleure que les Flamingos.

tent dans Rio Crande.

Rio-Grande n'est qu'à dix ou douze lieues au Sud de la Riviere de Gesves. Differentes ti- Dans l'intervalle, on trouve deux aurres petites Rivieres qui sont peu fréquente ou qui se jet- tées. Le Commerce des Esclaves est plus ou moins riche dans cette contrée, suivant les guerres des Habitans & leurs divers fuccès. On en rire aussi de l'ivoire, de la cire, & de l'or.

En remontant Rio-Grande, quatre-vingt lieues au-dessus de son embou-

(88) Yoyez sa Description au Tome suivant, dans l'Histoire naturelle de ces Régions.

chure . on atrive dans le Pays des Nalus ou des Analoux , Negres qui ont beaucoup de passion pour le Commerce. Leurs richesses sont l'ivoire, le riz, le maiz . & les Esclaves.

A feize lieues de Rio-Grande, vers le Sud, on trouve la Riviere de No- Riviere de Noggne (89) ou Nunez, fur les bords de laquelle on fair un Commerce annuel ne ou Nunezde trois cent quintaux d'ivoire, à huit ou dix barres le quintal, & d'une centaine d'Esclaves, depuis dix jusqu'à quinze barres par rête. Le riz y est excellent & à fort bon marché. Les cannes de sucre & l'indigo, y croissent na-

turellement. Ce Commerce se fait depuis le mois de Mars jusqu'au mois d'Août, pour se ménager l'avantage des vents du Sud au retour,

Le Pays, aux environs de la Riviere de Nogne, produit un Sel que les Portugais estiment beaucoup, & qu'ils regardent comme un contre-poifon. Ils ont l'obligation aux Elephans de leur en avoir découvert la vertu. Les Negres qui vont à la chasse de ces animaux , leur tirent des fléches empoisonnées ; & lorsqu'ils les tuent, ils coupent l'endroir où la stèche a touché, & vuident le corps de fes boyaux, pour en manger la chair. Des Chasseurs qui avoient bleffe un Elephant , furent furpris de le voir marcher & se nourrir , sans aucun reflentiment de sa blessure. Ils cherchoient la cause de ce prodige , lorsqu'ils le virent s'approcher de la Riviere & prendre dans sa trompe quelque chose qu'il mangeoit avidemment. Ils trouverent, après son départ, que c'étoit un sel blanc, qui avoit le goût de l'alun. Un autre Elephant, qu'ils blesferent encore, s'étant guéri de la même maniere, les Portugais, qui font dans poiton. une défiance continuelle du poison, firent diverses expériences de ce sel, & le reconnurent pour un des plus puissans antidores qui ayent jamais été découverts. Que le poison soit intérieur ou extérieur, une dragme du Sel de Nogne, délayée dans de l'eau chaude, est un remede spécifique.

Fipece de fel.

Ou compre cinq Rivieres entre celles de Nogne & de Sierra-Léona, Leurs cinq rivires. noms font (90) Ponghé, Tafali, Samos, & Cassers. Les Peuples qui en habirent les bords, se nomment les Zapez, les Foulis, les Kokolis, & les Nalus. Les Zapez sont divisés en quatre Tribus, distinguées par autant de noms; les Zapez Errans, les Zapez Volumez, les Zapez Rapez, & les Zapez Sofez. Toutes ces Narions sont Idolâtres, & n'en reconnoissent pas moins un Etre suprême , auquel ils ne rendent aucun culte , parce qu'ils se fient à fa bonté. Ils empoisonnent si habilement leurs sicches, que la moindre blessure cause la mort dans l'espace d'une demie-heure. Mais ils n'entendent pas moins l'art des contre-poisons. Leur principal Commerce est celui de l'ivoire, & d'un

certain fruit nommé Kola, dont les Porrugais font beaucoup d'usage, pour Les Anglois ont un petit Fort sur la Riviere de Sierra-Léona, d'où leur Anglois Commerce s'étend dans l'intérieur du Pays , jusqu'à celui des Foulis , à l'Eft. Ils en tirent des Esclaves, de l'ivoire, & même un bonne quantité d'or (91). Mais on n'a point encore appris d'où cet or vient comme de fa premiere

relever le goût de l'eau, comme on l'a déja fait observer.

(89) On lit mal-à-propos Nongue dans la Carres en mettent fix ; & dans la Description Carre de l'Iste, puisqu'il est cerrain que le nom de Sierra Leona l'Aureur même en mer dix. vient de Nuñez ou Nugnez. D'autres veulent

(91) Les Anglois ont depuis abandonné ce

<sup>(90)</sup> L'Auteur n'en nomme que quatre. Les

#### HISTOIRE GENERALE

FRUL. 1701. fource. La Riviere de Sierra-Léona borne au Sud la Concession de la Compagnie du Sénégal.

# Supplément au Voyage de Biffao, par un Voyageur anonyme.

INTRODUC-

O N a l'obligation de la Relation (uivante aux obfervations d'un François, qui fit le Vorge de cette partie de l'Afrique dans le même temt que le Maire, & qui le vit à Gorée en 1681. Aufil l'a-l'on publiée en 1696, à la fuite du Voyage de le Maire aux Illes Canaries; mais il femble que contenant des Remanques cutrielles fur les Rivieres & les Irlabitant des Côtes qu'on vient de repréfenter, il ne peut être placé plus naturellement qu'après le Voyage du Sicut Brue à Billos.

ANONYME. 1695. Royaume des Barbeilus.

Le Royaume des Basbellias, qui font presque tout Mahométans, & qui font presque tout Mahométans, & qui font presque tout font presque sièrendate sur la Côre. Il commence au Village de Jual, & n'ell lubiré dans cette partie que par un pertir nombre de Mulaitres de de Portugais. Il a dans sié dépendance, près du Cap-Verel, un autre peut Village nommé Koringhe, où se fair le principal Commerce du Pays.

Au Sud, on trouve à sept ou huit lieues la Riviere de Brufalum ou de Borfali (92), dont l'enthouchure est fort large, mais remplie de bancs de fable qui ferment l'entrée aux Canors, aux Chaloupes, & aux perites Barques. Le Commerce y est de peu d'importance. Cependant les Portugais y acherent du

fel & des provisions de vivres.

Royaume de

Sur la nême Côte, deux lieuse plus bas, est la Riviere de Gambra, qui offre deux pasliges aux Vaisleaux, l'un au Nord & l'autre au Sud. Elle peur recevoir des Bàtimens de cinq cens ronneaux; mais auparavant il est à propos de sonder le canal, si l'on veut se garantir des bancs. En entrant dans la triviere on trouve au Nord le Royaume de Barra, dont le Roi fair a fridénce à un quart de lieue de la mer. Les Habitans sout Mandingos, & la plûpart Mahomérans.

L'Ifle des Chiens ou Charles,

L'îtle des Chiens, qui se nomme aujourdhui l'îtle Charles, où l'on peut paifer à piel set dans les baffes marées, es stivi-sis decrete Régions. Elle cioi autrefois habitée par les François, qui se l'aifferent suprendre & malfacre par les Negres. Depuis leu infortrue, elle et de demeuree sant habitans, & se sa vantages ne sont pas assec considérables pour en attiret. Les Negres Plups, ou Floupes, sont précisiement à l'eurrée, sur les Points Sad. Six lieues plus haut dans la rivièrer, on voir le Village d'Albreda, où les François avoient plus lois fur la mêment veu. Ils ont aud flu n'est regiquer dans l'îst, qu'in self pas à plus d'un demi-quart de lieue de Jistray. Ce Fort est muni de plus de cinquante preces de canon, mais faure de maistino od this liete pour let employer, elles ne sont pas d'un grand urige. Les Anglois sont obligés de faire venit leur bois & cleur eau du Connient. Ils ont la meilleure partie du commerce de cette ri-

Fort Anglois dan la Gambra.

<sup>(91)</sup> L'Auteur met Brefalime.
(91) Lis l'ont rétabli depuis le voyage de l'Auteur,

wiere, qui consiste en Esclaves Negres, en cite & en ivoire. Elle est navigable l'espace d'environ deux cens lieues.

ANDNYME.

La riviere Zamenée (94) est habitée par différentes sortes de Negres. Ceux qui habitent l'embouchure sont de la race des Flups, Nation extrêmement fauvage (95) qui occupe toute la Côte jusqu'à Bulol, à l'entrée de Rio San-Domingo. Cette Côte est beaucoup mieux peuplée que celle de la Gambra.

1695.

Sept ou huit lieues plus haut, la marée forme un ruisseau, qui conduit à la Ville de Jam, où les Portugais font une groffe quantité de cire, qu'ils transportent à Kachao & fur les bords de la Gambra. Les Pays voifins font habités par les Negres, nommés Bagnons, dont le Roi fait son séjour ordinaire à douze ou treize lieues de la mer.

Le cours de Rio S. Domingo est de l'Est à l'Ouest, mais il fait differens fur les bords de tours pendant plus de deux cens lieues. Ses rives ont aussi différentes sortes Rio-San-Doumed'Habitans, Negres & Porrugais, qui font rassemblés dans plusieurs Villages, 80-A l'embouchure, du côté du Nord, les Portugais ont un Fort, muni de quatre pieces de canon, & commandé par un Sergent, avec quatre Soldats. Quatre lieues plus loin, fur la même rive, près du Village de Bulol, on rencontre la petite riviere de Linghin, qui n'a que huit ou dix lieues de cours dans les terres, & qui est occupée par les Bagnons. Elle a , près de l'endroit où elle se perd dans celle de S. Domingo , le Village de Quongain (96) habité par quantité de Portugais & de Gromettes, qui ramassent beaucoup de cire. La riviere de Bujind vient se décharger du même côté, trois lieues au-des-

Riviere de Bufus de l'endroit jusqu'où la matée remonte. Elle coule douze ou quinze lieues jind. dans les terres, & ses bords sont habités par la même Nation, qui fait aussi le commerce de la cire. C'est la route ordinaire de Jam à Kachao.

A l'entrée de la riviere de S. Domingo, du côté du Sud, on trouve un grand Bois, nommé (97) Matta formosa, qui renferme un Village habité par des Flups, mais moins barbares qu'on ne les a representés dans leurs autres Cantons. On fait avec eux le commerce des Esclaves & des provisions, sur-tout du riz, que leur terroir produit en abondance. Deux lieues plus loin, en continuant de remonter, on rencontre une petite riviere qui n'est pas navigable, & qui sépare le Pays des Flups de celui des Papels.

Les Negres qui se nomment Papels, sont Idolatres comme les Flups, & gouvernés par un Roi qui fait sa résidence à cinq ou six lieues de cette riviere. À la mort des personnes considérables, ils sacrifient des Veaux, des Chevreaux & des Chapons à leurs Dieux, qui sont géneralement des arbres, des cornes de Taureaux & d'autres substances inanimées. Dans le même Canton, rrois ou quatre lieues plus loin, est située la Ville de Kachao (98), Colonie Observationes Portugaile. Cette Ville a trois Forts, dont le premier contient dix ou douze Kachao & de la pieces de canon, & les deux autres chacun deux ou trois. Elle est commandée rim.

(94) Ou Jam, ou Jameni. C'est la même vroit être placée, dans la Carre, à l'endroit où ziviere que la Kafamanfa. (95) On a déja cité cet endroit de la Rela-

(96) La même fans doute que Guinguin ou

(97) Suivant ce técit , Matte Formole de- ortographe. Tome II.

est Bulel ou Bulet, comme l'Auteut l'appelle qui devioir être reculé plus loin au côté Nord de la riviere. (98) L'Anteur écrit toujours Kachaux &

Gambie. On a fait remarquet l'erreur de cette

Ffff

ANONYME. 1695. par un Capitaine-Major, qui dépend du Gouverneur Géneral des Illes du Capverd. Sa Garnillon eft recruée rous les ans par trente ou quatamer Soldats-Portugais, dont la pilipar ton téré bannis pout leurs crimes. Le nombre des Habitans elle de deux ou trois cens hommes, fans y comprendre leurs femmes & leurs Conobines. Le Roi de Portugal entretient à Rachao un Receveur des drois, qui font de dix pour cent fut rous les Vailleaux Marchands qui arrivent & qui partent; avec un Ectivain ou un Secretaire, qui exerce tout à la fois l'Office de Noraire & de Chérifi. Ceft au Gouverneur qu'apparient l'adminifration de la Juttice. Il y a dans la Ville une Eglife Paroulliale, qui a fon Curé, dépendant d'un Vifteur, ou de ce qu'on appelle en France un grand Vicaire, pour l'Evèque Diocéfain de S. Jago. Les Capucins ont un couvent à Kachao, mais on y voit raremen plus de trois ou quatre Religieux. Les Habitans de la Ville ont de petites Barques, avec lefquelles ilsexercent le commerce fui les rivières de Nogne, de Pouque, de Seirra Leona, & chan les Illes des Biffigos, d'où listrient beaucoup de cire & d'Efclaves, avec une petite quantié d'ivoire.

Les Portogasis ont plus haut fur la même riviere une autre Ville, nommée Pairin , à cerc inquante lieuse 290 de Kachao, mais beaucoup moins peuplée. Elle n'a pour fortifications qu'un enclos de palifidates. Les principaux Habitans de Kachao ont des maifions a Fatin, ou leurs Gromettes font des étoffes de coton & de la cire. La Ville eft gouvernée par un Capitaine-Major, dépendant de celui de Kachao. On appelle Mandingos les Negres qui habitent les Contrées voifines. Tous les Villages entre Kachao & Farim font peuplés de Grometres Portugais, qui s'employent à tamaffer du coton.

Tier au Sud de Rin-San-Domingu.

En quittant la tviete de S. Domingo pout s'avancer vers le Sud, on rencontre plificari life. La premiere, nommér Tris-Iltes parce qu'elle en a (1) I apparence, est possible par des Gromettes Negtes, qui le sont délivrés de l'elclavage des Portugais. La plipart, quoigne baptirés, ont renoncé au Christianisme. Cette Ille, qu'il teulvrem foigneusement, produit une extréle fiquel il si sont commercer avec les Negres du Continent, dans un Village nommé (3) de Bos. Mais ils ne permettent pas l'accès de leur Ille aux Canois étrangers.

Visi-A-vis les Trois-Has, on découvre celle de Buffi, ou Buffi, qui eft occupée par les Papels, loss un Roi de peu d'autorité. Le canal qui fipare ce deux Illes a lipeu de profondeur, qu'on n'y a pas de l'eur jufqu'aux genoux. Mais le commerce n'en ent pas moiss dangereux avce les Infulaires, parce qu'ils portent à l'excès la dériance & la jalouite. L'Auteur rend témoignage que de la connoillance pulleurs. N'égocians Anglois & Hollandois ont per par la tarbinó nde ces Barbares. Ils ont des provisions en abondance, telles que du riz, du miller, des befliaux, de la volaille & des Faifans, mais d'une bonir méciorer. L'îlde de Buffi a de citronitérence environ dix lieues. On lui connoit deux Ports; l'un a l'Ell, nomme le Port-Viura, L'auter us dud-Ell, qui fe nomme (3) Port

(99) Cette diffance est une erreur. On l'a marquée ci-deslius plus juste. (1) Ce sont en este trois siles, & l'Auteur s'est trompé en les prenant pour une seule.

(1) Ce Village, dont on a déja parlé, est placé dans la Carte à trois lieues de l'embouehure de Rio San-Domingo.

(3) Il s'appelle auffi Port-neuf. Voy. ci-deffus.

des Pierres blanches. Vis-à-vis est l'Isle de Kazelut (4), & plusieurs autres perites Isles qui ne sont pas habitées.

1695.

Celle de Biffao est à deux lieues de Buffi. Le canal est si bien connu entre ces deux Isles, qu'un Batiment de trois cens tonneaux y passe sans danger. Bissao sur l'isle de biss n'a pas moins de quarante lieues de circuit. Les Papels qui l'habitent sont Idolâtres, & sacrifient souvent à leurs Dieux des Veaux, des Chevreaux & des Chapons. Elle a plusieurs Ports , dont le principal porte le nom de Port Biffao. Plusieurs Vaisseaux de soixante pieces de canon y peuvent mouiller sans incommodité. Les Portugais y ont une Eglise & un Couvent de Capucins. Ils se marient sans difficulté avec les semmes du Pays, & plusieurs jeunes Papels

ont reçu le Baptême.

L'Isse a neuf Rois, dont huit reconnoissent l'autorité du neuvième, & ne sont proprement que des Gouverneurs de Ptovince. Lorsqu'il en meutt un, on étrangle plus de trente personnes pour l'accompagner au tombeau, sur-tout les jeunes filles & les Esclaves qui lui ont été les plus fidéles. On enterre avec lui cette multitude de victimes, & l'on renferme dans le même tombeau son or, son argent, son ambre gris, ses étoffes & ce qu'il avoit de plus précieux. Il ne se présente pas d'autres concurrens pour le Trône que les Jeagres, dont la dignité peutêtre comparée à celle des Ducs & Pairs en France. Ils s'assemblent en cercle, autour de la tombe du Roi mott, qui est composée de roseaux & de bois fort leger. Elle est soulevée par quantité de Negres qui l'élancent dans l'air; & le Jeagre sur qui elle retombe, obtient la Couronne.

Le Palais de l'Empereur n'est éloigné du Port de Bissao que d'une lieue. Ce Monarque a ses Gardes, son armée & ses femmes autour de lui. Sa Florte est composce d'environ cinquante Canots, qui peuvent recevoir chacun trente hommes. La feule arme de la Milice est un cimeterre attaché au bras. Pour habillement, les Infulaires de Biffao portent une peau de Chevreau, qui pend derriere eux . & qui paffant entre leurs jambes se releve pardevant pour cacher leur nudité. Leurs guerres sont contre les Biafaras, qui habitent le Continent à l'opposite de leur Isle. Elles se renouvellent deux ou trois sois dans le

cours de l'année.

Les Portugais avoient autrefois bâti un Fort dans l'Isse de Bissao , & l'avoient monté de huit pieces de canon, pour interdire le commerce de l'Isle aux Etrangers'; mais les Negres ne le souffrirent (\*) pas long tems. Ils ont toujours entretenu la liberté de leur Païs, en recevant dans leurs Ports les Etrangers qui s'y presentent pour le Commerce, & leur accordant la permission de l'exercer dans l'Isse avec une parfaite suteré. Mais avant que de les laisser descendre au rivage, leur Roi consulte les Dieux par un sacrifice solemnel.

Vis-à-vis de Billao est une Isle nommée Sortieres, couverte d'arbres, où les Negres vont faire tous les ans leurs grands factifices. Les Vaisseaux y sont en

fureré sur leurs ancres.

La riviere de Geves coule environ soixante-dix lieues dans le Continent par divers détours au Nord-Est & au Sud-Est. Tous les Villages qu'elle a sur ses bords, à une lieue de la mer, sont habités par les Biafaras. A l'entrée, sur la rive de l'Est, on trouve le Village de Gonsede, où les Veaux & la volaille Gonsele

(4) Erreur, pour Kazegut, (\*) Voyez ci-defius le Voyage de Brue à Biffao.

Ffff ii

596

· font en abondance. Les Negres y vendent aussi de l'ivoire & quelques Ef-

ANONYME.

Cinq lieues plus haut dans la riviere on arrive à la Ville de Geves, dont la plùpart des Habitans font Portugais & Grometres. Cette Ville est défendue par un enclos de palissades. Elle a son Eglife, son Curê; & pour Commandant, un Capitane qui dépend du Gouverneur de Kachao. Les lieux voissus font offédés var les Basfaras.

Les Portugais ont quantiré de Barques, far les fiquelles ils portent leur commerce jusqu'à Sierra Leona. Ils les envoyent aufil dans la riviere Nogne, pour en apporter de l'ivoire & de l'Indige en feuilles, qui leur fert à trindre leurs érofts. Il le fait un grand commerce de Kodlers (1), fruit qui par la forme & fon goir reffemble beaucoup aux marons de l'Inde. Il y en a de rouges & de blancs. Le principal transforre d'dans le Paya des filsafras & des Mandingos.

Mc Je Bulam.

Les Bacques ne peuvent allet plus loin que la tiviere de Geves 1 mais avec les Canots on pénétre dans plutieurs peties vivieres qui coupent le Pays. Visà-vis scree Côre, on rencontre plutieurs Illes , particulièrement celle de Balam, qui el flore riche en arbeve, mais fans aucen Habitant. Elle elt à l'embouchare de Rio-Grande, & Gon circuit elt d'environ fis licues. Les autres Illes ne metrient pas qu'un Vorageur y artre, ni qu'il en parle.

(5) C'est vraisemblablement le Kola, dont on a parlé pluseurs fois.

#### CHAPITRE X.

Entreprise pour découvrir le Lac de Kayor en 1714, avec des observations sur le Commerce de Gorée.

BRUE. 1714. INTRODUC-TION.

E Lac de Kayor, o. de Kayor, ou de Kaillor, n'est pas à plus de cinquantre le tellecte su' nor Saine louis, c'est-à-diec, el el embourter du Senegal.

Cel els formé par les inondations de certe riviere, au Nord de laquelle il est finué; miss lorsque les fons e tertieres, il demeur à fec dans une grande partie de son érendue, de les Mores ou les Negres qui habitent ses bords y sone leurs Planatainons de miller de de riz, qui retuillient mervalleustement dans un terrein engraisse par les eaux de la triviere. Ce Lac n'avoir pas ées fort connou des François, ou du monis leurs principales lamiteres venotient des Monis neu de François, ou de monis leurs principales lamiteres venotient des Monis et de Monis de l'est de la vener de la comment de l'est de la vener de l'est de l'est de la vener de l'est de

Récits incertains for le Lac de Kayot,

Entreprise de Le Chambore du fait pour les verifier. fait

Les changemens qui étoient arrivés dans la Compagnie Françoife ayant fur perdre toures les idées de ce commerce, Chamboneau, Directeur au Senegal en 1693, entreprir de les faire, revivre. Il fit patrir du Fort Saint Louis, une Barque, avec un Facteur & des marchandises. Les François chargés de cette commission arriverent au Lac & n'y entrerent pas saus disticulté. Ils eurent à traverser une forêt de roseaux, qui rendoient le passage presqu'impossible. Cependant après avoir surmonté cet obstacle, ils furent esfrayés par la vûe d'un corps de Negres armés, qui se présenta sur la Côte, près d'un Village où ils se proposoient de débarquer. Ils revintent sans aucun fruit de leur voyage; & les récits qu'ils en firent ayant para terribles, le Directeur ne trouva personne qui voulut tenter la même entreprise.

BRUL 1714.

Elle réuffit mal:

Brue la tente

Brue, qui se trouva revêtu de la qualité de Directeur en 1697, entra d'abord ardemment dans les vûes de son Prédécesseur, mais d'autres affaires le forcerent de les suspendre jusqu'en 1699. Enfin, son caractere lui faisant mépriser les difficultés, il envoya une Barque bien armée, fous la conduite d'un Facteur ha- aont avec peu at bile, avec les Marchandises convenables & des présens pour les Chefs Mores. Il avoit eu la précaution de mettre dans ses intérêts quantité de Marbuts ou de Prêtres, qui lui avoient promis de faire goûter ses propositions de cominerce aux Chefs de plusieurs Nations. La Barque gagna heureusement la riviere de Kayor. C'est un Canal naturel par lequel les eaux du lac communiquent avec la riviere du Senegal, & celles du Senegal vont groffir le lac dans leurs debordemens. Sa largeur est de seize ou dix-huit toises, & sa prosondeur de douze ou quinze pieds. La navigation n'y est pas difficile jusqu'au. Port de Graine, ou d'Ingrin, Village éloigné du lac d'environ huit lieues. où les Negres ont un commerce établi pour le millet, les pois & d'autres légumes. Mais, un peu au dessus de ce Village, les François commencerent à rrouver le Canal fi bouché par l'épaisseur & la force des roseaux, qu'avec un fort bou vent & de l'eau dans une juste hauteur, leur Barque fut arrêtée. Le Facteur, qui s'étoit fait accompagner par plusieurs Canors du Village d'Ingrin, en prir un pour aller reconnoître de plus près la grandeur de l'obstacle & s'ouvrir un passage. Mais ne trouvant pas plus de facilité à pénetrer, & les roseaux s'élevant, dans plusieurs endroits, de deux toises au-dessus de l'eau, il n'eut pas d'autre parti à prendre que de retourner sur ses traces...

Cette confirmation des premiers récits fit abandonner l'entreprise jusqu'en seconde tentret. 1714, que Brue prit la refolution de la tenter lui-même. Il semble que la ve du tieur prue, meilleure méthode auroir été de mettre le feu aux roseaux dans le tems de la secheresse, & de les brûler ainsi jusqu'à la surface de l'eau; après quoi il auroit été moins difficile de les déraciners fur tout avec le fécours des Negres qui habitent les bords du Canal, & que leur propre interèr auroit atrachés, au travail. Les terres des deux côtés appartiennent à un Chef Negre , nommé Riquet , qui a plusieurs Villages au long des rives. Il est vatfal du Siratik. Son

serroir est fertile, & les Habirans y vivent dans l'abondance.

La faison des pluies ayant fini tard cette année, & les eaux étant plus grosfes qu'à l'ordinaire, Brue se flattoit de trouver les passages plus ouverts, ou du moins les roseaux plus faciles à forcer. Il se mit dans une Barque de vingt 11 port dont tonneaux, commandee par Gaudebon, ancien Officier de la Compagnie, qui ving tunneaux. connoissoit la riviere & le Pays. Etant partis du Fort Saint Louis au commencement de Novembre, ils arriverent le soit du même jour à Buksar, ou Buxar, qui en est à 15 lieues. Cette habitation est un composé de plusieurs Villages, dans une grande plaine qui aboutit aux bords du Senegal. Les Negres y nourrissent

Efff in

#### HISTOIRE GENERALE

un grand nombre de bestiaux & menent une vie fort aisée. On remarque que Baus. 1714.

de Buksar jusqu'à la mer, les bestiaux sont petits, & qu'on les trouve plus gros à mesure qu'on remonte la riviere. Ils y sont infestés par cerrains Oiseaux qui s'attachent sur leur dos, & qui leur mangeroient la chair jusqu'à l'os, si l'on ne prenoir soin de les en delivrer. Brue, sans s'arrêter à Buksar, continua de remonter, avec le secours de ses Laprots, jusqu'à l'Isle des Palmiers. C'est un peu plus haut, du côté Nord de la riviere, qu'on trouve le Mari-

Il arrive au Casul de Kayor.

gor ou le Canal de Kayor. Il a quinze lieues de longueur du Nord au Sud. Dans l'endroit où il se joint au Senegal sa largeur est d'environ huit toises. Le 4 de Novembre, il avoit quarre roiles de profondeur, ce qui fit connoître au General que l'eau étoir beaucoup plus diminuce qu'il ne devoir s'y attendre dans la faison. Cependant sa resolution n'en fur pas refroidie. En avancant, il observa que le Canal devenoit plus large & plus creux. Il jetta l'ancre près du Village de Graine ou d'Ingrin, à trois lieues du Senegal, contre la rive ganche du Canal.

Rianer , Seigneut Negte-

Ce Village appartient à Riquet, Seigneur Negre du Royaume de Hoval. & parent du grand Brak. Quoiqu'il n'y faile pas sa principale résidence, il y a des femmes & des Esclaves, pour ne pas manquer de compagnie lorsqu'il y vient. Il s'y trouvoit à l'arrivée du Géneral. Il lui fir présent d'un Esclave. & Brue descendir sans difficulré, pour tirer quelques pinrades avec lui. Il trou-Richeffe de fon va le Pays agréable, bien culrivé, & libre de ces moucherons importuns qui

pays.

remplissent les Cantons bas & marécageux. Le riz & le maiz promettoient une riche moisson sur les bords du Canal. Les pompions n'y étoient pas moine abondans. C'est le nom que les Negres donnent aux melons d'eau, que les Espagnols appellent pasteques. Les melons de France & d'Espagne, c'est-àdire les rouges & les verds croiffent ici parfairement. On en ramaffe la graine; & les Negres s'en font un mets qu'ils aiment beaucoup, en la rotiffant dans des poëles pleines de trous. Brue passa la nuit dans sa Barque; mais le jour suivant, Riquet lui rendit

fa femme & fon fecret pour les conterver.

une seconde visite, accompagné d'une de ses semmes, qui fit présent d'un Bœuf gras au Géneral. Cette Dame avoit la taille bien prife, le visage agréa-Belles demis de ble , & les dents d'une blancheur surprenante. Brue lui demanda quelle étoit fa methode pour les conferver si belles. Elle lui dir qu'elle se les frotroit avec un certain bois, dont elle lui donna quelques pieces. Ce bois se nomme ghelele. Il croîr sur le bord de l'eau & ressemble beaucoup à notre ozier ; mais il est d'un goût fort amer. L'âge de Riquet paroissoit d'environ soixante-quinze ans : mais il jouissoir d'une parfaite sanré, il avoit l'air martial & robuste, avec beaucoup de vivaciré dans les yeux. Son courage avoit éclaté dans les guerres des Negres contre les Mores Mahometans, où il avoit battu plus d'une fois les troupes du Roi de Maroc.

Village de Que-

Brue avant levé l'ancre se rendit quatre lieues plus loin, dans un Village nommé Queda, fur la rive droite du Canal, & de la dépendance du Siratik, Empereur ou Roi des Foulis. Le Canal & le Lac de Kayor séparent ses Erats de ceux des Jalofs & du Brak. Ici le Canal fe retrecit beaucoup, & l'eau s'abaiffe visiblement. Vis-à-vis du Village, il s'est formé une crique fort profonde où de gros Vaisseaux pourroient être à flot toute l'année; mais lorsqu'on en est forti, à peine trouve-r'on affez d'eau pour les plus petites Barques dans les tems de sechetesse. Le Chef du Village vint faire les complimens ordinaires à Brue & les accompagna d'un préfent. Il lui déclara que s'il ne finiffoit pas fon voyage dans l'espace de quarante-huit heures , il falloit y renoncer jusqu'à la faiton suivante, parce que les eaux se retiroient avec une promptitude dont on n'avoit jamais eu d'exemple. Un Seigneur de Kayor qui vint rendre le lendemain ses civilités au Géneral lui tint le même langage, en paroissant fort affligé de ce que la rettaite des eaux lui ôtoit l'esperance de le recevoir dans fon Village, Il l'affura que si les Barques Françoifes venoient à la fin de Juillet ou d'Août, elles trouveroient le passage plus libre, & qu'elles feroient un Commerce avantageux dans le Pays, où les Habitans feroient charmés qu'on leur épargnat la peine de porter leurs marchandifes à Arguim, à Portendie & aux Comptoirs du Senegal. Il ajoûta que si le Géneral vouloit s'arrêter deux ou trois jours à Queda, on lui fourniroit affez de maiz & de riz pour charger sa Barque. Brue accepta cette offre, qui fut executée fidélement.

1714. Obfizeles aux ociës seis le Lac de Kayut.

Le même jour il recut à bord un Seigneur More, accompagné de deux autres, avec une suire qui annonçoit son rang. Les trois Seigneurs étoient fort bazanés. Ils avoient la tête nue, les cheveux frises au sommet & tresses par derriere. Leur barbe & leurs moustaches étoient fort longues. Ils étoient vêtus comme les Negres; mais leurs pagnes étoient d'une étoffe très-fine & d'un noir brillant. Sans avoir beaucoup d'embonpoint ni la taille fort haute, ils étoient de fort bonne mine & leurs manieres fort polies. Le Principal fit un compliment au Géneral & lui présenta deux Bœufs d'une grosfeur extraordinaire, mais si farouches que pour les empêcher de nuire il fallut les tuer sur le champ. Les présens des deux autres Seigneurs furent quelques beaux pagnes. Brue leur fit aussi les siens, & les ayant retenus à dincr avec quelques Seigneurs Negres, il ne leur épargna pas l'eau de vie. Mais par ser le gioux des Montoun scrupule de teligion le Mores ne burent que de l'hydromel. Ils étoient venus sur des Chevaux barbes d'une grande beauté, qu'ils estimoient la valeur

de quinze Esclaves, c'est-à-dire quatre cens cinquante livres. Le lendemain au lever du Soleil, on vit arriver plus de cinq cens Marchands, Negres ou Mores, avec du Maiz, du riz & des feves en cosse, charges sur des François avec de Chameaux, des Chevaux & des Anes. Les Chefs de Queda & de Kayor re- Habitans 44 glerent les prix du marché. Leur mesure contient environ le minot de Paris. Paris Le Commerce se fit à bord, avec la précaution de n'y recevoir à la fois qu'un petit nombre de Marchands, pour éviter la confusion. Ils étoient si empresses à se procurer des marchandises de l'Europe, que plusieurs tomberent dans l'eau ; & le bruit auroit été capable d'effraver, si l'on en avoit ignoré la cause... Cependant il n'arriva aucun défordre. Les François acheterent quatre-vingt barils de maiz, de riz & de feves, de l'ivoire, des plumes d'autruche & quelques livres d'Ambre gris; mais, avec si peu d'espace pour placer les mar-

Commerce des

chandises, ils furent obligés de renvoyer plus de quatre cens Marchands. Pendant le sejour qu'ils firent à Queda, il arriva un accident qui retarda seur Regte antquelles départ de quelques heures. Un des principaux Habitans du Village mourut Bour allies subitement, & sa femme n'eût pas plutôt mis la rête à sa porte, pour donner avis de sa perte par un cri, qu'il s'éleva un tumulte surprenant dans toute l'habitation. On n'eutendit de toutes parts que des gémissemens. Les femmes accouru-

600

B R U E.

tent en foule; & fans (favoir de quoi il évoir question, elles commencement à s'artache les cheveux, somme fin chacune eut petut ouve (a famille. Enfuire lorsqu'elles eutent appris le nom du mort, elles se précipiterent vers sa maion, avec des hutelments qui n'autoient pas petunis d'entende le connette. Au bout de quelques heures les Marbuts artiverent, laverent le copps, le revériente de les meilleurs habits. & le placerent sur son les serves est sames à lon côte. Alors ses parsen entretent l'un après l'aurre, le prirent par la main, un frent pulicieurs quellions risiduels. & lui offirent leurs fervices; mais ne pouvant recevoir aucone réponte, il sis retriorient comme ils droient en partie de l'entre de

Le convoi fur précèdé des Guitions, avec leurs tambours. Tous les Ilabirans duvoient en filence, chargés de leurs armes. Enfuire venoit le corps, environné de tous les Marbuts quion avoir pli raffembler, & porré par deux hommes. Les femmes fermoient la marche, en cirain & se déchirante levifage comme autant de fuireuses. Lorfque le mort et enterré dans sa propre maion, privilège qui appariteur qua Prince & sux Seigneurs, la procedion se fait autour du rapparteur qua Prince & sux Seigneurs, la procedion se fait autour du rapporteur de la comme de la com

Enfin les Porreurs Ie merreur dans la folfe, & le couvrent auffi-rôt de terre de pierres. Les Marbus areachent fes armes au fommet d'un pieu , qu'ils placent à la cète du rombeau avec deux pors, l'un rempli de Kuskur, Jaurce d'azu. Appèce es formalités, ceux qui fourenoient le drap de coron le laiflent romber ; fignal auquel les femmes recommencent leurs lamentations, jufqu'ac que le principal Marbut donne ordet aux Guitros de bartre la marche du retour. Au même moment le deuil ceffe, & l'on ne penfe qu'à fer rejouir, comme fi perfonne n'avoir fait acueune petre. Dans quellques endroits, on cesufe un folfe aurour du tombeau, & l'on plante fur le bord une terét pu'el les blees frouviers. Dans d'autres litera, la octernonie finebbre dure fopt qu'huir pours. Si c'ett un jeune homme qu'on air perdu, tous les Negres du même âge courent le fibre à la main , comme s'ils cherchoine leur camatade, & font retenir le cliquetis de leurs armes lorfqu'ils fe rencontrent. Brue prit plaifit à ce fepecale.

Il retourne su Fort Saint Louis,

Quoique la Barque fur petire, il eur beaucoup de peine à retournet pat le Canal de Kayor, jusqu'au Senegal. Les eaux s'étoient retirées avec une prompitude qu'il auroit eu peine à croire, s'il ne l'eutreconnu par sa propre expétience. Dans le chagrin d'avoir manqué son entreprise, il ne pensa qu'à tetournet direchement au fort s'aint Louis.





Fondo Propis

I.H. N.1.

### Observations sur le Commerce de Gorée,

BRU t. 1714.

E département, ou la division du Comptoir de Gorée, comprend le com-

merce des Royanmes de Kayor, de Sin, & de Salum. On a déia vû que le Royaume du Damel, ou de Kayor, est assez loin

du lac qui porte le même nom. Il est près du Cap-Verd & de Gorée; au lieu que le lac est dans le Zarra, ou le Désert, habiré par les Mores, au Nord du Senegal. Le commerce du Royaume de Kayor produit chaque année deux ou trois cens Esclaves, vingt mille cuirs, & deux cens cinquante quintaux de morfil ou d'ivoire. Les cuirs monroient aurrefois jusqu'à quatre - vingr mille; mais les oppressions du Damel ont dépeuplé le Pays & diminué le nombre des bestiaux.

La Compagnie Françoise a trois tarifs pour le Département de Gorée; Trois Tarifide l'un qui fert de régle pour le Commerce avec le Roi, l'aurre avec les Grands la Compe du Pays, le troisième avec le peuple. Le principal, qui regarde le Roi, est pour le commerce des Esclaves. On apporre beaucoup de soin à les examiner. Les moindres défauts suffisent pour les faire rejetter, ou du moins pour en diminuer le prix. Deux enfans passent pour un homme, ou trois pour deux, fuivant leur âge & leurs forces. C'est dans le ménagement de cet article que confifte l'habileté des Facteurs.

Les principales marchandises, pour l'échange, sont distinguées par des noms qui viennent apparemment des Negres.

4°. Le grand makaton. C'est une boëte d'argent quarrée, de trois pouces Le grand Maneuf lignes de haureur, & de la même largeur; épaisse d'un pouce & quarre mos lignes, avec un couvercle de la même figure, & quarre anneaux aux quatre coins pour y attacher une chaîne ou un cordon de foie. La longueur de la chaîne est ordinairement de quatre pieds sept pouces. Avec le makaton, elle pele quatorze onces. Les Negres portent cer ornement en forme de bandouliere, & s'en servent pour garder leurs parfums, leurs bagues, leur or, & d'autres choses précieuses. Les Damels ne le portent pas eux-mêmes, car ils ne sont cet honneur qu'à l'Alcoran; mais ils le font porter près d'eux par un de leurs principaux Officiers, qui est toujours prêr à leur présenter ce qu'ils demandent. Quelquefois le makaton ne contient que des curedents, ou ne fert que pour la montre.

ao. Le cornet d'argent. C'est effectivement une sorte de cornet, dont le diametre est de neuf ou dix pouces dans sa plus grande largeur, & de sept dans gent. sa plus étroite partie. Avec la chaîne qui est ordinairement longue de quatre pieds, il pese lix onces & quatorze grains. Les Negres s'en servent comme du makaron, pour garder leurs parfums. Ils sont passionnés aussi pour les sisses d'argent, tels qu'on les a sur les Vaisseaux. Le poids de ces sisses est ordinairement de deux onces deux grains. Avec la chaîne, qui est longue de quatre pieds & demi, ils pesent dix onces. Les semmes aiment cerraines petites chaînes plares, qu'elles portent au-dessous de la cheville du pied. Elles les nomment chaînes de pieds. Leur poids est de deux onces & demie.

3°. Les mortaudes. Ce sont des grains d'argent, creux & de figure ovale, Tome II.

Le corner d'an

BRUZ. 1714.

que les femmes mélen dans leurs collières avec les grains de corail & d'ambre Les uns fon unis, & pefent depuis quarante judqu'à cinquane grains. Les autres qui font travailles & qui se nomment mortaudes de Godené, pessen de puis foxame-drix jusqu'à quarte-vingt grains. Quelques les femmes se ferneut de petit gelegot d'argent, se les que ceux des hochets. & se les artschent aux pieds pour se donner plus de grace en dansant. Ces grelots pessen de pois autre principal de la companya de la companya de pois autre principal de la companya de pois de la consentación de la companya de pois de la consentación de la consentación de pois de la consentación de de la consentación de pois de la consentación de de

4º. Les Bujis, ou les Kowris. Ce sont de petires coquilles qui viennent des Illes Maldives, & qui servent de petire monnoie au long des Côtes de Guinée, & depuis la riviere du Senegal jusqu'à celle de Sierra Léona.

Barres de fer , & maniere d'en faire des épèes, 5°. Des barrie defer. Celles qu'on porte au Royaume de Xayor doivent être plates, & longues de neuf pieds, fur deux poucse de largeux é quarre lignes d'épailleur. Les Negres les diviênt en douze longueurs, chacune de les prouces & éemie, qu'ils appellen patter; se k-chaque longueur eff fubdivitée en trois patries, nommées diadors. Un dialor fuffit pour faire l'épée ou le poignand, ou la bêche d'un Negre.

Emant & vet-

6°. Des émaux & des verres de roures fortes d'especes, de couleurs & de figures. Il s'en vend une incroyable quantité dans le Royaume de Kayor. Les Negres, hommes, semmes & enfans, s'en font des colliers, des bracelets & d'autres partires.

Le Tarif pour les Efclaves, avec le Damel, est reglé de la manière qui suit. Le coin d'argent, ou le patacon, est évalué à vingr-huir sols.

|               |                                         | •          |           |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|               | Ma                                      | rchandifee | Biclaves, |
| Tarif des EG. | Grand Makaton avec la chaîne            | 1          |           |
| claves,       | Ambre jaune                             | 3 livres   |           |
|               |                                         |            |           |
|               | Balles de Moufquet                      | 100        |           |
|               | Corail rouge                            | 9 oz       |           |
|               | Couteaux de Hollande                    | 240        | . 1.      |
|               | Tambours                                | 2          | . I.      |
|               | Echarpes de tafferas à franges          | 4          | . 1.      |
|               | Drap écarlatte                          | 4 aunes    |           |
|               | Eau-de-vie                              | 100 pintes |           |
|               | Barres de fer                           | 30         |           |
|               |                                         |            |           |
|               | Fufils communs                          | 4          |           |
|               | Fusils garnis de cuivre jaune           | 2          |           |
|               | Epices                                  | 4 livres   | . I.      |
|               | Iris de Florence                        | 4 livres   | . 1.      |
|               | Laine écarlate                          | 30 livres  | . 1.      |
|               | Piftolets                               | 3 paires   |           |
|               | Papier                                  | 12 rames   |           |
|               | Etoffes rouges & jaunes                 |            |           |
|               |                                         | 30 aunes   |           |
|               | Petirs Baffins de cuivre                | 30         |           |
|               | Quintin.                                | 6 pieces   | . 1.      |
|               | Calicos de cinq aunes & demie           | 5 pieces   | . 1.      |
|               | Grains de verre petits & gros, de mille | • •        |           |
|               | 1 0 .                                   |            |           |

Le Royaume de Sin n'a que deux Ports pour le Commerce, sur la Côte occidentale d'Afrique; Joal & Fakiyu. Le plus considérable est le premier, parce que l'ancrage y est plus sur, & le débarquement plus aisé. La Ville est grande & peuplée. Quoique les Habitans soient insolens & grossiers, ils aiment le la Compagne Commerce; & lorfqu'on s'est accoûtume à leurs manieres, on peut trouver Koyaumede sin, avec eux beaucoup d'avantages. Deux raisons avoient déterminé la Compagnie Françoise à s'y faire un Comptoir. 1º. La cerritude de s'y ptocurer près de deux cens Esclaves, plus de trois mille cuirs, douze ou quinze cens quintaux d'ivoire, & quatre ou cinq cens quintaux de cire jaune, sur le même Tarif eme celui du Damel; de sorte qu'en tenant ses Magasins bien remplis, la Compagnie étoit sure d'y jouir de tout le Commerce, & d'éloigner par conséquent rous les Vaisseaux d'Interlope. 2º. La nécessité de renir le Damel en respect. & de se garantir de ses caprices, dont les François avoient fait plusieurs sois l'experience. Le Bur, ou le Roi de Sin, érant sans cesse en guerre avec le Tin Avantages qu'el-& le Damel, ses deux voifins, les differends continuels de ces trois Princes le trouve su Port tournent à l'avantage de la Compagnie, qui est en érat, lorsqu'elle tient ses Magalins bien garnis, d'acheter tous les Prisonniers qu'ils font l'un sur l'autre, & qui s'enrichir ainsi de leurs pertes.

Outre les marchandises qu'on a nommées, Joal est capable de fournir à l'Isle de Gorée & aux Vaisseaux qui viennent sur la Côre, toures les provisions qui peuvent être nécessaires. Les Bœuss y sont en abondance ; la volaille, commune & à bon marché. Six cens barils de maiz, pesant chacun deux cens livres, s'y donnent pour une barre. Cinquante ou soixante mesures de riz, chacune du poids ordinaire de quatre cens livres, n'y coutent pas plus de quarre barres, quand le riz est nettoyé, & se donnent autrement pour deux.

A Fakiyu, treize ou quatorze lieues au Sud de Joal, on ne paye le sel transporté à bord que trois livres le baril, c'est-à-dire la valeur de cette somme en fatya-fet, en Bujis, en couteaux & verres rouges; de sorte que trois cens livres de sel ne reviennent qu'à trenre-six francs. C'est encore une voie que la Compagnie prend pour mornifier le Damel, dont les revenus confistent dans les Salines de Biyurt.

gres d'un Village voilin de Joal. Ils avoient publié, dans le Canton, que tous les Bies pour se dit Chevaux qui entroient dans leur Village mouroient subitement. Les François voit leur Roi-& les Anglois s'étoient laissés persuader par ce bruit, sur-tour depuis qu'un Facteur François, nomme Moreau, y avoit perdu son Cheval par un accident qui l'auroit fait perir de même dans tour autre lieu. Enfin la morrde ce Cheval avoit confirmé le récit des Negres; jusqu'à ce que Brue s'informant de la verité dans le Village même, découvrit que c'éroit une ruse des Habitans, invenrée pour empêcher que le Burfin, leur Roi, ne leur rendîr de si fréquentes visites, parce que ce Prince ne passoit jamais chez eux sans enlever tout ce qu'il ttouvoit de son goûr. Brue ayant traversé plusieurs sois le même Village à Cheval, sans avoir éprouvé le moindre accident, les Negres eurent encore la malice de répandre qu'il s'en étoit garanti par la vertu d'un grifgris François. Le

Bur, qui ne pouvoit le procurer un grifgris si puissant, n'en eur que moins de hardiesse à visiter le Village; & vraisemblablement les Negres auroient em-

L'Aureur n'a pû se défendre, dit-il, de donner place ici à l'artifice des Ne- Anifice des Ne-

· poisonné ses Chevaux, pour se délivrer de l'honneut dangereux de le voir ;

604

BRUE. 1714.

car les Rois Negres ne marchent jamais qu'à Cheval. De Joal jusqu'à la riviere de Palmerin on compte sept lieues, qui font à peu près toute l'étendue du Royaume de Sin au long de la Côte. Il est beaucoup plus large de l'Ouest à l'Est. Le terroir en est fertile & bien cultivé , à l'exception des Frontieres, que les incursions des Sujets du Tin & du Damel ont rendues fort défertes. On trouve dans ce Pays une grande abondance de palmiers, & de bananiers, avec beaucoup de fruits & de coton. Les Negres de Joal sont fiers & brutaux. Le seul moyen de les tenir dans la soumission est de se bien fortifier dans un Comptoir bati de pierre, car ils n'ont point assez d'adresse & de force pour entreprendre un fiége. Mais, pour leur inspirer plus de terreur, il seroit à propos que les Vaisseaux qui font le commerce sur cette Côte, mouillassent quelquesois dans leur Port, qu'ils y prissent leur provision

Moyen de tenie les Negres de Joal en reigedt.

d'eau & de bois, & qu'ils chargeassent plus souvent les marchandises du Pays, qui demeurent dans les Magalins.

me de Ca lum qui fe fait A

Le principal commerce du Royaume de Salum se fait au Village de Kahone, ou Kohorne, près de l'endroit où la riviere de Gambra forme (6) celle de Salum. On y pourroit établir un bon Comptoit, parce que les Marchands Mandingos s'y arrêtent avec l'or, l'ivoire & les Esclaves qu'ils ont tirés des Royaumes de Tombuto, de Bambara Kana, & des autres Régions plus orientales. Ils seroient fort satisfaits de trouver à Kahone un Marché, qui leur épargneroir cinq ou six jours de chemin jusqu'aux Comptoirs d'Albreda & de Jil-fray, sans compter les droits considérables qu'ils sont obligés de payer au Roi de Barra. La meilleure faison pour le Commerce de Kahone est depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Mai, en ménageant sa route pour s'y trouver au commencement de Janvier , qui est le tems auquel on y voit arriver les Marchands Mandingos. Ils y amenent annuellement fept ou huit eens Esclaves. Ils y apportent une grosse quantité d'ivoire, & souvent quatre cens mates d'or. Les Anglois qui sont érablis sur la riviere de Gambra, & qui traversent

autant qu'il leur est possible le commerce des François, vont jusqu'à Barakon-

da pour rencontrer les Mandingos. Mais comme ils manquent fouvent de Facteuts pour entreprendre ce voyage, les Marchands Negres ne les trouvant point au rendez-vous font alors obligés de descendre à Jilfray, où les Anglois ont un Comptoir, vis-à-vis Jamesfort. Il arrive de-là que les François du Comptoir d'Albreda partagent leur commerce, d'autant plus que sur la réputation d'avoir de meilleures marchandises, & d'être plus civils que leurs compériteurs, les Mandingos les préferent toujours aux Anglois. Mais l'Auteup observe qu'outre ces deux raisons, ils sont assez vengés par la mort presque certaine de rrois ou quatre Agens du Comptoir Anglois, que leur intemperance & la faison des pluies font perir tous les ans. Ensuite ces places étant remplies par de nouveaux Facteurs, qui ne font accoutumés ni au climat, ni au

Les François preferes aux Anlois dans le Commerce.

n'est jamaiss fort redoutable. Confeils pour La meilleure voie, continue l'Auteur, que le Comptoir de Gorée puisse le fuccès du com prendre pour conserver son commerce, & l'étendre dans l'interieur des termette de France. res, feroit, 1º. d'entretenir les Forts & la Garnison de Gorée dans un état

(6) Suivant les informations des Anglois , la riviere de Salum ou de Barfali n'est pas un bras de celle de Gambra. Voyez le Tome fuivant.

commerce du Pays, le tort qu'ils peuvent causer à la Compagnie Françoise

BRUZ. 1714.

qui ne lui laisse rien à craindre des Ennemis de l'Erar en tems de guerre, n'i des Pyraces & Ges Negres pendant la paix; 2º « davoir set Magnis roujours bien fournis de marchandiles de l'Europe; 5º, de n'ètre jamais sans quelques vaisseux bien armés, pour dioigner les Bitimens d'Interlope; enfin d'ètre fans celle en état de contenir les Negres par la terreur, & de les forcer à l'obsérvation des ancients Traits. Il sudorits 'attancher fus-tout à noutrir les jalousites dont le fond sibilite toujours entre le Damel & le Tin, & ne jamais permetre, s'il cieir possible, que les Coutonness de ces deux Princes se trouvent réunies sin la même tète. En conservant ces deux Puissare la loi; o dud umoins d'empérent quelles ne puissent imposit des droits sur les marchandiles; haussel les provisions, ou retrancher la liberté de prendre de l'eau & du bois dans leux Possion, ou retrancher la liberté de prendre de l'eau & du bois dans leux Possion, ou retrancher la liberté de prendre de l'eau & du bois dans leux Possion.

TARIF des Echanges pour les Cuirs & les Esclaves, à Russico, Portodali & Joal, avec le Damel, le Bursin & leurs Sujets.

| MARCHANDISES D'E           | OU PAYS.                          |                                      |   |   |                 |                 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
|                            | Avec les Officiers des deux Rois. |                                      |   |   | Avec le Peuple. |                 |
| Grains ou Perles d'argent  |                                   |                                      |   |   |                 |                 |
| uni                        | 1                                 | 2 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        | Tarifdes Echan- |
| Perles d'arg. travaillées. | 1                                 | 1 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        | ges.            |
| Siffletsd'arg. & lachaîne. | 1                                 |                                      | ٠ |   | 1 Esclave.      |                 |
| Cornet d'ar. & la chaîne.  | 1                                 | 1 Esclave                            |   |   | 1 Esclave.      |                 |
| Makatons & la chaîne.      | 1                                 | 1 Esclave                            |   |   | 1 Esclave.      |                 |
| Grands bassins de cuivre.  | 1                                 | 6 Cuits                              |   |   | 8 Cuirs.        |                 |
| Petits bassins             | 1                                 | 3 Cuirs                              |   |   | 4 Cuirs.        |                 |
|                            | 50                                | ı Cuir                               |   |   | 1 Cuir.         |                 |
| Corail                     | I once                            |                                      |   |   | 24 Cuirs.       |                 |
| Chapeaux communs           | 1                                 | 8 Cuirs                              |   |   | 1 2 Cuirs.      |                 |
| Chemises grosses           | 1                                 | 8 Cuirs                              |   |   | 12 Cuirs.       |                 |
| Couteaux de Flandres       | 2                                 | 1 Cuir & demi.                       |   | ٠ | 2 Cuirs.        |                 |
| Drap rouge de Berry        | 1 aune                            | 20 Cuirs                             |   |   | 30 Cuirs.       |                 |
| Eau-de-vie                 | ı pinte                           | 1 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        |                 |
| Echarpes de raff. à frang. | 1                                 | 1 Esclave                            |   |   | 1 Efclave.      |                 |
| Barres de fer de 9 pieds.  | 1                                 | 8 Cuirs                              |   |   | 1 2 Cuirs.      |                 |
| Papier commun              | 2 mains                           | <ul> <li>Cuir &amp; demi.</li> </ul> |   |   | 2 Cuirs.        |                 |
| Affiertes d'étain          | 1                                 | 3 Cuirs                              |   |   | 4 Cuirs.        |                 |
| Etoffes rouges, jaunes,    |                                   |                                      |   |   |                 |                 |
| bleues                     | I aune                            | 6 Cuirs                              |   |   | 8 Cuirs.        |                 |
| Rubans de couleur          | I aune                            | 6 Cuirs                              |   |   | 8 Cuirs         |                 |
| Sabres                     | 1                                 | 8 Cuirs                              |   |   | 12 Cuirs.       |                 |
| Linge                      | 1 aune                            | 6 Cuirs                              |   |   | 8 Cuirs.        |                 |
|                            | 0                                 | ı Cuir.                              |   |   | 2 Cuirs         |                 |
| Petits grains de verre     |                                   |                                      |   |   |                 |                 |
|                            | to rangs                          | 1 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        |                 |
| Grains rouges moyens       | 6 rangs                           | 1 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        |                 |
| Gros grains rouges         | 3 rangs                           | 1 Cuir & demi.                       |   |   | 2 Cuirs.        |                 |

BRUR. III. Voyage. 1715.

### CHAPITRE XI.

# Troisième Voyage du Sieur Brue sur le Senegal.

A Son retour au Senegal, en 1714, avec la qualité de Directeur Géneral de Commerce de France en Árique, Bue prit la réfolution de pénère de la commerce des Gommes, qui étoit fujet à quantité de fraudes de commerce des Gommes, qui étoit fujet à quantité de fraudes de la compagnie, le 4 de Atart de l'année fuivanne, scham Schi, Chef des Marbust Mores, qui te nommer de la compagnie, le 4 de Atart de l'année fuivanne, scham Schi, Chef des Marbust Mores, qui fe nommer de l'année fuivanne, scham Schi, Chef des Marbust Mores, qui fe nommer de l'année de l'année

ttois de ses Grands, il continua son voyage.

Le 10 de Mars, il jetta l'ancre à Serinfalli. Le Paysentre ce Village & celui de Maka, eff fort uni, & Considie en valtes Plaines, qui fercioire ne france les plus belles Prairies du monde. Il éroit autrefoit rempil de befinaux, quoiqu'ul s'y en trouve à prefent fort peu. Mais à la place on voit de grands troupeaux de Daims & de Gazelles, qui traverfent la triviere pour venir paitre dans un fi beau lieu, quoique les Negres leur faifent payer exten nouriture bien cher; cat dans la failon de la fechnetile, e-Chi-drie, ya mois de Mars & d'Avril, ils mettent le feu aux herbes; & lesfammes chafant rous ces bencheites : minuras à l'extrémité de l'Iffe, ils en fort une prodigieufe boucherie. Leur

chait est excellente.

La fertilité du terroit, depuis Setinfalli jusqu'à Buklar, yartire, avec leurs troupeaux, les Negres qui se nomment Sarganart. Il donnent, pour cette permission, quelques marques de reconnosifiance au Chef du Paye. On fair dans le même Canton les plus grands Canots que les Negres emploient pour se rendre à Maka & à Biyurq, où li von charger de selqu'ils échangent pour leur mair avec les Foulis. Quosique cette Région sit autrelois s'a atondame en troupeaux noirs , qu'il en fortoit tous les ans vinge-inq ou trente mille Cuits, à peine en fournit-elle aipourd hui le tiers. Ce changement en venu des guerres que les Negres ont eues avec les Mores, & qu'on et causs'el avec Partis. L'occasson qui les avoit fait naitre est trop remarquable pour ne pas demander une courte dispession.

Gaerre des Mose-contre les Negres. Les Mores qui introdussirent le Mahométime parmi les Nogres furent longtems l'objet de leux vénération. Cette prévention que leurs Matsus ou lears Pétres remarquerent en leut faveur , leut inspira le dessein des prendre, sur des hommes si simples , la même autorité dans le Gouvernement civil qu'ils étoienn procuré dans la Religion. Ils commencerent à s'emporter contre le pouvoir absolu que les Rois Negres exergoient sur leurs l'emples , de le traiterent de tyrannie. D'un autre coté ils representent la liberte comme le plus grand de tous les biens. Une doctrine de ceue nature su extraction aux Regres qui sont les plus parsiens de tous les biens. Une doctrine de ceue nature su extraction de plus grand de tous les biens. Une doctrine de ceue nature su extraction de configue de tous les biens. sion qu'ils ont pour le travail leur sit embrasser toutes les propositions des Prêtres, sur-tout sorsque ces Imposteurs leur promirent que s'ils vouloient secouer le joug de leurs Rois, le riz & le miller croîtroient pour eux naturelle-

BRUF. III. Voyage. 1715.

ment, par la vertu de leurs grifgris.

La révolte commença par le refus qu'ils firent de travailler aux Lugans de commençante leuts Rois. Les Princes du Pays s'étant efforcés de les faire rentter dans la de la révolte des foumission, ils appellerent les Mores à leur secours. Ce fut alors qu'on vit paroître les Marbuts à leur tête. On en vint aux mains plusieurs fois. Le Brak & le Damel furent tués dans une sanglante bataille, & leurs Trouppes entierement défaites. Le Burba Ghiolof, qui avoit embrassé leur cause, fut vaincu à son tour & contraint de chercher un azile dans les Terres du Roi de Galam, dont les Sujets, comme ceux du Siratik, avoient refusé de prêter l'oreille aux séductions des Marburs. La mort ou la fuite de ces trois Princes ayant laisse Trois Roll três leurs Etats à la discrétion de leurs Ennemis, les Mores de Mayre enleverent le la plus grande partie des jeunes gens pour l'Esclavage, tandis que les Marbuts & leurs partifans pillerent le Pays, sans mettre de distinction entre leurs Ennemis & ceux qui avoient imploté leur affiftance. Pendant ce tems-là, il ne paroiffoit aucun effet de ces promesses de bonheur & d'une abondante moisfon, qui avoient fait prendre les armes à tant de miférables. La famine qui vint après la guerre, en fir perir un nombre incroyable. Le reste ouvrit enfin les yeux; & revenant de leurs folles esperances, ils choisirent de nouveaux Princes dans les plus anciennes familles du Pays. Ces Princes formerent une Rétabliffement armée du débris des trois Nations, & chasserent les Marbuts, qui n'étant plus des Royaunes supportés par le Roi de Maroc, se trouverent trop foibles pour leur résister. C'étoit dans une si longue guerre que Riquet, dont on a déja vu le nom, avoit signalé sa conduite & sa valeur.

Le Pays s'est rétabli insensiblement, sur-tout en Bestiaux, par la défense d'en tuer, excepté dans certaines occasions. Comme ce sage reglement en a beaucoup augmenté le nombre, on peut esperer que les habitans seront bientôt en état de fournir l'ancienne quantité de cuirs. Le Seigneur ou le Prince du Canton où Brue aborda, se nommoit Kaye. Il étoit neveu du Brak, à la Cour duquel il se trouvoit actuellement. Ses femmes & les Chefs des Villages voisins ne manquerent pas de faire au Général François leurs complimens & leurs présens. Il y avoit dans le même Canton un autre Seigneur nommé Medesin Negra. Ker, dont le Territoire nommé le Petit-Bukfar, est situé à l'opposite du Grand-Buklar, sur le botd gauche de la riviere. Sans aucune sorte d'étude, il s'attribuoit des lumieres extraordinaires en Médecine; & cette réputation lui attiroit quantité de malades, dont il ne faisoit pas scrupule de se faite payer à grand prix. Brue ayant à bord la femme d'un Chef Negre des environs du Fort S. Louis, qui étoit attaquée depuis quelques années d'une fâcheuse infirmité, la mit entre les mains de Ker, comme la derniere ressource à tenter pour sa guérison. Il accompagna sa priere d'un flacon d'eau-de-vie , svécifique austi agréable pour les malades Negres que pour le Medecin. Mais en faisant entendre que la femme du Chef fut redevable de sa santé à ce remede. l'Auteur ne nous apprend pas pourquoi il en avoit réservé l'experience au Doceur Negre.

Le terrain, depuis Buksar jusqu'à la Riviere des Maringouins, est parfaite-

BRUE. III. Voyage. 1715. Ecume de mer changée en croute de fel-

connus.

ment au niveau de la Mer, pendant l'espace de trois lieues; ce qui expose les Barques à des vents capables de les renverser. On trouve fort ordinairement sut la surface de la terre, dans cette étendue de Pays, une matiere blanche & solide, d'un goût fort âcre & fort amer. Quelques-uns l'avoient pris pour du salpêtre, & fondoient de grandes espérances sur cette opinion : mais Brue jugea que ce n'étoit que l'écume des flots, qui étant poussée par le vent, reçoit la condensation de la chaleur, & forme cette croute salée. La riviere des Maringouins n'a pas plus de quatre toises de largeur. Elle est si basse, qu'elle ne devient navigable que dans le tems des inondations. Mais sa petitelle n'empêche pas qu'elle ne porte ses eaux jusqu'à la Mer. En 1645, un Bariment Espagnol arrivé sur cette côte, y débarqua quelques hommes, qui bâtirent un Fort. Ils s'y maintinrent jusqu'à la fin de leurs provisions; mais de Fipagools inlorsqu'elles vinrent à manquer, ils prirent le parti de s'engager au service du Sieur Collyer, qui étoit alors Directeur de la Compagnie Françoise au Fort Saint-Louis. On se figura que c'étoient des criminels transportés pour recruter quelque Gamison Espagnole en Afrique; mais ils s'accorderent fidellement à cacher leur fortune & leurs noms. Les environs de la riviere des Maringouins forment un terroir marécageux, qui produit une espece de maïz fauvage, nommé Gernotta. Brue vit environ deux cens femmes, qui s'occupoient à le recueillir.

Autruches apprivatés; grafcrufs.

Marché des gommas.

guie, qui avant fait le Voyage de Terrier-Rouge, pour le Commerce des gommes, avoit eu quelques différends avec les Officiers du Siratik, au sujet des droits. Elle avoit pris le parti de retourner; mais elle apportoit deux cens Moutons & quarre-vingt Bœufs, pour les conduire au Fort Saint-Louis. Chaque Mouton ne lui revenoit qu'à fix ou fept fous, & chaque Bœuf à trenteeing ou quarante. Brue se procura ici deux Autruches, qu'il fut surpris de trouver apprivoifées en arrivant au Fort Saint-Louis. On lui fit auffi présent de douze de leurs œufs. Il les prit comme une bonne provision pour le Carê-

Il arriva le 14 de Mars à Serinpare, où il trouva une Barque de la Compa-

me, parce que d'un seuf on peut faire une omelette pour huit hommes. Le lendemain, c'est-à-dire le 15, il arriva au Deserr, Marché ordinaire des Gommes, qui y sont apportées par les Mores de la Tribu d'Alad-al-Haii. De-là, il dépêcha au Brak un Alkaïde, avec un présent de quelques flacons d'eau-de-vie, pour inviter ce Prince à venir recevoir lui-même les droits établis. L'Alkaïde revint le 16, & déclara au Général que le Prince son maître ayant commencé par s'enyvrer à l'arrivée du présent, ne seroit pas en état de venir d'un jour ou deux; sans compter qu'il étoit arrêté par la crainte des Mores, qu'il avoit pillés peu de jours auparavant, & qui cherchoient l'occasion d'en tirer vengeance. Enfin le Député fir entendre au Général que s'il vouloit obliger beaucoup le Brak, il falloit lever l'ancre & l'aller jetter devant son Village, pour sui épargner la peine ou le danger d'en sortir.

fer a lugherbel.

Cette demande étoit si raisonnable, que mettant à la voile aussi-tôt, le Brise va mouil. Général alla mouiller devant le Village d'Ingherbel ou Garebal, résidence du Roi. Il fit connoître son arrivée par trois coups de canon. Le lendemain avant vu paroître ce Prince fur le rivage, avec un cortege de trente Chevaux, il le fit prier de ne prendre que cinq ou six de ses gens pour venir à bord. Le Brak y consentit, & ne se fit accompagner que de Mulo, Riquet, Kayé,

& Menhros, quatre de ses Grands, avec ses Guiriots, Mantel, son Amiral, deux Valets, & son Alkaide, Brue le recut sous une Tente, qu'il avoit fait dresser sur le tillac. Ils se serrerent plusieurs fois la main. Après quelques momens de silence, le Général déclara qu'il étoit venu pour payet les droits & renouveller le Traité de commerce & d'amirié : mais qu'il avoit trois faveurs à demander au Roi. 1°. Que le Commerce fut ouvert à Serinpate au lieu du Desert, parce qu'attendant de jour en jour des Vaisseaux de l'Europe, il ausoit plus de facilité à renvoyer la Barque de la Barre (7), qu'il avoit amenée avec lui ; 2°. Que Sa Majesté se privât du plaisir de boire pendant qu'elle seavec lui; a". Que Sa Majelle le privat du platif de boire pendant qu'elle le minant inde roit à bord, pour évitet tous les défordres qui étoient capables de troubler despuérjours. leut bonne intelligence; 3°. Qu'elle ne demandât cette année aucun présent, parce qu'il n'y avoit, dans les Magazins de la Compagnie, que les marchan-

BRUE. III. Voyage. 1715.

dises nécessaires pour le Commerce. Le Brak écoura paisiblement ces propositions, & s'engagea sans peine aux deux dernieres; mais il répondit à l'autre, qu'il prioit le Général de trouwer bon que le Commerce s'ouvrît au Défert, patce que s'attendant à se voir attaqué pat les Mores, il esperoit que les François lui accorderoient leur secours. Malo, qui paroissoit le plus considérable de ses Grands, appuya cette demande par des raisons si fortes, que pour obliger le Roi, Brue promit d'ouvrir le Commerce, non-seulement au Désett, mais au Port même d'Ingherbel, s'il le desitoit, & de l'assister de toutes les forces de la Compagnie. Tous les Courtifans pousserent un cri de joie à cette promesse. Le Brak le Brak de Brak de Brak témoigna lui-même beaucoup de reconnoissance pour les offres du Général; & se bornant à demander l'ouverture du Commerce au Désert, il l'assura d'une parfaite amitié.

Les droits furent payés sans aucune contestation. Mais le Roi ne se souvint pas long-tems de la parole qu'il avoit donnée de ne pas boire. Il demanda si souvent de l'eau de-vie, que Brue se crut obligé d'en faite apporter. Contre sa courume, ce Prince but avec modération. Il paroissoit âgé d'environ 46 ans. du Blak Sa taille étoit haute, avec un embonpoint raisonnable. Il n'avoit rien dans ses habits qui le distinguât de ses Courtifans; mais il avoit l'air noble, & le son de la voix fort agréable. Lorfqu'il étoit fobre, c'étoit un des plus raisonnables & des meilleurs hommes du monde. Il se nommoit Fara Pinda , du nom de fon pere & de sa mere, suivant l'usage des Princes Negres du Pays. Les droits consisterent en makatons d'argent, en fer, linge, bassins, corail, ambre jaune, colliers de verre, eau-de-vie, & quelque argent en espece; le tout de la valeur d'environ cent écus. Le Brak fit présent au Général d'un jeune Esclave, pour lequel Brue lui donna huit piastres. Il souhaita d'être salué à son départ de quelques coups de canon. Cette satisfaction lui fut accordée d'autant plus volontiers qu'on étoit content de sa conduite. Toute sa Cour & le Peuple qui étoit en foule sur le rivage, marquerent leur joie par de grandes acclamations.

Age & figure

Le même jour Brue reçut la visite des deux sœurs du Brak. Le Roi leur pere, Visite que nommé Fara Komba, avoit été tué dans la guerre contre les Mores. L'une des deux Princelles deux Princesses étoit femme d'un Seigneur Negre qui se nommoit Brieu. L'aurre étoit encore à marier. Elles étoient toutes deux jolies & bienfaites, fur-

(7) Cest une Barque entretenue par la Compagnie pour transporter les marchandises des Vailleaux au Fort S. Louis.

Tome II.

Hhhhh

BRUZ. III. Voyage. 1715.

tout la plus jeune, qui, avec un teint aussi noir que le jais, avoit l'air vif & gracieux. Elles avoient à leur suire deux Esclaves & un Guiriot de leur sexe, dont les cheveux étoient chargés de grifgris dans un grand nombre de perires

deux Dames-

boëtes d'argeut, de différentes formes. Brue reçut ces deux Dames, le chapeau à la main, & les conduisit sous sa tente, où il leur présenta d'abord du biscuit blanc, qu'elles tremperent dans de l'eau mêlée de miel. Ensuite il leur fit servir des Prunes de Brignoles & d'autres confitures. Elles bûrent, à fa romait de ces priere, un verre de malvoisse. A leur départ, elles lui firent des excuses de n'avoir aucun présent à lui offrir; mais elles lui promirent qu'à son retour du Défert elles ne manqueroient pas de lui témoigner leur reconnoissance. Leur habillement confiftoit en deux pagnes noirs, à raies blanches, l'un qui leur servoit de juppon, l'autre qui leur couvrant le corps en maniere d'écharpe, tomboit par derriere avec une longue queue. Ce pagne superieur est une grande marque de distinction, & se porte différemment. Quelques semmes le passent en bandouliere, & laissent voir un bras nud, avec une partie du sein. Dans les grandes chaleurs, elles le quittent entierement, & demeurent nues jusqu'à la ceinture. Les deux Princesses avoient des colliers de corail, entremêlés de grains d'or, avec quantité de clous de girofle liés en faisceaux, qui leur tomboient fur la poitrine. A chaque bras elles portoient deux bracelets. l'un d'or, l'autre d'argent, & des chaînes du même métal. Leurs pieds. étoient otnés de petites coquilles & de grelots au-dessous de la cheville. En atrivant à bord elles avoient des fandales de cuir rouge, comme celles des anciens Romains; mais elles se les firent ôter, pout être plus à leur aise. Leurs cheveux tomboient par derriere en deux tresses, avec quelques brins d'or & de corail à l'extrémité. Sur la tête, ils étoient relevés en touffe, à l'aide d'un petit bonnet de coton qui les foutenoit; & fur le front, ils étoient partagés comme ceux des Villageoifes de France; ce qui n'empôchoit pas qu'il n'en tombat quelques boucles fur les temples & au long des oreilles, mais fans cacher les pendans, qui éroient deux anneaux d'or. Les Princesses mariées portent de grands morceaux de corail au lieu d'anneaux. Leurs fourcils étoient fort noirs. Elles les entretiennent dans certe couleur en se les frotrant souvent avec un morceau de plomb. On leur remarquoit une affectation continuelle à montrer les mains ; fur - rout leurs ongles , qu'elles avoient fort grands & rougis à l'extrémité. Leurs donts étoient extrêmement blanches & bien rangées. Elles leur donnent cet éclat de blancheut avec le bois de Ghelele, dont on a déja déja parlé. Après une longue conversation, où elles marquerent toutes deux beaucoup d'esprit & de bon sens, elles chanterent un air du Pays, & firent danser leur Guiriot, qui surprit Brue par son agiliré, mais avec des postures lascives & indécentes, qui lui causerent peu de satisfaction. Il fit présent d'une lunette d'approche à chacune des deux Princeses, & les salua d'une décharge de son Artillerie à leur départ.

Autre vifite and Brak.

Le 18, il reçut une seconde visite du Brak, accompagné d'une de ses femmes & de ses trois filles. Ce Prince s'assir sans facon sur une caisse, la jambe étendue sur les genoux de sa femme, qui étoit affise près de lui. Une de ses filles, qui se mit entre ses jambes, lui tenoit la cuisse accollée d'un bras. Les deux autres étoient à terre auprès de leur mere, & firent quantité de petites fingeries pour divertir le Roi. Leur fituation, dit l'Auteur, auroit fait le fujer



Arabese et Morse montée our leuis Chameaux, leuis Chevaux, et leuis, bouje pour apporter des gommes au Senégal N° X



Dag to Great

d'une peinture fort grotesque. Pendant que Brue entretenoit le Roi, on vint lui annoncer l'arrivée de Schamchi , Chef des Mores. Il se hâra de l'aller recevoir sut le tillac, & de l'introduire dans sa chambre avec ses deux fils & trois Marbuts. Schamchi lui fir un compliment fort civil; mais ayant appetçu vifite de scham le Brak, il évita de parler des affaites qui l'amenoient. C'étoir un petit homme, affez blanc, en comparation des Negres, qui avoir une longue barbe grife, & qui paroissoit âgé de plus de soixante ans. Il portoir un bonnet de drap rouge, enrouté d'un bord de mousseline. Son habillement étoit un pagne de coton , à la maniere des Negtes; mais il avoit par-dessus une écharpe de laine blanche, avec des ornemens de soie rouge. Les gens de sa suite éroient vêtus de même. Le Général lui fit quelques ptésens; & sçachant qu'il étoir venu pour le Commerce des Gommes, il lui indiqua le jour où l'ouver-

III. Voyage,

tute du Marché devoit se faire au Désert. Le Défert est une plaine vaste & stérile au Nord du Sénégal, bornée au mescription du loin par de petites collines de sable rouge, & couverre de ronces qui n'ont Désert. pas beaucoup d'épaisseur. C'est dans ce lieu que se faisoit depuis long-tems le Commerce des Gommes. Le Général, pour se garantir de l'artaque des Motes, fit entourer les Magazins qu'il éleva au long de la Riviere, d'un foile large de six pieds & d'autant de profondeur, défendu par une haie d'épine. Il fortifia foigneufement la porte, & mit pour la garder deux Laptots bien armés, avec un Interprete, pour examiner & pour introduire ceux qui viendroients'y presentet. Près de la porte, il éleva un cavalier, sur lequel il plaça , birit rout la deux perires Pieces de canon. Les deux Barques furent tangées contre la rive, foret la Com-& l'artillerie pointée vets les ouvrages du Fort. Le Brak & le Schamchi qui met-c virent toutes ces préparations, & qui n'en ignoroient pas les morifs, approuverent les précautions du Général, comme la meilleure voye pour prévenir les défordres pendant la Foire.

Le 1 d'Avril, Schamchi ayant reçu avis de l'approche des Caravanes, vint Artivie des Caavertir Brue qu'il étoit tems de regler les prix. Après quelques contestations tayants. fur les melures, sur la nature des échanges, & sur les frais de l'entretien des Mores, le Général se relâcha de quelque chose en faveur de la paix; mais il obrint en récompense que de rrois cens quatre-vingr livres dont la mesure avoir éré composée jusqu'alors, elle monteroit à cinq cens.

Les François sont obligés de pourvoir à l'entretien des Mores qui apportent Engagementes les Gommes. Cer engagement les expose à quantité de fausses dépenses, parce l'entretien des que, sous prétexte de Commerce, il arrive une multitude de Mores, qui ne Motes. cherchent que l'occasion de vivre quelques jours aux dépens d'autrui, ou de satisfaire leur inclination au larcin. Mais Brue regla tellement cet article, qu'il n'étoir obligé de nontrit que ceux qui auroient apporté des marchandifes, & dans la proportion même de ce qu'ils auroient apporté. Cette nourriture fut fixée à deux livtes de Bœuf & autant de Kuskus pour chaque portion, & rel nombre de portions pour chaque quintal. Les Commis qui furent nommés pour la distribution, recurent ordre de la finit austi-rôt que les marchandiles seroient délivrées. On parvint ainsi à purger la Foire de voleurs & de gens oilifs.

On commença le 14 d'Avril à mesurer les Gommes. Cette opération se fir Commerce. sans désordre, parce qu'on ne reçut les Marchands que l'un après l'autre. Le Hhhh ii

BRUE. III. Voyage. 1715.

Général y affifta exactement, & fir veiller avec le même foin à tout ce qu'il ne pouvoit éclairer par sa présence. Aussi-tôt que le Commerce fut ouvert, on vit arriver chaque jour de nouvelles Caravanes, de dix, vingt & trente Chameaux, ou de voitures traînées par des Bœufs & gardées par les Propriétaires des Gommes & par leurs domestiques. Ces Mores ont l'apparence d'autant de Sauvages. Ils n'ont pour habit que des peaux de chevre autour des reins, & des fandales de cuir de Bœuf. Leurs armes font de longues picques, des arcs, Potrati des fem. & des fleches, avec un long coureau arraché à leur ceinture. Leurs femmes qui

mes Moresques, sont portées sur le dos des Chameaux, ont des chemises de coron blanc, & par-dessus, une piece d'étoffe rayée, en forme de juppe ou d'écharpe. Une partie de leurs cheveux est relevée sur la têre ; le reste est lié par derrière & leur tombe jusqu'à la ceinture. Cet habillement est modeste. Pour coeffure, elles ont une piece de linge entrelassé. Les filles ne portent qu'une piece d'étoffe rayée, autour des épaules, & plus bas une juppe de peau affez courte, coupée en plusieurs bandes, qui les couvre assez bien lorsqu'elles sont en repos ou dans un tems calme; mais le moindre mouvement, ou le souffle du vent les met en desordre. Ces Moresques ont le teint olivâtre, les traits réguliers, de grands yeux noirs fort beaux & fort brillans, la bouche perite & les dents d'une blancheur extrême. Quoiqu'elles ayent l'air fort vif, elles ont plus de retenue que les femmes des Negres. Elles apportent leut provision de beurre & de lair dans des outres fort nettes, des boetes à tabac, & des bourses de differentes sortes, composées de paille de riz ou de jonc, & tissues. avec beaucoup d'art.

Il n'est pas besoin de Sentinelles pour découvrir l'approche de ces Catavanes. Les Chameaux pouffent des cris hideux qui les trahissent bientôt. Leurs foulons, c'est-à-dire les sacs dans lesquels ils apportent les gommes sont des peaux de Bœufs sans couture. Les Mores n'ont pas d'aurres commodirés pour renfermer leurs marchandises, ni même pour le transport de leur eau. Comme on avoit pris routes fortes de foins pour empêcher qu'ils n'entrassent plufieurs à la fois dans l'enclos, c'éroit un spectacle amusant que de voir leurs efforts & leurs contorfions pour entrer l'un avant l'autre; car les Mores font

une Nation fort bruyante.

Officerada Com-

Le premier jour de la foire, Mahagni, Interpréte More de Schamchi, vint trouver Brue & lui dit que les Officiers François qui avoient eu jufqu'alors la conduite du Commerce s'étoient toujours accordes avec lui pour faire tourner à son avantage un huitième de profit, qui devoit revenir à son Mairre; & que de son côté il leur avoit ménagé le commerce privé de l'or & de l'ambre gris que les Mores apportoient à la foire. C'étoir précisement ce que le Géneral s'étoit proposé d'approfondir. Il déclara d'un air ferme à l'Interprête, que s'il continuoit cette injuste pratique il en avertiroit son Maître; & cet honnête Agent, fâché de s'être trahi sans précaution, promit d'être à l'avenir plus fidéle.

A l'arrivée du Géneral on lui avoir présenté une jeune Negresse d'une fort jolie figure, qui lui avoir offert diverses sortes de services, rels qu'elle étoir accourumée de les rendre aux François qui éroienr venus avant lui. Elle avoir Dellemente des foin, lui dit-elle, de leur laver les pieds, de les peigner & de les servit dans l'intérieur du magafin lorsqu'ils revenoient fatigués du travail. Brue admira

la délicatesse de ses Facteurs, & reçut la Negresse pour blanchir son linge, mais la dispensa du reste de ses offres.

III, Voyage, 1715.

La présence du Géneral enrrerinr l'ordre & la tranquillité pendant toute la durce de la foire. On mesura les gommes dans un vaisseau cubique, que les Détail du Com-Mores appellent quantor. Il en revenoir au Brak une certaine quantiré sur unerce. ehaque quinral. Ses Commissaires la mettoient dans un sac; & lorsqu'ils en avoient recu le poids d'un quintal ils laissoient aux Agens de la Compagnie la liberré d'emporter ce qui leur appartenoir. Un Officier de Schamchi prenoit le compte de tous les quintaux qui se mesuroienr, parce que ce Ches More s'attribue le droir d'un huitième sur toutes les gommes qui sont vendues à la Compagnie. Comme c'est lui-même qui regle le prix des gommes & le poids du quinral, on trouve roujours le moyen de faire romber ce droir sur les Marchands Morcs, par des compensarions qui sont à l'avantage de Schamchi ou de ses Officiers,

le Brak, qui se reprochoit d'avoir pillé les Mores, éroit dans la crainte de allame le continuelle de leur vengeance. Ses Espions lui rapporterent un jour au foir Brak, qu'ils avoient remarqué parmi eux des mouvemens extraordinaires, & qu'ilen étoit arrivé quelques - uns avec des armes, de la part d'Addi, Prince More qui avoir son camp dans le voisfrage. Cer avis l'avoir jetté dans une si vive allarme, qu'il étoir prêt à quitter Ingherbel, lorsque sur de meilleurs conseils il prit le parti de faire communiquer ses crainres au Géneral-François & de lui demander du secours. Il éroir minuir lorsque son Courier arriva aumagatin. Brue éveillé brufquement & frappé lui-même de cette nouvelle, fedétermina sur le champ à s'éloigner du rivage avec ses deux Barques, en laisfant deux Facteuts & ses Laptots pour la gatde du magafin. Lorsqu'il se préparoit à parrir, il lui vinr un aurre exprès pour lui apprendre que le Prince Addi ne s'approchoit d'Ingherbel que pour faire une vilite de civilité au Brak . & qu'il en avoit fait demander la permission; mais qu'il étoit accompagné de vingt fusiliers, dont on pouvoit appréhender quelque violence. Sur quoi le Brak faisoit prier Brue de lui envoyer quelques hommes bien armés, pour foutenir sa répurarion & faire connoître aux Mores qu'il avoir des amis. Bruelui envoya douze de ses Laptots, avec trois Officiers Negres. Le Prince Addi Brue envoye as étant entré dans Ingherbel affecta de faluer le Brak par une décharge de sa mousqueterie. Elle lui fut rendue par treize Fusiliers Negres, que le Brak avoit à son service, & par les quinze Laptors du Géneral. Ceux-ci ayant tiré à balle, les Mores ne parurent pas contens d'une civilité de cette nature, Cependant les deux Princes eurent une longue & secrette conférence, qui finite par des témoignages éclatans de leur fatisfaction. Addi préfenta au Brak un Bouf gras , & le Brak lui donna un jeune Esclave.

Le même jour Addi vint rendre la visite au Géneral. La conversation dura longrems. Le Prince More parloit Arabe. Schamchi, qui l'accompagnoit, repetoit ses discours en Langue des Negres à l'Interpréte, qui les rendoir en Francois à Brue. Addi loua beaucoup les Hollandois, qui étoient alors en posses- Le Prince Adfion d'Arguim. Il vanta les droits & les préfens qu'il recevoit d'eux. Cétoient di fe lone des cent fufils, cent piftolers, quatre barils de poudre, quatre de balles, & cent écus pour chaque quintal de gomme ; sans comprer une grosse quantité de biscuir blanc, de miel, de prunes, de miroirs & d'aurres merceries. Brue répondit que les Hollandois s'étoient rendus coupables d'une injustice en se

Hhhh iii

B & U E. 111. Voyage. 1715.

Habits.

faitiffant d'Arguim, & que les égards qu'ils avoient pour les Princes Mores cefferoient aufli-tôt qu'ils pourroient se passer de leur protection. Il retint le Prince à diner. On ne lui servit d'abord que de l'eau & du miel pour liqueur. Mais avant confenti à goûter du vin de Canarie, il ne se fir pas presser ensuite to figure & fes pour boire toutes fortes de vins François. Addi étoit d'une taille médiocre.

mais fort bien prife. Il paroissoit extrémement robuste. Il avoir les traits réguliers, le nez aquilin, les dents belles, la barbe longue & les cheveux courts. Sa tête étoir nue, mais il avoir le corps entiérement couvert. Il portoit pour habir une forte de chemise blanche, qui s'élargissoit sur ses hautes-chausses, , avec une ceinture de mousseline, d'où pendoir un couteau en forme de poignard. Par deffus, il avoit une cafaque d'étoffe blanche, avec un capuchon qui pendoit par derriere. Après le dîner, Brue lui fit présent de plusieurs cho-

les qui paroilloient lui plaire. Il fuma, il prit du caffé. A son départ il fut salué de cing coups de canon. Brue, qui l'avoit reçu sur sa Barque, le conduifit jusqu'au rivage, dans l'esperance de voir son Cheval; mais il fur surpris de n'y trouver que des Chameaux, pour sa monture & celle de sa suite. Quoique les Mores ne manquent pas de Chevaux, ils les ménagent beaucoup, & les

reservent particulièrement pour leurs expéditions.

Le Brak vint remercier le Géneral du secours qu'il lui avoit envoyé . & parur mettre beaucoup d'ardeur & de bonne-foi dans les témoignages de fon amitié. Il lui amena plutieurs jeunes Esclaves, mais il n'en refusa pas le payement. Le mênie jour un More, nommé Barikala, fir présent au Géneral d'une Aigle apprivoi. Aigle apprivoisée, de la grandeur d'un Cocq d'Inde. Elle n'avoir rien d'ailleurs qui la diftinguât des Aigles ordinaires. Sa familiariré avec les hommes alloit jusqu'à se laitler prendre par le premier venu, & dans peu de jours elle prir l'habitude de fuivre le Géneral comme un chien. Mais elle fut tuée mal-

heurensement par la chûte d'un baril, qui l'écrasa sur le tillac.

vifite mor la Sultane rend & Brue , & les circonstances.

Le 10 d'Avril , la principale femme du Brak rendit une visite au Géneral, accompagnée des Dames de sa Cour. Elles étoient monrées sur des Anes. avec un corrège de dix ou douze semmes à pied & d'autant d'hommes, entre lesquels étoient deux Guiriots. Brue reçur la Sultane à l'entrée de sa Barque & la conduisit dans sa chambre, où elle s'assit d'abord sur le lir, avec trois de ses principales Dames. Les autres prirent les places que le hazard leur offrit à & le fauteuil demeura au Géneral. Toutes ces Dames étoient couvertes d'un fort beau pagne de coron noir, qui prenant depuis la tête avec la forme d'un turban, leur romboit jusqu'à la ceinture. Plus bas, elles avoient un second pagne qui traînoit jusqu'à terre, & sous lequel il y en avoit un rroisième qui leur servoir de juppon. Après les premieres civilités, elles ôterent le pagne supérieur, & laisserent voir leur têre, qui éroit coëffée comme celle des deux Princesses dont on a déja vû le portrait. Bientôt elles se défitent aussi du second pagne, qui les laissa presque nues. La Sultane n'étoit pas une beauté régulière, mais elle avoir le visage agréable, & la taille fine, avec un air de majesté & de douceur qui rendoir sa figure forr touchante : ses dents & celles de toutes les autres Dames étoient d'une grande blancheur. Elle fit présent au Géneral d'une boète d'or de Filigramme, travaillée à la Moresque, remplie d'épices & de perits grains d'or.

Elle fit ensuite apporter des pipes, pour elle-même & pour les Dames de

La fuite. Le tuiau est un roseau de dix-huir ou vingt pouces de longueur, orné d'anneaux d'or, d'argenr, de corail & d'ambre. La tête est d'or ou d'argenr. La Sultane remarquant que le Géneral ne fumoit pas, offrit de renvoyer les pipes si la fumee l'incommodoir. Mais lorsqu'elle eut appris qu'il ne s'en dispensoir que pour lui donner une marque de respect, elle le força de recevoir sa propre pipe & s'en fit apporter une autre. La conversation sur fort vive, & Brue n'eur pas peu d'embarras à répondre aux questions qu'on lui faifoir de tous côtés par la bouche de son Interpréte. Elles roulerent presque toutes sur les Dames de France, sur leur beauté, leur habillement, leur entreuen. galanterie, fur la maguificence de la Cour de France, & fur la maniere dont les femmes Françoiles vivent avec leurs maris. Le bonheur de n'en avoir qu'un paroissoir leur faire envie. On servit le déjeuner, c'est-à-dire, de l'eau & du miel, des confitures & des biscuits de France, de l'eau-de-vie & du vin.

BRUE. III. Voyage, 1715.

A l'heure du diner, le Géneral qui scavoit que les semmes du Pays ne man- calametre quele gent jamais devant les hommes, prir volontairement le parti de se retirer. le fait à Blue, Elles furent traitées suivant leurs usages. Mais Brue leur envoya quelques mets de sa table, sur-tout plusieurs pieces de patisserie Françoise. La Sultane y fut si sensible qu'elle but à sa santé, & qu'elle le fir prier de venir boire à la fienne. Il passa aussi-tôt dans la chambre des Dames, où il acheva de dîner à leur table. Ensuite il leur fir servir du cassé, & du chocolar qu'elles trouverent délicieux. A leur départ il leur fir préfent de miroirs, de corail, de cloux de girofle; & de colliers de verre aux femmes de leur fuire. Il conduifir la Sultane au rivage, il l'aida à remonter fut son Ane, & la fit saluer de cinq coups de canon. Elle laissa passer peu de jours sans lui envoyer quelque préfent. L'Auteur nomme deux Pintades, mâle & femelle, si privées qu'elles man- Plata les pelvies, geoient sur son assiere, & qu'avec la liberté de voler au rivage elles revenoient fur la Barque au fon de la cloche pour le dîner & le fouper. Pendant toute la foire, Brue ayant observé les jours de sète & les jeunes de l'Eglise, & n'ayant pas manqué de faire reciter soir & matin les prieres à bord, tous les Morcs le prirent pour un Marbut François.

Le Désert est infesté par une sorte de Milans, que les Negres appellent Ekufs. Ces animaux sont si voraces, qu'ils venoient prendre les alimens des Mare-

lots jusques dans les plats.

Brue, qui ne se menageoir pas dans l'exercice de ses sonctions, gagna une colique violente, pour avoir dormi à l'air après s'être extrémement fatigué. Ses Chirurgiens avoient employé vainement toute leur habileté à le foulager, lorsqu'un More, qui étoir venu lui rendre visite, lui conseilla, comme un remêde ordinaire à sa Nation, de faire dissoudre de la gomme dans du lair & Remede More d'avaller cette potion fort chaude. Il suivit ce conseil, & sur gueri sur le pour la coleque.

Le 15 de May, il arriva au Désert un Marbut, qui prétendoit revenir de la Mecque. Brue le reconnut pour un imposteur, au récit qu'il faisoit de la Marbutimpes. tombe du Prophéte, qu'il avoit vûe, disoit-il, suspendue dans l'air entre les mains de quatre Anges, qui se relevoient d'heure en heure, pour sourenir ce précieux fardeau. Cependant il le retint à dîner : après quoi le Marbut se présenta au Peuple, pour le conduire à la priere. Elle fut suivie d'un folgar, ou d'une danse, qui dura toute la nuit, avec un mélange de chants.

BRUE.
III. Voyage.
1715.
Viñte que Brue
reçar de la Pencelle Aisi.

B R u t.

111. Voyage.

Le principal revenu de l'Alcoran, à l'honneur de ce nouveau Saint. Le Géneral

111. Voyage.

Le principal revenu des Préters Mores.

On vit arriver, le 17 Mai, une nouvelle Caravane, a vec des apparences un annoxopiem moins une troupe de Marchands, que des voyageurs d'une haute dittinction. Elle écoir pécédée par un grand nombre d'hommes amés, les uns montes fur des Clameaux, d'autres à chreval, avec un tambour d'deux rompeters à leur tête. Cette avant-garde étoir fuivie de buit ou dirt Chameaux, qui pornoient feur leur dos des fiéres couvers de drap bleu. Enfuire on voyoit un autre Chameau, beascoup plus gros, chargé aufil d'un grand fiége ouver, mais ombragé par un parafol, fur lequel écoient affisés dans femmes vis-à-vix lune de l'autre, Autour de ce Chamea marchoient puficus hommes proint la mache. Schaméla repensate qui écoirer les Dinnes, et hait d'allet à leur rencourer, & fit dure en même tenu à Brue, que c'étoient la mere & la femme du Prince Addi oui venoien tou le voir.

Le Géneral fit mettre aufli-còt rous fes gens fous les armes, & pris la réfoliution de recevoir les Princelles dans fon magafin, parce que les deux Barques étoient fi chargées qu'il hy refloit plus d'espace libre. Un de fes Officiers les requi d'abord à la porte du fort, avec une décharge de modiqueterie; su fon des hauxbois & des rambours. Brue fit quelques pas hors du Bisiment pour aller au-devant d'elles; & les ayant introduites dans la falle, il les plaça dans une alcove, couverte d'un beau tapis & de coudins. Elles n'y futern accompagnées que de deux ou trois Dames de leur fuite & d'un Guiriot. Les autres 'arrièreernet dans une antichamber, & cou l'Equipage garendit dans la Cour, avec ernet dans une antichamber, & cou l'Equipage garendit dans la Cour, avec

Portrafe de ces deux Princeflet,

beaucoup d'ordre & de retenue. La Princesse mere de Sidi Addi avoit été très-belle femme; mais l'embonpoint avoit alteré ses traits. Son habillement consistoit dans une belle mante de toile noire des Indes, qui descendoit jusqu'à terre; & dont les manches étoient si longues qu'elles lui couvroient les mains. Une partie de ses cheveux étoit rassemblée sur le haut de la tête; le reste lié d'un nœud de ruban tomboit négligemment sur les épaules, avec un voile de mousseline ravée, qui flottoit par-dessus. Elle avoit à chaque oreille un anneau d'or , dont le diametre était au moins d'un demi-pied. Son collier étoir d'or, mêlé de grains d'ambre. La femme du Prince paroifloit âgée d'environ dix huit ans. Elle éroit plus grande que ne le sont ordinairement les semmes de sa Nation, mais parfaitement bien faite; les traits réguliers; les yeux noirs, bien ouverts & remplis de feu; la voix douce, & toute la figure agréable, Elle avoit du rouge au visage; mais son teint, qui étoit olivâtre, en tiroit peu d'avantage. Ses ongles étoient aussi peints de rouge, & ses mains fort belles. Elle étoit vêtue comme fa mere, avec la seule différence que ses cheveux étoient entremêlés de grains d'or, d'ambre & de corail, & qu'ils étoient rangés avec plus d'art. Les Dames de la suite n'étoient pas vêtues moins modestement ; sort différentes des Negresses qui ont l'habitude de laisser voir la moitié de leur corps à découvert.

Leur converfa-

La vieille Princesse commença par un compliment sort civil. Elle dir au General que sur la réputation de son caractère, elle n'avoit pas sait difficulté de passer un peu sur les loix de la bienséance pour venir voir un étranger. Ensuite elle lut présenta une boëte d'or & une chaîne de filigrane, fort bien travaillées. La jeune Princesse lui fit aussi son compliment & son présent. Il leur fit à toutes deux une réponse polie. La conversation devint fort agréable, & les deux Dames marquetent beaucoup d'esprit & d'enjouement. Brue avant demandé à la Princesse Douairiere si la jeune Dame, qu'elle avoit avec elle, étoit la Sultane, ou la premiere femme du Prince Addi; elle lui répondit que les Mores n'avoient qu'une femme légitime; & que si la Loi leur eu petmettoit d'autres, les personnes de distinction & de conduite ne les voyoient qu'en secret & comme à la dérobée.

III. Voyage. 1715.

A l'heure du dîner, le Géneral demanda aux deux Dames st elles étoient Elles sont officer résolues de manger suivant leurs usages, où si elles lui feroient l'honneur Brue avecelles d'accepter un diner à la Françoise. Elles lui en laisserent le choix, en le priant seulement qu'il n'y eût pas dans la salle d'autre homme que l'interpréte. On mit ausli-tôt une table fort basse. Brue s'assit, comme les Dames, en croi-Sant les jambes sut un coussin. Les plats furent apportés jusqu'à la porte par les Domestiques François, & les femmes des Princesses les alloient recevoir. L'Interpréte les plaçoit sur la table , & faisoit le reste du service autour du Géneral. On avoit eu soin de se pourvoir de kuskus, & de quelques autres mets à la Moresque. Mais les Dames eurent la complaisance de ne toucher qu'aux alimens François. Elles imiterent même, avec beaucoup de grace, l'usage qu'elles voyoient faite au Géneral de sa fourchete & des autres instrumens de table.

Pendant le dîner . la Princesse merefit chanter quelques airs à son Guiriot, qui étoit une jeune fille extrémement jolie. Elle lui fit toucher un tustrument composé d'une calebasse couverre de parchemin rouge, avec douze cordes, les unes d'argent, d'autres de letton, dont le son ressembloit à celui de la harpe. Les deux Dames paturent charmées de l'accueil qu'elles avoient recu du Géneral. Elles accepterent quantité de confitures qu'il les pria d'emportet, & plusieurs paires de gants parfumés, qui étoient pour elles un préfent d'autant plus agréable qu'elles n'en avoient jamais vû. Brue les conduilit ensuite jusqu'à leur Chameau, & les fit saluer, à leur départ, d'une décharge génerale de sa mousqueterie & de son canon.

Un Pêcheur lui apporta le même jour un jeune Crocodile vivant, long d'enviton cinq pieds. Mais personne n'ayant voulu prendre la commission de l'apprivoiset, on prit le parti de lui casser la tête. Brue n'en trouva pas la chair défagréable.

Le 9 de Mai, un Officier François, qu'il avoit envoyé pour le Commerce à Terrier rouge, revint avec cent cinquante quintaux de gomme, mais sans ivoire & fans or, parce que les Mores avoient porté leur ot & leur ivoire à Portendic, où il étoit arrivé quelques Vaisseaux Hollandois. Le tems du Commerce approchant de sa fin , & les eaux du Senegal commençant à s'enfler , Brue renvoya ses Barques chargées au Fort Saint Louts. Le 24 il jetta l'ancre devant Ingherbel , où rendant visite au Brak , il le trouva sous le rend au biak, portique de son Palais, occupé à juger un procès fort singulier. Un Marbut s'étoit engagé avec un Seigneur Negre à lut donner un grifgris ou un charme qui le rendroit invulnérable à la guerre. Il avoit reçu, pour une faveur si pré-

Tome II.

B R U I.

III. Voyage.

1715.
Il juge un Procès bezarre.

cicule, un Cheval d'une beaud rac. Mais ce merveilleux amulere n'avoirpoint empéché que le Negre n'ecit érit de dè le commencement du combat. Ses Héritiers, qui n'avoient pas ignori le marché, redemandoient le Cheval a. au Marbut. Le Brak voyant arriver Brue lui demanda s'no opinion. Il parur clair au Céneral que le grifgris ayant éré fans vertus, le Cheval devoit ètre reftiné aux l'Héritiers à l'ôn luigement fervir de Sentence.

Palais du Braw. Ses Fernmes & Ses Chiens.

Après cette audience, il fut conduit dans l'appartement du Roi, qui ne différe de ceux de ses Sujets que par le nombre & la grandeur des bâtimens. La nature de l'édifice & les meubles font à peu près les mêmes. Ce qui diftinque seulement le Palais Royal, c'est qu'il est rensermé dans un vaste enclos de roseaux, qui reçoir de l'ombre d'une grande quantité d'arbres, autour desquels font les appartemens du Roi, ses magalins, ses étables, son chenis, & les logemens de scs femmes & de ses Officiers. La porte de cet enclos est gardée par cinq ou fix Negres, armés de fabres & de zagaves. Après une longue conférence où les engagemens du Commerce & de l'amitié furent renouvellés, le Yagaraf, un des principaux Officiers du Palais, conduifit le Géneral à l'audience de la Sultane ou de la principale Reine. Cette Princesse étoit assisse sur son lit. Sa chambre étoit couverte de nattes, sur lesquelles cinque ou fix de scs femmes s'occupoient à filer. Elle fit asseoir Brue à son côté; &c lorsqu'il se leva pour se retirer, elle quitra aussi sa posture & le reconduisse jusqu'à la porte. Il rendit successivement sa visite à toutes les autres femmes . car le Brak en a plusieurs, qui ont chacune leur maison & leur famille. Retournant ensuite auprès du Roi, il le trouva dans sa cour, assis au pied d'un latanier, d'où il voyoit saire l'exercice à quelques Chevaux qu'on lui offroit à vendre. Les Mores qui les exerçoient ne manquoient pas d'art & de grace pour les conduire; mais quoique ces animaux fusient de belle encolure, ils n'avoient pas de bouche; ce que Brue erut devoit attribuer à leurs brides, qui lui parurent fort mal faites. Il vit aussi les Chiens du Brak. Ce Prince en avoit dix-huit, grands, les oreilles belles, & de l'espèce de nos levriers; mais avec deux propriétés rares dans cette espèce, le nez & les yeux excellens. On les nourrissoir avec du son de maiz rrempé dans du lait; & lorsqu'ils avoient rué quelque piéce de gibier, on leur donnoit les entrailles. A l'heure du diner, le Géneral fut conduit dans une chambre où le Roi

Fattendoit. Toutes les femmes de ce Prince hit envoyetent chacue un plat physit de, d. de leur cuifine. Comme il avoit apporté de l'eau-de-vie & du vin, le Brakmoit, 8 talus fut de la meilleure humcur du monde, avec affer de modération pour ne internation de l'eaumoit de l'avec de l'eau-de l'eau-de-l'eau-de l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'eau-de-l'e

d'un coup, il fe rapprochoit du Géneral en branlant fa zagaye d'un air libre & gracieux. On amena quelques Efclaves qu'il lui vendit, & dont il reçut le priz fur le champ. A fon départ, Brue le falua de quelques coups de canon.

Le jour suivant, les droits de Schamchi furent reglés. Il lui revenoit dix quintaux, des huitièmes qu'il s'attribuoit sur les gommes; mais on ne man- III. Voyage. qua pas de déduire ce qu'il avoit emprunté l'année d'auparavant. Il fit un nouvel emprunt, de la valeur de trente quintaux de gomme en marchandi- Droits de Schamfes, qui devoit être pris sur les huitièmes de l'année suivante. Cette méthode chile mer en état de continuer le Commerce, & l'inréresse beaucoup à l'avantage de la Compagnie.

Brue partir du Défert le 1 de Juin 1715, avec plus de sept cens quintaux Richesse du de gomme, fans y comprendte ce qui étoit venu de Terrier rouge. Comme il Commette Franavoit fait monter le quintal à sepr cens livres, poids de Paris, sa cargaison se trouva de quatre cens mille livres de gomme, outre les Esclaves, l'ivoire, les plumes d'Autruche, l'or & l'ambre gris. Les vents étant contraires, il fut obligé de jetter l'ancre plusieurs fois, & d'attendre le reflux des marées pour retourner au Fort Saint Louis, où toutes ces richesses arriverent heureusement.

6. I L

## Observations fur la Gomme du Senegal, & sur son Commerce.

Uoique le Pays, aux environs d'Arguim & de Portendic, soir fort mauvais, & la Côte très dangereuse, les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais s'y rendent avec beaucoup d'emptellement, & s'efforcent tous d'y établir leur commerce, parce que c'est le seul endroit, avec le Senegal, où les Peuples de l'Afrique apportent les gommes. Cette marchandise est peu importante en apparence; mais deux raisons principales en sont commette des un objer considérable, 1º. Elle s'achete à fort bon marché dans le Pays, & se vend fort cher hors de l'Afrique. 2°. Elle occupe une grande partie des manufactures de l'Europe, & serr ainsi à faire circuler l'argent. Elle fournit à l'en-

tretien d'une infinité de personnes. Il n'est donc pas surprenant que les plus riches Marchands de l'Europe entreprennent de porter leur commerce du côté d'Arguim & de Portendic. Ils n'ont Fforts des Naque cette voie pour empêcher que toutes les gommes ne tombent entre les tion de l'Euromains des François, qui sont seuls en possession du Senegal, c'est-à-dire, de ciper, tous les aurres Ports où cette marchandise est apportée. C'est la véritable raifon qui a jerré les Hollandois dans une si grosse dépense pour établir un Comproir dans l'isle d'Arguim, & qui leur a fait chercher un retraite à Portendic lorsqu'ils ont éré chassés de cette Isle. Ils ont réussi, par cette voie, à partager d'abord le commerce des gommes avec les François. Ensuite ils l'ont attiré presqu'entiérement dans leur Comptoir, en payant les gommes fort cher, & faifant des échanges à perte, pour engager les Mores à tourner de leur côté. Lorsque ces artifices ne produisoient rien, ils employoient le Prince Anisce Alischandora & d'autres Seigneurs Negres à piller les gommes que les Mores portoient au Senegal. C'est ce qu'on a vû plus d'une fois, malgré les Traités formels de ce Chef de Tribu avec la Compagnie Françoise, qui n'a jamais manqué de lui payer les droits & de les accompagner de préfens.

Artifice des Hof-

La gomme s'appelle gomme du Senegal, ou gomme Arabique, parce Origine & naqu'avant que les François eussent des Comptoirs au Senegal, elle ne venoit codes commer-Iiii ii

BRUZ. III. Voyage. 1715.

que de l'Arabie. Mais depuis que le Commerce est ouver par cere voie, le prix en est tellement dimuné qu'on s'en apporte plus d'Arabie. Cependant il en vient encore du Levani. On présend même qu'elle est meilleure que celle du Senegal, par la seule raison qu'elle est plus chere; car au fond elles font routeré deux de la même bonné. L'artifice consisté à tier les plus l'elle de la l'artie bonné. L'artisité consisté à tier les plus l'elle qu'elle qui est en gros morceaux, qu'on fair passifer hardimen pour la vériable gomme d'Arabie.

Qualités de la somme du Seno-

Les Médecins prétendent que cette gomme est pectorale, anodine, & rafraichissante; qu'elle épaissir les humeurs sereuses & les empêche d'entrer dans la masse du fang pour le corrompre; qu'elle est excellente pour le rhume, fur-tout lorsqu'elle est niclée avec le sucre d'orge, suivant l'usage de Blois, où l'on en fabrique beaucoup; que c'est un spécifique contre la disfenterie & les hemorragies les plus obstinées. On lui attribue quantité d'autres effers. Ce qui est certain, suivant le témoignage de l'Auteur, c'est qu'un. grand nombre de Negres qui la recueillent, & les Mores qui l'apportent au. marché, n'ont pas d'autre nourriture; qu'ils n'y font pas réduits par nécessité, faute d'autres alimens, mais que leur goût les y porte, & qu'ils la trouvent délicieuse. Ils n'y employent pas d'autre art que de l'adoucir pat le mélanged'un peu d'eau. Elle leur donne de la force & de la fanté. Enfin par sa simplicité & ses autres vertus ils la regatdent comme une diete excellente. Si. elle a quelque chose d'insipide, on peut lui donner, avec une teinture, l'odeur & le goût qu'on défire. Il paroît étrange, ajoûte l'Auteur, que ceux qui l'apportent, de plus de trois cens milles dans l'interieur des terres, n'avent aucune provision de reste lorsqu'ils arrivent au Marché; mais il est bien plus furprenant qu'ils n'en ayent pas eu d'aurre que leur gomme, & qu'elle ait été leur unique subsistance dans une si longue route. Cependant c'est un fait qui ne peut être contesté, & sur lequel on a le témoignage de tous ceux qui ont passe quelque tems au Senegal. Brue, qui avoit goute souvent de la gomme, la trouvoit agréable. Les pieces les plus fraîches, c'est-à-dire, celles qui ont été recueillies nouvellement, s'ouvrent en deux comme un abricot mur. Le dedans en est tendre, & ressemble assez à l'abricor par le goût.

me du Senegal,

On fait un grand ufage de la gomme du Senegal dans plutieurs Manufactures, particulicrement dans celles de laine, & de loise. Les Teintuniers s'enfevrent beaucoup aufil. Toure l'habileté dans le choix de cette gomme con-fifte à choiffe la plus feche, la plus nette & la plus transparente, car la groffette de la forme des pieces ny mettent aucune différence.

Arbre qui produst.

L'Intre qui la porte, en Afrique comme en Arabie, est une forte d'Acaia, (a) alfae petit coujours verd, chargé de branches de opientes, avec de longues fœuilles, mais étroites & rades. Il porte une petite fleur blanche en forme de vafe, dans laquelle il y a des Blett de la même couleur, qui environneur un pithon où la femence est renfermée. Ce pithon est d'abord verdi mais en meaufilant il perend une couleur de seinile mours. La femence on la petite en meaufilant il perend une couleur de seinile mours. La femence on la petite en meaufilant il perend une couleur de seinile mours. La femence on la petite en meaufilant perend une couleur de seinile mours. La femence comme Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 1 la feconde de la plus grante, Labier; 26 la troifémence (en nome Sabel, 2 la feconde de la plus grante, Labier).

Trois forêts où il s'en tsouve,

> (a) Cet article n'appartient qu'au Commerce. Mais on trouvera d'autres détails dans Tome suivant.

me Afatak. Elles font à peu près à la même distance, c'est-à-dite à trente lieues du Desert, qui est aussi à trente lieues du Fort Saint Louis; & toutes trois, III. Voyage. elles sont entr'elles à dix lieues l'une de l'aurre. De Sahel à Marsa ou Portendic, on compte foixante lieues, & quatre-vingt jufqu'à la Baye d'Arguim.

1715.

La récolte de la gomme se fair deux fois chaque année; mais la plus considérable est celle du mois de Décembre, où l'on prétend qu'elle est plus ner e mirre de la 16-& plus féche. Celle du mois de Mars est plus gluante, avec moins de transparence. La raifon en est sensible. C'est qu'au mois de Décembre elle se recueille après les pluies, lorsque l'arbre est rempli d'une seve que la chaleur du Soleil vient épaissir & perfectionner, fans lui donner trop de dureté. Depuis cette faifon jusqu'au mois de Mars , la chaleur devenant excessive & séchant l'écorce de l'arbre, oblige d'y faire des incisions pour en tirer cette sève ; car la gomme n'étant que de la feve extravafée qui transpire par les pores de l'écorce, on est forcé, lorsqu'elle ne sort pas d'elle-même, de blesser l'arbre pour l'en tirer (8).

Tems & ma-

Elle se mesure, pour la vente, dans un vaisseau cubique nommé Quantar, ou Quintal, de la grandeur dont on convient entre les Européens & les Mo-elle se me uteres. La mesure des Hollandois, lorsqu'ils éroient en possession d'Arguim, contenoit le poids de deux cens vingt livres de Paris, qui leur revenoient à la valeur d'une piaître d'Espagne en marchandises. Les Interlopiers, qui faisoient le Commerce à Portendic & dans la Baye d'Arguim avec la permission du Gouverneur Hollandois, avoient une mesure qui contenoit environ sept cens li-

Maniete deat

Il ne sera point inutile de joindre ici les droits qu'ils pavoient aux Hollandois, sur les marchandises qu'ils donnoient en échange dans le commerce des gommes, & les présens que le Prince Alischandora exigeoit d'eux, pour mille quintaux du poids qu'on vient d'expliquer.

Droits du Gouverneur Hollandois d'Arguim pour sa protection & le courtage de mille quintaux, à une demie-piastre par quintal, . . . 3000 l.

#### Prix des Gommes en Marchandises.

| Mille pieces de drap de laine bleue, nommé Blaeukaton, de vingt-cinq aunes de Hollande (9), à 17 guilders (10) ou 21 liv. 5 f. | Tarif des Con-<br>trebangiers d'Ar-<br>gunn & de l'ur- |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| par pieces,                                                                                                                    | 21250                                                  | tendic, |
| Cinq cens douzaines de petits miroirs, à 7 fols la douzaine, .                                                                 | 175                                                    |         |
| Cinq cens douzaines de peignes de bois, à 6 fols la douzaine, .                                                                | 1.50                                                   |         |
| Deux mille cadenats à 5 fols piece,                                                                                            | 500                                                    |         |
| Deux mille couteaux de Flandres, à 5 sols piece,                                                                               | 500                                                    |         |
| Total,                                                                                                                         | 25575 l.                                               |         |
| •                                                                                                                              |                                                        |         |

(8) Barbot explique autrement la maniere de recueillir la gomme. Il prétend que dans la faifon les Mores dépouillent l'arbre de fon écorce avec de perits instrumens de ser, & que peu de tems après, la substance aqueuse qui étoit dessous, s'endurcit & s'e gromele. Il ajoute que les Arabes la conservent fraîche d'une année à l'autre, en la mettant sous terre. Mais

il ne cite aucune autorité. Voyez sa Descript. de la Guinée , p. 46.

(9) L'aune de Flandres, telle que l'emploient les Hollandois, ne fait qu'environ la moitié de celle de Paris. (10) Monnoie de Hollande que nous appellons Florin.

Liżi iii

BRUE. HI. Voyage, Droits du Prince Alischandora, pour la Cargaison d'un Vaisseau,

Ce Prince a long-tems stigfe deux mille quatre cens piaftres en especes. Mais il pouvois prendre la moirié de cette somme en marchandiles, c'el-à-dire, en trois cens pieces de toile bleue, évaluées à douze cens piaftres, quoiqu'au fond leur valeur soit de vingt & une liv.cinn sols par piece; ce qui monte à neuf mille neut cens soitanne-quinze livres, 9975 l.

Les préfens en différentes fortes de marchandifes montent à . Les appointemens de l'Interpréte, pour cent jours de fervice, à une demie-piastre par jour, payables, moitié en especes, moitié en

toile bleue,

Les gages de vingt Ouvriers Mores, pour charger le Vaisseau
pendant le même espace de tems, à un quart de piastre par jour,

pendant le même espace de tems, à un quart de piastre par jour, payables de la même maniere que ceux de l'Interprête,

Total. . . 14413

150

1418

Cette derniere somme ajoûtée à la premiere de 25 575 liv. sans y comprendre les autres frais du Vaisseau, fait celle de . . . . 39988

Ce qu'il y a de fort remarquable, c'est que les droits du Prince Alifchandora regardoient toutes fortes de Vaisseaux, sans distinction de leur grandeur. Ainsi les Hollandois, au lieu d'employer des Bàtimens de trois ou quatre cens toneaux, auroient trouvé beaucoup d'avantage à n'eu avoir que de mille ou

douze cens.

En 1715, Brue régla, au nom de la Compagnie Françoife, un Tarif des poids fort différent, tant au Défert qu'à Tertier-Rouge sur le Senegal. Le quintal des Mores pesoit, dans ces deux lieux, cinq cens livres de Paris.

Tarif des François regié par Bruc en 1715.

MARCHANDISES. Quintaux de gomme. Argent en Especes, ou Piastres d'Alle-Ambre jaune. . . . . . . . 6 onces. Cadiz ou Serge noire & bleue. . . Chaudieres de cuivre, pesant 12 livres. Chaudrons de cuivre de fix livres. . Corail. . . . . . . . . . . I once. Colliers, nommés de Cornalines . . Drap rouge commun. . . . . 2 aunes. . Drap bleu. . . . a aunes. . Barres de fer plattes, de 8 à 9 pieds. 2. . . Cloux de gitofle. . . . . . . . 8e. . Mains de papier à 20 feuilles la main. 20, , . Pagnes de coton du Pays. . . . . 5. . . . Reveches rouges ou bleues. . . . aunes. . Baffins de cuivre rouge. . . . . 4. . . . Baftas bleus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toile blanche. . . . . . . . 12 aunes. . . .

promise by Lyngal

| BRUF.<br>III. Voyage. |
|-----------------------|
| -,-,-                 |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |
|                       |

## Différence du prix des Marchandises en France & au Senegal.

| Piastres d'Allemagne                    | En F | rance.<br>v. gfols |   |   |   | aliv. | Au Senegal, | Difference des                   |
|-----------------------------------------|------|--------------------|---|---|---|-------|-------------|----------------------------------|
| Perles d'argent unies.                  |      | 10                 | • | ٠ | • | 10    |             | prix en France &c<br>au Senegal. |
| a circs d argent dines                  | ,    | 10                 | • | • | • | 10    |             | an senitfare                     |
| Ambre jaune, l'once                     | 1    |                    |   |   |   | 2     | 5           |                                  |
| Serge de Cadiz, l'aune                  | 1    | 10                 |   |   |   | 4     | •           |                                  |
| Bassins de cuivre rouge, la livre       | 1    | 4                  |   |   |   | 2     | 4           |                                  |
| Corail la livre                         | 45   |                    |   |   |   | 160   |             |                                  |
| Drap rouge on bleu, l'aune              | 12   |                    |   |   |   | 16    |             |                                  |
| Barres plattes de fer, la livre         |      | 3                  |   |   |   |       | 6           |                                  |
| Cloux de girofle,                       | 8    | 10                 |   |   |   |       | 32          |                                  |
| Papier, la rame                         | 2    |                    |   |   |   | 8     | •           |                                  |
| Pagnes, ou étoffes de coton , la piece. | 1    | 10                 |   |   |   | 4     |             |                                  |
| Reveche l'aune                          | 1    | 10                 |   |   |   | 4     |             |                                  |
| Toiles diverses, l'aune                 |      | 18                 |   |   |   | 2     |             |                                  |

#### CHAPITRE XII.

## Etat des Pais, au Nord du Senegal, d'où l'on tire la gomme.

E Pays au Nord du Senegal, qui s'appelle Zarra ou le Désert. & que la plupart de nos Géographes ont nommé le Défert de Barbarie, est habiré, fuivant le témoignage de Leon, par six Nations ou Tribus de Mores; les Sanagas, les Souenzigas, les Fuergas, les Lamphins, les Bardoas & les Leva- 165. tas. Ces Peuples sont situés, depuis l'Ocean vers l'Est, l'un après l'autre dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Ainsi les Sanagas , Zanajas , ou Zaneghas, car leur nom se trouve écrit différemment, sont les plus Occidentaux, bordent la mer, & possedent le Pays où croît la gomme, & dans lequel Arguim & Portendic se trouvent renfermés. Quoiqu'ils ayent la même origine que les Mores de Barbarie, ils sont distingués d'eux par la différence des Paya qu'ils habitent, comme ils le font des Arabes, qui viennent souvent commercer avec eux. Cependant les Ecrivains de l'Europe confondent ordinairement tous ces Peuples ; & Labar , fur -tour , est habituellement dans cette erreur. Freur des ferb-L'Espagne sut d'abord conquise par les Arabes, & dans la suite, arrachée de pe sur le nom de leurs mains par les Mores de Fez & de Maroc. Nos Historiens & nos Geogra- es Peuples. phes modernes n'ayant pas mis de distinction entre ces deux conquêtes, employent souvent les noms de Mores & d'Arabes pour désigner indifféremment

III. Voyage. 1715.

les deux Nations, D'autres se sont servis, avec la même indifférence, du nom de Mores pour signifier tous les Mahométans. C'est ainsi que pour suivre le langage des Portugais & des autres Nations de l'Europe aux Indes Orientales, nous n'avons pas donné d'autre nom, dans le premier Volume de ce Recueil, aux Mahométans de l'Asie. Enfin les Arabes mêmes de Barbarie, qui sont en grand nombre & qui n'admertent aucun mêlange, n'ont pas laissé d'être confondus sous le nom de Mores par la plupart de nos Auteurs, qui paroissent ne pas connoître d'Arabes hors de l'Arabie. Cependant Labat merite quelque indulgence, lorsqu'il assure (\*) que la gomme est recueillie par trois Tribus de Mores ou d'Arabes, parce qu'il se trouve en effet quelques Tribus d'Arabes établis dans le Pays du Senegal. Mais il confesse qu'il n'a jamais scu à quelles Tribus l'un ou l'autre de ces noms appartient.

Treis Tribus Arabes , & leur tejoue.

La premiere de ces familles ou de ces Tribus s'appelle en Arabe Terarza. Son Chet étoit Alischandora, dont on a vu plusieurs fois le nom. Ce Prince, fils d'Addi, n'avoit pas d'autre demeure que ses Villages errans, au Nord de la Forêt de Sahel, vers Arguim & Portendic, Austi portoit-il volontiers la gomme de sa Forêt dans ces deux Ports, parce qu'ils étoient plus proches de lui; mais fur-tout à Portendic, où il y avoit deux pauvres Villages, composés d'environ quatre cens personnes, qui y faisoient constamment leur résidence.

Le Chef de la Tribu d'Aulad al Haji, se nommoit Chams. Cette Tribu requeille la gomme de la Forêt de Hebiar, & quelquefois celle d'Afatak, & la porte aux François dans la Défert du Senegal. La Tribu d'Ebraghena, dont le Chef se nommoit Barkar, recueille la gomme de la Forêt d'Afatak, & la porte aussi à la Compagnie Françoise dans un Port du Senegal, qui se nomme Terrier-Rouge, de la dependance du Siratik, à cinquante lieues de la rélidence de Bakat.

Religion des Mores dans cer Contrées d'Afrie gua

La Religion des Mores est le Mahométisme, quoiqu'ils n'avent pas de Mosquées, ni de lieu fixe pour leur culte. Ils prient dans leurs Tentes, ou dans quelque lieu qu'ils se trouvent, au tems marqué pour la priere, après s'être lavés deau s'ils en ont, & s'être frottes de terre ou de sable si l'eau leur manque. Les Chefs des trois Tribus Arabes, les Principaux de chaque Tribu, & celle d'Aulad al Haji presqu'entiere, sont Marbuts, ou Marabouts, comme les Francois les appellent par corruption. A leur contenance grave & modeste, à leurs discours & leurs prieres, qui commencent & finissent toujours par le nom de Dieu & de leur Prophète, on s'imagineroit qu'ils sont les plus scrupuleux observareurs d'une Loi, qui, malgré les libertés qu'elle accorde, a des pratiques triftes & mortifiantes. Mais lorsqu'on les met à l'épreuve, sur - tout dans les affaires & le commerce, on n'y trouve que de l'hipocrisie, de la dissimulation, de l'avarice, de la cruauté, de l'ingratitude, de la superstition & de l'ignorance, sans aucun principe de vertu morale, ou même d'honnêteté naturelle. Ce sont les Pharifiens du Mahométisme. Ils parcourent la Terre & les Mers pour faite des Profelytes; ce qui leur réuflit sans peine parmi les Negres.

La moindre esperance de gain engage aisément les Arabes dans de longs Prochant des voyages. Ceux qui habitent le Canton d'Arguim n'entreptennent guéres le pe-Arabes d'Afrique pour les lerinage de la Mecque, parce qu'il est long & dangereux; mais comme ils sont

longs voyages.

(\*) Afrique Occidentale, Vol. I. p. 154-

passionnés



passionnés pour l'or & que la nature n'en produit pas dans leur Pays, ils font volontiers le voyage de Tombuto, de Gago & de Galam, d'où ils le tirent quelquefois en abondance. Il est certain qu'ils y vont en Caravanes, sans craindre la fatigue & les dangers. Outre l'or, ils en apportent des dents d'Elephans d'une grosseur & d'une blancheur extraordinaires, de la civette, du bezoar, & des Esclaves; pour lesquels ils donnent en échange, du sel, du drap & des instrumens de fer. Il semble que tout ce qu'ils trouvent en chemin leur apparrienne. Amis, ennemis, ils traitent tout le monde en vrais Brigands. Ils refsemblent à ces Vaitseaux qui exercent tout à la fois le commerce & la guerre. Souvent ils se saissiffent des Negres mêmes qui trafiquent avec eux ; & s'ils ne les gardent pas pour leur usage, ils les vendent aux Européens ou aux Mores de Fez & de Maroc.

Les trois Tribus de Mores qui ont leurs Habitations entre le Cap Blanc & Mores entre le le Senegal ne reconnoissent pas de Souverains. Chaque Canton compose une Cap Illan. & lo perire République, gouvernée par un Chef, qui est ordinairement le plus ri- Seuegal, che & le plus consideré de la Tribu. Ces Chets ont entr'eux de fréquens démêlés, mais qui s'appaifent autilifacilement qu'ils s'élevent. Ils ont un respect extrême pour les Marbuts, par la crainte de leurs grifgris & de leurs enchan-

temens, plutôt que par un sentiment de Religion.

On trouve, parmi ces Mores, des Chevaux Barbes d'une beauté admirable , qu'ils entretiennent avec beaucoup de soin. Ils nourrissent aussi un grand nombre de Chameaux , de Bœufs, de Moutons & de Chevres. Mais à l'exception des jours de fères & des occasions où ils traitent leurs amis , jamais ils ne tuent aucun de ces animaux pour les manger. Ils mangent des Autruches, des Gazelles, des Cerfs, & même des Singes & des Lions, qu'ils tuent à la chasse; mais affez rarement, car ils font mauvais tireurs. Leurs Bœufs & leurs Chameaux leur servent à transporter leur bagage, lorsque la disette du fourage les force de changer de quartier, ou dans les voyages qu'ils font à Galam & à Gago, pour le commerce des Esclaves, de l'or & des pagnes.

Leurs armes ordinaires sont le sabre & la zagaye. Ils ont quelques mousquets & quelques pistolets de poche, qu'ils ont achetés des Hollandois; mais la n'ont pard'atmos chaleur & l'humidité du climat les rend bientôt inutiles en les couvrant de àteu, rouille; & comme ils n'ont pas d'Ouvriers qui foient capables de les remettre en ordre, ils les negligent, pour reprendre leurs anciennes armes. S'ils étoient mieux armés & plus accoûtumés à la guerre, ils seroient d'autant plus redoutables pour les Européens qu'ils sont naturellement braves & fort endur-

cis à la fatigue.

Les Mores & les Arabes, aux environs d'Arguim & du Senegal, conservent inviolablement les usages de leurs ancêtres. Si l'on excepte un petit nombre, qui ont leurs Cabanes sous les murs du Fort de Portendic, & vers le Senegal, ils campent tous en pleine campagne, près ou loin de la mer ou de la riviere, fuivant les faifons & les besoins du commerce. Leurs Tentes & leurs Cabanes Leurs tente ont toutes la forme d'un cône. Les premieres sont composées d'une toile grossiere de poil de Chevres & de Chameaux, si bien tissue que malgré la violence & la longueur des pluies il est fort rare que l'eau les pénetre. Ces toiles ou ces étoffes sont l'ouvrage de leurs femmes, qui filent le poil & la laine, & qui apprennent de bonne heure à les mettre en œuvre. Elles n'en sont pas moins Tome II.

BRUE. 1715. chargées de tous les travaux domestiques, jusqu'à celui de panser les Chevaux, de faire la provision d'eau & de bois, de faire le pain & de préparer les alimens. Malgré ces assujettissemens, où leurs maris les réduisent, ils les aiment & ne les maltraitent presque jamais. Si elles manquent à quelque devoir esfentiel, ils les chaffeut de leur maifon; & les peres, les freres ou les autres parens d'une femme coupable la punissent bientôt de l'opprobre ou'elle iette fur leur famille. D'ailleurs les maris se font un honneur d'entretenir leurs femmes bien vêtues, & ne leur refusenr rien pour leur parure. Tout ce qu'ils gagnenr par le commerce ou par le travail est employé à cet usage. Aussi ne faut-il guéres esperer d'obtenir d'eux l'or qu'ils apportent de leurs voyages. Ils le gardent pour en faire des bracelets & des pendans d'oreilles à leurs femmes, ou pour garnir la poignée de leurs couteaux & de leurs fabres.

Les femmes des Mores ne paroiflent jamais fans un long voile, qui leur cou-Lour foure & vre le visage & les mains. Les Européens ne sont pas encore assez familiers avec leur Nation pour obtenir la libetté de les voir à découvert. Mais les hommes & les enfans ont généralement la taille & la physionomie fort belles. Quoiqu'ils ne foient pas fort hauts, ils ont les traits réguliers : leur couleur foncée vient de la chaleur du Soleil, à laquelle ils sont continuellement expofés. Si la beauté du teint manque aussi à leurs femmes, elle est fort avanrageusement compensée par la prudence, la modestie, & la fidélité pour les engagemens du mariage. Elles ne connoissent pas la galanterie; apparemment, dit l'Aureur, parce qu'elles n'en trouvent pas l'occasion. Non-seulement elles ne fortent jamais feules, mais l'usage des hommes est de détourner le visage lorsqu'ils rencontrent une femme. Ils se rendent même le bon office de veiller mutuellement fur les femmes & les filles l'un de l'autre, & nul autre que le mari n'a la liberté d'entrer dans la Tente des femmes. Un More, qui seroit assez pauvre pour n'avoir qu'une seule Tente, recevroit ses visites & feroir toutes les affaires à la porre, plutôr que d'y laitler entrer les plus proches parens. Ce privilege n'est accorde qu'à leurs Chevaux, ou plutôt à leurs Jumens, qu'ils préferent beaucoup aux mâles de cette espece, parce qu'outre l'avantage d'en tirer des Poulains, qui leur apportent beaucoup de profir, ils les trouvent plus douces, plus vives & de plus longue durée que les

Leut familiatité avec leurs Carrenz.

> mâles. Elles couchent dans leurs Tentes, pêle-mêle avec leurs femmes & leurs enfans. Ils les laissent courir librement avec leuts Poulains; ou du moins ils ne les arrachent jamais par le col, & leur feul lien est aux pieds. Elles s'étendent par terre, où elles servent d'oreiller aux enfans, sans leur faire le moindre mal. Elles prennent plaisir à se voir baiser, caresser; elles distinguent ceux qui les traitent le mieux, & lorsqu'elles sont en liberté elles s'en approchent & les suivent. Leurs Maîrres gardent fort soigneusement leur généalogie, & ne les vendent pas sans faire valoir les bonnes qualirés de leurs peres, dont ils produisent un état exact qui en rehausse beaucoup le prix. Elles ne sont pas remarquables par leur grandeur ni par leur embonpoint; mais, dans une taille médiocte, elles sont bien proportionnées. L'usage des Mores n'est pas de les ferrer. Ils les nourrissent pendant la nuit avec du grand millet & de l'herbe un pen sechée. Au Printems ils les mettent au verd, & les laissent un mois sans les monter.

L'habillement des Arabes est fort simple. Il n'y a que les personnes riches on

BRUE

d'un rang distingué, qui portent des chemises de toile. Leurs hautes-chausses tombent jusqu'à la cheville du pied. Ils ont, par-dessus, une grande casaque sans boutons, liée d'une ceinture qui leur fait trois ou quatre fois le tour du corps. Cette robbe, qu'ils nomment Cafferan ou Kafran, est d'un drap de laine, ou de ferge, ou de coton, bleu ou noir, mais rarement de foie. Les manclies en sont longues & étroites. Dans la ceinture, ils passent un foutreau, qui contient une grande bayonette, & quelquefois deux. Comme ils n'ont pas de poches, ils portent tout ce qu'ils ont sur eux dans leur sein. Leur bourse est ordinairement suspendue à leur ceinture; c'est un petit sac, d'un tissu de soie ou de coton, affez grand pour y mettre la main. Quelques-uns en portent d'un cuir fort doux & fort fin , affez proprement brodé par leurs fenimes.

Ils portent auffi à leur ceinture un mouchoir de coton, beaucoup plus long que large, qui ne leur ferr guéres que pour s'essuyer les mains. Les plus galans en ont deux. Leurs hautes-chausses leur tenant lieu de bas, ils ont aux pieds des socs de cuit d'Espagne rouge, qui montent jusqu'au-dessus de la cheville, & des baboches ou des mules de la même matiere & de la même couleur. Sur la tète, ils portent un bonnet rouge bordé de coton blanc. Par-dessus tour cet habillement, ils ont une autre forte de robbe, sans manches, d'un beau drap de laine, qu'ils nomment Haik. Elle est ornée d'un grand capuchon, de la forme de celui des Chartreux. Ils ne portent de sabre que dans les occasions de s'en servir. Alors ils le tiennent entre les mains, ou ils le passent dans leur ceinture, car ils n'ont pas l'usage des ceinturons ni des baudriers.

Ils montent à Cheval en botines de cuir d'Espagne rouge, avec une massue de guerre à l'arcon de la felle, & la lance ou la zagave dans la main. Les Pauvres n'ont par-dessus leurs hautes-chausses qu'un morceau d'étoffe passé en forme de ceinture, & la plûpart vont nuë-tête & nuds-pieds. Ceux qui ont leuts Habitations près de celles des Negres n'ont guéres d'autre habillement

que ces Barbates.

Les femmes ont des chemifes & des hautes-chausses fort longues. Les man- Habiltemen de ches de la chemise sont d'une grande largeur ; mais au lieu de haik , elles por- leats seannes. tent une piece de drap qui les couvre de la tête jusqu'aux pieds. Leurs pendans d'oreilles sont plus précieux & plus grands, à proportion de leurs richesses. Elles ont des bagues à chaque doigt, des bracelets aux jointures du bras.

des chaînes à la cheville du pied, & d'autres ornemens.

Un Adoüar est un nombre de Tentes & de Cabanes, où les Mores habitent, lage des Mores quelquefois par Tribus, & quelquefois par familles. Ils les rangent ordinairement en cercle, l'une fort près de l'autre, en laissant dans le centre une place où leurs bestiaux & leurs animaux domestiques passent la nuit. Il y a toujours une Sentinelle établie, pour garantir l'Habitation des surprises de l'Ennemi, ou des Voleurs, ou des Bêtes farouches. Au moindre danger, la Sentinelle donne l'allarme, qui est augmentée par l'aboïement des Chiens; & tout le Village penfe auffi-tôt à se défendre. Ces Adouars sont mobiles & se transportent d'autant plus aiscment que les Motes ayant peu de meubles & d'usrenciles domestiques, ils chargent en un instant tout leur équipage sur leurs Bœufs & leurs Chameaux. Ils placent leurs femmes dans des paniers, sur le dos de ces animaux. Cette vie errante n'est pas sans agrémens. Ils se procurent ainsi de nouveaux voisins, de nouvelles commodités & de nouvelles Kkkk ij



FRUE. 1715. Us changent fouvent úc hou. perfipedives. Leurs Tenres font de poil de Chameau. Elles font fourenotes par des pieux, aufquels is ne les attrachent qu'avec des courtoires de cuitr. Dans le tems de la fécherelle, ils approchem leurs Camps des bords du Senegal, pour y trouver de l'herbe & la fraicheur de l'eau. Dans la faiton des pluies, si les tetirent vers les Côtes de la mer, y oil e vent les délivre de l'importunité des Moucherons, C'eft à la fin de tette dernière faifon qu'ils font leurs plantations de miller & de maiz.

Maniere d'int d He confervent leurs grainse

Ils n'ont pas d'autre liqueur que l'eau & le lair. Leur pain eft de farinc de millet 3 non que la naure leur refué d'autres grains, puisque les froment & l'orge croiffent en perfection dans le Pays; mas les changemens continnels de leur demeure leur deune les gont de l'agriculture. Ils fe fervent quelquefois de leur demeure leur deune les gont de l'agriculture. Ils fe fervent quelquefois de leur demeure leur deune les l'orge ou du froment, als l'enferment, après l'avoir fair (fecher, dans des pous fort profisse), qu'ils retulent dans le roc ou dans la terre. L'ouverture de ces trous n'a pas plus de largeut qu'il ne faut pour le paffage d'un hommer, suns ils s'élargifent par dégrés, à proportion de leur protondeur, qui eft fouvent de trente pieds. On les nomme Matamors. Le fond & les coirs font garains de paille. Les Mores y memerne leur bled jufqu'il l'ouverture, qu'ils couvrent de bois, de planches & de paille (& pardiffus ils forment une couche de terre, fur-laquelle lis fement ou plantent quelque autre grain. Le bled fe conferve fort long-tems dans ces greniets fouertains.

do suttiques.

Les Mores ont des moulins portatifs, dont ils se servent avec beaucoup d'industrie. Ils nettoyent fort soigneusement leur grain pour le moudre. Leur pain se cuit sous la cendre, & seur usage est de le manger chaud. Ils sont bouillir doucement leur riz dans un peu d'eau; & lorsqu'il est à demi cuit, ils le tirent du feu , le couvrent & le laissent ainsi comme en digestion. Dans cet état, il s'enfle, fans se coaguler. N'ayant pas l'usage des cuillieres, ils se fervent de leurs doigts, pour en prendre de petites parties qu'ils jettent fort adroitement dans leur bouche. Ils ne mangent que de la main droite, parce que l'autre est réservée pour des exercices qui ont moins de propreté. Aussi ne se lavent-ils jamais la main gauche. Leurs viandes sont coupées en petits morceaux avant qu'elles foient cuites, pour éviter la peine de fervit des couteaux à table. Mais si l'on prépare des Poules ou quelque autre piece de volaille au riz, on les coupe en quarriers; après quoi il n'est plus besoin de couteau pour les dépecer autrement, parce que l'un en prend un quartier qu'il présente à fon voitin; & celui-ci tirant de fon côté tandis que l'autre tire du fien , le partage est fair en un moment. Ils mangent, comme au Levant, assis à terre & les jambes croifées, autour d'un cercle de cuir rouge, ou d'une natte de palmier, sur laquelle on sert les alimens dans des plats de bois ou dans des bassins de cuivre. Ils mangent successivement leur pain & leur viande; & jamais ils ne boivent qu'à la fin du repas, lorsqu'ils quittent la table pour se laver. Les femmes ne mangent point avec les hommes. L'usage ordinaire est de manger deux fois le jour ; le matin, & vers l'entrée de la nuit. Les repas sont courts, & se font avec un grand silence. Mais la conversation vient ensuite, du moins entre les personnes de distinction , lorsqu'on commence à sumer , à boire du caffé , ou du vin & de l'eau-de-vie , pour se procurer les amusemens que chaeun peut tirer de son rang ou de ses richesses. Les Marbuts mêmes ne se refu-

Leurs repas-

fent pas ces plaifits alorfou'ils peuvent les prendre secretement & sans scandale. Les Mores de ces Contrées n'ont pas de Médecins. La fanté, qui est un bien commun dans leur Nation, les délivre de cette servirude. S'ils sont sujets à quelques maladies, c'est à la dissenterie & à la pleuresse; mais ils s'en guérif- Modecinsfent eux-mêmes avec le secours des Simples. Barbot affure nettement (10) qu'ils ne sont sujets à aucune maladie, & que l'air de Zarra est si bon, qu'on y porte

BRUE. 1715. Ils n'estr pas de

les Malades comme à la fource de la fanté & de la vie. Ils sout passionnés pour leurs ensans, & sans cesse attentiss à les garantir de

Superfision le

toutes fortes de maux. Leurs femmes font perfuadées, comme celles d'Espaune & de Portugal, que certaines gens ont les yeux empeftés & capables de communiquer des maladies par leur regard. Elles ne connoissent pas d'autre remede que les grifgris, c'est-à-dire des amuletes composés de quelques versets de l'Alcoran, que les Marbuts enveloppent dans de petites boëtes ou de petits facs, & qu'ils vendenr fort cher. Les Arabes établis en Syrie font esclaves de la même superstition (11).

Femmet qui

Les enfans mâles reçoivent la circoncision à l'âge de treize ou quatorze ans. Ils se marient ensuite, ausli-tôt qu'ils sont en état d'acheter une semme. Un pere qui a plusieurs filles devient bientôt riche par les Chameaux, les Chevaux, les Bœufs & les Chevres qu'il reçoit en les mariant. L'Amant convient de prix avee la famille, & doit le payer avant que sa femme lui soit délivrée. S'il ne la trouve pas de fon goûr lorfqu'elle arrive chez lui, il peur la renvoyer; mais il perd tout ce qu'il a donné pour l'obtenir.

Funerailles des

Lorsqu'un More a rendu le dernier soupir, sa femme, ou quelque parent de la famille met la tête à la porte de la tente & pousse un horrible eti. A ce

fignal, routes les femmes du voifinage se mettent à crier aussi de toute leur force : de forte qu'en un moment la nouvelle de cette mort est répandue dans l'Adouar. Tous les Habitans s'affemblent autour de la tente, où les uns jetteur des cris, & les autres chantent les louanges du More. Ou s'imagineroit, aux témoignages d'un interêt si vif, qu'ils sont tous ses parens ou ses inrimes amis. Mais c'est une simple formaliré; & malgré toutes ces grimaces, il n'y en a pas un qui ne foir aussi prêt à rire qu'à pleurer. Ensuite on lave le corps, on l'habille, on le transporte dans quelque lieu élevé, où l'on creuse une fosse dans laquelle on place le corps, la tête un peu élevée & le visage tourné à l'Est. On remplit la fosse, & l'on jette dessus quantité de pierres, pour la garentir des bêtes fauvages.

T. ure Gieneun

Les Marbuts sont presque les seuls qui sachent lire l'Arabe. En géneral toute la Nation est ensevelie dans l'ignorance. Cependant il se trouve un grand nombre de particuliers qui connoissent fort bien le cours des Etoiles, & qui parlent raisonnablement sur cette matiere. L'habitude qu'ils ont de vivre en pleine campagne leur donne beaucoup de facilité pour les observations. Ils ont presque tous l'imagination fort vive & la mémoire excellente; mais leur histoire est mèlée de rant de sables, qu'il est difficile d'y rien comprendre. Leur habileté principale est pour le Commerce. Ils n'ignorent rien de ce qui appartient à leurs interêts (12). Ils font adroits & trompeurs. Sans goût pour les

(10) Description de la Guinée, p. 154. (11) Voyez le Chevalier d'Arvieux, dans fon Voyage en Palestine.

(12) Barbot prétend au contraire qu'ils ont

le cœur libre & ouvert, qu'ils font fort sensibles à l'honneur , & qu'ils reçoivent bien les Etrangers. Descript, de la Guinée, p. 134. Kkkk iij

BRUE. 1715.

arts, ils ne laisseut pas d'aimer la musique & la poésie. L'instrument qui les
amuse le plus ressemble à nos guitartes. Ils composient des vers, qui ne parosiffent pas méprifables à ceux qui connoissent le genie des langues orientales,
dont la leur est descendue.

Leurs armes ordinaires sont la ragaie, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse, le shere se le poignand. On a déja remanqué que les armes à seu qu'ils reçoivent des Hollandois ne leur sont pas d'un grand ufage, patre qu'ils maquent d'art pour les temeutres en ordre. Leurs combasts se sont à cheval. Ils sont excellens cavaliers. Leur adresse ne paroir par moins dans les services qu'il trierne de leurs Rourés sed leurs Rourés sed.

Chameaux de plusieurs etpéces & leurs proprié-

Cette partie de l'Afrique produit des Chameaux d'une groffeur & d'une force extraordinaires. Il ne four pas incommodés d'un podis de doute cens livres. On les accoustume à le mettre à genour pour recevoir leurs charges, is le fevent d'eux-mèmes, & ne fouffren pas volontiers qu'on augmenne leur fardeau. Il ya peu d'animaux unif fisciles à nourris. Le Chameau le consente de branches d'arbres, de ronces & de joncs, qu'il miche à loifir. Il eft capable de demourer chargé pendant retent ou quarante jours, & d'en paffer huit ou dis fins hoise & fans manger. Sa noutriure commune elle mais & l'avoine. Lorfqu'il eft revenu de quelque long voyage, eft Maitres lui donnent la liberté de cherche à vivre dans les plaines, où il trouve noujours dequoi se nourris. Si herbe els fraiche, on ne ul donne de l'est qu'une fois en trois jours. Il boit beaucoup lorfqu'il en trouve l'occasion ; & loin d'aimer l'eau bien claire, il la trouble avec le pied pour la rende bourbeuré.

Le Chameau a le col fort long, à proportion de sa tête, qui est fort petite. Il a sur le dos une bosse assez épaisse, & sous le ventre une substance calleuse, fur laquelle il se soutient lorsqu'il plie les jambes. Ses cuisses & sa queue font petites; mais il a les jambes longues & fermes, & le pied fourchu comme le Bœuf. La nature l'a rendu rraitable & docile, fort utile aux besoins des hommes & peu incommode pour la dépense. Il vir longrems, Son naturel le porte à la vengeance; & s'il est maltraité sans raison par ses guides , il saisir la premiere occasion de leur marquer son ressentiment, par quelques coups de pieds, qui sont heureusement peu dangereux. Il aime la musique & le chant. La maniere de lui faire hâter sa marche est de siffler ou de jouer de quelque instrument. On assure que les femelles portent leuts jeunes une année presqu'entiere, & qu'elles ne s'accouplent qu'une sois en trois ans. Aussitôt qu'un jeune Chameau paroît au jour, les Mores lui lient les quatre pieds sous le ventre, & le couvrent d'un drap, sur les coins duquel ils mertent des pierres fort pefantes. Ils l'accoutument ainsi à recevoir les plus gros fardeaux. Le lait des Chameaux est un des principaux alimens des Motes. On mange leur chair, lorsqu'ils deviennent vieux, ou peu propres au service, & l'on assure que malgré sa dureté elle est saine & nourrissante. Les Mores donnent à cette espece de Chameau le nom de Jimels (13).

Chameaux nos

Ils en ont une antre espece qu'ils nomment (14) Bechets, mais qui est rate en Afrique, & qui ne se trouve guéres hors de l'Asie. Elle est plus soible que la premiere, quoiqu'elle ait deux bosses sur le dos.

(14) Ou Jam.

(14) Gelt plante Baff ou Biff, car Beches & lain.

La troisième espece se nomme (15) Dromadaires. Elle est plus foible encore que la seconde, & ne sert ordinairement que de montute. Mais en récompense elle est extrêmement legete à la course ; sans compter qu'elle résiste fort longrems à la foit. Aussi les Mores en font-ils beaucoup d'estime. Le mouvement de cet animal est si rapide, qu'il faut se ceindre la têre & les reins pour le supporter.

BRUZ.

Les Chimistes attribuent beaucoup d'effets aux diverses parties du corps Verter du Chades Chameaux. Mais sa principale vertu est dans son urine, qui étant sechée & sublimée au soleil, produit le vrai sel armoniac, drogue sott connue, & souvent contresaire par les Hollandois & les Veniriens. Ce sel , lorsqu'il n'est point alreré, a tant de force & d'âcreté, qu'étant mêlé dans l'eau forte ou dans l'esprit de nitre, il dissout l'or.

L'Aurruche est le principal oiseau du même Pays. Il est si commun, qu'on Autruche de le principal oiseau du même Pays. Il est si commun, qu'on leur proprieti. en voit souvent de grandes troupes dans les déserts qui sont à l'Est du Cap Blanc, du Golphe d'Arguim, de celui de Portendic, & sur les bords de la riviere de S. Jean. Ils ont ordinairement six ou huit pieds de hauteur, en les prenant de la rête aux pieds; mais leur corps a peu de proportion avec leur grandeur, quoiqu'il soit assez gros, & qu'ils ayent le derrière large & plat. Il semble qu'ils ne soient composés que de pieds & de col. Le plus grand avantage qu'ils recoivent de leur taille est de voir de fort loin. Ils ont la tête fort petite; & couverte d'une forte de duvet jaune. La nature, qui est toujours sage dans ses opérations, n'a pas cru devoir une défense plus forte à des têtes qui ont fort peu de cervelle. En effet, rien n'approche de leut stupidité. Les yeux truches, de l'Autruche sont fort grands, avec de longs sourcils. Les paupieres superieures sonr aussi mobiles que celles de l'Homme. Elle a la vue fetme. Son bec est court, dut & pointu. Sa langue est petite & fort rude. Son col, qui est aussi long qu'on l'a déja représenté, est couvert de petites plumes, ou plutôt d'un poil fort doux & comme argenté. Ses ailes sont trop petites & trop foibles pout fourenir dans l'air un corps si pesant ; mais elles l'aident à courir avec une vitesse surprenante, sur-rour avec la faveur du vent ; elles lui servent de voiles, & rien n'égale alors sa legereté; au lieu que si le vent est contraire, les aîles & le corps demeurent immobiles. Les plumes du corps sont douces. Elles ressemblent à la laine ou au coton. Celles des mâles sont plus blanches, plus longues & plus épaisses que celles des femelles, dont la couleur est ordinairement grise ou d'un brun foncé. Celles du derriere, quoique de la même espece que celles des aîles, sont plus contres & plus noires qu'aux femelles. La queue est toujours blanche, du moins lorsque l'Auttuche est parvenue à toute sa grandeur. Ses cuisses ressemblent beaucoup à celles de l'homme. Elles sont grosses & charnues, couvertes d'une peau dure & épaisse, ridées, d'un blanc sale qui tire sut le rouge; ses jambes longues, grosses & fortes, couvertes d'écailles depuis la jointure superieure jusqu'aux pieds, qui sont aussi fort gros & de la forme de ceux des Bœufs; mais la corne est distinguée en articles, & même armée de griffes, qui lui servent à lever ce qu'elle veut prendre. Si quelqu'un la pourfuit, elle prend des pierres qu'elle jerre derriere elle avec beaucoup de force.

Les Autruches multiplient prodigieusement. Elles couvent leurs œufs plu-(15) Barbot dit que les Mores les appellent Ragnabils & Elmabaris. Au refte on vetra l'Hif-

toire naturelle de ces Pays au Tome suivant.

Bet vertus-

plant :

sieurs fois l'année, & jamais elles n'en couvent moins de quinze ou seize à la Rent fois. Ce n'est point en reposant dessus qu'elles leur rendent l'office de meres. 1715. Elles les placent au Soleil, où la chaleur les fait éclore; & les jeunes n'ont pas plurôt vû le jour qu'ils cherchent leur nourriture (16). Les œufs sont fort gros. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à quinze livres, & qui suffisent pour rassaffier sept personnes. On assure qu'ils sont de bon goût & fort nourrissans. L'écaille en est blanche, unie & fort dure, quoique d'une épaisseur médiocre. On en fait des tasses, & des ornemens pour le cabinet des curieux. Les Turcs & les Persans les suspendent à la voûte de leurs Mosquées. L'extrémité de l'aîle des Autruches est armée d'un os pointu, de la longueur d'un doigr.

Les Arabes n'estiment pas seulement l'Autruche pour ses plumes, qui sont une marchandise recherchée, mais encore pour sa chair, qui toute rude qu'elle est, passe chez eux pour un mets délicat. Comme ils ont peu d'adresse à tirer, qu'ils sont mal pourvus d'armes à seu, & qu'ils n'ont pas de chiens formés à la course, ils chassent les Autruches à cheval, en prenant soin de les poulser toujours à contre-vent. Lorsqu'ils s'apperçoivent qu'elles commencent à se fatiguer, ils fondent dessus au grand galop, & les achevent à coups de fleches & de zagayes (17).

L'Autruche est d'une voracité singuliere. Elle dévore tout ce qu'elle rencon-62 voracité. tre; herbe, bled, offemens d'autres animaux, jusqu'aux pietres & au fer-Mais les corps durs passent au travers de son corps, avec peu d'altération. D'une infinité de vertus que les Chimiftes attribuent à cet oifeau, on n'en connoit pas une affez averce pour mériter un éloge férieux. Son principal mérite confifte dans ses plumes. Elles sont en usage dans tous les Pays de l'Euro-Ufage de fes

pe pour les chapeaux, les dais, les cérémonies funebres, & sur-tout pour les habillemens de theâtre. En Turquie, les Janissaires s'en servent pour orner leurs bonnets. On n'estime que celles qui sont arrachées à l'oiseau tandis qu'il est vivant. Mais les Arabes en font des amas, dans lesquels ils fonr entrer indifferemment les bonnes & les mauvaises. Dans la difficulté de les distinguer, les Facteurs n'ont qu'une régle; c'est de presser le tuyau, qui doit rendre une liqueur rouge, semblable à du sang, lorsque les plumes sont d'une Autruche vive. Autrement, elles font legeres, feches & fort sujettes aux vers.

(16) Elian (Liv. XIV. Chap. XV.) prétend que les Autruches aident à la fécondité de font remplis de petits vers qui servent de nourriture aux petits. Mais on sçait qu'il faut se fiet lent aisément dans leur jeunesse. peu aux anciens Naturalistes.

(17) Jannequin'affure qu'ils ne les tuent qu'à coups de bâton , dans la crainte de souiller feurs œufs par leurs regards, & que les œufs leurs plumes de fang. Voyage de Lybie, page 158. Il ajoûte que les Autruches s'apprivoi-



COMPAGNON. 1716.

### CHAPITRE XIII.

Relation de la découverte du Royaume de Bambuk, ou Bambouc, & de ses Mines d'or, en 1716.

ES richesses du Royaume de Bambuk excitoient depuis long-tems toute INTRODUCl'ardeur des Compagnies Françoifes. Elles n'avoient pas eu de Directeur Géneral qui n'eût recommandé, à ses Agens, d'employer tous leurs soins pour la découverte d'un Pays, d'où venoit l'or qu'ils recevoient des Sujets du Siratik & de ne rien négliger pour s'en ouvrir l'entrée. Les affaires du Commerce François, qui avoient reçu tant d'altération par la mauvaife conduite d'une grande partie de ses Officiers, avoient besoin d'un secours si puissant pour se rétablir (a). Cerre découverte étoit réservée à la Compagnie de 1696, & Brue sur le pre-

mier Directeur qui se procura les éclaircissemens nécessaires pour remonter jusqu'à la source des trésors que les Negres apportoient au Senegal & sur les bords buk. de la Gambra. Il avoit vû quelquefois jusqu'à quatre cens marcs d'or entre les mains des Mandingos. C'étoit pour approfondir cet important secret qu'il avoit fait le voyage du Royaume de Galam, & qu'il avoit entrepris d'y érablir plufieurs Comptoirs. Il vouloit s'avancer par degrés vers le Pays qui mérite justement le nom de terre d'or, puisqu'outre les rivieres, il s'y trouve plusieurs Cantons qui portent ce précieux métal en abondance.

Ce n'étoir pas une entreprise aisse. Les Mandingos du Royaume de Galam , & les Sarakolez , qui font les l'labitans naturels du Pays , comprenoient part des Mandiaégalement qu'il n'étoit pas de leut interêt d'introduire des Étrangers, dont le premier soin seroit de faire tourner un si riche commetce à leur avantage, & qui ne s'érabliroient peut-être dans le Pays que pour les en chasser. Ils confentoient volontiers à partager avec les François le commerce de leur propre Pays; mais ils ne vouloient pas les recevoir pour affociés dans celui de Bambuk & des autres Pays à l'Est. En un mot, leur jalousse allant jusqu'à leur faire exclure les Sujets du Siratik, leurs voisins, leurs pareils en couleur & leurs freres en religion, il étoit aifé de s'imaginer qu'ils admettroient bien moins les Européens, dont ils connoissoient le génie entreprenant & l'humeur audacieuse.

D'ailleurs les Peuples de Bambuk n'ignoroient pas les avantages de leur Autres obflactes Pays. L'expérience leur avoir fait connoître depuis long-tems combien les hommes de toutes fortes de Nations & de caracteres étoient passionés pour le précieux métal qu'il renfermoit dans son sein, & quelle ardeur ils auroient eue à s'en rendre maîtres, s'ils avoient trouvé de la facilité dans les circonstances. Par cette raison ils n'y recevoient aucun Etranger, sous quelque prétexte qu'il se présentat, à la reserve d'un petir nombre de Négocians qui leur apportoient les commodités que la nature a refusées à leur climat ; de forte que si l'on excepte les occasions du commerce, personne ne pouvoit se vanter d'avoir pénetré dans le Royaume de Bambuk. Ceux qui l'avoient tenté

(a) Afrique Occidentale, Tome IV. pag. 5. & fuiv. Tome II.

L111

COMPAGNON. 1716. Préparatifs du Directeur Francoss pour les WATER THE

avoient payé leur curiofité bien cher, & l'on ne connoissoit pas de Voyageurs qui fussent revenus pour en faire le récit.

Cependant la Compagnie Françoife, qui n'entreprenoit rien qu'avec prudence, n'étoit pas disposée à risquer ses peines & son argent, sans être bien sure que l'or dont les Mandingos & les Sarakolez faisoient un si riche trafic venoir réellement de Bambuk , & n'éroit pas peut-être apporté de quelque Région beaucoup plus éloignée. Il falloit commencer par faire découvrir nonfeulement les lieux, mais encore la quantité de métal qui s'y rrouvoit ; chercher le moyen d'y former des Erablillemens; s'en rendre maître, s'il étoit poffible, autant du moins qu'il étoir nécessaire pour empêcher que les trésors du Pays ne passaffent dans d'autres mains; projet dont l'execution n'avoit pas

moins de difficultés que de dangers.

La premiere démarche & la plus indispensable étoit de s'établir d'abord dans le Royaume de Galam. Brue se l'étoit proposé dès l'année 1698, près. d'un lieu nommé Dramaner, où il avoit tracé le plan d'un Fort. Il avoit eu le même dessein dans l'Isle de Kaygnu, près des Cataractes de Felu; & cette double entreprise auroit reussi, particulièrement la premiere, s'il eût été li-Difficultés qui bre alors de fuivre ses viies, &s'il avoit eu le nombre d'hommes & les materiaux nécessaires. Mais il lui falloit le consentement de la Compagnie, qui toute prévenue qu'elle étoit par les informations qu'il avoir pris soin de lui envoyer, marquoit tant de lenteur dans ses délibérations, que le renfort d'hommes & les. autres secours qu'il lui demandoit n'arriverent point au Senegal avant le milieu de l'année 1700.

Les foins du Directeur s'étoient bornés dans cet intervalle à sultiver le commerce de Galam, autant qu'il l'avoit pû avec la petite quantiré de marchandifes qu'il recevoir de France. Il n'avoit pas cessé d'y envoyer des Barques dans la faison. Ses préfens & ses promesses lui avoient fait obtenir l'amitié des A qual il 16. Princes du Pays. Il s'étoir affuré de leur protection pour les Etablissemens qu'il ton reimt penmédiroit; & dans leur faveur qu'il avoit acquise à leur Cour, il crut avoir trouvé l'occasion d'envoyer un de ses Facteurs à Bambuk, & d'approfondir enfin la

dans deux aus. firmation & les richesses de cette contrée.

le Prece Apollie naire, Caractere de ce Religieux.

Entre les François qu'il avoit laisses à Dramaner, il faisoir beaucoup defond fur l'intelligence & l'habileté d'un Frere Augustin , nommé Apollinaire . Chirurgien de profession, qui avoit servi la Compagnie dans cette qualité, avant que d'embrasser l'état Religieux, & qui étoit rentté depuis à son servive. Comme il joignoit des mœurs fort reglées aux qualités de l'esprit, il vavoit beaucoup d'apparence que la confidération même qu'il s'étoit acquife parmi les Negres serviroit à lui ouvrir un passage libre dans leur Pays, & le feroit recevoir fans défiance fous la conduite des Mandingos qui rendroient témoignage à son caractere. Il rapporta long-tems ses soins à ce grand projet. Mais les Mandingos curent l'adresse d'éluder toutes ses offres. Il fut obligé de réduire ses observations au Royaume de Galam; ou, s'il les étendit au-delà, ce ne fut que dans une parrie de celui de Kasson, environ quarre lieues audesfous de la Cataracte de Govina. Les Negres du Pays lui refuserent constamment la liberté de pénetrer plus loin, fous prétexte de leurs guerres, qui ne

leur permettoient, ni de lui servir de guides, ni de lui accorder le passage. Cependant il fut plus heureux du côté de la riviere Falemé, qu'il remonta

l'arcètent.

jusqu'à la chaîne de rocs qui est vis-à-vis de Kaygnura. Il y mit dans les inte-COMPAGNON rêts de la Compagnie le Seigneur de ce Village, & l'attacha par des liens si forts, que les François ont tiré des fruits constans de son amitié. Brue avoir laissé au Frere Apollinaire un assortiment de marchandises pour le commerce. Il l'avoit recommandé particuliérement au Chef des Marbuts de Dramanet qui ne se relâcha point de son zéle dans routes les occasions de lui rendre service. Ce fut sous sa protection que Frere Apollinaire se procura une maison à Dramaner, & qu'en vendant ses marchandises il acquir beaucoup de lumieres fur tout ce qui regarde la fituation & le commerce du Pays. Mais il n'executa rien de plus dans le cours d'une année; & rassemblant toutes ses connoisfances, il en fit un Mémoire datté le 8 d'Octobre 1699, qu'il prit soin d'envoyer à la Compagnie. Il en reçut de nouvelles instructions, & diverses de-pagnie. mandes aufquelles on le pressoit de répondre. Comme il n'excelloit pas dans l'art d'écrire, il crut qu'il lui seroit plus facile de faire le voyage de France que de satisfaire par ses lettres aux questions de la Compagnie, Dans certe réfolution il arriva au Fort Saint-Louis le 16 de Septembre 1700. Deux mois après, il s'embarqua pour l'Europe, avec des Lettres du Directeur géneral, qui France. rendoient témoignage à son mérire, & qui exhortoient la Compagnie, non-seulement à le recompenser avec distinction, mais à le retenir à son service dans quelque poste honorable.

1716.

manet; ou du moins, en ayant différé l'execution jusqu'à l'arrivée des secours de France, il commençoit à désesperer de cette entreprise, depuis deux ans d'une attente inutile; lorsqu'en 1700 il reçut par les Vaisseaux de la Compagnie ce qu'il n'avoit pas cesse de demander avec des instances continuelles. Il dépêcha auflitôt un Facteur à Dramanet pour commencer le Fort. Mais cet Officier eur la présomption de changer le terrain que le Géneral avoit marqué. Sous prétexte d'en prendre un plus commode pour charger & décharger les marchandises, il bâtit si près de la riviere, qu'à la premiere inondation le Fort fut emporté par la violence des flors, avec une perte considérable pour la Compagnie, Cette difgrace chagrina d'autant plus le Géneral, qu'elle rompoir toutes ses mesures. Cependant il se hâta de la réparer par de nouveaux ordres. Comme la quantité des marchandises augmentoit à mesure que le

Commerce acqueroit plus d'étendue, il fit prendre un lieu plus élevé, & donner aufli plus d'élevation aux édifices, pour mettre d'abord à couvert les biens de la Compagnie. L'enclos fut environné d'une bonne terrasse, sur laquelle on plaça quelques pieces de canon. Brue se disposoir à s'y rendre, pour ache-

Brue avoit abandonné le dessein du Fort dont il avoit tracé le plan à Dra-

On fuit mal fee

ver d'en faire un Fort régulier. Mais , contre son attente, il sur rappellé en !! est rappellé en

France le 12 d'Avril 1702. Suivant les informations des Mandingos, la riviere de Falemé sépare du Senegal, un peu au-dessous de Barakotta, un Village où les Anglois de Gambra paroissent souvent, soit par eux-mêmes, soit par les Negres libres, & les Portugais qui leur servent de Gromettes, c'est à-dire, de Messagers & de Facteurs. Ils fe rendent dans ce lieu par la riviere de Gambra, qui est une branche (a) du Se-teurs Atens, qui negal, mais qui n'est pas navigable au-dessus de Barakorra, parce qu'une chai-

(4) On fuit ici l'Auteur, quoique cette sup- précedent, & qu'elle paroisse détruite dans le position ait déja été combattue dans un article Tome suivant.

Llll ij

COMPAGNON. 1716.

ne de rocs dont elle est traversée y forme une de ces chûtes d'eau qu'on a nommées Cataractes, Les Gromettes, & quelquefois même un Capitaine Anglois nommé Agis, laissant leurs Barques à Barakotta, venoient avec une fatique incroyable julqu'à Kaygnura. Ils étoient obligés de faire à pied une route audi dangereule que difficile, sans ofer prendre à l'Est de Falemé, parce que les Negres y font fi dénans qu'ils ne permettent à personne l'accès de leur Pays. Cette ri-Riviere de Far viere de Falemé (18) après un cours dont la longueur n'est pas encore bien con-

nue, vient se rendre dans la riviere du Senegal à Dughiuma. Elle forme une grande Isle nommée Babadegu, qui renferme les Contrées de Bambuk, de Makanna, de Jaka, & de Gadda, patrie des Royanmes de Galam & de Kasson, avec divers autres Pays à l'Est, dont les Européens n'ont point acquis la connoissance. On n'y a trouvé jusqu'à présent qu'une chaîne de Rocs, ptès de Kavenura: mais c'est assez pour y rendre la navigation impossible dans tout aurre tems du moins que celui des pluies. Ses eaux font fort rapides, avec beaucoup moins de profondeur que celles du Senegal. Ses débordemens arrivent dans la même faifon. Les lieux mêmes où elle est navigable font d'un accès si difficile, par la hauteur des rives qui sont en même tems escarpées & couvertes d'arbres ou de grandes bornes, qu'on n'y peut faire passer ni hommes ni animaux pour tirer les Barques. On ne va pas plus aifément à la voile, parce que les arbres coupent sans cesse le vent. Cependant il se trouve, sur les bords, quantité de Villages qui communiquent l'un à l'autre par des toutes, & dont l'accès est fort aifé par terre.

Le départ du Directeur géneral l'ayant empêché de former à Kayanu l'Etablif-

Les Prançois as- sement qu'il s'étoit proposé, devint fatal à celui de Dramanet. Les Marbuts Man-

actabens.

On les rend odicux aux Négres par direts

taques à Drama.

dingos se repentirent bienrôt d'avoir reçu les François. Ils ne se crurent pas obde same Joseph. liges, dans l'absence du Géneral, d'observer le Traité d'alliance qu'ils avoient avec lui. On ignote si ce changement vint de la diminution du commerce ou des artifices des Anglois, qui infinuetent aux Negres que la Compagnie Francoife n'avoir poussé si loin ses découverres que pour leur imposer la loi, & remonter jusqu'à la source de l'or. Ces discours furent soutenus par une lertre qu'on prétendoit avoir reçu de Salé, & qui portoir que les François devoient le joindre aux Mores de Maroc, pour conquerir une partie de l'Afrique, réduire à l'esclavage tous les Negres qui étoient en état de porter les armes , & forcer le reste de travaillet aux Mines. C'étoit assez pour soulever contre eux tout le Pays. Aussi le Fort de Dramanet, qu'ils avoient nommé Saint Joseph. fur-il affiegé par une multitude de Negres, avant que le Commandant pût s'en défier. Malheureusement il venoir d'abartre une partie de son enclos, dans la vue de l'élargir ; & le canon du Fort ayant été démonté , la Garnison se trouvoit exposée aux seches empoisonnées des Assiégeans, qui ne cessoient d'en lancer jour & nuit. Les Facteurs & quelques Soldats employés par la Compagnie se défendirent pendant plusieurs jouts avec un courage extrême, &c tuerent beaucoup de monde à l'ennemi. Mais ces Barbares, irrités par leut perte, n'en furent que plus ardens à presser le siege. Ils y employerent une habilere qui n'est ordinairement que le fruit de l'expérience, s'avançant la nuie

Ils fe defendent

(18) Cet endroit n'est pas sans difficulté, cor Falemé, qui sort de cette riviere au-dessus dans la supposition de l'Auteur il paroit ici même Village peut-elle y retomber, puisqu'el-que la Gambra se sépare du Senegal au-dessus le doit rencontrer la Gambra qui l'en emade Barakotta j mais à cela est, comment la pêche.

à couvert de leurs fascines, & paroissant se proposer de brûler le Fort. A la vérité leurs efforts eurent si peu de succès, qu'ils ne tuerent pas un homme aux Affiegés, Mais la fatigue de tant de jours & de nuits paffés fous les armes , & la diminution de la poudre & des vivres, forcerent enfin le Commandant de faire quelques propositions d'accomodement. Elles furent si mai recues que perdant toute espérance, il prit le parti de profiter des ténébres pour descendre dans une Barque qui étoit fous le Fort, avec ses gens, le reste de ses munitions & ses meilleures marchandises. Il mit le seu à tout ce qu'il laissoit derriere lui ; & s'abandonnant au cours de la riviere, le 2 ; Décembre 1702 . il ne penfa qu'à retourner droit au Fort Saint Louis

Les Negres ne perdirent pas la Barque de vue. Ils s'obstinerent à la suivre au long de la riviere, dans l'espérance que l'eau lui manquant au milieu du d'abandonnes Canal, elle feroit forcée, dans quelque endroit, de s'approcher des rives. Mais les François aimerent mieux s'exposer à toute autre sorte de danger; ce qui n'empêcha point que lorsqu'ils rencontroient des basses ou des bancs de sable. als ne se villent dans la nécessité de s'avancer quelquesois à la portée des fleches. Ils ne fortirent de cet embarras qu'en arrivant dans les Erats du Siratik.

The Court force by

Après ce facheux événement les affaires de la Compagnie tomberent dans une langueur qui fit différer le rétablissement du Fort Saint-Joseph jusqu'à l'année 1710, lorsque le sieur Mustellier, premier Directeur de la cinquième Compagnie, & dix-neuvième depuis la concession du Senegal, arriva au Fore Saint Louis dans le cours du mois de May, Il en parrit l'aunée suivante. dans le dessein de relever le Comptoir de Dramanet; mais la mort l'arrêta dans ce voyage, le 15 du mois d'Août, à Tuabo fut le Senegal.

Il eut pour Successeur le sieur de Richebourg , Commandant de Gorée , qui sois. ne posseda guéres plus long-tems le même Office. Le 2 de May 1713, avant voulu passer la barre du Senegal, il eut le malheur de se noyer avec quelques Matelors : mais ce ne fut qu'après avoit établi un Comptoit & bâti un Fort dans le Royaume de Galam, une lieue au-dessous de Brankanet, dans un lieu nommé (19) Mankanets La siruation en est agréable & l'air excellent, L'ancrage pour les Barques est sur & commode, au pied d'une petite éminence, & de-fendu par l'artillerie & la mousquererie du Fort.

redeuts Fran-

s'attacha beaucoup à remettre le commerce de Galam dans un état florif- con fant. Il fit achever le Fort de Mankanet, sous l'ancien nom de Saint Joseph, qu'il bant. & dans le même tems il en éleva un à Kaygnura, qu'il nomma Fort de Saint Pierre. Des commencemens si favorables sembloient lui promettre beaucoup de sieur Compasuccès; mais il ne voyoit réussir qu'une partie de ses esperances, par la vente des marchandises qu'il envoyoit dans ses Comptoirs; sans aucun moyen de participer à des richesses beaucoup plus considérables, qu'il ne pouvoit se promettre qu'en les allant chercher à leur source. Il falloit , comme on l'a déjà fait remarquer, avoir acquis une parfaite connoissance du Pays & de ses Mines. Brue en avoir proposé l'entreprise à plusieurs de ses Facteurs. Il avoir ioint des offres fort avantageuses à ses propolitions. Quelques-uns s'y étoient engagés par des promesses formelles. Mais ils s'étoient crus tous en droit de

Brue renvoyé au Fort Saint Louis dans le cours du mois d'Avril 1714, Bros renouvelle

(19) Les Aureurs François mettent Macaner, mais on trouve dans tous les autres & dans la Carre Mankanes.

L111 iii

COMPAGNON. 1716.

les retracter, lorsqu'ils avoient appris de quels dangers les Blancs étoient ménacés à l'entrée du Royaume de Bambuk, où la jalousse des Negres n'épargnoit rien pour éloigner les Etrangers.

Un Facteur, nommé (20) le Sieur Compagnon, qu'on a vû depuis Architecte à Paris, fut le seul qui ofa risquer tous les perils d'une si grande entreprife. Il s'étoit fourni de toutes les marchandifes qu'il avoit crû convenables au Pays , & de présens pour les Farims ou les Chefs de Village qui pouvoient favoriser son dessein par leur protection. Toutes ses mesures furent prises avec tant d'habileté, qu'ayant réussi avec autant de bonheur, il fut le premiet Européen qui pénétra dans cette rédoutable Contrée, & qui acquit affez de connoissance des lieux pour y rerourner plutieurs fois.

La Carre qu'on ne manquera pas de joindre à ce Chapitre est de sa propre composition. Après y avoir tracé les différentes toutes qu'il avoit suivies dans ses divers voyages, il a pris soin de les corriger ensuite & de rectifier la position, & les distances des places, sur le Recueil géneral de ses propres observations.

Voyages qu'il fait an Royaume de bambus.

Son premier voyage fur du Fort Saint (21) Joseph, en droite ligne, jusqu'à celui de Saint Pierre sur la riviere de Falemé. Il en fit un second, en suivant la rive Est de cetre riviere depuis Onneka jusqu'à Nave. Dans le troisséme il traversa le Pays depuis Babiakolam sur le Senegal, jusqu'à Netteko & Tamba Aura, lieux qui font au centre de Bambuk & voifins des Mines les plus riches. Ainsi, dans l'espace d'un an & demi qu'il mit à voyager dans ce Royaume, il le visita de tant de côtés différens, qu'il paroît n'avoir laissé aucun endroit à parcourir. Il porta ses observations sur tous les objets qui se présenterent dans sa route, avee l'exactitude dont son génie le rendoit capable; autant pour sarisfaire sa curiosité, que pour répondre aux espérances de la Compagnie qui l'employoir.

11 doit fes fec e's à la conduite.

La sagesse de sa conduite & ses présens lui gagnerent aisément l'estime du Farim de Kaygnure, qui le prit moins pour un Agent de la Compagnie , que pour un Arrifte curieux , dont le but étoit de s'instruire. Il le fir conduire par son propre fils jusqu'à Sambanura, dans le Royaume de Kontu. On y fur extrémement surpris de voir un Blanc. Mais on ne le fur pas moins de la hardiesse de cer Erranger, & les Negres l'auroient fort mal reçu s'il n'avoit eu pour guide le fils du Farim de Kaygnure. Tout étoit à craindre de la part d'un Peuple si jaloux de son or. Les plus passionnés proposerent de lui ôter la vie. D'autres plus moderés voulurent qu'il fut renvoyé fans lui laisser le tems d'observer le Pays.

Cependant le Farim de la Ville, follicité par le fils de son ami, & peutêtre gagné par les présens de Compagnon, rrouva le moyen de persuader à othacles qu'il ses Sujets que leurs allarmes étoient sans sondement. Il les assura que ce Blanc étoit un honnête homme, qui venoit leur proposer un commerce avantageux, & qui pouvoit leur fournir d'excellentes marchandises à meilleur marché

trouve à vaincre.

(10) L'autorité de Labat m'ayant paru trop toute l'histoire du Sieur Compagnon. foible pour établir la verité d'une Relation li (21) Labat donne pour latitude à ce Fort, merveilleufe, je me fuis adreffé à MM. de Prê-12 dégrés 34 minutes. Il femble que c'est une menil & David , actuellement Directeurs de la erreur pour 14 dégrés 14 minures. Aussi ne dit-Compagnie des Indes, & chargés particulièreil pas qu'il l'ait appris par observation, enent des affaires du Senegal. Ils m'ont garanti

## DES VOYAGES. LIV. VL.

639

que les Négotians Mores ou Negres, aufquels ils permetroient l'entrée de leur Pays. Ces taisons, soutenues de quelques présens, qui furent rénandre à Compagnon.



COMPAGNON. les retracter, lorsqu'ils avoient appris de quels dangers les Blancs étoient mé-



#### DES VOYAGES. LIV. VI.

que les Négotians Mores ou Negres, aufquels ils permettoient l'entrée de Leur Pays, Ces raisons, soutenues de quelques présens, qui furent répandus à



COMPAGNON. les retracter, lorsqu'ils avoient appris de quels dangers les Blancs étoient mé-

que les Négotians Mores ou Negres, aufquels ils permettoient l'entrée de leur Pays. Ces raisons, soutenues de quelques présens, qui farent répandus à propos entre les principaux Habitans & leurs femmes, produifirent un changement metveilleux. La défiance parut se changer en affection. Le Peuple accourut en foule pour admirer les armes & l'habillement de l'Etranger. On lui trouva du sens & de bonnes qualités. Comme il s'accommodoit à leurs manieres, il s'infinua fi heureusement dans leur estime, qu'il se vit bientôt autant d'amis qu'il avoit eu d'abord d'ennemis & de perfécuteurs. On lui repetoit de toutes parts : " Nous remercions le Ciel de vous avoir conduit ici. Nous p fouhairons qu'il ne vous arrive aucun mal.

COMPACNON. 1716.

Compagnon auroit remercie la fortune, s'il n'avoit pas eu d'autre obstacle à ils redoublest furmonter. Mais il devoit s'attendre aux mêmes disficultés dans chaque Ville avance qu'il avoit à traverser. A la vétité, il n'oublia pas de se faire accompagner, dans toute la fuite de ses voyages, par quelques Habitans du Pays qui lui avoient paru fort attachés à ses interets. Cependant les jalousies & les dangers renaissoient à chaque pas. Il fut obligé de répondre à mille questions ennuveuses, d'essuyer des observations fort génantes; & sans l'amorce de ses présens, il autoit désesperé plus d'une fois de pouvoir pénetrer plus loin. Dans ce Pays, comme dans le reste du monde, c'est le plus sur moyen de donner de la force & du poids aux argumens. Il trouva néanmoins plusieurs Villes où les présens joints aux raisons furent trop foibles pour dissiper la crainte & la défiance. Si les Habitans paroifloient disposes à ménager sa vie, ils n'en resufoient pas moins de le laisser toucher à la terre de leurs Mines. En vain leur offroit-il de l'acheter au prix qu'ils y voudroient mettre, en les affurant par lui-même & par ses guides qu'il n'avoit pas d'autre motif que sa curiosité, & que son dellein étoit d'en faire des cassors ou des têtes de pipes. Après avoit écouté ses raisons, ils lui déclaroient que jamais il ne leur feroir croire qu'un homme put voyager si loin par un motif si leger. Ils lui soutenoient qu'il étoit venu dans quelque mauvaile intention; celle peut-être de voler leur or, ou de conquerir leur pays après l'avoir reconnu ; & la conclusion ordinaire étoir de le renvoyer sur le champ, ou de le tuer, pour ôter aux Blancs la pensce de vie et exposes. fuivre fon exemple.

La fermeté de Compagnon servoit souvent à le tirer des plus dangereux embarras. Etant à Tarako, il envoya un de ses guides à Silabali, pour lui apporter du ghingan, ou de la terre dorée, & pont inviter le Peuple à lui vendre ses cassots, qu'il promettoit de payer libéralement. Son Messager sur mal recu. Non-feulement on rejetta ses demandes, mais il fut chasse brutalement. avec ordre de dire au Farim de Torako, qu'il falloit être fou pour ouvrir l'entrée de ses terres à un Blanc , dont l'unique intention étoit de voler le Pays après y avoir fait ses observations. Cette réponse sut rendue à Compagnon dans la présence du Farim; mais sans se déconcerter il répliqua que le Farim de Silabali devoit être lui-même un fou, pour s'effrayer de l'arrivée d'un Blanc dans son Pays, & pour refuser de vendre quelques morceaux d'une terre dont il avoit beaucoup plusqu'il n'en pouvoit jamais employer. Après ce discours, il pava le Negre avec autant de libéralité que s'il ent réuffi dans sa commission.

Cette humeur genereuse fit tant d'impression sur les Habitans du Pays qu'elle Isset qu'.l'e devint le sujet de tous les entretiens. Un autre Negre offrit à Compagnon de Seaton

COMPAGNON. 1716.

lui aller chercher de la terre pendant la nuit. Mais comme la politique du Facteur François le portoit toujouts à cacher ses vûes, il reçut cette offre avee beaucoup d'indifférence, en se contentant de répondre que lorsqu'il seroit mieux connu on ne feroir pas difficulté de lui vendre de la terre & des cassors.

Il parvint ainsi à s'en voir apporter plus qu'il n'en desiroit. Les Farims, & le Peuple même, prirent par degres tant de confidération pout lui, qu'ils lui rendirenr des présens pour les siens, & qu'à la fin ils lui accorderent la liberté de choifir lui-même la terre qui lui plaifoit le plus, & d'en faire autant de caffots qu'il defiroir. Brue, qui conrinuoit de commander au Fort Saint Louis, envoya (11) de ces cassors à la Compagnie, avec des essais de toures les Mines, par le Vais-

Mines de Barnbus & leut ti. enelle,

seau la Victoire, qui partit du Senegal le 28 Juillet 1716. Les mines qui furent ouvertes en 1716 sont marquées de plusieurs petites croix dans la Carre. Ce sont celles où les Negres du Pays travaillent habituellement. La plupart produifent de l'or en si grande abondance, qu'il n'est pas besoin de creuter. On gratte la superficie du terrain. On met la terre dans un vase, & l'ayant demelée avec de l'eau, il suffir de pancher doucement le vase pour en faire sorrir les parties terrestres, qui laissent, au fond, de l'or en poudre, & quelquefois en aifez gros grains. Compagnon fir lui-même l'expérience de cette méthode. Mais il remarqua que les Negres s'arrêtant ainli à l'extrémité des rameaux d'une Mine, ne parviennent jamais aux principales veines. A la vériré ces rameaux mêmes sont fort riches, & l'or en est si pur, qu'on n'y trouve aucun melange de marcassite ni d'autres substances minérales. Il n'a pas besoin d'êrre fondu, & rel qu'il fort de la Mine il peut êrre mis en œuvre. La terre qui le produit ne demande pas non plus beaucoup de travail. C'est ordinairement une sorte d'argile de différentes couleurs, mèlée de veines de sable ou de gravier; de sorte que dix hommes font plus ici que cent dans les plus riches Mines du Perou & du Brefil,

Maniere Jone le: Negres y travaillent.

Les Negres du Pays n'ont ancune norion des différences de la terre, ni la moindre regle pour diftinguer celle qui produit de l'or d'avec celle qui n'en produit pas. Ils sçavent en géneral que leur Pays en contient beaucoup, & qu'à proportion que le fol est plus sec & plus stérile, il produit plus d'or. Ils grattent la rerre indifféremment dans toures fortes de lieux ; & quand le ha-2ard leur fait rencontrer une certaine quantité de métal, ils continuent de travailler dans le même endroit jusqu'à ce qu'ils le voyent diminuer ou difparoîtte enticrement. Alors ils tournent leur travail d'un autre côté. Ils sont perfuadés que l'or est un être malin , qui se plait à rourmenter ceux qui l'aiment, & qui par cette raifon change fouvent de domicile. Aufli, quand après avoir remué quelques poignées de terre ils ne trouvent rien qui réponde à leurs etpérances, ils se disent l'un à l'autre, sans aucune plainte : il est parti. Ensuite ils vont chercher plus de bonheur dans un autre lieu.

granque.

Si la Mine est fort riche, & que sans beancoup de travail ils soient satisfaits du produir, ils s'y arrêrent & creusent quelquefois jusqu'à six, sept, ou huit pieds de profondeur. Mais ils ne vont pas plus loin; non qu'ils craignent que le métal vienne à manquer, car ils déclarent au contraire que plus ils pénétrent, plus ils le trouvent en abondance; mais parce qu'ils ignorent la ma-

(22) On trouve de ces Cassots à Paris dans plusieurs Cabinets.

niere

niere de faire des échelles, & qu'ils n'ont point affez d'industrie pour foutenir la terre & pour empêcher qu'elle ne s'écroule. Ils ont feulement l'usage de tail- COMPAGNON. der des degrés pour y descendre, ce qui prend beaucoup d'espace, & n'empêche pas la terre de tomber, fur-tour dans la faison des pluies, qui est ordinairement celle de leur travail, parce qu'ils ont besoin d'eau pour séparer l'or. Lorfou'ils s'appercoivent que la terre menace ruine, ils quirtent le trou qu'ils ont ouvert pour en commencer un autre, qu'ils abandonnent de même après l'avoir conduit à la même profondeur. On conçoir qu'avec si peu d'industrie, non-seulement ils ne tirent qu'une petite partie de l'or qui est dans la mine, mais qu'ils ne recueillent même qu'imparfairement celui qu'ils ont tiré; car ils ne s'arrêtent qu'aux parties sensibles qui demeurent au fond du vase, tandis qu'il en fort avec l'eau & la terre une infinité de particules qui feroient

bientôt la fortune d'un Européen.

Tome II.

Cependant les Habitans de cette riche contrée n'ont pas la liberté d'ouvrir ils sont peut l'ouen tous tems la terre, ni de chercher des mines quand il leur plaît. Ce choix vertuse des madépend de l'autorité de leurs Farims ou des Chefs de leurs Vislages. Ces Seigneurs font publier dans certaines occasions, soit en faveur du Public, soit pour leur interêt particulier, que la mine sera ouverte un certain jour. Ceux qui ont besoin d'or se rendent au lieu marqué, & commencent le travail. Les uns creusent la terre, d'autres la transportent; d'autres apportent de l'eau, & d'autres lavent le mineral. Le Farim & les principaux Negres gardent l'or qui est nertoyé, & prennent garde que les Ouvriers n'en détournent quelque parrie. Après le travail, il est parragé; c'est-à-dire, que le Farim commence par se mettre en possession de son lot, qui est ordinairement la moitié, à laquelle il joint, par un ancien droit, tous les grains qui surpassent une cerraine groffeut. L'ouvrage dure aussi long-tems qu'il le juge à propos; & lorfqu'il est fini, personne n'a la hardiesse de roucher aux mines. Ces inter- cause pour la ruptions font la feule cause que l'or n'est point apporté régulièrement dans les quelle l'or ne mêmes faifons; car si les Negres avoient toujours la liberté de travailler, leur sement parelle céderoit au besoin qu'ils ont des marchandises de l'Europe, & le rravail seroit aussi continuel que la nécessité du commerce. Leur Pays est si sec, qu'il ne produit aucune des nécessités de la vie. Les Mandingos, les Guineas & d'autres Marchands, tirent avantage de leurs besoins pour leur faire attendre long-rems les moindres secours, dans la vue de les leur faire payer plus cher. Mais fi les Européens s'établissoient une fois parmi eux, on les dé- Mière des Perslivreroir de la tirannie de ces étrangers ; & la connoissance qu'on leur donne- ples de Bambus. roit des marchandises de l'Europe serviroit également à leur en faire consommer davantage & à nous procurer de l'or avec plus d'abondance.

Dans cette vue, il faudroit commencer par leur fournir sur leurs frontieres toutes les commodités dont ils ont besoin, parce qu'ils ont aussi peu de disposition à fortir de leur Pays, qu'à recevoir ses Errangers. D'ailleurs, s'ils en- Utilit qu'on en treprenoient de traverser celui des Sarakolez pour se rendre anx Etablisse- peut uter. mens de France sur le bord du Sénégal, ces Peuples, qui sonr pauvres, avides, méchans, & de mauvaife foi, ne manqueroient pas, au mépris de tous les Trairés, de piller des passans qu'ils verroient chargés d'or. Ainsi les François se trouveroient engages dans des guerres continuelles, pour soutenir leur commerce. L'Auteur conclut que l'interêt de la Compagnie Françoise est d'établir

Mmmm

des Comptoirs bien fortifiés, dans un Pays dont elle a tant de richesses à se COMPAGNON.

1716.

Compagnon, & ceux qui onr entrepris à son exemple de pénétrer dans le Noms & lieux Royaume de Bambuk, pour confirmer l'alliance qu'il avoit commencée avec der mines conles Farims, n'ont pu trouver en remontant la riviere de Falemé, depuis fa jonction avec le Sénégal jusqu'au Village de Naye, c'est-à-dire dans l'espace

Furkarane.

de quarorze ou quinze lieues, qu'un feul Village où ils avent découvert quelques marques de mines d'or. Ce lieu, qui se nomme Furkarane, est une Habitarion ruinée, à deux lieues de la riviere, au Nord-Est, près d'un Marigot ou d'un Ruisseau qui va s'y jetter. Ce Marigot a trop peu d'eau pour recevoir des Barques; mais n'étant qu'à deux lieues de la riviere, il seroit fort aise, si l'on v avoir formé un Erablitlement, de transporter le minéral sur le dos des Chameaux. Outre les apparences d'une mine d'or, on y a trouvé celles d'une mine d'argent des plus riches. On prendroit facilement possession d'un lieu qui est abandonné, éloigné de roure habitarion, & qui n'est pas à plus d'une journée du Fort de Saint-Joseph.

banura.

La seconde mine d'or, dont on doit la découverre à Compagnon, est à l'Est de la riviere de Falemé, à vingr-cinq lieues de sa jonction avec le Senegal, environ cinq lienes dans les terres, entre les Villages de Sambanura & de Dallemuler. C'est un Canton haur & sabloneux, où les Negres trouvent de l'or, en lavant feulement la furface de la terre, qu'ils grartent au hazard, fans se donner la peine de la creuser.

Segalla,

Les environs de Segalla, Village à cinq cens pas de la rive droire de Falemé, en remontant cerre riviere, & à cinquante lieues de son embouchure, sont remplis de veines de la même couleur & de la même substance que celles des mines d'or de Ghinghi-Faranna; fans comprer que les Negres y recueillenr aussi de l'or en lavant seulement la terre. Il est d'une beauté extraordinaire, & facile à travailler. On ne doutera point que si ces terrains métalliques étoient ouverts par des mains habiles, ils ne produififent beaucoup plus que les Negres n'en peuvent rirer.

Ghinghi Faran

Les mines de Ghinghi-Faranna, font cinq lieues plus loin. Il femble que ce Canton foit uniquement composé d'ot. Le Farim de Taroko, qui en est le maître, ayant accordé à Compagnon la libe: ré d'enlever aurant de terre qu'il en souhaiteroir, elle fur prise au hazard, & lavée dans un vase, au fond duquel Compagnon trouva une groffe quantiré d'or pur, qu'il fir fondre fort aifément. Une autre preuve de la richeffe de ce rerroit, c'est que rous les marigors ou les ruisseaux qui l'arrosent & qui vont se jetter dans la riviere de Falemé. charient rant d'or dans leur sable, que les Negres voisins, lorsqu'ils ont befoin d'or pendant le repos de leurs mines, viennent aux bords de ces marigots & de la riviere de Falemé, en prennent le fable, le lavent, & tirent quanrité d'or. Cerre maniere de le ramasser n'est désendue dans aucun tems; & si les Negres éroient moins paresseux, elle suffitoir pour les enrichir.

Rivieres qui chargent de l'or.

> Les montagnes voifines de Ghinghi-Faranna, sont composées d'un gravier doux, qui paroît entierement couvert de paillettes d'or. Brue en communiqua des essais à la Compagnie de France, après avoir fait lui-même diverses experiences qui lui réuffirent heureusement. Sans le secours d'aucun dissolvant, il fit, avec le feu feul, des lingors d'or d'une excellente qualiré. Dans le même lieu, on

trouve des marcassites dorées, qui surpassent les esperances. On prétend que le Village de Nian Sahanna, sur la riviere Sannon, près de Turet Kandat, est un des premiers endroits où les Peuples de cette région ont découvert de l'or. Mine de Saban. La mine en est riche, & le travail facile. Mais le minéral demande d'erre fondu, ouvrage dont les Negtes n'ont aucune notion. D'ailleurs il est mêlé de fouffres d'arfénic, qui produisent de facheux effets sut ceux qui n'ont pas l'art de s'en défendre. Les Negres, qui sont idolârres de leur santé, & qui ont une extrême aversion pour le travail pénible, ont entierement abandonné cette mine. Il y a beaucoup d'apparence que le Farim de ce Canton cederoit volontiers un terrain dont il ne fait aucun usage.

La plus riche de toures les mines où les Negres travaillent actuellement, est Tamba Aura & presqu'au centre du Royaume de Bambuk, entre les Villages de Tamba Aura, & Nettoko, à trente lieues de la riviere de Falemé à l'Est, & quarante du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, fut la même riviere. Elle est d'une abondance surptenante, & l'or en est fort pur. Quoique tout le Pays, à quinze ou vingt lieues, soit si rempli de mines qu'on n'auroit pu les marquer routes dans la Carre sans y mettre trop de confusion , il est certain que ce Canton de Bam-

buk surpasse tous les autres en richesse.

Ces mines font environnées de montagnes, hautes, nues, & stériles. Les mines Habitans du Pays n'ayant pas d'autres commodirés que celles qu'ils se procurent avec leut or, font obligés d'y travailler avec plus d'application que leurs voifins. Le befoiu fert d'aiguillon à leur industrie. On trouve, dans cet espace, des trous qui n'ont pas moins de dix pieds de profondeur; ce qui doit paroitre merveilleux pout des Peuples qui n'ont ni échelles ni machines. Ils confessent tous qu'à la ptofondeur où ils s'arrêtent, l'or se trouve en plus grande abondance qu'à la surface. Lorsqu'ils rencontrent quelque veine mèlée de gravier, on de quelque substance plus dure, l'experience leur a fair comprendre qu'il faur brifer la marcassire pour en tirer l'or. Ils en lavent les fragmens, & raffemblent ainfi ce qui frappe leurs yeux. Qui ne conçoir pas qu'avec plus d'industrie ils en tireroient infiniment davantage ? Ajoutons qu'ils n'ont 1amais été capables de pénétrer jusqu'aux principales veines.

Toutes ces terres sont argilleuses, & de différentes couleurs; comme blane, Qualités desterpourpre, verd de mer, jaune de plusieurs nuances, bleu, &c. Les Negres de ce Canton l'emportent sur tous les autres pour la fabrique des cassors ou des têres de pipe. On voit briller de tous côrés, dans la terre dont ils se servent, du sable d'or & des paillettes de diverses grandeurs; mais les paillettes sont fort minces. Ils appellent cette terre Ghingan, c'cst-à-dire, terre d'or ou dorée. Quoiqu'elle air été lavée lorsqu'on l'employe pour les cassots, on en ti-

reroir encore beaucoup d'or.

Affez près du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, on trouve un marigot dont le Fort Sunt Pietre. fond & les bords fonr revêtus de roquailles colorées, ou de marcafiites méralliques. La couleur & le poids semblent indiquer quelques mines aux environs; & la difficulté de les découvrir ne sçauroit être infinie à si peu de distance du Fott.

Le Village de Naye a deux mines d'or. Celle qui est le plus près de la ri- Mines de Naye. viere est abandonnée depuis long-tems, parce qu'elle est sujetre aux inondations, & que les Negres ne pensent gueres à vuidet les puits. Mais on en a

Mmmm ij

644

COMPAGNON. 1716.

découvert une aurre, sur la droite de la riviere, & plus éloignée, qui n'a rien à redouter du débordement des eaux. Le Village de Naye est aisez grand-Comme il n'est qu'à quarre lieues du Forr Saint-Joseph, il ne seroit pas disticile de se saitir de cette mine ou de l'acherer.

mana Niakanel,

Vingt lieues au-dessus de Kaygnure, à ganche de la riviere de Falemé, on Mines de To- connoît une mine d'or dans les terres de Tomana Niakanel, où la purere du métal ne le cede qu'à fon abondance. Quoique le travail y foit aife, les Negres l'ont abandonnée, par l'opinion superstitieuse qu'il n'y a que des Femmes ou des Blancs qui puillent y travailler sans mourir. Les Femmes n'osent y mettre la main, parce qu'elles se croyent menacées du même danger que leurs maris. Ainsi, conclut l'Auteur, elle paroîr réservée aux Blancs, à qui l'interêt seul

est capable de faire mépriser les superstirions. On trouve, en différens lieux, des signes manifestes de mines d'or, sur-tour à

age de liou.

dix-fept lieues de la jonction des rivieres de Falemé & du Sénégal. L'Auteur défigne encore plus exactement le lieu , en marquant la trente-fixiéme Raque Mine le la Ra- de bois à main droite, Il nomme fouvent ces Raques, fans expliquer leur ufage; mais on croît comprendre que ce sont des poteaux, à distances égales, qui servent à marquer l'éloignement des lieux. La rerre de ce Canton est séche, stérile, & chargée d'un gravier doux, divifé en plusieurs couches de couleurs fort vives, comme celle de Tamba Aura & de Nettoko. Quoiqu'on n'ait pas. découvert d'autres mines jusqu'en 1720, on doit présumer que le même Pays. en a quantité d'autres, qui demeureut inconnues par l'ignorance & la parelle des Negres.

Autres métaux de Hambax.

Outre l'or & l'argent, dont la nature est fi prodigue dans la contrée de Bambuk, on trouve, dans quantité d'endroits, des pierres bleues, qu'on regarde comme des signes certains de quelques mines de cuivre, d'argent, de plomb, de fer, & d'étain. On y a trouvé d'excellentes pierres d'aimant, dont on a pris soin d'envoyer plusieurs morceaux en France. Mais l'ardeur ne doir pas être bien vive pour des biens d'une valeur médiocre, dans un Pays où l'on nous représente l'or si commun.

Fer extrême nicot commun dans toutes ces Courrees,

A l'égard du fer, ce n'est pas seulement dans les contrées de Bambuk, de Galam, de Kayne, & de Dramancr, qu'il est en abondance & d'une excellente qualiré. Il s'en trouve dans rous les autres Pays en descendant le Sénégal, sur-tout à Joël & Donghel, dans les Erats du Sirarik, où il est si commun que les Negres en font des pots & des marmites, sans autre secours que le seu & le marteau. Aussi n'en acherent-ils pas des François, à moins qu'il ne foit rravaillé.

Autres productrous,

Le Royaume de Galam produit quantité de cristal de roche, de pierres transparentes, & de beau marbre. Il n'est pas moins riche en bois de couleur, d'un grand nombre d'especes, dont quelques-unes donneroient beaucoup d'éclar à la reinture de l'Europe.

La Compagnie de France s'est fait apporter, du même Pays, des essais de falperre. Il ne demande que la peine du travail & du transport. Ce seroit épargner, al Europe, l'embarras de l'apporter des Indes Orientales, d'où l'on en tire beaucoup.

Deux fiftemes de Tirue vour s'ésublir dans le Royaume de baqubus.

Brue avoir formé différentes vûes pour l'établissement des François dans le Royaume de Bambuk. Il les réduifit à un feul système, qu'il foumir au juge-

COMPAGNON 1716.

ment de sa Compagnie. Il vouloit d'abord qu'on n'épargnât rien pour se concilier l'affection des Farims, & pour en obrenir la permission de bâtir des Forts dans leur Pays. Il proposoir d'en construire deux sur la riviere de Falemé, & d'en faire un rroisieme qui fur mobile, c'est-à-dire, de bois, pour le transporter de mine en mine, suivant les raisons qu'on auroit de préferer l'une à l'aurre. Le Directeur, les Officiers, les Mineurs, les Soldars, & rous les gens nécessaires à l'entreprite, auroient eu dans le Fort mobile une retraite toujours sure, dont la crainre des armes à feu auroir éloigné les Negres de Bam-buk. Mais ce projet entraînant des lenteurs, qui ne convenoient point à l'imparience de la Nation, il en forma un second, qu'il présenta à la Compagnie le 25 Septembre 1723. Il y établissoir que douze cens hommes étoient une armée suffisance pour la conquête du Royaume de Bambuk, & que l'entreriende ce corps de troupes, pendant quarre ans, ne reviendroit qu'à deux millions de livres. Il comptoit que quatre mille marcs d'or , à cinq cens livres le marc, rembourseroient toute la dépense, & que les mines sontrairoient annuellement plus de mille marcs. Mais on ne s'est point apperçu jusqu'à préfent que ce lystême air éré goûré.

On ne peut se dispenser de donner ici quelque idée de l'étendue & de la Lumieres qu'in firuation d'un Royaume dont on a tant vanté les richesses. Du côté du Nord, la simulton de ce le Royaume de Bambuk s'étend dans une partie des Régions de Galam & de Fays-Kasson. A l'Ouest, il a la riviere de Falemé & les Royaumes de Kantu & de Kombregudu; au Sud, celui de Mankanna, & les Pays à l'Ouest de Mandingo. Ses bornes Orientales sont encore peu connues. On scait seulement qu'elles touchent aux Pays de Gadda & de Guinée, où les Voyageurs Européens

n'ont pas porré bien loin leurs découverres.

Le Pays de Bambuk, comme ceux de Kontu & de Kombregudu, n'est gouverné par aucun Roi, quoiqu'il porte le nom de Royaume. Peur-être avoir-il de Bambus, autrefois des Souverains. Mais à présent les Habitans n'ont pour Seigneurs que les Chefs des Villages, qui sont nommés Farims, vers la riviere de Falemé, avec l'addition du lieu dont ils sont les maîtres; comme Farim Torako, Farim-Furbarane. Dans l'intérieur du Pays, ces Chefs s'appellent Elemanni , ou porrent d'autres noms. Quoique leurs ritres soient moins fastueux que ceux d'Empereur ou de Roi, ils ont la même autorité, & leurs Sujets vivent dans la même foumission, aussi long-tems du moins qu'observant les anciens usages de cette Aristocrarie, ils n'entreprennent point d'innovation; car il seroir dangereux ici d'aspirer au pouvoir arbirraire. Le moindre châtiment qui menaceroir les usurpareurs, seroir une honteuse déposition ou le pillage de leurs biens.

Tous ces Farims ou ces Chefs, font indépendans l'un de l'autre; mais leurdevoir les oblige de se réunir pour la désense du Pays, lorsqu'il est arraqué dans le corps ou dans les membres. Les Habitans s'appellent Malinkups, Ils. Le pays effortfont en fort grand nombre, comme on en peur juger par la multirude de peuple, Villages qui sont à l'Est de la riviere de Falemé, quoiqu'on n'ait pû donner place dans la Carte qu'aux plus confidérables. Le Sannon, le Guianon, la Mansa & d'autres perires rivieres qui se rendent dans celle de Falemé ou du-Sénégal, sont aussi bordées d'Habitations. Mais le centre du Pays n'est pas sepeuple, parce que les lieux qui n'ont pas de rivieres sont secs & stériles. La terre.

Mmmm iii.

COMPAGNON, 1716. 11 I'cli moins au centre. Kaifon que l'Auteut en apporte.

n'y produit ni miller, ni riz, ni légumes. La paille même y manque pour convrir les maisons. Cette stérilité vient de la chaleur excessive du climat, nonseulement parce qu'il est entre le douze & treizième dégré de latitude du Nord. mais encore plus parce qu'étant environné de hautes montagnes, l'air n'y rrouve aucun passage, & les vapeurs qui s'exhalent sans cesse d'un fond si rempli de métaux & de minéraux, y demeutent constamment renfermées. Aussi le séjour de ce Canton est-il fort mal-sain, & très-dangereux pour les Errangers, quoique les Habitans naturels n'en souffrent aucune incommodité.

Comme le Royaume de Bambuk produit quelques Animaux extraordinaires, & plusieurs Plantes qui lui sont propres, il est naturel de les placer ici,

fans les confondre dans l'article général de l'Histoire naturelle.

Slages blancs.

On y trouve une espece de Singes blancs, d'une blancheur beaucoup plus brillante que les Lapins blancs de l'Europe. Ils ont les yeux rouges. On les apprivoise aisément dans leur jeunesse; mais lorsqu'ils avancent en âge, ils deviennent aufli méchans que les Singes des autres Pays, Jusqu'à présent il n'a pas encore été possible d'en apporter un vivant au Fort Saint-Louis. Outre la délicatesse de leur constitution, ils paroissent chagrins lorsqu'ils sortent de leur Pays, & leur tristesse va jusqu'à leur faire refuser routes sortes de nourriture.

Le Renard blanc est un autre animal particulier au Pays de Bambuk, qui n'est pas moins ennemi de la volaille que celui de l'Europe. Sa couleur est un blanc argenté. Les Negres en mangent la chair, & vendeur la peau aux Comptoirs François.

Piggons verds. Anieral nomme Ghiamala-

Les Pigeons de Bambuk sont tout-à-fait verds; ce qui les fait prendre souvent pour des Perroquets. On trouve dans le même Pays & dans les Régions voilines, un Animal extraordinaite, nommé Ghiamala. Il se retire particulierement à l'Est de Bambuk, dans les Cantons de Gadda & de Jaka. Ceux qui l'ont vû prétendent qu'il est plus haut de la moitié que l'Elephant , mais qu'il n'approche pas de sa grosseur. On le croit de l'espece des Chameaux, avec lesquels il a beaucoup de ressemblance par la tête & le cou, Il a d'ailleurs deux bosses sur le dos comme le Dromadaire. Ses jambes sont d'une longueur extraordinaire, ce qui sert encore à le faire paroître plus haut. Il se nourrit, comme le Chameau, de ronces & de bruyeres. Aulli n'est-il iamais fort gras. Mais les Negtes n'en mangent pas moins la chair, lorsqu'ils peuvent le prendre. Cet animal pourroit devenit propre à porter les plus lourds fardeaux, si les Negres étoient capables de l'apprivoiser. Le Pays de Bambuk ayant peu de pâturages, on n'y voit pas de troupeaux, à la réferve de quelques Mourons & de quelques Chevres, qui trouvent à vivre dans les lieux les plus fecs. Le Ghiamala est extrêmement féroce. La nature l'a pourvû de sept petites cornes fort droites, qui dans leur pleine grandeur font longues chacune d'environ deux pieds. Il a la corne du pied, noire & semblable à celle du Bœuf. Sa marche est prompte & se soutient long-tems. Les Negres trouvent sa chair excellente.

Meiles blancs & tachetés.

Quoique le Merle blanc passe pour une chimere, il s'en trouve néanmoins de cette couleur dans le Pays de Bambuk & de Galam. On y en voit aussi de Monuceros, ou marquetés. Le Monoceros ou l'Oyfeau du Paradis, n'y est pas rare. Sa granl'otican en l'ata- deur est celle d'un Cocq ordinaire, & son plumage varié, sur-tout aux ailes.

Son bee est crochu, comme celui de l'Aigle; ses éperons gros & robustes. Il a fut la tête deux plumes, longues de trois ou quatre pouces, qui se joignent dans un point avec l'apparence d'une corne ; ce qui a fait croire mal-à-propos que c'en étoit une.

COMPAGNON. 1716.

Les cantons sabloneux du Royaume de Bambuk produisent une espece Espéce de pois de pois fort finguliere. La cosse en est ronde, d'environ deux pouces de dia- finguliere metre. La rige rampe & s'étend fort loin. Il est fort ordinaire de lui voir cinq ou fix pieds de longueur. Ses feuilles, semblables au treffle, n'ont pas moins de six pouces de long, & sorrent deux à deux, à cinq ou six pouces de distance. C'est entre les deux feuilles que se placent les steurs ; mais elles sont de différentes formes. Les premieres forment un calice ouvert, composé de cinq feuilles bleues, longues de quinze ou seize lignes, & presque de la même largeur. Ce calice est supporté par cinq petites scuilles vertes, fort douces & fort brillances. Le centre du calice contient quantité de filets, longs de fix lignes, d'un jaune foncé ou couleur d'orange; mais il est sans piston. Les autres fleurs rellemblent à celles de nos pois. La plus grande différence entre les unes & les autres, c'est que les premieres ne produisent point de cosse ; an lieu que les autres en donnent une, qui est partagée en petites cellules par une petite peau rouge. Chaque cellule contient un pois, de la groffeur d'une balle de moufquet, de seize à la livre. Les pois sont ronds, d'un gris marbré, duts, & difficiles à cuire s'ils n'ont été trempés dans l'eau chaude pendant onze ou douze heures. Comme ils viennent fans culture , les Negres en font beaucoup de cas, & les préferent à de meilleures especes qui leur coureroient plus de peine & de travail. Ce qui paroît fort extraordinaire dans cette Plante, c'est que ses différentes sortes de sleurs sont placées alternativement de chaque côté de la rige.

Abel-Mosh on

L'Abel-Mosh, nommé autrement la Graine de Muse ou l'Ambrette, croît en graine de unice abondance & fans culture dans le Pays de Galam. Les Negres n'en font aucun usage. Leuts femmes mêmes, qui aiment beaucoup les odeurs & qui sont pasfionnées pour les cloux de girofle, dont elles portent des pacquets autour du cou, négligent cette graine, par la feule raifon peut-être qu'elle est fort commune; car lorsqu'elle est cueillie doucement, elle rend une odeur de muse qui est fort agréable. Il est vrai que cette odeur se dissipe ; mais elle peut être renouvellée avec de la graine fraîche. Les Marchands ne doivent pas fouhaiter que l'usage s'en établisse parmi les Negres, parce que le girotle, qu'ils

achetent affez cher, leur deviendroir inutile.

Description de

Lorsque l'Abel-Mosh se trouve dans un riche terroir, & qu'il rencontre un arbre auquel il puisse s'attacher, il s'éleve jusqu'à six ou sept pieds de hauteur. Sans ce secours, il rampe sur la terre, & ne s'éséve à la fin que d'environ deux pieds. Ses cosses sont rondes, blanches, tendres & couvertes d'un duver. Les feuilles croissent deux à deux , mais d'inégale grandeur. Celles du côté superieur sont beaucoup plus grandes que les autres. Elles sont dentelées ; & quoique l'échancrure ne soit pas fort profonde, elle forme des angles si aigues qu'on les croiroit capables de piquer. Leut couleur est un verd brillant au-desfus, & plus pâle au-dessous. On prétend que ces feuilles, bouillies dans l'eau, & réduites en cataplasmes, sont un remede excellent pour les tumeurs, & qu'elles les sont meurir en peu de tems. Elles ne sont pas moins estimées pour

COMPAGNON. 1716.

les contusions & les érésipelles. C'est du pied de la feuille que sortent les fleurs, composces de cinq feuilles rondes, qui forment un grand calice. Le dehors est de couleur d'or fort brillante, & le dedans couleur de pourpre. Du fond du calice il s'éleve plutieurs filets, au milieu desquels est un piston blanc, qui se change en un fruit pyramidal, à cinq angles. Il est d'abord d'un verd pâle, ensuite brun & presque noir dans sa maturité. Ce fruit contient quantiré de petite semence grise, plate d'un côté, de la forme d'un rognon, & d'une odeur d'ambre qui est fort agréable. On prétend que cette semence est extrémement chaude . & qu'elle est d'un excellent usage dans certaines maladies. Il s'en rrouve chez nos Parfumeurs. On les accuse même de s'en servic pour falfifier leur musc.

Bataula ou brurce de Bambuk.

Entre les curiofités du Pays de Bambuk, Brue recut des Marchands Mandingos plusieurs calebasses remplies d'une certaine graisse, qui sans être aussi blanche que celle du Mouton avoit la même confiftence. On la nomme Bataule dans le Pays. Les Negres qui sont plus bas sur la riviere lui donnent le nom de Bambuk Tulu, ou beure de Bambuk, parce qu'elle leur vient de cette Contrée. C'est une admirable présent de la nature. Cependant on assure que la meilleure vient du Pays de Ghiaora, fut les bords du Senegal, trois cens vingt lieues à l'est de Galam. L'arbre qui produit le fruit d'où l'on tire cette Son Origine. graille, est d'une grosseur médiocre. Les feuilles sont petites, rudes, & en fort grand nombre. Si on les presse entre les doigts, elles rendent un jus huileux. Les incisions qu'on fait au tronc de l'arbre en tirent la même liqueur,

mais en moindre quantité. On n'en connoîr pas d'autre proprieté, parce que les Mores & les Negres s'attachent plus au commerce de leur beurre qu'à l'étude

Description de de l'arbre qui le produit. Cependant on sçait d'eux que le fruit en est rond, te, & de fon

de la grosseut d'une noix, & couvert d'une coque, avec une perite peau séche & brillante. Il est d'un blanc rougeatre, & ferme comme le gland, huileux & d'une odeur aromatique. Son noyau est de la grosseur d'une muscade, & fore dur ; mais l'amande qu'il contient a le goût d'une noisette. Les Negres sont passionnés pour ce fruit. Après en avoir séparé une partie, qui tient de la nature du suif, ils pilent le reste & le mettent dans l'eau chaude, Il s'en forme une graisse qui surnage. C'est ce qui leur tient lieu de beurre ou de lard, avec leurs légumes, & quelque fois sans aucun mélange. Les Blancs qui en mangent sur le pain ou dans les sauces, ne le trouvent pas différent du latd, à la reserve d'une perite acreté qui n'est pas désagréable. Brue paroît persuadé que l'usage de cette graiffe est fort sain. Les Negres l'employent d'ailleurs avec succès pour la guerison des rhumatismes, des sciariques, des douleurs de nerfs, & des autres maladies de cette nature. Ils la préférent beaucoup à l'huile de palmier. Leur méthode est d'en frotter devant le feu les parties attaquées, pour y faire pénerrer la graisse autant qu'il est possible; de les couvrir ensuite avec du papier gris, le plus doux, & de les tenir chaudement sous quelque drap fort épais.

Son wage pour divertes maisdies,

6. I f.

Suite des affaires du Comptoir François à Mankanet.

Est ici qu'il faut joindre aux transactions du seur Brue ce qu'il rapporte de Mankaner

Mankanet, après le rétablissement du Fort en 1718, & ce qui regatde le projet qu'il avoit formé de bâtir un Fort à Kaygnu, pour couper le commerce des Anglois sur la riviere de la Gambra.

BRUE. 1718. Démèlés avec

Ausli-tôr que le Fort de S. Joseph eut été rétabli à Mankanet, Brue reçur plusieurs plaintes, au Fort Saint Louis, des insulrescontinuelles que les Agens un Alassia de la Compagnie recevoient d'un Chef Negre nommé Budel, Alkaide de Tonka Niama. Cer Ennemi des François défendoit le commerce, suivant les mouvemens de son caprice, dans la vûe de faire monter les droits aussi hauts que ceux du Sirarik, ou de réduire les Agens à la nécessiré de quitrer le Pays. Brue prit la résolution, le 21 de Juillet 1718, d'envoyer au sieur Charles, Gouverneur du Fort Saint Joseph , l'ordre de rassembler toutes les municions nécessaires pour sa défense & de commencer alors à punir rigoureusement Budel. non-seulement par le pillage & l'incendie de son Village, mais s'il en trouvoit l'occasion, en l'enlevant lui-même avec ses semmes & ses enfans. Il ajoûroit à cer ordre que si Tonka Niama prenoir le parti de son Alkaide, au lieu de le ral, & ses effet. corriger, & refusoit de satisfaire la Compagnie, il vouloit que Charles engagear les Bakarris, ou les principaux Seigneurs de Galam, à déposer leur Roi, pour en élire un plus agréable aux François. Cesmenaces, qu'on ne chercha point à tenir secrettes, allarmerent si vivement le Roi, son Alkaide & les Bakarris, qu'abandonnant toute leur fierté, ils devintent extrémement civils. Mais c'éroir un masque, sous lequel ils vouloient artendre l'occasion d'exercer leur ressenriment.

La paix dura jusqu'en 1722, que l'Alkaïde & les Bakarris de Mankanet, fourenus par Tonka Niama, recommencerent leurs outrages, & les poufferent si loin, qu'ils tuerent un Facteur à son rerour du marché. Le Gouverneur commencent. de Saint Joseph, qui se nommoit alors Charpenrier, ne se rrouvant point en état de penser à la vengeance, prit le parti d'atrendre l'arrivée des Barques du Fort Saint Louis. A peine eurent-elles parù qu'il rassembla toutes ses forces; & tournant vers le Village de Mankaner, il batrit en pleine campagne les Negres qui avoient pris les armes, il en tua foixante, il en blessa le dou- Negres. ble & fit quarre cens Esclaves. Ensuire il brûla le Village, après en avoir enlevé

tous les bestiaux. Un châtiment si juste & si sévere jetta la terreur dans tout le Pays, & força Tonka Niama & ses Bakarris d'implorer la clémence des Vainqueurs. Ils employerent pour médiareurs les Marburs de Dramanet, & les principaux Négocians Negres, qui s'étoient conservé l'amitié des François. Charpentier se fix presser long-tems, & ne manqua pas, dans l'intervalle, de faire conduire ses Esclaves & son burin au Fort Saint Louis. Ensuite il se rendit aux sollicitations des Marbuts. Le Roi désavoua la conduite de ses Bakarris, qui reconnoissant leur faute demanderent pardon aux François, & se reconnurent su- confirmation iers de la Compagnie de France. Le Trairé fur confirmé avec les cérémonies ordinaires, par le serment des deux Parties. Il y a beaucoup d'apparence qu'il continuera d'être observé fidélement, comme il n'a pas cesse de l'être jusqu'aujourd'hui; sur-tout depuis que la Compagnie est devenue plus puissante dans ces Régions, & que son commerce ne fair qu'augmenter de jour en jour.

Retabliffimen

Lorsque Brue avoir été rappellé en France, peu de tems après la perre du Renarques for Fort de Dramanet en 1702, plusieurs Facteurs s'étoient fait un mérire d'écrire meas. Tome II.

BRUS. 1722.

Divers projets propotès à la Compagniefrangoite pour bâtit un Fort-

leurs fennimens à la Compagnie fur les lieux fee plus propres à la conmêthon d'un nouveau Fort. Mais la plupart n'avoien pres pour guides que
leur pation & leur intrefer. La différence des opinions tint long-rems la Compagnie ne fuippens. Quelques-unes propofoient de baitir à l'embouchure de la
tiviere de Falemé, & cer a vis n'auroir pas ée le moiss raifonnable, s'il avoir
éré possible de Fexeurer. D'autres furern pour Mankaner, fans considerer ce
qu'il y avoir à craindre parmi des Negres factienx & rurbulens. Enfin d'autres
bueren l'I'lle de Kaygna, & pritern parin pour l'opinion de Brue, qui avoir
toujous jugé ce lieu fort commode, pourvi qu'il y cir pràs de la triviere faleméu na utre Fort, rel que celui de D'armaner, pour fouerni le principal
érabilifement, & que le commerce pir fusifire aux frais de ces deux Comptoris,
ce qu'on ne pouvoir connoirt eque par une expérience de plustieurs amnées,

Projet du Frere Apoilinaire, Ses sation: pour l'apjuyer.

Le Frere Apollinaire ayant été consulté, comme un homme de probité & d'expérience, déclara qu'on ne pouvoir choisir de place plus favorable que le Canton de Dramaner. 1". Parce que les provisions y sont en abondance, objet d'une importance égale pour la commodité des Agens de la Compagnie & pour l'entretien des Esclaves jusqu'à l'arrivée des Barques, 2°. Parce qu'on y pourroir roujours comprer fur un commerce avantageux, & trouver pendant toute l'année l'occasion d'acherer des Esclaves, de l'ivoire & de l'or, pourvû que les marchandises ne manquassent point au Comptoir, & que les Facteurs fussent des gens doux & civils. 3°. Frere Apollinaire représentoit qu'à la vérité les Sarakolez de Kavenu defiroient de voir chez eux un Etablissement François; mais qu'étant une Nation maligne & turbulente, & leurs Chefs fort avides, il seroir fort difficile, dans le cas d'une rupture, de retirer les marchandifes d'entre leurs mains ; que comme il étoir vrai néanmoins qu'on pouvoir rirer de l'avantage du commerce de Kaygnu, parce que les Caravanes de Bambara Kana s'y arrêroient, & que les Marchands Negres seroient bien aises qu'on leur épargnât la peine de porter leur ivoire & leur or jusqu'à la Gambra, il croioir qu'en attendant que le Fort de Dramanet fur en état de sourenir celui qu'on vouloit bâtir à Kaygnu, il falloir ne pas négliger ce dernier lieu, & prendre foin d'y envoyer des Barques pour le passage des caravanes. Il ajoûroit qu'il feroit plus aifé de foutenir un établissement à Dramanet qu'à Kaygnu, parce qu'ici la paresse des Sarakolets rendoit les provisions toujours rares; de forte que dans toutes les suppositions, il étoir nécessaire d'avoir un Fore à Dramaner, ne fur-ce que pour fournir des provisions à l'aurre.

Autres raifons.

D'ailleurs il faifoir obferver que dans les rens mêmes où la rivèrer eft la plus baffe, il y a toujours devan Dramaent un Canal d'une demie-lieux de largeur, avec fix ou fept pied d'eau; ce qui fufficir pour les Barques; au lieu que la rivèrer étant rop large à Kaygnu, il y avoit à peius effez d'eau poor les Canors; enfin que fi les François vouloient pouffer leux commerce dans le Paya de Rambuk, il falloir abdolument qu'ils culfient deux ou trois poftes fortifiés fur la rivère de Falemé; particulièrement à Kaygnura; ce qui étabilifoir encore la nécellité d'un Fort à Dramanes; pour les provisfons. Kaygnura eft fitué dans un lieu fort avantageux, & dépend d'un Peuple ami des François, li n'ét qu'il à ti-hait ou vingt lieux de Dramanes prattere, fans être beaucoup plus éloigné par eau. C'eft ce qui a fait prendre enfin le parti d'y bâtit un Fort fou le nom de Saim Pierre, comme on l'a déja; renarqué.

Il patoît par toutes ces raisons qu'un Etablissement à Kaygnu a toujouis été regatdé comme un objet fott impottant pour le commerce des François sur le Senegal. Auffi Brue n'avoit-il pas cesse de presser la Compagnie, depuis son premier voyage au Royaume de Galam en 1697. L'Isle de Kaygnu, ou de Gaveir de Ray Kaygniaux, comme Labat l'a corrompu dans sa Langue, est siuée dans gou. la riviere du Senegal , un peu au-dessous des Cataractes de Felu , & vingt lieues au-dessus de Mankanet. Sa longueur est d'environ une lieue, & dans les plus grandes inondations l'eau ne couvre que sa pointe Est. Les Pays voifins, habités par les Negres, font bien cultivés & fournissent beaucoup de provisions. Mais le principal avantage de sa situation est d'avoit à l'oppofire une Ville du même nom, où les Mandingos & les autres Marchands de tajenie de ce licu. Tombuto, de Bambara Kana, & de plusieurs autres Contrées à l'Est & à l'Est-Sud-Est, ne manquent jamais de s'arrêter avec les Esclaves qu'ils amenent de l'intérieur des terres, pour les conduire sur la riviete de Gambra, où ils les vendent aux Anglois. On en doit conclure de quel avantage il fetoit de pouvoir intercepter ces Marchands & leur faire perdre l'envie d'aller plus loin, en leur fournissant ici des matchandises pour leur or , leurs Esclaves & leur ivoire. On composeroit avec eux d'amant plus facilement, que ce seroit leut épargner près de deux cens lieues qui leur restent à faire jusqu'aux Etablis. les François en femens Anglois fut la riviere de Gambta. Outre une nouvelle ouverture pour préputace des Anle débit de ses marchandises, la Compagnie seroit assurée de trouver tous les glois. ans une groffe quantité d'ot , & depuis quinze cens jusqu'à deux mille Esclaves. A la vérité les Anglois ont porté le prix des Esclaves trois ou quatre fois plus haut qu'il n'étoit anciennement, dans la vûe de ruiner le commerce de France. Mais que deviendroit le leur sur la Gambra, si la fource en étoit coupée à la distance de deux cens lieues? Ils seroient peut-être obligés d'aban-

Rene Conclusion en

On convient que ce commerce avec les Mandingos ne peut procurer des Efclaves que de Bambara. Mais il est certain que ces Negres sont les meilleurs de l'Afrique pour le travail; qu'ils font robustes, dociles & fidéles; enfin qu'ils ne sont pas sujets, comme la plupart des Negres de Guinée, à se désesperer de leur condition , jusqu'à vouloir s'en délivrer par la mort ou la fuite.

donner rous les Exablissemens qu'ils ont sur cette riviere.

Le sieur Courbe, que Brue eus pout Successeur en 1702, suivit le plan qu'il ce prejet de-mutre encore lui avoit laisse, & n'épargna rien pour engager la Compagnie à bâtir un Fort (Lus execution, à Kaygnu. Mais il fut tappellé avant l'execution; & le fieur Mustelier, qui prit sa place en 1710, écrivit si fortement contre ce projet, qu'il parvint à le faire abandonner. Brue ayant repris l'Emploi de Directeur Génetal en 1714, rentra auffi-tôt dans toutes ses anciennes vues, & renouvella ses efforts pour les faite gouter, fans y avoir jamais pû réuffir. Il dreffa en 1727 un Mémoire, datté du Fort Saint Louis, le 27 de Fevrier, où toutes ses raisons furent réunies avec beaucoup de force, mais avec aussi peu de succès. On trouveta, dans la fuire de ce Recueil, les remarques de quelques autres Voyageurs fur l'état actuel du Commerce de France en Afrique.

### FIN DU SECOND VOLUME.



Nnnnii

# TABLE

DES CHAPITRES PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

LETTRE de M. BELLIN, Ingenieur de la Marine, à M. l'Abbé PREFOST. Page iii

## LIVRE IV.

Premiers Voyages des Anglois aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnic de Marchands.

HAPITRE I. Voyage de Sir Henri CHAP. V. Voyage du Capitaine John Middleton, à la Mer Rouge & à Saris à la Mer Rouge, aux Moluques Surate , en 1610 , Journal de Nicolas Dounton , Capitaine du Pepper-Corn, dans la Flotte de Sir Henri Middleson , CHAP. II. Voyage d'Antoine Hippon à la Côte de Coromandel , à Bantam & à Siam en 1611. CHAP. III. Journal de Peter William-

fon Floris , premier Facteur du Capitaine Hippon duns le même Voyage,

CHAP. IV. Voyage de Samuel Castleton à Priaman, en 1612,

& au Japon , en 1611, CHAP. VI. Divers événemens arrivés à Bantam & dans d'autres Parties des Indes Orientales, depuis le mois d'Odobre 1605, jufqu'au même mois

1600 . CHAP. VII. Relation de ce qui se passa dans l'Isle de Firando pendant le Voyage de Saris à la Cour de l'Empe-

reur du Japon , CHAP. VIII. Voyage & avantures de William Adams , Pilote d'un Navire Hollandois , aux Isles du Japon, 213

### LIVRE V.

Voyages en différentes Parties de l'Afrique & dans les Isles adjacentes, avec la description des Pays & des Habitans.

HAPITRE L. Deseription des Isles Parag. IV. Isles de Gomera, de Palma, Canaries & de l'Isle Madere, par d'Hiero ou Ferro , de Lancerota & de Thomas Nicols , 125 Fuerte Ventura,

Parag. I. Isles Canaries en géneral, 126 Parag. II. Isle Canarie, 132 Parag. V. Trois Voyages au fommet du Pic de Tenerife, avec des observations Parag. III. Isle de Tenerise, fur l'origine des Guanches, & fur les 134

## TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES. 652

Caves des Morts 249 Parag. VI. Description de l'Isle de Madere , Parag. VII. Hiftoire de la découverte de l'Isle de Madere, 277 CHAP. II. Voyage d'Aluise da Cada Mosto, au long des Côtes d'Afrique, julqu'à Rio Grande, en 1455, 285 CHAP. III. Second Voyage d'Aluise da Cada Mosto en 2456, & découverte des Isles du Cap Verd ,

CHAP. IV. Voyage de Piedro de Cintra à Sierra Leona , écrit par Cada Mofto ,

CHAP. V. Voyage de Georges Roberts au Cap Verd & aux Isles du même nom, en 1721,

CHAP. VI. Description des Isles du Cap Verd , 263 Parag. I. Observations general Illes du Cap Verd , Parag. II. Isles de Sal & de Parag. III. Isles de Mayo ou de May .

268 Parag. IV. Isle de S. Jago, ou de Saint Jacques,

Parag. V. Isle de S. Philipe, ou de Fue-Parag. VI. Isle de S. Jean , on Brava ,

Parag. VII. Isle de S. Nicolas 400 Parag. VIII. Ifles de S. Vincent & de S. Antoine ,

## LIVRE VI

Voyages au long de la Côte Occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco julqu'à Sierra Leona, contenant la description de plusieurs Pays & de leurs Habitans.

THAPITRE I. Etablissement des François entre le Cap Blanc & Sierra Leona , CHAP. II. Voyage en Lybie, particulièrement au Royaume du Senegal fur

le Fleuve Niger . CHAP, III. Voyages du Sieur André Brue, au long des Côtes Occidenta-

les d'Afrique, Parag. I. Differends entre Brue, & le Damel , Roi de Kayor , Parag. II. Voyage, par terre, de Rufco au Fort S. Louis ,

Parag. III. Route de Rufisco à Biyurt & du Fort S. Louis à Kayor, suivan. Parag, IV. Révolution du Royaume de Kayor en 1695,

CHAP. IV. Description de la Rivie

lu Senegal , tirée des Mémoires de M. Brue ; où l'on examine si cette Rivie-

re eft le Niger ou un de fes bras , 487 Parag. II. Recherches fur le Niger; où l'on examine si les Rivieres du Senegal & de Gambra en sont des bras, 497 CHAP. V. Premier Voyage du Sieur Brue fur le Senegal , en 1697, son Parag. II. Remarques fur la Nation des Foulis, fur leur Pays & fur leur Gouvernement,

CHAP. VI. Second Voyage du Sieur Brue fur le Senegal , jufqu'au Rolaume de Galam, en 1608, Parag. II. Observations fur le Rolaume de Galam, & sur les découvertes des François au-delà; avec quelques recherches fur le Pays de Tombuto, 528

CHAP. VII. Differends entre les François. & les Anglois pour le commerce de la Riviere de Gambra . CHAP. VIII. Voyage du Sieur Erue, d'Albreda à Kachao , 545

Nnnniij

TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES. CHAP. IX. Voyage du Shur Brue aux servations sur le Commerce de Gorée, Ifles de Biffao & des Biffagos , \$57 196 Parag. II. Description de l'Isle de Bif-Parag. II. Observations fur le Commerfao & des ujages du Pays , 161 ce de Gorée 601 Parag. III. Voyage dans l'Isle de Bu-CHAP, XI, Troisième Voyage du Sieur lam , 568 Brue fur le Senegal, Parag. IV. Voyage à Kazegut, une des Parag. II. Observations fur la Gomme du Senegal , & fur fon Commerce , Ifles des Biffagos , 574 Parag. V. Affaires de Biffao , 578 619 Parag. VI. Voyage de Geves, avec une CHAP. XII. Etat des Pays, au Nord description historique & géographique du Senegal, d'où l'on tire la Gomme, des Pays & des Isles jusqu'à Sierra CHAP. XIII. Relation de la découverte Parag. VII. Supplément au Voyage de du Royanme de Bambuk, ou Bam-Biffao, par un Voyageur anonyme, bouc, & de fes Mines d'or, en 1 716, Parag. II. Suite des affaires du Com-CHAP. X. Entreprise pour découvrir le

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

ptoir François à Mankanet,

Lac de Kayor en 1714, avec des ob-

# AVIS AU RELIEUR,

## Pour placer les Cartes Géographiques.

| s. CArtedu Golphede Ben-                                                                                                         | 16. Plan du Fort d'Arguim , p. 441                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gale, p. 92                                                                                                                      | 17. Plan de Portendic , appellé                                                                                           |
| 2. Carte des Isles de Java, de                                                                                                   | aussi Portodali , Portudaddi ,                                                                                            |
| Sumatra, Borneo, Détroirs                                                                                                        | Penia , &c.                                                                                                               |
| de la Sonde, Malaca, Golphe                                                                                                      | 18. Plan de l'Ise de Gorée avec                                                                                           |
| de Siam, &c. p. 102                                                                                                              | ses Fortifications, communi-                                                                                              |
| 3. Carte des Côres de Cochin-                                                                                                    | qué par MM. les Directeurs                                                                                                |
| chine, Tunquin, & partie                                                                                                         | de la Compagnie des Indes, p. 449                                                                                         |
| de celles de la Chine, p. 172 4- Carte des Ides du Japon & la Prefqu'isle de Corée, avee les Côres de la Chine depuis            | 19. Plan de l'îste de Gorée parle<br>Sieur Conpagnon,<br>20. Carte des Pays voisins des<br>Rivieres du Senegal & de la    |
| Pekin jufqu'à Canton , p. 152                                                                                                    | Gambra, p. 465                                                                                                            |
| 5. Carte des Isles Philippines ,                                                                                                 | 21. Cours de la Riviere de Sa-                                                                                            |
| Célebes & Moluques , p. 140                                                                                                      | naga ou du Senegal, p. 487                                                                                                |
| 6. Carte des Isles Canaries, p. 226 7. Carte de l'Isle de Ténerife, p. 234 8. Carte des Isles de Madere & de Porto-Santo, p. 263 | 22. Carte de l'entrée de la Riviere du Senegal, p. 489<br>23. Ilfe de S. Louis au Senegal,<br>& Fort de S. Joseph, p. 490 |
| 9. CartesdesIficsdu CapVerd, p. 321                                                                                              | 24. Plan du Fort S. Louis dans                                                                                            |
| 10. Plan de la Ville & des Forts                                                                                                 | l'Isle de Sanaga ou du Senegal, ibid.                                                                                     |
| de S. Jago, p. 374                                                                                                               | 25. Cours de la Riviere du Se-                                                                                            |
| 11. Isle de Mai, vûe de l'Isle                                                                                                   | negal depuis fon Embouchu-                                                                                                |
| S. Jago. Havre de Praya, p. 368                                                                                                  | re jusqu'au Défert, p. 501                                                                                                |
| 12. Isle & Baye de S. Vincent, p. 415                                                                                            | 26. Cours du Senegal depuis le                                                                                            |
| 13. Carre de la Côte Occiden-                                                                                                    | Défert jusqu'àl'îlle du Morfil,                                                                                           |
| tale d'Afrique, depuis le Cap<br>Blanc jufqu'à Tanit,<br>14. Carte d'une patrie de la<br>Côte d'Afrique, depuis Ta-              | reFalemédans le Pays de Bam-                                                                                              |
| nir jusqu'à la riviere du Sene-<br>gal, p. 434<br>15. Plan de la Baye & Isle d'Ar-                                               | 28. Côte d'Afrique & les Isles                                                                                            |
| guin , p. 418                                                                                                                    | 1                                                                                                                         |

Nota. Les transfossitions n'empléhent pas que le rapport du numeto des Cartes avec la page indiquée ne seis sands. Il en ust de même dans l'Avis pour les Figures. On n'a pir garder plus d'ordre, parce que les Planches n'ent pa servies, en même teun, des manis de l'Ouvrier.

# II AVIS AU RELIEUR,

## Pour placer les Figures.

|                                                             | 4  |     |                                        |    |      |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------|----|------|
| I. Vue de la Rade de Go-<br>rée,                            | p. | 601 | XIV. Vue d'une Ville des Fou-          | p. | 401  |
| II. Plan de l'Isse James sur la<br>Gambra,                  | p. | 537 | lis,<br>XV. Cave sepulchrale des Guan- | p. | 514  |
| III. Vûe de la Ville & de la Ra-                            |    |     | ches,                                  | p. | 261  |
| de de Funchal, Capitale de                                  |    |     | XVI. Supplices du Japon,               | p. | 157  |
| l'Isle de Madere ,                                          | p. | 266 | XVII. Marche militaire du Ja-          | •  | - ,, |
| IV. Vue du Cap de Bonne - Ef-<br>perance. Baye de la Table, |    |     | pon,<br>XVIII. Festin du Gouverneur de | p. | 160  |
| &c.                                                         | _  |     | Mocka,                                 |    |      |
|                                                             | p. | 47  | VIV VA. J. B 1. 1                      | p. | 133  |
| V. Vûe de Rufisco,                                          | p. |     | XIX. Vue de Porto grande dans          |    |      |
| VI. Double vue du Cap Verd,                                 | p. | 115 | l'Isle S. Vincent,                     | p. | 412  |
| VIL Double vue du Pic de Te-                                |    |     | XX. Vûe de la Ville & du Fort          |    |      |
| nerife,                                                     | p. | 249 | de Kachao du côté du Nord ,            | p. | 554  |
| VIII. Negres grimpans fur les                               |    |     | XXI. Vue de l'Isle de S. Philip-       |    |      |
| arbres,                                                     | p. | 564 | pe ou Fuego, & de son Vol-             |    |      |
| IX. Habits des Négres du Cap                                |    |     | can,                                   | p. | 392  |
| Verd .                                                      | p. | 468 | XXII. Femmes de Kazegut en             | •  | ••   |
| X. Arabes & Mores montés sur                                | •  |     | différens habits .                     | ъ. | 578  |
| leurs Chameaux, &cc.                                        | ъ. | 611 | XXIII. Negres de Kachao & de           | •  | ,,,- |
| XI. Hommes & Femmes de                                      |    |     | Bissao préparant la racine de          |    |      |
| l'Isse de S. Jean dans leurs ha-                            |    |     | Manioc .                               | n  |      |
| bits ,                                                      |    | 403 | XXIV. Guiriot Negre jouant du          | ۴, | 553  |
| XII. Deux vûes du Cap Verd,                                 | Ļ. | 2   | Balafo,                                | _  |      |
| XIII. Hommes & Femmes de                                    | ₽, | -   | Dimio,                                 | p. | 476  |
|                                                             |    |     |                                        |    |      |

## SUPPLEMENT A L'ERRATA.

estre de M. Bellin, page vj. ligne 15. hyrdographiques, lifez hydrographiques.

'n





